







# HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES.

OU

### NOUVELLE COLLECTION

### DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES

PAR MER ET PAR TERRE,

Qui ont été publiées jusqu'à present dans les différentes Langues de toutes les Nations connues:

CONTENANT

## CE QU'IL Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE, ET DE MIEUX AVERE' DANS LES PAYS OU LES VOYAGEURS

ONT PENETRE',

#### TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR E'TENDUE,

leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

#### AVEC LES MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS,

LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN SYSTÈME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, qui représentera l'état actuel de toutes les Nations:

ENRICHI

#### DE CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques,

DE PLANS ET DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX,

TOME TROISIE'ME.



A PARIS.

Chez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

Phi.
NOV 13 1916

7
19 vols.

YRARREJOLIBUS BIST TO MOTEOR TO Y TIO



### AVERTISSEMENT.

I l'estime du Public répondoit toujours à son empressement pour un Livre, je ne serois pas mal fondé à juger favorablement de mon entreprise; & trois Editions des deux premiers Tomes, dont la vente ne s'est pas refroi-

die dans l'espace d'une année, me mettroient peut-être en droit d'en tirer des conclusions assez flateuses. Mais une longue expérience m'a trop appris comment ces apparences de succès doivent être expliquées. J'ai reconnu par l'exemple d'une infinité d'Ecrivains, & quelquefois par le mien, que souvent les suffrages du Public tombent moins sur la forme que sur la matiere d'un Ouvrage; c'est-à-dire, qu'en faveur de l'utilité ou de l'agrément du sujet, on fait grace de ses fautes à l'Auteur : distinction humiliante, qui réduit son partage à l'indulgence. Ma rigueur n'ira pas si loin pour moi-même, que je veuille me faire absolument l'application de cette remarque; mais après avoir déclaré qu'une juste défiance de mes forces me retient du moins dans le doute, je n'en aurai que plus de hardiesse à vanter le mérite de mon sujet, lors-

que je fais si peu de fond sur celui de mon travail.

Le troisième Tome de l'Histoire générale des Voyages, offre une varieté extrême de choses utiles & curieuses. Il n'est plus nécessaire ici de plaider pour le désordre des récits, & pour la secheresse des descriptions. Le plan de l'Ouvrage, dont l'execution n'a pû commencer proprement qu'au quatriéme Livre, parce que les premieres découvertes des Portugais, & les anciennes Relations Angloises n'étoient pas susceptibles de l'ordre qu'on s'est proposé, se trouve désormais rempli avec une fidelité qui ne sera plus sujette à se démentir. Les Journaux des Voyageurs deviennent plus interessans dans leurs extraits. Les réductions forment des corps réguliers, qui portent toujours le double caractere de l'agrément & de l'instruction. Les Mœurs, les Usages, la Géographie, l'Histoire civile & naturelle, &c. font traités méthodiquement. En un mot, je ne vois plus d'apologie à faire, dans la suite de ce Recueil, que pour quelques Voyageurs moins éclairés, ou moins attentifs, dont on ne dissimulera point les défauts, mais qu'on n'a pas dû supprimer dans un Ouvrage où l'on se propose de recueillir toutes les Relations de Voyages.

a 11

Il n'est pas surprenant que les Hollandois ayent entrepris de réimprimer un Livre si utile, comme ils l'ont annoncé dans un Programme qui m'est tombé entre les mains. Mais faisant profession de donner mon travail, sans y changer, disent-ils, un seul mot, ils auroient pû s'en tenir de même à copier exactement (a) les Cartes & les Figures. C'est entendre mal leurs interêts, & décréditer toutes leurs promesses, que de faire espercr de leurs Artistes une persection si superieure à celle des nôtres. On n'y sera pas trompé en France, où personne n'ignore la décadence de la Gravure Hollandoise, depuis la mort du fameux Picart, tandis qu'elle n'a pas

cessé de se perfectionner à Paris.

A l'égard des Supplémens par lesquels ils veulent faire appercevoir dans leurs Notes ce que j'ai cru devoir retrancher du Texte Anglois ou devoir y joindre, j'étois fort éloigné de m'attendre à l'honneur d'un Commentaire. Mais j'appréhende encore qu'une affectation de cette nature, qui ne peut servir qu'à multiplier inutilement (b) les Volumes, ne nuise beaucoup à leur Edition. Ce que j'ai retranché dans quelques Relations regarde des détails inutiles, sur lesquels on m'a même reproché de n'avoir pas été plus severe, ou des répétitions choquantes. Mes Additions consistent dans les Liaisons historiques, qui ont été négligées par les Anglois, ou dans quelques faits & quelques explications que j'ai glanées après eux dans les Auteurs Originaux. Je suis trompé si des Remarques en forme de Commentaire, sur cette espece de changemens, ne paroîtront pas superflues. J'ai supprimé aussi plusieurs Notes Angloises, les unes que j'ai cru inutiles, d'autres, que les honnêtesgens auroient trouvé choquantes. Dans quel Pays du Monde, & dans quelle Religion même, liroit-on volontiers des invectives contre le Gouvernement & la Religion d'autrui, sur-tout lorsqu'elles ne sont d'aucun usage pour l'éclaircissement du Texte Historique? Où est l'homme raisonnable qui puisse approuver qu'à l'occasion du nom de Serviteurs de Dieu, que d'humbles Missionnaires s'attribuent, les Anglois ayent remarqué dans une Note

(a) Ils n'en donnent pas quarante dans les deux Tomes, quoique j'en aie donné environ quatre-vingt.

Tomes de leur Edition ne contiendront que cent vingt-cinq feuilles, tandis que les miens en ont près de cent cin-

(b) Ils annoncent douze Volumes, quante: d'où il faut co au lieu de dix que j'ai promis. Cependant il est certain que mes retranchemens ne montent pas à plus de deux feuilles. D'ailleurs les deux premiers

Tomes de leur Edition ne contiendront que cent vingt-cinq feuilles, tandis que les miens en ont près de cent cinquante: d'où il faut conclure qu'ils employent un plus petit caractere, ou qu'ils défigurent les pages en y mettant beaucoup plus de lignes.

qu'ils méritent plutôt celui de Serviteurs du Diable? Dans une autre, ils prétendent que le Pere Baglion, excellent Missionnaire Jésuite, devoit être nommé le Pere Belial, & qu'au lieu de Saint Dominique, il faudroit dire Saint Démoniaque, &c. Les belles idées! & que je suis coupable d'avoir retranché des Notes de cette importance, ou d'en avoir adouci les expressions, ce que le Programme Hollandois appelle des contresens! Les principes d'honnêteté qui regnent en France me paroissent si justes & si nécessaires, qu'ils m'ont servi de régle dans tous mes Ecrits. J'aurois fort mal auguré du succès d'un Ouvrage que je n'aurois pas soigneusement purgé de toutes ces indécences.

Mais il m'importe peu que les Hollandois s'écartent de mes régles dans une Edition à laquelle j'ai refusé de prendre part, & que je désavoue. On sent fort bien qu'en s'appropriant mon travail, par une usurpation qui blesse toutes sortes de droits, ils ont dû chercher des prétextes pour colorer leur injustice & pour faire illusion au Public; sur-tout lorsqu'en diminuant les frais de l'Edition par le retranchement d'un si grand nombre de Figures & de seuilles, ils ne laissent pas d'exiger pour chaque Volume à peu près le même prix que les Libraires de France. Il se trouvera même, suivant le projet qu'ils ont adroitement conçu de transformer mes dix Volumes en douze, qu'à la fin de l'Ouvrage leur Edition sera vendue plus cher

que celle de Paris.

Quoiqu'il en soit, mes soins ne faisant qu'augmenter pour la perfection de mon entreprise, j'avertis le Public que les Figures de l'Histoire naturelle de la Côte Occidentale d'Afrique ne seront délivrées qu'au mois de Juillet prochain, avec le quatriéme Tome. La raison de ce délai ne sçauroit déplaire aux Curieux. Après avoir remarqué que la plûpart de ces Figures se ressemblent peu dans les diverses Relations des Voyageurs, j'en ai conclu que les unes ou les autres manquent d'exactitude; & ne m'appercevant point que les Anglois y ayent apporté assez de choix, j'ai pris le parti d'en donner de nouveaux Desseins, d'après nature, sur les Animaux, les Végétaux, & les autres curiosités de cette espece qui se trouvent dans les plus riches Cabinets de Paris. L'execution d'un si beau projet a pris plus de tems que je ne m'en suis accordé pour la publication de chaque Volume. Mais personne ne doit se plaindre d'un retardement dont l'avantage est sensible. On en sera quitte pour différer six mois à faire relier le proisiéme Tome.

### LETTRE DE M. BELLIN, INGENIEUR DE LA MARINE,

A

### M. L'ABBÉ PREVOST.

M

Vous avez jugé à propos de faire imprimer la Lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire sur les Cartes Géographiques que j'avois drefsées pour votre sécond Volume de l'Histoire génerale des Voyages; je souhaiterois que celle-ci eût le même sort, me trouvant dans l'obligation de rendre compte au Public des engagemens que j'ai pris devant lui; car quoique j'aye tâché d'y satisfaire avec toute l'exaditude dont je puis être capable, la nature & l'étendue de ce travail doivent toujours me faire craindre de n'avoir pas entiérement rempli les vûes que je m'étois proposées.

Permettez moi de rappeller ici ce que j'ai dit de l'infuffisance des Cartes qui ont été données par les Anglois. C'est pour y remedier que j'ajoûte à leur Collection quatre Cartes Hydrographiques qui renferment les Mers, les Isles & les Côtes qui ont été parcourues par les Navigateurs, dont les Voyages sont rapportés dans les trois Volumes

que vous avez publiés.

La premiere Carte génerale qui porte le nom d'Océan Occidental, comprend les Mers renfermées entre les Côtes Occidentales de l'Europe & de l'Afrique depuis le 52° dégré de Latitude Septentrionale jufqu'à l'Equateur, & les Côtes de l'Amérique qui leur sont opposées.

La seconde, sous le nom d'Ocean Méridional, comprend les Mers renfermées entre les Côtes Occidentales de l'Afrique, depuis l'Equateur jusqu'au Cap de Bonne-Esperance, & celles de l'Amerique jusqu'au Cap de Horn, qui est la partie la plus Méridionale de la Terre de Feu.

La troisième, que nous appellons Ocean Oriental, ou Mer des Indes, contient les Côtes Orientales d'Afrique depuis le Cap de Bonne-Esperance, & celles de l'Asie jusqu'à Canton dans la Chine, avec toutes les Isles, Roches & dangers renfermés dans cette vaste étendue.

Enfin la quatrième, qui n'est qu'une suite de la troisséme, contient les Parties Orientales de l'Asse, c'est-à-dire, depuis les Isles de la Son-de jusqu'au Japon, les Isles Philippines, les Moluques & la nouvelle Guinée.

Ces quatre Cartes, dont on pourroit ne faire qu'une seule, si on le jugeoit à propos, étant dressées sur le même point, m'ont paru suffisantes pour suivre les Voyageurs dans leurs grandes traversées, & pour donner une idée juste de la position respective, tant entre eux qu'eu égard au Ciel, des divers morceaux qui composent la Partie Géographique

Mais comme la grande étendue qu'on est alors forcé d'embrasser oblige à diminuer la grandeur des degrés & des échelles, il n'est pas possible de marquer toutes les positions, & l'on s'est contenté d'y employer les plus génerales & les plus essentielles; & lorsque le Lecteur attentif n'y trouvera pas certaine position, il doit alors avoir recours aux Cartes particulieres répandues dans le corps de l'Ouvrage, où l'on a fait entrer le détail qu'il n'a pas été possible de mettre dans celle-ci. C'est pour rendre ce détail complet que j'ai ajoûté une Carte des Côtes d'Europe depuis Amsterdam jusqu'au Détroit de Gibraltar, qui manquoit dans le premier Volume.

A l'égard de la Mer du Nord, ou Ocean Septentrional, & de la grande Mer du Sud, nous en donnerons les Cartes lorsqu'il sera ques-

tion des Voyages que l'on a faits dans ces Parties.

Javois promis de donner en même tems une Carte génerale de tout l'Univers, qui est absolument nécessaire à la tête d'un pareil Ouvrage; mais outre qu'il ne m'a pas été possible d'y donner tout le tems qu'elle exige, j'attends des éclaircissemens sur plusieurs parties dont je ne suis pas satisfait; ainsi elle ne paroîtra qu'au mois de Juillet prochain avec le quatriéme Volume. J'espère qu'on voudra bien me pardonner ce retardement, qui n'a d'autre but que de rendre cette Carte la plus exacte qu'il me sera possible.

Il est bon d'observer que dans ces quatre Cartes génerales, j'ai tâché de faire entrer tous les noms rapportés par les Voyageurs, & asin qu'on les puisse trouver aisément, je les ai soulignés: mais je n'ose me flatter qu'il ne m'en soit échappé plusieurs; d'ailleurs il y en a dont il ne m'a pas été possible de déterminer la position, tant parce qu'ils n'ont pas conservé les noms que les premiers Voyageurs leur avoient donné lors de la découverte, que parce que les Navigateurs n'ont pas assez étendu la description qu'ils en ont faite pour les pouvoir reconnoître par la suite.

Je ne dirai rien sur la construction de mes Cartes, ayant fait connoître dans les deux premiers Volumes les sources où je puisois; mais j'ose assurer ici que je n'épargne ni travail ni soins pour acquerir de nouvelles connoissances. Les correspondances que j'ai avec les plus habiles Navigateurs, le grand nombre de Journaux de Navigation qui sont rassemblés au Dépôt des Plans de la Marine depuis long-tems, & ceux qui y viennent tous les jours, sont des secours que tout le monde

n'est pas à portée de se procurer.

C'est donc aux Navigateurs que je dois tout, & je voudrois pouvoir saire connoître ce que je tiens de chacun en particulier: heureux si je pouvois les engager par-là, non-seulement à me faire part des observations qu'ils seront dans la suite, mais aussi à examiner l'usage que j'en ai sait jusqu'ici, & à corriger les erreurs dans lesquelles je puis être tombé, & qu'ils sont, pour ainsi dire, seuls à portée de reconnoître.

Voilà, Monsieur, les sentimens dans lesquels j'ai toujours été, & dont je ne m'éloignerai jamais. C'est cette façon de penser qui m'a fait appercevoir que dans la Lettre que je vous ai adressée, & que vous avez sait imprimer à la tête de votre second Volume du Recueil des Voyages, j'ai dit d'une saçon trop génerale, que toutes ces Cartes avoient été tirées du travail que j'ai fait pour les Vaisseaux du Roi : car je me fais un vrai plaisir d'avertir que M. Daprés ayant sait un travail plus parsait qu'aucun autre sur les Cartes de l'Inde, j'ai cru ne pouvoir rien saire de mieux pour le satisfaction du Public que de prositer d'un aussi bon Ouvrage : ce que l'on remarquera dans quatre petites Cartes inscrées dans le second Volume, dont la première porte le titre de Golphe de Bengale ; la seconde comprend les Isles de Java, Sumatra, Borneo & Golphe de Siam; la troissème contient les Côtes de la Cochinchine, du Tunquin & celles de la Chine; & la quatrième renserme les Isles Philippines, les Célebes & les Moluques.

A1. Daprés n'est pas le seul que j'aurois du citer. La plupart des Officiers & Pilotes des Vaisseaux du Roi, & un grand nombre de ceux qui sont attachés à la Compagnie des Indes, connus par leur sçavoir & teur exactituée, m'ont fourni beaucoup d'excellentes observations & des remarques importantes; mais comme les Cartes de l'Inde de M. Daprés sont publiques, je suis bien aise de faire connoitre l'usage que j'en ai fait. Et quoique nous ayons au Dépot les Manuscrits sur lesquels la plupart de ces Cartes sont copiées, en dois-je moins à son travail? Je crains seulement que sa modestie ne trouve mauvais les justes éloges que je donne du meilleur de mon cœur à ses vastes connoissances dans l'Hydrographie.

J'ai l'honneur, &c.

#### APPROBATION.

At lu par ordre de Monseigneur le Chancelier le troissème Volume de l'Histoire genérale des Foyages, &c. & je n'y ai tien trouvé qui puisse en empecher l'impression. A Paris ce 5 Janvier 1747. GEINOZ.



# HISTOIRE

GENERALE

### DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV<sup>e</sup> SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE SEPTIÉME.

VOYAGES AU LONG DES CÔTES OCCIDENTALES D'AFRIQUE, DEPUIS LE CAP BLANCO JUSQU'A SIERRA-LEONA.

Contenant l'Etablissement du Commerce des Anglois sur la Riviere de Gambra, vulgairement la Gambie.

#### CHAPITRE PREMIER.

Observations sur l'origine & les progrès de la Compagnie Royale d'Afrique en Angleterre.



E premier Commerce des Anglois sur les Côtes d'Afrique sut Introducl'entreprise de quelques Avanturiers, sans la participation du Gouvernement. En 1585 & 1588, la Reine Elisabeth accorda deux Patentes, à la priere de plusieurs riches Négocians; l'une pour le Commerce de Maroc & de Barbarie; l'autre, pour celui de Guinée, entre les Rivieres du Senegal & de la Gam-

bra. En 1592 on en obtint une troisième, qui regardoit les Côtes, depuis Tome III.

TION.

INTRODUC-TION.

Premieres Chartes Roya'ts.

glois.

la Riviere de Nogne ou Nugnez, (1) jusqu'au Sud de Sierra Leona. Mais soit que ces Compagnies eussent abandonné leur entreprise, ou que le Commerce (2) fut affoibli, le Roi Jacques I, dans la seizième année de son régne, accorda une nouvelle Charte, sous le grand Sceau d'Angleterre, à Sir Robert Rich & d'autres Marchands de Londres, avec un pouvoir exclusif qui avoit beaucoup plus de force & d'érendue que dans les Concessions précé-Pertes des An- dentes. Cependant cette nouvelle Compagnie essuya tant de pertes, qu'elle fut bientôt fatiguée de son Commerce. Ce fut alors que les Hollandois commencerent à vouloir entrer en partage des richesses d'une autre Hemisphere avec les Portugais. Cet exemple excita quelques Marchands Anglois à representer au Roi Jacques, de quelle importance il étoit pour leur Patrie de ne pas négliger un objet de cette importance. Nicolas Crisp, Humphry Hamey

& leur Compagnie, obtinrent une Charte semblable aux premieres.

En 1651 cette faveur fut renouvellée & confirmée à Rowland Wilson & plusieurs autres, par la République d'Angleterre. Mais, dans la confusion de ce malheureux tems, les Hollandois & les Danois saissirent l'occasion de se fortifier sur les Côtes d'Afrique; de sorte qu'outre la perte de ses possessions, la Compagnie Angloise eut le malheur de voir ses sonds ruinés; & les Particuliers mêmes, qui continuoient le même commerce, perdirent en Vaisseaux & en marchandises (3) jusqu'à la valeur de trois cens mille livres sterling. Le Parlement d'Angleterre, sur les représentations qu'on lui sit en 1664, prit la résolution de s'adresser au Roi Charles II, pour lui demander le rétablissement du Commerce & l'abaissement de l'orgueil Hollandois. Mais la guerre de 1665 empêcha l'effet de ces remontrances. Cependant le même Prince avoit accordé, dès l'année 1662, à une nouvelle Compagnie, sous le titre de Compagnie Royale d'Angleterre en Afrique, (4) une Charte qui établissoit les bornes de son Commerce, depuis l'entrée des Détroits jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Certe Compagnie, qui n'étoit que dans l'enfance au commencement de la guerre, eut beaucoup à soussir des déprédations de Ruyter, qui lui enleva le Château de Cormantin, le Fort de Takoray, & (5) la valeur de deux cens mille livres sterling en Vaisseaux & en marchandises.

Autres pertes.

Nouvelle Charte.

Cependant elle tint ferme en Afrique; & par le troisième article du Traité de Breda, en 1667, chacun devoit obtenir la restitution des lieux qu'il y avoit possedés avant la guerre. Mais comme les affaires de la Compagnie étoient en fort mauvais état, elle consentit pour une somme d'argent à re-Etablissement mettre sa Charte au Roi, & ce Prince établit immédiatement la Compagnie Royale d'Afri- Royale d'Afrique, qui n'a pas cessé de sublister jusqu'aujourd'hui. Ses Lettres que, telle qu'elle Patentes, ou sa Charte, sont du 27 Septembre 1672, & ses bornes, depuis le Cap de Sallé au Sud de Barbarie jusqu'au Cap de Bonne - Esperance. Quoi-

> que cette Compagnie n'eut pas commencé avec d'autres fonds que cent dix mille livres sterling, ses efforts furent si heureux qu'elle sit changer de face

(1) Voyez ci-dessus, Vol I. Liv. 3.

Guinée par Barbot (p. 665) un Mémoire sur le Commerce d'Afrique depuis 1600 jusqu'en 1709, présenté à la Chambre des Communes par la Compagnie Royale.

(3) Un Mémoire de l'année 1744, intitulé: (1) On trouve à la fin de la Description de Importance de la Compagnie d'Afrique, met huit cens mille livres.

(4) Barbot, ubs sup. p. 166.

(5) Mémoire à la fin de Batbot, p. 605 &c

TION.

Ses progrès.

au Commerce Anglois sur toutes ces Côtes. Elle aggrandit le Fort du Cap Corse, seul reste des anciennes Compagnies, qu'elle avoit acheté de la derniere pour la somme de trente-quatre mille livres sterling; elle bâtit ceux d'Akra, de Dixcove, de Winchak, de Sukkonda, de Commendo & d'Anamabo; tous sur la Côte de l'Or, & trois d'entr'eux à la portée du mousquet des achete ou qu'elle Forts Hollandois. Elle acheta des Danois le Fort de Frederiks-bourg. Elle en bâtit. bâtit un nouveau a Fida (6). Enfin, malgré les murmures & les fortes oppotitions des Hollandois, elle rendit son Commerce égal à celui de Hollande, & supérieur à celui de toute autre Nation.

Il paroît qu'elle portoit annuellement en Afrique la valeur de sept mille Richesses qu'ellivres sterling en laines & autres marchandises d'Angleterre; qu'elle four- Angleterre. nissoit un grand nombre d'Esclaves aux Colonies Angloises de l'Amérique, avec tant de génerosité & d'indulgence, qu'elle leur faisoit quelquesois des crédits considérables; qu'elle faisoit entrer en Angleterre une grosse quantité de Bois rouge, de dents d'Eléphans & d'autres richelles, avec tant de poudre d'or, qu'on en frappoir souvent tout à la fois trente & jusqu'à cinquante mille (\*) Guinées, qui étoient distinguées par la marque de l'Eléphant. Ce- Elle réuffit moins pendant elle avoit beaucoup moins de succès sur la Côte du Nord, où vers sur les Côtes du Nord. l'année 1673 la Compagnie Hollandoise des Indes Occidentales possédoit les Forts d'Arguim, les François celui de Saint Louis à l'embouchure du Senegal, les Anglois mêmes celui de James sur la Gambra, avec un petit Château à Sierra-Leona. Le Commerce de cette Côte étoit libre alors aux trois. Nations, depuis le Cap Blanco jusqu'au Cap de Monte. Mais en 1677 & 1678 les François chasserent les Hollandois d'Arguim & de Gorée. Ensuite ces deux Places étant demeurées par le Traité de Nimegue à la Compagnie Françoise du Senegal, ils firent valoir leurs prétentions au Commerce exclusif de cette Côte. Ils faissrent les Vaisseaux du Portugal, de Hollande & de Brandebourg, & n'eurent pas plus de ménagement pour les Anglois, jusqu'à la guerre qui s'éleva en 1690.

La révolution d'Angleterre fut bientôt suivie du Commerce d'Interloppe, qui ne servit pas peu à ruiner les affaires de la Compagnie Royale. Les Avanturiers diminuant le prix des marchandises de l'Europe & rehaussant celles du Pays, causerent tant de préjudice à la Compagnie, qu'elle se vit forcée d'implorer le secours du Parlement. Mais les suffrages publics étoient alors pour la liberté du Commerce. En 1697 le Parlement se laissa persuader d'ouvrir pendant treize ans le Commerce à tous les Particuliers qui accorde pour treivoudroient l'entreprendre, en payant à la Compagnie un droit de dix pour du Commerce, cent, destiné à l'entretien des Forts & des Châteaux d'Afrique. Depuis ce moment la décadence des affaires devint sersible. Elles étoient dans un si triste état en 1700, que la Compagnie, après avoir présenté un Mémoire au Parlement pour lui exposer ce qu'elle avoit souffert de la licence du Commerce, n'eut pas d'autre ressource que d'entrer dans un Traité de neutralité avec la Compagnie Françoise, pour tous les Etablissemens qui étoient entre le Cap-Verd & Sierra-Leona.

ze ans la liberté

(6) C'est le véritable nom du Pays que les François appellent par corruption Juda, & les Anglois Whida,

(\*) Voyez les deux Mémoires déja cités. On en avoit frappé beaucoup sous le régne de Jac-

Aij

INTRODUC-TION.

Cet acte eft rela Compagnia.

Elle change de principes.

L'Acte qui avoit ouvert le Commerce étant expiré en 1712, toutes les plaintes qui avoient été portées au Parlement ne l'empêcherent pas de le renouveller. Alors la Compagnie changea de principes, & se persuada enfin nouvellé, malgré qu'il n'y avoit pas de méthode plus fage, ni plus avantageuse pour ellemême & pour le bien géneral de la Nation. Elle reconnut que la véritable cause de sa décadence avoit été l'opposition même qu'elle y avoit apportée, & les efforts qu'elle avoit fait pour exclure les Particuliers du même Pays. En effet, les violences qu'elle avoit exercées contr'eux n'ayant servi qu'à les irriter, ils s'étoient crus en droit de ne rien épargner pour ruiner toutes ses mesures; & cette guerre mutuelle avoit été presqu'également funeste aux deux Partis, tandis que personne ne s'étoit mêlé de les réconcilier. La Compagnie, par la situation de ses Forts & par la facilité qu'elle avoit de pénétrer dans les Rivieres navigables, pouvoit étendre son commerce dans l'intérieur de l'Afrique, & trouver ainsi le débit d'une grosse quantité de marchandises. D'un autre côté, les Particuliers étoient plus en état de fournir des Negres aux Colonies de l'Amérique, parce qu'ils pouvoient équiper leurs Bâtimens à moins de frais, sur tout dans les Pays étrangers. On ajoûtoit qu'ils entretenoient un Commerce géneral avec les Colonies Angloises; qu'ils y avoient des Correspondans, des Parens, des Associés, dont ils pouvoient esperer plus de justice & des retours plus sidéles que la Compagnie n'en pouvoit attendre de ses Agens (7).

Toutes ces raisons firent comprendre aux Directeurs de la Compagnie, que le meilleur parti étoit de s'entendre avec les Marchands particuliers. A la vérité, elle ne pouvoit manquer d'y perdre quelque chose, tandis que la Nation en géneral y trouveroit ses avantages; & cette perte l'auroit mise, à la fin, hors d'état de foutenir la dépense de ses Etablissemens & de ses ment qui lui est Forts. Mais comme il n'étoit pas juste aussi que les Particuliers jouissent de la protection de ces Forts sans contribuer aux frais de leur entretien, la Compagnie devoit s'attendre avec raison qu'on la dédommageroit par des équivalens. Elle fit là-dessus ses représentations au Comité du Commerce & des Colonies, qui lui demanda un état de la nature, du nombre, des forces, de la situation, de la valeur & de l'importance de ses Forts & de ses Etablissemens. Ce Memoire fut fourni au Comité, avec celui des charges & des dé-

penses qui étoient indispensables pour l'entretien (8).

Résolutions de la Chambre des Communes.

accordé.

Le 26 de Mars 1730, la Chambre des Communes prit les résolutions suivantes; 1°. que le Commerce d'Afrique continueroit d'être libre; 2°. qu'il seroit exempt de toutes sortes de droits pour les Forts & les Etablissemens qui appartenoient à la Compagnie; 3º. que ces Etablissemens & ces Forts seroient entretenus; 4°, qu'on assigneroit des fonds pour cette dépense.

En conséquence de ces résolutions, le Comité régla la somme annuelle de dix mille livres sterling pour l'entretien des Forts, & cette somme n'a pas cessé dans la suite d'être payée fidélement. Mais la Compagnie se plaint qu'elle n'est pas sussissante. Elle a fait voir par ses Livres de compte que depuis le 31 Décembre 1729 jusqu'au 31 Décembre 1741, la dépense des Forts & des Etablissemens d'Afrique, sans y comprendre les commissions des

INTRODUC TION.

La Compagnie

Agens, l'intérêt des sommes, & d'autres charges, qui dans l'espace de quatorze ans sont montées à soixante-dix mille livres, n'a pas été moins de deux cens trois mille quatre cens trente-trois livres cinq schellings dix sous sterling; ce qui revient chaque année à seize mille neuf cens cinquante-deux livres seplaint de n'erre quinze schellings & cinq sous. Ainsi la Compagnie a dépensé cent un mille pas affez secoudeux cens soixante-trois livres quatorze schellings huit sous plus qu'elle n'a reçu du Parlement; & depuis l'année 1697 que le Commerce sur ouvert, jusqu'en 1744, il ne lui a pas couté moins de six cens sept mille cinq cens livres sterling, par dessus le secours qu'elle a reçu du Public; somme, dont l'intérêt dans cet espace, à quatre seulement pour cent, monteroit à celle d'un million six cens soixante-quinze mille quatre cens cinquante & une livre sterling.

Depuis que les autres Nations ont élevé des Forts dans les Pays de leur Importance des Commerce, on ne sçauroit désavouer que les Anglois ne soient dans la commerce. nécessité d'en avoir aussi, puisque l'expérience a fait assez connoître que ceux qui ont pris soin de se fortisser dans leurs Etablissemens, se sont toujours efforcés d'attirer tout le Commerce entre leurs mains, & d'en exclure les autres. Sans parler de la conduite des Hollandois aux Molucques, on sçait que vers le milieu du siécle précédent, ils entreprirent de se mettre en possession de tous les avantages du Commerce sur les Côtes Occidentales d'Afrique & de Guinée. Ils se saissirent de plus de vingt Bâtimens Anglois. On a déja fait observer quelle fut la perte des Marchands d'Angleterre. La Compagnie qui subsiste aujourd'hui ne seroit pas mieux soutenue que les précédentes, si elle n'avoit entretenu les anciens Etablissemens & bâti de nouveaux Forts.

Exemples,

En 1681 les François entreprirent aussi de s'emparer du Commerce des Côtes Occidentales d'Afrique. Ils ne souffrent aucun Navire étranger dans la Baye d'Arguim; & par leurs Forts à l'embouchure du Senegal & dans l'Isle de Gorée, ils s'attribuent un droit exclusif dans une étendue de quatre cens milles de Côtes. En même-tems ils poussent leur Commerce sur la Riviere de Gambra, à la vûe du Fort Anglois, & vers Anamabo sur la Côte d'or, à la vûe du Cap-Corse & du Château, d'où jamais on ne leur avoit permis d'approcher. Leurs Vaisseaux y ont paru en grand nombre dans ces dernieres années. Ils y ont acheté dix fois plus de Negres (9) que les Anglois. Mais & les François & les Hollandois ne font que ce que les Portugais ont fait avant eux, & ce qu'ils feroient encore s'ils en avoient le pouvoir. De-là suit la nécessité des Forts, pour soutenir le Commerce de la Compagnie Angloise en Afrique. Elle se fait encore mieux sentir quand on considere que l'Afrique seule fournit des Negres, & que c'est le principal soutient des Colonies Angloises en Amérique. Si les Anglois n'avoient pas de Forts sur les Côtes d'Afrique, ils pourroient compter que les François & les Hollandois ne leur permettroient pas de transporter un seul Negre dans leurs Colonies.

Quelques Politiques n'ont pas laissé de s'imaginer que des Vaisseaux stationés seroient capables de produire le même effet. Mais on leur a fait re- lieu de Forts, des connoître que sans Forts, il est impossible de soutenir l'égalité du pouvoir & nés,

INTRODUC-TION.

On le tente sans fuccès.

Secours que les France & de Hol-

leur Nation.

du crédit; impossible d'assister dans l'occasion les Habitans du Pays, de protéger les Marchands sur le rivage ou dans les Voyages qu'ils font audedans des terres, de donner de la vigueur au Commerce, & du poids aux négociations dans les Cours des Princes Negres. Il y a près de huit ans qu'on fit l'expérience des Vaisseaux stationés sur la Côte des Gommes. Mais quoique le Gouvernement eut envoyé deux Vaisseaux de guerre d'une force supérjeure à ceux des François, un seul Fort de la Compagnie Françoise, tint les Negres & les Mores dans une telle contrainte, qu'ils n'oserent entreprendre le moindre commerce avec les Anglois. Le Parlement & toute la Nation n'ont pas douté, depuis cet exemple, de la nécessité d'entretenir les Forts.

Mais comment la Compagnie pourroit-elle fournir à tant de frais, si elle n'étoit secondée par les secours du Public ? Les François & les Hollandois n'ont pas attendu l'exemple de l'Angleterre pour sentir à quoi l'intérêt de leur commerce les obligeoit en Afrique. Le Roi de France, pour soutenir lande tirent de sa Compagnie des Indes, lui accorde l'exemption de tous les droits pour les Marchandises qu'elle transporte en Afrique & dans les Colonies Hollandoises de l'Amérique, l'exemprion de la moitié des droits sur les marchandises qu'elle apporte d'Afrique, & de la moitié encore sur le sucre & les autres commodités qui viennent des Isles & des Colonies Françoises en Amérique. Il lui donne treize livres de fes propres revenus pour chaque Negre qu'elle transporte aux Colonies de France, & vingt livres pour chaque once de pou-

dre d'or qu'elle fait entrer en France.

Les Etats Géneraux des Provinces-Unies, pour mettre leur Compagnie des Indes Occidentales en état d'entretenir ses Châteaux & ses Forts, lui accordent, avec quantité d'exemptions & de priviléges, plusieurs secours extraordinaires, Elle tire des Provinces de Hollande, de Zelande & de Groningue, un subside annuel de trente-huit mille storins; un droit de trois pour cent fur tous les biens & les marchandises qui sont transportés par les Hollandois entre Terre-neuve & le Cap de Floride ou qui viennent des mêmes lieux; un droit de deux pour cent sur tout ce qu'ils portent ou qu'ils apportent depuis le Cap de la Floride jusqu'à la Riviere d'Oronoko en y comprenant Curassao; ces deux droits montent par an à plus de cent mille slorins; un droit de cinq Guilders, pour le leste, sur tous les Vaisseaux qui commercent à Cuba, Hispaniola, la Jamaique, Porto - rico, & autres Isles ou Ports, depuis la Riviere Oronoko jusqu'aux Détroits de Magellan & de le Maire, & de-là jusqu'aux Détroits d'Anian; ce qui est évalué par an à trois mille florins; un tiers du produit de la Colonie de Surinam, estimé annuellement à dix mille florins; le profit total de la Colonie d'Issacape, qui vaut par an vingt mille florins; enfin tous les profits qui reviennent des prifes, ou des permissions qu'elle est autorisée à donner aux Bâtimens Portugais qui viennent de Lisbonne & du Bresil pour acheter des Negres sur la Côte d'Afrique, qui montent par an à dix mille florins. Années communes, on estime la somme totale de tous ces droits, à cent septante-un mille six cens slorins, qui reviennent à celle de vingt-cinq mille livres sterling,

(10) Ces remarques suffisent pour donner une idée génerale de l'origine & du progrès de la Compagnie Royale d'Afrique. Elle n'a presentement,

(10) Importance de la Compagnie d'Afrique, p. 8. & suiv.





sur la Côte Occidentale, qu'un Etablissement fortissé, sous le nom de Jamesfort, à l'embouchure de la Riviere de Gambra; mais ses Comptoirs sont en assez grand nombre sur cette Riviere. Elle en avoit un à Sierra-Leona, dans l'Isle de Bense, qu'elle a pris le parti d'abandonner avant l'année compagnie An-1728.

INTRODUC-TION.

Seul Fort de la

#### CHAPITRE II.

Description génerale de la Riviere de Gambra & des Royaumes voisins.

Cada Mosto, qui en a parlé le premier (11) ne lui donne pas d'autre nom. Marmol (12) dit que les Negres l'appelle Gambu; mais il ne la nomme lui-même que Gambra & Gambea. Jobson a préferé le nom de Gambra à celui de Gambea, parce que le premier étoir plus en usage, quoiqu'il n'ait jamais trouvé, dit-il, que les Negres lui donnassent d'autre nom que celui de Gee ou Ji, qui signifie en géneral (13) une Riviere. Les Portugais l'avoient appellée Rio Grande, à cause de sa largeur; mais on a donné ce nom depuis, à une autre Riviere qui est plus au Sud. Enfin Gambia ou Gambie est une corruption de Gambra, dont il faut accuser les gens de Mer.

Si c'eft Gambra ou Gambia,

La Riviere de Gambra se jette dans l'Océan sur la Côte Occidentale d'Afrique, entre le Cap-Verd & le Cap Roxo, ou pour parler avec plus de précision, entre le Cap Sainte-Marie au Sud & les Isles des Oiseaux (14) au Nord. Un peu plus haut elle a la pointe de Barra du côté du Nord, & celle (15) de Bagnon du côté du Sud, à la distance d'environ quatre milles. Son embouchure, suivant Moore & Labat, est située à treize degrés vingt minutes du Nord. Sa largeur, depuis les Isles des Oiseaux & le Cap Sainte-Marie, est de six lieues. Ces Isles sont environnées d'un Banc de sable, qui s'étend jusqu'à la Riviere de Salum ou de Bursali, & dont la pointe au Sud, nommée le Banc rouge, s'avance l'espace de deux lieues dans la Mer. Du côté du Sud, il fort un autre Banc qui est opposé à la pointe de Bagnon, & qui a pris de sa forme le nom de Talon de Bagnon. Cet écueil n'a pas plus d'une brasse ou d'une brasse & demie d'eau. Il est armé de plusieurs pointes de rocs, contre lesquels la Mer bat avec assez de violence pour les faire découvrir de loin. C'est par ces marques, & par trois arbres qui sont à la pointe du Cap Sainte-Marie, qu'on reconnoît l'embouchure de la Riviere.

Embouchure de cette Riviere

La distance, qui est entre les deux Bancs & la pointe de Bagnon, forme

(11) Voyez sa Relation au Tome II.

(12) Voyez son Afrique, Liv. IX. Chap. Islands. Elles sont à trente lieues de Gorde.

(13) Ou plutôt Eau, car Moore affure qu'en langage Mandingo, Batto fignifie Riviere.

(14) Les Anglois appellent ces Isles Broken

(11) Voyages de Moore, p. 19. On parie ici d'après lui, parce qu'il avoit fait soigneussment ces Observations.

DE LA GAM-BRA.

deux Canaux. Celui du Sud, qu'on nomme le petit Canal, n'a qu'une brasse & demie d'eau, & ne peut recevoir que des Barques & des Canots. Le plus grand, qui est entre le Talon de Bagnon & les Isles des Oiseaux, est capable de recevoir toutes fortes de Bâtimens. Depuis la pointe de Barra jusqu'à la pointe Sud du Banc rouge, il a depuis six jusqu'à neuf brasses de fond au milieu de sa largeur. Le passage entre les pointes de Barra & de Bagnon, que plusieurs Pilotes ont pris mal à propos pour l'embouchure, n'a pas moins de douze brasses; & de-là jusqu'à Jamesfort on trouve depuis six brasses jusqu'à neuf. Les deux côtés de la Riviere sont bordés de bancs de sable ou de rocs; & celui du Nord en présente (16) assez loin dans l'eau; mais ils ne laissent pas d'être rous deux navigables pour les Canots, & même pour les grandes Barques dans les hautes marées.

On compte dix lieues depuis les Isles des Oiseaux jusqu'à l'Isle (17) Charles; & deux jusqu'à la pointe de Lamei ou le Maine : deux jusqu'à Albreda; & d'Albreda jusqu'à Jilfray, qui est vis-à-vis le Fort Anglois, une demie Salut que les lieue. En entrant à gauche dans la Riviere, on voit une touffe d'arbres, Anglois rendent dont l'un surpasse tous les autres en grandeur. Cette tousse s'appelle le Pavillon du Roi de Barra. Les Anglois, quoique naturellement fiers, se sont abbaissés jusqu'à saluer cette marque de terre, ou ce prétendu Pavillon; ce qui inspire tant d'orgueil au Roi de Barra, qu'il exige les mêmes respects de tous les Vaisseaux qui entrent dans la Riviere; & ceux qui les lui refusent doivent s'attendre qu'il leur défendra le commerce & qu'il leur fera tout le mal dont il est capable. Les Etats de ce Prince n'ont que dix-huit lieues d'étendue de l'Est à l'Ouest, du côté Nord de la Gambra, & sont renfermés entre cette Riviere & celle de Janok (18).

Marques & di-

bra.

à un Roi Negre,

Quoique l'embouchure & le Canal de la Gambra foient profonds, comme rection pour en-trer dans la Gam- on en peut juger par les mesures de la sonde, qui sont marquées dans la Carre, il est à propos cependant d'y entrer la sonde à la main, & de porter plus au Nord que vers la rive du Sud, où l'on ne trouve ordinairement que trois brasses d'eau. Quantité de Vaisseaux se sont mal trouvés d'avoir négligé cette précaution. Comme le sable est doux & sans rocs, le danger n'est pas d'y périr; mais on se jette dans un grand embarras, ne fut-ce que celui d'attendre le retour de la marée pour se dégager. Quand on a passé la pointe de Barra & l'Isle Charles, on suit la rive du Nord, qui est fort douce, jusqu'à ce qu'on ait jetté l'ancre vis-à-vis d'Albreda ou de Jilfray, sur six ou sept brasses d'un fort bon fond. Ces deux Villages se font connoître à quantité d'arbres qui les environnent, & par une petite Isle au milieu du Canal, dans laquelle est situé Jamesfort. La largeur de la Riviere, en cet endroit, est d'environ trois lieues. Pendant près de cinquante lieues, en remontant jusqu'à (19) Joar, elle est large d'une lieue (20) & navigable Jusqu'où elle pour un Vaisseau de quarante canons & de trois cens tonneaux. Elle peut recevoir des Bâtimens de cent cinquante tonneaux jusques fort près de

oft navigable.

(16) C'est ce qui n'est pas dans la Carte.

(17) Nommée par les François, l'Iste aux

(18) Appellée par les François Guinée,

(19) C'est le même lieu que Labat appelle Guiocher.

(20) Dans la Carte, environ deux mille

Barakonda.

Barakonda, qui est à plus de cinq cens milles (21) de son embouchure. La marée remonte jusqu'au même lieu dans la faison de la sécheresse, c'est-à-dire, depuis le mois de Décembre jusqu'à ceux de Juin ou de Juillet. Pendant le reste de l'année, il est presque impossible de remonter la Riviere, à cause des flots, que la faison des pluies apporte avec tant de violence, qu'il est également difficile de les surmonter à la voile avec un bon vent, & de se faire tirer même au long des rives, parce qu'elles sont si couvertes d'eau qu'on ne peut entreprendre de les suivre à pied. C'est un grand avantage que la Riviere du Senegal a sur la Gambra. Le meilleur tems pour la navigation, fur la premiere, est la faison humide, parce qu'il s'y trouve alors assez d'eau pour passer les Basses & les Rocs, qui arrêtent les Barques dans les

A cette Description de la Riviere de Gambra, qui est tirée de Jobson, de Moore, de Froger, de Labar, & de la Carte Angloise, nous joindrons quelques circonstances de la Relation de Barbot, mais en avertissant que suivant sa coutume, il a recueilli indifféremment le bon & le mauvais, sans faire connoître ses sources.

Ce Voyageur rapporte que l'embouchure de la Gambra a trois mille de large & fix ou fept braffes de profondeur; que le fond en est bourbeux; qu'à quelque distance à l'Ouest, sont les Basses qui ont été nommées par les Portugais Baxos de Gibandor. Le véritable Canal, dit-il, est du côté du Sud; mais en entrant il faut prendre celui du Nord. La Riviere est fort navigable jusqu'à Dabbo (22) & Arschill, d'où l'on compte en droite ligne quatre-vingt lieues par terre, jusqu'au Cap Sainte-Marie, mais beaucoup plus par eau. La moindre profondeur près de l'Isle Jeremire (23) est de trois brasses; excepté vers quelques rocs, qui sont quelques lieues plus bas, où l'on ne trouve que neuf pieds d'eau. Les parties de la Riviere, au-dessus d'Arsehill, sont si peu fréquentées que l'Auteur (24) n'en put rien apprendre. Il ajoûte qu'elle est en effet peu connue au - delà de la Ville de Mandiga, située dans la Province de Kantorsi, & du Royaume de Mandinga qui est dans les terres à seize lieues de la Riviere, & qui renserme (25) des mines d'or fort riches.

Au côté Nord de l'embouchure de la Gambra, il fort une pointe longue & basse, presqu'imperceptible à ceux qui viennent de la Mer dans un tems nubileux. La terre est beaucoup plus haute du côté du Sud, & couronnée d'arbres qui s'étendent au Nord-Est & au Sud-Ouest. L'embouchure est traversée par une espece de barre, Nord, Ouest & Sud-Est, où l'on trouve quatre brasses d'eau dans la basse marée.

(21) Labat dit deux cens cinquante lieues, ou sept cens cinquante milles; mais dans sa Carte on trouve à peine cent lieues, ce qui marque que Barakonda y est mal placé.

(22) Ou Dubo Konda. Labat met Dabbo

dans sa Carte.

(23) Labat lui donne ce nom comme Barbot. Ces deux exemples semblent marquer qu'ils ont fait tous deux usages des mêires Carres. Cette Isle, par sa situation dans la

Tome III.

Carte de Labat, répond à celle de le Maine dans la nôtre. Il paroît que ces deux noms ont été pris des Villes du Nord de la Riviere, le Maine à l'Est, & Jeremire ou Jeramai à l'Ouest.

(24) La Carte de Labat finissant à Arschill, c'est encore une preuve de la remarque précédente.

(25) Tout ceci est chimérique.

Circonflances tirées de Barbot

DESCRIPTION DELA GAM-BRA.

Sa direction pour l'entrée de la Riviere.

La véritable direction, pour entrer dans la Riviere, est de porter vers la pointe de Barra, sur cinq ou six brasses, jusqu'à ce qu'elle se présente au Sud-Est; ensuite, de jetter l'ancre si le vent est foible; mais, si l'on ne manque pas de vent, de continuer la même route, en sondant néanmoins jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur quatre brasses & demie ou cinq brasses, & tenant toujours la pointe de Barra au Sud-Est, & l'autre pointe, nommée Bagnon (26) par les François, au Sud par Est. Il faut revirer alors, & porter vers cette derniere pointe; après quoi, lorsqu'on l'a passée de deux lieues, il faut suivre le milieu du Canal, pour éviter un Banc qui est autour de l'Isle (27) des Chiens. On peut ainsi gagner surement Jamesfort.

Tous les Vaisseaux qui entrent dans la Riviere, sur tout les Anglois, faluent de trois coups de canon un grand arbre qui s'appelle le Pavillon ou l'étendard du Roi de Barra. Ils lui rendent le même honneur en fortant ; & l'usage est de payer (28) une barre de fer au Roi ou à ses Officiers, pour le

droit d'Ancrage.

Détours de la Gambra,

La Riviere, depuis (29) Kantori jusqu'à l'Océan, fait quantité de détours, particulièrement depuis (30) Kantor. Elle est plus profonde & plus large que celle du Senegal; mais le cours en est moins rapide. Cependant elle entraîne des flots d'écume qui se découvrent en Mer à neuf ou dix lieues du rivage. La marée remonte jusqu'à Barakonda, où le passage est (31) interrompu par une chûte d'eau terrible. Les rives de la Gambra, des deux côtés, sont basses, & coupées par quantité de ruisseaux. Le Canal, devant la Côte de Jagra, a quatre ou cinq brasses de profondeur, près de quatre petites Isles qui sont vis-à-vis cette Côte.

On y navigue plus ailément la nuir.

Il est plus aisé de naviguer sur la Gambra la nuit que les jours, parce que les jours font calmes, & qu'il s'éleve ordinairement le foir de petits vents fort commodes. Depuis l'Isle qui est au-dessus de (32) Mansagar, la marée

fert à remonter sans danger (33).

L'Isle de James n'étant qu'une espece de roc plat, sans aucune anse où l'on puisse carener, les Anglois carenent dans la Riviere de Blok (34) ou de Bintam, au Sud de la Gambra vis-à-vis le Fort, dans un lieu nommé Blok, residence d'un Prince Negre qui se qualifie Empereur du (35) Grand Rivierer de Blok Kantor, & qui est sans cesse en guerre avec le Roi de (36) Barra. Les François de Rio Brevetto. prétendent que la Riviere de Blok se joint à celle de Kumbo, qui en est à quelques lieues vers l'Ouest; qu'elles forment une Isle dans le lieu où elles

(26) Moore écrit Banyon.

(27) Les Anglois l'appellent Isle Charles.

(28) Moore dir cent & vingt barres.

(29) Nommé ci-dessus Kantorsi.

(30) Kantorsi, Kantors & Kantro, semblent être le même nom, qui est rapporté disféremment par différens Ecrivains; source ordinaire d'erreurs. Fonia est nommé plus bas Kantor.

(31) Batbot dit ici contre toute vérité que les Chalonpes peuvent y passer. Ce qui est vrai seulement par rapport unanime, c'est que dans les grandes eaux on paile avec des Chaloupes à fond plat, faites exprès.

(32) Barbot ne marque pas la fituation de

cette Isle, car le nom de Mansagar n'est pas connu. Mais c'est apparemment vers l'embouchure.

(33) Ici Barbot rapporte ce qu'on a déja lû sur l'Isle des Chiens ou de Charles.

(14) Froger nomme ce lieu dans sa Carre de l'embouchure de la Gambra. Il est un peu au Nord du lieu où Foulikonda est place dans la nôtre. Bin am ou Vintain est à présent la résidence de ce Prince.

(35) C'est peut-être Fonia.

(36) Barbot confond deux fois Bar & Barra avec Barfals , Burfalls on Burjalam.

se joignent, & qu'à l'Ouest de Kumbo il y a une autre Riviere nommée Rio

DESCRIPTION DE LA GAM.

Divers Villages

On trouve sur la Riviere de Blok, près de son entrée dans la Gambra, BRA. le Village de (37) Barifot, qui est tributaire du Roi ou de l'Emperent de Kantor. Le Roi de Barra réside une partie de l'année dans la Ville ou le des Negres. Village de (38) Barra, qui est situé à la pointe Nord de la Gambra, près d'un gros arbre que les Portugais ont nommé Ardova da Marca, parce qu'il fert à diriger les Pilotes. Dans d'autres tems, ce Prince fait sa demeure dans la Ville d'Anna Bar, qui est un mille plus loin, au milieu d'un bois. Après le Village de Barra, à l'Est, on trouve sur le bord de la Gambra, les Villages de Grigou, de Bubakulou, & celui de Lami, qui est presqu'à l'opposite de l'Isle des Chiens. Un peu à l'Est de ces Villages, on rencontre Albreda & Jilfray, où les François & les Anglois ont des Comptoirs. Les Portugais ont une petite Eglise à Jilfray.

Barbot, qu'on n'a pas cessé de citer, ne place aucun autre Pays au long de la Gambra, que l'Empire de Kantor au Sud & le Royaume de Barfali au Nord. Le premier renferme plusieurs autres petits Royaumes; mais le second, qui est moins étendu, n'a pour Tributaire qu'un petit Prince nommé Wolli-Wolli. Ces deux Royaumes, dit-il, contiennent quantité de grandes Villes & de Villages, la plûpart à l'Est de la Gambra sur ses bords. Il nomme quelques-uns des principaux, qu'il a tirés de Jobson, sans en convenir; & la confusion qu'il met dans son récit, ne peut apporter beaucoup de lu-

mieres au Lecteur.

La fource de la Gambra est encore incertaine. Comme on n'a pû jusqu'à la source de cette présent se procurer de véritables lumieres, on s'est partagé en autant de con-Riviere. jectures que sur le Niger, dont la plûpart prétendent qu'elle n'est qu'un bras. Cette confusion dans les idées & les témoignages a causé beaucoup d'embarras aux Géographes, & les a jettés quelquefois dans d'étranges contradictions. Baudrand, après lui avoir fait prendre sa source au-delà d'un Royaume, nommé, Gubert, & l'avoit fait passer, entr'autres Pays, par ceux de (39) Genia, de Kantari, de Gambra, d'où il lui fait tirer son nom, & celui des Foulis, prétend qu'elle se jette dans l'Océan par quatre bras; la Gambra même, la Riviere Sainte Anne, Rio das Ostras, & la Riviere de Kasamansa. Mais il se contredit aussi-tôt, en donnant au Niger, qu'il regarde comme une Riviere différente, deux des bras de la Gambra, qui sont Rio das Os- de Baudrand. tras, & Kasamansa. Il ajoûte que les deux autres bras du Niger sont San-Domingo & Rio Grande.

Labat, qui releve fort bien cette erreur, est persuadé que la Gambra doit Opinion de Lag être une branche du Niger. Il fonde fon opinion sur le témoignage des bat-Negres, sur tout des Marchands Mandingos, qui sont depuis long-tems dans l'habitude de voyager sur ses rives, au-dessus des cataractes de Barakonda & jusqu'aux bords d'un Lac rempli de grands roseaux, où elle se perd assez long-tems. Tous ces Negres, dit-il, s'accordent à déclarer que la

Rois voifias de

<sup>(37)</sup> Barafat dans la Carte.

Riviere près de la pointe de Barra, est la Capitale du Royaume de Barra.

<sup>(39)</sup> Genia paroît être Quinca Province du (38) Barrat ou plutôt Barinding, sur une Royaume de Bambuck, & Kantari est sans doute Kantor, dernier Royaume au Sud de la Gambra.

DE LA GAM-BRA.

Elle est confuse

Gambra fort du Niger, au-dessous d'une grande cataracte où le Niger se divise en deux branches. Pourquoi feroit-on difficulté, dit Labat, de s'en rapporter à ces témoignages? On lui répond que les doutes ne viennent pas précisément de la grossiéreré des Negres, qu'il représente lui - même comme de fort mauvais Géographes, & peu capables de remarquer les détours & & pleine d'er- les distances; mais de la confusion qu'il met dans son propre récit, de quelque source qu'il en air tiré les Mémoires, & de plusieurs imperfections qu'il a dû reconnoître lui-même s'il a pris la peine de les examiner.

Suivant les idées qu'il veut nous faire adopter, la Falemé sortant du Senegal, ou du Niger, comme il lui plaît de l'appeller, à l'Est au-dessus de Barakotta, où la Gambra s'en sépare, doit nécessairement traverser la Gambra pour venir retomber dans le Senegal. C'est une observation que nous avons déja faite, & qui suffiroit seule (40) pour ôter toute confiance au témoignage des Negres. Si la situation de Barakotta étoit bien vérifiée, ce qui manque encore au récit de Labat, on découvriroit probablement d'autres erreurs. Il fait fortir du Senegal la Riviere blanche & la Riviere noire, audessus du Roc de Jorina, pour y rentrer vingt lieues au-dessous, & c'est effectivement le lieu où la Relation du sieur Brue & la Carte générale du Senegal, font fortir du Senegal deux Rivieres de ce nom, qui retournent s'y décharger, à beaucoup de distance vers l'Ouest. Seroit-il impossible que ces deux Rivieres mal placées dans le récit des Negres, & l'Isle de Kasson qu'elles for-

ment ensemble, fussent le Baba Degu des Mandingos?

De l'Isle, qui suivant toute apparence n'ignoroit pas ces récits des Negres, avoit reconnu sans doute qu'ils manquent de vrai-semblance, & n'a pas crû par conséquent qu'il dût s'y arrêter. Il donne à la Riviere de Falemé, ge, mais fans dans fon Afrique Françoise, un cours de peu d'étendue au Sud de Bambuk, & place l'Isle de Baba Degu tout-à-fait à l'Est du Roc de Govina. A l'égard de la Gambra, il la fait fortir d'un grand Lac plein de roseaux, qu'il nomme Saport, cent milles au Sud du Roc de (41) Felu; & tirant une double ligne de ce Lac au Roc de Govina il y joint cette remarque; » que comme il se " trouve un tournant près de ce roc, on a crû autrefois que la Gambra étoit " une branche du Senegal: & c'est certe branche imaginaire qu'il a voulu désigner par la double ligne. Quelque jugement qu'on puisse porter de cette idée, les observations précédentes ne permettent pas de croire que la Gambra soit un bras du Senegal dans le sens que les Negres se l'imaginent. La communication que de l'Isle suppose, commence un peu à l'Ouest de Baba Degu, dans un lieu nommé Bara, qui pourroit bien être le Barakotta de Labar.

Les Anglois se sont efforcés, dans plusieurs tems, de découvrir l'origine de la Gambra, sans avoir jamais pû se procurer des lumieres certaines au-delà des cataractes de Barakonda, c'est-à-dire, environ cinq cens milles au-dellus Anglois p ut re- de son embouchure. Peut-être ont-ils été arrêtés par les mêmes obstacles qui monter la Gam- ont empêché les François de pénétrer sur le Senegal au - delà du roc de Go-

De l'Isle semble

Entreprise des

(40) Il est surprenant que Labat n'ait pas senti cette absurdité. Au reste voyez, ci-desfur l'origine du Niger.

(41) Saivant les informations de Stibbs, ce lieu est à douze journées de marche de Basus, au Tome II. des remarques fort longues rakonda. Voyez le Voyage de Moore, p. 300 & luivantes.

de soibles raisons.

Opinions fans vrai-femblance.

vina. Le Capitaine Thompson, & Jobson après lui vers l'année 1618, re- Description monterent cent vingt lieues au - dessus de Barakonda. Vermuyden & quel- DE LA GAMques autres allerent presqu'aussi loin sous le régne de Charles II. En 1724 le BRA. Capitaine Stibs alla trente lieues au-delà de Barakonda. La Compagnie Royale d'Afrique voulant être informée jusqu'où la Gambra étoit navigable, & s'ouvrir de nouvelles voies de Commerce sur cette Riviere, sit partir en 1732 plusieurs petites Chaloupes pour cette découverte. Thomas Harison, un de ses principaux Facteurs, qu'elle avoit chargé de cette commission, revint à Jamesfort le 10 de Juin de la même année. C'étoit le tems où Moore, dont nous citons ici le rémoignage, se trouvoit dans ce Comptoir. Sa curiosité le portant à tout observer, il sçut que Harison n'avoit pas passé Fatatenda, mais qu'ayant envoyé de-là une Barque à la découverte, sous la conduite de Jean Leach, ce Député avoit rencontré, vingt lieues plus loin, une chaîne de rocs qui sembloient boucher le passage de la Riviere, & que cet obstacle joint à la diminution de ses vivres, l'avoit obligé de retourner sans avoir mieux rempli sa commission. Moore ajoûte que, suivant la tradition des Habitans, la Riviere est navigable beaucoup au-delà, jusqu'à certains grands Lacs. C'est tout ce qu'il rapporte sur le témoignage des Negres; & si l'on excepte cette pluralité de Lacs au lieu d'un, il s'accorde sur ce point avec le récit de Labat. D'autres s'imaginent, continue-t'il, que les Rivieres du Senegal, qui se décharge dans la Mer plus au Nord, & de Kasamansa, qui s'y jette au Sud, viennent toutes deux des mêmes Lacs que la Gambra; & que ces Lacs sont formés par un bras du Nil qui se sépare de ce Fleuve après qu'il est sorti des montagnes de l'Abissinie. C'est aux Européens que Moore attribue cette opinion, car vrai-semblablement les Negres ne connoissent pas même le nom du Nil; & paroissant la goûter, il l'appuie de l'autorité d'Hérodote, & du Géographe de Nubie. Mais on a vû que Labat ne s'accorde guéres là-dessus avec lui. Au reste mille raisons ne permettent pas de penser que le Nil ait des bras si considérables, ni qu'aucune Riviere traverse autant de Pays qu'il faudroit se l'imaginer dans la supposition d'un si long cours. N'oublions pas quelques argumens dont Labat se croit bien appuyé pour sou-

tenir que la Gambra est un bras du Senegal. La plus grande objection, dit-il, Raisons dont qu'on puisse former contre son opinion, c'est que si le Senegal, ou le Niger, sienne, qui est la même chose dans ses idées, étoit la source de toutes les Rivieres qu'il en fait fortir, il faudroir lui supposer une prodigieuse quantité d'eaupour étendre son cours l'espace de quatre ou cinq cens lieues jusqu'à son embouchure. Mais il prétend répondre à cette difficulté, en faisant observer que l'Afrique n'est pas un Pays aussi sec que se le figurent ceux qui ne croyent pas que le Niger ou le Senegal reçoive de Riviere ou de source pour grossir ses eaux, pendant tout l'espace qu'il parcourt jusqu'à la Mer. Il est certain, continue-t'il, que cette vaste Région contient un grand nombre de Fontaines, de Marais, de Lacs & de Torrens, qui se déchargent dans le Niger ou dans les Rivieres qui s'y joignent. Il ne croit pas qu'on en puisse douter, si l'on considere que le Pays est extrêmement peuplé; ce qui lui paroît encore indubitable quand on fait réflexion au grand nombre d'Esclaves qu'on amene de l'intérieur des terres sur la Côte, sans parler de ceux qui sont détruits

BORDS.

dans les guerres perpétuelles des Negres, & de ceux qui meurent naturellement. Enfin les pluies continuelles qui tombent en Afrique dans la faison hu-BRA ET DE SES mide, c'est-à-dire, pendant quatre, cinq, & quelquefois pendant six mois, enflent tellement les perites Rivieres, & les Lacs, que leurs débordemens, joints à ce qu'elles portent dans leurs lits, fournissent aux grandes Rivieres cette immense quantité d'eau que celles-ci vont décharger dans la Mer. Malheureusement cette explication de Labat ne répare point ce qui manque aux fondemens de son opinion.

Divisions des Pays an long de la Gambra.

Barra, où est l'Isle Charles on des Chiers.

Revenons à des objets plus certains. Le Nord & le Sud de la Gambra sont divisés entre plusieurs petits Princes Negres, qui prennent tous le titre de Rois, quoique plusieurs de leurs Etats soient de si peu d'étendue qu'on peut les traverser dans l'espace d'un jour. Suivant la Relation de Moore, le premier Royaume du côté du Nord est celui de Barra, dont on a déja parlé, & qui s'étend vingt lieues au long de la Riviere. Son Roi est de la race des Mandingos, & tributaire du Roi de Barsali. C'est dans ce Royaume qu'est située l'Isle Charles, ou des Chiens, à six lieues de la Mer, & une portée de fusil de la Riviere. Les Anglois y avoient autrefois un Fort, qu'ils ont laissé tomber en ruines. On trouve dans la Riviere deux basses de sable & de rocs du côté de Barra; l'une à la pointe de Lemaine, l'autre à la pointe de Sika; la premiere, fix milles au-destous de Jamesfort, & la seconde, un peu au - dessus.

Situation de l'Alle de James.

L'Isle de James est située vis-à-vis de Jilfray, d'où il sort une langue de sable & de rocs qui s'étend assez loin au Nord-Nord-Ouest, & qui porte le nom de Company's Spit. Il est arrivé à plusieurs Vaisseaux d'y échouer faute de précaution.

Royaume de Badelu, & Ville de Tankroval.

Après le Royaume de Barra, on entre à l'Est dans celui de Badelu, qui a vis-à-vis de Tankroval, Village du Royaume de Kaen sur la rive du Sud, une Isle dont la Ville même de Badelu n'est séparée que par un filet d'eau. Autrefois cette Isle fournissoit de la pierre à Jamesfort. Mais en 1733, le Directeur Anglois, nommé Hall, en trouva, beaucoup plus près du Fort. Le Roi de Badelu est Mandingo, & son Pays a vingt lieues d'étendue.

Rovaumes de Sanjally,

Le Royaume suivant est Sanjally, qui malgré sa petitesse est un Pays indépendant. Le Roi est Mandingo, & ses Erats ont quatorze lieues d'étendue au long de la Riviere.

& de Burfali.

Plus loin on entre dans une partie du Royaume de Bursali ou Bur-Salum, gouverné par un Prince Jalof. Ce Pays commence à la Mer, où la Riviere du même nom vient se décharger. Il s'étend derriere les Royaumes de Barra, de (42) Kolar, & de Badelu, d'où s'avançant sur la Gambra il occupe ses bords l'espace de quinze lieues. Une de ses principales Villes est (43) Joar, fituée à deux milles de la Riviere, dont elle est séparée d'abord par une plaine très agréable de la largeur d'un mille, & de-là par une crique fort étroite, qui a la même étendue jusqu'au Port de Kover. Le Commerce est considérable dans ce canton, & se fait dans un lieu nommé la Pointe de Rumbo, trois mille au-dessus de Joar, & presqu'à la même distance de Kover. Il se rend alors, à Kover, plus de monde que dans aucune autre

Commerce de Juge.

> (41) Kolar est dans les terres entre Barra & entre ces deux Royaumes. Badelu. Labat se trompe ici en mettant Ghika (43) C'est ce que Labat appelle Guiocher.

Ville de la Riviere; parce que si les Marchands ne trouvent pas l'occasion Description de vendre leurs Esclaves en chemin, c'est dans ce Port qu'ils les amenent. DE LA GAM-

L'eau de la Riviere est toujours fraîche dans la crique de Joar.

Le Royaume de Barsali est suivi de celui de (44) Yani, grande Région, BORDS. qui se divise en deux parties, l'une nommée le haut, l'autre le bas Yani. Elles ont toutes deux chacune leur Roi. Sur la rive de ce Pays est située Yani. l'Isle (45) Bird, douze lieues au-dessus de Joar. On ne voit point un arbre dans cette Isle; mais le terrain en est marécageux. Trente lieues au-dessus, contre la même rive, on trouve un grand nombre d'Isles, nommées Sappo, dont quelques-unes sont assez grandes, mais toutes inhabitées. Celle qu'on appelle Lemaine a quatre lieues de longueur. Elle est remplie de Bêtes fauves & de Palmiers, ce qui attire souvent les Negres pour la chasse & pour y faire du vin. Six ou sept marées au-dessus, est la Riviere de Sami, qui vient de fort loin dans les terres, & qui sépare le haut & le bas Yani. Elle produit un grand nombre de Crocodiles. Après avoir dit qu'elle sépare les deux parties du Pays de Yani, la Relation ajoûte qu'elle se jette dans la Gambra entre les Royaumes de Bruko & de Yamyama - Konda; ce qui fait croire nécessairement que c'est sous ces deux noms que Yani est gouverné par deux Rois. Quoiqu'il en soit, ces deux Royaumes s'étendent l'espace de quatrevingt lieues au long de la Riviere, & sont suivis immédiatement de celui de (46) Woolli, au travers duquel les Marchands d'Esclaves sont obligés de passer pour se rendre à Kover, Port de Joar. Ce Pays a beaucoup d'étendue au long de la Riviere. Vers Fatatenda, la Gambra est aussi large que la Tamise au Port de Londres, & reçoit à la faveur de la marée, qui s'y éleve de trois ou quatre pieds, des Barques de quarante tonneaux. Fatatenda est situé fur la rive du Nord, à cinq cens milles de l'embouchure, & soixante milles au-dessus de Barakonda où le cours de la Riviere est interrompu par les cataractes.

En retournant à l'embouchure de la Gambra pour suivre la rive du Sud, on trouve d'abord, vers la Mer, le Royaume de Kumbo, qui s'étend l'espace d'onze lieues, depuis le Cap Sainte-Marie jusqu'à la Riviere & au Village de Kabata, lieu célébre par l'abondance de ses Chévres, de sa Volaille & de ses Bestiaux.

Le Pays suivant se nomme Fonia. Il commence à l'endroit où la Riviere de Kabata tombe dans la Gambra, & s'étend jusqu'à celle de Bintam ou de Vintain, c'est-à-dire l'espace de sept lieues au long de la Gambra; mais, dans l'intérieur des terres, il devient si grand, qu'il est gouverné par deux Empereurs de la race des Bagnons. Ces deux Princes ont chacun leurs bornes; & lorsque ce Pays sut découvert, ils n'étoient pas indignes de leurs titres. Mais l'avidité du gain leur a fait vendre un si grand nombre de leurs Sujets pour l'esclavage, que leurs Etats sont fort dépeuplés.

c'est le même lieu qui est nommé Ghana par ce nom à une Isle située entre Yani Marrow le Géographe Nubien. Mais cela ne peut être, par des raisons qu'on a vues dans le Livre pré-

(45) Cette Isle n'est pas dans la Carre. Mais

(44) Guiania dans Labat. Moore dit que sur l'autorité de Labat & de Stibbs, on a mis & Kassany. Cependant la situation ne s'accorde pas avec les distances assignées par

(46) Ouli & Oubi dans Labat.

BRAET DE SES

Royaume de

Isle Bird.

Isles Sappo.

Isle le Maine.

Bruko & Ya-

Woolli.

Fatatenda.

Royaume de

Pays de Foniaº

Fonia est borné à l'Est par la Riviere de Vintain, dont l'embouchure est Description large d'un mille, & qui est navigable pendant quelques lieues. On rencontre ERA ET DE SES fur ses bords à trois lieues de la Gambra, la Ville de Vintain, située dans le Pays de Fonia; & plus loin du même côté, celle de Jereja.

Vis-à-vis de Jamesfort, du côté du Sud, est une Isle à laquelle on n'a reconnu que depuis peu certe qualité, parce qu'elle n'est séparée de la terre que Isle Kabeschir. par une sorte de torrent. Elle se nomme Kabeschir. On y trouve quantité

d'excellente pierre, qui sert aujourd'hui aux besoins de Jamesfort.

Royaume de Kaën.

Après le Pays de (47) Fonia on entre dans celui Kaën, qui n'en est séparé que par la Riviere de Vintain. Kaën est gouverné par un Empereur & par un Roi, tous deux Mandingos. On trouve dans ce Pays Tankroval, grande Ville sur le bord de la Riviere. Trois lieues au - dessus de Tankroval, on rencontre, près d'une autre Ville, nommée Tendebar, plusieurs rocs qui s'avancent assez loin dans la Riviere & qui demeurent à sec au départ de la marée. Le Pays de Kaën a vingt-trois lieues d'étendue au long de la Gambra.

Royaumes de A l'Est de Kaën, on trouve Jagra (48) Canton célébre par le naturel laborieux de ses Habitans, & riche, par cette raison, en ris & en bled. C'est à ce Royaume qu'appartient l'Isle de l'Eléphint dans la Gambra. Elle a quatre ou

cinq milles de long. La terre en est marécageuse & couverte de bois.

On entre ensuite dans le Pays de Yamina, qui produit beaucoup de volaille & toutes fortes de grains. Il a vis-à-vis de ses rives, une fort belle Isle du même nom, & plus loin, presqu'au milieu de la Riviere, une autre Isle plus perite, qui se nomme l'Isle du Cheval Marin, parce qu'il s'y trouve toujours un grand nombre de ces animaux. Le Royaume de Yamina s'étend quatorze lieues au long de la Gambra. Celui d'Eropina, qui le suit, a la même

étendue jusqu'à Jemarrow.

Le Royaume de Jemarrow est gouverné par un Empereur Mandingo, & s'étend trente-deux lieues au long de la Riviere. Il a, sur la rive, une grande Ville, nommée Bruko, qui n'est habitée que par des Mandingos, Chaine de rocs zélés observateurs du Mahométisme. Un demi - mille au - dessous de Bruko qui resserge le Ca- est une chaîne de rocs, qui se montrent quand l'eau est basse, & qui occupent cinq sixièmes de la largeur de la Riviere, laissant un Canal si étroit contre la rive du Sud, que les grands Bâtimens n'y peuvent passer sans danger. Ce passage porte le nom de Fulis-pass. Dans le même Empire, neuf milles plus haur, près d'une Ville nommée Dubokonda, on rencontre un autre grouppe de rocs qui partant de la rive du Sud occupent les deux tiers de la Gambra. Trois milles plus loin est encore un autre écueil, qui se montre au départ de la marce; mais le Canal est fort libre du côte du Nord.

Après Jemarrow, on entre dans Tomani, grande contrée, plus remplie de Villes que tous les autres Pays qui bordent la Riviere. Celle qui se nomme Yamiamakunda, est considérable par son commerce. Un peu au-dessous de cette Ville, vers le milieu du Canal, on rencontre encore quelques rochers, mais que l'eau ne laisse jamais à découvert. Au Nord de la Riviere, vis-à-vis le Comptoir que les Anglois ont dans la même Ville, on trouve,

(47) Foigny, dans Labat, qui ramene tout (48) Giarra dans Labar. à la Langue Françoise.

à un demi-mille dans les terres, un Lac d'eau dormante, de deux milles de

longueur,

Jagra ,

& de Yamina,

& de Jemarrow.

Dabokonda.

Royaume de Tollidal.





ongueur, qui est rempli de Poisson. Le Pays de Tomani s'étend l'espace d'environ vingt-six lieues au long de la Riviere. Il est gouverné par un Prince DE LA GAM-Mandingo, & celui qui regnoit en 1730 se nommoit Humey Badsi.

BRA ET DE SES

Au-delà de Tomani commence le Royaume de Kantor, qui a sur la rive BORDS. du Sud, environ six milles au-dessous de Fatatenda, une Ville nommée Kolar. Ce fut quelques milles au-dessus de ce lieu que Moore finit son Voya-Kantor. ge. Il compte depuis Kolar, dans Kantor, car il y a aussi une Ville de ce nom dans le Royaume de Barra, cinq cens milles (49) jusqu'au Cap Sainte-

Marie, qui fait la pointe Sud de la Gambra à son embouchure.

Différence entre

La Description que Labat a donnée des Pays qui bordent cette Riviere differe un peu de celle de Moore, pour les noms, l'étendue, & quelquefois cette Description pour la situation des lieux. D'ailleurs il ne parle que de ceux qui sont depuis la pointe de Barra jusqu'à deux cens cinquante milles, parce que tout ce qui est au-delà n'étoit pas encore bien connu. Suivant ses idées, les Royaumes de la rive du Nord sont dans l'ordre suivant, de l'Ouest à l'Est. 1, Barra, auquel il donne dix-huit lieues d'étendue sur le bord de la Riviere. 2, Guiokanda (50), cinq lieues. 3, Badissa (51) vingt. 4, Salum (52), qui enveloppe les trois premiers, dix lieues. 5, Guiania (53), deux. 6, Kuha, quatre. 7, Guiania (54), trente. 8, Ouli (55), qui se termine à Barakonda, quatre-vingt-dix. Tous ces Royaumes comprennent en droite ligne cent septante-neuf lieues, aufquelles si l'on ajoûte soixante-onze lieues pour les détours de la Riviere, on aura deux cens cinquante lieues depuis la pointe de Barra jusqu'à l'extrémité du Royaume d'Ouli.

Le même Auteur divise la rive du Sud en huit Royaumes : 1. Kumbo ou Kombo, qui commençant au Cap Sainte-Marie s'étend l'espace de huit lieues jusqu'à la Riviere de même nom. Ce Cap, dit-il, est connu par un grand arbre fort remarquable (56), qui s'apperçoit de la Mer à beaucoup de distance. 2. Le Royaume ou l'Empire de Foigny (57), commence à la Riviere de Kumbo, & s'étend l'espace d'onze lieues jusqu'à celle de Bintam ou de Vintain; car depuis la Riviere de Kumbo jusqu'à celle de Ferba on compte trois lieues; de-là trois lieues encore jusqu'à la Riviere de Baraset; une demie lieue jusqu'à celle d'Inderaba; une demie lieue jusqu'à celle de Painam, & trois lieues jusqu'à celle de Vintain. 3. Le Royaume de Kiana, (58) est borné par la Riviere de Vintain à l'Ouest, & s'étend vingt lieues au long de la Gambra. 4. Celui de Jiagra, (59) a dix lieues de largeur. 5. Celui de (60) Iamana, quinze. 6. Celui de Kiakonda, (61) quarante. 7. Tamana. (62) 8. Kantor, vingt, dans ce qui en est connu. Ainsi l'étendue de tous ces Royaumes en droite ligne est de cent soixante-cinq lieues; & si l'on accorde quarre-vingt lieues pour les détours de la Riviere, on aura près de

(49) Voyez le Voyage de Moore, p. 23 & fuiv.

(50) Guicadou dans sa Carte. (51) Balibon dans la Carte.

(52) Barlaki.

(53) Apparemment le bas-Yani.

(54) Le haut Yani.

(55) Woolli.

Tome III.

(6) Il dit ailleurs qu'il y a trois arbres, Notre Carte en met quatre.

(57, Fonia.

(58) Kaën, dans Moore.

(59) Jagra.

(60) Yamina. (61) Kiaconda répond à Eropina.

(62) Tomany.

DESCRIPTION DE LA GAM-BRA ET DE SES BORDS.

Divisions anderne.

confondues.

Remarques fur les Carres de la Gambra.

deux cens cinquante lieues depuis le Cap Sainte-Marie jusqu'à l'extrêmité du Royaume de Kantor (63).

Au tems de Jobson, tous les Pays, des deux côtés de la Riviere, étoient divisés en moins de Royaumes & soumis à trois principales Puissances. Ceux du Sud étoient Tributaires du grand Roi de Kantor. Ceux du Nord obéissoient aux Rois de Barsali & de Woolli, entre lesquels ils étoient également divisés depuis la Mer jusqu'à Barakonda. Cependant ces trois Princes mêmes reconnoissoient l'Empire d'un Monarque encore plus puissant, qui demeuroit (64) plus loin dans les terres. Barbot nous a donné les mêmes idées, d'après Jobson, mais avec peu d'ordre & sans nommer son guide. Il y ajoûte-néanmoins (65) quelques circonstances, dont il ne fait pas mieux connoître la fource. Ainsi donnant les observations d'autrui pour les siennes, Baibot les a il confond les anciennes bornes avec les modernes, & ne rapporte presque rien qui ne doive être lû avec les plus grandes précautions. Mais pour ne laisser rien manquer à la Description de la Gambra & des Pays qui bordent cette Riviere jusqu'à Barakonda, nous joignons ici une Carte, qui n'est pas moins exacte que celle que Labat a donnée du Senegal. La meilleure jusqu'à présent étoit celle de Moore, qui se trouve dans le Recueil de ses Voyages. Elle nous a beaucoup fervi pour composer la nôtre; mais nous nous sommes attachés principalement à celle du Capitaine Jean Leach, levée en 1730. Il connoissoit parfaitement la Riviere, après en avoir observé tous les détours dans plusieurs Voyages qu'il n'avoit entrepris que dans cette vûe.

> Cependant il faut convenir que la Carte de la Gambra par Labat n'est passans mérite & sans utilité. Elle représente assez bien le cours géneral, ou la figure de la Riviere, jusqu'aux environs d'Arse-hill, au-delà de Kuttejar. Mais elle est fort inférieure à celle de Leach pour l'exactitude. Entre quantité d'erreurs, elle place Barakonda dix mille à l'Ouest de Yanimarrow, & par conséquent moins loin de la moitié qu'il ne devoit être de l'embouchure de la Riviere. Ses remarques mêmes confirment l'erreur de cette position, cat il dit nettement que Barakonda est à deux cens cinquante lieues de l'embouchure de la Gambra, & que le Royaume d'Ouli, c'est-à-dire Wooli, qui finit à Barakonda, s'étend l'espace de quatre-vingt-dix lieues au long de la Riviere; mais après en avoir donné une idée li juste, il le place dans sa Carte à l'Ouest d'Ouli dans la Guiania ou dans le haut Yani. M. d'Anville, dans da Carte génerale de la Côte, a commis la même faute; & de l'Isle y est aussi tombé dans toutes ses Cartes, excepté dans son Afrique Françoise où il paroît avoir apporté plus d'exactitude.

> > 9. I I.

### Etablissemens des Anglois sur la Gambra.

E principal siège de la Compagnie Royale d'Afrique sur la Riviere de Gambra, est le Fort de James, ou Jamesfort, dans une lse de même

(65) Voyez sa Description de la Guinée, (63) Voyez I abat dans son Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 269. p. 76. (64) Voyez le Commerce d'or par Jobson.

nom, qui sera bientôt décrite avec plus d'étendue. Elle commande entièrement le Commerce de la Riviere. Le second Etablissement des Anglois est MENS ANprès de la Gambra, fur la Riviere de Kabata, dans le Royaume de Kumbo; GLOIS SUR LA mais le Commerce y est peu considérable, parce que le seul objet de ce Com- Gambra. ptoir, est de fournir des provisions à la Garnison de Jamesfort. Le troisième Ordre des Compest Jilfray ou Gillefrée, à l'opposite de l'Isle de James, sur la rive Nord de toirs Anglois. la Gambra, un peu à l'Est du Comptoir François d'Albreda. Ce Comptoir est dans une situation agréable. Il a plusieurs Jardins, d'où Jamesfort tire ses légumes. La Compagnie y a fait faire un Cimetiere, pour le Fort & les Comptoirs voisins. C'est aussi le lieu où l'on paye les droits au Roi de

Le Comptoir de Vintain ou de Bintam, qui est le quatriéme, n'est qu'à six lieues de Jamesfort, sur la Riviere du même nom, dans le Royaume de Fonia, au Sud de la Gambra. Son principal Commerce est en Cire, en Ivoire & en Cuirs. Les provisions y sont à bon marché. V. Plus haut sur la même Riviere, à quatorze lieues de Jamesfort, on rencontre le Comptoir de Jereja, dans le Royaume du même nom. Il ne fournit guéres que de la Cire, qui n'y est pas même fort belle, quoiqu'en abondance. Le Bâtiment étoit en si mauvais état dans l'année 1730, que le Roi du Pays n'ayant pas voulu permettre qu'on en fît un neuf plus près de la Riviere, cette difficulté obligea le Gouverneur de Jamesfort de se rendre à Jereja pour terminer les différends. VI. Le Comptoir de Kolar fut établi en 1731, dans la Ville de ce nom, sur une Riviere qui se nomme de même & qui appartient au Royaume de Barra, sur la rive Nord de la Gambra. L'Ivoire, la Cire & la Gomme y faisoient l'objet du Commerce; mais la Compagnie ne trouvant pas qu'il répondit à ses espérances a pris le parti de l'abandonner en 1733.

VII. Plus haut, dans le Royaume de Kaën, fur la rive Sud de la Gambra, on trouve le Comptoir de Tankroval, établi en 1731. Son principal objet est la Cire. VIII. En continuant de remonter la Riviere, on entre du côté du Nord à Kower, Port de Joar, qui en est à trois milles, dans le Royaume de Barfalli. La Gambra n'a pas de Ville où le Commerce foit plus florissant qu'à Joar. Aussi les Anglois n'y ont-ils pas de meilleur Comptoir. C'est-là que les Marchands Mandingos & Guinées viennent de Galam & de Tombuto, comme on le suppose, & qu'ils apportent leurs marchandises à la pointe de Rumbo, qui en est fort proche. IX. Le Comptoir suivant, du côté du Nord, est celui de Yani Marrow, dans le bas Yani. Ce Port est le plus agréable de la Riviere, La Compagnie n'y a qu'une petite Maison, avec un Facteur Negre, pour fournir des grains à Jamesfort. X. Plus haut, du côté du Sud, dans le Royaume de Jemarrow, est le Comptoir de Bruko, qui fut établi en 1732, brûlé presqu'aussi-tôt par un accident, rebâti la même année, abandonné en 1735.

XI. Kuttejar est un autre Comptoir (66) sur la rive du Nord, à un mille de la Riviere, dans le Royaume du haut Yani. Les inondations l'ayant renversé en 1725, la Compagnie donna ordre qu'il fut transporté à Sami. XII. Le Comptoir de Sami n'étoit qu'à huit milles de Kuttejar par terre; mais étant

Kolar.

Jilliay.

Vintain.

Jereja:

Tankroval,

Yani Marrow:

Bruko.

Kuttejar,

Sami

(66) Stibbs, dans son Journal, recom- surprenant qu'on l'ait abandonné. mande si fort la situation de ce lieu, qu'il est

MENS AN-GAMBRA.

Vallia.

Fatatenda.

d'autant plus loin, par eau, qu'il falloit remonter l'espace de douze milles une Riviere du même nom qui vient se décharger dans la Gambra, la GLOIS SUR LA Compagnie a desiré qu'on choisst du moins, dans cet éloignement, un lieu plus commode, quatre mille au-dessus. XIII. Ce lieu se nomme Vallia.

XIV. Plus loin, dans le Royaume de Tomani, au Sud de la Gambra, est le Yamyamakonda. Comptoir de Yamyamakonda, qui ayant été détruit en 1733 par les inondarions, fut rebâti aussi-tôt par l'ordre de la Compagnie. Son principal Commerce est celui de l'Ivoire & des Esclaves. XV. Le dernier Comptoir au Nord de la Riviere étoit Fatatenda. La Gambra est aussi large, dans un lieu si éloigné de la Mer, que la Tamise à Londres. Elle y est aussi fort profonde; &, dans le tems même de la sécheresse, la marée s'y éleve de trois ou quatre pieds. Fatatenda est situé dans le Royaume de Woolli. La perspective de la Riviere y est charmante, & le Pays de Kantor, sur la rive du Sud, en forme une autre qui n'est pas moins agréable. Mais les mauvais trairemens que les Facteurs Anglois recevoient du Roi de Tomani firent abandonner ce Comptoir en 1734. La Riviere de Gambra étant navigable dans une si grande variété de Nations, offre une carriere assez valte pour le Commerce, sur tout lorsqu'il y est presque uniquement entre les mains des Anglois.

L'Isle de James, qui est leur principal établissement, mérite le soin que

Moore a pris d'en faire la description.

Description de Cette Isle est située (67) presqu'au milieu de la Riviere de Gambra, qui l'Ine de James & n'a pas moins de sept milles de largeur dans cet endroit. Elle appartient à la Compagnie Royale d'Afrique, mais en payant un petit tribut au Roi de Barra. Son éloignement de l'embouchure de la Riviere est d'environ douze milles. Dans la basse marée, sa circonférence est de trois quarts de mille. On y a bâri un Fort regulier (68), à quatre bastions, dont chacun est monté de sept pieces de canon, qui commandent la Riviere autour de l'îsse. Sous les murs du Fort, qui font face à la Mer, on a placé deux batteries rondes, chacune de quatre groffes pieces de vingt-quatre livres de balle; entre lefquelles il se trouve neuf petites pieces pour les saluts. Ainsi toute l'artillerie

du Fort est de quarante-cinq pieces.

Les Edifices contiennent quelques appartemens commodes, qui servent de logemens au Gouverneur, aux principaux Marchands, aux Facteurs, aux Ecrivains & à l'Enseigne. Au dessous, on a menagé des Magatins. La Garnison établie doit être composée d'un Officier, un Sergent, deux Caporaux, un Canonier avec fon Aide, & de trente Soldats. Mais les maladies, qui sont causées ordinairement par l'usage excessif des liqueurs fortes, reduisent quelquesois la partie militaire des Habitans à la plus trille situation, jusqu'à l'arrivée des recrues d'Angleterre. Les Soldats, les Artisans, & la plûpart des Domestiques & des Esclaves, ont leurs logemens hors du Fort, dans des Baraques, qui ne laissent pas d'être bâties de pierres & de mortier comme le Fort. Mais toute l'habitation est renfermee d'une palis-

Sa Garnison.

Son artillerie.

de lon Fort.

née lui donne la même fituation.

(68) Voyez les Plans. Divers auteurs, tels que Froger, Labat, Smith, &c. en ont publié

(67) Barbot dans sa Description de la Gui- dans leurs Voyages; mais nous avons présent ceux de Moore pour ce qui regarde l'Ifie & le Fort, parce qu'ils ont été levés plus loigneulement.

sade, qui a pour fossé naturel une Riviere large de trois milles dans la plus étroite partie de ses deux canaux. Sous les logemens des Domestiques, on a MENS ANplacé les Magasins. Les Loges des Esclaves sont sous celles des Soldats. Pendant GLOIS SUR LA le jour, il y a trois sentinelles qui veillent à la sureté publique; l'une à la porte GAMBRA. du Fort, l'autre à celle de la grande Salle, & la troisséme hors de l'enceinte, où elle doit se promener continuellement pour observer les Barques qui pour sa garde. partent & qui arrivent, & pour en faire son rapport au Gouverneur. Ces trois Gardes sont exactement relevés de deux en deux heures. Vers le soir, on place une sentinelle sur chaque Bastion, dans l'intérieur des murs, pour crier le qui vive aux Barques & aux Canots qui s'approchent de l'Isle, avec ordre de tirer & de donner l'allarme lorsqu'on ne répond point au troisséme cri. Pendant la nuit, deux Soldats font d'heure en heure la patrouille autour du Fort, pour tenir les Esclaves dans le respect & ne laisser partir ou aborder aucune Barque sans permission. Ils ont ordre de crier par intervalle, tout va bien, ou de faire feu de leurs mousquets pour jetter l'allarme dans le

Fort (69).

L'Isle de James sut fortissée en 1664 par le Chevalier Robert Holmes, pour la sureté du Commerce Anglois sur cette Côte. Il lui donna (70) le nom de James, à l'honneur du Duc d'York, qui fut ensuite Jacques II. Il n'y mit d'abord que huit Canons; mais vers l'an 1690, Barbot parle de fortifiçations régulieres, avec quatre Bastions, montés de soixante ou soixante-dix pieces d'artillerie, & représente l'Isle environnée de trois redoutes, en forme de fer à cheval. La Garnison suivant le même Auteur, étoit compofée de soixante-dix Blancs, & d'autant de Gromertes ou de Negres libres, gagés par la Compagnie. Froger, qui accompagna M. de Genes dans son Expédition de l'année 1695, parle de quatre Bastions stanqués de brique, de trois fers à cheval hors du Fort, & de plusieurs batteries au long d'une palissade qui environnoit l'Isle entiere. Elle étoit alors très bien munie de toutes fortes de provisions. Il ne lui manquoit, pour la rendre imprenable, (71) qu'un magasin à poudre & une citerne à l'épreuve de la bombe. Cependant elle est sans bois & sans eau; double inconvénient qui la met sans cesse dans la dépendance des rives voisines (72).

Jamesfort sur pris pour la premiere sois par les François, sous M. de Elle est prise par Genes, en 1695, avec une petite Escadre de quatre Vaisseaux & de deux Galiotes à bombes. Froger, qui rapporte cette expédition, étoit lui-même sur la Flotte. De Genes avoit appris dans l'Isle de Gorée, par un déserteur Anglois, que le Fort étoit dans un misérable état, la Garnison accablée de maladies, & les provisions épuisées. Il entra dans la Gambra, le 22 de Juillet; & l'après-midi du même jour, il environna l'Isle de ses Chaloupes pour lui couper toute communication avec la terre. La nuit suivante un Portugais, nommé Dom Cardos, qui faisoit sa demeure à Jilfray, vint à bord & confirma aux François la mauvaise situation du Fort. D'un autre côté, le Roi de Barra, que le Géneral François avoit gagné, refusa d'entrer dans la querelle.

(69) Voyage de Moore, p. 37. (70) Ibid. p. 29.

(71) Voyage de Froger, p. 3.

(72) Ibid.

Tems où l'I'e de James fut for-

MENS AN-GLOIS SUR LA GAMBRA.

de cette expédi-

Capitulation.

Le 23 un Officier François, nommé de la Roque, fut envoyé dans l'Isle pour sommer le Gouverneur de se rendre. Il sut reçu à quelque distance dans une Chaloupe, & conduit au Fort les yeux bandés. Le Gouverneur étoit absent; mais celui qui commandoit pour lui traita splendidement la Roque, Circonstances & le renvoya avec trois Officiers Anglois, qui demanderent quelques jours pour déliberer. De Genes ne leur accorda que jusqu'au jour suivant à six heures du matin. Ils lui écrivirent alors qu'ils étoient résolus de désendre la Place jusqu'à l'extrémité. Le 23 au soir, les Chaloupes Françoises se saisirent d'un Brigantin & de quelques Canots, qui apportoient des provisions pour le Fort. Elles manquerent le Gouverneur, qui trouva le moyen de rentrer dans sa Place.

Le 24 à huit heures du soir, les François tirerent deux bombes, mais à la distance où ils étoient encore, elles n'allerent pas jusqu'au Fort; ce qui leur fit prendre la résolution d'attendre la marée pour s'approcher. Dans l'intervalle, le Gouverneur, qui se nommoit Hamburg, jeune homme plus propre au plaisir qu'à la défense d'une Forteresse, envoya une Barque avec se pavillon blanc. L'échange des Otages se sit aussi - tôt, jusqu'à ce que les articles de la Capitulation fussent réglées. Ils le furent dès le même jour, Artic'es de la au nombre de dix ; 1, que les appointemens dûs par la Compagnie à fes Agens & ses Employés seroient acquittés; 2, que la Garnison sortiroit avec tous les honneurs de la guerre, armes, bagage, effets, & que chaque Officier emmeneroit un jeune Esclave; 3, que les gens mariés & les naturels du Pays auroient la liberté de demeurer; 4, que les Facteurs de la Compagnie au long de la Riviere seroient compris dans la Capitulation, en dé-livrant les biens qu'ils avoient en garde; 5, que le sieur Charles Duval, Refugié François établi depuis seize ans en Angleterre, & demeurant actuel-Iement dans le Fort, jouiroit des mêmes privileges que le Gouverneur; 6, que les Anglois auroient deux jours pour régler leurs affaires; 7, que douze beaux Negres, qui étoient au fervice de la Compagnie, seroient libres de se retirer; 8, qu'on donneroit à la Garnison, dans l'espace de trente jours, un Vaisseau à trois mâts, avec des munitions & des vivres pour la transporter en Angleterre; 9, qu'on lui accorderoit des passe-ports, dont on lui garantiroit la vertu; 10, qu'à toutes ces conditions, les effets de la Compagnie Royale d'Afrique seroient délivrés au Géneral François, suivant le Mémoire qui lui en étoit fidélement offert, & qui contenoit cinq cens quintaux d'Ivoire, trois cens quintaux de Cire, cent trente Esclaves mâles & quarante femmes dans l'Isle, cinquante à Jilfray, & des marchandises de l'Europe pour la valeur de huit mille écus; avec soixante-douze canons montés, trente sans assurs, & toutes les provisions de guerre & de bouche qui se trouveroient dans l'Isle.

La Place est remile aux Fran-

COIS.

Le 27 à la pointe du jour, le Major de l'Escadre, nommé de la Periere. avertit Hamburg de se préparer à quitter la Place. A six heures du matin, le sieur de Fontenay, nommé au Gouvernement par le Géneral François, prit terre dans l'Isle & fut reçu par Hamburg, qui lui présenta les cless du Fort. Les Anglois furent conduits, avec leur Gouverneur, à bord de la Félicité, Vaisseau de l'Escadre Françoise. Tous les Pavillons furent déployés, & le Te Deum chanté avec une décharge de trente-sept pieces de canon.

Le 28, de Genes fit demander au Roi de Barra les effets des Anglois, qui étoient à Jilfray. Ce Prince répondit que le Fort s'étant rendu, tous les biens MENS ANqui étoient à silfray lui appartenoient. Mais voyant que les François alloient GLOIS SUR LA employer la force, il prit le parti de ne leur rien contester. Le 30, de Genes Gambra. mit en délibération au Conseil, s'il étoit à propos de conserver le Fort ou de le démolir. On se détermina pour le dernier de ces deux partis, & les quatre jours suivans furent employés à miner les Bastions, qu'on fit sauter avec les murs. Le canon qui ne put être chargé à bord, fut encloué. Enfin les Officiers de la Compagnie Angloise s'émnt embarqués pour retourner en Angleterre par la Cayenne, les François fortirent de la Gambra le 24 d'Août & firent voile au Brefil (73).

Malgré la démolition du Fort, la Compagnie Françoise d'Afrique envoya ordre à ses Officiers du Fort Saint-Louis, de prendre possession de l'Isle de James en son nom. On ne s'apperçut pas néanmoins qu'elle pensat sérieusement à le faire réparer, car elle n'envoya personne pour s'y établir. L'Isle aux Anglois par ayant été restituée aux Anglois par le Traité de Riswick, la Compagnie le Traité de Ris-Royale d'Afrique entreprit ausli-tôt de faire rebâtir le Fort. Elle se proposoit d'y mettre quatre-vingt-dix pieces de canon, & d'y entretenir une Garnison de (74) deux cens cinquante hommes. Mais la guerre s'étant renouvellée en 1702, les François, sous la conduite de la Roque qui avoit été du Siège précédent, & qui commandoit la Mutine, accompagné de Saint-Vandrille Commandant d'une Frégate nommée l'Hermine, surprirent le Fort, en tirerent cent mille écus de rançon, & ne laisserent pas d'enlever deux cens cinquante Esclaves avec une grosse quantité de (75) marchandises. La Roque fut tué dans cette attaque.

En 1709 les François firent une troisséme entreprise avec quatre Fregates, James sort par les fous M. Parent, qui prit encore une fois le Fort, & qui se saisit (76) d'un François. Vaisseau chargé d'Esclaves. Ensuite l'Isle James sut pillée deux sois par des 11 est pillé par Pyrates Anglois, qui infesterent en 1720 la Côte de Guinée. On trouve les les Corsaires. circonstances de ces deux actions dans l'Histoire des Pyrates. La premiere fut exécutée par Howel Davis, qui s'étant embarqué à Bristol sur le Cadogan Snow commandé par le Capitaine Skinner, avoit été pris par le Pyrate England, près de Sierra-Leona. Mais ce Brigand, après avoir assassiné le Capitaine Skinner, avoit fait present du Vaisseau à Davis, dans l'espérance de l'affocier à ses entreprises. Cependant Davis ne trouvant pas son Equipage disposé à suivre les Pyrates, s'étoit rendu à la Barbade, où sur les informations des Matelots, sa cargaison avoit été confisquée & lui - même jetté dans une prison. Il y avoit été sévérement examiné, sans pouvoir être convaincu de Pyraterie. Enfin, ayant obtenu la liberté, il avoit été employé, par le Capitaine: oods Roger, pour commander un petit Bâtiment de Commerce, dont tous les Matelots s'étoient trouvés tant de penchant à Davis. la pyraterie, qu'ayant résolu de concert d'embrasser cette infâme profession ils l'avoient choisi pour leur chef. Il n'avoit pas manqué de bonheur dans la

Autre prife de

<sup>(73)</sup> Froger, Voyage à la Mer du Sud, pages, 2. 6. 21 &c.

<sup>(7+)</sup> Voyez le Livre Anglois intitulé, Acquisitions des Anglois en Guinée, p. 9.

<sup>(75)</sup> Gazette de Paris, onze d'Avril 1703. (76) Description de la Guinée par Barbot,

p. 427; & Gazette de Paris, 9 Novembre

GAMBRA.

plûpart de ses entreprises. On nomme celle de Saint Jago, capitale d'une des Isles du Cap-Verd, où il pénétra pendant la nuit dans le Fort; & quoi-GLOIS SUR LA qu'il ne pût se saisir du Gouverneur, qui sit une vigoureuse résistance dans sa Maison, il ne se retira pas sans avoir causé beaucoup de mal aux Portugais. Ce fut de-là qu'il se rendit dans la Riviere de Gambra, pour surprendre Jamesfort, où il avoit promis à ses gens de leur faire trouver beaucoup d'or & d'autres richesses. Les circonstances de cette entreprise sont si singulieres qu'elles méritent de n'être pas oubliées. Davis jugeant qu'il n'avoit rien à se promettre de la force, avoir formé le plan d'un artifice encore plus téméraire. A la vûe de l'Isle, il cacha tous ses gens sous le pont, à la réserve de cinq ou fix, qui paroissoient employés à la manœuvre, avec l'habit ordinaire des Matelots. Dans cet état, qui ne pouvoit causer de défiance à la Garnison, il s'approcha sous le Pavillon Anglois; & se mettant dans sa Chaloupe avec son Pilote & son Chirurgien, qui étoient vêtus comme lui assez honnêtement, il se présenta au rivage. Il y sut reçu par une file de Mousquetaires, qui le conduissrent dans le Fort. Aux interrogations du Gouverneur, il répondit qu'il étoit de Liverpool; qu'ayant fait voile au Senegal pour se procurer de l'ivoire & de la gomme, il avoit été poursuivi par deux Vaisseaux François, & que sa cargation consistoit en fer & en étain. Le Gouverneur lui fit donner la valeur de sa cargaison en Esclaves. Ensuite lui ayant demandé s'il avoit à bord des liqueurs de l'Europe, Davis répondit qu'il n'avoit que ce qui étoit nécessaire à son Bâtiment; ce qui n'empêchoit pas qu'il ne pût en donner quelques flacons à d'honnêtes gens qui en étoient dépourvus. Le Gouverneur lui offrit à dîner avec ses deux Officiers. Il accepta cette invitation, & pendant qu'on se préparoit à le bien traiter, il retourna sur son bord pour en apporter de l'eau-de-vie, avec la précaution de laisser ses deux Officiers à terre. Il revint bientôt dans sa Chaloupe, accompagné de six ou sept de ses Brigands les plus résolus, qui portoient des armes cachées. On ne leur demanda pas d'explication lorsqu'on les vit chargés de verres & de bouteilles. Comme il n'étoit retourné à bord qu'après avoir fait ses observations, il avoit donné ordre à ses gens de s'arrêter dans la chambre de garde avec les Soldats, & de se tenir prêts à s'assurer des armes lorsqu'ils lui entendroient tirer un coup de pistolet. Il rentra dans la chambre du Gouverneur, qu'il trouva occupé des préparatifs du dîner. Il prit avec ses deux Compagnons un moment favorable pour l'arrêter; & tirant son coup, l'étonnement des Gardes autant que la hardiesse de ses Bigands le rendit maître des armes de la garnison. Ensuite le Pavillon de la Conpagnie, qu'il fit mettre sur le Fort, servit, comme il en étoit convenu avec les gens du Vaisseau, à lui faire envoyer sur le champ un renfort, qui lui assura la possession de l'Isle sans répandre une goutte de sang. Plusieurs Soldats de la Compagnie entrerent volontairement à son service, & ceux qui refuserent de se joindre à lui furent mis en sûreté sur une grande Barque qui se trouvoit dans la Riviere. Il eut toute la liberté qu'il destroit pour piller le Fort. Les richesses que les Facteurs y avoir rassemblées montoient à deux mille livres sterling en lingots d'or, avec quantité de précieuses marchandises. Après avoir transporté le butin à bord, il fit démolir les fortifications de l'Isle (77).

Il pille l'Isle & démolit les Forgifications, 1

Adresse avec

de Jamesfort.

(77) Histoire des Pyrates, par Jonston, p. 130 & suivantes.

La Compagnie Royale ayant reçu cette fâcheuse nouvelle, envoya, l'année suivante, un Vaisseau nommé Gambra Castle, sous le Commandement MENS ANdu Capitaine Russel, avec une Compagnie de Soldats commandée par le GLOIS SUR LA Major Massey, pour rétablir & garder le Fort. Ils arriverent dans la Gambra Gambra. au mois de Mai. Massey prit terre dans l'Isle de James avec sa Compagnie. Le Colonel Whitney, qui en avoit été nommé Gouverneur, y étoit arrivé aussi par Massey. depuis peu de jours. Ces deux Officiers furent peu satisfaits de l'accueil qu'ils reçurent des Marchands. Massey ayant fait retentir particuliérement ses plaintes, Georges Lowther, second Pilote du Gambra Castle, qui avoit quelque sujet de ressentiment contre Russel son Capitaine, poussa l'Equipage du Vaisseau à prendre parti pour Massey. Ils n'eurent pas de peine ensemble à se rendre les maîtres. Toutes les provisions qui avoient été débarquées rentrerent à bord. Le canon du Fort sut démonté; & Massey, avec Lowther & leurs Partisans, remirent immédiatement à la voile. Le parti qu'ils prirent Malleureuse ensuite sur d'exercer la Pyraterie. Mais cette vie ayant bientôt paru ennuieuse cier. Malleureuse sur offic de cet Officer. à Massey, il retourna dans sa Patrie, où il sut pendu sur son propre témoignage (78).

Jamesfort s'est rétabli par degrés, & forme le principal siège de la Compagnie Royale d'Afrique sur la Gambra. Nous conclurons cet article par l'idée qu'on nous donne de sa situation présente dans un Mémoire de la Compagnie au Comité du Commerce & des Colonies, daté le 26 de Mars 1736. " Jamesfort & son Isle, dans la Riviere de Gambra, sur la Côte du Nord. " Cette Isle est environnée de fortifications & de grosse artillerie, bien four-" nie de perites armes & de munitions. Elle avoit autrefois quatre-vingt-dix » pieces de canon. Elle n'en a aujourd'hui que trente & une, avec des Ma-" gasins, des logemens pour le Gouverneur, les Facteurs, les Ecrivains, les " Officiers, les Soldats, les Artisans, & les Esclaves du Fort. Elle a, pour

» les Negres du Commerce, une maison qui en contient deux cens.

(78) Il y a quelque chose de si étrange dans la conduite de Massey, qu'on ne peut se dispenser d'en toucher ici quelques circonstances. Après les violences qu'il avoit commises à Jamesfort, il exerça la pyraterie avec Lowther, & dans un Voyage qu'ils firent à la Barbade ils prirent plusieurs Vaisseaux. Cependant Massey prenant bien - tôt cette vie en horreur, quitta son associé & se rendit à la Jamaique, où il se remit à la discrétion du Chevalier Nicolas Laws, qui le reçut bien, lui donna un certificat pour le mettre à couvert des poursuites, & lui prêta même de l'argent. En arrivant ensuite à Londres, il écrivit une Lettre aux Directeurs de la Compagnie Royale d'Afrique, dans laquelle il confessoit routes ses fautes, qu'il attribuoit à la vérité mais il confessoit qu'il avoit mérité la mort, en se remettant à la merci de la Compagnie, fur condamné à la mort & bientôt exécuté.

& demandant que si on le condamnoit au supplice ce fût d'une maniere digne d'un Soldat. La réponse qu'il reçut à cette lettre fut qu'il avoit mérité d'être pendu. Cependant loin de se cacher, il prit un logement au milieu de Londres, & le jour suivant il s'adressa aux Officiers de la Justice pour s'informer s'ils n'avoient pas donné des ordres contre le Capitaine Massey pour crime de Pyraterie. Les Officiers lui ayant répondu qu'ils ignoroient cette affaire, il leur déclara qu'il étoit l'homme dont il parloit, & leur apprit même le lieu de sa demeure. Deux ou trois jours après il fut arrêté sur sa propre information, & conduit devant les Magistrats, qui n'eurent pas d'autres preuves contre lui que sa lettre & ses propres aveux. Là-dessus néanmoins il fut mis en priaux injustices qu'on lui avoit fait essuyer; son; & le Capitaine Russel ayant été cité pour témoins avec le fils du Colonel Whitney, il

Etat présent de

### CHAPITRE III.

Voyage du Capitaine Richard Jobson pour la découverte de la Riviere de Gambra & du Commerce d'or de Tombuto.

INTRODUC-TION.

On nous a confervé deux Mémoires qui appartiennent à ce Voyage; l'un qui en est le Journal (79), & qui contient le passage du Capitaine Jobson d'Angleterre à la Gambra, avec sa navigation sur cette Riviere jusqu'à Tinda; l'autre, qui est la Relation de ses entreprises pendant le séjour qu'il fit dans cette contrée, & qui renferme une description de ses Habitans, avec l'histoire naturelle du Pays. La premiere de ces deux pieces fut publiée en 1623 par Jobson même; elle contient cent soixante six pages in-4°, sans y comprendre une Epître au Gouverneur, & à la Compagnie de Ginney & de

Binney, c'est-à-dire, de Guinée & de Benin.

Trois ans après, Purchass (80) insera dans sa Collection l'extrait de ce Journal de Jobson qui n'avoit jamais été publié. Il y avoit déja long-tems que la Riviere de Gambra étoit connue des Portugais. Ils y avoient un Commerce établi depuis le tems de Cada Mosto. Les Anglois connoissoient aussi cette Riviere depuis le milieu du seizième siècle; mais c'étoit seulement par les Voyages de quelques Marchands particuliers, qui n'ayant pas été capables de penser à des Etablissemens ni de pousser leurs découvertes, avoient abandonné leurs entreprises. Ce ne fut qu'en 1618 que plusieurs Néchands Anglois à gocians de Londres formerent une Compagnie, dans l'unique vûe d'étendre de ce côté-là le Commerce de l'Angleterre. Ils avoient appris des anciens Historiens que l'Ethiopie & les Parties méridionales de l'Afrique étoient des Régions remplies d'or. Jobson raconte qu'ayant pris diverses informations, ils sçurent de quelques autres Anglois qui exerçoient le Commerce en Barbarie, que tout l'or des Mores leur venoit de plusieurs Pays fort éloignés dans le Continent d'Afrique, & passoit par d'immenses déserts. Ce récit paroissant confirmer le témoignage des Anciens, ils conclurent que la Terre d'or devoit être quelque part au Sud de Maroc; sans quoi les Marchands de la Méditerranée auroient eu là dessus quelques lumieres. Tel fut le premier fondement sur lequel ils résolurent d'aller à la découverte du Commerce de l'or, & de commencer par les Rivieres qui viennent se perdre dans l'Océan fur la Côre Sud-Ouest de l'Afrique (81).

Motifs qui conduisirent les Marla Gambra.

> En 1618, c'est-à-dire, la même année qu'ils obtinrent leur Charte, ils firent partir la Catherine, Bâtiment de cent vingt tonneaux, sous la conduite Entreprise de de Georges Thompson, qui avoit fait pendant long-tems le Commerce en Barbarie. La cargaison montoit à la valeur de dix-huit cens cinquante-sept livres sterling. Il avoit ordre d'entrer dans la Riviere de Gambra, & de lais-

Thompson.

(8) Voyez le Pilgrimage de Purchass, &c. extraite de son grand Journal. Vol. II. p. 1567. Le titre de cette feuille est, A true Relation, &cc. c'est-à-dire, véritable p. 2. & suiv.

(79) Il porte le titre de Golden Trade, &c. Relation du Voyage de M. Richard Jobson,

(81) Voyez le Golden Trade de Jobson,

ser son Vaisseau dans quelque Port commode, pour remonter avec les Chaloupes. Il suivit ses instructions, mais dans son absence, le Vaisseau, qu'il Introducavoit laissé derriere lui à Kassan, fut saisi, & tout l'Equipage massacré par un perit nombre de Portugais & de Mulâtres qui avoient été reçus à bord. Thompson pénétra fort loin dans la Riviere; & trouvant, avec beaucoup de Malheur de loit de de douceur dans les Habitans, des apparences extrêmement favorables au Com- l'Equipage. merce, il y forma un établissement, sans être découragé par l'infortune de son Vaisseau. Mais il se hâta de donner avis de cette disgrace à la Compagnie, pour en obtenir promptement quelque renfort. Ses demandes furent écoutées. On lui envoya le Saint-Jean, de cinquante tonneaux, avec une cargaison propre à ses vûes, & le plein pouvoir de revenir en Europe ou de foutenir son entreprise suivant les facilités qu'il y trouveroit. Ce secours arriva malheureusement dans la mauvaise saison. Les maladies ou l'intempérance de l'Equipage en ayant fait périr la plus grande partie, Thompson renvoya ce Vaisseau, avec des Lettres pour solliciter de nouveaux secours, & la promesse de remonter plus loin sur la Riviere, quoiqu'il ne lui restât

pas plus de huit hommes.

Cependant la Compagnie de Londres ne se rebutant pas de cette seconde Nouvelle entres disgrace, sit partir, au mois d'Octobre suivant, qui étoit la saison la plus chands de Lonfavorable, un Vaisseau nommé le Sion, d'environ deux cens tonneaux, & dres. la Pinace le Saint-Jean, de cinquante tonneaux, sous le commandement de l'Auteur. En arrivant dans la Gambra, Jobson apprit la malheureuse mort de Thompson, qui avoit été tué dès le mois de Mars. Cet ardent Voyageur avoit rempli trop fidélement ses promesses. Il s'étoit mis dans sa petite Chaloupe avec deux de ses gens & quelques Habitans du Pays. Sa hardiesse & son industrie, sur laquelle il faisoir plus de fond que sur ses forces, l'avoit conduit jusqu'à Tinda, c'est-à-dire, vingt-cinq ou trente lieues au-dessus de Barakonda, dans le dessein de conférer avec Buckor Sano, Marchand Negre dont le nom reviendra ici plusieurs fois. A force d'informations il avoit appris qu'il étoit passé plusieurs Caravanes pour aller faire leur provision de Thompson. sel, dans les Etats du Bur-Sal, & que le principal Négociant de cette Contrée étoit ce même Buckor Sano, qui entretenoit trois cens Anes, pour son Commerce. C'étoit sur ce fondement qu'il avoit entrepris le voyage de Tinda. Mais il s'y arrêta peu, parce qu'à son arrivée il trouva que Buckor Sano étoit allé beaucoup plus loin pour faire l'emploi de son sel. Cependant il se crut assez payé de ses peines par le bonheur qu'il avoit eu de découvrir les traces des Mores de Barbarie, & d'être venu si près des lieux qu'ils fréquentoient. Il ne parla plus que de former des établissemens, & de fortisser la Riviere, pour en éloigner les autres Nations. Il paroît que s'étant oublié dans cette occasion, il voulut prendre sur ses gens un air d'empire & de fierté qui les révolta contre lui. Enfin il eut le malheur d'être tué dans une Sa mort. Ses querelle; & sa mort sit perdre avec lui toutes ses découvertes, parce qu'ayant découvertes sons ensevelles avec voulu s'en réserver tout le fruit, il n'avoit rien confié au papier. Son des- luisein sembloit (82) inévitable, car peu de tems avant sa mort, les Portugais ayant excité le Roi de Nani (83) à faire marcher quelques Troupes de Ca-

Progrès de

(82) Golden Trade de Jobson, p. 7.

fuivant la Carte de Labat.

(83) C'est apparemment Yani, ou Guiani

INTRODUC-TION.

valerie pour le tuer avec tout son cortege, il n'avoit dû son salut qu'ala protection du Turambra (84), qui avoir armé ses peuples pour le défendre.

Jobson, en arrivant dans le Pays, résolut d'employer le même zéle, avec plus de prudence, pour répondre aux vûes de la Compagnie. Il remonta la Riviere jusqu'à Tinda, en prenant à chaque Village des informations sur le Commerce de l'or. Il fit aussi quelque trafic dans les mêmes lieux; mais la mauvaise conduire de plusieurs de ses Compagnons & la nature même de ses marchandises, qui n'étoient pas propres au Pays, ruinerent une partie de ses espérances.

Rai ons qui por-

A fon retour en Angleterre, il publia la Relation de fon Voyage dans terent Jobson à une double vûe; l'une de faire connoître la malignité des Marchands qui publier la Relation de son voya- avoient traversé son entreprise; l'autre, d'encourager la Nation à profiter de ses découvertes. Son Ouvrage est divisé en neuf parties. Il nous apprend dans l'Introduction les causes de son Voyage. Ensuite il passe à la description de la Riviere de Gambra, & des secours qu'on en peut espérer pour un Etablissement. Il tombe de-là sur les Habitans, qu'il distingue en trois sortes; les Mandingos ou les Negres; les Fulbiés (85), qui sont d'un brun foncé, & les Portugais répandus dans divers cantons. Il s'étend sur leurs usages, leurs Bâtimens, leurs Forts, & leur Gouvernement civil; après quoi il parle des Marbuts, qui sont tout à la fois Prêtres & Marchands. Il traite de leur Religion, de leur Commerce, de leurs Amusemens, de leur Agriculture, des Grains & des Plantes dont ils ont l'usage, de la variété des Saisons & des qualités du Climat. Dans les dernieres parties, il rend compte des animaux du Pays, & sur tout des Oiseaux.

Jugement für cet Ouvrage.

Ses remarques, sur quantité d'articles, sont les plus exactes & les plus completes qu'on ait sur cette partie de l'Afrique. Jobson pénétra plus loin, sur la Gambra, qu'aucun Anglois avant & depuis son Voyage. Sa narration paroît fidéle. S'il rapporte quelque chose sur le témoignage d'autrui, il cite ses autorités. Mais son style est obscur, ennuyeux, affecté; & quoiqu'il ait divisé son Ouvrage en plusieurs parties, il est sujet à tomber souvent dans la confusion, par le mélange de ses matieres.

En donnant ici la substance de ses deux pieces, on a pris soin, suivant la méthode qu'on s'est imposée dans ce Recueil, de joindre ensemble tout ce qui regarde le Voyage & les entreprifes de l'Auteur; & l'on a réservé ses Observations sur les Habitans & sur les productions naturelles du Pays, pour

les incorporer avec celles des autres Voyageurs.

#### I. 9.

# Navigation de l'Auteur & ses entreprises sur la Gambra.

OBSON partit de Gravesend le Samedi 5 d'Octobre 1620. Il se rendit à Darmouth, d'où il mit à la voile pour les Constitutes. Départ de Job-mois; & dès le 4 de Novembre il arriva le matin à la vûe de Lancerota. Le

> (84) C'est le troissème titre d'honneur des da, Port de Seisko. Pays au long de la Gambra. La résidence de ce (85) Ce sont les Foulis. Prince étoit à trois milles de Tobabo Kon

s après midi, il passa la grande Canarie, sans trouver rien de remarquable

jusqu'à (86) Travisto, où il arriva le 14 de Novembre.

En entrant dans cette Rade, il découvrit à l'ancre trois Vaisseaux François & un Hollandois. Mais n'ayant rien à démêler avec ces deux Nations, il fut plus attentif à l'arrivée d'un Habitant Portugais du Pays, nommé Francifco, qui après s'être informé fort curieusement si les deux Bâtimens Anglois faisoient voile à la Riviere de Gambra, lui donna une Lettre d'un Anglois, nommé Cramp, envoyé par la Compagnie de Londres à Sierra-remet à Rustico, Leona, pour approfondir l'affaire de la Catherine, Vaisseau du Capitaine pour venger la mort de Thomp-Thompson, & le meurtre de ses gens. Jobson excité par cette Lettre entra son. dans la Riviere de Bursal & fit quelque recherche des Meurtriers. Mais elle n'aboutit qu'à saisir les effets d'Hector Nunez, qui passoit pour le principal auteur du massacre. Tous les Portugais que Jobson rencontra lui parlerent de cette avanture avec horreur; c'est-à-dire, qu'ils se mirent à couvert sous de fausses apparences, car ils n'étoient tous qu'un tas de Fripons & de Renegats, capables des derniers crimes. Les Anglois construisirent dans le même lieu une grande Chaloupe, qui fut lancée le 22, & le jour suivant ils firent voile vers la Gambra; mais y trouvant la marée vers fa fin, ils furent obligés de jetter l'ancre contre une petite (87) Isle, à quatre lieues au Sud.

Depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mai, les vents sont toujours. Il entre dans d'Est sur la Gambra; ce qui étoit si contraire à leur course, qu'ils ne purent avancer qu'à la faveur des marées. L'obscurité de la nuit leur ayant fait manquer une Ville nommée Tankroval, où ils s'étoient proposé de mouiller, ils se trouverent le matin vis-à-vis de (88) Tindobaugo, autre Ville qui est plus haut de quatre lieues. Ils y trouverent un Portugais, nommé Emmanuel Corfica, qui les informa de la mort du Capitaine Thompson & de la situation de ses gens. La Riviere est si étroite en cet endroit, que le bord, des

deux côtés, est à la portée du canon.

Après avoir payé les droits du Roi dans cette Ville, Jobson prit le parti d'y laisser son Vaisseau avec vingt-cinq Hommes, & de remonter la Riviere dans la Pinace, avec deux Chaloupes pour la tirer dans le calme. Le 1 Décembre, il arriva dans l'Isle Pudding, à seize lieues du Port où étoit demeuré le Vaisseau. Le lendemain, il mouilla vis-à-vis d'une petite Crique, qui conduit à la Ville de Mansegar. Le Roi du Pays lui sit l'honneur de venir à bord avec fon Alkade, & de s'y enivrer. Jobson, après lui avoir payé les segar. droits, tira parti de cet incident pour obtenir une Maison dans la Ville, où il laissa trois Facteurs, Henri Lowe, Humphrey Davis & Jean Blythe, avec un Domestique nommé Nicolas. Mais la mort y enleva bien-tôt les deux derniers.

Le 7 de Décembre, il passa par une Ville nommée Woolley - Woolley, la Woolley-Woolley grande qu'il eur vûe dans le Pays : & le même jour il jetta l'ancre à ley, grande Ville plus grande qu'il eut vûe dans le Pays; & le même jour il jetta l'ancre à le, Kassan, lieu funeste, où le Vaisseau de Thompson avoit été trahi. Tous les Portugais avoient pris la fuite, par la crainte apparemment de la vengeance

(86) C'est Rufisco, autrement Rio Freseo.

(87) Comme on ne trouve pas cette Isle dans la Carte, il y a de l'apparence qu'on a mis le côté du Sud, pour celui du Nord, où

l'on trouve à peu près à cette distance, l'Isle Charles ou des Chiens.

(88) C'est apparemment le Tindebar de la

JOBSON. 1620.

Lettre qu'on lui

Ifle Pudding.

Ville de Man-

JOBSON. 1620.

Ville de Kassan.

Sa fituation, & Palais du Roi.

qui les menaçoit. Le Roi de cette Ville est tributaire de celui de Bursal. Les Anglois y furent recus fort civilement par l'Alkade ou le Gouverneur. Il leur apprit qu'à leur arrivée dans la Riviere, les Portugais avoient loué des Negres pour les surprendre dans quelque embuscade, mais qu'ils n'avoient pû trouver perfonne qui leur eût voulu servir de Pilote. La Ville de Kassan est fort peuplée, & le sel est une marchandise avantageuse dans ce Canton. Le Poisson y est en abondance. C'est le dernier lieu de la Riviere où les grands Vaisseaux puissent remonter. Le Roi du Pays y fait sa résidence. La Ville est située sur le bord de la Riviere, & renfermée d'une pallissade fort proche des maisons. Les édifices y sont mêlés de petites tours, d'où les Habitans peuvent tirer leurs fléches, & défendre l'approche de leur enclos. Il est environné au dehors d'un large fossé, qui a de l'autre côté une seconde pallissade haute de cinq pieds, & si serrée, qu'il n'y a d'ouverture que dans les lieux destinés à servir de passage. A quelque distance, il y en a une troisième, & cet espace sert à loger la Cavalerie. Le Palais du Roi est au centre de la Ville, entouré des logemens de ses femmes, avec un autre enclos qui est commun à tous ces édifices. On n'y peut entrer que par une cour des Gardes, après laquelle on passe au travers d'une salle ouverte, où l'on voit fans cesse un fauteuil vuide, sur lequel il n'y a que lui qui puisse s'asseoir. Ses Tambours sont suspendus dans le même lieu.

Port de Pompetanes

Jobson arriva le 14 de Décembre dans un Port nommé Pompetane, au Sud de la Gambra. Il n'y trouva point de Portugais. Le lendemain il mouilla au Port de Jerakonda, près duquel habitoit le Roi Farran (89) Prince livré à l'ivrognerie, qui avoit répandu la terreur dans tout le Pays. Deux Anglois du Comptoir (90) d'Oranto, qui est à seize milles de Pompetane, vinrent ici au-devant de la Pinace. Ils se nommoient Matthieu Broad, & Henri Bridge. Leur joie fut extrême de revoir des Compatriotes, qui venoient partager leurs fatigues. Ils donnerent à Jobson de grandes espérances de Commerce; mais la Riviere étant prête à baisser, ils lui conseillerent de ne pas perdre un moment.

Comptoir d'O-

Lorsqu'il fut à six milles d'Oranto, il sit le reste du chemin par terre. Outre Broad & Bridge, qui étoient venus au-devant de lui, il trouva au Comptoir Brewer, qui avoit fait le voyage de Tinda avec Thompson, & qui ne cessoit pas de vanter l'or dont il s'étoit rempli l'imagination dans ce lieu. Plus les Anglois s'étoient avancés sur la Riviere, plus ils avoient senti quel tort ils s'étoient fait de n'avoir point apporté de sel. Ils passerent ici la Gambra pour aller rendre leurs devoirs à Summa Tomba, Roi d'Oranto, Prince qui avoit perdu l'usage des yeux, & qui étoit tributaire du Roi de Kantor. Un baril d'eau-de-vie les acquitta de la reconnoissance que le Comptoir devoit à ses bienfaits.

Commerce avec les Megres.

Les jours suivans furent employés au Commerce, avec une soule de Negres, qui venoient vendre ou acheter. Le Roi même, ses femmes, ses fils & ses filles, étoient sans cesse au Marché des Anglois. Le jour de Noel, un Prince Negre, nommé Ferambra, qui faisoit profession d'aimer la Nation

(39) Ce n'est point un nom propre, mais un titre d'honneur. Les Anglois entretinrent dans lieu où Tompson s'étoit établi. la suite beaucoup de commerce ayec ce Prince.

(90) On ne sçauroit douter que ce ne fût le

Angloife, envoya au Capitaine une charge de chair d'Eléphant. Il faisoit sa résidence à quatre milles d'Oranto. C'étoit lui qui avoit armé ses Sujets pour la défense de Thompson, lorsque le Roi de (91) Nany, excité par les Portugais, avoit fait marcher ses forces pour le perdre. Il l'avoit conduit chez le Prince Bo-John (92) fon frere, & les Anglois lui avoient été redevables de la conservation de leurs biens.

Le 2 de Janvier, Jobson accompagné de neuf Anglois, partit d'Oranto pour se rendre à Tinda. La premiere marée les sit arriver à Batto, Ville du Prince Bo-John. Ils y firent marché avec un jeune Marbut, pour leur servir Tinda. de guide; mais l'émulation de Lowe les retarda beaucoup. Le 6, Summaway, Roi de Barek & tributaire de celui de Kantor, vint à bord avec la Reine son épouse. Ils prirent à leur service un jeune Negre nommé Samgulley, qui avoit demeuré avec le Capitaine Thompson, & qui sçavoit assez la langue Angloise pour leur tenir lieu d'Interprête. Le 9, en jettant l'ancre, à midi & le soir, ils furent effrayés par la multitude de Chevaux marins, dont ils apperçurent les traces sur les deux bords de la Riviere. Le 10, ils mouillerent à Mossomakoadam, quinze lieues au-delà de Barek. Le 11, ils arriverent à Benanko, & le 12 ils pénétrerent par des passages semés de rocs jusqu'au Port de Barakonda. Au-delà de ce lieu, où la marée trouve des ro-rakonda. chers pour bornes, tout le Pays n'est plus qu'un désert inhabité.

Le 14, Bakay Tombo, Chef de Barakonda, vint à bord & fit présent d'un Bœuf aux Anglois. Jobson loua ici deux Negres de plus, & un Marbut, nommé Soleyman, pour lui servir de guides en continuant de remonter la Riviere. L'un des deux Negres, qui se nommoit Tombo, étoit parent de Bakay Tombo, & se vantoit d'avoir déja fait le voyage de Tinda. La Troupe se trouvoit composée de dix Blancs & de quatre Negres. Ils avoient dans leur Barque un petit Canot, pour gagner la rive dans le besoin. La crainte des rocs, dans une navigation où ils avoient sans cesse le Courant contre eux, ne leur permettoit pas d'avancer pendant la nuit; & l'ardeur excessive du Soleil ne les empêchoit pas moins de pousser leur course depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures après midi. Ils partirent de Barakonda

Le 16, ils passerent une petite Riviere nommée Woolley, qui vient se décharger dans la Gambra. L'eau, quoique fort basse au-dessus, étoit remplie de Chevaux marins. Il s'en trouva un mort, & déja puant. Les Negres s'affligerent beaucoup qu'on leur refusat la permission de le manger. Le 17 il se présenta, des deux côtés de la Riviere, de grandes troupes de Singes. La Barque heurta fort rudement, le même jour, contre un Cheval marin. On mit le Canot à l'eau, sous la conduite des quatre Negres, qui reçurent ordre de précéder sans cesse la Barque, pour sonder les profondeurs. Le 18, les basses devinrent si fréquentes, que malgré la crainte des Crocodiles, les Negres furent forcés de descendre dans l'eau, pour diriger la Barque au travers de tant d'écueils. Le 19, le courant se trouva si rapide, qu'avec six rames on ne pouvoit faire plus d'un mille par heure.

Le vingt, ils découvrirent l'embouchure de la Riviere de Kantor, où

(91) C'est Yani. qu'un Anglois auroit sans doute écrit Bojan. Il (92) Bo-john est un titre, que tout autre ne se trouve dans aucun autre Voyageur.

JOBSON. 1620.

1621. Jobson part d'Oranto pour

Il arrive à Ba-

Suite & difficultes de la route. JOBSON. 1621.

la Riviere de Kantor.

Eléphans.

Riviere musquée.

regnoit alors un Prince puissant nommé Ferran Kabo. Le 21, ils descendirent à terre, pour observer le Pays, du sommet des montagnes voisines; mais ils n'apperçurent que des déserts, remplis de Bêtes féroces, dont les Embouchure de cris se faisoient entendre pendant la nuit. Les Negres n'oserent s'écarter un moment, dans la crainte des Crocodiles, dont plusieurs avoient trente pieds de long. Le 22, Jobson se promenant sur la rive apperçut seize Eléphans, grands & petits, dans quelques bruyeres voifines. Il fit tirer dessus; & quoique l'arme eut fait long feu, ils prirent la fuite vers les montagnes. Le 23, on fut obligé de traîner la Barque l'espace d'un mille & demi, pour trouver autant d'eau qu'elle en avoit besoin. Le 24, on n'eut pas moins de peine à la tirer au long de la rive, contre le courant qui étoit fort rapide, & parmi des rocs brisés. Le 25, on entendit entre les basses une petité chûte d'eau, dont on s'approcha; & dans le besoin qu'on avoit d'eau fraîche, parce que celle de la Riviere avoir une forte odeur (93) de musc, on en prit une provision qui parut fort bonne. Mais un des Negres faillit de se noyer dans un tournant.

Le 26, on découvrit la montagne de Tinda, & tout le Pays parut rempli de rocs. A la vûe du terme, Jobson dépêcha trois Mores au Roi, & à Buckor Sano, riche Négociant, dont on a déja vû le nom, pour leur faire demander des provisions. Les Bêres fauves, & les Oiseaux de Riviere se présen-Riviere de Tin- toient en abondance sur les deux rives, mais on n'avoit pas d'armes qui pussent servir à les tirer; & les bords d'ailleurs étoient infestés de Crocodiles, qui se faisoient voir quelquesois en troupes jusqu'au nombre de vingt. Pendant la nuit, on les entendoit d'une lieue. On fut incommodé tout le jour par quantité de basses, & l'on ne retrouva de l'eau qu'à l'embouchure de la Riviere de Tinda.

ferment l'accès.

Cette circonstance est rapportée un peu disséremment dans un autre en-Bastes qui en droit de la Relation. On y lit qu'à une demie lieue de la Riviere de Tinda, Jobson rencontra une basse qui lui ferma le passage; qu'il y avoit cependant neuf pouces d'eau, dans la faison où la Riviere en a le moins; que cette basse n'avoit pas plus de vingt toises de longueur, & que le Canal, audessus, paroissoit aussi profond qu'on peut le souhaiter; que si la trouppe avoit été assez nombreuse, & qu'elle eut été pourvûe d'instrumens propres au travail, on auroit pû percer cet obstacle & continuer le voyage.

> Dans l'espace de douze jours qu'on avoit mis à remonter, depuis le lieu où la marée cesse, on avoit fait cent vingt lieues ou trois cens soixante milles. Il faut observer que la navigation n'avoit pas été poussée pendant le jour entier. On partoit à la pointe du jour, & l'on avançoit jusqu'à dix heures. Ensuite on étoit forcé, par la chaleur, de se reposer jusqu'à trois heures après midi, qu'on se remettoit en mouvement jusqu'à la nuit. Au retour, on n'eut besoin que de cinq jours pour regagner Barrakonda.

> Le 30, on tua une Gazelle, & un Oiseau de la grosseur d'un Homme; l'Auteur le nomme Stalker. Il s'étoit passé quatre jours depuis le départ des trois Negres, sans qu'on les eut vûs reparoître, quoiqu'ils n'en eussent demandé

> (93) L'Auteur ajoûte qu'elle en avoit aussi le pouvoit manger le poisson de la Riviere, ubi gont, sans expliquer ici la cause de ce Pheno- sup. p. 19. On en verra ci-dessous l'explicaméae. Il dit que par la même raison, on ne tion.

que

que deux pour leur commission. Les Anglois commençoient à murmurer, en se voyant presqu'à la fin de leurs provisions. Jobson tua, le 31, une Gazelle qui fut regardée comme un secours du Ciel; lorsqu'on vit arriver un des Messagers Negres, avec le Frere de Buckar Sano, & un Domestique du Roi, qui venoient s'informer quelles marchandises la Barque avoit à bord. Ils apportoient quelques Poules, avec promesse que Buckar Sano arriveroit le jour suivant. Jobson, pour les traiter, sit préparer la chair de la Gazelle. Le bruit s'étoit déja répandu, dans le Pays, qu'il avoit tué cet animal avec le tonnerre, parce qu'on n'y avoit jamais vû d'armes à feu.

Buckar Sano arriva le Mercredi, premier jour de Février, avec sa femme Buckar Sano & & sa fille, sous une escorte d'environ quarante Negres. Il se livra si avide- sa Famille. ment au plaisir de boire des liqueurs fortes, que s'étant parfaitement enivré dans le cours de la nuit, il se trouva fort incommodé le lendemain. Il avoit fait présent d'un Bœuf au Capitaine; & ses gens avoient apporté des Chévres

& des Poules, que les Anglois acheterent à fort bon marché.

Le 3, on commença le Commerce, qui ne consista de la part des Anglois que dans une perite quantité de Sel. En échange ils trouverent des dents d'Eléphans, des Etoffes de coton, & quelques onces d'or. On leur demanda Commerce avec d'autres marchandises, dont ils n'avoient pas fait provision. Buckar Sano leur déclara que les Esclaves étoient chers dans le Pays, mais qu'il pourroit leur procurer beaucoup d'autres commodités. Jobson refusa de prendre des Cuirs, parce que la Riviere étant si basse, il craignoit que sa Barque ne sût surchargée. Les Negres du canton s'assemblerent en si grand nombre pour le Commerce, que la rive avoit l'apparence d'une petite Ville. Il se trouvoit parmi eux cinq cens Sauvages, sous le commandement de Bajay - dinko, Tributaire du Roi de Kantor. Ces Barbares voyoient des Blancs pour la premiere fois. Leurs femmes se cacherent d'abord, comme si ce spectacle les eût effrayés; mais elles eurent bien-tôt le courage de se familiariser avec les Anglois. Tous ces Peuples demandoient particuliérement du Sel, & présentoient de l'ivoire & des Cuirs. Mais le fond des Anglois, qui n'avoit été que de quarante boisseaux, étoit déja tout-à-fait épuisé.

Le 7 de Février, on vit arriver, sur le bord de la Riviere, le Roi de Jelikot, Tributaire du grand Roi de Woolli, avec ses Instrumens & ses Chanteurs. C'est une sorte de Poétes, qui chantent pendant le dîner des Rois Negres

leurs louanges & celles de leurs ancêtres.

Le 8, Buckar Sano reçur, avec beaucoup de cérémonies, la qualité d'Alkade du Capitaine blanc. Cette Fête ne consista qu'en gesticulations & en grimaces. Jobson lui passa autour du cou un Collier de cristal. Broad lui donna une Chaîne d'argent. On but ensuite quelques verres d'eau-de-vie, au récits exageres. bruit d'une décharge de cinq Mousquets. Le nouvel Alkade informa Jobson qu'il avoit fait trois ou quatre Voyages dans une Région au Sud, où les maisons (94) étoient couvertes d'or, à qu'il avoit mis quatre mois en chemin. Il lui parla d'un Peuple nommé les Arabecks, qui venoient assez près de Tinda en grosses Caravanes, montés sur des Chameaux, & qui devoient être, dans l'espace de deux Lunes, à Mombar, Ville à six journées de Tinda, où ils fai-

JOESON. 1621.

les Negres.

Il manquoit du fel aux Anglois.

Titre accordé à Buckar Sano. Ses

(94) Jobson ne prit sans doute ce récit que pour une fiction des Mores. Tous les Européens ont reconnu ces Peuples pour menteurs.

Tome III.

JOBSON. 1621.

soient un grand Commerce d'or. Il ajoûta qu'il venoit beaucoup d'or d'une Ville à trois journées de Mombar, mais qu'on n'y voyoit jamais d'Arabecks. Jobson en auroit appris davantage, si la jalousse de quelques-uns de ses Compagnons ne les eut portés à faire taire Sam-gulley par leurs menaces. Il arriva dans le même tems quelques Negres étrangers, d'une Ville nommée Tombokonda (95) à quatre journées de distance, & Jobson ne douta point que cette Ville ne fut Tombuto. Buckar Sano lui fit voir une lame d'épée & les bracelets d'une de ses femmes, qu'il avoit achetés des Arabecks. Il paroissoit à diverses marques que ces marchandises venoient des Mores d'Ara-Vieux Marbut, bie. Les Anglois virent arriver aussi un vieux Marbut, qui se glorisioit d'aplon, & ses offres. voir été l'ami de Thompson, & qui s'arrêtant peu avec les Habitands de Tinda vécut fort familièrement avec les Anglois. Il étoit natif de Jaye (96), où il leur promit de les conduire, & de Jaye à Mombar, s'ils pouvoient s'avancer feulement (97) au-delà de Tinda. Il les assura qu'un grand nombre d'autres Negres, qui s'éroient mis en chemin pour le Commerce, étoient retournés fur leurs pas en apprenant qu'il ne leur restoit plus de sel.

glois à Barakon-

ami de Thom-

Jobson auroit accepté volontiers les offres du Marbut, si la diminution de l'eau, qui étoit déja baissée de six pouces, ne l'eut mis dans la nécessité de Retour des An. hâter son départ. Une raison si pressante lui sit quitter la Riviere de Tinda, à laquelle il donna le nom de S. John's Mart, ou Marché de S. Jean. Le vent & le cours de l'eau lui furent également favorables; mais la crainte des basses ne lui permit pas de se servir de ses voiles pendant le jour, ni de se faire tirer pendant la nuit. Le quatorze, étant arrivé à trois lieues de Barrakonda, il prit la réfolution d'achever le chemin par terre; & dans les bruyeres qu'il eut à traverser, il chassa un Eléphant, qu'il perdit néanmoins après l'avoir blessé trois fois.

Ms vont à Butto.

Le 19 il se rendit à Butto, résidence de Bo-John, où il avoit engagé à son fervice le premier Marbut. Il ne put empêcher que Sam-gulley ne s'y fît circoncire. Mais après cette opération il continua de s'en servir pour faire le voyage de Setiko, où il espéroit de rencontrer les Marchands de Tinda. A deux milles de ce lieu sa Barque reçut une si rude secousse d'un Cheval marin, qu'on eut beaucoup de peine à boucher la voie d'eau. Setiko est à quatre milles de la Gambra. C'est la plus grande Ville de ce Canton. Elle étoit alors gouvernée par un Marbut nommé Fodi Bram, & le Commerce y étoit considérable, en Esclaves, en Sel & en Anes.

Ils fe rendent à Setiko. Gran-

Jobson dit dans un autre endroit que Seriko n'est qu'à trois milles de la Rideur de cette vil- viere de Gambra, & qu'elle lui parut la plus grande Ville qu'il eut vûe dans tout le Pays. Elle étoit bâtie en forme circulaire. Les maisons étoient fort petites, mais les rues avoient une grandeur raisonnable. Il jugea que la longueur de la Ville, dans son diamétre, étoit d'environ un mille d'Angleterre. Mais une partie des Edifices servant de retraite à quantité de Bestiaux, particulièrement d'Anes, elle n'étoit pas peuplée à proportion de sa grandeur. Les Anglois obtinrent la liberté d'y bâtir quelques logemens pour leur propre usage. Ils les environnerent de clayes de paille, suivant l'usage du Pays. Le

> (95) Purchass altere ce nom. Il met Combo Ferambra. (97) Jobson ajoûte qu'il lui sit une mauvai-Konda.

(96) On vetra que sa résidence étoit à se peinture des Habitans de Tinda.

lieu qu'ils choisirent étoit au bord de la Riviere, sur une petite éminence, que les Habitans nommerent Tobabokonda, (98) c'est-à-dire, dans leur langue, Ville des Blancs. Un quart de mille plus loin, il y avoit une petite Ville de Marbuts; & trois milles au-delà, on trouvoit une autre Ville nommée Fa-

JOBSON. 1621.

Le Dimanche, 11 de Mars, Jobson rentra dans sa Barque, pour retourner enfin vers son Vaisseau. Il arriva le Samedi suivant à Pompetane, où il sut traité civilement par les Portugais; & le Mardi d'après ayant mouillé à Kaffan, il fut surpris d'y trouver son Vaisseau, que diverses raisons avoient Il rejoint son fait avancer inscu'à ce Port. La plus sachense étroit le maladie du Pilote & Vaisseau, & troufait avancer jusqu'à ce Port. La plus fâcheuse étoit la maladie du Pilote & ve tout l'équipad'une partie de l'Equipage. Il n'y restoit que quatre hommes en état de ge malade, faire la manœuvre. Jobson ne s'arrêta néanmoins que jusqu'au dix - neuf d'Avril, & mettant à la voile dans de meilleures espérances, il alla jetter l'ancre à Woolley Woolley, Ville du même Royaume. Le 20, il se trouva près de Mansegar, où il se tient un Marché, mais de mauvaises marchandises. Marché de Manse Sa Pinace l'ayant rejoint le 1 de Mai, il ne pensa plus qu'à regagner avec segar. ses deux Vaisseaux l'embouchure de la Riviere. Ce ne fut pas néanmoins sans avoir fait reparer ses Chaloupes sur la rive du Royaume de Kumbo, où il reçut la visite du Roi, dans des Tentes qu'il avoit fait dresser pour son pro- de Kumbo. pre logement.

Enfin, il fortit de la Gambra le 9 de Mai, dans la résolution de faire voile en Anglererre. Mais dès le lendemain il essuya un si violent orage, accompagné de tonnerre & d'éclairs qu'ayant perdu ses Charpentiers à Kassan, il se vit forcé de relâcher à (\*) Travisco, pour y trouver des Ouvriers. Ces Jobson essuie tempêtes, que les Portugais nomment Tornado, sont fort fréquentes au long une tempête, en revenant en Eude la Côte depuis le mois de Mai jusqu'au mois de Septembre. De Travisco, 1090-Jobson se rendit heureusement au Port de Londres.

Il ajoûte aux remarques précédentes, que de plusieurs noms qu'on a donnés à la Gambra, tels que ceux de Gambia & de Gamba, il s'est déterminé pour celui de Gambra, parce qu'il l'a trouvé le plus commun; quoique pendant trois cens vingt lieues, ou neuf cens soixante milles qu'il avoit fait sur cette Riviere, il ne l'eut jamais entendu nommer par les Habitans, que Gée (99) ou Ji, nom qu'ils donnent généralement à toutes fortes d'eau.

Noins de la Gambra.

La Gambra, suivant Jobson, n'a qu'un Canal d'entrée, d'environ quatre lieues de largeur, avec trois brasses d'eau dans les endroits qui en ont le moins; & contre ce qu'on a lû dans les Voyageurs précédens, il ne lui donne point de barre. Lorsqu'on a remonté l'espace de quatre lieues, on trouve tant d'autres Rivieres, tant de Bayes & de Criques, que dequis Tankroval jusqu'à la Mer, c'est-à-dire pendant trente lieues, il faudroit employer plusieurs mois pour suivre un si grand nombre de détours. Cependant on ne peut se méprendre au véritable Canal de la Gambra.

La marée y remonte l'espace de deux cens lieues, c'est-à-dire jusqu'à Barrakonda; mais dans la saison même de la sécheresse elle ne va pas plus cette Riviere, Ioin. Le tems favorable pour la navigation est celui des pluies, pendant le-

Propriétés de

(98) On croit que c'est aujourd'hui Fatatenda, où les Anglois ont un Comptoir.

. (\*) On a déja remarqué que c'est Rufisco.

(99) Moore dit dans sa Relation que les Negres de la Gambra appellent cette Riviere Batto, qui fignifie Riviere dans leur langue.

E ij

JOBSON. 1621.

ne l'odeur de

muse à la Rivie-

quel l'eau s'enfle de trente pieds. On ne trouve alors aucun obstacle dans les basses, qui arrêtent souvent les Vaisseaux lorsque la Riviere est moins pleine. Ces pluies viennent du Sud-Est, & commencent plutôt dans l'intérieur de la Riviere que vers fon embouchure. Elles continuent de descendre depuis le mois de Mai jusqu'au mois de Juin, avec une violence extrême, & des vents impétueux, mêlés de tonnerres & d'éclairs.

Depuis Barakonda jusqu'à Tinda, Jobson n'apperçut aucune Habitation sur les bords de la Riviere, & n'apprit point qu'il s'y en trouve dans aucun endroit. Il n'y vit pas même d'autres Barques que deux ou trois Radeaux de feuilles de Palmier, dont les Habitans se servent pour traverser la Riviere. On lui dit que les Nations qui se trouvoient plus loin étoient d'un méchant naturel, & qu'elles avoient bouché le Canal avec tant de troncs d'arbres & Raison qui don- de pierres qu'il étoit impossible d'y pénétrer. D'ailleurs cette partie de la Riviere étoit remplie de Chevaux marins & de Crocodiles, qui infectoient également l'eau & le poisson avec leur odeur de musc. La premiere obstruction qui arrêta la Barque au-dessus de Barakonda, fut une petite basse d'un sable fort dur, sur laquelle il y avoit à peine quatre pieds d'eau. Les Anglois fauterent dans l'eau pour tirer leur Bâtiment à force de bras; & les Negres, qui avoient d'abord appréhendé les Crocodiles, imiterent aussi-tôt leur hardiesse. Les Chevaux marins heurterent trois fois la Barque dans le cours du Voyage; & l'on auroit eu tout à craindre de leur nombre, si les seux qu'on

tenoit allumés pendant toute la nuit n'eussent servi à les effraver.

rens lieux.

A l'égard des informations qui regardent les Villes de Mombar, de Jaye & de Tombo-konda, elles paroissent si imparfaites, que l'Auteur ne marque pas même si ces Villes sont situées sur la Gambra ou dans l'intérieur Conjectures de des terres; & s'abandonnant à ses conjectures, il conclut seulement que les Anglois pourroient s'ouvrir un Commerce fort avantageux à Mombar & à Jave si elles sont situées sur la Riviere, & si la Gambra sort de la même source que le Sénegal, comme les Géographes de son tems en étoient persuadés. En un mot, Jobson suppose que Jaye n'est autre chose que Gayo, Pavs riche en or, & que Tombo-konda est Tombuto, mais sur le seul fondement de la ressemblance des noms; & sur ce principe, il juge que la Gambra pourroit bien avoir sa source dans quelque Lac, tel que d'autres Auteurs en mettent un près de Gayo. Si toutes ces conjectures pouvoient se vérifier, il est certain que les Anglois n'auroient qu'un pas jusqu'à Tombuto & Gavo. Mais on reconnoît aisément que ce sont de vaines imaginations d'un Voyageur, qui concevoit mal fon objet, & qui faisoit trop de fond sur les récits fabuleux des Mores. En effet, quoique Jobson ait pénétré plus loin qu'aucun Anglois n'a fait après lui, il fit moins que Thompson, qui non-feulement avoit été comme lui à Tinda, mais qui ayant entendu parler aussi de Jaye, y avoit envoyé un Messager pour se procurer des informations.

Services qu'il bire d'un Marbut.

Ce Messager étoit un vieux Marbut dont on a déja parlé, & qui se trouvant avec Thompson au Marché de St Jean près de la Riviere de Tinda, lui avoit donné les premieres lumieres sur le Commerce de l'Or dans cette Contrée. Il faisoit sa demeure dans la Ville de l'erambra; & lorsqu'il sut prêt d'y resourner, Thompson le chargea de quelques Lettres pour Setiko, qui n'en est pas fort loin. Ils se rejoignirent ensaite à Setiko; & le Marbut surpris

que les Anglois n'eussent pas fait plus d'effort pour pénétrer au-delà de Tinda, lui dit que s'il eut pû réutlir dans cette entreprise, il auroit trouvé beaucoup d'avantages dans le Commerce de l'Or. Il ajoûta qu'assez près de Jaye il y avoit un Peuple qui ne vouloit pas être vû, & qui recevant du sel des Arabes de Barbarie auxquels il donnoit son or, se cachoit soigneusement à leur vûe. Thompson demanda quelle pouvoit être la raison de cette conduite; mais le Marbut mit le doigt sur ses lévres & ne sit pas d'autre réponfe.

Jobson, qui avoit entendu parler aussi de ce trasic mystérieux, en rapporte les circonstances, d'après quelques Auteurs, dont il confesse qu'il (1) n'a pû se rappeller les noms. Les Mores, dit-il, viennent un certain jour dans un lieu assigné, où ils apportent leur Sel & d'autres Marchandises, qu'ils y laissent en tas séparés. Ensuite se retirant à quelque distance, ils donnent le tems à leurs Etrangers de s'approcher du même lieu, & de mettre à chaque tas la quantité d'or qu'ils en veulent donner. Les Mores reviennent après que les autres se sont retirés; & s'ils sont satisfaits du marché, ils emportent l'or & laissent les marchandises. S'ils trouvent qu'on leur ait offert trop peu, ils divisent le tas en deux parties, & laissent auprès de l'or ce qui leur paroît convenable. Le retour des Etrangers fait la conclusion du marché, car s'ils ne veulent pas donner plus d'or, ils emportent celui qu'ils avoient laisse. On prétend que la raison qui les empêche de se montrer, est qu'ils ont les levres d'une si prodigieuse grandeur qu'elles leur tombent jusques sur la poitrine. On ajoûte qu'elles sont toujours crues & saignantes, & que la chaleur du Soleil les feroit pourrir s'ils ne les saloient continuellement. Comme leur Pays ne produit pas de sel, ils sont obligés de donner leur or pour le sel de Barbarie. Quelque opinion qu'on veuille prendre de ces récits, il est certain, dit Jobson, que les Negres du Pays de Tinda demandent Observation plus beaucoup de sel; qu'ils ne le reçoivent pas pour leur propre usage, & qu'ils vrai-semblable. le transportent plus loin. Il en conclut que ce motif suffit seul pour encourager de ce côté là les Anglois au Commerce; & que ces Peuples étant d'ailleurs fort doux & fort civils, il n'y a que de l'avantage à tirer de leur Pays.

JOBSON. 1621.

Commerce fort mysterieux.

#### §. I I.

# Divers incidens du Voyage de Jobson sur la Gambra.

DENDANT que le Vaisseau de Jobson étoit à Kassan, l'Equipage trouvant du Poisson en abondance s'occupoit souvent à la pêche. Un jour qu'on avoit retiré le filet chargé & qu'on l'avoit vuidé sur le Tillac, un Matelot prit un Poisson qui lui parut ressembler à la Breme; mais à peine l'eutil touché, que poussant un grand cri, il se plaignit d'avoir perdu l'usage de la main. Quoi lui dit un de ses Compagnons, pour avoir touché un si petit animal ? & voulant le presser du pied, qu'il avoit nud, sa jambe demeura aussi-tôt sans sentiment. Cette merveille attira tout l'Equipage autour de lui.

Poisson d'une qualité fort Ln-

(1) Cada-Mosto est le premier qui ait par- Tome II. On lit dans le Voyage de Wiadus Jé de cette sorte de Commerce, & d'un peu- à Mequinez (page 212) que cette opinion duple qui a les lévres difformes. Voyez ci-deflus, re encore.

JOBSON. 1621.

Mais lorsqu'on se sut apperçu que l'engourdissement étoit passé, quelques mauvais plaisans appellerent le Cuisinier, qui étoit sous le Pont, & lui dirent de prendre le Poisson pour le préparer. Il le prit des deux mains; & le laissant tomber aussi-tôt, il déclara en gémissant qu'il se croyoit attaqué d'une paralysie. Un Negre nommé Sandie, qui parloit la langue Portugaise, accourut à bord; & riant de leurs craintes, il leur apprit qu'ils n'avoient qu'à tuer le Poisson pour lui faire perdre cette dangereuse qualité (2).

Crocodiles de la

La Gambra est remplie de Crocodiles, que les Negres appellent Bumbos. Ils les croyent si redoutables, qu'ils n'ont pas la hardiesse de laver leurs mains dans la Riviere; & bien moins de la traverser à gué, ou à la nage. Les exemples de la voracité de ces animaux sont en grand nombre. Ils dévorent également les Hommes & les Bestiaux. Aussi les Negres employent - ils de grandes précautions pour faire traverser la Riviere à leurs Bœufs, comme ils y sont fort souvent obligés pour la commodité du paturage. Ils prennent le tems de la basse marée, & se mettant cinq ou six dans un Canot, ils tirent le Bœuf avec deux cordes, l'une attachée aux cornes, l'autre à la queue; tandis qu'un Marbut monté sur l'animal, fait des prieres & crache sur lui pour charmer les Crocodiles. Mais de peur que le charme ne manque de vertu, un Negre se tient prêt avec son arc, pour tirer sur le monstre lorsqu'il vient à paroître. C'étoit par la même raison qu'aux deux premieres Basses que Jobson avoit rencontrées dans son Voyage de Tinda, ses Negres avoient fait difficulté de sauter dans l'eau pour aider au mouvement de la Barque. Mais leur en ayant lui-même donné l'exemple ils y sauterent après lui; dans l'opinion, comme ils ne firent pas difficulté de le déclarer, que la blancheur des Européens leur rendant la peau plus brillante, Jobson seroit le premier dévoré par les Bumbos. Il observe que ces animaux ne paroissent sur le sable qu'en trouppes, & qu'ils craignent la vûe & le bruit des Hommes, à peu près comme les Serpens de l'Europe; mais qu'ils ont plus de hardiesse dans l'eau. Les Negres prétendent qu'ils sont devenus beaucoup moins dangereux depuis que les Blancs ont commencé à fréquenter la Riviere.

Its font timides hors de l'eau.

> A Kassan, les Mores & les Negres se hasardent avec moins de précaution à nager dans la Gambra, parce qu'ils sont persuadés qu'elle est sans danger depuis qu'un fameux Marbut a charmé les Bumbos par sa bénédiction. Il est assez remarquable, dir Jobson, qu'il ne paroisse jamais de Crocodile du côté de la Ville, quoiqu'on en voie de très gros vers l'autre rive. C'est ce que les Anglois observerent facilement tandis que leur Vaisseau étoit à l'ancre au milieu de la Riviere.

Poisson infecté d'une odeur de mulc.

Le Crocodile jette une très-forte odeur de musc. Trois jours avant que d'arriver à Tinda, les Anglois s'apperçurent que le Poisson avoit perdu le goût qu'ils lui avoient trouvé jusqu'alors, & se virent obligés pour en faire usage, de le faire dégorger dans des sources d'eau fraîche, lorsqu'ils en ren-

pris ce secret d'un Afriquain dans le Golphe est mort. Voyez ci-deslus.

(2) Kempser observe (Amænitat. Exotic. Persique. Ovington rapporte la même chose p. 515) qu'on peut se garantir de cet effet en dans son Voyage de Surat, p. 49. Moore assuretenant fortement son haleine. Il avoit ap- re que le Poillon a la meme qualité quand il

controient sur la rive. Jobson en conclut que les Crocodiles y sont en plus grand nombre que dans les parties inférieures de la Riviere, où l'on ne remarque rien de semblable. Il confirme cette remarque par les cris de ces animaux qui s'y font entendre de fort loin, comme s'ils fortoient du fond d'un puits. Il en tire un nouvel argument pour établir la supposition de quel-

que grand Lac, qui les produit.

En revenant de Barrakonda, il trouva le Roi de Kassan dans une profonde mélancolie. Ce Prince gouvernoit le Pays depuis long-tems; mais ayant usurpé la Couronne, il venoit d'apprendre que le Roi de Bursal, dont il étoit Tributaire, avoit pris la réfolution de rétablir à sa place le fils de son Prédécesseur. En effer il fut obligé, quelques jours après, de résigner son autorité au légitime Héritier, & de passer la Riviere avec ses femmes, en laissant sa Ville au pouvoir d'autrui. Il étoit fils d'une (3) Concubine de l'ancien Roi. Le nouveau Prince promit aux Anglois son amitié & sa protection.

A Seriko, le vieux Marbut, dont l'expérience & la fidélité leur avoient été fort utiles dans leur Voyage sur la Riviere, conduisit Jobson chez Fodi Bram Chef des Marbuts du Pays, ou Grand Prêtre. En arrivant à sa Maison, au Chef des Mar-Jobson s'arrêta sur une terrasse, que les personnes de distinction ont à l'entrée buts. de leur logement. Il envoya delà au Marbut, son présent, qui valoit environ dix - huit sous; après quoi il fut introduit fort civilement. Mais il trouva le vieux Prêtre dangereusement malade, quoique par considération pour un Etranger il se fût levé de dessus sa natte, en se faisant soutenir par trois de ses femmes. Jobson reçut de grandes marques de reconnoissance pour sa visite & son présent. On lui sit servir à dîner dans une maison voisine. Entre plusieurs mets, on lui présenta une sorte de pâtisserie (4) qui paroissoit aussi claire que de la gelée. Son guide lui fit remarquer que c'étoit un aliment des plus délicats du Pays. Pendant le repas, un Messager du Grand Prêtre vint faire des complimens de sa part au Capitaine Anglois, & lui apporter pour présent un grand Cuir, avec une grosse dent d'Eléphant. A son départ, Job-reçoit. son donna aux trois femmes du Marbut quelques Colliers de grains de léton, dont elles parurent charmées. Quoique ce vieux Pontife ne fut point en état de parler beaucoup, il prononçoit quelquefois les noms d'Adam, d'Eve & de Moyse, avec de grandes marques de dévotion.

Il mourut le jour suivant. On auroit peine à s'imaginer, dit l'Auteur, combien la folemnité de ses Obseques assembla de monde. Personne n'arrivoit les mains vuides. Les uns amenoient des Bœufs & des Chevres, les autres apportoient de la Volaille, du Ris & du Maiz. On plaça le corps dans un lieu destiné aux Sépultures, avec un pot d'eau contre la biére. Alors tous les assistans environnerent l'Edifice, en poussant des hurlemens, accompagnés de gestes frénetiques, surtout de la part des femmes. Après qu'ils eurent passé quelque tems dans cette situation, chaque Marbut sit l'Oraison funébre du Mort; & le Peuple, qui paroissoit écouter fort attentivement, faisoit des présens aux Orateurs, suivant le goût qu'il prenoit à leurs discours. Ensuite, le principal Marbut forma une balle de la terre du Tombeau, en la mouillant

Mort & funérailles de ce Mar-

Présens qu'il en

(3) L'extrait de Purchass met une Captive. du Roi de Kassan. Il met aussi le Roi de Woolli-Woolli, au lieu (4) Une espece de flanc, dit l'Auteur. JOBSON. 1621.

Déposition du Roi de Kassan.

Joeson. 1621.

Son fils lui fuc-

Circonstances du Commerce de

La Tinda.

un pet, de l'eau du pot. Il en distribua une partie à tous les autres Marbuts, qui la reçurent comme une relique fort précieuse; & celui qui servit de guide à Jobson, ne put être engagé par aucun prix à se désaire de la sienne. Il ne l'avoit obtenue néanmoins qu'à la considération de Jobson, qui avoit présenté aux Officiers de la Céremonie quelques herbes aromatiques qu'ils ensevelirent avec le corps. Cette assemblée dura douze jours entiers, avec un mouvement continuel du Peuple. Après l'enterrement, on commença une autre solemnité, qui sut celle de l'installation du Fils dans la dignité de son Pere. Chacun lui sit un présent; mais le plus remarquable sut un grand Bélier, lié sur une civiere, qui devoit être employé au Sacrifice.

Lorsque Buckar Sano étoit venu au-devant de Jobson sur la Riviere de Tinda, il étoit accompagné de sa femme & de sa fille, avec une suite de quarante personnes armées d'arcs & de sléches, qui chantoient ou jouoient des instrumens autour de lui. Ce convoi fur suivi, en moins de deux heures, par une trouppe de Negres, hommes & femmes, au nombre d'environ deux cens, qui apporterent de la Volaille, du Bled & des Chevreaux. Buckar Sano présenta un Bœuf à Jobson, & se laissa conduire à bord, où les Anglois le Taluerent de trois coups de canon. Il donna le nom de tonnerre des Blancs à leur artillerie; & paroissant y prendre beaucoup de plaisir, il publia de tous côtés qu'ils tuoient les Bêtes féroces & les Oiseaux avec le tonnerre. Il s'enivra, la premiere nuit, d'Eau-de-vie & d'autres liqueurs; mais s'en étant trouvé fort mal le lendemain, il n'eut pas besoin d'autre leçon pour devenir plus sobre. Jobson lui montra les Marchandises qu'il avoit apportées. Quand il eur vû le fer, il dir aux Anglois qu'il le reconnoissoit pour l'ouvrage d'une Nation voisine; ce qui les obligea de le vendre un tiers de moins qu'ils ne l'avoient vendu jusqu'alors sur la Gambra. D'ailleurs tout le reste sut négligé lorsqu'ils eurent fait voir le sel. On ne leur demanda plus d'autre bien. Buckar Sano étant descendu sur la rive, déclara aux Negres que chacun pouvoit faire son propre marché. Entre diverses sortes de Marchandises ils avoient amené des femmes pour l'esclavage; mais Jobson resusa d'en acheter, sous prétexte que les Anglois n'étoient pas dans l'usage de ce commerce. Leurs autres richesses consistoient en Ivoire, & en Coton crû & travaillé, qu'ils donnerent pour du Sel & du Fer. Les Anglois affecterent de ne pas leur parler d'or, quoiqu'ils vissent à leurs femmes des pendans d'oreille de ce métal. Ils étoient réfolus d'attendre que cette ouverture vînt de Buckar Sano. En effet, remarquant lui-même que les Facteurs portoient des Epées dorées & quelques galons sur leurs habits, il commença l'entretien sur cette matiere, & leur protesta aussi-tôt, que s'il avoit pû pénétrer leurs intentions, il leur auroit procuré de l'or pour la valeur de toute leur cargaison. Ses promesses furent fans bornes pour l'avenir. En attendant, il leur fit obtenir des Negres assemblés, tout ce qu'ils avoient d'or avec eux. Il y en avoit tant, leur dit - il, dans les Pays d'alentour, qu'ayant fait quatre fois le voyage d'une Ville assez éloignée, il avoit été surpris lui-même d'y voir les maisons couvertes d'or; mais cette Ville étoir séparée de Tinda par des Nations ennemies; ce qui ne l'empêcha pas de s'engager à les y conduire, parce qu'il avoit beaucoup de confiance à leur canon. Jobson ayant remarqué que la lame de son Epée & les Bracelets de sa femme étoient aussi bien travaillés qu'ils auroient

Exagérations de Buckar Sano.

1621.

auroient pû l'être en Angleterre, lui demanda d'où lui étoient venus ces Bracelets. Il répondit qu'il les avoit eus des Arabecks. Mais ce fut alors que recommençant à parler de la Ville aux toits d'or, il assura qu'il avoit employé quatre mois à s'y rendre. Jobson, loin d'en prendre droit de regarder ce récit comme une fable, cherche à lui donner de la vrai-semblance. Il observe qu'il n'en faut pas conclure que l'éloignement de cette Ville fût infini, parce que les Negres ne marchent pas plus de cinq heures par jour, qu'ils suivent ordinairement leurs Anes, au même pas que ces animaux, & qu'à chaque Ville ils s'arrêtent pendant deux ou trois jours. Au reste Buckar Sano n'ignoroit pas le Commerce. Il prenoit lui-même le titre de Julietto, c'est-àdire de Marchand; & dans les affaires dont il se chargea pour les Anglois, il demanda qu'on lui rabatît quelque chose du prix des marchandises, en considération de ses services.

Il avoit dépêché deux Negres aux Peuples qui habitent de l'autre côté de Autres Negres, la Riviere, pour leur donner avis de l'arrivée des Marchands Etrangers. En & concusions peu de jours on vit arriver plus de cinq cens personnes des deux sexes, qui de leur arrivée. apporterent différentes fortes de commodités, & qui bâtirent des Cabanes de roseaux sur la rive. Les fréquentes visites qu'ils se rendoient d'un bord de la Riviere à l'autre, ne permettoient pas de douter qu'ils ne se connussent. Quoique chaque Nation eût son langage différent, les personnes de distinction s'entretenoient dans la même langue, & Jobson remarqua que c'étoit celle qu'on parle à l'embouchure de la Riviere. Il conclut aussi des relations qu'ils avoient entr'eux, que la Gambra doit remonter beaucoup plus loin; que le Commerce y est entretenu soigneusement; & qu'elle ne manque pas de Canots, puisque dans les endroits les moins profonds la crainte des Crocodiles

seroit capable d'arrêter les Negres.

Tous ces Peuples n'avoient jamais vû d'hommes blancs; & leurs femmes en furent d'abord si effrayées, qu'à l'approche d'un Anglois, elles se cachoient derriere leurs maris ou dans leurs Cabanes. Mais on trouva le secret de les apprivoiser en leur faisant présent de quelques Colliers. De leur côté, elles donnerent aux Anglois du Tabac, & de fort belles Canes pour servir de tuyaux. Ces femmes ont, sur le dos, les plus larges & les plus profondes gravures que Jobson eût jamais vûes dans toutes ces Contrées. Leurs Pendans d'oreilles sont d'or. Elles ont plus de douceur que leurs maris, qui paroissent beaucoup plus grossiers que les autres Nations de la Gambra. La plû-ces Peuples, part avoient pour unique habillement une sorte de hautes-chausses, de peau crue, dont la queue leur pendoit au bas du dos; ce qui apprêta beaucoup à rire aux Negres que le Capitaine avoit amenés à son service. Il passa la Riviere pour les aller voir de près dans leurs Cabanes; & Bajay Dingo, leur Chef, étant venu à bord, il le traita civilement. Ce Prince Negre lui dit qu'il avoit entendu de sa Ville le bruit du canon, & que l'ayant pris pour celui du tonnerre, qui n'est pas fort fréquent dans cette Contrée, il en avoit été fort effrayé. A l'égard du Commerce, tous les hommes de sa suite se reduisirent à demander du sel; mais leurs femmes se seroient accommodées de toutes sortes de marchandises. Jobson sit quelques échanges, pour le peu de sel qui lui restoit, malgré les instances des Negres de l'autre rive, qui vouloient que Tome III.

Groffiereté de

42

JOBSON. 1621.

tout fût réservé pour eux. Les uns & les autres le presserent vivement de re-

venir bien-tôt dans leur Pays.

Jelicot & sa familiarité.

Il reçut aussi la visite du Roi de Jelicot, Prince assez puissant du même Visite du Roi de Canton, qui passa quatre jours sur la rive, & qui vint souper tous les soirs à bord, avec Buckar Sano. Mais jamais ces Chefs Negres ne proposerent d'y amener leurs femmes. Elles demeuroient tranquillement dans les Cabanes, où Jobson leur faisoit la galanterie de leur envoyer du Poisson & du Gibier. Il ne devoit ces provisions qu'aux soins de ses gens, dont une partie étoit continuellement employée à la chasse ou à la pêche. Après le souper, on se rendoit sur la rive, vis-à-vis quelque Cabane, où les Seigneurs Negres avoient soin de faire allumer un grand seu, & ranger des nattes. Toute leur musique s'y rassembloit. On y passoit une partie de la nuit à danser; & ces bons Peuples n'épargnoient rien pour amuser les Anglois.

Buckar Sano fe sait revêtir de la qualité de Fac-

Trois jours avant la fin du Commerce, Buckar Sano fit connoître au Capitaine qu'il souhaitoit d'être revêtu de la qualité d'Alkade ou de Facteur teur des Anglois. des Blancs. Cette faveur lui fut accordée avec quantité de cérémonies bizarres. Jobson lui passa deux Colliers autour du cou, l'un de corail & l'autre de cristal. Il le para aussi d'une petite Chaîne d'argent. Ensuite, au bruit de sa petite artillerie, il but à la fanté de l'Alkade Buckar Sano, qui fut salué Transports de sous le même titre par les cris de toute l'assemblée. Cet honneur parut le combler de joie. Il se sit conduire sur le champ au rivage, avec ordre que ses Musiciens s'y trouvassent pour le recevoir, & que ses semmes lui apportassent au même lieu, tout ce qu'il avoit de (5) noix dans ses Cabanes. En touchant à terre il distribua généreusement cette provision à tous ceux qui s'assemblerent autour de lui.

fa joic.

De-là il proposa au Capitaine Anglois de l'accompagner jusqu'à la Cabane du Roi. Ils trouverent ce Prince assis à sa porte, sur une natte, avec un feu de roseaux (6) vis-à-vis de lui. Buckar Sano lui présenta d'abord Jobson, & le fit affeoir près de Sa Majesté sur la même natte, tandis qu'il se plaça lui-même à quelque distance. Ensuite adressant le discours au Roi, il le supplia d'accorder son amitié & sa protection aux Anglois. La réponse du Roi fut extrêmement gracieuse; surquoi Buckar Sano se jetta aussi-tôt à genoux, & pour témoigner la reconnoissance dont il étoit pénétré, il fit présent à ce Prince des deux Colliers qu'il avoit reçus de Jobson. Le Roi lui fit l'honneur de les accepter, & de se les passer au cou de ses propres mains. Le Roi fait pré- Il devoit être fort touché de cette générosité, puisque dans le mouvement de sa reconnoissance il déclara qu'en faveur du Capitaine Jobson, & pour témoigner son affection aux Anglois, il leur donnoit tout le Pays où ils se trouvoient alors, comme il l'avoit lui-même reçu du grand Roi. A peine eut il cessé de parler, que Buckar Sano ne se possédant plus, se dépouilla de sa chemise, sans quitter la posture où il étoit, & s'étendit ensuite le visage contre terre, tandis que deux Marbuts grattant la terre autour de lui pour en tirer de la poussiere, du sable & du gravier, l'en couvrirent depuis les pieds jus-

fent d'un grand Pays aux Anglois.

<sup>(5)</sup> C'étoient apparemment des noix de Kola, dont on a rapporté plusieurs fois les propriétés.

<sup>(6)</sup> L'Auteur observe dans un autre lieu que le Pays a beaucoup de roseaux au long de la Riviere & dans les Marais.

qu'à la rête. Il se releva bien-tôt pour se remettre à genoux, le visage tourné vers Jobson. Les Marbuts rassemblerent un petit tas de la même poussiere, autour duquel ils firent un petit cercle, & l'un d'eux y écrivit avec le doigt plusieurs caracteres du Pays. Alors Buckar Sano, rempant sur les pieds & sur pour mettre Jobles mains jusqu'au tas de poussiere, en prit une bouchée qu'il cracha aussi-tôt. son en possession Il en remplit ensuite ses mains. Les deux Marbuts firent la même chose, & tous trois se traînant jusqu'au Capitaine vuiderent leurs mains sur ses ge-

JOBSON. 1621.

Après cette cérémonie, qui signifioit apparemment la prise de possession, Buckar Sano reçut ses habits de deux femmes, qui le frotterent soigneusement avant que de l'en revêtir, & sortit pour retourner à sa Cabane. Mais il reparut immédiatement, orné de ses meilleurs habits & de ce qu'il avoit de plus précieux, armé de son arc & de ses sléches, à la tête de son cortege, qui l'étoit aussi; & mettant la fleche sur l'arc, il tourna trois fois autour de Jobson avec tous ses gens; après quoi se rapprochant de lui, il mit le genouil droit à terre, passa la jambe gauche entre les siennes, & courbant le corps, comme s'il eut voulu couvrir celui de Jobson, qui étoit assis, il lui présenta son arc & sa fléche. Il vouloit faire entendre qu'il étoit prêt à combattre pour la défense des Anglois, & que dans l'occasion il n'épargneroit pas son propre corps. Enfin, il s'assir près de lui, pour laisser à tous les gens de ssa suite le tems de lui rendre les mêmes hommages. C'est ainsi que le Pays de Tinda fut solemnellement livré aux Anglois. Cette donation leur couta quelques bouteilles de leurs meilleures liqueurs, quoiqu'ils comprissent assez, dit l'Auteur, qu'ils n'en tireroient jamais cinq sous. A leur départ, Buckar Sano Utilité que les pressa le Capitaine de donner un nom au lieu du Commerce, pour servir renc. de monument à la postérité. Il sut nommé St John's Mart, c'est-à-dire Marché de Saint Jean', & Jobson prit la peine de repéter ce nom plusieurs sois, à la priere des Negres mêmes, qui craignoient de l'oublier. Buckar Sano accompagna les Anglois un mille ou deux sur la Riviere. Il ne prit pas congé d'eux sans avoir bû quelques verres de liqueurs; & lorsqu'il sur descendu sur la rive, il tint long-tems le bras levé pour leur faire ses derniers adieux.

Ils repassent à

Avanture de Samgulley.

Dans leur route ils s'arrêterent à Batto, Ville du Prince Bo John, où Samgulley, jeune domestique Negre de Jobson, se sit circoncire. Il étoit de haute taille & fort bien fait. Il avoit appris la langue Angloise au service du Capitaine Thompson; mais quoiqu'il fût âgé de dix-sept ans, les voyages qu'il avoit faits avec lui, ne lui avoient pas permis de se trouver dans son Pays au tems de la Circoncision. Il ne pouvoit differer plus long-tems à la recevoir, sans exposer sa famille & ses amis à quelque punition. Cependant lorsqu'il avoit vu passer les Anglois, l'affection qu'il avoit conçue pour eux, lui avoit fait oublier le devoir de sa Religion. Il les avoit suivis au long de la rive, & les ayant atteints à la seconde marée ils l'avoient reçu dans leur Barque. Ils jugerent du chagrin de sa mere par les efforts qu'elle fit pour le rappeller. Elle étoit venue après lui; & paroissant sur le bord de la Riviere, qu'elle faisoit retentir de ses cris, elle le menaça enfin de se jetter dans l'eau s'il ne se rendoit pas à ses prieres. Mais il exhorta les Anglois à continuer leur route, en les assurant que sa mere se garderoit bien de se noyer.

En revenant de Tinda le mois suivant, Jobson sut rappellé à Batto par

Fij

JOBSON. 1621.

Il revient à Batto au tems de Ta Circoncision.

de la Fête.

quelques intérêts de Commerce. Samgulley étant descendu le premier sur la rive, qui est fort élevée, entendit le bruit des instrumens & d'autres marques de joie dans la Ville, quoiqu'elle soit à plus d'un mille de la Riviere. Il parut transporté de joie, parce qu'on étoit au tems de la Circoncisson, & qu'il se trouvoit revenu fort à propos pour la recevoir. Les Anglois entrerent avec lui dans la Ville; & comme la nuit s'avançoit, le dessein du Capitaine étoit de l'aller passer chez Bo-John. Mais le Marbut, qu'il avoit loué dans le même lieu, l'avertit qu'à l'occasion de la Fête la maison du Prince seroit remplie d'Etrangers, & lui offrit de le loger chez sa mere. En chemin ils passerent vis-à-vis la maison du jeune Negre. Son pere étoit aveugle; mais sa mere l'ayant apperçu, accourut avec transport; & lorsqu'elle sut près de lui, elle détourna la tête en poussant des fanglots & prononçant plusieurs fois le nom de son fils. Il fut obligé de s'arrêter avec elle; mais il promit au Capitaine de ne se faire circoncire que le lendemain, pour lui donner le plaifir de ce spectacle.

Jobson trouva de la musique & beaucoup de Peuple dans la maison où il devoit loger. Cependant le respect qu'on eut pour lui sit bientôt disparoître la foule. Toute la Ville ressembloit aux foires de Village en Angleterre. Circonstances Devant chaque maison & sous chaque arbre, on voyoit des nattes étendues & des alimens préparés, avec des danses au fon des tambours & des autres instrumens. Le Commerce s'y faisoit aussi par des échanges continuels. On manquoit d'autant moins de provisions qu'outre celles dont chacun s'étoit fourni pour la Fête, tous les Negres des Villages voisins n'étoient pas venus

ians en apporter.

Entre diverses Trouppes, l'Auteur en remarqua une qui étoit plus éloignée, & qui ne s'écartoit pas de quelques grands arbres, environnés d'une haie de branches & de rofeaux. Le bruit des rambours & des réjouissances s'y faifoir entendre avec plus d'éclat que dans tous les autres lieux. On lui apprit que c'étoit là qu'on gardoit les nouveaux circoncis jusqu'à la guérison de leur blessure. Ils y étoient accompagnés d'une partie de leur famille, qui

les félicitoit de cette opération.

Bo-John.

Jobson ayant reçu pour son souper un panier de Perdrix, de la part de Johson danse Bo-John, se crut obligé de lui rendre sur le champ sa visite. Il trouva toute sa maison remplie de danseurs; & pour faire voir aux Negres que ces amusemens ne lui déplaisoient pas, il prit une jeune fille du Pays, avec laquelle il dansa lui-même aux yeux de toute l'assemblée. Bo-John & tous ses convives applaudirent beaucoup à cette galanterie. Il fit des excuses au Capitaine de n'avoir pû le loger chez lui. Outre la multitude d'Etrangers dont sa maison étoit remplie, une de ses femmes étoit accouchée. Jobson sut introduit dans l'appartement de cette Princesse, qu'il trouva étendue fort décemment sur une natte. Il fit présent de quelques bijoux à l'enfant. Bo John parut regreter beaucoup que ce ne fut pas un garçon, parce qu'il lui auroit fait porter le nom du Capitaine; mais ayant une autre femme enceinte, il promit que si elle lui donnoit un fils, il seroit nommé Jobson.

Circoncision de Samgulley.

Le lendemain, Samgulley fit avertir les Anglois qu'il falloit se rendre chez lui, s'ils vou'oient être témpins de sa circoncision. Ils l'a compagnerent dans un champ ouvert, entre les maisons & l'enclos ou les jeunes circoncis

1621.

étoient renfermés après l'opération. Il n'étoit couvert que d'un drap blanc. On le plaça sur une petite éminence, au milieu d'une foule de Peuple, sur tout de femmes, qui s'empressoient pour voir de près cette cérémonie. Il ne donna aucune marque de crainte; mais il pria le Capitaine de lui mettre la main sur l'épaule. Aussi-tôt l'Opérateur, qui étoit un homme du commun, s'avança de l'air d'un Boucher, en aiguisant un couteau qu'il tenoit à la main. Il leva le drap dont le jeune homme étoit couvert; & lui prenant le prépuce, qu'il tira assez fort, il y passa trois sois le couteau pour l'abattre. Cette execution parut terrible aux Anglois, quoique Samgulley l'eût foutenue constamment. L'usage est de faire un petit présent à l'Opérateur; mais Jobson ne lui donna rien, & lui reprocha même amerement d'avoir fait l'opération trop avant. Le Negre répondit que c'étoit un avantage pour le jeune homme; & levant son Pagne, il fit voir qu'on ne lui en avoit pas coupé moins.

Après la cérémonie, on recouvrit Samgulley de son drap, & deux Negres le soutenant pour marcher, il sut conduit lentement dans l'enclos. Jobson point à Jobson de demanda la permission de le suivre; & sans attendre qu'elle lui sût accordée, le voir après la il se disposoit à prendre le même chemin. Mais quatre vieux Negres l'arrête- cérémonie. rent, & parurent fort offensés de son dessein. Ils ne voulurent pas même souffrir que le Chirurgien Anglois pensât le jeune homme, quoique plusieurs d'entr'eux l'eussent employé pour d'autres blessures. Dans cette occasion, il est permis aux jeunes circoncis, pour adoucir leur douleur, de voler quelques Poules toties, ou de dérober même un Bœuf, s'ils en trouvent l'occasion sans violence, quoiqu'en tout autre tems les loix soient fort severes contre le vol. Au reste la Circoncision se fait parmi les Negres sans aucune formalité de religion; & l'Auteur est persuadé qu'ils n'y cherchent que

leurs commodités naturelles.

Cependant elle ne manque jamais d'être accompagnée des rugissemens de leur diable, qu'ils appellent Horey. Ce bruit ressemble au son le plus bas Diable que les Negres appellent d'une voie humaine. Il se fait entendre à quelque distance, & rien n'inspire Horey. tant de frayeur aux jeunes gens. Jobson l'avoit entendu, la nuit même qui avoit précédé la circoncision de Samgulley. Dès qu'il commence, les Negres préparent des alimens pour le diable, & les lui portent sous un arbre. Tout ce qu'on lui présente est devoré sur le champ, sans qu'il en reste un os. Si la provision ne lui suffit pas, il trouve le moyen d'enlever quelque jeune homme qui n'a point encore été circoncis, car il semble qu'il ne s'en prend jamais aux femmes ni même aux jeunes filles. Les Negres prétendent qu'il garde sa proie dans son ventre, jusqu'à ce qu'il ait reçu plus de nourriture, & que plusieurs jeunes gens y ont passé jusqu'à dix ou douze jours. Après la rédemption même, la victime demeure muette aurant de jours Fables qu'ils en qu'elle en a passé dans le ventre du diable. Jobson vit un exemple de cette tacontent. prévention populaire dans une Ville des Foulis, en y passant pour se rendre à Ferambra. Un jeune Negre d'environ quinze ans étoit sorti, disoit on, du ventre de Horey la nuit précédente. Il eut la curiosité de le voir, & tous ses efforts ne purent lui faire ouvrir la bouche pour parler, quoiqu'il lui présentât le bout de son sussil, que les Negres appréhendent beaucoup. Au bout de quelques jours, le même jeune homme parut librement au milieu des

JOBSON. 1621.

Anglois, & leur raconta des choses étranges qu'il tiroit apparemment de son imagination. Enfin tous les Negres parlent avec le dernier effroi de cet esprit malin, & l'on est surpris de la constance avec laquelle ils assurent qu'ils ont été non-seulement enlevés, mais avallés par ce terrible monstre.

Les Anglois mêmes en sont effrayés.

Les Anglois du Comptoir que Thompson avoit formé près de Setiko s'étoient trouvés souvent fort effrayés, en revenant la nuit de la promenade ou de la chasse, par une voix qui leur sembloit d'abord venir de plus d'un mille, & qui presqu'au même moment se faisoit entendre derriere eux. Ce Phenomene, joint aux récits des Negres, les avoit jettés dans une telle épouvante qu'à peine s'étoient-ils senti la force de retourner jusqu'au Comptoir. Cependant ils y avoient toujours été tranquilles, car jamais Horey n'avoit eu la hardiesse de les troubler dans leur maison.

fondit l'impostu-

Jobson, qui étoit homme sensé, n'eur pas de peine à juger que cette sable, & ces apparences de prodige, venoient de l'invention des Marbuts; pour retenir leur jeunesse dans le respect. Il sut confirmé dans cette idée par l'occasion qu'il eut d'approfondir une partie de leur artifice. Revenant pen-Job on appro- dant la nuit, avec son Marbut, de la maison du Prince Bo John, il entendit les cris de Horey qui ne lui parurent point éloignés. Son fusil, qu'il portoit sous le bras, lui fit naître la pensée de s'avancer brusquement vers le diable. Le Marbut employa toute son adresse pour lui faire perdre ce dessein. Il lui représenta que la voix qu'il entendoit d'un côté passeroit tout d'un coup de l'autre, & lui causeroit ainsi des farigues inutiles; sans compter qu'il étoit à craindre que Horey ne l'emportat dans la Riviere. Mais lorsqu'il vit le Capitaine sérieusement résolu de tirer, il l'arrêta par le bras, en avertisfant un Negre, qui n'étoit pas fort éloigné, de prendre garde à lui & de se jetter à terre. Jobson, qui entendoit quelques mots de la langue des Negres, ne put se méprendre au sens de cet avis. Il alla droit au Negre, qui lui parut un homme vigoureux; & l'ayant fait relever, il comptoit de le faire expliquer sur son rôle. Mais la crainte, autant que l'enrouement qu'il avoit gagné par ses cris, ne lui permit pas de prononcer un seul mot. Le Capitaine retourna vers le Marbut, & lui dit en riant; Voilà un de vos diables.

occasion.

Malgré cet exemple, Jobson paroît douter si les Negres, ou du moins leurs Marbuts, n'entretiennent pas quelque correspondance avec le diable. Il raconte une autre avanture, qui donna lieu à son incertitude. En revenant dans une autre à Pompetane, il trouva sur la rive un Portugais nominé Jasper Consalvo, qui le saluant sans aucune marque de surprise le pressa d'aller dîner chez lui, où il avoit fait quelques préparatifs pour le recevoir. Jobson ne pouvant concevoir pourquoi il étoit attendu, marqua là-dessus de l'étonnement & de la curiolité. Le Portugais répondit naturellement qu'il avoit appris le jour qu'il devoit arriver, d'un Marbut qu'il lui montra, & qui l'avoit sçu lui-même de Horey. Cet éclaircissement parut d'autant plus admirable au Capitaine & à tous ses gens, qu'ils avoient toujours été incertains de leur départ, & qu'en chemin ils avoient relaché dans plusieurs Ports, sans être déterminés sur le ... tems qu'ils y devoient passer. Ce qu'il y a de plus surprenant dans ce récit, c'est que Jobson n'ait pas considéré que le moindre Negre avoit pù le devancer, & faire sçavoir au Marbut que la Barque Angloise descendoir sur la Riviere.

#### CHAPITRE IV.

Mémoires concernant les Mines d'or, recueillis dans un Voyage sur la Gambia, par un Auteur Anonyme.

ETTE piece s'étant trouvée dans les papiers du Docteur Hook, après Introducsa mort, sut publiée entre ses Œuvres posthumes, avec un avis de l'Editeur, qui la donne pour l'Ouvrage d'un Négociant qui avoit acquis de grandes richesses sur la Gambra pendant le régne de Charles II. Les détails qu'on y voit rassemblés sur les ouvertures & les détours de cette Riviere, & fur les montagnes voifines, peuvent servir de guides à ceux qui entreprendroient de découvrir la source d'où le Voyageur Anonyme avoit tiré son or. Cependant s'il est permis de porter quelque jugement sur cet Ouvrage, il semble qu'on doit le prendre plutôt pour une fiction, composée dans la vûe d'exciter les Anglois à la découverte de la Gambra, que pour un véritable Journal. Le Capitaine Stibbs, qui paroît avoir pénétré le plus loin fur cette Riviere en 1722, & qui observa soigneusement tous les lieux, ne découvrit aucun signe de ce trésor caché, que l'Auteur prétend avoir trouvé au-dessus de Barakonda. A la vérité le Journal que Stibbs avoit pris pour guide par- Doutes fur la verité de cette loit de plusieurs lieux où la nature a placé de l'or. Mais comme toutes les piece, recherches de ce Capitaine Anglois ne lui firent rien découvrir, c'est une autre raison de croire que le Mémoire Anonyme n'est pas moins imaginaire; d'autant plus que ne contenant d'ailleurs aucune remarque géographique qui ne soit dans la Relation de Jobson, on a peine à concevoir d'où peut venir une si parfaite conformité.

Il seroit curieux de sçavoir aussi sur quel fondement l'Auteur d'une Lettre qui est à la tête (7) des Voyages de Moore, donne ce Mémoire pour le Journal dont Stibbs parle souvent dans sa Relation. Le Journal nomme la Riviere d'York & plusieurs autres lieux dont on ne voit aucune trace dans le Mémoire; fans compter que le Capitaine Stibbs fait connoître en deux endroits Vermuyden pour l'Auteur du Journal, & fixe même sa date à l'année 1661, c'est-à-dire plusieurs années avant le régne de Charles II. Aussi panche-t'on à croire que le Mémoire fut composé en 1675, & que vrai-semblablement le Journal de Vermuyden lui servit de modéle. Cependant, comme font placer icio il reste que que doute, on ne peut se dispenser de lui donner place dans ce Recueil, ne fut-ce que pour le soumettre au jugement du Public. On prend même le parti de ne rien changer à sa forme, qui est celle d'une Lettre or-

dinaire.

Vos instances, écrit l'Auteur à son ami, joint au souvenir des obligations Prétude de PAque j'ai à vos lumieres, sans lesquelles je reconnois que mes entreprises n'auroient pas réussi, m'arrachent un secret que j'avois résolu de ne jamais publier. Mais je me promets que fidéle à vos sermens, vous ne le communiquerez à personne pendant ma vie. Je ne voudrois pas pour dix mille

TION.

Doutes fur la

Raifens qui la

(7) Voyez les Voyages de Moore dans les Parties intérieures de l'Afrique.

ANONYME.

livres sterlings qu'il fût connu du Roi; car s'il est vrai, suivant le langage de l'Ecriture, qu'il ne sert de rien à l'homme d'avoir gagné l'univers lorsqu'il a le malheur de perdre son ame, il ne l'est pas moins que les richesses des deux Indes sont inutiles à celui qui perd son repos & sa liberté. Or comment serois-je assuré de ces deux biens, si mes découvertes étoient connues de ceux qui ont le pouvoir de me donner des ordres & de me les faire exécuter ? Je commencerai par vous avouer que j'ai eu plus d'embarras à cacher aux Compagnons de mon Voyage la quantité d'or qui se trouve dans les lieux où j'ai pénétré, qu'à rapporter en Angleterre ce que mon industrie m'en a fait recueillir. Si le repos & la liberté ne m'étoient pas plus chers que toutes les considérations du monde, je communiquerois volontiers mes lumieres à Sa Majesté, quoique je pusse être encore arrêté par la crainte de causer au Public plus de mal que de bien par cette information. Mais je vous conjure d'être fidéle à vos promesses, & de ne jamais reveler mon nom, quelque usage que yous fassiez de ce Mémoire.

Ses confeils fur les secours dont il

Si vous entreprenez le même Voyage à mon exemple, ayez soin de prendre une Barque à fond plat; car la mienne, qui étoit d'environ sept tonpour chercher de neaux & qui ressembloit aux Barques ordinaires, me causa beaucoup de peine au passage des basses & des chûtes d'eau. Il fallut la décharger plusieurs fois pour la traîner par terre, avec des difficultés extrêmes, qui ne venoient que de sa forme. Vous devez vous fournir aussi d'un perit batteau, dont vous reconnoîtrez l'utilité dans une infinité d'occasions.

Vifargent.

Plomb.

Sel armoniac. Borax,

Sable.

Soufflets. Coins.

Vous m'aviez recommandé, à mon départ, de prendre vingt livres de vif-argent pour les essais; mais si vous faites le Voyage, prenez-en pour le moins cent livres, car il s'en perd beaucoup dans le travail. C'étoit aussi trop peu de cinquante livres de plomb, comme vous me l'aviez conseillé. Ne craignez pas d'en prendre cent cinquante livres. Je dirois davantage, s'il ne falloit éviter de rendre la Barque trop pésante. Le Sel Armoniac me servit si peu, que je ne vous donne là-dessus aucun conseil. Pour le Borax je m'en trouvai si bien, que je regrettai de n'en avoir pas beaucoup plus. Prenez-en hardiment cinquante livres. Mon fable me rendit de grands services. Je l'employai entiérement. Il vaut mieux en avoir dix livres de trop, que d'en manquer; ainsi prenez-en quarante livres. Je suis persuadé que si j'avois porté mes foufflets chimiques je m'en serois trouvé beaucoup mieux. J'eus beaucoup de peine à placer les autres. N'oubliez pas des coins, dont je n'avois pas pensé à me pourvoir. On trouve à douze mille de la premiere chûte d'eau, vers le Sud, un revers de roc, ou de colline pierreuse, qui regarde le Couchant, & si riche entre les pierres qu'on en tire quelquefois la main pleine. Nos picques ne nous furent pas là d'un grand usage. Nous avions besoin de coins, & nous fûmes obligés, avec un embarras extrême, d'en faire un de quelques morceaux de fer qui nous étoient assez nécessaires pour d'autres emplois. L'avantage que nous en tirâmes pendant douze ou treize jours fut très-considérable; mais malheureusement un de mes Compagnons l'ayant enfoncé jusqu'à la tête, sans en avoir une autre qui pût servir à le retirer, nous nous vîmes forcés de l'abandonner avec beaucoup de regret. Gamelles de lois, à l'usage d'Angleterre, sont d'une utilité continuelle, & valent bien mieux que les gourdes, auxquelles je fus obligé d'avoir re-

cours.

cours. Il en faut sept ou huit, & l'on peut sans risque en prendre davantage. A l'égard des creusers, je ne puis trop vous recommander d'en avoir d'excellens & d'une bonne grandeur. Ils me manquerent. Je me vis dans la nécessité de faire usage d'un pot de terre cassé, qui tomba bien-tôt en pieces. Si j'avois eu plus de creusets, j'aurois rapporté plus d'or à proportion. Que vos mortiers soient de fer, & fort grands. Celui que j'avois étant de fonte me causa double peine, & je sus obligé de remettre à rafiner quantité de matieres d'or en Angleterre. Mon mercure y prenoit une faleté qu'il communiquoit à mon or, & que tout l'art du monde ne pouvoit empêcher. Vous ne m'aviez donné aucune instruction là-dessus avant mon départ.

Nous trouvâmes un arbre fort semblable à nos cornouilliers d'Angleterre, mais plus gros, que nous employâmes à faire du charbon. Il fallut nous re- pour faire diu duire aux branches, car nous n'avions pas de scie pour faire usage du tronc, mais après avoir coupé les branches, nous les mîmes en pieces fort courtes, & nous sîmes dans la terre un trou de cinq ou six pieds de long, sur la même profondeur. Nous allumâmes du feu dans le fond, & nous remplîmes cette tosse de notre bois. Lorsqu'il fut bien brûlé, nous le couvrîmes de terre, nous bouchâmes soigneusement les ouvertures, & nous retirâmes le charbon

lorfqu'il fur refroidi.

Il ne vous sera pas difficile de trouver ce lieu, en observant quelques précautions (8). Vous arriverez au bord d'un grand assemblage d'eau, qui trouver la priacipale Mine. ressemble assez à celui qu'on appelle Ronnander Meer dans Lancastershire. Nous employâmes une semaine entiere à visiter plusieurs criques & diverses jonctions de Rivieres; mais nous prîmes enfin le parti de suivre le Canal Sud-Est & quart d'Est. Mon ignorance dans les Mathématiques ne me permet pas de vous conduire avec le secours des Longitudes & des Latitudes. Le cours de l'eau étant fort rapide, nous eûmes besoin de beaucoup d'efforts pour remonter, & souvent nous ne faisions pas plus (9) de deux milles par jour. Il faut passer la premiere chûte. Cependant j'avois déja trouvé un endroit qui donne quarante-sept grains d'or sur dix livres de sable. En arrivant à la chûte (10) qui est plus haut, vous serez fort embarrasse, comme je le fus, à faire passer votre Barque. Mais avancez par terre, jusqu'à la jonction d'un petit Ruisseau qui vient du Sud. Là, si vous prêtez l'oreille, vous entendrez (11) le bruit d'un courant assez rapide. Il vous sera impossible de faire passer votre Barque plus loin, parce que le Canal du Ruisseau est trop petit. Vous verrez sur le côté du roc des traces de notre Voyage, c'est-à-dire plusieurs de nos noms, gravés avec la pointe de nos couteaux. Là, quoique le sable lavé donne beaucoup d'or, montez néanmoins au sommet du roc; & tournant le visage droit à l'Ouest, vous appercevrez un peu à gauche un grouppe d'autres rocs, sous lesquels, si la violence des pluies n'a pas emporté & la terre & les pierres, vous découvrirez

ANONYME.

Bons & grands

Mortiers de fer.

Son industre

(8) Les marques que l'Auteur donne sont si vagues & si imparfaites, sans Planches, sans Longitude & sans Latitude, qu'il seroit impossible de retrouver ce lieu sur sa direction, quand il seroit vrai qu'il existe.

(9) Cela s'accorde avec Jobson, Tome III.

(10) Il semble ici que l'Auteur ne pénétra pas à beaucoup près si loin que Stibbs; car cette seconde chure n'est qu'à six lieues de Barrakonda. Stibbs ne trouva pas d'or dans cet espace.

(11) Jobson parle d'un pareil bruit.

ANONYME.

la bouche même de la Mine. Comme je vous suppose pourvû de tous ses materiaux nécessaires pour ce travail, il ne faut pas aller plus loin, ni chercher une veine plus riche.

Maxime conftante pour la re-

Provisions que

l'Auteur avoit

Portées.

Prenez pour maxime constante ce que j'ai observé dans toutes mes courses cherche des Mi- sur la Riviere; c'est que les contrées basses, fertiles, ou couvertes de bois, ne sont pas celles dont il faut espérer de l'or. Il ne s'en trouve qu'entre des rochers stériles, & dans des Pays montagneux, où la terre est ordinairement rougeâtre. Je ne vous donnerai pas d'autres instructions, parce qu'avec beaucoup de lumieres sur tout le reste elles vous seroient inutiles. Ce seroit porter,

suivant le proverbe, du charbon à Newcastle.

J'avois commencé ma navigation sur la Rivière le 4 de Décembre, deux heures avant le coucher du Soleil. Je n'avois avec moi que sept Anglois & quatre Negres, dont l'un étoit un Marbut qui sçavoit la langue Portugaise, & qui pouvoit me servir d'Interprête dans le besoin. Mais je n'avois pris les Negres que pour nous aider de leurs bras contre la force du Courant. Mes provisions étoient de deux sortes : des vivres, tels que trois barils de Bœuf salé & dix Jambons; deux barils de Sel blanc, outre le sel de Baye pour le Commerce; & deux barils de Biscuit, sans y comprendre le ris; avec un demi-baril de Poudre à tirer, & du Plomb à proportion de la poudre; de l'Eau-forte, du Vinaigre, du Papier, des Colliers de verre, des Miroirs, des Couteaux à dix-huit sols la douzaine, quelques Barres de ser, quelques petites Chaînes de cuivre, des Colliers de léton, & d'autres bagatelles de cette nature. Ma seconde sorte de provisions consistoit dans une paire de Soufflets d'Orfévre, quelques Creusers, du Vif-argent, du Borax, du Sel armoniac, de l'Eau régale, un Mortier avec son pilon, quelques Peaux, des cueilleres de cuivre à longs manches, pour ramasser le sable, & d'autres petits instrumens convenables à mes vûes. Quoique cette Cargaison fût d'un poids médiocre, ma Barque étoit plus chargée que je ne l'aurois souhaité. Elle tiroit beaucoup d'eau, & j'appréhendois de trouver de la difficulté sur les basses si j'avois le malheur d'en rencontrer. Je fus néanmoins affez heureux pour vaincre cet obstacle.

J'arrivai le 7 de Décembre à Setiko, qui est quatorze ou quinze lieues audeslus du Port où notre Vaisseau s'étoit arrêté; mais je passai un mille ou deux plus loin, pour jetter l'ancre au milieu de la Riviere, qui est fort large en cet endroit. J'observai toujours la même précaution, dans la vûe d'éviter toutes sortes d'embarras, quoique ce soin ne me réussit pas toujours, car nous étions quelquefois troublés pendant la nuit par les Chevaux marins & les Crocodiles, qui nous obligeoient d'avoir une sentinelle sur la Barque.

Le 23, nous eûmes une peine infinie pendant tout le jour à passer une basse, formée par les terres qui s'écoulent d'une montagne fort haute & fort Premiere expé-roide, du côté du Sud. Ce fut là que je commençai à prendre un peu de sable dans le Canal. Je le pris à l'avanture; & sur le poids d'environ cinq livres, je tirai trois ou quatre grains d'or. J'en tirai moins dans un autre endroit où je fis la même expérience. Il ne s'étoit présenté ni Ville, (12) ni Mai-

rience de l'Au-

(12) L'extrait de Jobson dans Purchas, dit dans le Golden Trade, & Subbs, font connotaussi qu'il n'y a, près de la Riviere, ni Villes, tre qu'à quelque distance le Pays est sont peuni Peuples, ni Barques. Mais Jobson même plé.

son, ni aucun Negre sur le bord de la Riviere, depuis que nous avions passé Barakonda.

ANONYME.

Le 14 de Janvier, me trouvant dans un endroit guéable entre deux hautes montagnes, je renouvellai mon expérience; & d'environ dix livres de fable, je tirai, avec la seule peine de le laver, trente grains d'or. Je sis ensuite l'essai du Mercure, qui me donna quarante-sept grains sur cinq livres. Ici mes espérances croissant beaucoup, je résolus de remettre mes observations plus haut.

Le 27 nous reçûmes beaucoup d'embarras de quantité de grands arbres, qui sont dans la Riviere, (13) contre un roc qui fait partie d'une haute & stérile montagne (14). Je ne laissai pas de quitter la Barque, pour monter fur le roc avec trois hommes. Nous avions porté un Pic. Mais tandis que une trouppe de nous ouvrions la terre pour suivre quelques apparences d'or, nous sûmes in- singes. sultés par un prodigieux nombre (15) de grands Singes, dont nous ne pûmes nous délivrer qu'avec le secours de nos fusils. Nous en tuâmes deux ou trois. Dans la fureur où leur mort mit tous les autres, je ne doute pas qu'ils ne nous eussent déchirés en pieces, s'ils n'eussent été retenus par la crainte du même fort. En rentrant dans la Barque, je fis l'épreuve de mon or, qui ne me produisit presque rien.

Le 6 de Février, je fis l'essai d'un sable brillant que j'avois ramassé au côté d'un roc, dans un endroit où la Riviere fait un coude, en tournant (16) tout d'un coup au Sud. Ce sable lavé me donna quarante & un grains d'or sur dix livres. D'autres essais me produisirent, sur cinq livres de sable, jusqu'à cinquante-sept grains. La richesse de ce fond me sit balancer si je devois pousser riences de l'Auplus loin mon voyage. Mais après quelques réflexions je résolus d'avancer.

Le 15 de Février, pendant la nuit, un Cheval marin heurta (17) si violemment contre la Barque, qu'étant tous fort mauvais Charpentiers, cet accident nous allarma beaucoup. Nous reparâmes le mal avec tout le soin dont nous étions capables; & pour nous (18) en préserver à l'avenir, j'inventai la méthode de suspendre à la Barque une lanterne allumée, qui écarta toujours ces dangereux ennemis.

Le 24 de Février, j'essaiai la Baguette divinatoire sur une montagne haute & stérile. Mais soit qu'il n'y eut aucune mine, soit que ma Baguette, qui avoit été coupée en Angleterre, eût perdu sa vertu dans un si long Voyage, soit que celle qu'on lui attribue soit une chimere, l'esset répondit mal à mon attente. Mes Compagnons me raillerent beaucoup de cette idée.

Le 16 de Mars, je découvris une crique entre deux rocs montagneux, & Découverte d'une m'y étant rendu j'y apperçûs une chûte d'eau du côté du Sud. Les essais que je tante. fis en chemin me donnerent soixante-trois grains d'or sur cinq livres de sable.

Autres expé-

- (13) Jobson sut aussi embarrassé par des il trouva ensuite une basse impénétrable; au
- (14) Jobson monta le 17 de Janvier sur une montagne, d'où il n'apperçut qu'un Pays
- (15) Jobson vit le 19 de Janvier plus de mille Singes sur le bord de la Riviere.
- (16) Stibbs parle d'un coude subit au Sud, à cinquante-neuf mille de Barakonda, mais
- lieu qu'il n'est parlé ici d'aucun obstacle.
- (17) La Barque de Jobson fut aussi heurtée & recut une voie d'eau.
- (18) La méthode de Jobson fut aussi de tenir sa lanterne allumée, & de mettre un bout de chandelle sur un morceau de bois qu'il laissoit entraîner au courant.

D'autres expériences plus exactes m'en firent trouver davantage à proportion de la quantité de sable. Nous employâmes vingt jours au travail. Ils nous produisirent douze livres cinq onces & cinquante-deux grains d'or. Le 31 de Mars, nos espérances augmentant par le succès, je pris le parti de m'avancer plus loin. Mais ce fut ici le commencement de nos plus grandes peines. Nous tûmes obligés fort souvent (19) de nous dépouiller de nos habits, & de nous jetter dans l'eau, pour traîner notre Barque sur les basses. Ce qui nous affligeoit encore plus, c'est que l'eau de la Riviere avoit une odeur de musc, qui ne nous permettoit pas d'en boire, ni même de nous en servir pour préparer nos alimens; sans que je puisse m'en imaginer d'autre raison que l'abondance des Crocodiles (20) qui infectent l'eau & le poisson.

Découverte d'une } iviere fort riche.

Le 7 d'Avril, nous découvrîmes une petite Riviere qui vient se jetter dans la Gambra du côté du Sud. Son cours est rapide, & ses bords sont couverts de rocs & de montagnes. Dans le silence de la nuit on y entend le bruit d'une grande chûte d'eau. Je fis jetter l'ancre à l'embouchure. Le lendemain m'y étant engagé, je m'approchai de la chûte autant qu'il me fut possible. L'eau nous manquoit à tous momens; mais l'ardeur infatigable de notre industrie nous faisoit vaincre toutes les difficultés. Ce qui me paroissoit impossible par eau, je l'entreprenois par terre. Enfin nous arrivames au terme d'un Voyage si long & si difficile. Je suis persuadé qu'aucune Barque ni aucun Chrétien, n'avoit jamais pénétré si loin (21) sur cette Riviere. Mais quelle sur notre admiration & notre joie, de voir, au premier essai, que l'or étoit en abondance autour de nous? Je me déterminai à ne pas chercher la fortune plus Avantages que loin. Nous remplîmes notre Canot de ce précieux sable, & nous nous atta-Compagnons en châmes férieusement au travail. Il nous falloit du bois. Nous en trouvâmes à la distance d'une lieue & demie. En un mot, tout nous réussit avec tant de bonheur, qu'aucun de mes Compagnons ne doit avoir regretté ses fatigues. Nous avions pris néanmoins la plus fâcheuse faison de l'année, c'est-à-dire, celle où l'eau est la plus basse. Si nous étions partis immédiatement après les pluies, qui arrivent aux mois de Juin, de Juillet & d'Août, ou du moins avant que la Riviere fut presqu'entiérement baissée, l'eau ne nous auroit pas manqué si souvent (22) sur les basses, & nous nous serions épargné la moitié de nos peines.

retirent.

(19) Jobson raconte la même chose.

(20) On retrouve encore ici Jobson.

(21) Quel jugement doit - on porter d'un Journal si imparfait? l'Auteur s'arrête à peu de distance de la seconde chûte d'eau; & s'il ne faisoit que deux milles par jour, il est certain qu'il ne put aller aussi loin que Jobson dans l'espace où il se renserme.

(22) Jobson fait souvent la même plainte. Pourquoi ne choisissoient-ils pas un tems plus favorable, sur-tout après en avoir reconnu la nécessité.



### CHAPITRE

Voyage sur la Riviere de Gambra en 1724 pour le progrès des Découvertes & du Commerce, par le Capitaine Barthelemi Stibbs.

NOORE, qui a placé le Journal du Voyage de Stibbs sur la Gambra, dans le Recueil (23) de ceux qu'il a faits lui-même en Afrique, nous apprend que l'année 1720 le Duc de Chandos, alors revêtu de la qualité de Directeur de la Compagnie Royale d'Afrique, prit les affaires de cette Compagnie en considération, & qu'ayant jugé que le Commerce d'Afrique, de la maniere dont il avoit été conduit pendant plusieurs années, ne répondroit jamais au fond capital, il prit la réfolution d'ouvrir de nouvelles voies pour le pousser dans l'intérieur du Pays. Ce fut dans cette vûe que le Capitaine Stibbs y fut envoyé, avec ordre de découvrir, au nom de la Compagnie, jusqu'où la Riviere de Gambra est navigable, & s'il se trouve effectivement des mines d'or sur cette Riviere. Mais il partit si tard pour cette expédition, qu'il fut arrêté par les mêmes obstacles qu'on a lus dans les Relations précédentes. Moore ajoûte que le dégoût qu'il conçut de sa commission, lui sit entreprendre de prouver que la Riviere de Gambra n'est pas le Niger, & que son cours est fort borné (24). On ignore sur quel sondement Moore donne ce motif aux raifonnemens de Stibbs, & le tems seul peut nous apprendre ce qu'il faut penser de son opinion. Mais ses preuves, telles qu'il les a jointes à son Journal, paroissent donner beaucoup de poids à toutes les observations qu'on a déja vûes sur le même sujet. On ne sçauroit douter du moins que suivant les ordres de sa Compagnie, il n'ait apporté beaucoup de zéle à pousser ses découvertes. On ne lui fera pas non plus un reproche d'avoir déclaré ses sentimens de bonne foi, quelque différens qu'ils puissent être de l'opinion commune. La vérité n'a pas besoin de fictions pour se soutenir; & jamais un honnête homme ne doit abandonner son caractere pour favoriser un intérêt particulier, quelque louable & quelque avantageux qu'on le suppose.

Il paroît par quelques endroits de la Relation de Stibbs qu'il avoit reçu de la Compagnie une Carte de la Gambra, & les Journaux de plusieurs personnes qui avoient fait le même Voyage avant lui. Mais sa Carte ne pouvoit être celle de Moore, puisque celle-ci n'a été publiée qu'en 1730. Le principal de ses Journaux étoit celui de Vermuyden, composé en 1661, dont

on a parlé dans l'article précédent.

Le Capitaine Stibbs arriva dans l'Isle de James, le 7 d'Octobre 1723, Arrivée de Stibbs fur un Vaisseau de la Compagnie, nommé la Dépêche. Ses instructions le dans la Riviere chargeoient de s'avancer, avec des Canots, le plus loin qu'il pourroit fur cette Riviere, pour découvrir des mines d'or, & se procurer une parfaite connoissance du Pays. En arrivant à Jamesfort il trouva que Glynn, ancien Gou-

STIBBS. 1723.

Motifs de ce

(23) Yoyages de Moore, p. 235.

(24) Préface de Moore, p. 6. & suiv. Gij

STIBBS. 1723.

Il n'y trouve pas le Gouverneur Anglois.

verneur, étoit mort depuis six mois; qu'il avoit eu pour successeur Willy; qui étoit alors à Joar, avec les trois principaux Anglois du Fort, Maiswain Lieurenant, Orfen Facteur, & le Docteur Cafful Chirurgien. Il fit donner avis de son arrivée & de sa commission au Gouverneur, en le priant de donner les ordres nécessaires pour lui faire préparer des Canots, & pour hâter son Voyage. Le Canot qu'il avoit dépêché revint le 16, mais sans aucune Lettre pour Stibbs. Le 28 il écrivit encore au Gouverneur par la Chaloupe de la Gambra, pour lui demander plus de diligence dans une affaire qui commençoit à devenir pressante & que la Compagnie avoit fort à cœur. Il lui représentoit qu'il importoit peu, pour l'intérêt de la Compagnie, d'aller seulement jusqu'à Barakonda ou un peu plus loin, comme plusieurs autres l'avoient fait depuis long-tems; & que si on laissoit passer néanmoins la Fête de Noel, il feroit impossible d'aller au-delà.

Il le voit arriver

Le 31 sa surprise sur extrême de voir arriver, dans la Pinace de la Compagnie, le corps du Gouverneur, qui étant parti de Joar fort malade avoit eu le malheur de mourir en chemin. On ne fut occupé pendant quelques jours que de la cérémonie de ses obseques. Il fut enterré sur le Bastion Nord, avec plusieurs autres Gouverneurs, qui avoient eu le même sort dans un Emploi, dont la durée est ordinairement fort courte.

Cependant on avoit reconnu pour son successeur, dès le premier jour de Novembre, M. Orfeur, qui étoit demeuré à Joar avec Maiswain & Cafful. Mais on recut un nouveau sujet d'étonnement, le 2, en voyant arriver les corps morts de Cafful & de Maiswain. Le 5, Orfeur revint en bonne santé, mais avec la triste nouvelle que le Comptoir de Joar étoit entierement ruiné.

Le 6, Stibbs fut admis pour la premiere fois au Conseil, qui ne se trouvoit plus composé que de MM. Orfeur, Rogers & Hull. Après avoir lû les instructions de la Compagnie, il fut remis à l'Assemblée du 8, parce qu'Orfeur & Rogers souhaitoient de lire les Journaux, qui étoient tombés entre Difficultés qui leurs mains par la mort du dernier Gouverneur. Dans le Conseil du 8 on jugea qu'il étoit impossible, à cause de la mortalité, de fournir pour l'Expédition de Stibbs, le nombre d'hommes que la Compagnie demandoir. On remit au premier de Décembre à délibérer sur ce qui conviendroit alors aux circonstances. Cependant on prit la résolution de préparer, dans l'intervalle, les Canots avec les provisions nécessaires, en réservant seulement le choix du jour & celui des hommes qui seroient employés au Voyage. Le 15, Percival, Lieutenant du Vaisseau de guerre le Diamant, qui étoit à l'embouchure de la Riviere, vint s'informer de l'état du Fort, dans sa Pinace, & retourna le lendemain à bord. Le 17, Laughland, Pilote de Stibbs, mourut après une maladie de peu de jours. Le 27, la plûpart de ses gens se virent attaqués d'une sièvre dangereuse. Vers la fin du mois, Stibbs trouva le tems extrêmement froid pour le climat; & son Vaisseau eut beaucoup à souffrir de la violence des vents d'Est.

retardent fon entreprife.

> Enfin le Confeil se rassembla le 1 de Décembre; mais comme on n'avoit pû se procurer encore un assez grand nombre de Canots, on indiqua une autre assemblée pour le 7. Dans cet intervalle, le Gouverneur apprenant que d'Harriot, chef du Comptoir François d'Albreda, s'étoit rendu à Tankroval, contre le Traité qui subsissoit entre les deux Compagnies de France & d'An

gleterre, envoya Rogers & Hull, dans la Chaloupe de la Gambra, pour se faisir de son (anot & de sa personne; avec ordre de s'informer soigneusement si le Seigneur Antonio, ou d'autres Portugais, avoient eu quelque commerce avec lui, & de se saisir aussi des coupables. On prit une résolution si ferme sur la déclaration même d'Harriot, qui se prétendoit libre de remonter sans permission dans toutes les Places de la Riviere. La Chaloupe rencontra, quelques jours après, le Canot François; mais d'Harriot avoit trouvé le moyen de se rendre par terre à Vintain. Son Canot ayant été jugé de bonne prise, fut destiné au iervice de Stibbs dans son Expédition.

Le 11, on résolut au Conseil que le nombre de ceux qui l'accompagneroient seroit de dix-neuf, en y comprenant l'Interprête, avec un Negre Portugais; & que le jour du départ ne seroit pas remis au-delà du 26. Rose, qui fur nommé pour commander les Canors, ayant fait quelques objections contre cette ordre, reçut celui de les donner par écrit. Elles furent lûes le lendemain devant le Conseil, qui les jugea frivoles, contraires à ses engagemens, & tendantes à faire doubler son salaire. Il sut condamné à demeurer sans emploi. Le 25 à midi, on vir paroître du côté de l'Ouest une nuée de Sauterelles, qui s'avança jusqu'à Jilfray. Le soir du même jour, on lança le plus grand Canot, il fut nommé le Chandos, à l'honneur du Duc.

Les dispositions du Conseil portoient; premiérement, que les Canots partiroient le 25; 20. que la Dépêche, Vaisseau de Stibbs s'avanceroit jusqu'à paratifs & du Kuttejar, ou plus haut, pour y demeurer sous la conduite du Pilote; 30. qu'une plan de Stibbs. Chaloupe, nommée l'Isle-James, remonteroit jusqu'à Barakonda, pour y commercer jusqu'au retour du Capitaine Stibbs; 40. que les cinq Canots iroient au-delà des premieres chûtes d'eau; & que s'il étoit impossible aux deux grands d'aller plus loin, ils attendroient les trois petits, qui continueroient leur course; 50. qu'on n'épargneroit rien avec les trois petits Canots pour aller aussi loin qu'il étoit possible, à moins que la découverte des mines ne se fit plutôr.

Stibbs regretta beaucoup de n'être pas parti plutôt d'un mois. Tous les Habitans s'accorderent à lui reprocher d'être venu trop tard; car malgré le dessein qu'on avoit en de tenir cette entreprise secrette, il trouva qu'elle avoit été publiée dans le Pays long-tems avant son Voyage, & qu'il étoit regardé de toutes parts, comme le député de la Compagnie pour la découverte de l'or.

# Nombre de ses Canots & de ses Gens.

| Canots,                                                                                                                                 | Longueur,       | Largeur,                                              | Profondeur, Hommes.                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>1 Le Chandos.</li> <li>2 Le Royal Afrique.</li> <li>3 L'Expédition.</li> <li>4 La Gambra.</li> <li>5 La Découverte.</li> </ul> | 42 pieds 6 pou. | 6 pieds 4 pou. 5 · · · 4 3 · · · 11 4 · · · 4 5 · · 3 | 4 pieds 9 pou 12<br>3 · · 7 · · 10<br>3 · · 2 · · 9<br>3 · · 4 · · 10 |
| J == 2 000 00 (0.100)                                                                                                                   | ,,              | , · · •                                               | Total 51                                                              |

STIBES. 1723.

Canor François

Résolutions du Conful Anglois.

Détail des pré-

STIBBS. 1723.

Noms de ceux qui furent employés par ordre du Conseil.

|   | I = J                            |
|---|----------------------------------|
| 1 | Barthelemi Stibbs, Chef de l'En- |
|   | treprise.                        |
| 2 | Edouard Drummond, premier        |
|   | Facteur.                         |
| 2 | Richard Hull Jecond Factour &    |

Richard Hull, lecond facteur & Marchand.

4 Thomas Harrison, Ecrivain. 5 Walter Rewes, Ecrivain. 6 John Cumings, Chirurgien.

7 Matthieu Reynolds, Charpentier,

8 William Gitthouse, Canonier.

9 John Hodges, Serrurier.

10 John Nankiavel, Capitaine des Matelots.

11 Anthony Penrose, Serrurier,

12 Jacob May, 13 Henry Petty.

14 Cullen Mayle,

15 Henry Rowe,

Femmes Esclaves pour la Cuisine, 4 Cotiers . . Garçons de Cabane, . . Gromettes, Interprête,

La Chaloupe l'Isle-James, qui devoit s'arrêter à Barakonda, étoit commandée par le Capitaine Trevisa, avec cinq Gromettes, deux Matelots Anglois, & un Balaseu, c'est-à-dire, un Musicien du Pays, accompagné de sa femme & d'un Valet. Ainsi le nombre total montoit à soixante-quatre.

Départ de Stibbs pour son Expédigion,

Le 26 de Décembre, jour fixé par le Conseil, Stibbs leva l'ancre, sur la Dépêche, & l'alla jetter une lieue au-dessus du Fort, pour attendre les Canots, qui n'étoient point encore prêts. L'après-midi du même jour, la nuée de Sauterelles qu'on avoit vûe la veille, & qui s'étoit arrêtée aux environs de Jilfray, partit, après y avoir dévoré toute la verdure, & prit son vol à l'Est, en remontant la Riviere. Elle s'étendoit l'espace de quatre milles, avec tant d'épaisseur qu'elle obscurcissoit l'air. Enfin le Gouverneur ayant amené les Canots le 28, Stibbs mit à la voile vers six heures du matin, passa la pointe de Seaka avec un vent Nord-Est, & mouilla vers minuit à une lieue de Tankroval. Le lendemain, en passant devant cette Ville, il salua le Seigneur Vas de cinq coups de canon. Ce Négociant Portugais lui marqua fa reconnoissance par un présent de deux Veaux gras. Le 31, la Flotte alla jetter l'ancre, à deux heures après midi, vis-à-vis de Drum Hill. Vas & le Gouverneur de Jamesfort, qui avoient accompagné Stibbs, dinerent avec lui & retournerent le soir à Tankroval,

Distribution d'emplois entre les Chefs.

1724.

phant,

On convint ici, entre les Officiers de la Flotte, que le Capitaine Stibbs se chargeroit de la composition du Journal; que Drummond auroit le soin des Comptes; que Hull descendroit sur les rives pour observer les apparences de mines & de végetaux; & que s'assemblant tous trois à sept heures du soir, ils conféreroient ensemble sur leurs opérations. Ils allerent jetter l'ancre, à trois heures après minuit, près de Tendebar.

Le 1 de Janvier 1724, ils eurent à combattre des vents forts contraires. me de l'Eléphant. Leur navi-

gation n'étant réglée que par les marées, ils eurent beaucoup de peine à gagner la pointe de cette Isle, qui a six milles de longueur, pour y passer la nuit. Le 3, ils allerent jetter l'ancre à l'embouchure de la Riviere Damasensa.

Cette Riviere est fort large à quelque distance de sa jonction avec la Gambra, mais elle est rétrecie tout d'un coup par le grand nombre d'arbres qui s'avancent sur ses bords. Elle est remplie de Crocodiles, que les Negres appellent Bumbos. Stibbs la remonta l'espace de cinq milles, jusqu'à la Ville du de Damasensa. même nom, qui est composée d'environ vingt Maisons. Il n'y trouva qu'un Blanc, François de nation. Mais il eut le plaisir de voir sur les bords de la Riviere une grande variété d'oiseaux, tels que des Pélicans, des Flamingos, des Pigeons, & sur tout un petit oiseau nommé Cubalos, qui fait son nid à Cubalos. l'extrêmité des branches qui pendent sur l'eau. Pendant la premiere lieue, on n'apperçoit aucun arbre sur les bords de la Damasensa. La perspective ne présente des deux côtés que de beaux Marais, où l'herbe & les (25) roseaux sont d'une grande hauteur. C'est dans ces lieux que les Chevaux marins, qui devroient prendre ici le nom de Chevaux de Riviere, prennent plaisir à chercher leur pâture. Stibbs apperçut dans plusieurs endroits leurs lits & leurs traces, mais il ne vit aucun de ces incommodes animaux.

Etant rentré dans le Canal de la Gambra, à trois heures après midi, il jetta l'ancre à huit heures, contre l'Isle du Cheval marin, à l'Ouest. La longueur de cette Isle est d'environ un mille & demi. Elle est basse & couverte d'arbres. Il n'y a que le Canal de l'Ouest qui soit navigable, & sa largeur est d'un mille. On avoit passé, dans le cours de l'après-midi, deux grandes Ri-Rivieres de San-vieres, la Sanjalli à gauche, & l'India à droite. Le Pays est bas des deux côtés, jalli & d'India.

& les rives bordées de grands arbres.

Le 4 de Janvier, à huir heures du matin, on jetta l'ancre à Joar, où Stibbs trouva le Rubis, Vaisseau Anglois d'Interlope, commandé par le Capitaine Craigue, qui faisoit le commerce des Esclaves. Il le chargea de donner avis à la Compagnie Royale d'Afrique, du lieu & de la disposition où il l'avoit trouvé. A Joar, Hull commença tout d'un coup à découvrir de hautes montagnes dans l'intérieur du Pays, presque sans arbres, & d'une gerre rougeâtre. Il vit quantité de Singes sauvages, & de grandes troupes d'Oiseaux couronnés, qui faisoient des cris aussi désagréables que ceux des Anes. La Riviere est ici moins large que la Tamise à Gravesend, & les arbres y font moins gros que sur les rives inférieures. Stibbs envoya d'avance deux Canots à Dubokonda, pour s'assurer d'une provision de bled.

Le 9 de Janvier, il quitta Joar, après y avoir engagé Tangrud Sanea, pour lui servir d'Interprête jusqu'à Barrakonda, & loué un Musicien (26) pour le divertissement des Negres. Vers midi, il jetta l'ancre un mille au-dessous de la Riviere Varine (27) & remettant à la voile à cinq heures, il alla passer Riviere d'Yarila nuit sous les Isles de Deer, où le Canal Sud n'a pas cent toises de largeur. ne. Celui du Nord est plus large, mais il n'est pas navigable pour les grands Vaisseaux. Depuis Joar jusqu'à ces Isles, on n'apperçoit des deux côtés de la Riviere que de beaux marais sans arbres. La chaîne de montagnes qui com+ mence près de Joar s'étend vers l'Est à deux ou trois lieues de la Riviere.

> (27) Moore observe dans une Note, qu'eile est connue sous le nom d'Eropina, & qu'il y a une autre Riviere nommée Nani Jarr, dont Stibbs ne parle pas. Celle-ci est au Nord, visà-vis Eropina, qui est du côté du Sud.

STIBBS.

Riviere & Ville

Oifeaux à con-

Isles de Decr.

(25) Moore suppose que ces roseaux sont la même chose que le Pajyrus des Bords du

(26) Ces Musiciens se nomment Balafos. C'est aussi le nom de leur instrument, Tome III.

STIBES. 1724.

En avançant, on la trouve plus couverte de bois, mais le fond ne cesse pas de paroître d'une terre rougeatre. Les Marais sont remplis d'Eléphans & de Chevaux marins.

Isle Bird.

Le 6, on partit de grand matin, & l'on jetta l'ancre vers midi devant Yanimarrew. Yanimarrew, où la Flotte célébra la fête anniversaire du Duc de Chandos. Le soir, Stibbs descendit au rivage, pour visiter le Roi de Kassan, qui fait sa résidence dans cette Ville, & lui faire présent d'un slacon d'eau-devie. Il retourna aussi-tôt à bord; & partant vers minuit, il s'avança dans l'obscurité vers une Isle fort basse qui est située au milieu de la Riviere, où il passa le reste de la nuir. Le jour lui sit appercevoir qu'elle n'a qu'un quart de mille de longueur. Mais il observa qu'elle n'étoit pas marquée dans la Carte qu'il avoit reçue de la Compagnie; ce qui lui fit juger qu'elle s'étoit formée depuis, des terres qui sont quelquefois emportées dans le tems des inondations. Elle est une lieue au-dessous de l'Isle Bird, que les François nomment l'Isle des Chiens. Yanimarrew est un (28) lieu où les Anglois se proposoient alors de former un Comptoir, si le Roi de Bursalli ne leur accordoir pas la liberté de s'établir à Joar. Le Pays offre une perspective charmante, & les Habitans paroissoient bien disposés pour la Nation Angloise. Stibbs observa près de ce Port trois piliers, élevés dans la forme d'une Potence, avec une calebasse suspendue. Il apprit que c'étoit une sorte d'enseigne, qui devoit servir, dans l'opinion des Habitans, à leur attirer des Blancs pour le Commerce. Les terres du canton forment de belles campagnes, qui paroissent valoir beaucoup mieux que celles de Joar.

Le 7 de Janvier au matin, la Flotte passa, du côté du Sud, au long de l'Isle Bird, que Stibbs jugea longue d'environ deux milles. Elle est couverte de grands arbres, & toutes les apparences présentent une fort belle Isle. Sa situa-Mont de Jerunk. tion est fort près de la rive du Nord. Un peu au-delà, on découvre un Mont Fable des Negres. rouge, sans aucune sorte d'arbres. Il se nomme Jerunk. Les Negres assurent qu'il étoit rempli d'or, mais que le diable irrité enleva tout, dans l'espace d'une nuit. Stibbs trouva dans un de ses Journaux qu'il avoit été visité par quelques Anglois, mais sans aucune explication sur le succès de leur re-

cherche.

Le vent & la marée étant favorables, on passa devant Kassan sans s'y arrêrêter. Stibbs ne vit point d'arbres sur les bords de la Riviere au-delà de cette Ville. Jusqu'alors le vent n'avoit pas cessé d'être Est, & lorsqu'il s'écartoit du même point on étoit sûr du calme. Le Pays, des deux côtés, est généralement marécageux dans la largeur d'un demi mille, couvert d'herbe fort haute, & de grands roseaux, au milieu desquels on appercevoit les traces 1es Mandingos des Chevaux marins. Les Mandingos nomment ces animaux Malleys. Stibbs Chevaux marine en vit ici pour la premiere fois un grand nombre, qui ne montroient que la tête hors de l'eau, dont ils lançoient quelquefois une grosse quantité par les narines, avec une sorte de hannissement fort hideux. Au - delà de ces Marais le Pays s'éleve en belles Campagnes, naturellement ornées de grands arbres. Stibbs tua le soir un gros Oiseau, de la longueur de six pieds entre Oiseau nommé le bec & la queue. Les Portugais le nomment Gosreal, & les Mandingos Golfreal, & Ga- Gabon. Le 8 au soir, on prit par le Canal du Sud au long des Itles Sappos,

bou.

(28) Il observe ailleurs que cette Ville est plus saine & mieux située que Joar.

& l'ancre fut jettée à la pointe de ces Isles. Elles ont, aux deux extrêmités, une barre, qui bouche presqu'entiérement la Riviere. Des deux côtés le passage n'a pas plus de deux toises & (29) demie de largeur. Le vent, qui étoit roujours d'Est, devint si fort le lendemain, qu'il fut impossible de passer la Barre jusqu'à minuit. Les Isles Sappos divisant la Riviere en trois ou quatre Canaux, il n'est pas surprenant que l'eau y soit si basse. On sut obligé de se faire tirer à force de bras l'espace d'un mille, & l'on mouilla dans un endroit où la moitié de la Riviere est remplie de rocs, pour y attendre le jour.

Le vent ne cessant pas d'être contraire, Stibbs prit le parti de toutner vers Germi à six heures du soir. Dans cette route il vit quarante ou cinquante Daims, & quantité d'Oiseaux à couronne, de Canards, d'Oyes, de Fla- Abondance variété d'Oiseaux à couronne mingos, de Pintades, de Pécheurs du Roi, de Pigeons, &c. Le 11, étant seaux, parti à une heure du matin, il se sit tirer par ses Negres, & l'on avança plus que pendant le jour. Le vent fut extrêmement chaud le lendemain. C'est le tems où les Negres brûlent leur paille, après avoir mis tous leurs grains à couvert. Le feu gagnant les grandes herbes, qui sont alors fort séches, se répand jusques dans les bois, où il s'attache à l'écorce des arbres & consume quelquefois le tronc même. Les Anglois en eurent plus de facilité à tirer les faciles à tuer, & Pintades, qui se rassembloient en fort grand nombre. Le même jour à deux pourquoi. heures après midi, ils leverent l'ancre avec la marée & les voiles. En passant

par Lemaine ils achererent une vache pour une Barre de fer.

(30) A fix heures, le tems étant fort calme, ils se firent tirer au passage de Foley, où les rocs resserrent tellement la Riviere, qu'il n'y a de place absolument que pour un Vaisseau; encore essuie t'il des deux côtés le frottement des branches. On jetta l'ancre un mille au-dessus de Bruko. Le 12, on se rendit dans l'espace de quatre heures à Dubokonda, pour y prendre du ris & du bled. On en partit à quatre heures du matin, pour aller mouiller deux lieues plus loin à Preef, qui étoit autrefois une Ville, mais que les Negres ont abandonnée. Le 13, on avança peu, parce que le vent étoit si fort qu'on tira peu de secours de la marée. On s'arrêta quelque tems au Mont du Diable. pied d'une montagne, qu'on a nommée le Mont du Diable, où la Riviere est fort étroite, & les rives escarpées. Le 14, on jetta l'ancre à Kuttejar; & Stibbs salua le Comptoir, qui se présente sur la rive du Nord, de cinq coups de canon. La Riviere n'a pas moins ici de trois ou quatre brasses de profondeur dans toutes ses parties. La marée l'éleve encore de quatre pieds; & sa direction, comme à l'Isle de James, est Nord & Sud. Stibbs observe que dans la derniere inondation, l'eau s'étoit élevé de quatorze pieds au-dessus de la hauteur qu'elle avoit alors dans les plus fortes marées ; d'où l'on peut conclure quels avoient été ses débordemens, quoique les terres fusient alors raffermies.

En portant ses observations jusques dans les bois, Hull découvrit ici quan- Bois de Bautey, tité de bois (31) propre à la teinture. Les Habitans le nomment Bautey, propre à la tein-

(29) Voyez les Voyages de Moore, p. 250. noissance de la Riviere.

sont ici d'une importance extrême pour la con-

(31) Stibbs parle ensuite d'une grande quan-(30) L'Auteur fait remarquer que les détails tité du même bois, proche de Damasensa.

Abondance &

STIBES.

1724.

STIBBS. 1724.

mais il ne vit point d'autre arbre, ni même de plante qui méritat la moindre remarque. Il reconnut aussi que le Pays est entiérement dépourvu de bois propre à la Charpente. On n'y voit que des Calebasses, & des Cotoniers (32), qui forment un ombrage agréable, & sous lesquels les Negres se rassemblent pour toire leur vin de Palmier. Le 15, Stibbs reçut la visite du Roi de Kateba (33), dans les Etats duquel le Comptoir Anglois est situé. Ce Prince ayant eu la curiofité de visiter le Vaisseau, y sur salué de cinq coups de canon. C'étoit un vieillard maigre & fort noir, mais de fort belle taille. Il étoit venu à cheval, précédé de deux Tambours, avec un cortege de vingt hommes armés de fusils, d'épées, de fleches & d'arcs, & de zagaies. Il avoit laissé le reste de sa suite à Sami.

Lettre de Stibbs au Conseil de Jamestort.

progrès.

Le 20 de Janvier, Stibbs laissa son Vaisseau à Kuttejar, sous la conduite de son Pilore, & remonta sur la Gambra dans la Chaloupe l'Isle-James, accompagné des cinq Canots. Avant son départ, il avoit envoyé une Lettre au Conseil de Jamesfort, pour lui rendre compte de ses progrès. Il lui écrivoit que son espérance étoir de convaincre les incrédules, que plus on avance dans lui tond de les l'intérieur du Pays, plus on trouve le climat sain & temperé; que le Slatti Defouté (34) avoir pillé une seconde fois Barrakonda; & qu'ayant subjugué le Pays de Woolli, il étoit allé prendre de nouvelles Troupes dans ses Etats pour tourner d'un autre côté ses conquêtes; que deux ou trois Caravanes d'Esclaves étoient en chemin pour se rendre aux lieux du Commerce, l'une de cinq cens Esclaves, sous la conduite du Slatti Sane Konte Madebaugh, qui n'étoit pas venu à Kuttejar depuis le dernier Etablissement que la Compagnie avoit formé sur la Riviere; qu'il venoit dans l'intention d'observer quels avantages il avoit à se promettre du Commerce avec les Anglois, & que le peu de soin qu'on avoit apporté à fournir le Comptoir de marchandises, avoit été pernicieux jusqu'alors à la Nation; Stibbs ajoûtoit qu'il avoit trouvé le Comptoir très-agréablement situé, la vûe agréable & l'air excellent; enfin, que cet Etablissement méritoit plus d'estime qu'on n'en marquoit à Jamesfort.

Arfehill & cérémonie des Negres.

Le 27, à quatre heures du matin, on jetta l'ancre un mille au-dessus d'Arsehill, qui porte dans le Journal (35) le nom de Maiden's Breast, deux lieues au-dessus de Kuttejar. Stibbs étant monté au sommet avec Hull, trouva, suivant les remarques du Journal, qu'il est composé de pierre noire comme la plûpart des hautes terres qu'il avoit observées, mais qu'il y avoit peu d'apparence (36) qu'il contînt de l'or ou de l'argent. Ce Mont tire son nom d'une coutume superstitieuse des Negres, qui ne passent jamais à sa vue sans

(32) Moore observe que Stibbs & Hull ne s'écartoient pas bien loin des rives, sans quoi ils auroient vû des hois & de très grands aibres entre Jamesfort & Kuttejar. Il n'y a presque pas de Ville Mandingo qui n'en ait, & à qui la superstition ne les fasse conserver soigneusement pour y danser avec beaucoup de respect & d'admiration.

(33) Moore croit que c'étoit un des Rois de Yani, qui se nommoit Kateb, car on ne connoît pas de Royaume de Kateba. Kutte-

jar oft située dans le bas Yani. L'Editeur rema que que la Géographie & l'Histoire ont beaucoup souffeit par des inexactitudes de cette nature.

(34) I 'Auteur n'explique pas mieux ce nom. (;;) Il parle apparemment du Journal de

Vermuyden.

(36) Stibbs dit qu'il remit à l'examiner à fon retour, mais on ne voit pas ensuite qu'il y ait penfé.

lui tourner le derriere, en dansant, chantant, frappant des mains, dans la persuasion que s'ils manquoient à cette cérémonie, ils mourroient bien-tôt; & lorfqu'ils voyent les Blancs y manquer, ils la remplissent pour eux. On passa la Riviere de Sami, qui étoit alors le terme du Commerce des Portugais. Cette Riviere, qui est fort grande, tombe dans la Gambra au Nord, & vient d'une Ville nommée (37) Medina, où la Compagnie avoit autrefois un Comptoir (38) dont l'édifice subsiste encore. Stibbs y fit acheter une vache, & leva l'ancre vers minuit. Le 22, à cinq heures du matin, il la jetta une lieue au-dessous de Krow, près d'une colline de terre rougeâtre. A deux heures après midi, il se servit d'une marée assez foible, pour faire dix milles jusqu'à sept heures du soir. Le Pays continue d'être assez uni, avec quelques collines par intervalles. Le rerroir en est riche, & n'a guéres d'autres Habitans que les Foulis, Peuple décent, propre, industrieux, & d'une affabilité,

qui surpasse beaucoup celle des Mandingos.

Le 23, à deux heures du matin, Stibbs partit, en se faisant précéder de Difficultés de la deux Canots; car quoiqu'on avançât beaucoup plus la nuit que le jour, la route. foiblesse de la marée, le vent, qui étoit toujours contraire, & la multirude des écueils, exposoient sans cesse la Chaloupe à quelques dangers. Le courant n'étant pas plus fort que celui des Rivieres d'Angleterre au milieu de l'Eté, Stibbs douta que les pluies eussent été (39) fort abondantes dans la derniere saison. Il n'auroit pas mis tant de tems à gagner les chûtes d'eau si la Riviere eut été moins basse; mauvais augure pour des parties de sa navigation beaucoup plus éloignées. Le même matin, à huit heures, il jetta l'ancre à Yamyamakonda, Port au Sud de la Riviere; mais les guerres ont fait transporter de l'autre côté la Ville du même nom. Un peu au - dessous du Port, on trouve une chaîne de rocs, qui partant de la même rive occupe un tiers du Canal de la Gambra, & qui n'est couverte que de quatre pieds d'eau. Stibbs s'arrêta ici un jour entier, pour satisfaire aux demandes du Roi de Tomani qui fait sa résidence à Sutimor (40), Ville éloignée d'une lieue de Yamyamakonda. On convint avec lui de lui faire un présent de vingt barres, à condition qu'à l'avenir il n'exigeat plus aucun droit des avec le Roi de Vaisseaux, & des Agens de la Compagnie.

Le 24, à trois heures du matin, on quitta le Port d'Yamyamakonda, & le soir on arriva devant Kanubi (41), qui est un Port au Sud, dont les guerres ont fait transporter aussi la Ville sur la rive opposée. Les Anglois surent amusés par la vûe d'une infinité de Singes sauvages, qui aboyent comme des Chiens. Ils tuerent un Canard, & deux Oyes sauvages beaucoup plus Especes singuliegrosses que celles d'Angleterre, armées à la jointure des aîles, d'éperons res d'Oyes & de Canards. aussi longs que ceux de nos cocqs, & qui les rendent capables de battre un chien. Le Canard étoit aussi d'une espece particuliere. Il avoit presque le même plumage & la même grosseur que les Oyes, les jambes, les pieds & le bec noir, avec une excrescence de chair au bec, de la longueur d'un pouce & demi. Ces deux sortes d'animaux font une nourriture délicieuse. Le mê-

1724.

STIBBS.

(37) C'est Madkain dans la Carte.

(38) Dans un lieu nommé Vally, dont on a déja parlé. Voyez la Carte & Moore, p. 115.

(39) Cale paroît contraire à ce qu'on a vû

dans la page précédente.

(40) Sutema dans la Carte.

(41; Danuba dans la Carre.

STIBBS. 1724.

me soir on avança trois lieues au-dessus de Kanubi.

Après être partis de fort bonne heure le 25, on arriva vers onze heures du marin au Port de Bafrey fur la rive Sud. Le foir on jetta l'ancre dans un autre Port nommé Nackaway, qui est au Nord, & qui a, deux milles plus loin, une Ville de même nom, presqu'uniquement habitée par (42) des Mahométans. A un demi mille du Port, sur la même rive, on apperçoit une montagne de trente toises de hauteur, qui présente un Cap rouge du côté de la Riviere.

Le 26, on continua d'avancer fort lentement avec le même vent d'Est. On se trouva, le soir, six lieues au-dessus de Nackaway, devant une Ville nommée Kassankonda (43), après avoir vû dans la route quantité de Singes, de Daims, d'Oiseaux à couronne, de Canards, d'Oyes, de Pintades, de Perdrix &c.

Port de Fataten-

Le 28 à midi, on jetta l'ancre à Fatatenda (44), Port sans maisons, comda, sans maisons. me un grand nombre d'autres, qui appartiennent à quelque Ville voisine, & qui ne servent qu'au débarquement. Celui de Fatarenda dépend de Setiko, Ville qui en est à trois lieues. Le Roi de Woolli ou Woolley fait sa résidence à Kussana (45), Ville éloignée de trente milles au Nord. Stibbs n'eut pas plutôt jetté l'ancre, qu'il tira cinq coups de canon, signal dont il étoit convenu avec le Slatti Mamadu, qui lui avoit promis de le joindre dans ce lieu, & de lui procurer un Pilote pour le conduire aux chûtes d'eau. Mais de peur que le bruit du canon ne fût pas entendu, il envoya son Interprête à Setiko pour informer Mamadu de son arrivée. Ce Slatti ou Sleti (46) vint le soir à bord, sans amener le Pilote, qu'il avoit laissé malade à la Ville. Il confirma la nouvelle du pillage & de la destruction de Barrakonda; ce qui ne fit pas perdre à Stibbs le dessein d'y laisser sa Chaloupe pour le Commerce.

Dans toutes ses informations il ne trouva personne qui connût des Villes ou des Ports au-dessus de Barrakonda. Les uns prenoient ce lieu pour le bout du monde; d'autres ne se figuroient, au-delà, que de vastes déserts,

Récits par les- habités par des Bêtes favouches. Enfin, d'autres croyoient que le Pays appartenoit à des Nations barbares, dont il étoit fort dangereux d'approcher, & conseilloient aux Anglois de ne pas aller plus loin. Mamadu même, qui avoit une partie de ses parens dans cette Contrée, ne sçavoit ni dans quels lieux ils vivoient, ni à quelle distance de Barrakonda; & tous s'accordoient à déclarer à Stibbs, qu'il ne falloit point espérer de trouver des provisions sur la route. Il se détermina, dans cette crainte, à faire apporter du riz de Par-de-Sangos, Prye, où il est à fort bon marché. Ce fut à Fatatenda qu'il vit le Par de Sangos, ou l'arbre de sang, que les Mandingos nomment Kano, & dont ils font leur Balafo, instrument de musique. Il est assez commun au long de la Riviere, mais il n'a nulle part tant de grosseur qu'à Fatatenda. Le bois en est fort dur & d'un beau grain. Il se polit parfaitement; on assure que la ver-

ou Arbre de fang.

quels on tâche de

rebucer Stibbs.

(42) L'Auteur entend toujours par-là les Mandingos.

(43) Cassinonda dans la Carte.

mine n'en approche jamais.

Comptoir qui fut abandonné en 1735.

(45) Kankade dans la Carte.

(46) Enfin I'on apprend ici par une Note de l'Auteur que Sleti ou Slatti fignifie la mê-(44) Les Anglois y établirent en 1732 un me chose qu'Alquier, ou Alkair, c'est-à-dire Chef d'un lieu.

1724.

Le 29 à une heure du matin, Stibbs se rendit dans l'espace de cinq heures. à Prye, pour y prendre lui-même le riz qu'il avoit demandé. Quoique tout le monde l'assurat qu'il ne falloit compter sur aucune provision au-dessus de Barrakonda, ces discours lui étoient d'autant plus suspects, qu'à chaque Port on s'ésoit efforcé de l'effrayer par de vaines craintes, & de l'arrêter pour le Commerce. Le Port de Prye est situé à trois lieues de Fatatenda, sur la rive Sud de la Riviere de Kantor. Il n'a pas de maisons qui n'en soient éloignées de trois lieues ; mais un petit Ruisseau, qui en est fort proche, fournit quantité de petits Poissons qui ressemblent à l'Eperlan. Stibbs envoya un Canot, pour examiner le sable. Les troncs d'arbres & d'autres embarras, ne permirent pas d'y pénétrer fort loin.

Le 31, après avoir chargé une médiocre provision de ris, on alla jetter l'ancre huit milles au-dessus de Prye. Le lendemain, on arriva dans l'espace de cinq heures à Samatenda (47) sur la rive du Sud. C'est encore un Port sans maisons. sans maisons, avec un petit Canot pour y traverser la Riviere. Quoiqu'elle y soit assez large, son cours est embarrassé par un grand nembre d'arbres qui y tombent insensiblement de ses bords. La terre est basse du côté du Sud. Elle s'éleve au contraire sur l'autre rive, & deux ou trois milles au-delà du Port elle forme une colline qui régne environ deux lieues au long de la Riviere. A huit heures du soir, on mouilla, huit lieues au-dessus de Samatenda; &, pendant toute la nuit, on n'entendit que les cris affreux des Elé-

phans, des Chevaux marins & des Crocodiles.

Le 2 de Février, on avança depuis trois heures du matin jusqu'à 7, qu'on jetta l'ancre au-dessus du Port de (48) Koussar, qui est encore sans Ville & Port de Koussas, sans maisons. Là, Stibbs observe que faute de Canots les Negres passent la Riviere sur un Radeau, composé de canes & d'écorce d'arbre. Il vit tout à la fois quatre hommes sur une de ces machines. Quatre milles au - dessous de Koussar, on trouva une basse, qui partant de la rive du Sud occupe presqu'entiérement la Riviere, & qui n'a pas plus de quatre ou cinq pieds d'eau. On se remit en mouvement l'après-midi, avec peu de secours de la part de la marée, quoiqu'elle se fût élevée de deux pieds au long des rives. Une lieue au-dessus de Koussar, on passa devant un autre Port nommé (49) Yabuda.

Port d'Yaburenda. tenda. La rive du Sud, entre ces deux Ports, est une montagne continuelle, qui s'éleve perpendiculairement de la Riviere. Du côté du Nord, on découvre une belle Plaine, & un grand Lac au milieu (50).

Après avoir fait huit milles, Stibbs jetta l'ancre à huit heures du soir, sur onze pieds d'eau, au-dessus d'une basse qui occupe les trois quarts du Canal, & qui n'a que cinq ou six pieds d'eau. Le reste de la Riviere, du côté du Sud, est rempli de rocs, entre lesquels on trouve jusqu'à dix pieds d'eau, mais

trois ou quatre seulement au-dessus.

Le 3, en arriva, vers huit heures du matin, une lieue au-dessus du Port de Barrakonda, sur deux brasses & demie d'eau; & dans l'après-midi on Barrakonda enn'ent besoin que d'une heure pour se rendre devant cette Ville. Stibbs ayant ses commencé par mesurer la Riviere lui trouva cent trente toises de largeur,

(47) Sama dans la Carte.

(48) Cette place n'est pas dans la Carte.

(49) Jabo, dans la Carte.

(50) La Carte ne le marque pas : voyez les voyages de Moore, p. 226.

STIBBS. 1724.

fur deux ou trois brasses de profondeur. La hauteur des rives étoit d'environ vingt-cinq pieds. Barrakonda ne s'étoit pas relevé de ses ruines. Les Anglois auroient eu peine à distinguer le lieu où la Ville avoit existé, si le Pilote Negre ne leur en avoit fait appercevoir quelques traces. Stibbs étant defcendu au rivage y découvrit des vestiges d'Eléphans & d'autres bêtes farouches. Il vit aussi les restes de quelque Festin des Negres, c'est-à-dire, des cranes & des os de Chevaux marins & de Crocodiles. L'herbe aux environs de Barrakonda n'avoit pas moins de douze ou treize pieds de hauteur, mais elle étoit aussi séche que du foin.

Stibbs monta sur un arbre, d'où il découvrit un Eléphant sauvage, qui marchoit lentement à deux ou trois cens pas de lui. Dans l'espace de quatre ou cinq milles, le Pays n'offroit pas la moindre colline; mais il s'éleve insensiblement, & borne l'horison à cette distance sans cesser de paroître une belle plaine. Stibbs s'étant proposé de laisser ici la Chaloupe, sous le Capitaine Trevisa, pour l'exercice du Commerce, tira plusieurs coups de canon qui devoient servir de signal à l'Alkade & aux Habitans. La nuit suivante il fut impossible aux Anglois de prendre le moindre repos, au milieu des cris d'une infinité de Crocodiles, de Chevaux marins, de Loups & d'autres Propositions de Bêtes sauvages. L'Interprête sur envoyé le lendemain avec quelques Gromettes, pour chercher l'Alkade, qui ne s'étoir point encore présenté. Ils l'amenerent dans le cours de l'après-midi. Stibbs apprit de lui, qu'il étoit arrivé à Jab (51) plusieurs Marchands avec de l'or, des Esclaves & de l'Ivoire. La Ville de Jab, où l'Alkade faisoit sa résidence, est à neuf milles de la Riviere au

Nord, & s'étoit fortifiée des ruines de Barrakonda.

Le même jour à midi, tous les Negres à gages, qui se nomment Gromettes, vinrent déclarer en corps au Capitaine Stibbs qu'ils ne vouloient pas avancer plus loin sur la Riviere, parce que personne n'avoit jamais remonté plus Les Negres de haut, & qu'on étoit fans doute au bout du monde. Le plus sensé réprésenta au Stibbs refusent de passer Barra- Capitaine que s'il y avoit quelque Pays au-delà, il ne pouvoit être habité que par des Nations barbares; & comme il n'ignoroit pas que les Anglois alloient à la découverte de l'or, il parut craindre qu'ils ne le forçassent de s'engager trop loin dans les terres avec ses Compagnons. Après quantité de raisonnemens, Stibbs obtint d'eux qu'ils iroient aussi loin que lui par eau, & leur promit de ne les jetter dans aucun péril qu'il ne partageât sans cesse avec eux. Le traité fut ratifié avec quelques bouteilles d'eau-de-vie, qui produisent toujours l'esfet de la persuasion sur les Negres. Le 5 après-midi, on vit arriver sur le bord de la Riviere les Marchands de Jab. Stibbs après une longue dispute, fut obligé de contracter pour dix Esclaves, à vingt-trois barres par tête, pour engager les Marchands à vendre leur or & leur Ivoire. Son principal motif, dans un marché si désavantageux, étoit l'offre qu'un Marchand Negre, nominé Gaye, lui faisoit à cette condition, de le conduire jusqu'à Tinda, où il avoit sa demeure & sa famille.

Le lendemain, Stibbs ayant appris qu'il y avoit à quatre milles au Sud une Ville du Royaume de Kantor, envoya faire son compliment, accompagné d'un flacon d'eau-de-vie, à l'Alkade de ce lieu. Mais dans l'intervalle, il

Il les fait rentrer

konda.

டிகம்.

Commerce avec

('Alkade.

(51) Jab n'est pas dans la Carte, on le prendroit pour le Jaye de Jobson, si les distances n'étoient pas fort différentes. s'éleva

s'éleva des difficultés au sujet de ses marchandises, que les Negres ne trouverent pas bien afforties, & pour lesquelles ils ne voulurent donner que trois Esclaves. Ce contre-tems fit perdre aux Anglois le guide qui devoit les conduire à Tinda.

STIBBS. 1724.

Stibbs part avec

Enfin Stibbs partit avec ses cinq Canots, & laissa la Chaloupe à Barrakonka. Dans l'espace de trois heures, il fit deux lieues sans trouver aucun obstacle dans le Canal. Le 7 au matin, il continua d'avancer avec la même confiance; mais une demie heure après, il heurta rudement contre un banc de sable au milieu de la Riviere. Cependant il se dégagea aussi-tôt, en prenant au Sud, où il trouva sept pieds d'eau. Une lieue plus loin, il arriva à la vûe de la cataracte ou de la chûte d'eau, qui traverse entiérement la Riviere. On eut besoin de tout le reste du jour pour faire monter les Canots. Cette chûte, qui n'est qu'à trois lieues de Barrakonda, est la premiere qu'on rencontre dans le Voyage de Tinda. Elle est composée de rocs, dont Stibbs fait la description suivante.

Chûte d'eau ou Cataracte de Bar-

Sa Description.

Il sort de la rive du Nord une couche de rocs, qui occupent le tiers du Canal, & qui avoient alors environ dix pieds de hauteur au-dessus de la surface de l'eau. Leur extrémité étant perpendiculaire devient la rive même, du côté du Nord. De l'autre côté il paroît une autre couche de rocs unis, qui s'avance aussi jusqu'au tiers du canal, & sur laquelle il passe environ dix pouces d'eau. Entre ces deux masses, le lit de la Riviere est bouché par quantité de gros rocs séparés, qui ne sont couverts que d'un pied d'eau, & qui sont mêlés avec tant de confusion, que malgré la profondeur des intervalles, qui est de dix, onze & douze pieds, le passage est véritablement impossible. Les courans étant d'ailleurs fort rapides, il fallut attendre la marée (52), qui sert sinon à repousser, du moins à rompre leur force, & qui, dans le tems où l'on étoit alors, rendoit l'eau comme dormante, & donna beaucoup de facilité à faire passer les Canots sur les rocs. Stibbs est persuadé que dans un autre tems l'entreprise surpasseroit les forces humaines. D'ailleurs le passage, contre la couche de rocs qui vient de la rive du Nord, est si étroit, que le plus large des cinq Canots touchoit des deux côtés. La Riviere dans cet endroit n'a pas moins de cent soixante toises de largeur entre ses bords naturels. Au-dessous de la cataracte, la profondeur de l'eau étoit de trois & quatre brasses. Au-dessus, Stibbs fut surpris de ne trouver qu'une brasse & demie. Il sembloit que la Riviere étant contrainte dans son cours y devoit être plus profonde.

Après avoir passé cette fameuse barriere, il trouva une demie lieue au- Route de Stibbs dessus, un grand roc, couvert d'huitres, mais d'un goût fade & insipide. au-dessus de la A huir heures du soir, il arriva près d'une basse, ou d'un gué de sable, qui n'a pas plus de quatre pieds d'eau. A neuf heures, il jetta l'ancre, sur neufpieds d'eau, pour y passer la nuit; mais son repos sut continuellement troublé par le bruit des Chevaux marins, dont la hardiesse alloit si loin, que pour les estrayer, on fut réduit à tirer plusieurs coups de mousquet. Il y en avoir de si grands, que ne pouvant passer sous les Canots, ils frappoient le fond d'un coup de dent, & les mettoient chaque fois en danger d'être renversés.

(52) Moore admire beaucoup que la marée noît pas, dit-il, d'autre Rivière où la même remonte si loin dans la Gambra, & ne con- chose arrive.

Tome III.

STIBBS. 1724.

ele qui l'arrête.

On continua d'avancer le lendemain, mais on trouva bien-tôt l'eau si basse. qu'on desespéra de pouvoir pousser la navigation pendant la nuit. On rencontra le même jour deux gués, dont le premier n'avoit que trois pieds & Territ le obsta- demi d'eau dans sa plus grande profondeur. Le second, qui est une lieue plus loin, barre la Riviere d'un bord à l'autre, & se montre à découvert dans plusieurs endroits. Après des efforts inutiles pour le passer, Stibbs monta sur la rive, qui a dans cet endroit quarante pieds de hauteur, & promenant sa vûe sur le Canal, il remarqua que cet écueil duroit l'espace d'un demi mille. Il est à six lieues de Barrakonda. La largeur de la Riviere augmentant à mesure que sa profondeur diminue, elle n'a pas, dans cet endroit, moins de cent soixante dix toises. Pendant la nuit les Anglois furent extrêmement incommodés par les Mouches, qu'ils nomment Musquitos, ou Mosquites; le, jour ils en avoient à redouter une autre espece, qu'ils appellent Eléphans, ou Mouches de Jalofs.

Le 9, Stibbs entreprit avec de nouveaux efforts de passer la basse. Ses gens sonderent de tous côtés avec leurs avirons; mais loin d'y trouver plus de facilité, ils s'apperçurent que l'eau baissoit à mesure qu'ils trouvoient le moyen d'a-Efforts qu'il fait vancer. Elle n'avoit plus que vingt-six pouces. Dans cette extrêmité, Stibbs prit la résolution d'abandonner ses deux grands Canots, & de continuer, s'il étoit possible, sa navigation avec les petits. Le 10, il tenta de trouver un passage avec le Canot nommé la Gambra, qui ne tiroit que seize pouces d'eau;

mais il en perdit bien-tôt l'espérance.

Le lendemain, il fit décharger le Canot nommé la Découverte. C'étoit le plus petit; & lorsqu'il fut absolument vuide, il ne tiroit que douze pouces d'eau. L'espérance du Capitaine étoit de le faire passer à force de bras, & de s'occuper de l'autre côté de la basse à faire quelque découverte, en attendant que les autres Canots pussent découvrir un passage. Hull & Drummond, secondés de tous les Gromettes, car Stibbs se trouva fort incommodé, parvinrent enfin au-delà des basses avec la Découverte; & s'avançant jusqu'à la montagne de Matlok Tar (c'est ainsi qu'ils la trouverent nommée dans leur Journal) ils commencerent à retrouver six pieds d'eau. Ces apparences se foutinrent si heureusement, qu'ils tomberent ensuite sur dix-huit pieds; & la Riviere se resserrant jusqu'à soixante toises, ils se promirent beaucoup de l'avenir.

Le même jour, à quatre heures après-midi, ils passerent Matlok Tar; & s'étant ayancés une lieue plus loin, ils rencontrerent non-seulement une autre it s'avance jur- basse, mais encore une seconde chûte d'eau. Après quelques essais inutiles, qu'à la seconde la nuit les obligea d'attendre jusqu'au lendemain, & dès la pointe du jour, le premier effort sut accompagné de tant de bonheur, que passant sans toucher au fable ni aux rocs, ils se retrouverent au milieu du Canal sur quatre ou cinq pieds d'eau. Cependant quelques Habitans, qui se présenterent sur les rives, leur annoncerent d'autres rocs, qui leur boucheroient bien-tôt le passage. Ils arriverent auparavant à quelques bancs de sables, deux lieues au-delà de Matlok Tar; mais le milieu du Canal leur donnant toujours trois pieds d'eau, leur principale crainte vint du grand nombre d'Eléphans qu'ils apperçurent sur le bord de la Riviere.

Stibbs, qui étoit demeuré derriere avec les autres Canots, reçut avis de

ter,

On ne peut faire paffer que le plus petit Canot.

cararacte.

Trevisa, Commandant de la Chaloupe, que le Commerce languissoit à Barrakonda, & qu'on y manquoit de provisions. Le 14, un autre Messager parti de Kuttejar, lui apprit que l'Equipage de son Vaisseau étoit affligé de diverses maladies. Ces fâcheuses nouvelles furent compensées par des évé- fâcheuses nouvelnemens plus heureux. La Lune ayant changé, il observa que dès le jour précédent la marée avoit fait monter l'eau de six pouces. Cette nouvelle lui fit espérer de pouvoir rejoindre le Canot qui l'avoit devancé. Le 15, il vit revenir Hull & Drummond, qui après s'être avancés l'espace de six lieues, s'empressoient pour lui venir raconter qu'ils avoient trouvé autant d'eau qu'ils en pouvoient souhaiter. Sur ce récit, il résolut de mettre à profit dès le lendemain la faveur des marées, qui avoient alors toute leur force. Sa santé s'étoit rétablie. Il entreprit de faire passer le Canot nommé le Royal Afrique, en le déchargeant, à l'exemple du premier, & de s'avancer accom- se avec deux Capagné de deux autres, ne laissant ainsi que le Chandos après lui. Mais cette nots & renvoye entreprise ne lui ayant pas réussi, il rechargea le Royal Afrique, & se réduisit à passer avec le Canot nommé la Gambra, pour suivre la Découverte. Il s'y mit, avec Hull, deux autres Anglois, dix Gromettes, une femme, & deux Garçons de service. Drummond fut renvoyé à Barrakonda, pour y conduire les trois autres Canots, avec l'Interprête & le reste des Negres, qui avoient

absolument refusé d'aller plus loin. Il avoit ordre de les congédier en y

STIBBS. 1724. Stibbs reçoit de

Son courage

arrivant. Dès le même jour à midi, Stibbs se trouvant avancé d'une lieue relâcha fur la rive du Sud, pour laisser passer la grande chaleur du jour. Ensuire il continua de s'avancer heureusement jusqu'à la seconde chûte d'eau, où il fut arrêté quelques momens par le banc de sable, qui est au-delà de Matlok Tar, sur lequel il ne se trouvoit alors que deux pieds d'eau. Il y vit un Radeau d'écorce, qui servoit aux Habitans pour se rendre de la rive du Nord dans une Ville du Royaume de Kantor, nommée Kurbambey, qui est à trois milles de la Riviere, derriere la montagne de Matlok Tar. Ayant passé la Il passe la secono chûte d'eau à quatre heures après-midi, il fit dix milles jusqu'à neuf heures de cataracte. du foir, qu'il jetta l'ancre au milieu du Canal, sur cinq pieds d'eau; mais ce ne fut pas sans avoir rencontré plusieurs basses, qui n'avoient que deux ou trois pieds d'eau. Ainsi l'on peut dire que la Riviere est guéable dans toute cette étendue; ce qui fait comprendre pourquoi les Negres n'y ont pas de Canots. La raison que l'Interprête & les autres Gromettes avoient donnée pour justifier leur retour à Barrakonda, étoit la crainte d'être taillés en pieces par les Habitans du Pays; & Stibbs les ayant envoyés de divers côtés pour acherer de la volaille & des œufs, ils prétendoient que cette menace leur avoit été répétée plusieurs fois. Mais au contraire, les Anglois ne trouverent que de la douceur dans tous ces Peuples; ce qui leur fit juger que leurs Negres rebutés des fatigues du Voyage, avoient eu recours aux fictions pour déguiser leur paresse & leur lâcheté. Cependant lorsqu'ils relâchoient fur l'une ou l'autre rive, la prudence les faisoit toujours demeurer sur leurs gardes.

Le 18 à six heures du matin, ils passerent devant une montagne fort escarpée, du côté du Sud. La perspective du Pays leur parut charmante. Un mille au dessus de la montagne, & du même côté, ils virent un Port, avec

STIBES. 1724.

Rétrecissement du Canal.

Eliphans qui pailent à gué.

Tourterelles d'eau, nominées Howalke

Saules & Canards qui se retibres.

Troupeaux de Singes.

un Radeau d'écorce pour passer à Tendakonda, Ville à deux ou trois milles de la Riviere. Enfuire le Canal se rétrecit si fort, que Stibbs ne l'avoit point encore vû si étroit. A peine avoit-il quarante-deux toises de largeur. Mais il avoit par-tout sept pieds d'eau; & la distance entre les bords naturels étoit d'environ cent trente-trois toises, dont la plus grande partie étoit remplie de sables secs. Plus loin, cinq gros Eléphans passerent à gué fort près des Canots, sur une basse, qui n'avoit dans quelques endroits que seize pouces d'eau. On n'avoit fait que deux lieues; mais Stibbs fit relâcher à onze heures pour se garantir d'une chaleur excessive. Deux Negres passant la Riviere à gué lui apporterent quelques Poules.

A cinq heures après midi, il avança une lieue plus loin, jusqu'au pied d'un mont escarpé qui se présente sur la rive du Sud. Ici la Riviere tourne tout d'un coup à l'Est. Les Anglois trouverent dans ce lieu quantité de Tourterelles, de l'espece qu'on nomme Hekati (53) en Amérique, & qui habitent ordinairement les bords des Lacs & des Rivieres. La chair en est excellente. On jetta l'ancre à neuf heures du foir, après avoir fait huit milles dans le cours de l'après-midi. Le 19, à fix heures du matin, on cotoya quantité de basses, à la vûe d'une haute montagne qui borde la rive du Nord. Stibbs observa ici quantité de Saules au long des bords. Il vit aussi (54) du Tabac, que les Negres cultivent, & qui n'est pas sauvage comme Vermuyden l'assure dans son Journal. Les Saules servent de retraite à des troupeaux entiers de gros reme entre ces ar- Canards, d'une espece singuliere, qui prennent plus de plaisir à courir au long des rives entre ces arbres, qu'à voler, ou à plonger dans la Riviere. Il en sortoit quelquesois trente ou quarante ensemble; & leur course étoit si prompte, qu'elle surpassoit la vîtesse des Rameurs. Stibbs s'étant arrêté à neuf heures mesura en un endroit fort étroit du Canal, auquel il ne trouva que cinquante-huit toises de largeur. La profondeur de l'eau y étoit de six pieds. C'est à cet endroit qu'on a donné le nom de troisséme cataracte, quoique le passage soit libre au milieu. Mais le côté du Nord est occupé par un grand roc qui s'avance presqu'à la moitié de la Riviere, & qui s'élevoit alors de neuf pieds au-dessus de l'eau. Le côté du Sud n'offre qu'un sable aride. Stibbs vit de grands tronpeaux de Singes. On fit une lieue dans l'après-midi, & l'on fut obligé de retourner de quelques toises à l'entrée de la nuit, pour jetter l'ancre en assez grand eau. C'étoit de nouvelles basses qui formoient l'obstacle, & qu'on eut le lendemain beaucoup de peine à passer. Elles n'avoient dans les endroits les plus profonds que treize ou quatorze pouces d'eau. Une lieue plus haut, on gagna la rive pour s'y rafraîchir sous une haute montagne qui bordoit la Riviere au Sud. Les Habitans continuerent de se présenter avec des alimens, & passoient le gué pour suivre les Canots, à mesure qu'ils les voyoient changer de rive. Mais ils n'avoient point d'ivoire ni d'Esclaves pour le Commerce.

A quatre heures après midi, après avoir fait une lieue, on fut arrêté par

(53) Moore observe que ces sortes de Tourterelles multiplient près des Lacs d'eau fraiche; d'où il conclud qu'il y a quelque Lac près de ce lieu.

(54) C'est ici la premiere sois que Stibbs lorsqu'il parle du Journal.

nomme Vermuyaen. On est persuade que c'étoit le principal guide de sa route, fur - tout pour la découverte des mines d'or, & que c'est toujours Vermuy len qu'il faut encoute de nouvelles basses, qui causerent beaucoup d'embarras jusqu'au lendemain. Elles ont, du côté du Nord, une haute montagne qui s'avance jusqu'à la Riviere, & du côté du Sud une grande plaine. Le 21, Stibbs fut occupé à chercher un Canal au milieu de toutes ces basses. Il sit descendre sur la rive fes, qui arrècent John Hadges, son Serrurier, accompagné d'un Negre, avec ordre de s'a- stibbs. vancer par terre pour découvrir l'embouchure de la Riviere d'Yorck, qui suivant le Journal (55) de 1661, devoit être à dix-sept lieues de Barrakonda, quoique suivant son propre calcul, Stibbs crût n'en avoir pas fait moins de vingt-quatre. Tous les efforts qu'il fit jusqu'à midi, pour passer les basses, réussirent d'autant moins que le sable étant fort mobile, il étoit impossible d'y fixer le pied pour aider au mouvement des Canots. Ces basses, qui mettent un obstacle invincible aux découvertes, sont à cinquante-neuf milles de pour les passer. Barrakonda, près d'un lieu où la Riviere tourne tout d'un coup au Sud. Du côté du Nord, elle a pour rive une haute montagne; & de grandes plaines, au long du bord opposé. Sribbs se réduisit à faire des observations sur les monts voisins & sur le sable des petits courans, comme il avoit fait sans cesse dans toute sa route; mais il ne nous apprend pas quel en fut le succès.

Les Habitans, qui ne se lassoient pas de lui apporter des vivres, l'assurerent qu'il n'étoit qu'à une petite journée de Tinda par terre; mais quand il auroit pû vaincre les difficultés qui l'arrêtoient, ils lui déclarerent qu'il en restoit de plus insurmontables, & qu'il ne falloit pas espérer d'aller par eau jusqu'à Tinda dans cette faison. Ils lui offrirent de l'y accompagner, s'il offres qu'il revouloit revenir après les premieres pluies & s'établir parmi eux. Dans cette soit des Habitans, supposition, ils lui promirent de tuer des Eléphans, & de préparer d'autres

marchandises pour le Commerce.

Il lui restoit l'espérance que Hadges auroit découvert la Riviere d'Yorck, sur quelques récits mal ordonnés que les Negres lui faisoient d'une Riviere qu'ils nommoient Kabong. Mais, après avoir suivi la rive, l'espace de quatre ou cinq lieues, Hadges revint le soir, & déclara qu'il n'avoit rencontré de l'un & de l'autre côté de la Gambra, aucune Riviere qui ne fût séche, comme on en avoit déja vû plusieurs. Il confirma aussi le témoignage des Negres fur l'état présent de la Gambra. Il en avoit sondé les gués dans divers on ne retrouve endroits; & Stibbs, qui avoit pris la peine de s'avancer lui-même à pied, point la Riviere d'York. avoir observé que les basses croissoient de plus en plus. La largeur de la Riviere étoit d'environ cent soixante toises, & le peu d'ean qu'elle avoit se trouvant répandue dans un si grand Caral, il étoit impossible qu'il lui restat beaucoup de profondeur. Stibbs ne parle plus ici de marée; & l'on doit avoir été furpris qu'il en ait parlé depuis Barrakonda, après avoir lû tant de fois dans les Relations précédentes, qu'elle ne remonte pas au - delà de cette Ville (56).

Le Pays, du côté de Kantor, c'est-à-dire au Sud, hii parut fort bien peu-Qualité du Esyste plé, avec de petits Villages répandus à certaines distances. Mais il ne vit aucune habitation à moins d'une lieue de la Riviere. Du côté du Nord, on

1724.

Nouvelles baf-

Efforts inntiles

s'en assurera hien-tôt par une circonstance fois, qu'elle est trop foible pour aider au qui a rapport à celle-ci

(56) Pour expliquer cette contradiction,

(5) C'est ce'ui de Vermuyden, comme on il faut supposer, comme on l'a lû ici plusieurs mouvement des Barques.

STIBBS. 1724.

Chevaux marins.

n'apperçoit point de Villes ni d'Habitations jusqu'à Tinda. Les Anglois trouverent ici quantité de gibier, & sur-tout un grand nombre de Perdrix, qui ont sur l'estomach une tache ronde, couleur de tabac, de la grandeur d'un écu. Leur chair est excellente, mais elles sont fort difficiles à tirer.

Stibbs observe qu'à mesure qu'on remonte la Riviere, on trouve les Chevaux marins en plus grand nombre & beaucoup plus hardis, particulièrement dans les intervalles des basses, où l'eau étant plus profonde ils peuvent Hardiesse des plonger tout d'un coup lorsqu'ils sont surpris sur le sable. Il en blessa souvent de plusieurs coups de fusil, jusqu'à voir l'eau teinte de leur sang; ce qui ne les empêchoir pas de s'élancer dans la Riviere, & de reparoître à quelque distance, en poussant de l'eau par les narines, en grinçant les dents, & faisant entendre leurs hennissemens avec beaucoup de fureur.

Une autre remarque de Stibbs, c'est qu'il trouva six montagnes entre Barrakonda & la Riviere d'Yorck, deux au Nord & quatre au Sud, quoique le Journaliste de 1661 n'en marque que deux, & qu'il les mette toutes deux

du côté du Sud.

Stibbs retourne à Barrakonda.

cataracte.

Le 22, après les nouvelles tentatives, qui ne firent trouver que dix pouces d'eau dans les endroits les plus profonds, Stibbs prit, malgré lui, la résolution de retourner sur ses traces. Ayant levé l'ancre à midi, il sit dix milles jusqu'au soir; & l'obscurité le força de s'arrêter, près de quelques basses, qu'on ne peut passer que pendant le jour. Il les passa le lendemain, & tombant à l'embouchure de la Riviere de Simatenda, il alla jetter l'ancre vis-à-vis un petit mont rougeâtre qui se présente du côté du Nord. Il avoit fait six lieues dans le jour. Le 24, il fit ses recherches & ses observations dans la montagne, d'où il rapporta quelques essais de minéral. Elle n'est qu'à dix lieues de Il repasse la Barrakonda. Vers midi, il arriva au mont de Matlok Tar, & ce ne sut pas sans difficulté qu'il passa les basses. L'ancre fut jettée le soir immédiatement au-dessus de la grande cataracte, à trois lieues de Barrakonda, pour y atrendre le jour & la marée. Stibbs ne trouva pas que le bruit fut plus grand que celui de la Tamise au Pont de Londres. On avoit fait environ six lieues,

& Stibbs avoit tué en chemin un Guana, long de cinq pieds.

Converneur de Jamesfort.

Le 25, à la pointe du jour, on passa la cataracte, & l'on arriva vers neuf heures à Barrakonda. Stibbs y trouva sa Chaloupe & ses trois Canots en bon ordre. Il y reçut des nouvelles de Robert Plunquet, nouveau Gouverneur de Jamesfort, & de plusieurs changemens qui s'étoient faits dans le Conseil. Changement du Trevisa, Capitaine de la Chaloupe, n'avoit acheté dans son absence que cinq Esclaves, avec une petite quantité d'or & d'ivoire. On se détermina bien-tôt à retourner directement à Jamesfort. Le départ ne fut pas rejetté plus loin qu'au jour suivant. Mais à peine eut-on levé l'ancre, que la Chaloupe l'Isle-James heurta rudement contre le fond. On fut obligé de la soulager d'une partie de fon poids, en attendant la marée, quoiqu'elle ne tirât pas plus de quatre pieds & demi d'eau. L'obttacle étant levé à trois heures après-midi, on arriva vers minuit à une lieue au-dessous de Kussano, où l'on s'arrêta jusqu'au jour.

Dailles de Kuilla-

Il auroit été dangereux d'y passer dans les ténébres. On y trouva une basse, formée par des sables qui partent de la rive du Nord, & qui occupent les trois quarts de la Riviere. A peine avoit-elle quatre pieds d'eau. Le reste

du Canal est rempli de grands rocs, dispersés sous l'eau sans aucun ordre, à deux pieds de la surface; de sorte qu'il ne s'y offroit point de passage, quoiqu'il n'y ait pas moins de huit ou neuf pieds d'eau entre les rocs. Comme on n'avoit pas remarqué cet écueil en remontant, Stibbs jugea combien la Riviere devoit avoir baissée depuis son passage. Il profita du retardement pour dépêcher par terre un Messager à Kuttejar, avec des Lettres pour Jamesfort, en réponse à celles qu'il avoit reçûes à Barrakonda. Il y rendoit compte des à Jamestort. événemens de son Voyage, des difficultés qui l'avoient forcé de retourner, & des apparences de métal qu'il avoit trouvées dans les montagnes, sans oser décider si elles annonçoient de l'or, parce qu'il n'avoit pas eu les commodités nécessaires pour mettre le (57) minéral à l'épreuve.

Stibbs laifle fa

STIBBS.

1724.

Stibbs dépêche

Le 27, ayant voulu forcer'le passage, la Chaloupe heurta encore, & Stibbs impatient d'une navigation si lente laissa un Canot pour la secourir, Chaloure derriere lui. Il trou-& se hâta de gagner Kuttejar. A midi, il passa devant Samatenda. Le soir veune taniere de il jetta l'ancre à Fatatenda. Le 28, étant arrivé à Nakkaway, il entreprit Lion. de faire ses recherches ordinaires sur la montagne. Il ne rend aucun compte de ses Observations métalliques (58); mais étant monté fort haut, il découvrit, près du sommet, la retraite d'un Lion. Cette remarque sut confirmée aussitôt par les rugissemens de l'animal même, qu'il entendit à fort peu de distance. Le lieu étoit solitaire, trois quarts de mille au-dessus de la plaine, sur un côté de la montagne qui pendoit en précipice. L'espace ne laissoit pas d'être assez grand, & la situation du terrain fort commode; mais l'accès en étoit difficile. Stibbs & ses gens observerent les traces du Lion, ses pas, ses excrémens, & quelques-uns de ses crins. Ces animaux sont communs dans le canton; mais Stibbs n'en avoit découvert aucun dans les bois, quoiqu'il y eut vû souvent de très-grands Loups. Le soir, il alla mouiller un peu au-dessous d'Yamyamakonda.

Il arriva le 2 de Mars à Kuttejar, où il retrouva son Vaisseau & son Pi- Il rejoint son Vaisseau à Kutlote. Mais la plûpart de ses Matelots étoient malades, & la mort en avoit tejar. enlevé un. Le 4, il vit paroître la Chaloupe l'Isle-James, qui avoit évité fort heureusement ce danger. Rien ne l'arrêtant à Kuttejar, il en partit le 8. Le soir il passa devant Dubotenda; il jetta l'ancre vers minuit à un mille de Bruko; & le neuf ayant traversé le Pas, ou le passage des Foulis, il arriva aux Isles Sappos. Le 10 au marin, il fit quelques essais, sur le Mont de Kassan. Le 13 à midi, il jetta l'ancre au Port de Joar, où il retrouva Craigne & Perry, deux Capitaines d'Interlope, qui avoient acheté un assez grand nombre d'Esclaves; mais qui en avoient perdu dix-sept, quelques jours auparavant, dans une révolte où leur propre vie avoit été fort en danger. Trois lieues au-dessus de Joar il avoit vû un troupeau de deux ou trois cens Eléphans, qui venoient boire sur la rive, & qui formoient une nuée de poussiere, que l'Auteur compare à la fumée d'une Verrie. En quittant Joar, le 15, il vit une autre troupe de ces monstrueux animaux, qui traversoient la Riviere à la nage, un quart de mille au-dessous du Vaisseau. Enfin le 22, messort.

Il arrive à Ja-

(57) Dans sa Lettre, Stibbs marque net- prennent pas ce que produisirent ces rechercement que le Journaliste de 1661 est Ver- ches & ces essais. Ainsi le Public n'a pas beau-

(58) L'Auteur, ni Moore, ne nous ap-

coup de lumieres à tirer de ce Voyage pour la connoissance des Mines d'or de la Gambra,

STIBBS. 1724.

il jetta l'ancre à Jamesfort, après avoir employé deux mois & vingt-trois jours dans son voyage. Il n'avoit pas perdu un seul Homme, de ceux qui l'avoient accompagné pendant toute la route; & ceux qui étoient partis malades retournerent en bonne santé. Il joint à sa Relation le nombre des Esclaves qui furent achetés sur la Riviere de Gambra, dans l'espace de quatre ou cinq mois. Les Chaloupes de l'Isle de James en amenerent à Jamesfort, de Joar & de Kuttejar, pour le compte de la Compagnie Royale d'Afrique, dans les mois d'Octobre, Novembre, Décembre, 1723, & de Mars 1724. . 144

Nombre d'Esclaves vendus en trois mois.

Décemb. Cap. Hamilton; Vaisseau, Kirke, pour la Barbade. . . 30 Décemb. Cap. Redwell; Vaisseau, l'Advice, pour la Jamaique. 150 Novemb. Chaloupe Françoise, pour Gorée. Décemb. Chaloupe Françoise, pour Gorée. Total 326

Opinion Stibbs fur l'identité de la Gambra & du Niger.

Supplement. On a dû remarquer que le Capitaine Stibbs ne croit pas que le Niger & la Gambra soient la même Riviere, & qu'il accuse également les Anciens & les Modernes de s'être trompés dans cette opinion. Moore (59) nous donne, à la fin de son Journal, les raisons de Stibbs; mais les ayant mêlées avec ses réponses, il est assez difficile de les remettre dans l'ordre d'où l'on doit supposer qu'il les a tirées. Il y manque même quelques mots, qui en peuvent rendre le sens douteux. Les Auteurs de ce Recueil ont tâché de suppléer à ce défaut par un petit nombre d'interpolations. Ils ont crû devoir séparer aussi les réponses de Moore, & les placer à la suite, avec une réplique, dont ils abandonnent le jugement au Lecteur.

Ses quatre objections.

1. La Gambra, dir Stibbs, est distinguée par ce nom, qui lui est propre, & l'on n'apprend pas des Habitans qu'elle en ait jamais porté d'autre.

2. Sa source n'est pas à beaucoup près, si loin dans les terres que les Géographes l'ont représenté. Elle ne sort pas d'un Lac. Elle n'a pas de commucation avec aucune autre Riviere, dont on puille la faire descendre.

3. Les Negres assurent que la Gambra vient des Mines d'or, douze journées au-dessus de Barrakonda, & qu'elle y est si petite, que les Oiseaux la traversent à pied. Il n'y a pas de Negres qui la fassent sortir d'un Lac. Com-

ment reconnoître le Niger à cette peinture?

4. Aucune des Rivieres qui se jettent dans l'Océan Atlantique au Nord de la Ligne, ne sort de la Gambra. A l'égard de celle du Sénegal, les François n'ont pas poussé leurs découvertes au-delà de Galam, c'est-à-dire, à plus de cinq ou six cens milles; &, les lieux où ils se sont arrêtés touchant aux confins de la Barbarie, ils ont remarqué qu'elle y est partagée dans les sables & les déserts de cette Contrée, & qu'elle y est fort petite.

Réponse de Moore à la premiere.

Moore répond à la premiere de ces objections, qu'il sçait par ses propres informations que les Mandingos n'appellent la Gambra que (60) Batto, c'est-à-dire, la Riviere par excellence; & que le nom de Gambra ou de Gambia, dont il croit que l'origine n'est pas plus ancienne que la premiere découverte des Portugais, n'est en usage que parmi les Negres qui sont en Commerce avec les Européens,

(59) Voyages de Moore, p. 198. parmi les Negres que celui de Gée ou Ji, qui

(60) Jobson n'entendit pas d'autre nom signifie Eau dans seur langue.

REPLIQUE.

REPLIQUE. C'est précisément ce qui est en doute; car Marmol assure que les Habitans appellent cette Riviere Gambu, du moins s'il faut s'en rapporter à d'Ablancour, Auteur de la Traduction Françoise. Les Auteurs de ce Re-

cueil n'ont pû se procurer l'original Espagnol.

A la seconde objection de Stibbs, Moore oppose l'autorité de Léon, du Géographe Nubien, de Ludolphe, & d'Hérodote. Léon parloit avec certitu- conde objection. de, pulíqu'il avoit vû le Niger à Tombuto. Léon & le Géographe Nubien parlent de l'Isle d'Ulil, qui fournissoit du sel sur le Niger, & des Royaumes de Gualata & de Ghana, par lesquels ils font passer cette Riviere. Moore prétend que l'Isle d'Ulil est celle de Joalli, à l'embouchure de la Gambra, &

que Gualata & Ghana sont le Pays de Jaloss & Yani.

REPLIQUE. On peut repliquer ici, 1º. que quoique Léon eut vû le Niger à Tombuto, ou près de cette Ville, ce qu'il dit de sa source ne porte pas sur son propre témoignage, & renferme même des contradictions; que d'ailleurs il ne fait aucune mention de la Gambre; en un mot, que le Niger n'a pas de rapport à l'objection. 2°. Tout ce que Moore ajoûte peut être certain, sans que la Gambra en soit moins une Riviere séparée; car les Auteurs qu'il cite ne disent pas que le sel vint par la Gambra; & s'ils l'avoient dir, on seroit assez bien tondé à les accuser d'erreur ou d'imposture, puisque les cataractes & les basses auroient été des obstacles insurmontables pour le transport, & que la méthode présente des Negres est de porter le sel par terre. Les suppositions par lesquelles Moore veut soutenir son argument, sont non-seulement sans preuves, mais même sans vrai-semblance; car pourquoi veut-il qu'Ulil soit Joalli, & que Gualata & Ghana soient le Pays de Jalofs & Yani? Il ne peut se fonder que sur une perite ressemblance entre les noms. Joalli, par lequel il doit entendre le Royaume de Joalli, n'est pas connu pour une Isle; ou du moins il n'est séparé du Continent que par une Riviere; au lieu qu'Ulil, suivant la Géographie du Nubien, est située à une journée de navigation de l'embouchure du Nil, que par une autre erreur ce Géographe fait tomber faufsement dans l'Océan Occidental; de sorte qu'Ulil seroit plutôt Sal, une des Isles du Cap-Verd. A l'égard de Jalofs & d'Yani, quelle ressemblance y peut-on trouver avec Gualata & Ghana? Moore n'en peut supposer qu'en prétendant que le G a la force de notre consonante J. Mais au contraire G est une gutturale des Arabes, comme nous l'avons déja fait observer.

Moore répond à la troisiéme objection, que les Negres dont Stibbs reçut ses informations étoient propablement des Marchands, que leur intérêt por- Moore à la troi-fiéme objection. toit à lui cacher le Pays où ils exerçoient le Commerce : mais que pour lui, les Jonkos ou les Marchands auxquels il s'adressa, sçachant qu'il n'avoit aucune vûe qui pût leur nuire, ne firent pas difficulté de lui déclarer qu'à trente journées de Joar il y a trois grands Lacs près desquels ils passent. Il ajoûte que c'est l'opinion génerale du Pays, & donne ici pour preuve une Lettre du Géneral Rogers, qu'il ne rapporte pas néanmoins dans son Journal. A l'égard des Mines d'or d'où les Negres de Stibbs font venir la Gambra, il prétend que cela peut être vrai de quelque autre Riviere qui tombe dans la Gambra; mais que le véritable Canal du Niger, décrit par les Anciens, & qui s'accorde avec le cours de la Gambra, vient du Sud-Est de Barrakonda; au lieu que les Mines d'or dont parle Stibbs, sont plutôt vers le Nord.

Tome III.

STIBE'S. 1724. Replique.

Réponse de

Replique.

Réponse de

STIBBS. 1724. Replique.

REPLIQUE. La derniere partie de cette réponse nous paroît sans force, parce que de quelque point du compas qu'on fasse prendre son couts à la Gambra dans le petit espace qui est connu au - delà de Barrakonda, il n'est pas moins vrai que si elle vient du Niger, elle doit rouler ses eaux pendant quelques centaines de milles au Sud, ou plutôt au Sud-Ouest, & passer ainsi par les mines, dans la supposition qu'elles soient plus au Nord. Sur la premiere partie de la réponse, on replique à Moore qu'il peut avoir été trompé comme Stibbs par les Marchands Negres. Ils sçavoient, dit-il, qu'il n'avoit aucune vûe de Commerce sur la Riviere; mais étoient-ils sûrs qu'il ne revelât point leur secret à d'autres Européens?

Réponse de Moore à la qua-

Enfin Moore répond à la quatrième raison, que Stibbs n'apporte aucune triéme objection. preuve de ce qu'il avance, c'est-à-dire, qu'aucune des autres Rivieres ne sort de la Gambra; & qu'il sert peu d'alléguer que les François n'ont pas fait de découvertes sur le Sénegal au-dessus de Galam, parce qu'il en résulte uniquement qu'ils ignorent ce qui est au-dessus de Galam, & non que le Sénegal ne soit pas une branche de la Gambra.

Replique,

REPLIQUE. On convient avec Moore que la quatriéme raison de Stibbs revient peu à la question, ou qu'elle n'est d'aucun poids. Mais on porte le même jugement d'une conjecture de Moore, fondée sur quelques mots du Géographe Nubien, qui est un Auteur sans autorité pour tout ce qui appartient à cette partie de l'Afrique; & d'une longue citation de Labat (61) qui a déja été refutée.

## CHAPITRE VI.

Voyages de François Moore dans les Parties intérieures de l'Afrique. contenant la description des Pays & des Habitans.

INTRODUC-TION.

EST de l'Auteur même qu'on apprend les motifs qui l'ont porté à publier son Ouvrage. Pendant qu'il se trouvoit sur la Gambra, il faisoit le Journal de ce qui se passoit à ses yeux, moins dans la vûe de le donner au Public, que pour se former l'esprit, & fixer les événemens dans sa mémoire. Il étoit alors fort jeune, avec trop peu de loisir & d'habileté pour faire des observations dignes du Monde scavant. Mais il assure que ce qui lui manque du côté des lumieres, est compensé par beaucoup d'exactitude & de bonne Mérite de cet foi. Un autre mérite de sa Relation, c'est qu'elle est la derniere qui regarde ces Contrées, & qu'elle nous représente leur état actuel. A son retour en Angleterre, l'Auteur se laissa persuader de la mettre au jour, parce qu'elle contient particulièrement la description des Parties intérieures de l'Afrique; Pays peu connu, ou qui ne l'étoit que par des Relations suspectes, dont tout le monde vouloit approfondir la vérité.

Moore a joint à son Journal celui du Capitaine Stibbs, avec quelques extraits des Historiens & des Géographes anciens, tels qu'Hérodote, le Géo-

(61) Voyez ci-dessus, à la fin du Chapitre II. de ce même Livre.

Ouvrage.

INTRODUC-

De quoi il eft

TION.

graphe de Nubie (62), Léon, surnommée l'Afriquain, & Ludolphe Auteur de l'Histoire d'Abyssinie. Ces passages, qui regardent le Niger & le Nil, doivent servir, dans les vûes de Moore, à nourrir l'ardeur & l'émulation pour les découvertes. Il observe que s'il avoit eu ces Auteurs en Afrique, ils lui auroient servi de guides dans ses recherches, & l'auroient mis en état de rendre un meilleur compte de tout ce qui fait l'objet de ses remarques. Aussi paroît-il que les Notes dont son Ouvrage est enrichi, n'ont été composées qu'en Europe, sur la lecture des Ecrivains dont il regrette d'avoir été si mal pourvû dans son Voyage. Il s'efforce, dans ces Notes, de découvrir les noms modernes des lieux qu'il a trouvés dans les Livres anciens, & son opinion est toujours appuyée de quelque preuve.

Il promet une Lettre du Général Rogers, sur l'idée que les Negres ont de certains Lacs, d'où ils font sortir la Riviere de Gambra. Mais cette piece s'étant égarée, il ne put se la procurer des Secretaires de la Compagnie, quoiqu'ils lui eussent accordé des extraits de plusieurs Mémoires qui regardent le Commerce des Gommes. Outre la Préface, dans laquelle Moore expose ainsi les fondemens de sa Relation, on trouve à la tête de l'Ouvrage, qui est dédié au Duc de Montagu, une Lettre de fort bonne main, qui contient une vûe générale de l'Afrique, & de ses Habitans, avec la conquête de la Barbarie par les Arabes, & des Royaumes Negres par les Mores. L'Aureur de Témoignage de cette Lettre nous apprend, sur le témoignage de l'Amiral Perez, alors deur de Maroc, Ambassadeur de Maroc à Londres, que la Ville de Tombuto existe réelle- sur la Ville de ment; qu'elle est soumise à l'Empereur de Maroc; qu'elle est gouvernée au nom de ce Prince, par un Bacha, qui est généralement de la race des anciens Rois du Pays; & que la plus grande partie de l'armée de Negres, qui a fait dans ces derniers rems une figure si éclatante dans cet Empire, où elle faisoit les Empereurs & les déposoit à son gré, avoit été levée à Tombuto, & tiroit ses recrues de cette Ville. On lit aussi dans la même Lettre que la Carte de la Gambra, donnée par Moore, est composée d'après divers Plans levés sur les lieux par le Capitaine John Leach. Au reste cette Carte, quoi- carte de Moores qu'aussi grande que la nôtre, n'est qu'un abregé de son original, qui est quatre ou cinq fois plus grand.

Nous ajoûterons ici, pour la satisfaction des Lecteurs, les titres de plula Relation.

Relation. sieurs pieces que Moore a cru devoir insérer dans sa Relation.

1. Journal du Capitaine Stibbs fur la Riviere de Gambra.

2. Remarques du Capitaine Stibbs, avec les observations de l'Auteur.

3. Extraits du Géographe de Nubie & de Léon l'Afriquain.

4. Extrait de l'Histoire d'Ethiopie, de Ludolphe.

5. Passage d'Hérodore.

6. Quelques mots de la langue des Mandingos, qui est la plus étendue de toutes les langues des Negres.

7. Quelques Lettres & quelques Mémoires, appartenant au Commerce des Gommes.

8. Journal d'une personne qui fit le Voyage de la Riviere de Gambra sous le régne de Charles II.

(62) Cet Ouvrage est du douzième siècle. Mais sa principale utilité est pour quelques Parties orientales de l'Afrique.

K ij

INTRODE C-TION.

Méthode à lache ici.

9. Etablissement de la Compagnie Royale d'Afrique à Jamesfort, en 1730. A l'égard des Voyages particuliers de Moore, ils sont rapportés en forme de Journal, c'est-à-dire, avec un melange qui présente ensemble les matieres les plus opposées, suivant l'occasion que l'Auteur avoit de les écrire. Cette méthode, ou plutôt ce défaut de méthode, rendant la narration fort séche & fort confuse, on a pris le parti de ranger ici chaque sujet dans l'ordre qui lui appartient, & de diviser l'Ouvrage en deux parties; l'une qui contient le Voyage de l'Auteur, depuis l'Angleterre jusqu'à l'Isle James, & les événemens dont il fut témoin pendant le séjour qu'il fit dans cette Isle : l'autre, qui regarde ses divers Voyages d'un Comptoir à l'autre, & ses observations dans toutes ces courses.

Planches qui ormant l'Ouvrage de Moore.

L'Ouvrage de Moore a paru à Londres en 1738, (in-8°, 418 pages sans la Préface & les Lettres). Il est orné de douze Planches, outre la Carte. 1. Vûe de Jamesfort, au Nord-Nord-Ouest. 2. Plan de l'Isle James. 3. Vûe de Jamesfort du côté du Nord. 4. Vûe de la Ville de Foulis, & des Plantations voisines. 5. Un Negre, montant sur un Palmier. 6. Oiseau inconnu, pris sur la Gambra. 7. & 8. Insectes extraordinaires. 9. Plan de Yamyamakonda. 10. Portrait de Humey Haman Seaka, Roi de Barsalli. 11. Oiseau à couronne.

MOORE. 1730.

En quelle qua-James.

jette à Cadiz.

U mois de Juillet 1730; François Moore, après avoir fait connoître fa capacité par les preuves ordinaires, s'engagea pour trois ans au service de la Compagnie Royale d'Afrique, en qualité d'Ecrivain dans l'Isle lité l'Auteur se James. Il partit de Londres le 2 de Septembre, pour s'embarquer à Gravesend, rend dans l'îste sur la Dépêche, Vaisseau de la Compagnie, commandé par le Capitaine Hall. L'ayant trouvé parti pour les Dunes, il se rendit par terre à Deal, où il sur reçu à bord. On mit à la voile le 10, avec un tems favorable. Mais on fut repoussé, la nuit suivante, par des vents impétueux, qui retinrent le Vaisseau à l'ancre jusqu'au 18. Le 20, à la pointe du jour, on apperçut l'Isle d'Olderney à cinq lieues de distance. Le marin du jour suivant, on découvrit la haute Tempêre qui le terre de Plymouth, à six ou sept lieues. Le 2 d'Octobre, on essuya une violente tempête, qui dura jusqu'au sept. Cadiz se trouvant le Port le plus voisin, on prit le parti d'y relâcher. Il fallut s'y soumettre à la visite des Officiers de Santé, & l'on acheta par cette incommode cérémonie la liberté de descendre au rivage.

Moore apprit que la Garnison de la Ville étoit composée de deux Régimens. Mais il avoit besoin de cet avis pour donner le nom de Soldats à quelques misérables, accablés de misere & d'années, qui n'avoient pas la force de soutenir leurs armes. Les fruits, tels que les Pommes, le Raisin & les Ses observations Grenades, étoient en abondance à Cadiz, excellens & à bon marché. Le vin y étoit aussi fort bon, mais assez cher, puisqu'il se vendoit quatre schellins le gallon; le pain aigre & mal paitri. Moore eut l'occation de voir deux enterremens, qui n'avoient aucune ressemblance avec ceux d'Angleterre. Un des deux morts, après une Messe chantée sur le cadavre, sur porté dans un cercueil couvert de peau, sous une voûte fort éloignée de l'Eglise, où l'on ne voyoit point de fosse, ni d'autres marques de sépulture, mais seulement un amas de trois ou quatre cens têtes, rangées l'une sur l'autre, comme des

dans cette Ville.

boulets de canon dans un Arsénal. Là, les porteurs secouant le corps sur leurs épaules le jetterent hors du cercueil, & fortirent avec tous les specta-

teurs, en fermant la porte sans autre cérémonie.

MOORE. 1730.

L'autre mort fut accompagné d'environ cent Prêtres, tous un flambeau à la main, & conduit dans l'Eglise même au bord d'un trou de deux pieds en quarré, où les Porteurs laisserent glisser le cerceuil, les pieds devant, & fermerent aussi-tôt l'entrée. Moore jugea que c'étoit celle d'un caveau. On voit par ce récit qu'il avoit besoin de voyager, pour acquérir un peu d'expérience.

Il observe qu'il est fort dangereux à Cadiz de passer trop tard dans les rues pendant la nuit. Dans l'espace de six jours, deux personnes y surent assassinées. L'un étoit Anglois. On l'exposa dans une place publique, pour attendre qu'il fût reconnu, & pour recueillir de quoi fournir à son enterrement. Il avoit été blessé d'un coup de Spada, qui entrant par l'œil gauche avoit traver-

fé la crane. L'autre étoit Espagnol.

Après avoir renouvellé leur provision d'eau & réparé leurs voiles, les Anglois partirent le 13, mais ils furent retardés plusieurs jours par le calme. Le 19, ils essuyerent un tonnerre affreux, avec beaucoup d'éclairs & de pluie. Le 24, une voie d'eau les mit en danger. Ils découvrirent le lendemain Palma, une des Canaries, à la distance d'environ six lieues. Ferro se présenta le lendemain, dans un tems fort obscur. Le tonnerre & la pluie ne les

abandonnerent pas durant trois jours.

Le 2 de Novembre ils passerent le Tropique du Cancer, où ils virent Oiseaux & Poisl'Oiseau nommé le Tropique, remarquable par sa queue, qui est composée sons du Tropique. d'une seule plume. Ils furent amusés par la chasse des Poissons volans, dont plusieurs voloient l'espace d'un demi-mille. Le même jour, ils découvrirent la terre près du Cap Blanc, à six lieues de distance. Le 6, ils s'approcherent de la Côte vers l'embouchure du Sénegal, & le jour suivant, ils se trouverent vis-à-vis les deux monts du Cap-Verd. Le 9, ils virent le Cap Sainte-Marie, qui forme la pointe Sud de la Riviere de Gambra, & le foir du même jour, ils jetterent l'ancre à l'embouchure de cette Riviere. Enfin le 10, ils entrerent dans le Canal, en cotoyant la rive. Le Pays leur parut fort agréable, par le mêlange des bois & des campagnes couvertes de riz, qui étoit alors dans sa plus belle verdure. Ils passerent l'Isle Charles après-midi; & le soir ils jetterent l'ancre près de l'Isle James.

Le lendemain au lever du Soleil, ils faluerent le Fort de sept coups de canon. On leur en rendit cinq. Les Passagers descendirent aussi-tôt, & furent présentés au Gouverneur. Moore fait ici la description de l'Isle, du Fort & du Pays sur les deux bords de la Riviere; mais elle n'ajoûte rien à celle

qu'on a déja lûe dans les Relations précédentes. (\*)

Il fut logé commodément près du Comptoir, avec les autres Ecrivains. Leur table étoit fort bien servie de provisions fraîches, car on tuoit chaque commodément. jour un Bœuf. Les Negres apportoient de la volaille au Fort; & ceux qui n'aimoient pas le Bœuf, avoient la liberté d'acheter à fort bon marché, des Poules, des Canards, & différentes fortes de gibier. Les légumes étoient fournis gratis, comme le Bœuf & le pain, par les Officiers de la Compagnie, qui les

Mauvaise poli-

Moore arrive à

Il s'y établit

(\*) D'ailleurs il y a été cité pour les confirmer.

MOORE. 1730.

tiroient des jardins de Jilfray. Il y avoit dans le Fort une provision de farine, un Four & des Boulangers, de sorte qu'on y avoit du pain frais tous les jours. Les Huîtres y étoient en abondance, & pendant la basse marée chacun en pêchoit soi-même aux pointes Nord & Nord-Ouest de l'Isle. Le vin & l'eaude-vie se vendoient à bon marché. Mais l'Auteur conseille à ceux qui feront le même Voyage de se pourvoir de lits, de coffres, & d'habits.

Le 12, Harrison, troisième Facteur du Comptoir, partit sur la Chaloupe l'Avanture, pour se rendre à Tankroval, Ville de la rive du Sud, à douze Divers incidens. lieues de Jamesfort. Le 13, on vit arriver de St Jago, une des Isles du Cap-Verd, quelques Massons Portugais, que le Gouverneur avoit demandés pour les réparations du Fort. La nuit suivante, les Sentinelles donnerent vivement l'allarme à l'occasion de quelques efforts que les Esclaves Negres avoient faits pour s'échapper. Les plus mutins furent chargés de chaînes, & le chef de la révolte, qui étoit tombé plus d'une fois dans la même faute, fut condamné à recevoir cent coups de fouer. Le 16, Hamilton, autre Ecrivain, arrivé sur le même Vaisseau que Moore, reçut ordre de se rendre à Tankroval à la suite d'Harrison, pour l'aider à l'établissement d'un petit Comptoir, que le Gouverneur vouloit opposer aux entreprises d'Antoine Vas, Portugais. Ce Négociant, qui étoit riche de dix mille livres sterling, faisoit depuis long-tems un Commerce particulier avec les Vaisseaux Anglois d'Interlope.

Incendie du Comptoir François d'Albreda.

Le 17 de Novembre, on vit les flammes s'élever avec des tourbillons de fumée au - dessus du Comptoir François d'Albreda. Le Gouverneur de Jamesfort se hâta d'y porter du secours, accompagné de douze Soldats. Mais leur assistance n'empêcha point que l'édifice ne sût fort endommagé, & qu'il

ne pérît un Esclave sous les ruines.

Le Gouverneur se rendit le 22 à Jerga, dans la Riviere de Vintain, pour y traiter, avec le Roi, de l'établissement d'une nouveau Comptoir. L'ancien édifice étoit en si mauvais état qu'il ne pouvoit plus être habité. On obtint du Roi la permission de le rétablir, & Banks, un des Sécretaires de la Compagnie, fut nommé pour y faire sa résidence. Mais, dans ce Voyage, un Matelot, qui se laissa tomber de la Chaloupe, sut entraîné par les vagues. Le lendemain, son corps fur trouvé flottant, & ses Compagnons prirent soin de Corps d'un An-l'enterrer sur la rive. Mais le 24, on le retrouva fort loin de sa fosse, à demi dévoré par les Loups. Il avoit la tête, un bras, & la moitié de l'estomach emportés, sans qu'on pût s'imaginer pourquoi le reste du corps avoit été plus épargné. On lui creusa une fosse plus profonde.

glois dévoré par les Loups.

St Domingo.

Jilfray.

Seaka.

Moore étoit passé le 20 sur la rive du Nord, pour visiter St Domingo, Village composé de quelques Cabanes vis-à-vis du Fort, & qui fournit de l'eau à l'Isle James. Delà il se rendit à Jilfray, qui en est éloigné d'un mille & demi, en traversant des prairies où l'herbe a sept ou huit pieds de hauteur. Il vit, en chemin, quantité de Lezards, qui avoient la tête aussi jaune que l'or. Le 24, il alla, deux milles plus loin, jusqu'à Seaka, Ville habitée par quelques Portugais. Ils y ont une Eglise, mais dont ils sont peu d'usage.

1731.

Le 3 de Janvier 1731, Stoneham, Capitaine du Brigantin le Jean-Marie, Vaisseau d'Interlope, qui étoit arrivé trois jours auparavant, fut arrêté à Jilfray par les Habitans, pour s'être dispensé de payer les droits ordinaires

MOORE.

1731.

nu Roi de Barra. Le Gouverneur envoya l'Enseigne du Fort à son secours ; mais on ne put obtenir sa liberté qu'en promettant de payer cent vingt barres. Le même jour, après dîner, l'Auteur, avec l'Enseigne, nommé Kerr, & deux ou trois Soldats, voulut faire l'essai de la Chaloupe l'Isse-James, qui Anglois est arrêté avoit été nouvellement lancée. Mais il s'éleva un vent si froid qu'ils faillirent par les Negres. d'être submergés. A leur retour, ils virent arriver au Fort un jeune Eléphant, dont les Negres faisoient présent au Gouverneur. On apprit aussi la mort de Forbes, Ecrivain de Joar, après une courte maladie qui lui venoit d'avoir bû avec excès. Le 10, Moore accompagna le Gouverneur dans une visite qu'il rendit à M. de Tredillac, Capitaine du Saint Michel, Vaisseau François qui étoit à l'ancre au Port d'Albreda. Ils y furent retenus à fouper, & ne revinrent qu'à la fin de la nuit.

Le 15, un Sécretaire, nommé Rusling, qui dans une maladie mortelle ne

put s'assujettir à garder sa chambre, sut emporté par la force du mal; mais d'un Anglois. plus effrayé des Loups que de la mort, il demanda instamment que sa sosse eût six pieds de profondeur, pour s'assurer en mourant de n'être pas dévoré par ces animaux carnaciers. Le jour suivant, le Gouverneur accompagné des Capitaines Levinstone & Jenkins, de l'Auteur, & de quelques autres Anglois, se rendirent à bord du Succès, Vaisseau du Capitaine Cummins, qui étoit à l'embouchure de la Riviere. En revenant le lendemain au foir, dans la Chaloupe l'Avanture, ils tomberent sur les rocs de l'Isle Charles, où ils se trouverent tout d'un coup sur quatre brasses de sond. L'inquiétude leur ayant Danger où le sait saire des mouvemens trop précipités, ils se virent aussi-tôt sur le roc, jette imprudeme c'est - à - dire, dans un danger qui augmentoit à chaque moment. Tout le ment. monde prêta la main au travail, sans excepter le Gouverneur. On prit le parti de soulager la Chaloupe, en précipitant dans les slots une provision de farine & la moitié du leste. Enfin s'étant dégagé du péril à minuit, on prit le parti de descendre dans l'Isle pour y attendre le jour. Le matin, Moore & les autres, tuerent plusieurs Oiseaux de mer, & découvrirent un Cérisier, arbre fort rare dans le Pays. Le fruit n'en étoit pas mur; mais l'arbre & les

feuilles ressembloient parfaitement aux Cérissers d'Angleterre.

Le 19 de Février, on vit entrer dans la Riviere un Brigantin, avec Pa- Le Directeur villon François, qui portoit M. de Vans, Directeur géneral des Etablisse- François du Sénegal arrive dans mens de France au Sénegal. Il salua le Fort de sept coups de canon, qui lui la Gambra. furent rendus dans le même nombre. Le jour suivant, il vint d'Albreda, où il avoit jetté l'ancre, pour faire sa visite au Gouverneur Anglois. Il dîna dans le Fort avec tout son cortege; & le Gouverneur s'étant rendu le jour d'après sur le bord François, y demeura jusqu'à minuir. Le 22, un des Empereurs de Fonia, fit demander la permission de venir au Fort. A son débarquement, il fut salué de cinq coups de canon, & reçu par le Gouverneur, qui avoit diverses raisons de le ménager. Son nom étoit Tassal. Il venoit demander de la poudre & des balles, pour se désendre dans une guerre qu'il avoit contre ses voisins. C'étoit un jeune homme fort noir & de très-belle taille. Il portoit pour habit une espece de Hautes - chausses qui lui tomboient jusqu'aux ge- pereur de Forna. noux, & une chemise de coron qui avoit l'apparence d'un surplis. Ses jambes & ses pieds étoient nuds; mais il avoit la tête couverte d'un grand bonnet d'où pendoit une queue blanche de Chévre. Il étoit venu dans un grand Canot

Visite de l'Em-

MOORE. 1731.

avec une escorte de seize Negres, armés de fusils & de coutelas. Trois Tama bours Mandingos marchoient devant lui, en battant d'une seule main, & trois femmes, qui l'accompagnoient aussi, dansoient vivement au son. Il passa la nuit dans le Fort. Le lendemain à son départ, il fut salué de neuf coups de canon.

fon Pays.

Labat nous apprend que le Prince de Foigny ou de Fonia, prend le titre d'Empereur, & qu'il est reconnu dans cette qualité par les Rois voisins, qui Propriétés de lui paye un tribut. Ses Etats n'ont pas beaucoup d'étendue, mais ils sont fort peuplés. Ses sujets sont industrieux & livrés au Commerce. Le Pays leur fournit les nécessités de la vie, avec assez d'abondance pour les partager avec leurs voifins. Les grains, les fruits, les racines & les légumes y croissent de toutes parts, entre plusieurs belles Rivieres qui donnent de la fécondité au terroir. Le vin de Palmier y est de la meilleure espece, & se vend à fort bon marché. Les Bestiaux & la Volaille n'y sont pas plus chers. On trouve dans les Habitans de la douceur & de la civilité. Ils aiment les Etrangers, & particuliérement les François. (63)

Q relques Anglois affailines par les Negres.

Le 28, Craigue & Colwell, Commandans du Brigantin le Rubis, sortirent de la Riviere pour faire voile à la Côte d'or, où ils eurent le malheur d'être taillés en pieces par les Negres. Colwell y périt, avec la plûpart des Matelots. Craigne, s'étant jetré dans la Chaloupe par la fenêtre de sa Cabane, se sauva avec un petit Negre qui le servoit. Le huit de Mars, on sit présent de deux Porc-épics au Gouverneur. Le mêine jour, un Ecrivain, nommé Johnson, fut envoyé à Kolar, dans le Royaume de Barra, pour y établir un Comptoir; mais n'y trouvant point autant d'Ivoire, de Cire & de Gomme qu'on l'avoir esperé, la Compagnie, qui soupçonna ses Agens de quelque défaut de conduite, ordonna que cet établissement sût abandonné en 1733.

Jilfray, grande Ville.

Moore se rendit, le 4 d'Avril, à Jilfray dans le Royaume de Barra. C'est une Ville assez grande, sur le bord de la Riviere, un peu au-dessous de l'Islo James. Elle est habitée par des Mandingos, & par quelques Mahométans, qui y ont une assez jolie Mosquée. Le Comptoir Anglois est dans une situation agréable. Il a plusieurs Jardins qui fournissent des fruits & des légumes au Fort.

Festin magnifi-

Le Gouverneur d'îna le 18 au Comptoir François d'Albreda. Moore donne que, donné par une idée magnifique de cette Fête. On servit à dîner soixante-treize plats, & plus de trente à souper. On tira, dans cet intervalle, plus de deux cens coups de canon. Ce fut au bruit de cette brillante artillerie que la femme d'un Anglois nommé Gilmore, accoucha d'une fille; & Moore fair remarquer que cette observation n'est pas inutile, parce que la mere & l'enfant s'éopinion faufe. tant confervées dans une parfaite fanté, on demeura persuade, contre l'opinion vulgaire, que les femmes blanches peuvent accoucher dans cette partie de l'Afrique sans qu'il leur en coûte la vie.

Le Géneral François étant venu prendre congé des Anglois le 20, il fut salué de treize coups à son débarquement, & du même nombre à son départ. Le jour suivant, il mit à la voile pour St Jago, à bord du Duc de Bourbon. En passant devant le Fort, il salua les Anglois de treize coups, qui lui furent rendus.

Le 15 de Mai, à la pointe du jour, Moore vit tomber de la pluie pour la premiere fois, depuis qu'il avoit pristerre en Afrique. Le soir du même jour Lée, Capitaine de la Perle, Vaisseau de Guerre, arrivé à l'embouchure de la Riviere pour observer les Pyrates, aborda au Fort dans sa Chaloupe, & prit les informations qui regardoient son emploi. Le 20 de Mai, au soir, Punition exemplaire d'un yvro-Colling, Serrurier du Fort, s'étant enivré dans une partie de débauche, tira gne. un coup de mousquer sur un Officier, & le manqua; mais la balle, après avoir failli d'en blesser deux autres, entra dans la Salle où le Gouverneur étoit en compagnie. Cette offense parut demander une punition exemplaire. Il fut enfermé dans une étroite prison, & chassé la corde au cou, du service de la Compagnie. On le fit partir, quelques jours après, sur le Vaisseau la Guinée, qui faisoit voile en Angleterre. Stibbs, second chef du Comptoir, dont la Retour de Stibbs santé avoit beaucoup souffert du climat, prit la même occasion pour retourner dans sa Patrie,

MOORE. 1731.

en Angleterre.

Effet fingulies du Tonnerre.

Situation de

Usage de ses

Le 4 de Juin, la Nymphe de Mer, Chaloupe de la Compagnie, revint du Comptoir de Jereja. Elle avoit été fort endommagée par le tonnerre, qui avoit brisé son mât, mis le seu à son avant, & tué douze Poules qui se trouvoient sur le tillac. L'Auteur prend quelquefois soin d'ôter l'air de puérilité qu'on pourroit trouver à ses remarques. Il observe ici que le tonnerre avoit brisé les os des Poules sans qu'il parût aucune trace de son passage à la peau. Le 29, il accompagna le Gouverneur à Vintain, qui n'est qu'à six lieues de Jamesfort. Ils y arriverent en quatre heures. Cette Ville est située sur la Riviere du même nom. Elle appartient à l'Empereur de Fonia. Sa situation est sur le penchant d'une colline, qui se termine au bord de la Riviere. Elle est habitée par des Portugais & des Mahométans. Sa Mosquée qui est beaucoup plus belle que son Eglise, est couronnée d'un œuf d'Autruche au sommet. Vintain reçoit des provisions en abondance, de la Nation des Flups. Le Canton produit beaucoup de Cire; unique motif qui a porté les Anglois en 1730 à s'y former un Comptoir. Au-dessus de la Ville, il se trouve quelques arbres au milieu d'un beau tapis de verdure, ce qui rend la perspective fort agréable. Le Gouverneur Anglois y fur bien reçu de l'Alkade & du Peuple. L'Empereur s'y rendit lui-même, pour régler l'affaire du Comptoir.

Moore observa les usages des Habitans avec beaucoup de curiosité. L'habillement du Peuple est un Pagne de coton, qui tombe de la ceinture jusqu'aux genoux, avec une autre piece également informe qui leur couvre l'épaule droite. Tous les hommes ont le bras gauche nud. Mais les femmes sont entiérement couvertes, & leurs habits descendent jusqu'au dessous du Habitans. mollet. Elles prennent beaucoup de soin de leurs cheveux, qu'elles coupent en dissérentes formes; & leur parure de tête n'est pas sans agrément. Les hommes ont des bonnets d'étoffe de coton, qu'ils ornent de plumes, & de queues de Chévres. Leurs meubles ne sont pas fort recherchés. Ils consistent dans quelques perites armoires, qui contiennent leurs habits; une natte soutenue de quelques planches, pour leur servir de lit; un grand vase de terre où ils conservent de l'eau; une ou deux calebasses, qui leur servent de tasses; deux ou trois mortiers de bois, dans lesquels ils pilent leur bled; quelques mannequins pour l'y renfermer, & deux ou trois grandes moitiés de calebasses qui leur servent de plats. Ils s'embarrassent si peu d'amasser des provisions,

Tome III.

MOORE. 1731.

qu'ils vendent géneralement ce qu'ils ont de superflu. Dans un tems de famine, ils sont capables de passer deux ou trois jours à jeun. L'Auteur en sut témoin l'année d'après. Mais ils ne peuvent s'abstenir de fumer dans aucun tems. Ils cultivent eux-mêmes leur tabac. Leurs pipes sont d'une terre rougeâtre; c'est-à-dire la tête, qui est tournée assez proprement. Le tuyau est un roseau de cinq ou six pieds de long. Leurs Marchands, qui voyagent beaucoup, portent des pipes qui tiendroient demie pinte. Les maisons de Vintain ont sept ou huit toises de circonférence. Elles sont composées d'argile ou de terre grasse, & couvertes d'herbes ou de feuilles de Palmier. Les portes en font fort petites. Au lieu de tourner sur des gonds, elles coulent dans l'intérieur du mur. L'Auteur trouva toutes les maisons fort nettes, mais infectées d'une odeur de poisson corrompu & d'autres alimens.

Le 2 de Juillet, Moore parti de Vintain avec le Gouverneur pour se rendre par eau à Jereja. Ils furent accompagnés de l'Empereur jusqu'à leur Barque. Jereja & sa si- Jereja (64) n'étant qu'à huit lieues de Vintain, & quatorze de l'Isle-James, ils y arriverent le soir. Cette Ville, où les Anglois ont un Comptoir, est habitée par des Portugais & des Negres Bagnons. Le Commerce y est fort avantageux pour la Cire. Au long de la Riviere, le Pays est agréable & propre à la chasse. Moore y tua une Oye sauvage, qui pesoit vingt livres, & un Serpent verd de cinq pieds de long, qui étoit à devorer un Lézard. Le 5, n'ayant pû trouver de Chevaux, pour voyager par terre, comme ils se l'étoient proposés, ils descendirent la Riviere de Vintain dans leur Barque, & remonterent la Gambra jusqu'à Tankroval. Cette Ville est agréablement située fur la rive. Sa longueur est d'un demi-mille. Elle a, par derriere, à cinq cens pas de distance, une colline couverte de bois, qui régne l'espace de quelques milles au long de la Riviere, & qui offre des promenades fort agréables dans les grandes chaleurs. Tankroval est divisé en deux parties, l'une habitée par les Portugais, l'autre par des Mandingos. Les premiers, qui sont en assez grand nombre, ont une Eglise, & un seul Prêtre, dont le ministere est annuel. Tous les ans il lui vient un successeur de St Jago. Le grand nombre de Canots que les Marchands de la Ville employent au Commerce de la Riviere, la feroit prendre pour un lieu extrêmement fréquenté. Les maisons des Mandingos ressemblent à celles de Vintain. Celles des Portugais sont quarrées, & fort commodes. Le Gouverneur Anglois, après avoir passé quatre jours au Comptoir, rentra dans sa Barque pour rerourner à Jamesfort; mais un de ces orages, que les Portugais nomment Tornado, le força de relâcher à la pointe de Seaka, à six milles de l'Isle James.

Tankroval. Description de cette Ville.

> Le 19 de Juillet, Verman, célebre Négociant de Cachao, qui s'étoit rendu par terre à Jereja, vint conférer sur les affaires du Commerce avec le Gouverneur. Le 13 d'Août, une jeune Esclave, qui étoit à se laver les pieds sur le bord de la Riviere, fut emportée par un Requin, monstre marin, que les Anglois appellent Schark.

Poillon monftrueux nommé Requin ou Sebark.

> François & les Anglois ont des Comptoits; paix. Afrique Orientale, Vol. IV. p. 274 & que dans les querelles des deux Nations,

(64) Labat dit que Jereja n'est qu'à sept l'Empereur ne manque jamais de les réconcilieues de Vintain; qu'il donne son nom à un lier, en prenant parti pour les plus soibles : par-Royaume qui s'étend assez loin au Sud, où les ce qu'il trouve son intérêt à ses entretenir en

Le 24 d'Août, Moore reçut ordre du Gouverneur d'aller résider quelque tems à Joar, pour y apprendre la nature du Commerce sous la conduite de Roberts, & se rendre digne d'être bien-tôt revêtu de la qualité de Facteur. Il partit le 28 avec Roberts, qui occupoit depuis long-tems cet emploi. Dans leur passage, ils essuyerent de violens Tornados, qui les obligerent d'avoir recours plusieurs fois à leur ancre. Ils rencontrerent le Capitaine Ramsey, qui venoit de Joar, où il s'étoit saiss de plusieurs Habitans, pour tirer raison de l'injustice d'un Négociant nommé Serin Donso, qui ayant reçû de lui une somme d'argent, à condition de lui procurer une bonne cargaison, l'avoit indignement trompé. Toute la Ville, révoltée contre la perfidie de Serin Donso, le força de satisfaire Ramsey, & de racheter les Captifs.

Moore arriva au Port de Joar le 4 de Septembre, mais si tourmenté par 11 y arrive fort les mosquites & les mouches de sable, qu'à peine eut-il la force de se traîner incommodé des de la Barque au Comptoir. Le même jour, (65) John Leach, Commandant de la Chaloupe l'Avanture, relâcha au même Port, en revenant de Fatatenda où les espérances du Commerce l'avoient conduit. Mais divers orages lui avoient fait perdre ses ancres, & l'avoient mis dans la nécessité de se

servir de son canon pour y suppléer.

Joar est situé dans le Royaume de Barsalli, à trois milles de Kower, au milieu d'une belle plaine environnée de bois, qui servent de retraite à quantité de Bêtes farouches. On compte deux milles du bord de la Riviere à la Ville. Mais la moitié du chemin se fait par eau, dans une Crique, ou un Canal si étroit, qu'à peine les Barques y peuvent passer. Le reste se fait à pied, & forme une promenade fort agréable dans le tems de la sécheresse, mais sujettes aux inondations dans la saison des pluies. La Ville de Joar est habitée par des Portugais, qui l'avoient autrefois rendue florissante. Elle est tombée depuis quelques années dans la derniere décadence. Il n'y reste pas plus de vingt maisons avec celle du Roi, & celle de la Compagnie, qui congient seule autant d'édifices que toutes les autres ensemble. Un mille au-delà, on rencontre une chaîne de montagnes, couvertes d'arbres & de rocs, qui s'étendent l'espace de cent lieues à l'Est. Elles offrent des promenades fort agréables en Eté; mais les pluies y rassemblent un grand nombre de Bêtes féroces, qui les rendent fort dangereuses. Il se trouve beaucoup de Poisson dans la Crique, & de Gibier dans la Plaine. L'eau de la Riviere est fort bonne à Joar.

Quatre jours après l'arrivée de Roberts & de Moore, le Roi de Barsalli arriva dans cette Ville, accompagné de ses trois Freres, Bumey Haman Seaka, falli vient an-Bumey Haman Bonda, & Bumey Loyi Eminga. Ils étoient escortés de cent glois. Chevaux & d'autant de Negres à pied. Quoique la Maison du Roi sût commode, il voulut se loger dans se Comptoir. Non-seulement il s'empara du lit de Roberts, mais s'étant enivré le soir, il sit tenir ce Facteur par ces gens, & lui prit dans sa poche la clef du Magasin, dont il se servit pour enlever un Baril d'Eau-de-vie. Cette provision ne lui dura que trois jours, au bout desquels il recommença ses recherches. Harrison, autre Facteur An-Tyrannies que glois, qu'une maladie dangereuse retenoit au lit, avoit dans sa chambre une fait exercer.

MOORE. 1731.

Moore va résider à Joar.

Description de

Le Roi de Bar-

MOORE. 1731.

cantine qui contenoir quelques bouteilles de la même liqueur. Sa Majesté l'ayant apperçue ordonna qu'elle lui fût apportée, malgré la réfistance du malade, qui s'efforça de lui persuader que sa cantine contenoit des papiers d'importance. Le Monarque protesta de son côté qu'il sçavoit trop bien distinguer les réservoirs de liqueurs; & se saississant de ce trésor, il ne cessa pas d'être ivre aussi long-tems qu'il lui resta de l'eau-de-vie. Cependant il étoit trop généreux pour n'en pas offrir leur part aux Facteurs. Ses gens, & même ses deux Ministres, dont l'un étoit Géneral de ses armées, & l'autre Intendant de ses Finances, volerent le Comptoir, ouvrirent les armoires & les coffres, & s'accommoderent de tout ce qui picqua leur avarice ou leur curiosité. Quelle apparence, pour quatre ou cinq Anglois, de pouvoir résister à trois cens Negres? Bumey Haman Bonda, un des Freres du Monarque, remplit sa bouche d'eau en seignant de boire, & la souffla au visage de Moore. Le jeune Anglois sensible à cet affront, prit le vase & jetta au Prince ce qui restoit d'eau. Ce fut le commencement d'une querelle sanglante. Le Prince tirant son couteau se précipita sur Moore pour le poignarder. Quelques Seigneurs Negres, qui avoient été témoins de cette scene, s'efforcerent d'arrêter les coups. Ils n'y réussirent qu'à peine. Enfin les plus sensés ayant représenté au Prince l'indécence de sa conduite, exciterent si vivement sa honte & son repentir, qu'il se jetta aux pieds de Moore, en gémissant de sa faute, & ne voulut se relever qu'après en avoir obtenu le pardon. Il devint ensuite son meilleur ami. Une autre fois le même Haman Bonda, vint frapper la nuit à la porte du Comptoir, le pistolet à la main, en déclarant qu'il vouloit entrer dans la chambre du Roi son frere. On l'arrêta malgré ses emportemens. Le Roi, qui en fut informé le lendemain, lui envoya défendre de se présenter devant lui, & le condamna le même jour à lui donner trois Esclaves.

Moore avec le Frere du Roi.

Ductelle de

Violence de ce Prince. Il est pu

> Cette Cour importune partit de Joar le 16, après avoir dépouillé Roberts de tout ce qu'il avoit dans sa chambre, jusqu'à ses Livres, que ces Brigands voulurent vendre à un Marbut de Kower. Mais le Marbut lui dit que c'étoient des Livres de comptes; sur quoi ils les lui laisserent, pour les rendre aux An-

glois du Comptoir.

Le 17 d'Octobre, Harrison sit le voyage de Jamessort, dans la seule vûe de chercher du reméde à des maux terribles, qui lui étoient venus de l'excès des liqueurs fortes. Le 5 de Novembre à minuit, Moore se saisse d'un Domestique Negre qui avoit pris la clef du Magasin sous le chevet de Roberts pendant son sommeil, & qui s'en servoit pour voler des marchandises. Le 12, Autruche sur il passa une Autruche par Joar, chargée (66) d'un Homme qui l'amenoit de Fatatenda, d'où Connor, chef du Comptoir, l'envoyoit au Gouverneur de Jamesfort. Le 3 de Janvier, la Gambra, Vaisseau de la nouvelle Angleterre, arriva au Port de Joar, avec sa cargaison de Sel & de (6-) Rum. Le 18, Moore vit présenter au Roi de Barfalli un Chameau d'une grosseur extraordinaire, de la part du Damel (68) de Kayor, Roi voisin du Sénegal. Ce jour apporta le sujet d'un chagrin fort sensible à l'Auteur, par la mort de

Jaquelle un homme voyage.

1732.

(66) L'expression est si nette, que malgré la peine qu'on sent ici à croire ce fait, on ne peut se dispenser de le rapporter dans les termes de l'Auteur.

(67) Liqueur extraite du Sucre.

(68) Moore dit le Roi de Damel. Mais on a déja remarque que c'est une erreur.

Houghton, son intime ami, qu'il avoit laissé dans la meilleure santé du monde à Jamesfort. Il en rapporte les circonstances, pour servir d'exemple à ceux qui employent les remédes de la Médecine sans précaution. Houghton se sentant indisposé pendant la nuit, pria un de ses amis, qui avoit son lit neite. dans la même chambre, de lui donner dans un verre d'eau, quelques gouttes de Laudanum qu'il avoit apportées d'Angleterre. L'autre, qui étoit dans l'obscurité, versa le Laudanum au hasard; & le malheureux Houghton s'endormit pour ne se réveiller jamais.

MOORE. 1732. Indifcrétion fu-

Retour du Roi deBarfalli à Joar.

Le 22 Janvier, on vit revenir à Joar le Roi de Barsalli, avec un grand nombre de ses Sujets qu'il vouloit vendre pour l'esclavage. Il se mit en possession du Comptoir Anglois, comme il avoit fait la premiere sois; ce qui obligea Moore de dépêcher un de ses gens au Gouverneur & au Conseil de Jamesfort, pour leur demander quelque reméde contre cette perfécution. Il étoit arrivé à Joar une Chaloupe Angloise d'Interlope, commandée par le Capitaine Clarke. Le Roi faisit l'occasion qu'elle lui présentoit de mortifier les Agens de la Compagnie, en affectant de commencer son Commerce avec Clarke. Il prit même des manieres fort hautes avec Roberts & l'Auteur, sous prétexte qu'ils l'avoient offensé en faisant conduire au Fort le Negre qui avoit été surpris dans le Magasin.

Le 27 après-midi, il arriva au Port de Joar un Vaisseau de la Compagnie nommé la Réputation, avec une cargaison d'environ six mille Barres. Mais le Capitaine apprenant la conduite du Roi, ne jugea point à propos de débarquer ses marchandises, & prit le parti d'attendre qu'il se sût retiré avec ses Gardes. Cependant ce Prince continua de commercer avec Clarke, & Nouvelles infultes qu'il fait força même les Facteurs du Comptoir de lui prêter leur Magasin pour y aux Facteurs. placer ses marchandises. Il s'y renfermoit souvent avec son cortege, pour y boire & fumer. Un jour qu'il y étoit en débauche il prit un Mousquet, qu'il ne croyoit pas chargé, & tirant au hasard il blessa Tomba Mendez, fils du

dernier Roi de Barfalli par une femme Portugaise.

Ce Tomba Mendez étoit l'Auteur de toutes les violences où le Roi s'étoit emporté. Dans la haine qu'il portoit aux Anglois, & qu'il avoit sans doute héritée de sa mere, il l'excitoit à ne garder aucun ménagement pour le Comp- duire par I omba toir; car le Roi étoit de fort bon naturel, sur-tout lorsqu'il étoit sobre & Mendez. qu'il avoit la liberté de suivre ses inclinations. Moore lui représenta que s'il eût été malheureusement de l'autre côté du Magasin, la balle auroit traversé les poudres, & n'auroit pas manqué de faire sauter tout l'édifice. Cette idée l'ayant effrayé, il reprocha aux Anglois de tenir des armes chargées, & leur demanda si c'étoit contre lui qu'ils usoient de cette précaution; comme si ses rapines continuelles, ne les eussent pas mis en droit de penser à leur défense. Un de ses Officiers avoit la clef du Magasin, & l'ouvroit chaque nuit pour y dérober quelques marchandises. Tous les Domestiques Négres du Comptoir avoient pris la fuite, dans la juste crainte d'être vendus pour l'elclavage.

Cependant les Troupes de Barsalli partirent le 3 de Février; mais ce ne fut qu'après avoir ouvert le Bureau de Moore & ceux de Roberts & d'Harrison, d'où ils enleverent en marchandises & en autres effets de la CompaRésolution des
pagnie, jusqu'à la valeur de deux cens harres. Ces trois Facteurs prinent en se pagnie pagnie insqu'à la valeur de deux cens harres. pagnie, jusqu'à la valeur de deux cens barres. Ces trois Facteurs prirent enfin son départ,

L iii

MOORE. 1732.

Moore est nom-

mé Chef du

Comptoir.

la résolution de décharger le Vaisseau, après avoir fait l'Inventaire des marchandises qui restoient dans le Magasin; & Moore avec le Capitaine Boys, qui commandoit le Bâtiment, se rendirent à Jamesfort, pour informer le Gouverneur de la situation du Comptoir. Ils y arriverent le 11 de Février; mais le Gouverneur étoit parti depuis quelques jours pour Barring - ding, Ville du Royaume de Barra, où d'autres affaires l'avoient appellé. Il ne revint que le 14.

Il se passa quinze jours avant que le Conseil de Jamesfort eur trouvé le moyen de remédier aux désordres de Joar. Il avoit été si peu satisfait de l'inventaire des marchandises qui restoient au Magasin, que rejettant une partie de la fraude sur les anciens Facteurs, il résolut d'ôter la direction du Comptoir à Roberts & d'en revêtir Moore. Les ordres du Gouverneur furent expédiés dans cette vûe. Moore, qui en étoit l'objet principal, en fut aussi le porteur. Les vents contraires lui firent mettre cinq jours dans le voyage, pendant lesquels il observa que l'eau étoit somache jusqu'à quarante lieues du Fort. Enfin s'étant rendu à Joar, il présenta ses Lettres au Facteur Roberts, qui fut si mécontent de la disposition du Conseil, qu'ayant pris un habit de

Negre, il prit le parti d'aller vivre à Kower.

Situation de Kower,

Cette Ville est à trois milles de Joar, & n'en est séparée que par une plaine, où l'on ne voir aucun arbre, mais qui est couverte de la plus belle herbe du monde. Aussi forme-t'elle un lieu charmant, pour la promenade & pour la chasse. La Ville est divisée en trois parties, qui sont distinguées par différens noms; Kower, Jonakonda & Tourakonda. La premiere & la derniere sont habitées par des Mahométans, & l'autre par des Jallofs. Chaque partie n'a pas moins d'un mille de tour. Elles sont situées toutes trois au pied de plusieurs collines à l'Ouest, avec une plaine d'excellent pâturage à l'Est. On y fait de très-bonnes étoffes de coton. En un mot, c'est la principale Ville

de la Gambra, & la plus célébre pour le Commerce.

Le 22 de Mars, on reçut avis, à Joar que Major, Capitaine du Bâtiment de la Nouvelle Angleterre, avoit été massacré par le Peuple de Kassan, à l'instigation de Choquo Vas, Portugais établi dans cette Ville. Le 23, Pearson, autre Capitaine Anglois, avertit Moore que sur quelques discours qu'il avoit entendu tenir en Portugais aux Habitans de Kower, il ne doutoit pas que le Comptoir de Joar ne fût menacé de quelque insulte, par le conseil de Roberts qui ne respiroit que la vengeance, & l'exhorta beaucoup à se tenir fur ses gardes. Moore aima mieux s'opposer à toutes sortes d'événemens que d'abandonner le Comptoir au pillage. Le même jour, il vit arriver treize Jallofs, qui s'étant introduits avec violence, l'insulterent & le maltraiterent long-tems pour se faire donner de l'eau-de-vie. Il ne put s'en délivrer qu'avec le secours d'un Vieillard du Pays, qui représenta seur injustice aux Jalofs, en les menaçant de porter ses plaintes au Roi. Ils confesserent, en se retirant, qu'ils avoient suivi les conseils de Roberts.

Moore vécut plusieurs jours dans ces allarmes. Tous les Domestiques du Comptoir s'étoient laissés séduire par Roberts, & l'avoient suivi dans son nouvel établissement. Il continua d'envoyer des Jalofs, pour voler le Magasin pendant la nuit. Moore en surprit plusieurs, & punit sévérement leur audace. Aussi-tôt Roberts donnoit avis au Conseil que Moore maltraitoit les

Habitans du Pays.

Roberts tourne sa vengeance contre Moore.

Le 5 d'Avril, Harrison & Davis arriverent sur une Chaloupe de la Compagnie, avec ordre, pour Moore, de remettre la Direction du Comptoir à Davis, & d'accompagner Harrison à Yamyamakonda. Le Conseil déclaroit dans sa Lettre, qu'il regardoit Roberts comme un homme perdu, & qu'avec voyé à Yamyala misérable passion qu'il avoit pour les liqueurs fortes, la Compagnie ne makonda, pouvoit plus rien espérer de ses services. Cependant Harrison envoya, le même soir à Kower, pour le faire presser de retourner au Comptoir. Mais n'osant paroître, il chargea le Messager de répondre qu'on ne l'avoit pas trouvé. Harrison fit renouveller ses instances. Dans l'impossibilité de se cacher, Roberts prit le parti d'obéir. Il reconnut qu'il s'étoit rendu coupable en s'absentant du Comptoir; & la force de ses remords le rendant sincere, il confessa qu'il avoit envoyé plusieurs fois des Jallofs pour insulter Moore. Harrison lui déclara qu'à l'arrivée de Brown, dont Davis & Moore alloient prendre la place à Yamyamakonda, il s'embarqueroit avec lui pour se rendre au Fort, d'où le Conseil avoit résolu de le faire partir pour l'Angle- Roberts effconterre, sur la Guinée, Vaisseau qui devoit mettre à la voile dans deux mois. danné à retour-Moore quitta Joar le 9. Il arriva le 10 à Yanimarrow, le plus agréable Port re. de la Riviere, par la beauté de sa situation, & par l'ombrage qu'il tire d'une multitude d'arbres. Le 15, il se rendit à Kassan, petite Ville à trois milles de Joar, sur la rive Nord de la Gambra. La palissade flanquée de terre, dangereuse, dont elle est environnée, avec des ouvertures pour la Mousqueterie, & des Tours d'observation, la rendent capable d'une fort bonne défense. Aussi étoitelle fans cesse en guerre avec quelqu'un des Cantons voisins. Les Agens & les Messagers de la Compagnie n'étoient pas plus respectés par ses Habitans. Mais en 1724 la plûpart furent faits prisonniers; & le Slati qui se nommoit Makamar, ayant été forcé de prendre la fuite, se retira dans une Ville nommée Medina, sur la Riviere Sami, où il vivoit encore en 1732. Depuis le même tems, celle de Kassan est devenue une des plus paisibles du Pays. Aussi-tôt que les Anglois y furent descendus, tout le Peuple s'étant assemblé autour d'eux, ils demanderent au Slati d'où lui étoit venu l'audace de tuer le Capitaine Major. Il fit une réponse que Moore prit soin d'écrire sur le champ dans ces termes:

" Il y a peu d'années que cette Place jouissoit d'un Commerce considérable; le Chef de Kasian

» ce qui attiroit plusieurs Vaisseaux étrangers, qui maltraitoient quelquefois fait de sa conduis-» les Habitans, & qui enlevoient sans droit & sans sujet nos amis & nos te-» parens. L'année derniere, votre Capitaine Stoneham, prit un de mes » Neveux, fous prétexte que le Seigneur Choquo Vas, Portugais qui demeu-» re dans cette Ville, ne lui avoit pas tenu sidélement sa parole. De même, » votre Vaisseau de la nouvelle Angleterre commençoit à me traiter fort " mal. Lorsqu'il fut arrivé dans mon Port, le Roi du bas Yani, dans les » Etats duquel cette Ville est située, m'envoya un Esclave à vendre. Je le

» menai au Capitaine Major. Mais comme il n'avoit pas de bonnes mar-» chandises, ou du moins de marchandises à mon gré, je differai le marché » jusqu'après la réponse que je voulois recevoir du Roi sur mes difficultés.

» Le Capitaine ayant souhaité que l'Esclave demeurât sur son bord jus-» qu'à la réponse du Roi, j'y consentis. Le Roi me sit désendre de ven-» dre l'Esclave, parce qu'il n'étoit pas satisfait des marchandises. Je retour-

MOORE. 1732.

Moore est en=

Kaffan , Ville

MOORE. 1732.

» nai à bord pour communiquer cette réponse au Capitaine. Il se mit en " colere, & refusa de me rendre l'Esclave. Je ne me plaignis pas beaucoup; » mais étant rentré dans la Ville j'assemblai mon Peuple, & je lui expli-» quai le cas. Nous rappellâmes toutes les injures que nous avions reçues » d'un grand nombre de Commerçans particuliers, & nous prîmes la réso-" lution d'arrêter le Vaisseau. Le Capitaine fut tué dans l'action; & j'en eus » beaucoup de regret; mais je donnai sa Chaloupe, avec des provisions, au » reste de ses gens, & je leur laissai la liberté de partir.

Telle fut, dit Moore, la réponse de Slati. Elle nous fit juger que les Habitans étoient résolus de soutenir leur action; & nos forces n'étant pas sussifantes pour les réduire, nous prîmes le parti de retourner à bord & de con-

tinuer notre voyage.

Divers Comptoirs de la Com-

Le 16, Moore arriva devant Bruko, qui est située sur la rive Sud de la Gambra, dans le Pays de Jemarrew, à un demi-mille de la Riviere. La Compagnie y forma un Comptoir dans la même année; mais il fur brûlé pagnie Angloise. l'année suivante, & tout-à-fait abandonné en 1735. Moore s'y arrêta trois jours, & se rendit ensuite à Dubokonda, pour y conférer avec les Chefs de cette Ville sur l'établissement du Comptoir à Bruko, qui est sous leur protection. Le 20, il sit voile à Kuttejar, où la Compagnie avoit autrefois un Comptoir, qui fut détruit en 1725 par les inondations, & transferé à Sami, sur la Riviere du même nom. Le 26, il arriva au Port (69) d'Yamyamakonda.

> Cette Ville est située sur la rive Nord de la Gambra, environ quarante milles par terre au-dessus de Bruko, & presqu'à la même distance au-dessous de Faratenda. Trois milles plus loin, dans les terres, on trouve la Ville de Sutamor, près de laquelle est un Lac qui abonde en poisson. La Compagnie avoit établi en 1730, un Comptoir à Yamyamakonda. Il fut brûlé, & rebâti, deux ans après. Moore s'y arrêta, tandis qu'Harrison continua son

voyage.

Eclairs prodigieux.

Moore s'arrête

à Yamyamakon-

Il se passa peu de nuirs où l'air ne sût enstammé, aux environs de Yamyamakonda, par une prodigieuse quantité d'éclairs. Moore les observa soigneusement, sans en pouvoir pénétrer la cause. Le 6 de Mai, il sur visité Mumbo Jumbo. par un Mumbo Jumbo, invention mystérieuse des Habitans (70) pour imposer du respect & de la soumission à leurs femmes. Le 10, un Esclave de la Compagnie, étant à se laver dans la Riviere, sur emporté par un Crocodile.

Retour de Harwifon.

Le 10 de Juin, Harrison revint sur la Chaloupe, l'Avanture, commandée par le Capitaine Leach. Il avoit remonté vingt-deux lieues au-delà de Fatatenda, dans l'Esquif de la Chaloupe, pour faire de nouvelles découvertes sur la Riviere; mais il avoit été arrêté par une chaîne de rocs, qui avoit été le terme de son voyage. Le soir, Moore ayant visité Harrison sur sa Chaloupe, un affreux Tornado, qui s'éleva subitement, les mit dans le dernier danger. Tandis qu'ils travailloient à s'en garantir, il entra dans la Cabane

Tornado. Mouches fingulieres.

> (69) La Carte le met à cinquante-cinq par cau. Voyez les Relations précedentes. milles par terre, c'est à dire en ligne droite. de la Riviere, c'est environ soixante-dix milles

(70) C'est une imitation de l'Horey, qu'on En ajoûtant un cinquieme pour les détours a vû dans la Relation de Jobson. Cet usage fera mieux expliqué par l'Auteur,

une

une multitude étonnante de certaines Mouches à grandes ailes, qui se précipiterent sur les chandelles. Une partie s'y brûla les aîles. Celles qui se reposerent sur les tables, & dans d'autres lieux, ne parurent plus qu'autant de gros vers, de l'espece qui s'appelle Maggots. Il s'y trouva aussi plusieurs autres

insectes, que Moore prit plaisir à dessiner.

Le 24, les eaux de la Riviere commencerent à s'ensler, & l'on ne vit plus aucun signe de la marée. Quelques jours après, Moore partit à cheval pour se rendre à Nakkaway. La premiere nuit, il arriva au Port de Bassi, dans le Royaume de Tomani, au Sud de la Gambra, à quinze milles de Yamyamakonda par terre. Le chemin est couvert de bois, & traversé par une colline assez escarpée. Moore n'eut pas d'autre logement que la Cabane d'un Negre. Le lendemain, ayant laissé son Cheval à Bassi, il passa la Riviere dans un Moore à Nakpetit Canot; & marchant à pied l'espace de sept milles, moitié bois & moi-kaway. tié plaine, il découvrit Nakkaway, Ville du haut Yani, au Nord de la Riviere. Les Habitans lui firent un accueil fort civil, quoiqu'ils passent pour brutaux, & qu'ils soient en esset mal disposés pour les Etrangers, comme la

plûpart des autres Nations du même Pays.

Tome III.

C'étoit autrefois l'usage du même Canton, & Moore ajoûte qu'il en reste encore des traces, que celui qui avoit vendu quelque chose le matin, pouvoit rompre son marché avant la fin du jour en restituant le prix qu'il avoit reçu, pourvû qu'il ne manquât pas de faire sa demande avant que le Soleil fût couché. Le Gouverneur de la Compagnie Angloise en avoit fait l'expérience douze ans auparavant. S'étant arrêté à Nakkaway dans un Voyage gloisest la dupe. de Commerce, il y avoit acheté une Vache, qui ne lui avoit couté qu'une barre. Après l'avoir payée, il avoit jugé à propos de lui couper la queue. Le Negre s'en étant apperçu prit la résolution de tirer avantage de la coutume établie. Il retourna vers le Gouverneur; & feignant de vouloir marier le lendemain sa fille, à qui il étoit obligé de faire une dot, il redemanda sa Vache, comme le seul bien qu'il eût à donner. L'Anglois, sans se défier de l'artifice, ordonna sur le champ que la Vache sût rendue. Ses gens l'amenerent. Mais le Negre, affectant beaucoup de surprise, déclara que ce n'étoit pas sa Vache, que la sienne avoit une queue, & qu'il étoit surprenant qu'on cherchat à le tromper. Le Gouverneur lui expliqua naturellement qu'après l'avoir achetée, il lui avoit coupé la queue. Quoi? s'écria le Negre, vous avez coupé la queue de ma Vache; l'estimois ma Vache trois cens barres avec sa queue. Vous ne partirez pas sans me les avoir payées. En vain le Gouverneur représenta que l'ayant achetée, elle étoit devenue son bien, & qu'il avoit eu le droit d'en disposer. Tous les Habitans ayant pris parti contre lui en faveur de l'usage, il fut obligé de payer trois cens barres pour la queue d'une Vache. Il prit même le parti de dissimuler cet affront; & lorsqu'il eut acheté son nombre d'Esclaves, il quitta Nakkaway sans se plaindre. Mais il ne faisoit que différer sa vengeance. L'année suivante, ayant fait armer une grande Chaloupe, sur laquelle il mit jusqu'à douze canons, il publia qu'elle Gouverneur. étoit destinée pour faire un voyage de Commerce. On ignora qu'il s'y fat lui-même embarqué; & pendant toute la route il se cacha soigneusement, Lorsqu'il fut devant Nakkaway, il fit descendre le Capitaine, pour annoncer aux Habitans qu'on arrivoit avec une belle cargaison & qu'on avoit

MOORE. 1732.

1732.

besoin d'Esclaves. Six Chefs de la Ville, entre lesquels se trouvoit le Maître de la Vache, s'empresserent de se rendre à bord. S'ils furent extrêmement surpris d'y reconnoître le Gouverneur, ils ne furent pas moins effrayés de se voir arrêter par son ordre & charger de chaînes. Cependant de six qu'ils étoient, on en relâcha un, pour aller déclarer à la Ville que le Gouverneur étoit venu demander la restitution de ce qui lui avoit été pris avec autant de perfidie que d'injustice; & tandis qu'on mettoit le Negre à terre dans l'Esquif, la Chaloupe sit connoître par une décharge de son artillerie qu'on étoit en état de pousser plus soin la vengeance. Les Habitans, trop persuadés qu'ils n'étoient pas capables de résister à des forces supérieures, se hâterent d'envoyer à bord dix de leurs meilleurs Esclaves, qui, à trente barres par tête, faisoient la somme qu'ils avoient extorquée au Gouverneur. Ils confesserent en même-tems leur faute; & reconnoissant qu'ils avoient mérité d'être punis avec plus de rigueur, ils promirent que la Compagnie n'auroit jamais à se plaindre de leur bonne foi.

Le 8 de Juillet, le Capitaine Boys, & Galand, Facteur de Bruko, arriverent au Port de Yamyamakonda, pour avertir Moore que la Chaloupe l'Avanture, partie de l'Isle-James avec cent mesures de Sel & deux cens Galrour les Comp- lons de Rum, se trouvoit arrêtée vis-à-vis Bruko par la force du vent, & que dans la faison où l'on étoit déja, il y avoit peu d'apparence qu'elle pût avancer plus loin. Il fut résolu de la décharger à Bruko, pour attendre un tems & des occasions favorables. En effet les orages étoient si fréquens, qu'un

Magasin de Coton sut renversé par un Tornado. Cépendant on trouva moyen, le 28, de faire amener la provision de Rum à Yamyamakonda, dans un Canot à six rames. Cette résolution sut prise au hasard de tous les événemens, parce que le Rum est d'un Commerce fort avantageux dans la saison

des pluies.

à Farstenda avec Johnson.

toirs.

Le 29, on vit arriver à Yamyamakonda, Johnson, nommé par le Conseil pour succéder à Peters, second Facteur de Fatatenda, qui étoit mort nou-Moore se rend vellement. Moore partit avec lui pour Fatatenda le 24 d'Octobre. Ils passerent le matin par Kanuba, petite Ville qui a son Port à deux milles. Vers midi, ils arriverent à Bassi, autre Port à dix milles de Kanuba. A trois heures après-midi, ils traverserent Burda, résidence de l'Usurpateur de Tomani. Deux heures après, ils passerent à Kolar, dans le Royaume de Kantor; & six milles plus loin ils arriverent vis-à-vis de Fatatenda, où ils traverserent la Riviere. Sa largeur, dans cet endroit, est égale à celle de la Tamise au Port de Londres. Son cours y est fort rapide, & le Canal très-profond. Dans le tems de la sécheresse, les marées s'y élevent de trois ou quatre pieds; mais beaucoup moins dans la saison des pluies. Des deux côtés de la Riviere, le s'tuation de ce Pays est couvert de bois. Il est fort bas du côté du Sud; mais le Comptoir est situé sur la rive du Nord, dans le Royaume de Woolli, à dix milles de toute autre Habitation. La vue s'étend sur la Riviere l'espace de plusieurs milles, & découvre au loin, sur l'autre bord, une grande partie du Royaume de Kantor. Dans un lieu si désert, on entend, pendant toute la nuit, les cris d'une infinité de Bêtes farouches. Ce Comptoir fut abandonné l'année suivante. Hamilton demeuré seul, c'est-à-dire, sans aucun Anglois, depuis la mort de Peters, reçut une joye extrême de l'arrivée d'un nouveau Facteur.

MOORE. 1732.

Moore se disposoit à retourner au lieu de sa résidence, après avoir passé deux jours à Fatatenda; lorsqu'il sut arrêté par un Messager de Huma Badji, Usurpateur de la Couronne de Tomani, qui le pria d'attendre l'arrivée de son Maître. En effet, Huma Badji parut le même jour, avec une escorte de Badji, & caracdeux cens Hommes bien armés, qu'il se proposoit d'envoyer au secours du tere de cet Usur-Roi de Woolli, contre le Frere de ce Prince, qui avoit excité la révolte au Pateur. sein de ses Erats. Huma Badji est fils du dernier Roi de Tomani; mais par une loi qu'on a déja rapportée, la Couronne devant passer sur la tête de son Cousin, il a trouvé le moyen de persuader au Peuple, ou du moins de publier que le Roi son Pere n'est pas mort. Une troupe de gens résolus, qu'il entretient dans la Ville de Burda, soutiennent son usurpation; & personne n'ose mettre en doute que le feu Roi soit vivant. Il est lui-même fort âzé, mais aimé de ses sujets. En joignant quelques Volontaires à ses Gardes, il a trouvé le moyen de conquérir le Royaume de Woolli, qu'il a donné au Roi qui le posséde actuellement. Aussi regne-r'il dans les Etats de ce Prince, avec autant d'autorité que dans les siens. Il y est même plus redouté; car les Habitans de Sutamor, Ville de Tomani, à trois milles de Yamyamakonda, marquent peu de respect pour ses ordres. On le voit rarement au Comptoir de cette Ville. Mais à Fatatenda, il traite les Facteurs Anglois avec peu de ménagement. Il leur demande sans cesse des marchandises, & sur le moindre refus, il employe la force pour les prendre. Il est si passionné pour les liqueurs fortes, qu'il arrache aux Facteurs jusqu'à leur propre provision. Ils sont obligés de l'enterrer dans les bois à l'arrivée de ce Tyran, & de s'en priver jusqu'à son départ.

Moore avoit eu dessein d'aller de Fatatenda à Nakkaway, en suivant la Ri- Moore revient viere du côté du Nord; mais les criques, qui sont en grand nombre sur cette par terre à son rive, commençant à se ressentir de l'augmentation de la Gambra, il craignit de trouver des obstacles invincibles. Il reprit du côté du Sud. Une petite montagne qu'il eut à traverser, entre Burda & Bassi, lui parut la plus roide qu'il eut passée de sa vie. C'est un rocher continuel qui ne laisse pas d'être couvert d'arbres. Il arriva le soir au Port de Bassi, où il passa la Riviere pour se rendre à Nakkaway. Après y avoir employé la nuit à ses affaires, il repassa le matin à Bassi; & montant sur le Cheval qu'il y avoit laissé, il regagna

le Comptoir d'Yamyamakonda.

Le 22, il observa que la marée recommençoit à monter & descendre. Changement du L'air, qui avoit été d'une chaleur excessive depuis vingt jours, devint plus tems.

froid & plus pésant. Il s'élevoir des brouillards le soir & le matin.

Moore partit le 31 à la pointe du jour, pour se rendre à Bruko, où il Moore se rend vouloit que son Sel fût mesuré sous ses yeux. A neuf heures du matin, il par terre à Brupassa par Buille, Ville agréablement située, dans une vallée qui est environnée de hautes montagnes. A midi, il entra dans Kora, petite Ville de Jemarrew, où l'ancien Empereur, après avoir été chasse par le Peuple de Dubokonda, vit tranquillement comme en exil. Six milles plus loin, à l'Ouest, on apperçoit une autre Ville de même nom, dont les environs sont de grandes campagnes semées de riz. Le soir, Moore se rendir à Chaukonda, grande Ville, environnée d'un cercle de palissades, au pied d'une monragne pierreuse, qui termine la plaine à quatre milles de la Gambra. Il s'y

MOORE. 1732.

Situation & force de Dubokonlogea chez l'Alkade. Sa chambre étoit spacieuse. Pour lit, il y trouva une natte affez propre, soutenue par des sourches de bois; mais il y sut cruellement tourmenté des mosquites. Cet Alkade devint Empereur de Jemarrew, l'année que l'Auteur revint en Angleterre.

Le jour suivant, Moore étant parti de grand matin, arriva vers midi à Dubokonda, Ville bien fortifiée suivant les usages du Pays. Elle est située au Sud de la Riviere, à neuf milles de Bruko. On y distingue deux Villes; l'une entourée de pieux, ou plutôt d'arbres, fichés dans la terre à fort peu de distance, & joints par un parapet de terre qui a la force des murs de brique. L'autre environnée seulement de roseaux & de clayes, comme les Parcs où l'on renferme les Moutons dans plusieurs Pays de l'Europe. Cette derniere méthode est la plus commune dans toutes les Villes, & même dans les Comptoirs de la Gambra. Les Habitans de Dubokonda ont secoué le joug de l'Empereur de Jemarrew, leur Monarque légitime, & lui ont donné un successeur qu'ils nomment Suma. A trois heures après midi, Moore arriva dans la petite Ville de Kolikonda, qui est renommée par les agrémens des jeunes Filles. Il entra le soir dans Bruko, d'où l'on compte quarante milles julqu'à Yamyamakonda.

Entretien de Moore avec un Empereur détrô-

Deux jours lui ayant sussi pour terminer ses assaires, il se remit en chemin le 29. Il passa la nuit à Chaukonda. Le lendemain il arriva le matin à Kora, où l'Empereur détrôné lui envoya un plat de riz fort dégoutant, & le fit prier de venir passer avec lui quelques momens. Ils se promenerent pendant deux heures. L'Empereur prit plaisir à raconter toutes les circonstances de sa déposition, & se félicita de trouver plus de contentement dans sa retraite, qu'il n'en avoit jamais goûté dans son ancienne grandeur. A midi, l'Auteur traversa Fetiko, sur les frontieres de Jemarrew. Cette Ville avoit été considérable dix ans auparavant; mais la férocité de ses Habitans avoit causé sa ruine. Un Seigneur de Tomani, nommé Klargi Soli, étant venu pour s'établir sous leur protection, avec une suite nombreuse, ils avoient pillé ses Bestiaux & maltraité son cortege. Dans le ressentiment de cette insulte, Klargi Soli secondé de ses gens avoit fondu sur eux les armes à la main, lité en honneur & leur avoit fait quantité de prisonniers pour réparer sa perte. Ils avoient été ti deshonorés par cette avanture, que tout le monde fuioit une Ville où l'on respectoir si peu les droits de l'Hospitalité. Moore arriva le soir à Yamyamakonda.

Droit d'hospitachez les Negres.

Le 20, à huit heures & demie du soir, il y eut une éclipse totale de Lune,

qui dura jusqu'à dix heures & un quart.

Le 18 Décembre, Connor, affocié de l'Auteur, dans les soins du Comptoir, partit pour Nakkaway. Dans son absence, Moore reçut avis de l'Alkade de Bruko, que le Comptoir avoit été consumé par le feu, & que le Facteur, Philippe Galand, devenu fou de cet accident, avoit tenté de se noyer. Ayant fait rappeller aussi tôt Connor, il partit immédiatement pour Bruko, où il fe rendit dans l'espace de vingt heures. Il trouva la santé de Galand aussi dérangée que sa raison. L'Alkade s'étoit saisi de la clef du Magasin, que la flamme avoit heureusement épargné, & la remit si lelement à l'Auteur, qui écrivit sur le champ au Conseil pour l'intormer de cette disgrace. Le lendemain on vit remonter sur la Riviere une longue Barque, qui appar-

Incendie du Comptoir de Bruko.

tenoit au Trial Snow, Vaisseau d'Interlope, commandé par le Capitaine Clarke. Quelques Negres ayant demandé à ses gens qui ils éroient, ils répondirent qu'ils appartenoient au Seigneur Antoine Vas, Portugais de Tankroval, & qu'ils alloient au Port de Bassi pour en amener des Esclaves. Ce déguisement venoit de la crainte des Habitans du Pays, que plusieurs Vaisseaux & son malheur. d'Interlope avoient maltraités, & que l'exemple du Slati de Kassan avoit mis dans la disposition de repousser l'insulte par la force. Cependant la même Barque descendant la Riviere, à la fin du jour, le 6 de Janvier, son Pilote, qui se nommoit Hayes, ne sit pas difficulté de s'approcher de la rive pour saluer Moore. La raison étoit revenue à Galand. Ausli-tôt qu'il eut appris l'arrivée d'une Barque Angloise, il vint supplier Hayes de le recevoir à bord, & de le conduire au Capitaine Clarke, sous prétexte qu'il avoit besoin d'acheter mille choses nécessaires. Envain Moore & l'Alkade s'efforcerent de lui faire perdre cette pensée. Il partit vers minuit avec la Barque. Le lendemain à midi, LePilote se noye un Negre, qui le servoit, revint à Bruko, pour apprendre à Moore que son

MOORE. 1733.

Barque du Capitaine Clarke,

avec un Facteur.

Avanture de la

Elle périt.

On tâche d'en fauver les débris.

Mij

Maître & le Pilote Hayes s'étoient noyés. Tandis que Moore réflechissoit sur cet accident, les Matelots & l'Interpréte de la Barque arriverent à Bruko, & lui raconterent leur infortune. Vers quatre heures du matin, se trouvant près des Isles Sappos, ils avoient entendu sortir du fond de l'eau un grand bruit qui répondoit à la tête, de la Barque. L'Interpréte Negre les ayant assurés qu'ils étoient sur une basse fréquentée par les Chevaux marins, Hayes avoit fait tirer un coup de fusil Barque. pour les effrayer. Mais un de ses animaux, qui avoit peut-être été blessé du coup, heurta si furieusement la Barque, à coups redoublés de dents ou de pieds, qu'il brisa une planche du fond. Hayes averti qu'elle se remplissoit d'eau, donna ordre qu'on gagnât aussi-tôt la terre. On n'en étoit qu'à dix toises, lorsque la Barque s'étant abîmée tout d'un coup, Hayes & Galand, qui ne sçavoient pas nager, eurent le malheur de périr dans les flots. Ceux qui avoient eu le bonheur de gagner la rive y demeurerent jusqu'à midi, visà-vis l'endroit où la Barque s'étoit enfoncée. Mais pressés par la crainte des Bêtes farouches, autant que par la faim, ils venoient implorer le secours de Moore, en attendant l'occasion de rejoindre leur Capitaine. Comme la Barque s'étoit enfoncée par son propre poids, & qu'elle étoit tombée directement, ils avoient jugé par la hauteur dont son mât surpassoit l'eau, qu'elle n'en avoit pas plus de cinq pieds sur le Pont, du moins dans la basse marée. Moore se persuada qu'on pouvoit sauver une partie des marchandises, qui consistoient en Cire & en Ivoire. Il fit forger des crocs par un Serrurier du Comptoir; & joignant aux Matelots cinq ou six Domestiques de la Compagnie, il les exhorta vivement à recueillir les débris de leur naufrage, tandis qu'il écriroit au Capitaine Clarke, pour l'informer de son malheur. Il prit effectivement la plume. En écrivant, il fut interrompu par un bruit qu'il entendit à sa fenêtre. L'inquiétude de tant d'évenemens l'ayant fait sortir le pistolet à la main, il fut surpris de trouver une Vache à demi dévorée par un Loup. Deux jours après, les Marelots de Clarke revintent à Bruko, avec le chagrin de n'avoir pû retrouver leur Barque. Mais ils avoient découvert en chemin trois caisses de Cire, une autre caisse vuide & une rame. Ils étoient portés à croire que la Barque avoit été pillée dans leur absence, d'autant plus

1733.

Suma forment des prétentions.

qu'ils avoient trouvé sur la rive une zagaye, qu'on devoit y avoir laissée par oubli. Le jour suivant vingt Negres du Suma, nouvel Empereur de Dubokonda, vinrent au Comptoir, & prirent entre les mains des Matelots la Cire qu'ils Les Negres du avoient trouvée sur la rive. Ils se prétendoient en droit de les enlever euxmêmes & de les vendre pour l'esclavage. Mais l'Alkade de Bruko, & Moore, obtinrent à force d'instances, qu'on attendît l'arrivée du Capitaine Clarke pour terminer ce différent. Les Negres fondoient leurs prétentions sur les droits de l'Empereur leur Maître, & sur les insultes qu'ils avoient reçûes des Vaisseaux Anglois d'Interlope. Le Commerce sur la Riviere n'étoit permis, disoient-ils, qu'aux Vaisseaux de la Compagnie & à ses Comptoirs. parce qu'elle avoit des Traités avec tous les Princes du Pays. Mais ils étoient résolus de ne pas souffrir plus long-tems que des Particuliers, sans autorité, vinssent s'enrichir de leurs dépouilles en outrageant leurs Villes. Enfin, ils demandoient que le Capitaine Clarke rachetât ses gens à cent barres par tête, fans quoi ils menaçoient de les rerenir prisonniers toute leur vie. Après une dispute qui dura six heures, Moore fut forcé de leur dire, que s'ils s'obstinoient dans leurs résolutions, la Compagnie retireroit bien-tôt son Comptoir, & qu'il alloit écrire au Fort qu'on ne lui envoyât plus de marchandises; au lieu que s'ils vouloient rendre les Matelots, il s'engageoit, par l'amitié qu'il portoit au Capitaine Clarke, à leur faire un présent d'eau-de-vie & de quelques autres marchandises. Cette proposition eut plus d'effet que tous les raisonnemens. Cependant Moore fut obligé de payer six barres pour obtenir de l'Empereur la liberté de renvoyer les Matelots par la Riviere.

Moore les ap-paise par quel-ques présens.

Il est nommé Facteur de Bru-

Feux célestes,

Le 21 de Janvier, il reçut ordre de la Compagnie, par le Capitaine Luson, qui arriva sur la Chaloupe l'Isle-James, de résigner à Connor le Comptoir de Yamyamakonda, & de prendre la direction de celui de Bruko. Luson lui apportoit des materiaux pour le rebâtir. Ainsi ce Comptoir prit en peu de tems une nouvelle face: ce qui n'empêcha pas la Compagnie de l'abandonner l'année suivante. Bruko est à soixante-dix lieues au-dessus de Joar, sur la rive Sud de la Gambra, dans le Pays de Jemarrew. Le 5 de Février, Moore reçut avis que le Capitaine Williams, Commandant d'un Brigantin qui commerçoit à Joar, ayant acheté des Esclaves, & n'apportant point assez Révolte d'Es- d'attention à les garder, avoit été surpris dans une révolte, & s'étoit vû forcé de chercher son salut à la nage, après avoir perdu la plus grande partie de ses gens. Il avoit eu les doigts misérablement coupés dans l'action. Enfin, s'étant rendu à Jamesfort au travers de mille dangers, il y avoit été reçu favorablement par le Gouverneur, qui lui avoit accordé son passage en Angleterre.

Le 16 de Mars, on fut effrayé pendant toute la nuit par un furieux tonprésages de guer-re pour les Ne- nerre, & par des feux volans, qui furent regardés comme un prodige dans cette saison. Les Habitans prirent ces Phénomenes pour un présage de guerres & de troubles dans le Pays. Moore observe que l'année suivante ne sut pas tranquille, sans se croire obligé, dit-il, d'en attribuer la cause au tonnerre & aux feux volans; mais il ajoûte que les Comptoirs en tirerent beaucoup d'avantages, par la multitude d'Esclaves qu'ils eurent l'occasion d'acheter. Le 4 d'Avril, le même Vaisseau de la nouvelle Angleterre, qui avoit été maltraité à Kassan l'année précédente, passa devant Bruko pour se rendre à

Yamyamakonda. Il étoit si bien armé qu'on le jugea résolu, ou de se procurer un Commerce heureux par la force, ou de tirer vengeance de l'insulte qu'il avoit reçûe à Kassan. Le 27, Moore trouva dans une Ville voisine de Bruko, un monstrueux Scorpion, qui avoit douze pouces entiers de lonScorpion, Eclipgueur. Le 11 de Mai, il partit pour Joar dans la Chaloupe Françoise du setotal de Lune. Sieur le Maigre; mais ayant rencontré le Capitaine Sanby, qui remontoit la Riviere avec la cargaison de Sel, & qui lui apprit que l'Isle-James avoit reçu de Londres un nouveau Gouverneur, il prit le parti de retourner à son Comptoir avec Sanby. Ils essuyerent en chemin un Tornado fort violent. Le 12, il y eut une éclipse totale de Lune, qui dura l'espace d'une heure.

Comme l'arrivée d'un nouveau Gouverneur apporte toujours quelque changement dans le sort des subalternes, Moore attendoit impatiemment les ordres du Conseil, lorsqu'il vit paroître la Nymphe de Mer, commandée par le Capitaine Brown, qui lui amenoir un associé dans les fonctions du Comptoir. Hull, nouveau Gouverneur, lui envoyoit avec ce Lieutenant, Hull, nouveau un renfort de marchandises pour le Comptoir, & de longues instructions, Gouverneur l'Ille James. dont il a crû devoir conserver la substance, parce qu'elle sert à faire connoître

quelle étoit alors l'administration du Commerce.

Après un compliment sur la satisfaction que le Conseil avoit de sa conduite, & quelques exhortations à continuer de remplir ses engagemens, on lui ordonnoit;

1. De faire présent au Suma de cinq Gallons d'eau-de-vie, à l'occasion du Instructions qu'il changement des Gouverneurs, & d'assurer ce Prince que la Compagnie étoit envoye à Moore, Elles font conrésolue d'encourager plus que jamais le Commerce, sur-tout pour les Cuirs, noître l'adminis-

l'Ivoire, la Cire, le Coton, & les Gommes.

2. De se procurer autant qu'il pourroit d'une certaine liqueur rouge, qui coule en abondance d'un arbre nommé Pare de Sange (71), & qui s'endurcit en consistence de gomme; & de le payer hardiment une demie barre la livre, parce que cette gomme est précieuse.

3. De ménager avec soin les Chefs d'argent (72), & de n'en pas faire d'au-

tre usage que pour le Commerce.

4. De se borner à son Comptoir, sans se mêler jamais de payer les gages, les salaires, ou les dertes des autres Domestiques & Ouvriers de la Compagnie; parce que tous les emplois d'argent qu'il feroit ainsi pour d'autres usa-

ges que ceux de son Comptoir, seroient mis sur son propre compte.

5. De ne faire aucune société de Commerce avec les Marchands, soit Mandingos, soit Portugais, sous prétexte d'y faire trouver de l'avantage à la Compagnie, parce qu'il est certain au contraire, qu'ils cherchent toujours à gagner quelque chose sur les Esclaves & sur l'or, & qu'on trouve bien mieux son compte à traiter directement avec les Negres.

6. De mettre tant d'ordre dans les Livres de compte, qu'on pût être sans

(71) C'est plutôt Pao de Sangre, qui signifie en Portugais Bois de sang. C'est l'arbre qui produit le sang de Dragon.

(72) On entend par ce terme, des Barres de fer, des Colliers de cristal, des Dollars à l'Aigle déployée, des Baffins de cuivre & des Arangos. On a déja remarqué qu'une barre, nommée simplement, est un mot vague, qui fignisse une certaine quantité de marchandises. Une Barre, dans le Commerce Anglois, étoir alors l'équivalent d'une once d'argent,

MOORE. 1733.

tration du Commerce Anglois.

MOORE. 1733.

cesse en état de comparer les transactions passées avec les présentes, & que les Facteurs suivans, y trouvassent une régle de conduite. C'étoit dans certe vûe que la Compagnie avoit ordonné une méthode qui servoit à faire remarquer les pertes & les gains au premier coup d'œil. Dans la suite on vouloit envoyer aux Facteurs le tarif des marchandises qu'ils recevroient, sur le pied qu'on les auroit achetées en Europe; afin qu'ils les couchassent de même sur leurs Livres; & qu'à mesure qu'elles seroient échangées ou vendues, ils évaluassent ce qu'ils auroient reriré en Barres, en Schellings, & en Sous, qui paroîtroient à côté du premier compte.

7. Qu'à chaque renvoi, le Facteur devoit non-seulement marquer ce qu'il auroit tiré de ses marchandises, mais spécifier la nature & la quantité de ce qu'il auroit donné en particulier pour tel nombre d'Esclaves, & pour telle

quantité d'ivoire, d'or, ou de cire.

8. Que les Agens de la Compagnie ayant quelquefois négligé leur devoir pour s'occuper de leurs intérêts particuliers, elle avoit jugé à propos de faire monter leurs droits de commission à cinq schellings pour chaque Esclave; à deux schellings & demi pour le quintal d'ivoire, pésant cent livres; à cinq schellings pour chaque once d'or; à deux schellings & demi pour le quintal de cire rendu au Fort; & qu'à la faveur de cette indulgence, elle se promettoit que les Facteurs répondroient à l'opinion qu'elle avoit de leur zéle & de leur probité.

9. Que les Facteurs Anglois ne devoient point acherer, des Portugais ni des autres, l'or à plus de douze barres l'once; les dents d'Eléphans, grandes & petites, à plus de seize & de huir barres le quintal pésant cent livres; & la cire à plus de douze barres le quintal; parce que leur en donner davantage, c'étoit seulement les assortir mieux des marchandises & des commodidés dont ils avoient besoin, pour rendre leur Commerce plus florissant sur

la Riviere, au desavantage continuel de la Compagnie.

10. Que Moore devoit se faire une étude d'instruire Roots, qu'on lui envoyoit pour associé, & de le rendre propre à prendre la conduite du Comptoir, lorsque la Compagnie l'éleveroit lui-même à quelque emploi plus considérable, & qu'il falloit sur-tout le former dans l'art de tenir les comptes : que chaque Livre de compte devoit renfermer les transactions de deux mois, à la fin desquels il devoir être envoyé au Fort par la premiere occasion, après en avoir tiré néanmoins une copie qui resteroit au Comptoir.

Tels étoient les principaux devoirs que la Compagnie imposoit à ses Facteurs. A l'égard de la défense qui regardoit le commerce avec les Portugais, Moore observe qu'elle étoit moins à l'avantage de la Compagnie, que Moore fait au Confeil fur ses le Gouverneur ou la Compagnie même ne se l'imagineroit; parce qu'il y avoit effectivement à gagner beaucoup dans leur Commerce & dans celui des Mandingos. Aussi fit-il remarquer dans sa réponse, que lorsqu'ils descendoient la Riviere dans leurs Canots, & qu'ils venoient lui faire des propositions de Commerce, ils étoient fort éloignés de donner leur or, leur cire & leur ivoire aux prix que la Compagnie desiroit. Ils achetoient à Joat & à Kover, du drap & des étoffes. Mais plutôt que de donner leurs marchandises à si bas prix, ils alloient chercher plus bas des Vaisseaux d'Interlope, avec lesquels ils étoient sûrs de trouver plus de prosit. Moore se plaignoit aussi de ce qu'on

Objection que Instructions.

lui défendoit d'employer le fer & les autres chefs d'argent, à se procurer des provisions. Il assuroit le Gouverneur qu'il étoit impossible d'en obtenir autrement, & que si la Compagnie insistoit sur cette défense, il falloit que les

MOORE. 1733.

gens du Comptoir mourussent de faim.

d'en mourir le lendemain.

La replique qu'on fit à ces remontrances, fut qu'on ne lui défendoit point absolument tout commerce avec les Portugais, mais qu'on l'exhortoit seule- ce qu'il demande. ment à ne pas se défaire légerement de ses capitaux, & sur-tout à ne pas s'imaginer qu'il fût avantageux à la Compagnie de tirer de l'or à trop haut prix. A l'égard des provisions, on lui permit d'employer du fer pour s'en procurer;

On lui accorde

pourvû que ce fûr toujours avec beaucoup de discrétion.

Le 17 de Mai, une Chaloupe d'Interlope nommée le Bumper, passa devant Bruko, chargée des richesses qu'elle avoit acquises à Yamyamakonda dans gres contre le un féjour d'environ deux mois. Elle étoit redevable de ce succès à Connor, Bamper. Facteur de la Compagnie dans le Comptoir de cette Ville. Mais les services qu'il lui avoit rendus, & dont Moore est persuadé qu'il avoit été bien payé, exposerent sa vie au dernier danger. Les Habitans entreprirent plusieurs fois de le tuer; & leur colere s'étendant à tous les Anglois, Moore même, dans les Voyages qu'il fit ensuite à Yamyamakonda, fut obligé de prendre de justes précautions. Cette haine des Negres n'étoit pas sans fondement. Ils accuserent le Capitaine de la Chaloupe de leur avoir donné, l'année précédente, des dollars d'étain pour des pieces d'argent; ce qui les rendoit si furieux, qu'ils ne pensoient qu'à la vengeance. Aussi la Chaloupe le Bumper n'acheva-t'elle pas heureusement son voyage. La nuit qui suivit son départ de Bruko, elle fut attaquée dans la plus étroite partie de la Riviere, entre cette Chaloupeune Isle & le Continent, par une troupe de cent Negres. Les Anglois combattirent vaillamment, & se déroberent à la fureur de leurs ennemis. Cependant Lowther, Supercagoes, eut le malheur d'être blessé au ventre &

Ils attaquent

Le 19, Leach & Cooper arriverent à Bruko dans une Chaloupe qui leur appartenoit, pour se rendre à Kuttejar & à Sami où leur dessein étoit de s'établir. Après avoir été long-tems au service de la Compagnie, ils vou- Leach & Cooper loient employer le fruit de leur travail à faire le commerce pour leur propre quittent le se vice compte. Mais que la compagnie. compte. Mais, quelques jours après, l'Auteur reçut ordre du Conseil de pour leur propre n'entretenir aucune liaison avec eux, parce que sous prétexte d'avoir reçu l'atérêt. des Lettres de leurs amis, qui les rappelloient en Angleterre, ils avoient quitté indignement la Compagnie, pour entreprendre un commerce nuitible à ses intérêts.

Le 12 de Juillet, Luson, Capitaine de la Chaloupe la Gambra, vint à Bruko, avec des ordres du Conseil qui envoyoient Moore à Yamyamakonda, pour succéder à Connor, que son âge & la longueur de ses services faisoient rappeller dans l'Isle-James. Le Comptoir de Bruko devoit demeurer sous la direction de Roots, Moore partit le 15, & fit voile d'abord à Dubokonda, Mooreestrenpour y prendre congé du Suma, qui n'avoit pas cessé d'accorder sa protec-voyé à Yamya-makonda. Son tion au Comptoir de Bruko. Delà il se rendit à Kuttejar, où Leach & Cooper voyage. avoient pris la résolution de s'établir. Il y loua des Chevaux pour se rendre par terre à Sami; mais il laissa ordre à son Canot de s'avancer jusqu'à Fendalakonda, qui est dix milles au-dessous de Yamyamakonda. Il passa la nuit Tome III.

MOORE. 1733.

au Comptoir de Sami, lieu fort avantageux pour le Commerce, d'où la Compagnie tire des Esclaves pendant toute l'année à quarante barres par tête. Ce Comptoir est situé à douze lieues de la Gambra, sur une Riviere dont il a pris le nom. Moore se proposoit de la passer à cheval & de continuer sa route vers Fendalakonda; mais les Negres, à qui les Chevaux appartenoient, refuserent d'y consentir, par la crainte des Crocodiles dont cette Riviere est remplie. Ainsi l'Auteur se vir obligé de passer dans un Canot, & de faire dix milles à pied jusqu'à Fendalakonda, où il attendit le Canot qu'il avoit laissé à Kuttejar. L'ayant reçu le foir du même jour, il partit le lendemain pour Yamyamakonda; mais les vents contraires lui firent trouver la route si ennuyeuse, qu'ayant pris le parti de descendre sur la rive il acheva le voyage à pied. Le Canot arriva fort tard dans la nuit.

Plaintes qu'il fait au Conseil.

Le 19, Moore fit l'inventaire de tous les effets du Comptoir. Avec quelque soumission qu'il fût entré dans les vûes du Conseil, il prit l'occasion de Connor, qui partit le même jour, pour témoigner par une Lettre au Gouverneur, le chagrin qu'il avoit eu de se voir renvoyé si loin. Sa santé étoit mauvaise. Il n'y avoit que son extrême attachement pour les intérêts de la

Compagnie, qui le pût faire passer sur une raison si forte.

Guerison Phillips.

Le 25, Phillips, Facteur de Fatatenda, descendant la Riviere pour se rendre à Jamesfort, s'arrêta heureusement à Yamyamakonda. Heureusement; c'est-à-dire pour lui-même, qui souffroit beaucoup d'un mal de jambe, pour lequel il alloit chercher du reméde. Un Marbut qui le vit dans cet état, lui dit que ce n'étoit pas la peine d'avoir entrepris un voyage de six cens milles (73), & que sans aller plus loin il s'offroit à le guerir. Effectivement, une décoction de quelques herbes lui rendit quelques apparences de santé.

Inondation de la Gambra.

Le 14 de Septembre, les eaux de la Gambra devinrent si grosses, qu'après avoir inondé les vallées & les champs de riz, elles commencerent à pénétrer dans l'enclos du Comptoir. Le lendemain, Moore voyant qu'elles environnoient déja tout l'édifice, & que les murs étoient même endommagés, employa tous ses gens à lui bâtir une cabane au milieu de la Ville. C'étoit l'endroit le plus élevé du canton. Il s'applaudit de cette précaution le jour suivant, lorsque l'eau s'élevant autour du Comptoir, dont les murs n'étoient que d'argile, il sembloit à tous momens qu'ils sussent prêts à tomber en ruines. On se hâta de transporter tous les effets de la Compagnie dans la nouvelle cabane, & les Esclaves surent consiés à la garde des principaux Habitans de la Ville. Ainsi le Comptoir demeurant abandonné, il devint bien-tôt l'habitation des grenouilles, des crapeaux, des serpens & des poil-Singularité de fons. Vers minuit, les murs tomberent avec beaucoup de fracas; mais le toît demeura ferme sur les piliers qui le soutenoient. Pendant plus de dix jours, on vit flotter sur la Riviere un grand nombre de petites Isles, quelques-unes longues de dix toises, & couvertes d'arbrisseaux sur lesquels il se trouvoit quantité d'oiseaux. Moore jugea que c'étoit de petites portions de bois, qui avoient été détachées par la violence des flots. Les Habitans ne

les citts.

Carre de Leach ne met que cinq cens milles konda, & deux cens milles par la Riviere. de Barrakonda même jusqu'a Jamesfort. Sui-

(73) Il faut entendre depuis Fatatenda; en- vant Moore, il n'v a que cent cinquante milcore cette distance est-elle excessive, car la les en droite ligne de Jamessort à Yamyamase souvenoient pas d'avoir jamais vû d'inondation si terrible. La Compagnie avoit beaucoup perdu dans la derniere. Le Comptoir de Kuttejar ayant été renversé, à peine en avoir-on pû sauver quelques marchandises. Mais quoique le danger fût beaucoup plus grand, Moore eut la satisfaction d'avoir mis tous les effets à couvert, & d'en être quitte pour la réparation des murs du Comptoir, qui n'est jamais d'un prix considérable. Tout le Pays étoit entiérement caché fous l'eau, & les champs de riz & de maiz ruinés sans espérance. La communication des Villages ne se faisoit plus que par les Canots, sur lesquels on traversoit les plaines. Aussi les provisions devinrentelles si rares, que l'Auteur manquant de Canot pour s'en procurer, passa deux jours entiers, avec ses gens, sans aucune nourriture.

Phillips étoit retourné à Fatatenda après sa guérison; mais on fut surpris Mort extraorle 26, de le voir revenir à Yamyamakonda, dans un état beaucoup plus dinaire de deux facteurs. triste. En sortant de son Canot pour rentrer au Comptoir de Fatatenda, il s'étoit heurté si rudement la jambe contre une crosse de bois, que cette blessure se joignant à son ancien mal, sembloit mettre sa vie fort en danger. Il alloit à Jamesfort, pour y chercher des secours plus puissans que ceux du Marbut. Mais il mourut six jours après, entre Yamyamakonda & Bruko. Railton, principal Facteur de Bruko, qui prit soin de lui rendre les derniers devoirs, mourut lui-même, le 3 de Novembre, par un accident de la même nature. S'étant blessé la tête contre la porte de sa chambre, en châtiant un petit Negre qui le servoit, il ne vécut que douze heures après sa blessure.

Le 27, Moore fut averti qu'on pensoit à lui enlever ses Esclaves dans la maison où il les faisoit garder. Quoique le Comptoir ne sût point entiére-dation. ment rétabli, il crut le péril si pressant, que sans attendre la fin des réparations, il rentra dans son édifice ruiné, avec ses Esclaves & ses marchandises.

En peu de jours, tout reprit sa premiere situation.

Le 1 de Décembre, quelques Habitans de la Ville s'étant procuré un filet, Pêche de Moore. vinrent lui offrir l'amusement de la pêche, dans un Lac, qui est vis-à-vis de Torpede Possion. la Ville. Entre quantité de Poissons, ils en prirent un qui avoit la forme du Gougeon, avec beaucoup plus de grosseur, & qui, par la propriété qu'il avoit d'engourdir la partie qu'il touchoit, fut reconnu pour la Torpede (74).

Le 20 de Décembre, Moore eut la fatisfaction de voir arriver, sur la Moore bâtitum Chaloupe la Renommée, les matériaux qu'il attendoit de Jamesfort, pour nouveau Comprebâtir son Comptoir. Le détail qu'il fait de son entreprise, peut donner une juste idée de la nature & de la forme de ces édifices. Il choisit, pour la situation, un terrain élevé, à cinquante toises de la Riviere. Après avoir tracé le plan de la maison, sur un quarré de quarante-deux pieds, il distribua la charpente. Elle confistoit en plusieurs poutres de trente pieds de Nature & forme hauteur, qui furent enfoncées à la profondeur de quatre pieds, & jointes de cet édifice. par d'autres poutres. Les espaces furent remplis par quantité de solives, entre lesquelles on attacha des cannes au lieu de lattes. La terre dont les murs furent composés est une espece d'argile humide, que les Negres paîtrissent avec les pieds. On leur donna un pied d'épaisseur; & l'on prit soin de ne les élever que d'un pied à la fois, pour laisser à chaque couche le tems de durcir. Les murs de séparation, qui devoient former d'un côté le Magasin, & les

MOORE. 1733.

Fin de l'inon-

Moore. 1733. logemens de l'autre, furent de la même épaisseur. On composa le toît de solives moins épaisses, avec la précaution de distribuer des vuides au sommet des murs, pour donner du passage à l'air dans le Magasin; & de faire descendre néanmoins les bords du toît deux ou trois pieds au-dessous, pour fermer le passage à la pluie. Les portes & les fenêtres surent placées régulierement, & le mur d'alentour travaillé avec plus de soin. Le platsond composé de cannes entrelassées, & soutenues par de petites solives, sut enduit d'argile, comme le toît.

Porche ou Alpinter exigé par les Negres, pour le Commerce.

Il restoit à faire le porche, pour satissaire les Negres, qui l'appellent Alpinter, & qui s'attribuent le droit d'en demander un à chaque Comptoir. C'est le lieu où ils s'assemblent pour le Commerce, & sous lequel ils se mettent à couvert. Il sut construit des mêmes matériaux que le reste de l'édifice, avec des goutieres, pour le tenir toujours fort sec. Après avoir sini les murs & les voutes, on les revêtit intérieurement de nattes, c'est-à-dire, de petits faisceaux de paille, de la grosseur du bras & de trois pieds de longueur, liés l'un sur l'autre contre les cannes. Mais pour mettre le Magassin à couvert du seu, du côté le plus éloigné des logemens, on sit un second mur de bois & d'argile à trois pieds de distance, & l'intervalle sur rempli d'argile pure; parce qu'en supposant même qu'on pût mettre le seu à ce mur, & brûler le bois dont il étoit composé, l'expérience avoit appris, dans l'incendie de Bruko, que la slamme ne pouvant pénétrer ce qui n'étoit qu'argile, le Magassin ne seroit pas moins en sûreté.

Précautions con-

tre le feu.

Réflexions de l'Auteur fur son édifice. L'Auteur s'étend beaucoup plus dans la description de cet édifice, pour faire voir, dit-il, avec quelle facilité des Peuples que les Européens traitent de Barbares, sçavent se procurer les commodités de la vie. On n'y employa ni fer, ni équerre, ni truelle. Dans les endroits mêmes où l'on avoit voulu donner plus de propreté à l'argile, tels que les portes & les fenêtres, on ne s'étoit servi que de la lame de quelques conteaux. Les régles des Charpentiers & des Maçons, n'avoient pas été consultées. La dépense étoit fort légere pour la Compagnie, puisqu'à la réserve d'un Negre qui avoit paîtri l'argile, on n'avoit point employé d'autres Ouvriers que les Domestiques. Cependant le Comptoir se trouvoit composé d'une grande salle, de deux chambres à loger, & de deux Magasins qui n'avoient rien à craindre du seu. D'ailleurs, les dedans n'étoient pas seulement commodes & sans vermine, mais propres & de bon goût, avec un air de fraîcheur que le blanc prend aisément sur l'argile.

Enclos & commodicés du Comptoir.

Vis-à-vis l'Edifice, la nature avoit placé deux gros arbres, de ceux qu'on nomme Bifchalos, qui formoient un ombrage agréable. L'enclos étoit d'un arpent. Il avoit pour mur une haye de cannes fendues, entrelassées en forme de clayes, de la hauteur de dix pieds. Moore y fit bâtir, à des distances convenables, quatre maisons à la maniere des Mandingos; l'une pour servir de cuisine, l'autre de grenier à Sel, la ttoisséme de grenier à Bled, & la quatrième pour loger pendant la nuit les Domestiques Negres. Le terrain qui les séparoit, étoit destiné pour en faire un jardin, sur lequel on devoit ménager des basse-cours pour les Bestiaux & la Volaille.

Comptoir de Fariteaua détruit. Le 21 de Décembre, la Chaloupe & la Renommee partit pour Fatatenda, d'où elle revint neuf jours après, avec les débris du Compoir & Palmer qui

en avoit eu la direction. La Compagnie s'étoit déterminée à détruire cet établissement, pour se venger du Bumey Badji, Roi de Tomani, qui avoit souvent maltraité ses Facteurs. On apprit l'année suivante que la mort avoit

Moore. 1734.

délivré les Anglois de ce Prince.

Le 8 de Janvier, Moore, dont la fanté ne se rétablissoit pas, & qui avoit demandé plusieurs fois son rappel, reçut pour successeur dans la direction du Comptoir de Yamyamakonda, Forsyth, un des plus habiles Facteurs de la Compagnie. Il s'embarqua le 12 sur la Chaloupe le James; il toucha aux Moore quitte Ports de Fendalakonda, de Kuttejar, de Rumbo; & le 24, étant arrivé à tourne à James-Jamesfort, il y sut reçu avec beaucoup de caresses par le Gouverneur Hull. fort.

Le 4 de Février, Hull allant à cheval de Jilfray à Seaka, fit malheureuse-

ment une chûte, dont il eut le bras cassé.

Le 18 de Mars, on reçut avis de Joar, que le Capitaine Coffin, Commandant du Finch Snow, après avoir acheté soixante - dix - huit Esclaves, étoit mort de maladie, & que les Habitans Jalofs s'étoient saisse de son Pilote & de son Chirurgien, lorsqu'ils venoient de lui rendre les derniers devoirs. Le Gouverneur y envoya Johnson avec la Chaloupe l'Avanture, pour demander la liberté de ces deux Hommes. Le 20, on vit arriver au Fort le Finch Snow, sur lequel il ne restoit que trois Matelots en bonne santé, leurs Officiers fes Officiers arétant demeurés prisonniers à Joar. Le Gouverneur touché du sort de ce Bâ- rêtés par les Netiment y envoya son Chirurgien, pour prendre soin des malades, & quatre gres. Hollandois qui furent chargés de veiller sur les Esclaves. Le second Pilote & un Matelot moururent le lendemain. Comme il ne restoit personne qui fût en état de prendre le commandement, Hull se transporta lui-même à bord, établit l'ordre parmi les Matelots & les Esclaves, & laissa Connor pour y commander jusqu'à l'arrivée des deux Officiers. D'un autre côté, Johnson étant revenu sans avoir obtenu leur liberté, il le renvoya sur ses traces pour traiter du moins de leur rançon. Les Jalofs demanderent pour eux la valeur de vingt Esclaves en marchandises, sans autre prétexte pour les avoir arrêtés, que de prétendus outrages qu'ils se plaignoient d'avoir reçus du Capitaine.

Le 27, Moore, se croyant rétabli, s'embarqua sur la Chaloupe le Jamesfort, avec le Capitaine Nap Grey, pour faire un voyage de Commerce par Moore dans di-vers Comptoirs. la Riviere. Hull le chargea d'observer l'état des Comptoirs, sur-tout dans quelques lieux où les Facteurs étoient soupçonnés de négliger les affaires de la Compagnie. Il arriva le 29 de Mars à Joar, dans l'espace de quarante heures. Le 1 d'Avril, il se rendit à Yanimarrew; & le 4 à Bruko, où il trouva que depuis deux mois, le premier Facteur n'avoit pas tenu de Livre de compte. Le 7, il arriva au Port de Kuttejar. La Ville de ce nom est à dix lieues de Dubokonda sur la rive Nord de la Gambra, à la distance d'un mille de ses bords. La Compagnie avoit eu dans ce lieu un fort beau Comptoir, dont la situation étoit également saine & agréable ; mais l'inondation de 1725 l'ayant entiérement détruit, il avoit été transferé à Sami. Moore y trouva la Chaloupe la Renommée, dont il prit possession suivant le pouvoir dont il étoit revêtu. Il y fit transporter sa cargaison, & renvoya la Chaloupe qui l'avoit apporté.

Le 13, il arriva au Comptoir de Yamyamakonda, où il s'arrêta jusqu'au

Niii

MOORE. Procès qu'il a

5 de Mai, pour terminer un différend qui s'étoit élevé entre les Facteurs & les Habitans. Il étoit question d'un Cheval de la Compagnie, qui avoit été saiss par l'Alkade de Sutamor depuis que Moore avoit quitté le Comppour un Cheval. toir, sous prétexte que l'ayant nourri plus d'un an, il n'avoit pas été payé pour ce soin. La cause sur plaidée de part & d'autre, avec beaucoup de chaleur, dans une assemblée fort nombreuse. Enfin Moore ayant prouvé l'injustice de l'accusation, jura en langue du Pays, que si le Cheval n'étoit pas rendu immédiatement, & si l'Alkade ne lui venoir demander pardon de ses impostures, le Comptoir seroit transferé dans quelque autre Ville, & ne Ille gagne par seroit jamais rétabli. Ce serment, qu'ils entendirent tous, joint à la connoissance qu'ils avoient de la fermeté de Moore, fit sur eux tant d'impression, qu'ils forcerent l'Alkade de restituer le Cheval, & de demander grace pour sa faute.

sa propre senten-

Le même jour, Moore retourna vers la Riviere de Sami, où il trouva la Nymphe de Mer, commandée par Valentine Mendez, Portugais Negre, qui s'étoit engagé depuis peu au service de la Compagnie, & qui alloit former un établissement à Wallia, quinze mille au-dessus de Sami. On lui avoit confié une fort belle cargaifon. L'Auteur descendit à Kuttejar, pour exécuter l'ordre qu'il avoit de s'opposer au commerce de Leach & de Cooper. Son premier soin fut de faire bâtir des Hutes par ses Domestiques Negres, car les Marchands du Pays ne se rendent pas volontiers à bord. Le lendemain il écrivit au Conseil, que Forsyth, son successeur à Yamyamakonda, étoit fort aimé des Habitans, mais que faute de marchandises, sur-tout faute de sel, il avoit perdu l'occasion d'un commerce considérable & le crédit du Comptoir. Il ajoûtoit qu'on ne devoit jamais souffrir que le sel lui manquât, ne fut-ce que pour ruiner le commerce d'Antonio Vas, qui prenoit l'ascendant sur tous les Comptoirs Anglois. Dès le 17, il arriva une cargaison de sel pour l'Auteur, & une autre pour Forsyth.

Avis qu'il donne au Conseil,

> Le 25, la Nymphe de Mer fut attaquée entre Yamyamakonda & Wallia, par une troupe de Negres du Pays, à l'instigation d'un autre Negre, qui avant quitté depuis peu le service du Gouverneur, se plaignoit que ses gages ne lui avoient pas été payés. Ils prirent sur la Chaloupe un jeune Esclave Negre extrêmement bien fait, & plusieurs choses de prix, telles que des fusils & des pistolers. Ce fut du moins le récit que le Capitaine sit de sa disgrace. Mais après quelques informations, Moore pénétra la vérité de cette avanture. C'est l'usage des Negres, lorsqu'ils soupçonnent quelqu'un de vol, & qu'ils veulent en tirer l'aveu, de faire tremper ses doigts à l'accusé dans l'eau bouillante. S'il est innocent, ils sont persuadés que sa peau n'en souffrira rien; mais qu'elle portera les marques du feu, s'il est coupable. Le Capitaine, qui avoit beaucoup d'admiration pour les usages des Negres, trouvant un fusil de moins dans sa Cabane, accusa sans distinction trois Negres qu'il avoit à bord; & sur leur désaveu, il eut recours à cette épreuve de l'eau bouillante, qui leur brûla misérablement les mains. Cependant un ou deux jours après, il retrouva le fusil, que sa propre négligence lui avoit fait oublier dans un autre lieu. Les Negres qui avoient été punis injustement, quitterent le service de la Compagnie & retournerent dans leur canton, où leurs plainres leur firent trouver des amis, qui des que le même Capitaine se fut ap-

Quereile finguliere d'un Capitaine avec les Negres.

proché de leur rive formerent le dessein de fondre sur lui, & de venger leurs

compagnons.

Tandis que Moore étoit à Kuttejar, il apprit qu'on avoit vû passer au Sud une Caravane de Marchands avec des Esclaves. Mais comme il étoit à deux l'occasion d'une journées de leur passage, cette nouvelle lui vint trop tard. Les Marchands qui avoient reçu quelque sujet de mécontentement à Sami, l'année précédente, descendirent à Kower. Cependant l'Auteur s'étand rendu à Sami dans l'espérance de les y trouver, les Habitans eurent, dit-il, l'impudence de saisir son Cheval, parce qu'il n'avoit pas commencé par visiter le Slati. Il apporta de si bonnes excuses, que son cheval lui sut rendu; mais dans le tumulte on lui vola son chapeau & son mouchoir. Comme il auroit été difficile de se les faire restituer, il prit une autre voie pour satisfaire son ressentiment. Entre quelques Esclaves qu'il avoit achetés, il s'en trouva un à qui il manquoit cinq ou six dents : de quelque maniere que ce défaut sût échappé aux yeux de l'Auteur, il accusa les Marchands de mauvaise soi, & ses plaintes firent rabattre sur le prix, autant de barres qu'il manquoit de dents à l'Es-

MOORE.

1734. Moore perd

Vengeance qu'il tire d'une infulte

Le 1 de Juin, Valentine, ce même Portugais que la Compagnie avoit pris à fon fervice, reçut ordre d'acheter toutes les Etoffes de coton que les Negres apporteroient en vente, dans la seule vûe de troubler le commerce de Leach & de Cooper; ce qui n'empêcha pas que dans le même tems le Conseil n'af-Leach & Cooper fectât de recommander à Moore, par des Lettres éclatantes, de ne pas mettre mander grace au d'opposition au Commerce des Particuliers, parce que le Gouvernement Gouverneur. d'Angleterre leur avoit accordé les mêmes droits qu'à la Compagnie. Il arriva delà que Leach & Cooper se trouvant hors d'état de soutenir leur entreprise, écrivirent une Lettre foumise au Gouverneur, pour lui offrir d'abandonner leur Etablissement & de retourner à Jamesfort. Cette proposition sut acceptée, & Moore s'étant chargé de les conduire, arriva le 24 de Juillet avec eux. Le Gouverneur étoit absent. Il étoit allé visiter à l'embouchure de la Riviere, deux Vaisseaux de guerre, l'Antilope & le Diamant, qui étoient venus pour donner la chasse aux Corsaires. Un violent Tornado le mit en danger de périr à son retour.

Le 8 d'Août, on vit aborder à Jamesfort Job Ben Salomon, Prince de la Nation des Foulis, qui après avoir été dans l'esclavage à Maryland étoit passé Ben Salomonen Angleterre, & revenoit dans sa Patrie, libre & chargé de bienfaits. Ses avantures sont assez remarquables, pour mériter d'être rapportées fort au long dans l'article fuivant.

Arrivée de Job

Le 12 d'Août, une Chaloupe Françoise de Gorée, vint demander au Gouverneur la permission de couper du bois sur les bords de la Riviere, pour rebâtir le Comptoir François d'Albreda.

Le 22, Moore partit dans la Chaloupe la Renommée, avec une belle cargaison, pour aller remplir à Joar l'Office de premier Facteur, à la place de Gill. Il s'étoit chargé de conduire Job Ben Salomon, qui vouloit se rendre à Kower, dans l'espérance d'y trouver quelques Negres de son Pays. Le 26 5 ils arriverent dans la Crique de Damasensa, où passant dans un Canal fort étroit, pour gagner la Ville, ils virent quantité de Singes bleus & rouges, qui fautent d'arbre en arbre, & qui ne descendent jamais à terre. Job eut le bon- & bleus-

MOORE.

Informations sur les Forêts

d'où viennent les

Gommes,

heur de rencontrer à Damasensa plusieurs Negres, qui lui apprirent l'état de fon Pays dans fon absence. 1734.

Le Gouverneur Hull, qui n'épargnoit rien pour se procurer des informations, apprit de Junko Sunko, Slati d'Yanimarrew, que les Forêts d'arbres à gomme ne sont qu'à cinq journées de cette Ville, & sept ou huit de la Riviere du Sénegal; que ces Forêts ont seize journées de longueur & seize de largeur; qu'elles sont composées de gros arbres, qui fournissent tous de la gomme; qu'elles sont divisées entre les Negres d'Yani, ceux de Futa (75), & les grands Jalofs; que dans les lieux voisins il ne se trouve aucun Habitant; que depuis Yanimarrew jusqu'aux Forêts on ne rencontre aucune Riviere, & que la Gambra est la plus proche; que les trois Nations qui sont en possession des Forêts n'ont aucun commerce avec les Blancs, mais qu'avec un peu de soin, on pourroit former une correspondance avec eux, & pénétrer sans péril jusques dans leurs Forêts; qu'ils n'ont pas d'autre commerce que celui des Gommes, & que les Eléphans sont en grand nombre dans leur Pays. Sur ce récit, le Gouverneur prit la résolution d'y faire un voyage avec Job Ben Salomon, dont la Patrie n'en étoit pas éloignée. Mais l'Auteur s'étant alors embarqué pour retourner en Europe, personne n'a pris soin jusqu'à présent de nous apprendre le succès de cette grande entreprise.

Querres entre Las Negres.

Le 16 d'Octobre, on fut allarmé par les bruits d'une guerre qui s'allumoit entre les Negres, & dont Joar étoit menacé de devenir le principal théâtre. Le Bumey (76) de Kajamor, canton du Royaume de Barfalli, & le Bumey de Kajavan, autre Pays voisin, vinrent informer Moore, par un mouvement d'amitié, que Bumey Haman Seaka, frere du Roi de Barfalli, ayant pris les armes contre ce Prince, étoit assisté dans sa révolte par quelques Peuples de Yani & de Yamina, & que suivant les apparences, il s'empareroit bien-tôt de cette partie du Royaume de Barfalli. Ils conseillerent à Moore de ne pas perdre un moment pour mettre en sureré les effets de la Compagnie. Moore écrivit au Conseil; mais on lui répondit que ces bruits avoient couru depuis plusieurs années sans s'être jamais vérifiés, & qu'il suffisoit de faire quelque présent à Bumey Haman Seaka, pour s'assurer de sa protection. Le 3 de Décembre, Moore retourna de Joar à Jamesfort. Le 9 au soir, il y vit arriver le Dauphin, Vaisseau de Londres, qui amenoit Cleveland, beau-Fermeté du frere d'Orfeur, second Facteur du Fort. Cleveland venoit dans la résolution de se faire une fortune indépendante de la Compagnie, & de s'établir à Jilfray, dans la maison de son frere, avec ses marchandises qui montoient à la valeur de quatre cens livres sterling. Mais le Gouverneur, toujours ferme dans les intérêts de la Compagnie, ne voulut pas souffrir que le beaufrere de son Collegue entreprît sous ses yeux un commerce particulier; sur quoi Cleveland prit le parti de vendre ses marchandises à la Compagnie, qui les lui paya en Esclaves, & de remettre à la voile sur le Vaisseau qui l'avoit apporté.

Couverneur pour l'intérêt de La Compagnie,

Le 26, Moore reçut ordre de retourner à Joar, avec une nouvelle car-

(75) Le Pays de Job, comme on le verra bien-tôt, étoit fort voisin des Forêts, à quaere journées de Fatatenda.

(76) Il semble que Bumey est la même

chose que Bemoy, nom d'un Prince Jalof, done on a déja parlé d'après les Portugais, qui confondent fouvent les noms avec les titres. Voyez ci-dessus, Tome I. Chap. II.

gailon

gaison pour ce Comptoir. Job Ben Salomon l'ayant encore accompagné, ils s'arrêterent à Neamato, dans l'Isle de l'Eléphant, où ils apprirent que Bumey Haman Seaka étoit actuellement en guerre contre son frere; que les Habitans de Joar avoient abandonné leur Ville, & que ceux à qui l'on avoit confié la garde du Comptoir avoient imité leur exemple. Moore, consterné de re & son compcette nouvelle, loua un Canot, sur lequel il se rendit à Joar. Il n'y trouva toir. que dix personnes, qui s'étoient réfugiées dans le Comptoir. Cependant le Magasin & les marchandises n'avoient encore souffert aucun dommage; pas même des Buggabuggs, dit-il, espece de fourmies qui causent beaucoup de ravages dans les lieux où elles pénétrent, & qu'il n'appréhendoit pas moins que les voleurs.

Le 5 de Janvier, Bumey Haman Seaka s'étant avancé avec ses Troupes jusqu'à Sanjalli, qui n'est qu'à une demie journée de Joar, Moore lui envoya au nom de la Compagnie, un baril d'eau-de-vie & un coutelas. Son Meslager revint le jour suivant, avec un compliment civil de la part du Bumey. Ce Prince faisoit assurer Moore qu'il estimoit les Blancs, & qu'il ne leur causeroit aucun mal, sur-tout à lui qu'il connoissoit depuis si long-tems. Job Ben Salomon n'ayant pas voulu s'exposer au hasard d'un nouvel esclavage, avoit demandé d'être mis à terre au Port d'India, six milles au-dessus de Da-

masensa. Il y demeura jusqu'à la fin du danger.

Tome III.

Le 11 de Mars, vingt Cavaliers bien armés, & quarante Hommes de pied, avec leurs arcs & des pistolets, se présenterent de grand matin à la porte du soit d'une trou-Comptoir. Leur Chef entra seul, & dit à Moore qu'il étoit envoyé par le més. Bumey Haman Seaka, pour lui déclarer que ce Prince étoit allé combattre le Roi de Kahone, mais qu'à fon retour, il n'ameneroit pas ses Troupes à Joar, dans la crainte de ne pouvoir les contenir, & que le Comptoir ne fût exposé à quelque violence. C'étoit un faux Message, dont le Commandant Negre espéroit tirer quelque prosit. Cependant Moore, qui ne pouvoit en juger avec certitude, le chargea d'une petite provision de poudre & de balles pour le Prince, & lui fit présent à lui-même d'un pistolet & d'un coutelas, dont il parut fort satisfait,

Le 16, Hull arriva au Comptoir, dans la résolution de faire le voyage de Bunda avec Job Ben Salomon, pour s'ouvrir l'accès de la Forêt des Gommes. Pendant le séjour qu'il fit à Joar, il reçut la visite de Bumey Haman Banda, troisième frere du Roi de Barsalli, & fidéle jusqu'alors à ses intérêts. Ce Prince étoit accompagné de quarante Hommes à cheval. Haman Seaka, qui étoit encore à Sanjalli, n'eur pas plutôt appris son arrivée, qu'il envoya contre lui un parti de cent hommes. Mais Haman Banda prit la fuite au bruit de leur approche, & fit dire au Gouverneur, que ne pouvant le voir plus long-tems, comme il se l'étoit proposé, il le prioit de lui envoyer un ou deux gallons d'eau-de-vie. Le Messager que Hull chargea de ce présent eut le malheur de rencontrer, entre Joar & Kower, quelques Soldats de Haman Seaka, qui le blesserent d'un coup de fléche & lui prirent son Cheval.

Le 1 d'Avril, Connor fut rappellé de Bruko, Comptoir qu'on prenoit le Moore quitte le parti d'abandonner faute de Commerce, pour succéder à Moore dans celui service de la Compagnie, de Joar. On ne trouve point dans la Relation de l'Auteur les raisons qui le portoient à quitter le fervice de la Compagnie. Mais en cessant ici de parler

MOORE. 1734.

1735.

Vifite qu'il re.

MOORE. 1735. Son régime en Afrique.

d'affaires & de commerce, il s'étend sur le régime qu'il avoit observé jusqu'alors en Afrique.

Il fortoit du lit à la pointe du jour, pour jouir de la fraîcheur du matin, & souvent il faisoit deux ou trois heures de promenade à cheval dans lesbois, & les plaines, où l'air étoit alors très-agréable. A son retour il déjeûnoit avec du thé de la Chine; & s'il lui manquoit, avec une sorte de thé nommé Simbong, qui croît naturellement dans les bois. On en a fait passer beaucoup en Angleterre, & quantité de personnes le trouvent excellent. Au défaut de sucre, il se servoit de miel, qui est fort sain lorsqu'on en use avec modération, mais dont l'excès cause des diarrées dangereuses. S'il se trouvoit sans sucre & sans miel, parce que les Habitans employent quelquesois tout leur miel à la composition de leur vin, il étoit forcé d'abandonner le thé, pour prendre du lait, qui est en abondance parmi les Negres de la Gambra-Il le prenoit froid, en y broyant une pâte composée de sleur de riz & de bled de Guinée, que les Negres font cuire sur le feu dans un pot de fer. Le lait du Pays ne peut guéres bouillir sans se corrompre. Moore en rejette la cause fur les qualités de l'herbe dont les Vaches se nourrissent, qu'il croit aigre & même indigeste. A dîner il mangeoit ordinairement du Bœuf, frais ou saupoudré de sel; car sans être entiérement salé, le Bouf se conserve cinq ou six Maniere de con- jours, en Afrique, sous une simple couverture de sel. La maniere de l'apprêter étoit, ou celle des Habitans du Pays; c'est-à-dire, de le bouillir avec du Kuskus; ou comme en Angleterre, avec une forte de légume nommé Kolilu; qui ressemble à l'épinard, & qui se trouve en abondance. La Volaille est à si bon marché, qu'il avoit une bonne poule pour trois charges de poudre. S'il avoit besoin de gibier ou de poisson, il envoyoit un Chasseur, que la Compagnie entretient dans chaque Comptoir, & qui ne manquoit guéres de lui rapporter sa charge de l'un ou de l'autre. Le gibier étoit ordinairement quelque Sanglier, ou des Daims, des Canards, des Perdrix, des Oyes ou des Oiseaux à couronne, qui sont fort communs chacun dans leur saison.

ferver le Bouf

Exactitude de Moore dans les Emploi.

L'après-midi étoit le tems du Commerce, & quelquefois le jour entier. divoirs de son Comme c'étoit son principal objet, il ne lui arrivoit jamais de le négliger. Si les affaires étoient finies de bonne heure, il faisoit une promenade dans quelque Ville voisine, d'où il revenoit à l'heure du souper. Ensuite il se faisoit un amusement de lire ou d'écrire jusqu'au tems du sommeil, ou de visiter ses voisins, qui le traitoient avec du vin de Palmier & de Siboa, du vin de miel, & du Kola, espece de fruit qui fait trouver l'eau fort agréable. Il prenoit aussi fort souvent l'exercice de la chasse, sur-tout aux Pigeons & aux Perdrix, parce qu'il ne falloit pas s'éloigner beaucoup du Comptoir. Dans certains tems, il étoit accablé de visites, & du nombre de ses Hôtes. C'étoient, ou des Négocians, ou les Messagers des Seigneurs voilins, qui lui envoyoient différentes fortes de présens, tels que des Vaches, des Etosses, & même des Esclaves. Ils s'attendoient toujours à recevoir plus qu'ils ne donnoient. Cependant la Compagnie en tiroit d'autres avantages, & Moore tenoit un compte exact de tout ce qui passoit par ses mains.

> C'étoient des femmes du Pays qui préparoient ses alimens, dans des pots de terre qui étoient faits aussi par les Negres. Il avoit deux pots de fer qui lui venoient de Jamesfort, l'un pour l'usage des Esclaves de la Compagnie,

l'autre pour lui-même, les jours qu'il avoit des Hôtes à traiter. Sa chambre de lit étoit grande & commode. Dans la faison des pluies, il y tenoit continuellement du feu. Son lit étoit élevé de deux pieds, sur quatre fourches de bois. Il étoit composé d'une natte de cannes fendues, sur laquelle il avoit un fort bon matelas de coton du Pays. Outre les draps qu'il avoit apportés d'Angleterre, & qui suffisoient pour le couvrir dans les grandes chaleurs, il en avoit d'étoffe, qui lui avoient été donnés par le Roi de Barfalli, & la Princesse sa fœur. Aux quatre coins du lit, il avoit dressé quatre pieux, qui servoient à soutenir une sorte de pavillon, pour le garantir des monsquires. La chambre n'étoit jamais sans un grand bassin d'eau, élevé sur des sourches de bois; fecours nécessaire contre la vermine. Comme ce petit nombre de meubles suffisoit à ses besoins, il ne chercha jamais à s'en procurer d'autres.

Le 6 d'Avril 1735, étant à se promener aux environs de Joar, il trouve le pied le pied d'un Bête, dont il s'imagina que la carcasse avoit été dévorée par d'un homme lauquelque Lion. En le considérant, il le trouva semblable au pied d'un Babon, espece de grand Singe. Cependant il sut surpris de sa grandeur, qui n'étoit pas moindre que celle d'un pied d'Homme, D'un autre côté, il étoit couvert de poil, d'un pouce de longueur. Comme il étoit encore fort frais, Moore l'apporta au Comptoir, & le fit examiner par les Negres, qui lui dirent que c'étoit le pied d'un Homme fauvage, & qu'il y en avoit beaucoup dans le Pays, mais qu'il étoit rare de les rencontrer; qu'ils étoient de la grandeur des Hommes ordinaires; qu'ils avoient la poitrine faite comme les femmes; qu'ils avoient une sorte de langage, & qu'ils marchoient sur les pieds, comme les créatures humaines. Moore abandonne à ses Lecteurs le jugement de toutes ces circonstances.

Le 8, il partit pour Jamesfort, après avoir pris congé du Gouverneur & de Job Ben Salomon, qui le chargerent de plusieurs Lettres, pour leurs amis s'embarque pour d'Angleterre. Etant arrivé au Fort le quatriéme jour, il s'embarqua le 13 de l'Angletêrre. Mai sur le Dolphin Snow, qui mettoit à la voile pour Londres, avec Hamilton & plusieurs autres passagers. Mais avant que de quitter la Gambra, il eut soin de joindre à son Journal quelques observations qui ne se trouvent pas dans les Journaux précédens. Cette Riviere, dit-il, est navigable pour les Chaloupes, jusqu'à deux cens lieues de son embouchure; & c'est aussi l'es- qu'n ajournal. pace où la marée remonte. La plus grande partie de ses bords est platte & couverte de bois, dans l'étendue d'un demi-mille vers les terres, & quelquefois moins; mais entre ces bois il y a des ouvertures, qui laissent un passage agréable à la vûe, & qui forment un fort bon terrain, où les Negres sement du riz, & mettent leurs bestiaux en pâture dans les tems secs. L'intérieur des terres a beaucoup d'arbres & de bois. Cependant il se trouve ordinairement près des Villes quelque espace ouvert & cultivé. Le fond du terroir est un mêlange de sable & d'argile, où les rocs dominent toujours. Toutes les parties basses de la Riviere sont unies. A peine y voit-on quelques collines. Mais en remontant on découvre de hautes montagnes, qui présentent de très-belles perspectives. La plûpart sont composées de macheser & de rocs; ce qui n'empêche pas qu'elles ne portent des arbres en abondance.

Le 24 de Juin 1732, l'Auteur qui étoit alors à Yamyamakonda, observa  $Q_{1j}$ 

MOORE. 1735.

Sa chambie &

Moore retour-

Remarques

MOORE. 1735.

que la Riviere commençant à s'ensier rouloit des eaux plus épaisses, & que son cours ne cessoit pas d'être le même, mais que les marées n'y étoient plus sensibles. Le 29 de Septembre de la même année, il remarqua que les eaux commençoient à diminuer. L'année suivante, elles s'éleverent si haut dans le même lieu, qu'au milieu de Septembre elles ruinerent le Comptoir, & se répandirent dans tous les terrains bas aux environs.

Voyage de Moo-

Le Ciel favorisa Moore à son départ, par le plus heureux vent qu'il pût re car son re- desirer. Son Vaisseau étoit accompagné du Succès, commandé par le Capitaine Wright, qui avoit fait un Voyage de Commerce à Cachao & à Portojali. Mais en approchant de la pointe de Banyon, ils furent arrêtés par quelques orages, qui leur firent employer deux jours à la doubler. Dans l'intervalle, ayant envoyé un Esquif au rivage, pour y acheter de la Volaille, la négligence des Matelots le fit échouer. Il fallut en faire descendre un plus grand nombre pour aider les autres. Enfin les deux Vaisseaux sortirent de la Gambra, & firent leurs adieux au Cap Sainte-Marie, d'où ils commencerent à s'éloigner avec un vent si frais, qu'ils faisoient six milles par heure.

Son Pilote meurt d'un excès de liquairs fortes.

Le 31, Jacques Ellis, un des Pilotes du Dolphin Snow, qui jouissoit d'une parfaite santé en quittant Jamesfort, mourut d'une maladie courte & violente. Elle venoit de l'excès des liqueurs fortes, pour lesquelles il étoit si passionné, qu'en expirant il tenoit son verre d'une main tremblante, prêt à

Depuis le 29 de Juin jusqu'au 10 de Juiller, les vents furent impétueux; mais comme ils étoient favorables à la course des deux Vaisseaux, Moore

le remplir d'un flacon qu'il avoit sous son chevet.

étoit fort éloigné de s'en plaindre. Le matin du jour suivant, ils découvrirent les Côtes d'Angleterre, jusqu'à distinguer devant eux le fanal d'Edis-Crointe panique tone. Le 12, ils furent chassés par un Vaisseau de guerre Anglois, qui tira un coup de canon en s'approchant. Il se nommoit l'Edimbourg. Dans la surprise où cette conduite les jetta, un des Lieutenans vint à bord du Dolphin Snow, y prit trois des meilleurs Matelots, & laissa trois Hommes à leur place. L'après midi, ils passerent l'Isle de Wight, & le matin du jour suivant, ils se trouverent devant la pointe de Beachy. Vers neuf heures ils gagnerent Dungeness, où il se trouvoit alors trente Bâtimens prêts à mettre à la voile. Peu après, ils arriverent aux Dunes. Moore descendit dans une Barque qui

mer depuis Jamesfort.

Il arrive en An» glotetre.

Il finit son Journal par le nombre & le nom des Vaisseaux qui entrerent dans la Gambra depuis 1730 jusqu'en 1735. Il en compte cinquante-huit, dont vingt-cinq appartenoient à des Marchands particuliers, six aux François & le reste à la Compagnie Royale d'Afrique.

s'approcha de son bord, & prit terre à Deal, après avoir été deux mois en



de Moore.

#### CHAPITRE VII.

Voyages, Esclavage & délivrance de Job Ben Salomon, Prince de Bunda, en 1732.

T E nom de Job Ben Salomon se trouvant mêlé dans le Journal de Moore, INTRODUC-\_avec quelques circonstances de sa vie, il est d'autant plus naturel de joindre ici l'histoire de ses Voyages, qu'ils ont rapport à l'Afrique, dont ses malheurs l'avoient fait fortir, & qu'ils servent à faire connoître un Pays voisin de la Gambra, dont les Voyageurs Anglois n'avoient encore appris que le nom. Les avantures de ce malheureux Prince ont été publiées à Londres dans le tems même qu'il y étoit pour les attester, & dédiées au Duc de Montagu, qui l'avoit aflez connu pour le juger digne de ses biensaits. L'Aureur (77) avoit été de ses intimes amis en Amérique & en Angleterre, comme Raisons qui établissent la vé-Moore le fut ensuite en Afrique. Il avoit eu le tems, dans un long Commerce, etablinent la ve-rité de cette Red'apprendre de sa propre bouche les circonstances qu'on ne pouvoit sçavoir lation. que de lui. D'ailleurs elles se trouvent confirmées par le témoignage de Moore, qui l'ayant accompagné dans plusieurs lieux de l'Afrique, a pû juger de la conformité de ce qu'il avoit vû, avec les récits que Job avoit faits en Angleterre. On prend même soin de joindre ici tous ces témoignages ensemble, pour les faire servir à se vérisser mutuellement. Ainsi les désiances historiques ne peuvent résister à tant de preuves & de lumieres.

TION.

### I.

# Esclavage & Voyages de Job Ben Salomon.

YUBA (78) Boon Solumena, Boon Hibrahema, étoit le nom Afriquain JOBBEN de cet Homme extraordinaire; c'est-à-dire, suivant l'Auteur de son SALOMON. Histoire, Job fils de Salomon, fils d'Abraham. Sa Nation étoit celle des Jalofs; & son Pays natal, Bunda (79), Ville de la Région de Galumbo (80) dans le Royaume de (81) Futa en Afrique, situé sur les deux bords du Sénégal, & qui s'étend au Sud jusqu'à la Riviere (82) de Gambra. Job même assura l'Auteur que le cours de ces deux Rivieres est continuellement parallele, & qu'elles (83) ne se rencontrent jamais, ce qui est contraire à la position

SALOMON. 1731. Nom & Pays

(77) Il se nomme M. Bluet. Son Livre est un in-8º de soixante-trois pages, sous le titre de Some Memoirs, &c. c'est - à - dire, Mémoires de Job, fils de Salomon, Grand Prêtre de Bunda en Afrique, 1734.

(78; Ce doit être une corruption d'Ayub ou Jyub Ibn Soleyman, Ibn Ibrahim. Moore écrit Ben Salomon, parce que les Afriquains prononcent Ben pour Ibn.

(79) Bluet écrit Boonda, & Moore Bunda. Moore dit que cette Place est à dix journées de Jilfray & sept de Joar.

(80) Il faut que ce Pays soit celui que nous nommons Galam. Bluet dit que Galumbo est appellé Catumbo dans les Carres.

(81) Bluet écrit Foota, & Moore Futa.

(82) Moore dit que Futa est à quatre journées de Faratenda. Ce Pays borde apparemment le haut Yeni & Woolli qui sont au Nord des dernieres parties connues de la Gambra.

(83) Voici un nouveau témoignage que le Sénegal & la Gambra n'ont rien de commun.

O 11j

JOB BEN SALOMON. 1731.

qu'elles ont dans nos Cartes. Les limites Orientales du Royaume de Futa sont les bords du grand Lac (84) qui porte dans nos Cartes le nom de Lac de Guarde. On ne connoît pas si bien son étendue au Nord. La Capitale est Tombuto, vis - à - vis de laquelle Bunda est située de l'autre côté de la Riviere (85).

Naissance de Job & fon édue cation.

Il y avoit environ cinquante ans (86) qu'Ibrahim, grand-pere de Job, avoit fondé la Ville de Bunda, sous le régne d'Abubeker (87), alors Roi de Futa, qui lui en donna la propriété & le Gouvernement, avec le titre d'Alfa ou de Grand Prêtre, & le pouvoir de créer des loix pour ce nouvel établissement. Une des principales sut d'exempter de l'esclavage tous ceux qui viendroient y chercher un azile. Ce privilege, qui ne regardoit néanmoins que les Mahométans, contribua beaucoup à peupler la Ville d'Ibrahim. Après sa mort, la dignité de Grand-Prêtre & de Prince, qui étoit héréditaire dans sa famille, passa au pere de Job. Le Roi Abubeker étant mort dans le même-tems eut pour successeur le Prince Jelazi, son frere, qui se trouvant déja pere d'un fils, le confia aux soins de Salomon, pere de Job, pour lui faire apprendre l'Alkoran & la langue Arabique. Job devint ainsi le condisciple & le compagnon de ce jeune Prince. Jelazi, ayant peu vécu, son fils lui succéda, & régnoit encore en 1735.

Job n'eut pas plutôt atteint sa quinzième année, qu'il assista son pere en Ses mariages & qualité d'Iman ou de sous-Prêtre. Il se maria dans le même tems à la fille fes enfans. de l'Alfa de Tombuto, qui n'avoit alors qu'onze ans. A treize, elle lui donna un fils, qui fut nommé Adballa, & deux autres ensuite, qui reçurent le nom d'Ibrahim & de Sambo. Deux ans avant sa captivité, il prit une seconde femme, fille de l'Alfa de Tomga, de qui il eur une fille nommée Fatime. Ses deux femmes & ses quatre enfans étoient en vie, lorsqu'il partit

de Bunda.

Voyage qu'il entreprend, contre l'ordie de son Pere.

Au mois de Février 1730, le pere de Job ayant appris qu'il étoit arrivé un Vaisseau Anglois dans la Gambra, y envoya son fils accompagné de deux Domestiques, pour vendre quelques Esclaves, & se fournir de diverses commodités de l'Europe. Mais il lui recommanda de ne pas passer la Riviere, parce que les Habitans de l'autre rive sont Mandingos, ennemis da Royaume de Futa. Job ne s'étant point accordé avec le Capitaine Pyke, Commandant du (88) Vaisseau Anglois, renvoya ses deux Domestiques à Bunda, pour rendre compte de ses affaires à son pere, & pour lui déclarer que sa curiosité le portoit à voyager plus loin. Dans cette vûe, il sit marché avec un Négociant Negre, nommé Loumein Yoa, qui entendoit la langue des Mandingos, pour lui servir d'interprête & de guide. Ayant traverse la Riviere de Gambra, il vendit ses Negres pour quelques Vaches. Un jour que la chaleur l'obligea de se rafraîchir, il suspendit ses armes à quelque arbre. Elles con-

Futa est borné à l'Est par un Lac, & trouvant le Lac de Guarde, il a jugé que c'est le même.

(85) Ceci ne peut être juste si le Pays de Job est aussi près de Fatatenda que Moore le dit. Peut-être est-ce Bonda dans le Pays de nommoit l'Arabella, étoit à l'ancte à Joar,

(84) Bluet ne dit pas d'où cette connoissance Galam, dont parle de l'Isle dans son Afrique lui vient. Peut-être Job lui avoit-il dit que Françoise, un peu à l'Ouest de la Riviere Falemé, au-delà de Tomba-aura, que Bluet a peut-être pris pour Tombuto.

(86) Bluet ecrit Hibrahim. (87) Bluet écrit Bubaker.

(88) Suivant Moore, ce Vaisseau qui se

sistoient dans un fabre à poignée d'or, un poignard du même métal, & un JOBBEN riche carquois rempli de séches, dont le Roi Sambo, fils de Jelazi, lui avoit fait préfent. Son malheur voulut qu'une troupe de Mandingos, accoutumés au pillage, passa dans le même lieu & le vit désarmé. Sept ou huit de ces Brigands se jetterent sur lui, & le chargerent de liens, sans faire plus de grace à fon Interprête. Ils commencerent par lui razer la tête & le menton; ce qui fut regardé de Job comme le dernier outrage, quoiqu'ils pensassent moins à l'infulter (89) qu'à le faire passer pour un Esclave pris à la guerre.

Le 27 de Février, ils le vendirent, avec son Interprête, au Capitaine 11 est fait Escha-Pyke; & le 1 de Mars ils les livrerent à bord. Pyke apprenant de Job qu'il ve & vendu an froir le même qui avoit traité de Commerce avec lui quelques jours avoit traité de Commerce avec lui que qu'il ve & vendu an fraite de la commerce avec lui que qu'il ve & vendu an fraite de la commerce avec lui que qu'il ve & vendu an fraite de la commerce avec lui que qu'il ve & vendu an fraite de la commerce avec lui que qu'il ve & vendu an fraite de la commerce avec lui que qu'il ve & vendu an fraite de la commerce avec lui que qu'il ve & vendu an fraite de la commerce avec lui que qu'il ve de la commerce avec lui que lui que lui que la commerce avec lui que la commerce avec lui que lui qu'il étoit le même qui avoit traité de Commerce avec lui quelques jours auparavant, & qu'il n'étoit Esclave que par un malheur du sort, lui permit de se racheter, lui & son compagnon. Job envoya aussi-tôt chez un ami de son pere, qui demeuroit près de Joar, en le faifant prier (90) de donner avis de son infortune à Bunda. Mais la distance étant de quinze journées (91), & le Capitaine pressé de mettre à la voile, le malheureux Job fut conduit à Maryland, dans la Ville d'Anapolis, & livré à Michel Denton, Facteur de Hunt, Maryland, & riche Négociant de Londres. Il apprit ensuite, par quelques Vaisseaux venus de la Gambra, que son pere avoit envoyé, pour sa rançon, plusieurs Esclaves qui n'étoient arrivés qu'après le départ du Vaisseau, & que Sambo, Roi de Futa, avoit déclaré la guerre aux Mandingos dans la feule vûe de le

venger.

Denton vendit Job, à un Marchand nommé Tolsey, dans un Canton qui appartient à Maryland. Tolfey l'employa d'abord au travail du Tabac. Mais s'appercevant bien-tôt qu'il n'étoit pas propre à la fatigue, il rendit sa situation plus douce en le chargeant du foin de ses Bestiaux. Job, assez libre dans cet emploi, se retiroit souvent au fond d'un bois pour y faire ses prieres. Il y fut appercu par un jeune Blanc, qui se fit un plaisit de l'interrompre, & souvent de l'outrager, en lui jettant de la boue au visage. Un traitement si cruel, joint à l'ignorance de la langue du Pays, qui ne lui permettoit de fituation. porter ses plaintes à personne, le jetta dans un tel désespoir, que se figurant n'avoir rien à redouter de plus terrible, il prit la résolution de s'échapper. Il traversa les bois au hasard, jusqu'au Comté de Kent, dans la Baye de Lawarre, qui passe aujourd'hui pour une partie de la Pensylvanie, quoi- la suite. qu'elle appartienne en effet à Maryland. Là, se présentant sans passeport, & re pouvant expliquer sa situation, il sut arrêté, au mois de Juin 1731, Ilestarrêté, Emen vertu de la Loi contre les Negres fugitifs, qui est en vigueur dans toutes connoître. les Colonies de l'Amérique. Bluet, alors établi dans cette Contrée, & plufieurs autres Marchands Anglois, eurent la curiosité de le voir dans sa prison. Sur divers figues qu'ils lui firent, il écrivit deux ou trois lignes en Arabe; & les ayant lûes, il prononça les mots alla & Mahomet, qui furent aisément

SALOMON. 1731.

Il est conduit à vendu à Tolley?

Dégoût qu'il

(89) Moore dit qu'il avoit été pris par un Roi du Pays (celui de Jegra), un peu dans les terres entre Tankroval & Yamina, & qu'il fut vendu par ce Prince Negre au Capitaine Pyke.

(90) Moore dit qu'il auroit été racheté par n'en met que sept de Joar à Bunda.

l'ami de son pere, si le Capitaine ne se sur hâté de partir.

(91) On voit ici que Bunda ne peut être près de Tombuto, puisqu'il y a bien plus de quatorze journées de Tombuto à Joar. Moors

SALOMON.

1732.

Il retourne avec Tolsey, & écrit à ion pere.

M. Oglethorpe.

1733. Job est amené en Angleterre.

Ses inquiétudes.

Bluet le mene à 🕰 campagne.

D'honnêtes gens

distingués par les assistans. Cette marque de sa Religion, joint au refus d'un verre de vin qui lui fut présenté, fit assez connoître qu'il étoit Mahométan; mais on n'en devinoit pas mieux qui il étoit & comment il se trouvoit dans le Canton, Sa physionomie d'ailleurs, & l'air composé de ses manieres, ne permetroient pas de le regarder comme un Esclave du commun.

Il se trouva parmi les Negres du Pays, un vioux Jalof, qui entendit enfin son langage, & qui l'ayant entretenu, expliqua aux Anglois le nom de son Maître & les raisons de sa fuite. Ils écrivirent dans le lieu d'où il étoit parti. Tolsey vint le prendre lui-même, & le traita fort civilement. Il le reconduisit dans son Habitation, où il prit soin de lui donner un endroit commode pour ses exercices de Religion, & d'adoucir plus que jamais son esclavage. Job profita de la bonté de son Maître, pour écrire à son pere. Sa Lettre fut remise à Denton, qui devoit en charger le Capitaine Pyke au premier Voyage qu'il feroit en Afrique. Mais Pyke étant alors parti pour l'Angleterre, Denton envoya la Lettre à M. Hunt. Pyke avoit mis à la voile pour l'Afrique lorsqu'elle fut rendue à Londres; de sorte que Hunt sut obligé d'attendre une autre occasion. Dans l'intervalle, le célebre Oglethorpe ayant vû la Lettre, qui étoit en Arabe, & qu'il prit soin de faire traduire dans l'Université Générosté de d'Oxford, fut touché d'une si vive compassion, qu'il engagea Hunt par une somme dont il lui fit son billet, à faire amener Job en Angleterre. Hunt écrivit aussi-tôt à son Facteur d'Anapolis, qui racheta Job de Tolsey & le sit partir sur le William, commandé par le Capitaine Wright. Bluet, Auteur de son Histoire, fit le voyage sur le même Vaisseau.

Pendant quelques semaines que Job sut en mer, il acheva d'apprendre assez d'Anglois pour l'entendre & pour expliquer une partie de ses idées. Sa conduite & ses manieres lui gagnerent l'estime & l'amitié de tout le monde. En arrivant à Londres au mois d'Avril 1733, il n'y trouva pas le généreux Oglethorpe qui étoit parti pour la Géorgie; mais Hunt lui fournit un logement à Lime-house. Bluet, qui alla passer quelque-tems à la campagne, l'ayant visité à son retour, lui trouva le visage fort abbattu. Quelques personnes avoient demandé à l'acheter; & la crainte que sa rançon ne fût mise à trop haut prix, ou que de nouveaux Maîtres ne le fissent partir pour quelque Pays éloigné, le jettoit dans une vive inquiétude. Bluet obtint de Hunt la permission de le prendre dans sa Maison de Cheshunt, au Comté de Hertford, en promettant de ne pas disposer de lui sans le consentement de son Maître. Job recut beaucoup de caresses de tous les honnêtes gens du Pays, qui parurent charmés de son entrerien & fort touchés de ses infortunes. On lui sit quantité de présens, & plusieurs personnes proposerent de lever une somme par souscription, pour payer le prix de sa liberté.

Le jour qui précéda son retour à Londres, il reçut une Lettre qui portoit son adresse, & qui étant venue sous une enveloppe au Chevalier Bybia Lake, avoit été remise à la Compagnie d'Afrique. L'Auteur n'ajoûte pas de qui elle étoit, quoiqu'il paroisse assez qu'elle venoit d'Oglethorpe; mais en conséquence, les Directeurs de la Compagnie, ordonnerent à M. Hunt de leur fournir le Mémoire de toute la dépense qu'il avoit faite pour Job. Elle monle secoutent & lout ît le fremente de tous le fachetent sa li- toit à cinquante-neuf livres sterling, qui lui furent payées par la Compagnie. Cependant Job n'étoit pas délivré de ses craintes. Il se figura qu'il auroit à

payer

payer une grande rançon lorsqu'il seroit retourné dans son Pays. La souscription n'étoit pas encore commencée. Bluet ayant renouvellé cette proposition, un homme de mérite entreprit de la faire réussir en souscrivant le premier. Son exemple fut suivi avec empressement. Enfin la somme étant remplie, Job obtint la liberté; & la Compagnie d'Afrique se chargea de son logement & de son entretien jusqu'à son départ.

SALOMON. 1733.

Il vécut quelque tems dans une situation tranquille, occupé à visiter ses amis & ses bienfaiteurs. Le Chevalier Hans Sloane, qui étoit de ce nombre, l'employoit souvent à traduire des manuscrits Arabes & des inscriptions de Médailles. Un jour qu'il étoit chez lui, il marqua une vive curiosité de voir la Famille Royale. Le Chevalier lui promit de le fatisfaire lorsqu'il seroit vêtu assez pro- il est présenté à la Cour, & prement pour paroître à la Cour. Aussi-tôt les amis de Job lui firent faire un ri- caresse par les che habit de soie, dans la forme de son Pays. Il fut présenté dans cet état au seigneurs. Roi, à la Reine, aux deux Princes & aux Princesses. La Reine lui fit présent d'une belle montre d'or; & le même jour, il eut l'honneur de dîner avec le Duc de Montagu & d'autres Seigneurs, qui se réunirent ensuite pour lui faire présent d'une somme honnête. Le Duc de Montagu le mena souvent à sa maison de campagne, & lui montrant les instrumens qui servent à l'agriculture & au jardinage, il chargea ses gens de lui en apprendre l'usage. Lorsque Job se vir près de son départ, le même Seigneur sit faire pour lui un grand nombre de ces instrumens, qui furent mis dans des caisses & portés sur son Vaisseau. Il reçut divers autres présens de plusieurs personnes de qualité, jusqu'à la valeur de cinq cens livres sterling. Enfin, après avoir passé quatorze mois à Londres, il s'embarqua au mois de Juillet 1734, sur un Vaisseau de la Compagnie, qui partoit pour la Riviere de Gambra.

Son retour em

1734.

Bluer finissant ici ses Mémoires, c'est du Journal de Moore qu'il faut em-

prunter le reste de cette narration.

Job aborda au Fort Anglois le 8 d'Aout, Il étoit recommandé particuliérement par les Directeurs de la Compagnie au Gouverneur & aux Facteurs du Pays. Ils le traiterent avez autant de respect que de civilité. L'espérance de trouver quelqu'un de ses Compatriotes à Joar, qui n'est qu'à sept journées de Bunda, le fit partir le 23 sur la Chaloupe la Renommée, avec Moore qui alloit prendre la direction de ce Comptoir. Le 26 au foir, ils arriverent dans la Crique de Damasensa. Job se trouvant assis sous un arbre avec les Anglois, vit passer sept ou huit Negres, de la nation de ceux qui l'avoient fait esclave à trente milles du même lieu. Quoiqu'il fût d'un caractere moderé, il eut peine à se contenir; & son premier mouvement le portoit à les ment à la vile de tuer, d'un sabre & de deux pistolets dont il étoit toujours armé. Moore lui sit voient sait Esclaperdre cette pensée, en lui représentant l'imprudence & le danger de son vedessein. Ils firent approcher les Negres, pour leur faire diverses questions, & leur demander particuliérement ce qu'étoit devenu le Roi leur Maître, qui avoit jetté Job dans l'esclavage.

Ils répondirent que ce Prince avoit perdu la vie d'un coup de pistolet, qu'il portoit ordinairement pendu au cou, & qui étant parti par hasard l'avoit tué sur le champ. Il y avoit beaucoup d'apparence que ce pistolet venoit du Capitaine Pyke, & faisoit partie des marchandises que le Roi avoit Châtiment du Prince qui l'avoit reçues pour le prix de Job. Aussi Job sut-il si transporté de joie, que tom-vendu,

Tome III.

J O B B E N · SALOMON. 1734.

bant à genoux, il remercia Mahomet d'avoir détruit son ennemi par les biens mêmes qui avoient été le fruit de son crime; & se tournant vers Moore : Vous voyez, lui dit-il, que le Ciel n'a point approuvé que cet Homme m'eût fait esclave, & qu'il a fait servir à sa punition les mêmes armes pour lesquelles j'ai été vendu. Cependant je dois lui pardonner, ajoûta-t'il, parce que si je n'avois pas été vendu, je ne sçaurois pas la langue Angloise, je n'aurois pas mille choses utiles & précieuses que je posséde, je n'aurois pas vû un Pays tel que l'Angleterre, & des Hommes aussi généreux que j'en ai trouvés dans cette Contrée.

Job dépêche de Joar un Mellager à son Pere.

La Chaloupe étant arrivée le 1 de Septembre à Joar, Job dépêcha le 14 un Exprès à Bunda, pour donner avis de son retour à ses amis. Ce Messager étoit un Fouli, qui se trouva de la connoissance de Job, & qui marqua une joie extrême de le revoir. C'étoit presque le seul Afriquain qu'on eût jamais vû revenir de l'esclavage. Job sit prier son pere de ne pas venir au-devant de lui, parce que le voyage étoit trop long, & que suivant l'ordre de la nature c'étoient les jeunes gens, disoit-il, qui devoient aller au-devant des vieux. Il envoya quelques présens à ses femmes; & le Fouli sut chargé de lui amener le plus jeune de ses fils, pour lequel il avoit une affection particuliere,

Dans l'intervalle, Job ne cessa point de louer beaucoup les Anglois, parmi les Negres de sa nation. Il ramena ces pauvres Afriquains de la prévention où ils avoient toujours été, que les Esclaves étoient mangés ou tués, parce qu'on n'en voyoit pas revenir un seul. Entre les présens qu'il avoit reçus, il se trouvoit quelques marchandises de Commerce, qu'il échangea pour un femme du Pays, & pour deux Chevaux qui devoient servir à son voyage. Il retourne à Cependant il retourna le 26 de Septembre à Jamesfort, dans la crainte d'être incommode à Moore jusqu'au retour de son Messager.

Jamesfort.

mort & sa femmie mariée.

Quatre mois se passerent avant qu'il pût recevoir les moindres informations de Bunda. Son impatience le fit retourner à Joar le 29 de Janvier 1735. que son reie est Le 14 du mois suivant, il vit arriver enfin le Fouli avec des Lettres. Mais elles ne lui apportoient que de fâcheuses nouvelles. Son pere étoit mort, avec la consolation néanmoins d'avoir appris, en expirant, le retour de son fils & la figure qu'il avoit faite en Angleterre. Une des femmes de Job s'étoit remariée dans son absence; & le second mari avoit pris la fuite en apprenant l'arrivée du premier. Depuis trois ou quatre ans, la guerre avoit fait tant de ravages dans le Pays de Bunda, qu'il n'y restoit plus de Bestiaux.

Avec le Messager, il étoit arrivé un des anciens amis de Job, qu'il sut charmé de revoir. Mais il parut fort touché de la mort de son pere & des malheurs de sa patrie. Il protesta qu'il pardonnoit à sa femme, & même à l'homme qui l'avoit épousée. Ils avoient raison, disoit-il, de me croire mort, puisque j'étois passé dans un Pays d'où jamais aucun Fouli n'est revenu. Ses entretiens avec son ami durerent trois ou quatre jours, sans autre interruption

que celle des repas & du sommeil.

Lorsque Moore quitta l'Afrique, il laissa Job à Joar avec le Gouverneur Hull, prêts à partir tous deux pour Yanimarrew, d'où ils devoient se rendre à la Forêt des gommes, qui est proche de Bunda. Job le chargea de plusieurs Lettres pour le Duc de Montagu, la Compagnie d'Afrique, Oglethorpe, &

revoir un de ses anciens amis.

ses principaux bienfaiteurs. Elles étoient remplies des plus vives marques de

sa reconnoissance, & de son affection pour la Nation Angloise.

A l'égard de la figure & du caractere personnel de Job, Bluet nous apprend qu'il avoit cinq pieds dix pouces de haut, qu'il étoit bienfait & de bonne constitution. Ses abstinences de Religion, qu'il observoit jusqu'au scrupule, tere de Job Ben & les fatigues qu'il avoit essuyées, le faisoient paroître maigre & foible; mais sa physionomie n'en étoit pas moins agréable. Il avoit ses cheveux longs, noirs, naturellement frisés, & fort différens par conséquent de ceux des Negres.

Ses qualités naturelles étoient excellentes. Il avoit le jugement solide, la mémoire facile, & beaucoup de netteté dans toutes ses idées. Malgré ses préjugés de Religion, il raisonnoit avec beaucoup de modération & d'impartialité. Tous ses discours portoient le caractere du bon sens, de la bonne soi, & d'un amour ardent pour la vérité, avec un desir passionné de la trouver.

Sa pénétration se fit remarquer dans une infinité d'occasions. Il concevoit sa pénétrations sans peine le méchanisme des instrumens. Après lui avoir fait voir une pendule & une charrue, on lui en montra les pieces séparées, qu'il rejoignit lui-

même, sans le secours de personne.

Sa mémoire étoit si extraordinaire, qu'ayant appris l'Alkoran par cœur à Samémoire suga quinze ans, il en fit trois copies de sa main en Angleterre, sans autre mo-prenante. déle que celui qu'il portoit dans sa tête, & sans se servir même de la premiere copie pour faire les deux autres. Il fourioit, lorsqu'il entendoit parler

d'oubli, comme d'une foiblesse dont il n'avoit aucune notion.

Son humeur étoit un heureux mêlange de gravité & d'enjouement, une douceur constante, assaisonnée d'un dégré convenable de vivacité, & cette sorte de compassion génerale qui rend le cœur sensible à tout. Dans la conversation, il entendoit fort bien la plaisanterie. Il sçavoit quelquesois amuser la compagnie par un trait ingénieux ou par quelque récit agréable; mais avec beaucoup de ménagement pour la Religion & les bonnes mœurs. Cependant ses inclinations douces & religieuses n'excluoient pas le courage. Il racontoit que passant un jour dans le Pays des Arabes (92), avec quatre de les Domestiques, il avoir été attaqué par quinze de ces Vagabonds, qui sont une sorte de Bandits ou de Voleurs. Il se mit en désense, & plaçant un de ses gens pour observer l'ennemi, il se disposa siérement au combat avec les trois autres. Il perdit un homme dans l'action; & lui-même il fut blessé au bras, d'un coup d'épieu. Mais ayant tué le Capitaine Arabe & deux de ses Brigands, il força le reste de prendre la fuite. Un autre jour, ayant trouvé une des Vaches de son pere à demi dévorée, il résolut de surprendre le monstre. Il se plaça sur un arbre, près de la Vache; & vers le soir il vit paroître deux Lions, qui s'avancerent à pas lents, & jettant leurs regards autour d'eux avec un air de défiance. L'un s'étant approché, Job le perça d'une fleche empoisonnée, qui le fit tomber sur la place. Le second qui vint ensuite, fut aussi blessé; mais il eut la force de s'éloigner en rugissant, & le lendemain il fut trouvé mort à cinq cens pas du même lieu.

L'aversion de Job alloit si loin pour les peintures, qu'on eut beaucoup de pour les peintures peine à le faire consentir qu'on tirât son portrait. Lorsque la tête sut achevée, res.

(92) C'étoit apparemment au Nord du Sénegal.

SALO MON. 1735.

Figure & carac-

Exemples de fon courage.

JOBBEN SALOMON. 1735. on lui demanda dans quels habits il vouloit paroître; & sur le choix qu'il sit de l'habillement de son Pays, on lui dit qu'on ne pouvoit le satisfaire sans avoir vû les habits dont il parloit, ou du moins sans en avoir entendu la description. Pourquoi donc, répliqua Job, vos Peintres veulent-ils représenter Dieu, qu'ils n'ont jamais vû?

Sa Religion étoit le Mahométisme; mais il rejettoit les notions d'un Paradis sensuel, & d'autres Traditions qui sont reçûes parmi les Turcs. Le sond de ses principes étoit l'unité de Dieu, dont il ne prononçoit jamais le nom sans quelque témoignage particulier de respect. Les idées qu'il avoit de cet Etre suprême & d'un état sutur, parurent sort justes & sort raisonnables aux Anglois. Mais il étoit si ferme dans la persuasion de l'unité divine, qu'il sut impossible de le faire raisonner paisiblement sur la Trinité. On lui avoit donné un nouveau Testament dans sa langue. Il le lut; & s'expliquant avec respect sur ce Livre, il commença par déclarer que l'ayant examiné sort soigneusement, il n'y avoit pas trouvé un mot d'où l'on pût conclure qu'il y eut trois Dieux.

Il ne mangeoit la chair d'aucun animal s'il ne l'avoit tué de ses propres mains. Cependant il ne faisoit pas difficulté de manger du poisson, mais il ne

voulut jamais toucher à la chair de Porc.

Son fçavoir. Livres & opinio is de fon Pays.

Pour un Homme qui avoit reçu son éducation en Afrique, les Anglois jugerent que son sçavoir n'étoit pas méprisable. Il leur rendit compte des Livres de son Pays. Leur nombre ne surpasse pas trente. Ils sont écrits en Arabe, & la Religion seule en fait la matiere. L'Alkoran, disoit-il, est écrit par Dieu même, qui prit la peine de l'envoyer par l'Ange Gabriel (93) à Abubeker, quelque-tems avant la naissance de Mahomet. Mais ce sut Mahomet qui apprit ensuite à Abubeker la maniere de le lire; & pour l'entendre, il faut avoir appris l'Arabe par une autre méthode qu'on ne l'apprend communément. Job sçavoit fort bien la partie historique de la Bible. Il parloit respectueusement des vertueux Personnages qui sont nommés dans l'Ecriture Sainte, sur-tout de Jesus-Christ, qu'il regardoit comme un Prophête, digne d'une plus longue vie, & qui auroit fait beaucoup de bien dans le monde, s'il n'eur péri malheureusement (94) par la méchanceté des Juiss. Mahomet fut envoyé après lui, pour confirmer & perfectionner sa doctrine. Enfin Job se comparoit souvent à Joseph, fils du Patriarche Jacob; & lorsqu'il eut appris que pour le venger, Sambo Roi de Futa, avoit déclaré la guerre aux Mandingos, il protesta qu'il auroit souhaité de pouvoir l'empêcher, parce que ce n'étoient pas les Mandingos, mais Dieu, qui l'avoit envoyé dans une Terre étrangere.

(93) Ceci est contraire au témoignage de l'Alkoran mêne, où Mahomet dit que ce Livre lui est venu du Ciel à distérentes sois par les mains de Gabriel

(94) Voilà une autre erreur, car les Maho-

métans croyent que Judas, après avoir trahi Notre-Seigneur, devint à famblible à lui, que les Juiss le prirent pout lui-même, & le crucisserent à sa place.

#### 6. I I.

J O B BEN SALOMON.

1735.

## Remarques tirées de Job Ben Salomon sur le Royaume de Futa.

Ans le Pays de Job, dont on a déja remarqué la situation, les Esclaves & la plus vile partie du Peuple, sont employés à cultiver la terre, à préparer le bled, le pain & les autres alimens. L'agriculture est pour eux Fatigues des Haun exercice fort pénible, parce qu'ils n'ont pas d'instrumens propres à labou- bitans pour l'arer la terre, ni même à couper les grains dans leur maturité. Ils sont obligés, pour faire leur moisson, d'arracher le bled avec les racines; & pour le réduire, en farine, ils le broyent entre deux pierres avec les mains. Leur travail n'est pas moins violent pour transporter & pour bâtir; car tout s'exécute à force de bras.

Les personnes de distinction, qui se picquent de lecture & d'étude, n'ont pas d'autre lumiere pendant la nuit que celle de leur feu. Cependant c'est le tems de l'obscurité qu'ils employent à cet exercice, parce que dans les principes du Pays, le jour est pour l'usage de ce qu'on sçait, & la nuit pour s'instruire. Une partie des Habitans s'occupent de la chasse, sur-tout de celle des Eléphans, & font un Commerce d'ivoire assez considérable. Job racontoit qu'un de ses gens, accoutumé à cette chasse, avoit vû un Eléphant surprendre un Lion, le porter près d'un bois, fendre un arbre, mettre la tête de son ennemi entre les deux parties du tronc, & le laisser dans Lion. cet état pour y périr. Quoique ce récit paroisse fabuleux, il est rendu plus vrai-semblable par un autre exemple, dont Job avoit été témoin lui-même. Un jour qu'il étoit à la chasse, il vit un Eléphant transporter un Lion dans un endroit marécageux, & lui tenir la tête enfoncée dans la boue pour l'étouffer. En supposant la vérité de ces deux faits, il faut conclure que le Lion & l'Eléphant se portent une haine mortelle.

Exemples de la

Le poison dont les Negres enveniment leurs stéches est le jus d'un certain Dequoiest comarbre dont les qualités sont si malignes, qu'en peu de tems le sang se trouve ross le soison dont les Negres infecté par la moindre blessure, & l'animal le plus vigoureux devient stupi- enveniment leurs de & perd le sentiment; ce qui n'empêche pas les Habitans de manger la fleches. chair des animaux qu'ils tuent avec ces fléches. Aussi - tôt qu'ils les voyent tomber, ils s'approchent & leur coupent la gorge. Cette opération fair sortir apparemment le poison avec le sang. Les Hommes qui sont blessés des mêmes fléches se guérissent avec une herbe, dort la vertu est infaillible, lorsqu'elle est immédiatement appliquée sur la blessure. L'Auteur prend ici l'occasion d'assurer, comme le fruit particulier de son expérience & de ses lumieres; 10. que dans tous les Pays qui produisent des Bêtes féroces, il ne s'en trouve pas qui attaquent volontairement l'homme si elles trouvent le moyen de l'Auteur. s'échapper par la fuite; 2°. qu'il n'y a pas de poison violent, de quelque espece qu'on le suppose, qui n'ait son antidote; & que généralement la nature

a placé l'antidote près du poison. Les Mariages, dans le Pays de Job, se font avec peu de formalités. Lorsqu'un pere est résolu de marier son fils, il fait ses propositions au pere de la fille. Elles consistent dans l'offre d'une certaine somme, que le pere du

Remarque de

Bizarres usages

JOBBEN SALOMON. 1735.

mari doit donner à la femme pour lui servir de douaire. Si cette offre est acceptée, les deux peres & le jeune homme se rendent chez le Prêtre, déclarent leur convention, & le mariage passe aussi-tôt pour conclu. Il ne reste qu'une difficulté, qui consiste à tirer l'épouse de la maison paternelle. Tous ses cousins s'assemblent devant la porte, pour en disputer l'entrée. Mais le mari trouve le moyen de se les concilier par des présens. Il fait paroître alors un de ses parens, bien monté, avec la commission de lui amener sa femme à cheval. Mais à peine est-elle en croupe, que les Femmes commencent leurs lamentations & s'efforcent de l'arrêter. Cependant les droits du mari l'emportent. Il reçoit celle qui doit être la compagne de sa vie. Il fait éclater sa joie par les festins qu'il donne à ses amis. Les réjouissances durent plusieurs jours. Sa femme est la seule qui n'y est point appellée. Elle n'est vûe de personne, pas même de son mari, aux yeux duquel la Loi veut, que pendant trois ans elle paroisse toujours voilée. Ainsi Job, qui n'en avoit passé que deux avec la sienne, lorsqu'il tomba dans l'esclavage, & qui avoit eu d'elle une fille, ne l'avoit point encore vûe sans voile. Pour évirer les jalousies & les querelles, les maris font un partage égal du tems entre leurs femmes; & leur exactitude à l'observer va si loin, que pendant qu'une semme est en couche, ils passent seuls dans leur apartement toutes les nuits qui lui appartiennent. Ils ont le droit de renvoyer celles qui leur déplaisent, mais en leur laissant la somme qu'elles ont reçûe pour douaire. Une semme est libre de se remarrier après ce divorce, & n'en trouve pas moins l'occasion; au lieu que si c'est elle qui abandonne son mari, non-seulement elle perd son douaire, mais elle tombe dans un mépris qui lui ôte l'espérance de faire un second mariage.

Baptême joint à

Outre la Circoncision, qui est en usage pour tous les enfans mâles, il y a une sorte de Baptême pour les deux sexes. Au septiéme jour de la naissance, le pere, dans une assemblée de parens & d'amis, donne un nom à l'enfant, & le Prêtre l'écrit sur un petit morceau de bois poli. On tue ensuite, pour le festin, une Vache ou une Brebis, suivant les richesses de la famille. On la mange sur le champ, & le reste est distribué aux Pauvres; après quoi le Prêtre lave l'ensant dans une eau pure, transcrit son nom sur un morceau de papier, qu'il roule soigneuse nent, & le lui attache autour du cou, pour y demeurer jusqu'à ce qu'il tombe de lui-même.

Les enterremens n'ont rien de remarquable. On ensevelit le corps dans la terre, avec quelques prieres, qui regardent moins les morts que les vivans.

Uniformité du Manométisme. Les opinions & les traditions du Pays en matiere de Religion, sont à peu près les mêmes que dans tous les autres Pays Mahométans. Cependant ceux qui se piquent d'étude & de lumieres, donnent un tour spirituel à la doctrine grossiere & sensuelle de l'Alkoran. Ils ont tant d'horreur pour l'Idolâtrie, qu'ils me recevroient pas la moindre peinture dans leuts maisons. L'Auteur observe que le voisinage d'un Comptoir François, où le Culte de l'Eglise Romaine ne leur est pas déguisé, a pû servir beaucoup à leur persuader que tous les Chrétiens sont idolâtres: mais sa remarque a paru si misérable aux Compilateurs de ce Recueil, qu'ils le raillent de la supposition (95) d'un

Fausse remarque de l'Auteur.

(95) Les François n'ont pas d'Etablissement mé, & Mankanet sur celle du Sénegal. Si la plus loin que Kaygnu sur la Riviere de Fale-remarque de l'Auteur avoit quelque vérité,

Comptoir qu'il n'a pû nommer, sur-tout après avoir placé Bunda près de Tombuto, où l'on sçait si bien que les Nations de l'Europe n'ont point encore poussé leur Commerce. Il ajoûte qu'il auroit pû s'étendre, après Job, sur les usages, les maisons & les habits du Royaume de Futa, si ces matieres n'avoient déja été traitées fort amplement dans d'autres (96) Relations.

JOB BEN SALOMON. 1735.

elle confirmeroit qu'il s'est trompé d'autre part, comme on l'a déja soupçonné dans une Note, en prenant pour Tombuto, Tomba-Aura dans le Pays de Galam, d'où le Comptoir de Mankanet n'est pas fort éloigné.

(96) L'Auteur auroit fort bien fait de nommer ces Relations, car on n'en connoît pas qui ait parlé jusqu'à-présent du Royaume de

#### CHAPITRE VIII

Observations sur le Commerce des Européens dans la Gambra,

🕇 AMESFORT, principal établissement de la Compagnie Royale d'A- 😁 frique sur la Riviere de Gambra, est en même-tems le Boulevard du DE LA GAMB. Commerce & des droits de la Nation Angloise. Les François, suivant les informations de Moore, proposerent de l'acheter en 1719, dans la vûe d'exclure toutes les autres Nations de la Gambra, comme ils font au Sénegal. ont voulu ache-Mais le Parlement d'Angleterre, en accordant à la Compagnie Royale d'A- ter Jamesfort en frique une compenfation pour l'ouverture & la liberté du Commerce, a trouvé le moyen de conserver cet Etablissement à la Nation lorsqu'il étoit prêt à passer dans des mains étrangeres; & l'augmentation des droits, qui naît de celle du Commerce, dédommage avantageusement le Public de la somme annuelle qui est accordée pour l'entretien des Forts.

Le Commerce de la Gambra est exercé par trois ou quatre Chaloupes , chacune de trente tonneaux, & par le même nombre de Barques longues, le Commerce s'exerce à Jamesqui sont continuellement employées à fournir de l'eau & des vivres à la fort. Garnison de Jamessort, ou à transporter des marchandises dans les Comptoirs, & rapporter celles que les Facteurs ont achetées. On prend toujours pour ce transport la saison qui précéde les pluies; &, si l'on excepte les Esclaves, la plûpart des richesses qui viennent des Comptoirs, passent de Jamesfort en Angleterre.

Les Facteurs sont envoyés de Londres; on, si l'on emploie les Ecrivains qui se trouvent dans l'Isle-James, c'est sur la caution de deux personnes, qui s'engagent à la Compagnie pour deux mille livres sterling, & sur un Biller de l'Employé même, qui s'engage aussi pour la même somme. Malgré toutes ces précautions, la Compagnie a souffert quelquesois des pertes considérables, par l'infidélité des Facteurs; & lorsqu'il s'en est trouvé de coupables, la Cour de la Chancellerie les a traités avec tant d'indulgence, que jamais la punition, Compagnie n'a tiré aucun avantage de ses cautions. Ce Tribunal se retranche sur la qualité des Témoins, dont le serment ne peut être admis, parce qu'il ne sont pas Chrétiens (97).

COMMERCÉ 1735.

Les François

Maniere done

Choix des Fac-

Leurs faures

(67) Voyez les Voyages de Moore, d'où lie, pour faire un corps de ce qui appartien: la plus grande partie de cet article est recueil- au même sujet.

COMMERCE DE LA GAMB. 1735.

Moyens employés pour réta-

En 1732, la Compagnie cherchant les moyens de rétablir son Commerce. jugea qu'il n'étoit pas question de troubler les (98) Négocians particuliers, mais d'encourager ses propres agens à la servir avec honnêteré. Dans cette vue, elle fit diminuer le prix des provisions à Jamesfort, & donnant plus d'étendue à ses entreprises, elle résolut de faire passer dans son Commerce, blir le Commer- des commodités qu'elle avoit crues jusqu'alors inutiles, telles que des Gommes, des Ecorces, des Bois pour la reinture, des Cuirs, &c. pour avoir l'occasion de procurer des profits plus considérables à ses Facteurs. Elle proposa un avantage de vingt pour cent, à ceux qui découvriroient quelque nouvelle espece de marchandise. Les récompenses ordinaires furent réglées sur le pied de cinq schellings par tête pour chaque Esclave; cinq schellings pour chaque quintal d'Ivoire péfant cent livres; cinq schellings pour chaque

once d'or, & deux schellings & demi pour le quintal de Cire.

à la Compagnie.

Differentes branches du Commerce de la Compagnic Angloife.

Les Négocians particuliers payent au Roi de Barra un droit de cent vingt barres, sur-tour pour le commerce des Esclaves, qui est fort brillant dans ses Etats; & ceux qui remontent la Riviere, en cherchant à commercer dans d'autres Pays, ne laissent pas de payer le même droit à ce Prince, pour la Projet de Moore, liberté de prendre de l'eau & du bois. Moore est persuadé qu'il seroit également avantageux aux Commerçans particuliers & à la Compagnie, que Jamesfort fût le marché commun de tous les échanges; c'est-à-dire, que la Compagnie y entretînt constamment un nombre d'Esclaves & d'autres productions du Pays, qui fût suffisant pour fournir tous les Vaisseaux qui se présenteroient, & qu'elle y reçût en échange les marchandises dont leurs cargaisons seroient composées, pour les distribuer dans ses Comptoirs. Les Commerçans particuliers seroient sûrs d'un meilleur prix à Jamesfort que sur la Riviere; du moins en faisant la compensation des hasards & de la dépense; sans compter le danger de perdre leur Equipage par l'intemperie du Climat, & les droits qu'ils ne peuvent se dispenser de payer à quantité de petits Princes & d'Alkades. Ils éviteroient tous ces inconvéniens, parce qu'ils trouveroient fur le champ leur cargaison prête; & la Compagnie n'y trouveroit pas moins son compte, puisqu'elle ne peut acheter avec avantage ce qu'elle appelle les biens secs, c'est-à-dire, l'ivoire, l'or, la cire &c. qu'en acherant des Esclaves avec ces marchandises. Qu'elle vende ses Esclaves aux Négocians particuliers, elle recevra d'eux de quoi s'assortir parfaitement de marchandises de l'Europe; & malgré les François & les Portugais, elle se trouvera maîtresse de tous les biens secs de la Riviere. Ajoûtez qu'elle auroit toujours de quoi charger immédiatement ses propres Vaisseaux pour le retour en Europe; ce qui lui feroit éviter la dépense & la perte du tems, pour des Voyages de Commerce au long de la Riviere, qui, si l'on en croit Moore, n'ont jamais tourné à son avantage.

> La Compagnie entretient, de Jamesfort, un commerce réglé avec divers lieux voisins. Elle porte du bled à St Jago & dans les autres ssles du Cap-Verd, pour en apporter du Sel, qui est une des marchandises les plus utiles fur la Riviere de Gambra. Elle en apporte aussi des Chevaux. Son Com-

les Particuliers d'Angleterre ont le droit de qui ne convient qu'à la contrebande.

(98) On a déja vû plusieurs fois, que mal- commerce dans le même Pays. Ainsi, leur gré l'établissement de la Compagnie, tous Commerce ne mérite pas le nom d'Interlope,

merce

merce avec Cachao, qui n'est qu'à vingt lieues au Sud, consiste en cire; mais avec peu de profit, suivant Moore, parce que la cire de ces Pays est si sale, DE LA GAMB.

qu'il faut y perdre quelquefois vingt ou trente pour cent.

Le principal Commerce de la Gambra est celui de l'Or, des Esclaves, de l'Ivoire & de la Cire. Son or est d'une bonne qualité. Les Negres l'appor- merce de la Gamtent ordinairement en petits lingots, un peu plus gros vers le milieu, & tour-bra. nés en forme de bagues, de la valeur de dix jusqu'à quarante schellings. Ces Negres sont de la Nation des Mandingos, & portent dans leur langue le nom de Junkos, c'est-à-dire, Marchands. On ne peut obtenir d'eux aucune explication sur l'intérieur de leur Pays. Les seules lumieres que Moore pur se procurer, regardent la nature de leur or, qui n'étoit pas, disoient - ils, de (99) l'or lavé, mais tiré du sein de la mine, dans des montagnes dont la plus proche (1) est à vingt journées de Kower. Ils ajoûtoient que les maisons de leur Pays sont bâties de pierres, & couvertes de terrasses; & que les petits courelas à manches de bois qu'ils ont avec eux, se font dans la même Contrée. L'acier en est excellent.

Les mêmes Marchands amenent, dans certaines années, jusqu'à deux mille Esclaves, dont ils assurent que la plupart sont des prisonniers de guerre, qu'ils achetent de différens Princes. Le plus grand nombre de ces misérables Esclaves, est de deux Nations qu'ils nomment eux-mêmes Bumbrongs (2) & Pecharis, dont le langage est fort différent, & qui habitent fort loin dans les terres. On les amene liés par le cou avec des cordes de cuir, à trois ou quatre pieds de distance l'un de l'autre, & trente ou quarante dans une même ligne. On les charge d'un fac de bled, ou d'une dent d'Eléphant sur la tête. Après être sortis des montagnes, ils ont de grands bois à traverser; & comme il ne s'y trouve pas d'eau, on les charge encore de leur propre provision dans des facs de peau. Moore, fans avoir pris la peine de compter les Marchands de la Caravane, jugea qu'ils étoient au nombre de cent. Ils se répandent dans diverses Régions avec des marchandises Angloises, dont ils font des échanges pour les marchandises du Pays qu'ils apportent aux Comptoirs. Outre les Esclaves, ils employent des Anes pour le transport de leurs effets; mais on ne leur voit jamais de Chevaux ni de Chameaux.

Les Anglois acherent aussi beaucoup d'Esclaves, des Pays mêmes qui bordent la Riviere. Ce sont ordinairement, ou des prisonniers de guerre, ou des criminels condamnés, ou des Habitans enlevés par la perfidie de leurs voisins. Mais quoique les derniers soient en assez grand nombre, les Agens de la Compagnie ont ordre de ne les pas acheter sans avoir averti l'Alkade ou le Chef du lieu. Depuis que le Commerce des Esclaves est introduit, toutes bra. les punitions entre les Negres se réduisent à l'esclavage; & leur justice est devenue plus severe, pour le seul avantage que les Princes tirent de la vente des criminels. Ainsi, non-seulement le meurtre, le vol & l'adultere, mais les moindres fautes exposent un malheureux Negre au même châtiment.

COMMERCE 1735.

Principal Com-

Maniere d'amener les Efclaves.

On en achete dans les Pays voifins de la Gam-

(99) On a vû dans les Relations précédentes, fur-tout dans celles qui regarde Bambuck, que cet or se trouve dans le sable, dont on le cire en le lavant.

(1) A juger par la distance, ces mines sont Lome III.

apparemment celles de Bambuk.

(2) C'est appareinment le Peuple qu'on a nommé ci-dessus Bambarros. Ces deux Nations sont au-delà de Bambuk, vers Tom-

COMMERCE DE LA GAMB. 1735.

Cruelles injusti-Négres.

Moore raconte que dans le Royaume de Kantor un Habitant du Pays voulant tuer un Tygre qui mangeoit sa Chévre, tua par hasard un Homme. Le Roi, quoiqu'informé de l'innocence de ses intentions, le condamna, lui, sa mere, ses trois freres & ses trois sœurs, à partir au nombre des Esclaves ces à l'égard des qu'il devoit vendre aux Anglois, & profita du prix de la vente. On amena un jour à Moore un homme de Tamani, qu'on lui proposa d'acherer, parce qu'il avoit volé un pipe de tabac. Il envoya aussi-tôt prier l'Alkade de modérer une sentence si rigoureuse; & s'étant entremis pour faire accepter une composition à l'offensé, il obtint que le criminel demeurât libre. Le nombre des Esclaves qui se vendent sur la Riviere, sans y comprendre ceux qui sont amenés par les Marchands, monte quelquefois à mille, suivant la violence & la durée (3) des guerres. Les hommes & les femmes sont ordinairement plus chers que les jeunes gens. Cependant on a demandé, depuis peu, un si grand nombre de jeunes gens des deux sexes pour Cadiz & pour Lisbonne, que le prix n'en est plus différent.

Etat du Commerce de l'ivoire, d'où il vient.

Comme c'est l'ivoire qui tient le troisième rang du Commerce après l'or & les Esclaves, les Mandingos apportent quelquefois un grand nombre de dents d'Eléphans. Ils se les procurent, ou par la chasse, en tuant ces animaux à coups de fléches & d'épieu, ou par leurs recherches dans les Forêts, qui se trouvent rarement fans quelques restes de ces cadavres, dont les autres Bêtes ont dévoré la chair. Tout Negre qui tue un Eléphant, a la liberté d'en vendre la chair & les dents. Mais l'ivoire dont les Mandingos sont chargés vient ordinairement de fort loin. Comme il se trouve quelquesois, dans les Forêts, des dents, qui ne sont accompagnées d'aucune autre partie du corps, Moore doute si elles sont d'un Eléphant mort, ou si ces animaux peuvent les perdre par quelque accident. La plus grosse qu'il ait jamais vûe, pésoit cent trente livres. Le prix du quintal augmente beaucoup par la grosseur des dents. Une dent qui pese cent livres, se vend plus cher que trois dents qui peseroient ensemble cent quarante livres. Elles perdent quelque chose de leur valeur, lorsqu'elles sont cassées par la pointe. Les unes sont blanches, d'autres jaunes; mais la différence de la conleur n'en met pas dans le prix.

Etat du Commerce de la cire. Comment les Negres la font.

C'est la cire qui tient le quatrieme rang dans le Commerce de la Gambra. Cette partie peut recevoir beaucoup d'augmentation. Les Ruches des Mandingos sont de paille, & leur forme ressemble assez à celles de l'Europe. Ils les couvrent de branches d'arbres. Lorsque la gauffre est en état d'être tirée, ils la pressent pour en faire sortir le miel, qui leur sert à faire une espece de vin, peu différent de notre hydromel. Ensuite ils font bouillir la cire dans l'eau, & la passent au travers d'un drap de crin, d'où elle tombe dans des trous qui sont faits exprès dans la terre. Ils en sont une prodigieuse quantité, qui se vend fort bien sur toute la Riviere. Les pains ou les malles, petent depuis vingt jusqu'à cent vingt livres. Comme la plus belle cire est celle qui est la plus nette, on la met à l'épreuve avec la sonde.

Etat du Commerce des Gommes fur la Gain-

La gomme tient le cinquieme rang. Mais ce Commerce est nouveau sur la Gambra, & demande aussi d'être perfectionné. On en jugera par quelques extraits (4) du Journal de Moore.

gnie que l'année 1734 fut la plus abondante.

(3) Il paroît par les registres de la Compa- Aussi surent-elles continuelles entre les Negres-(4) Voyages de Moore, p. 92. V. ci-desfus

Le 27 de Juillet 1732, il lui vint de Jamesfort à Joar un ordre de la Compagnie, suivant lequel il devoit rassembler dans son Comptoir, la plus gran- DE LA GAMB. de quantité qu'il lui seroit possible de biens secs, entre lesquels on nommoit les gommes. On ajoûtoit que les Directeurs, au nombre desquels M. Oglethorpe avoit été nouvellement choisi, & pour lesquels l'avis de M. Hayes Anglois souhais étoit d'un grand poids, ne vouloient rien épargner pour établir le Commerce tent d'y établir ce de la gomme.

Au mois de Septembre 1733, Hull, alors premier Facteur de la Compagnie sur la Gambra, entreprit de faire de nouvelles découvertes sur la Riviere de Vintain, qui tombe dans la Gambra du côté du Sud, environ trois lieues au-dessus du Fort, & sur laquelle les Agens de la Compagnie n'avoient point encore été plus loin que Jereja. La demeure de Hull étant alors dans cette Ville, il en partit sur une Barque longue; & dans quatre marées il arriva aux bords d'un Pays très-fertile, dont les Habitans ont plus de civilité & d'industrie que ceux de la Gambra. Les Villes sont aussi en plus grand nombre & mieux peuplées, leurs Bestiaux & leur Volaille d'une espece plus forte; enfin Hull jugea qu'on pouvoit tirer de ce Canton une grande abondance de commodités, sur-tout de coton, d'indigo & de cuirs. Il y découvrit des arbres à Gome de la gomme, dont il prit des essais; & les Habitans s'engagerent à lui en me. fournir beaucoup. L'arbre, suivant la description qu'il en sit, parut'être le même que celui d'où l'on tire la gomme du Sénegal. Elle fut mise à l'épreuve, & l'on reconnut qu'elle étoit fort supérieure à celle qu'on avoit trouvée jusqu'alors dans les Pays voisins de la Gambra, & presqu'aussi bonne que celle du Sénegal. Les Habitans avoient marqué beaucoup d'empressement pour obtenir un Comptoir de la Compagnie.

Vers le mois de Décembre de la même année, Jonko Sonko, Alkade d'Yanimarrew, se trouvant à Jamesfort, Hull lui inspira le dessein d'envoyer Malacai Kon & Malakacai See, deux Mores de ses amis, pour faire des découvertes au Nord dans l'intérieur des terres. Ils partirent dans cette vûe, & revinrent quelques mois après, avec des essais de gomme qu'on leur avoit recommandé d'apporter. Hull rend témoignage (5) qu'elle étoit fort belle, qu'elle pouvoit fort bien porter le nom de Gomme Arabique; qu'elle étoit propre aux mêmes usages, saine, nourrissante pour un corps en bonne

santé, & capable de servir de remede dans plusieurs maladies.

Le 16 de Mars 1735, Hull parvenu à l'office de Gouverneur, arriva au Hull veut partie Port de Joar, dans la résolution de se rendre par terre, avec Job Ben Salo-gour la Forêt des Gommes. mon, à la Forêt des Gommes. Avant son départ il vit le Roi de Yani, pour regler avec lui & les Chefs des Villes tout ce qui concernoit ce Commerce. Ils lui promirent de céder à la Compagnie un droit exclusif sur la partie de la Forêt qui leur appartenoit. Plusieurs Seigneurs Jalofs lui donnerent les mêmes assurances, & lui firent présent de quelques essais de gomme qui furent envoyés en Angleterre. Mais le Roi d'Yani ayant été tué dans une bataille, & les troubles n'étant pas diminués dans le Pays, cette entreprise n'eut pas d'autre l'arrêtent. succès de ce côté-là. Hull attendoit de jour en jour l'arrivée d'un Messager qu'il avoit envoyé au Roi de Futa. Enfin la saison des pluies approchant, il fut obligé de renoncer pour cette année au voyage de la Forêt; d'autant plus

(5) Voyez une Lettre de Hull, du 5 Novembre 1734, à la fin du Journal de Moore.

124

Commerce de la Gamb. 1735.

Il y envoie un Ho mne de confiance, qui ne réusir pas mieux.

Sang de Dragon.

A bre qui le produit fur la Gamba.

Motifs qui font fouhaiter aux Anglois la Commerce des Gommes.

Alkade nommé Roi des Blancs. Son utilité.

qu'ayant besoin de faire une provision d'eau pour sept jours de marche, il manquoit de commodités pour ce transport. Cependant il n'étoit pas moins résolu de revenir à son projet après les pluies; & dans une autre Lettre (6) il assure qu'il l'auroit exécuté, si les François n'eussent fait alors quelques propositions, & tenté de faire valoir leurs prétentions sur la Riviere. Cet obstacle arrêta les vûes du Gouverneur jusqu'au mois d'Octobre suivant.

Il ne laissa pas d'envoyer un homme de consiance dans le Pays des grands Jaloss, pour acheter des Chameaux & déclarer aux Seigneurs, que la Compagnie Angloise avoit établi un Comptoir à Yanimarrew. Il leur faisoit demander aussi que la route sût ouverte, avec autant de sûreté que de liberté. Le Messager avoit ordre de revenir par la Forêt des gommes & d'en charger ses Chameaux. Mais, par un accident que la prudence n'avoit pû faire prévoir, l'année sur si stérile, que n'ayant pû prendre cette route, il revint sans gomme, avec quatre Chameaux qu'il avoit achetés. Hull, que rien n'étoit capable de rebuter, se proposa d'établir au mois de Novembre suivant un Comptoir dans l'intérieur des terres, assez près de la Forêt pour s'en assurer l'accès. On n'a rien publié jusqu'aujourd'hui, qui nous apprenne les suites de son entreprise.

On trouve sur la Riviere de Gambra une autre sorte de gomme, nommée adragante, ou sang de dragon, qui sort d'un arbre auquel les Portugais ont donné le nom de Pare de Sangue. L'écorce de l'arbre est épaisse, & pour peu qu'elle soit ouverte, il en découle par goutes une liqueur qu'on prendroit pour du sang. Ces larmes venant à se réunir, la chaleur du Soleil les congele en pelotons. Moore rend témoignage qu'il en a vû de la grosseur d'un œut de poule. Cette gomme étant estimée, Hull lui recommanda, au mois de Mai 1733, de s'en procurer autant qu'il en pourroit trouver. L'arbre qui la produit croît en abondance aux environs de Fatatenda, sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire, au milieu des rocs. Moore en envoya, le mois suivant, quelques pieces au Gouverneur, mais elles ne répondirent point à l'opinion qu'on en avoit conçue.

On ne sçauroit douter que le commerce des Gommes ne devînt fort avantageux à la Nation Angloise, s'il étoit cultivé avec succès; car il s'en emploie beaucoup dans toutes les Manusactures de soie. De la Gambra, elles viendroient directement en Angleterre, sans interruption de la part des François, qui en font une espèce de Monopole au Sénegal. Comme ils s'y attribuent un droit exclusif, ils empêchent, par terre, les Habitans du Pays d'entretenir aucun commerce avec les Etrangers; & leurs Escadres donnent la chasse par mer aux Vaisseaux qui s'approchent de la Côte (7).

En établissant des Comptoirs, l'usage est de les mettre sous la protection de quelque Ville voisine, qui s'engage à ne pas sousserir que les Blancs soient insultés. S'ils reçoivent quelque sujet de plainte, ils s'adressent à l'Alkade qui leur rend justice. Sur la Gambra, cet Officier porte le nom de Tobanda Mensa, c'est-à-dire, Roi des Blancs. Les Marchands qui ont assaire à plusieurs Habitans du Pays, n'ont pas de voie plus sur est plus courte que d'employer l'Alkade. Il se charge sidélement de leurs intérêts; & les l'acteurs ont peu

(6) Lettres du 19 Juin & du 21 de Juillet l'Appendix des Voyages de Moore. 1735 à la Compagnie Royale d'Afrique, dans (7) Voyez la Préface de Moore.

de succès à se promettre lorsqu'ils ne prennent pas cette méthode. A la mort d'un Facteur, l'Alkade de la Ville voisine hérite de son lit. La complaisance DE LA GAMB.

des Anglois a laissé passer cet usage en loi.

Il revient à l'Alkade, un droit sur chaque Esclave qui s'achete pour la Compagnie ou pour les Marchands particuliers. C'est une barre par tête, ou quelquefois moins, car l'usage n'est pas uniforme dans tous les Comptoirs. Les Marchands particuliers payent généralement au Roi de Barra un droit de cent vingt barres, parce que le Commerce de son Pays est avantageux, de Barra. sur-tout en Esclaves. S'ils manquent à cette loi, on leur refuse jusqu'à la liberté de prendre de l'eau & du bois dans le Pays; fecours néanmoins prefque toujours si nécessaire, que plusieurs Capitaines, dont l'intention est de remonter plus loin dans la Riviere, ne laissent pas de payer cent trente barres dans cette seule vûe.

On a déja remarqué qu'une Barre est le nom vague d'une certaine quanmot Barre, tité de marchandises, dont on convient dans le Commerce, & qui dans l'origine étoit égale à la valeur d'une barre de fer. Aujourd'hui la valeur d'une barre varie suivant les occasions. Du tems de Moore, deux livres de poudre, une once d'argent, deux cens pierres à fusil, étoient autant de barres, qui avoient un équivalent fixe en marchandises du Pays. Quelquesois la valeur d'une barre ne monte pas à plus d'un schelling, parce que les besoins des Négres, ou la rareté des marchandises en sont la régle. On donne le nom de chefs ou têtes de Commerce, aux Dollars à l'Aigle éployée, aux Colliers de criftal, aux Barres de fer, aux Bassins de cuivre & aux Arrangos, parce que ce sont les marchandises les plus cheres.

COMMERCE 1735.

Ses droits.

Droits du Roj

Explication du

### II.

## Commerce des François & des Portugais sur la Riviere de Gambra.

E Comptoir François d'Albreda jouit d'un Commerce assez considérable, Comptoir Fran-mais qui le deviendroit beaucoup plus, suivant les observations de Moore, & son Commersi les Agens de France n'étoient convenus avec les Anglois, de ne pas pous- ce. ser le prix des Esclaves au-dessus de quarante barres par tête. Cependant en 1735, la demande qu'on leur fit d'un grand nombre d'Esclaves pour le Micissipi, leur sit rompre cette convention. Ils les payerent jusqu'à cinquante barres, avec six ou sept de chaque tête de Commerce; ce qui faisoit monter leur prix à plus de dix livres sterling; & quoiqu'il y eût cette année à Jilfray, qui n'est qu'un mille au-dessus d'Albreda, trois Vaisseaux de Liverpool, qui offroient quatre-vingt barres par tête, ils ne purent se procurer autant d'Esclaves que les François, parce que généralement les marchandises de France sont meilleures que celles d'Angleterre.

Par une transaction de l'année 1724 entre les Agens François de Gorée & les Anglois de Jamesfort, on convint que la Compagnie de France auroit 1724, entre les la liberté d'établir un Comptoir dans la Gambra, au-dessous de Jamesfort, François, Anglois. pour y exercer toutes sortes de Commerce. La Compagnie Angloise étoit alors si bas, qu'elle ne pouvoit s'y opposer par la force. Cependant elle obtint pour équivalent de cette concession, la permission d'envoyer ses Vais-

voilinage de Gorée.

COMMERCE DE LA GAMB. 1735.

Dépendance du Comptoir d'Al-

Le Comptoir François d'Albreda n'est point à la portée du canon de Jamesfort. Cependant lorsqu'il a besoin de bois & de provisions, les Facteurs sont obligés de demander la permission du Gouverneur Anglois pour traverser la Riviere. Il est rare qu'il la refuse, mais il mer un homme dans leur Chaloupe, qui est chargé d'avoir les yeux ouverts sur leur Commerce. On ne leur permet pas non plus de remonter la Riviere au-delà de l'Îste de l'Eléphant, qui est à trente lieues de Jamesfort.

Etablissemens des Portugais.

Le Seigneur Ansoine Vas.

Les Portugais sont établis dans la plûpart des Villes considérables au long de la Gambra. Ils y exercent un Commerce avantageux; sur-tout à Vintain, à Jereja, & à Tankroval. C'est cette derniere Ville que le Seigneur Antonio Vas ou Vost (8) Portugais, a choisie pour sa résidence. Il y entretient plusieurs Canots, & un grand nombre d'Esclaves qu'il envoye continuellement dans tous les Ports. Ses magasins sont toujours bien sournis d'ivoire & de cire. Il entend parfaitement les échanges, & la premiere valeur des marchandises en Europe. On le comptoit riche alors de dix mille livres sterling. Il fait également le Commerce avec la Compagnie & les Marchands particuliers.

Souvent le Gouverneur de Jamesfort employe ces Portugais noirs en qualité de Facteurs ou d'Agens, pour lui remettre les Esclaves & les marchandises à certain prix. Tel est Valentine Mendez, au Comptoir de Sami.

Origine de ces Commerce , & leurs ulages,

Lorsque les Portugais eurent conquis ce Pays vers l'année 1420, plusieurs Portigais. Leur Particuliers de leur Nation prirent le parti de s'y établir. Leurs alliances avec les Mandingos ont produit une race aussi noire que les anciens Habitans, qui conserve une espece de langue Portugaise, nommée Créole. On ne l'entendroit pas facilement à Lisbonne. Mais les Anglois l'apprennent plus facilement que les autres langues d'Afrique. C'est celle des Interprêtes, qui servent également les Marchands particuliers, & la Compagnie. Comme les Portugais noirs reçoivent le Baptême d'un Prêtre qui leur est envoyé tous les ans de St Jago, une des Isles du Cap-Verd, ils veulent absolument passer pour Blancs & pour Chrétiens. Rien ne les offense tant que d'être nominés Negres, parce que ne prenant pas ce nom dans le vrai sens, ils ne s'en servent eux-mêmes que pour les Esclaves.

> Jobson parle aussi de cette horreur qu'ils ont pour le nom de Negres. Il ajoûte qu'il s'en trouve quelques-uns qu'on prendroit encore pour des Portugais, & que d'autres sont Mulâtres; mais que la plûpart sont aussi noirs que les Mandingos parmi lesquels ils habitent. Ils se mêlent indifféremment avec les femmes du Pays. Quelques-uns y joignent les cérémonies du mariage. Le fort de leurs enfans dépend de leur choix, & de l'ordre arbitraire qu'ils mettent dans leur héritage. Moore assure qu'ils sont tous dans leur origine ou Renegats, ou Bannis du Portugal & de ses Isles. Leur inclination les porte au Commerce. Ils vendent & achetent toutes les commodités du Pays, surtout des Esclaves, qu'ils revendent aux Portugais de l'Europe, pour les transporter aux Indes Occidentales. Ils font tous les ans le voyage de Seriko, d'où ils reviennent avec beaucoup d'or. Mais ils ne pénétrent jamais plus

(8) On va voir ce que ce nom fignifie.

loin, & le plus reculé de leurs Etablissemens est à Pompetane. Jobson (9) afsure que par rapport aux Princes du Pays, ils sont sur le même pied que les DE LA GAMB. Mandingos & les Foulis; c'est-à-dire, que s'ils meurent sans avoir disposé secretement de leur succession, le Roi s'empare de tous leurs biens, & laisse leurs femmes & leurs enfans dans la misére. De là vient, dit le même Auteur, qu'on trouve de toutes parts quantité de ces petits orphelins, qui sont abandonnés à la charité publique, & qui se naturalisent ainsi aux usages des Negres. Cependant ils conseivent la langue Portugaise; & lorsque l'âge leur permet d'entrer dans le Commerce, leur noirceur n'empêche pas qu'ils ne veuillent être nommés Blancs.

1735.

Labat observe (10) que ces Portugais font une partie considérable du Observations Royaume de Barra & des cantons voisins. Ils ont appris de leurs ancêtres à de Labat sur leur caractere. bâtir des maisons plus commodes que celles des Negres. Mais quantité de Mandingos imitent aujourd'hui leur exemple. Ces édifices n'ont que le rez de chaussée, qui est élevé de deux ou trois pieds, pour le garantir de l'humidité. Ils ont assez de longueur pour être divisés en plusieurs chambres, dont les fenêtres sont fort petites, à cause de la chaleur. Le porche, qui est l'ornement con mun de toutes ces maisons, est ouvert de tous côtés. C'est-là qu'ils mangent, qu'ils reçoivent leurs visites & qu'ils font toutes leurs affaires. Les murs ont sept ou huit pieds de hauteur; mais ils ne sont composés que de roseaux & de branches, revêtus dedans & dehors, d'une argile grasse, mêlée de paille, & blanchie assez proprement. Ils appellent ces maisons Cazas, à la maniere des Portugais. Le Roi de Barra & les Seigneurs du Pays, se sont bâtis des logemens sur ce modèle. On voit toujours devant les Cazas, quelques Lataniers, ou d'autres arbres, qui les metrent à couvert du Soleil par l'épaisseur de leur ombre.

Si l'on en croit Labat, la plûpart de ces Portugais ont aussi peu de droit à la qualité de Chrétiens qu'à celle de Blancs. Il prétend qu'il y en a fort peu ligion. de bâtisés, & que tout leur Christianisme consiste à porter autour du cou un grand chapelet, une longue épée à leur côté, un manteau, s'ils peuvent s'en donner un, un chapeau, une chemise & un poignard. Ils sont d'une ignorance égale à la dépravation de leurs mœurs, abhorrés des véritables Chrétiens, & méprisés des Mahomérans, qui les regardent comme un Peuple sans religion. A l'égard des qualités naturelles, ils sont adroits, entreprenans, hardis, & se servent fort bien des armes à seu. Les François & les Marchands d'Interlope les employent pour leur Commerce sur la Riviere de Gambra, & François seut de fur celles qui s'y déchargent. On leur accorde cent pour cent sur sous ce leurs services. fur celles qui s'y déchargent. On leur accorde cent pour cent fur tout ce qu'ils vendent. Ils répondent à cette confiance par une grande fidélité. Cependant on évite de leur faire de longs crédits. On prend soin après chaque Voyage de retirer de leurs mains les marchandifes qu'on leur a confiées, & de leur faire rendre leurs comptes.

Et fur leur Ros

Ulage que les

Les Anglois, toujours jaloux du Commerce des François sur cette Riviere. soit qu'ils l'exercent par eux-mêmes ou par les mains des Portugais, ont souvent attaqué ces Agens dans leur passage, avec d'autant plus de facilité pour les piller, qu'ils n'employent ordinairement que des Canots. Cependant

<sup>(9)</sup> Voyez le Golden Trade de Jobson, p. (10) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 363 28 & fuiv.

COMMERCE DE LA GAMB. 1735. & vindicatifs.

ils ont été quelquefois repoussés avec tant de vigueur, qu'ils n'ont pas beaucoup à se louer de leurs avantages. D'ailleurs ils appréhendent toujours la vengeance de ces Mulâtres Portugais, qui ont pour principe, de n'oublier les Ils sont braves injures que lorsqu'ils ne peuvent s'en ressentir. Enfin, le même Auteur regrette que cette race d'Hommes ne soit pas mieux réglée. Elle pourroit être utilement employée à pousser les découvertes & le Commerce jusqu'au centre de l'Afrique. Mais au fond, dit-il encore, c'est une nation dissolue, livrée à la débauche des femmes & du vin, sans principes d'honneur & de religion.

Témoignage de le Maire.

Le Maire, dont la Relation suivra bien-tôt, dit qu'ils sont moitié Juiss & moitié Chrétiens; qu'ils portent néanmoins un grand chapelet; qu'ils sont malins & trompeurs; enfin qu'ils ont tous les vices des Portugais, sans une seule de leurs bonnes qualités (11).

(11) Voyage de le Maire aux Isles Canaries, &c. p. 61.

### CHAPITRE IX.

# Deux Voyages au Cap-Verd & sur les Côtes voisines.

INTRODUC-TION.

CES deux Voyages étant fort courts, on prend le parti de les renfermer dans le même Chapitre. Le premier, qui est de Peter Vanden Broeck, au Cap-Verd & à Rufisko, se trouve dans la collection des Voyages Hollandois aux Indes Orientales. Ce n'est pas le seul Voyage du même Ecrivain; mais les autres regardent les Indes Orientales,

§. I.

# Voyage de Peter Vanden Broeck au Cap-Verd.

BROECK. 1605. Départ.

El I As Trijo, & quelques autres Marchands Hollandois, avoient équipé un Vaisseau à Dort pour le Voyage du Cap-Verd, d'où ils se proposoient de faire venir une cargaison de cuirs. L'Auteur leur offrit ses services, qu'ils accepterent en qualité de second Supercargos. On partit de Hollande le 10 de Novembre 1605.

au Cap-Verd.

Le mauvais tems força le Capitaine Hollandois de relâcher à Darmouth; mais ayant remis à la voile le 5 de Décembre, il arriva le 15 de Janvier L'Auteur artive 1606, près d'une Isle qui fait face au Cap-Verd. Il y trouva deux Bâtimens Hollandois, trois François, & cinq Anglois, les uns destinés au Commerce, d'autres à prendre des provisions pour le Bresil. L'Auteur reçut ordre de se rendre à Portodali, Ville du Continent où se fait le principal Commerce. Il s'établit à Il y loua une maison, s'il peut donner ce nom, dit-il, à des cabanes de paille. Il loua aussi une femme Portugaise, pour l'office de la cuisine, & pour lui servir d'interprête.

Portodali,

Le 23 de Janvier, l'air fut obscurci, pendant plus d'une heure, par un prodigieux nombre de Sauterelles, de la grosseur du pouce, qui se rabattant

sur la terre détruissrent tous les grains & tous les fruits. La famine devint si pressante, que les peres vendoient leurs enfans pour l'esclavage. L'Auteur en vit livrer plusieurs pour une mesure de bled, dont la grandeur ne surpas-

soit pas celle d'un chapeau.

Le 31, Vanden Broeck fut réveillé dans son lit par le frottement d'un Lézard. Sa frayeur l'ayant fait sortir de ses draps, il apperçut dans sa chamLézard rend à bre un gros Serpent, qui tiroit la langue. Cet incident le persuada de la vé- l'Auteur. rité de ce qu'il avoit lû dans quelques Ecrivains, que les Lézards avertissent l'homme de l'approche des Serpens. Cette opinion est généralement établie

parmi les Habitans du Pays.

L'Auteur après avoir résidé quatre mois à Portodali, où il acheta des Cuirs, des dents d'Eléphans & de l'ambre gris, monta le 6 de Juin sur une Barque, pour rejoindre le premier Supercargo à Joalli. De-là il se rendit à Rufisco (12), où il trouva son Vaisseau prêt à faire voile pour la Hollande. Le Capitaine voulut néanmoins renouveller sa provision d'eau dans la même Isle où il étoit d'abord arrivé. Tandis qu'il étoit occupé de ce travail, une Barque Angloise de Joalli, vint lui donner avis qu'il y avoit à peu de distance un Bâtiment chargé de marchandifes & d'Esclaves, & lui proposer de s'en faisir, en demandant pour prix de ce service les Esclaves Negres de l'un & de l'autre sexe qui se trouveroient à bord. Les Hollandois saissrent l'occasion. Ce Bâtiment étoit à l'ancre près de Joalli. C'étoit un Lubeckois de deux cens le saissifient d'un Vaisseau. quarante tonneaux, chargé de sucre, de dens d'Eléphans, de Coron, de Pieces de huit, de quelques chaînes d'or, & de quatre-vingt-dix Esclaves des deux sexes. Il avoit à bord quatre Portugais & onze Matelots de Lubeck, qui avoient perdu leur Capitaine, & qui étoient eux-mêmes fort malades. Lifbonne étoit le terme de leur voyage. Les Hollandois s'étant rendus maîtres du Vaisseau & de la cargaison, abandonnerent les Esclaves aux Anglois, & conduisirent leur prise au Cap-Verd, pour la mettre en état de faire le voyage de Hollande. Ils partirent du Cap le 16 de Juillet 1606; & le 5 d'Octobre suivant, ils entrerent dans la Meuse.

Vanden Broeck remarque que les marchandises qu'on peut tirer annuellement du Continent & de la Riviere du Cap-Verd, se réduisent à trente à tirer du Capou trente-cinq mille cuirs de Bœufs & de Buffles. Les Rivieres de Gambra, de Cachao & de San-Domingo, fournissent quantité de cire & de dents d'Eléphans, de l'or, du riz & de l'ambre gris (13). Pendant que l'Auteur étoit sur la Côte, la mer y jetta une piece d'ambre gris de quatre-vingt livres. Il en achera quatre livres, dont il revendit une partie en Europe, à huit cent

florins la livre, & le reste à quatre cens cinquante.

La plûpart des Portugais qui résident aux environs du Cap-Verd sont de véritables Brigands. Il s'en trouve plusieurs à Portodali & à Joalli, où ils resident. exercent le Commerce avec les Anglois & les Hollandois. Ils achetent des Esclaves, qu'ils transportent sur les Rivieres de San-Domingo & de Cachao, d'où leurs Correspondans les font passer au Bresil. Après s'être enrichis par le Commerce, ils obtiennent quelquefois leur pardon & la liberté de retourner en Portugal.

(12) Rio Fresto, dont on a fait Russico.

BROECK. 1605. Famine causée par les Sauterel-

Les Hollandois

1606.

Marchandises

<sup>(13)</sup> On a vû les mêmes circonstances dans la Relation de Jannequin. Tome III.

130

Broeck. 1606.

Caractere & mœurs des Habitans.

Les Habitans naturels du Cap-Verd sont aussi noirs que la poix, & communément sort bienfaits. Ils se scarissent le visage par diverses marques. Leur caractère est méchant. Ils sont portés au vol. Il s'en trouve un grand nombre qui parlent françois, parce qu'ils sont depuis long-tems en commerce avec les Vaisseaux de cette Nation; mais peu sçavent la langue Hollandoise ou Flamande. La plûpart sont idolâtres. Les uns adorent la Lune; d'autres le diable, qu'ils appellent Kammate. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils rendent des adorations au diable, ils répondent qu'ils y sont sorcés, paice que le diable leur fait du mal & que Dieu ne leur en fait pas. On trouve aussi parmi eux quelques Mahométans

parmi eux quelques Mahométans.

Ils font souvent en guerre avec leurs voisins. Leurs armes sont l'arc & les fléches. Ils tirent de fort bons Chevaux de Barbarie, & la plûpart sont excellens Cavaliers. Mais ils ne sont pas moins légers à pied. L'Auteur vit un Negre sur le rivage, qui surpassa le plus vif de leurs Chevaux à la course. Ils nagent & pêchent aussi avec une adresse extraordinaire. S'ils remportent la victoire dans une bataille, ils coupent à leurs ennemis la tête & les parties naturelles, qu'ils apportent à leurs femmes comme un glorieux trophée. Les hommes ont la liberté de prendre autant de femmes qu'ils peuvent en nourrir. Ils les tiennent dans une soumission qui approche de l'esclavage. Non seulement elles sont chargées de tous les offices domestiques, mais elles cultivent la terre. Lorsqu'une femme a préparé le dîner, son mari le mange tranquillement. Elle n'a que les restes, qu'elle va manger dans la cuisine. L'Auteur a vû souvent des femmes enceintes chargées de cinq ou six cuirs de Bœuts sur la tête, & d'un enfant sur le dos, marcher dans cet état avec leurs maris, qui ne portoient que leurs armes entre les mains. Aussi sont-elles si robustes, qu'aussi - tôt qu'elles sont délivrées, elles vont se laver dans la Riviere ou dans la Mer avec leur enfant; & fans le moindre intervalle, elles recommencent à coucher avec leurs maris. A la mort d'un homme ou d'une femme, les amis s'assemblent en poussant des cris lamentables, qui ne les empêchent pas pendant quatre ou cinq jours de boire ensemble du vin de Palmier ou de l'eau-de-vie. Ils portent les morts en terre au bruit de leurs tambours & de leurs fluttes, & placent près d'eux un vase plein d'eau ou de vin, pour appaiser leur soif. Ils prétendent que leurs morts deviennent bientôt blancs, & font ensuite le commerce comme les Européens. On auroit peine à croire quelle quantité d'eau-de-vie ils avallent. Un Seigneur Negre, qui vint un jour visiter l'Auteur de la part du Roi, but d'un seul trait une bouteille presque enriere, après laquelle il n'eur pas honte d'en demander une autre.

Opinion qu'ils ont des morts.

Soumission à

laquelle ils réduisent leurs

femmes.

6. II.

Voyage de le Maire aux Isles Canaries, au Cap-Verd, au Sénegal & sur la Gambra.

Le Maire. 1682. Introduc-TION

E Voyage, qui fut imprimé à Paris en 1695, & traduit en Anglois l'année suivante, est accompagné d'une autre Relation qui a déja trouvé place dans ce Recueil. L'Auteur, à son retour, mit l'histoire de ses courses entre les mains d'un ami, qui trouvant, sur quantité de points, des dissé-

rences essentielles entre le récit de le Maire & d'autres Voyageurs du même siécle, prit soin d'approfondir la vérité en consultant ceux qui avoient fait le même Voyage, sur-tout le Sieur Dancourt (14), Directeur général de la Compagnie d'Afrique, sous les yeux duquel le Maire avoit voyagé. Ils l'assurerent que sa Relation étoit exacte, & qu'il y entroit des détails qui Relation. étoient échappés aux autres Ecrivains. L'Editeur ne laissa pas de garder le Manuscrit pendant quatre ou cinq ans, pour attendre le retour de le Maire, qui étoit alors engagé dans un autre Voyage. Cependant il prit le parti de ceder enfin à l'impatience du Public. En donnant cet avis dans la Préface, il faisoit espérer de la même main une seconde Relation, qui n'a pas encore paru. On ne donne ici, suivant le plan de ce Recueil, que le Voyage & les avantures de l'Auteur. Ses remarques sur les Pays & les Habitans entre la Gambra & le Sénegal, seront incorporées avec celles des autres Voyageurs.

Le Maire avoit exercé pendant trois ans l'office de Chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Paris, lorsqu'il fut engagé par M. Dancourt à faire le voyage d'Afrique. Il fut présenté le 14 de Janvier 1682 à la Compagnie, qui ratifia les conditions sous lesquelles il s'étoit engagé. Après avoir règle ses affaires, gage au Voyage de les conditions sous lesquelles il s'étoit engagé. Après avoir règle ses affaires, gage au Voyage il se rendit à Orleans, où il prit un bateau pour descendre la Loire jusqu'à Nantes. Mais le vent se trouva si contraire, & la Riviere si grosse, qu'il employa sept ou huit jours à ce voyage. De Nantes, il alla par terre à Brest, où le Vaisseau étoit si peu prêt au départ, que les préparatifs prirent encore un mois. C'étoit un Bâtiment d'environ quatre cens tonneaux, & de quarante pieces de canon. Il se nommoit la Sainte Catherine. La Compagnie de France l'avoit fait construire à Flessingue, & se promettoit d'en faire son Vaisseau. premier Voilier. Le nom du Capitaine étoit Monsegur. Enfin la Sainte-Catherine ayant achevé de s'équiper, alla jetter l'ancre dans la rade. Le Maire admira dans le Port de Brest le Soleil Royal, Vaisseau de cent vingt pieces Farneux Vaisseau de canon (15), fort orné de sculptures & de dorures. Il faisoit partie d'une Royal. Flotte de quinze Vaisseaux de Ligne, depuis 50 pieces de canon jusqu'à 90.

Le 9 d'Avril, l'Auteur se rendit à bord. Mais les Officiers ne se hâtant pas de quitter Brest, il se mit dans une Barque avec quelques - uns de ses Compagnons, pour aller s'exercer à la chasse du côté de Camaret. A leur retour la Mer devint si grosse qu'il leur fut impossible d'avancer. Ils se virent dans la nécessité de retourner au rivage; & pour comble de mortification, ils entendirent bien-tôt un coup de canon, qui étoit le signe du départ. En esset, voyant le Vaisseau à la voile, ils furent réduits à suivre la Côte, en poussant des cris & faisant plusieurs décharges de leurs fusils pour se faire entendre. Après beaucoup d'efforts inutiles, la nuit, qui survint, les obligea d'entrer dans une mauvaise hôtellerie, où ils passerent la nuit fort tristement. Mais le matin du jour suivant, ils trouverent leur Vaisseau à l'ancre dans la rade de Camaret, à trois lieues de Brest, & sur le champ ils se rendirent

Dancourt étant arrivé le 12 d'Avril, l'ancre fut levée immédiatement. A trois lieues en mer, on rencontra l'Ardent, Vaisseau de guerre François, de quatre-vingt pieces de canon, qui sortoit du Havre de Grace. Il attendoit la

(15) Ce beau Vaisseau fut brûlé au combat (14) Dancourt a voyagé dans plusieurs parties du monde. de la Hogue.

LE MAIRE. 1682.

Fidélité de cette

Le Maire s'en-

Etat de fon

Accident qui

Son Vaisseau

Rij

LE MAIRE. 1682.

Usage des Vaisfeaux de Roi.

Le Maire arrive aux Canaries.

Visite qu'il rend dans un Convent de Berhardines.

de Canarie.

marée pour s'approcher de Brest, où il devoit prendre à bord M. de Reuilly; Lieutenant général dans l'Expédition que la France méditoit contre Alger. On le salua de sept coups de canon. Ils furent rendus dans le même nombre, contre l'usage des Vaisseaux de Roi qui doivent rendre deux coups de moins; mais c'étoit une galanterie de l'Intendant, qui se trouvoit à bord, & qui étoit intime ami de Dancourt. La Sainte-Catherine répondit de trois autres coups par reconnoissance. On continua d'avancer, avec le vent au Nord-Est. Le 21 d'Avril, on vit à l'Est deux Vaisseaux qu'on crut reconnoître pour des Pyrates à leur manœuvre; mais on les eut bien-tôt perdus de vûe.

Le 26 d'Avril, on découvrit à fix lieues le Cap Cantin sur la Côte de Barbarie, dans le Royaume de Maroc. Le 29, on eut la vûe de Lancerotta, une des Canaries. Le 30, on vit la grande Canarie à dix lieues. Il fut impossible, faute de vent, de s'en approcher assez pour y jetter l'ancre; mais le lendemain à la pointe du jour on gagna la rade en portant à l'Ouest, & l'on y mouilla sur vingt-quatre brasses. La Ville en est éloignée d'une lieue & demie, au Sud Sud-Ouest. On salua le Château de cinq coups de canon, qui ne furent pas rendus. Le Maire juge que l'Isle manquoit de poudre.

Dancourt fut reçu fort honorablement par le Gouverneur de la grande Canarie. Il lui fut présenté par M. de Redmond, Consul François, natif de Liege, chez qui l'Auteur passa deux jours. Tandis que le Gouverneur traitoit Dancourt avec toutes sortes de politesses, le Maire sur appellé quatre sois au Monastere des Bernardines, avec la permission du Providore, que l'Abbesse avoit pris soin d'obtenir. Il y vit quelques Dames Françoises; sur-tout une Parissenne, qui lui servit d'Interprête. Les unes, qui étoient infirmes, profiterent de cette occasion pour le consulter. D'autres, qui se portoient fort bien, feignirent quelque indisposition, pour se procurer un peu de liberté. Le Maire trouva que leur plus grand mal étoit la clôture. Cependant il leur prescrivit quelques remedes contre les vapeurs; & par reconnoissance, elles le chargerent de biscuits & de confitures; sans compter une collation de toutes sortes de fruits, qui furent servis en Porcelaine de la Chine, avec une profusion de roses, de tubereuses, de fleurs d'orange & de jassemin, &c. De son côté, il leur sit quelques petits présens qui furent agréablement reçus. Mais étant retourné chez le Consul, il y trouva beaucoup plus d'occupation, dans un grand nombre de véritables maladies, pour lesquelles on lui demandoit, du secours. On le conduisit chez la semme d'un homme de Robbe estimé riche de cinq cens mille écus. Elle étoit affligée nu dans la gran- depuis long-tems d'une suffocation propre à son sexe. Les Médecins du Pays avoient traité son état de peripneumonie; preuve, dit le Maire, de leur extrême ignorance. Aussi les Habitans n'ont-ils pour eux qu'une confiance médiocre, & font-ils passionnés pour les Chirurgiens François. L'Avocat auroit souhaité de pouvoir retenir le Maire. Il lui offrit sa maison, sa table, & d'autres avantages confidérables. Mais ses engagemens avec M. Dancourt ne lui permirent pas de les accepter; & pour l'honneur de sa Nation, ditil, il refusa même un présent fort honnêre qu'on le pressa de recevoir pour ses le vices.

Le 5 de Mai, Dancourt fit remettre à la voile. Jes observations firent trouver vingt-sept dégrés quarante minutes de Latitude du Nord; & trois

cens soixante degrés de Longitude, Est. Le 6, un vent fort impétueux causa quelque défordre dans les voiles. Le 7 de Mai à midi, on passa le Tropique du Cancer, & l'on y donna le Baptême de mer à tous les Passagers qui faifoient le voyage pour la premiere fois. Il seroit inutile de répéter ici une cé- Baptême de Mer. rémonie dont on a déja donné la description. Le 8 de Mai, on se trouvoit à vingt-un degrés quarante-sept minutes de Latitude du Nord, éloignés de la Côte d'Afrique d'environ quatre lieues, & portant toujours Est Sud-Est. Le jour suivant à huit heures du matin, on ne se vit qu'à une lieue du rivage, qu'on ne cessa plus de cotoyer jusqu'au Cap Blanc, où l'on jetta l'ancre au Nord-Ouest fur quatorze brasses. La Latitude de ce Cap est de vingt degrés trente minutes de Latitude du Nord. Il tire son nom de la blancheur de ses sables, qui sont nuds & stériles, c'est-à-dire, sans arbres & sans verdure. Il est d'ailleurs prefqu'aussi plat que la mer; ce qui l'a sait nommer aussi, Mer de sable.

Depuis le Cap Cantin jusqu'au C.p Blanc, on compte trois cens lieues, ce Cap & des d'un Pays plat & sabloneux. Les Anciens l'ont nommé Désert de Lybie, déserts voisins. & les Arabes le nomment Sara ou Zaara. Une Côte si stérile est entiérement inhabitée. Au Nord, ces déserts sont bornés par le Mont Atlas. Ils le font au Sud par la Région des Negres. De l'Ouest à l'Est, ils s'étendent si loin, qu'on ne peut les traverser à cheval en moins de cinquante jours. C'est par un chemin si dangereux que les Caravanes de Fez se rendent à Tombuto, à Melli, à Bornu (16), & dans d'autres Contrées des Negres. Souvent elles y font ensevelies sous le sable. Quelquesois la disette d'eau les y fait périr. L'aiguille aimantée ne leur est pas moins nécessaire que sur mer, pour diriger

leur marche.

La pointe du Cap Blanc forme un Golphe, qui tire le nom d'Arguim, Golfe d'Arguim, d'une Isle qui s'y trouve renfermée. Cette pointe s'avance à plus de quinze ge de Maître. lieues dans la mer, de sorte qu'en la doublant on perd entiérement la vûe des Côtes. Les Portugais avoient autrefois dans l'Isle d'Arguim un Fort, d'où ils exerçoient le Commerce avec les Azougues, & les Arabes ou les Mores. Ils en tiroient de l'or, de la gomme & des plumes d'Autruches, qui venoient de Hoden, Ville à quatre journées dans l'intérieur des terres, & comme le rendez-vous des Caravanes de Tombuto, de (17) Gualata, & des autres Contrées de la Lybie. La Religion des Peuples du Pays est le Mahométisme. Ils changent souvent d'habitations, pour la commodité des pâturages. Leur principal commerce est avec les Negres, de qui ils reçoivent en échange huit ou dix Esclaves pour un Cheval, & deux ou trois pour un Chameau. Le Fort d'Arguim fut pris sur les Portugais par les Marchands de Hollande, qui se le virent enlever à leur tour, par le célebre du Casse, au nom de la Compagnie Françoise d'Afrique. La paix de Nimegue en assura la possession aux François. Mais les Hollandois n'ont pas laissé d'y continuer leur Commerce, malgré les articles du Traité.

Monsegur, Capitaine de la Sainte-Catherine, prit terre ici avec trente hommes, dans l'espérance de se saisir d'un Vaisseau Hollandois, nommé brûlent un Vaisseau Hollandois la Ville de Hambourg; ce Bâtiment étoit parti, mais Monsegur trouva un & une Barque,

LE MAIRE. 1682.

On arrive au

Description de

Habitans du

Les François

(16) L'Auteur met Borneo.

(17) Il paroît par les noms de Hoden, de Gualata & de Melli, qui ne sont plus en usage, que l'Auteur s'est servi ici de Leon, &

d'autres anciens Ecrivains.

LE MAIRE. 1682.

Tortues prò digieuses.

Vaisseau sur le Chantier, & le brûla. Il prit & brûla aussi une Barque, chargée de quelques Mores & de quelques Holiandois, qui gagnerent la Côte à la nage. Elle portoit une provision de Tortues, qui fut d'un grand secours aux François. Les Tortues sont ici en grand nombre, & d'une telle grosseur, qu'une seule est suffisante pour rassalier trente hommes. Leur écaille n'a pas moins de quinze pieds dans sa circonférence.

La Mer, près du Cap Blanc, est fort abondante en poisson. Les Matelots en prirent une prodigieuse quantité pendant huit jours que le Vaisseau mit à se rendre du Cap à l'embouchure du Sénegal. On trouve au long des Côtes quelques habitations de Mores, qui vivent presqu'uniquement de la pêche. Le 7 de Mai, on passa le Sénegal, & le 19 on eur la vue du Cap-Verd, à cap-verd & sa quatorze degrés quarante-cinq minutes de Latitude du Nord. Ce Cap tire son nom de ses arbres & de ses petits bois, qui forment une perspective déliciense. Au-dessus de ces bosquets, on découvre deux collines rondes, que les François ont nommées Mammelles, à cause de leur ressemblance avec le sein d'une femme. Le Cap s'avance fort loin dans la Mer, & passe pour le

plus grand de toutes ces Mers après celui de Bonne-Espérance.

Barbot sur le Cap-Verd.

Nous joindrons à cette description du Cap-Verd les remarques de Barbot, qui, dans un voyage au même lien, porta ses observations sur toute la Côte. Ce fameux Cap, dit Barbot, est dans le Royaume de Kayor. Les Habitans du Pays l'appellent Besecher, & les Portugais Cabo de Verde. On le distingue aisément lorsqu'on arrive du côté du Nord (\*), & la perspective en est trèsagréable. La pointe Ouest est escarpée, & sa largeur est d'environ une demie lieue. Il y a du même côté quelques rocs qui s'avancent dans la Mer. Le côté du Sud, quoique bas, n'est pas sans agrément. Son rivage est orné de longues allées d'arbres, aussi régulieres que si elles étoient l'ouvrage de l'art. Au fond, le terrain est fort uni, & présente à l'Ouest Sud - Ouest quantité de Villages & de Hameaux, qui s'étendent jusqu'au Cap Emmanuel.

Isles, ou rocs, remarquables.

Près de ce dernier Cap, on découvre en mer deux grands rochers, ou deux petites Isles, dont l'une se fait distinguer par un arbre d'une hauteur & d'une grosseur extraordinaire. Mais l'autre n'est pas moins remarquable par une vaste caverne, où l'eau tombe continuellement avec un bruit prodigieux. Elle sert de retraite à quantité d'Oiseaux de mer, dont les deux Isles sont toujours peuplées. Les rocs étant blanchis de leur fiente, ils ont reçu des Hollandois le nom de Beschecten Eylands, ce qui signifie proprement la cause de leur blancheur. Barbot a publié des Plans exacts de la Côte, qu'il avoit levés lui-même avec beaucoup de soin. Le courant prend sa direction au Sud Sud-Ouest, à trois lieues en mer. On trouve, à cinq lieues du rivage quatre-vingt brasses d'eau, sur un fond de sable gris.

Fort Hollandois.

Les Hollandois bâtirent autrefois, sur le Cap même, un petit Fort nommé St André. En 1664, il fut pris par les Anglois, sous le commandement de Holmes, qui lui donna le nom d'Yorck, à l'honneur du Duc d'Yorck, alors membre de la Compagnie Royale d'Afrique. Mais Ruyter le prit bien-tôt pour les Hollandois.

Cabo Manuel, ou le Cap Emmanuel a reçu ce nom des Portugais, à & la description. Phonneur du Roi Emmanuel, successeur de Jean II. Il n'est qu'à cinq lieues

(\*) Voyez la Planche du I. Tome de ce Recueil.

du Cap-Verd. C'est une montagne dont le sommet est plat, & qui étant converte d'arbres toujours verds, offre de tous côtés la forme d'un amphitheatre. Le Pays, aux environs des deux Caps, est rempli de Poules, de Perdrix, de Lievres, de Pigeons Ramiers, de Chévres & de Bêtes à cornes. C'est

LE MAIRE. 1682.

Barbot qu'on a cité jusqu'ici.

Suivant le Maire, dont on reprend la Relation, le Cap-Verd est mal placé dans les Cartes. Au lieu de quatorze degrés de Latitude, il assure qu'il est réellement à quatorze degrés trente minutes. Après avoir doublé la premiere pointe, car il y en a deux; on découvre une petite Isle inhabitée, qui se nomme l'Isle des Oiseaux, parce qu'elle en est toujours couverte. Audelà de cette Isle, on double la seconde pointe pour arriver à la vûe de Gorée, qui est derriere le Cap, presqu'à l'opposite des Mammelles. La Côte incline au Nord-Ouest, & forme un arc, où l'on trouve la meilleure eau qu'il y ait dans toutes ces Contrées.

Le Vaisseau François arriva dans la rade de Gorée, le 20 de Mai 1682. Le Maire arrive Il salua le Fort de sept coups de canon, qui lui furent rendus coup pour coup; Gorée. le premier à boulet, par confidération pour le nouveau Directeur. En descen-

dant au rivage, Dancourt fut salué de cinq coups par son propre Vaisseau, & par tous les autres Bâtimens qui se trouvoient dans la rade. Le Fort le salua de sept; & lorsqu'il eut montré la Commission de la Compagnie, il fut reconnu pour Directeur général. Il trouva la Place dans un triste état, par la mauvaise conduite de deux personnes qui prétendoient au Comman-

dement. Le Maire ne fait connoître l'un, que par le titre de Gouverneur de Gorée, & l'autre par la qualité d'Agent général des François sur la Côte.

C'est aux Hollandois que l'Isle de Gorée doir son nom. Il lui vient d'une Origine des Forts Isle de Zelande, dont elle porte la ressemblance. Sa circonférence n'a pas plus d'un quart de lieue. Elle s'étend du Nord au Sud, à la distance d'une lieue du Continent. Ce n'est proprement qu'un roc escarpé, qui n'a qu'une ouverture étroite, par où les Vaisseaux y puissent aborder. Les Hollandois, après en avoir pris possession y bâtirent deux Forts; l'un sur le penchant, l'autre, au pied de la colline. En 1678, le Comte d'Estrées, Vice Amiral de France, se rendit maître de l'Isle, sans y avoir trouvé de résistance; & n'ayant point de monde pour y laisser une garnison, il prit le parti de démolir les deux Forts. Mais la Compagnie de France a fait réparer, depuis, le Fort inférieur, & bâtir un Magasin, avec un assez bon mur.

Dancourt s'attacha d'abord au progrès du Commerce. Il visita les Comptoirs au long de la Côte, il observa soigneusement la conduite des Officiers court pour le de la Compagnie; & pour assurer la durée de son ouvrage, il entreprit d'é-merce. tablir une parfaite correspondance avec les Princes & les Chefs des Negres.

Dans cette vue, il fit vingt-quatre lieues au travers des terres, depuis l'embouchure du Sénegal jusqu'à celle de la Gambra. Le Maire l'accompagna dans ce voyage, & ne négligea rien pour se procurer des informations sur les usages & les mœurs des Afriquains du Cap-Verd. Dancourt avoit été forcé de prendre la voie de la terre, parce que le vent du Nord rendoit la navigation fort dangereuse. Cependant il fit partir un Vaisseau, qui employa plus d'un mois à ce passage. Quoique la distance soit beaucoup moins grande par terre, le voyage est plus pénible. Dancourt se mit en chemin le

LE MAIRE. 1682.

Voyage que l'Auteur fait par terre avec lui.

6 de Décembre 1682. Il passa d'abord à Russsco (18) qui est à trois lieues de Gorée sur la Côte. Cette Ville ne put fournir qu'un Cheval pour le Directeur général; mais il s'y trouva six Anes, deux desquels furent employés au transport des provisions. L'Ane qui échut à la Maire, & dont il avoit d'abord admiré l'encolure, se trouva si fatigué après avoir fait deux lieues, qu'il ne pur se remettre pendant le reste de la route. Elle dura six jours, avec des chaleurs si insupportables, qu'on fut presque toujours obligé de ne marcher que depuis le coucher jusqu'au lever du Soleil. On s'arrêtoit pendant le jour, à l'ombre de quelques arbres, & l'on dînoit des provisions qu'on avoit apportées. La premiere nuit, on avoit gagné un petit Village, où l'on n'avoit pas manqué de logement; mais il ne s'y étoit trouvé ni vivres pour les hommes, ni millet pour les animaux. Cependant, les Habitans n'avoient rien épargné pour traiter civilement leurs Hôtes,

Port de Byeurt, & fon Commer-ۂ.

Après six journées d'une marche si fatiguante, on arriva au port de Byeurt, à (19) l'embouchure du Sénegal. Le Maire observa dans ce lieu que tout le Commerce s'y fair par l'entremise des semmes, & que sous prétexte d'apporter leurs marchandises elles viennent se réjouir avec les Matelots. Dancourt laissant son équipage à Byeurt, se mit dans une Barque, qui le rendit à l'Isle Saint Louis le 13 de Décembre, à deux heures après minuit.

Isle Saint Louis, Richesses que les Negres & les Mo. res y apportent.

Cette Isle, qui est à cinq lieues de Byeurt, se trouve située au milieu de la Riviere. Elle n'a qu'une lieue de circuit. La Compagnie de France y a des Magasins, un Commandant & des Facteurs. C'est-là que les Negres apportent aux François des Cuirs, de l'Ivoire, des Esclaves, & quelquesois de l'Ambre gris. La Gomme Arabique leur vient des Mores. Les échanges pour ces richesses sont de la Toile, du Coton, du Cuivre, de l'Etain, de l'Eau-devie, & des grains de verre. Le profit est ordinairement de huit cens pour cent. Les cuirs, l'ivoire & les gommes passent en France. Les Esclaves sont transportés en Amérique. Un bon Esclave ne s'achete que huit francs, & se revend plus de cent écus. Quelquefois on obtient un Esclave excellent pour quatre ou cinq quartes d'eau-de-vie.

Description que le Maire fait du Habitans du Pays.

Le Sénegal, suivant le Maire, est un bras du Niger, qui s'en sépare, à la sénegal & des distance d'environ six cens lieues de son embouchure. Il se répand dans le Royaume de Kantorsi (20), après lequel il se partage en diverses branches, dont les principales sont la Gambra & Rio-grande. Il divise les Azoagues, Mores ou bazanés, des véritables Negres. Les premiers sont des Peuples vagabonds, qui n'ont pas d'habitations fixes, & qui se transportent de camps en camps avec leurs Bestiaux, suivant la commodité des paturages; au lieu que les Negres sont établis dans des Villages réguliers. Les Mores ont des Supérieurs ou des Chefs, qu'ils se donnent par leur propre choix; & les Negres sont soumis à des Rois, dont l'autorité est fort arbitraire. Les Mores sont de petite taille, maigres, & de mauvaise physionomie; mais ils ont l'esprit vif & pénétrant. Les Negres sont grands, bienfaits, vigoureux, & manquent d'esprit

> (18) Le Maire par une corruption qui lui est propre, appelle ce lieu Rusis.

(19, Le Maire écrit Bieure.

(20) On ne comprend rien à cet endroit de la Relation, tant il s'accorde peu avec les

descriptions postérieures. Il est clair que le Maire parle ici sur des témoignages confus, dont on a reconnu depuis l'incertitude ou la fausseté. Voyez les Relations précédentes.

& d'habileté. Le Pays qu'habitent les Mores est un désert stérile, sans arbre & sans verdure. Celui des Negres est un terroir fertile, où les pâturages sont en abondance, & qui produit du miller & plusieurs especes d'arbres.

LE MAIRE. 1682.

Le Sénegal, après plusieurs détours dans Kantors & dans d'autres Pays, vient se jetter dans la mer par deux canaux différens, à quinze degrés trente-deux minutes de Latitude du Nord. Entre la Mer & la Riviere, il se trouve un grand banc de fable (21), large d'une portée de canon, qui sans s'élever au dessus de l'eau, force le Sénegal de se partager & de continuer sa route l'espace de six lieues sans que ces deux bras puissent se rejoindre, quoiqu'ils ne soient éloignés que de deux lieues. Enfin ils se déchargent dans la Mer, chacun par sa propre embouchure. Ils sont embarrasses tous deux par quantité de bancs de sable, qui exposent toujours les Vaisseaux à quelque danger. Il est rare qu'ils osent s'y engager, quand la Riviere est basse; mais le passage est

plus libre dans le tems de ses débordemens.

Il y a près de quinze ans, dit le Maire, que Messieurs de la Compagnie Entreprise de sa profiterent de l'inondation pour envoyer quelques Barques à la découverte du compagnie Franlieu où les bras du Niger fe séparent. Leur espérance étoit d'entrer par cette dre ses découvervoie dans la Riviere de Gambra; car les Anglois, qui ont un Fort à l'embouchure, n'en permettent pas l'accès du côté de la Mer. On avoit été forcé de prendre le tems des grandes eaux, parce que dans toute autre saison les rocs, dont le Canal est parsemé, empêchent la navigation. Trente hommes, qui furent envoyés dans ces Barques, remonterent l'espace de trois cens lieues. Mais ils essuyerent tant de fatigues dans cette route, qu'il n'en revint que cinq. Dans un endroit où ils perdirent le Canal, une de leurs Barques se trouva engagée entre des arbres, & ne put être remise à flot qu'à force de bras. Dancourt ayant fini ses affaires au Fort Saint Louis passa la (22) Bar- Voyages ut barre, c'est-à-dire, la pointe de Barbarie, à l'embouchure du Sénegal qui de la Côle. étoit alors ouverte. Une des Barques de la Compagnie le conduisit à bord du Vaisseau qu'il avoit fait partir de Gorée pour son retour. Il leva l'ancre le 10 de Janvier 1683; & suivant la Côte jusqu'à Gorée, il eut pour continuelle perspective, de fort beaux arbres qui sont couverts de toutes leurs feuilles dans cette saison. Après avoir fait la visite de Gorée & des autres établissemens François sur cette Côte, il retourna par la même voie au Fort Saint Louis, & ce Voyage ne prit que huit jours.

A l'égard de l'état géneral des Régions Occidentales d'Afrique, le Maire

entre dans le détail suivant.

Le Royaume du Sénegal (23) est le premier Pays qui soit habité par des pescription con-Negres. Il étoit autrefois fort considérable; mais il l'est devenu beaucoup fuse que le Maire moins par des révolutions qui ont diminué ses forces. & qui l'ent roudu tri moins par des révolutions qui ont diminué ses forces, & qui l'ont rendu tributaire d'un autre. Il s'étend l'espace de quarante lieues au long de la Riviere, sans compter quelques petites Seigneuries qui en dépendent vers l'enbouchure, & l'espace de dix ou douze lieues dans les terres. Le Roi porte le nom de Brak, qui est un titre de dignité. Il est si pauvre & si misérable, que

Voyages de

(21) C'est ce qui s'appelle la Pointe de Bar-

(22) Exemple de la corruption des noms qu'il est le premier sur la Riviere. dans la bouehe des gens de Mer.

(23) C'est le Royaume de Hoval, qu'on s'est accourumé à nommer Sénegal, parce

Tome III.

Le Maire. 1682. le lait lui manque quelquefois pour sa propre nourriture.

Après le Royaume du Brak on trouve celui du Siratick, titre qui fignifie le plus puissant de l'Empire. Ce Monarque a plus de dix petits Rois pour ses tributaires. Ses Etats ont trois cens lieues d'étendue sur les deux rives du Sénegal. On nomme ses Peuples, Foulis. Leur couleur tient le milieu entre celle des Negres & celle des Mores. Ils sont plus doux & plus sociables que les Negres. Plusieurs Matelots François, qui avoient été maltraités par leurs Capitaines ayant cherché un azile à sa Cour, y furent reçus civilement, admis à sa table, & traités avec beaucoup de génerosité. La nourriture de ce Prince est ordinairement du millet, de la chair de bœuf, du lait & des dattes. Il ne boit jamais de vin ni d'eau-de-vie, par attachement pour le Mahométisme. On le prétend capable de mettre sur pied cinquante mille hommes; mais il ne peut les entretenir long-tems, faute de provisions.

Plus haut sur la Riviere, on arrive aux Pays des Fargots (24) & des (25) Enguelands trois cens lieues au-dessus du Fort Saint-Louis. Les François, qui y ont poussé leur Commerce, rapportent que les Habitans ne différent pas des Foulis. Mais le Maire ne put se procurer d'informations sur ce qui

est au-delà de cette Contrée.

Les Peuples qui habitent entre le Sénegal & la Gambra sont divisés en trois Nations; les Jaloss, les Sereres, & les Barbasins. Ils sont gouvernés par plusieurs petits Princes, qui jouissent d'une autorité absolue dans leur Canton. Le principal, c'est-à-dire, celui dont les Etats ont le plus d'étendue, porte le titre d'Amel (26). Ses sujets sont les Jaloss, depuis l'embouchure du Sénegal, jusqu'à six ou sept lieues du (27) Cap - Verd, ce qui comprend environ quarante lieues au long des Côtes, & près de cent, de l'Ouest à l'Est, dans les terres. Le Pays des Sereres est gouverné par un Roi qui porte le nom de Jain (28), & que les François appellent Portugadi (29) du nom d'une Ville qui lui appartient. Il s'étend l'espace de dix ou douze lieues au long des Côtes, & de cent dans les terres. Le Maire ne put apprendre quel est le titre du Roi des Barbesins ou de (30) Joval, mais il assure que ses Etats ont à peu près la même étendue que ceux de Jain.

(24) C'est apparemment les Saracolez, dont on a parlé.

(25) Il faut croire que c'est ici Guialou, qui se trouve dans la Carte de Delisse.

(26) On a vû dans plusieurs endroits que c'est le Damel, Roi de Kayor.

(27) C'est sans doute le Tin.

(28) C'est le Roi de Salum, dont le titre est le Bur. Voyez le premier & le second Chapitre du VII. Livre.

(29) C'est Portodali ou Portudal.

(30) C'est Joal ou Joalli.

### CHAPITRE X.

Observations sur les Jalofs, particulierement sur ceux qui sont voisins de la Gambra.

INTRODUC-

L'Apartie de l'Afrique qui tombe dans la division de cet Ouvrage, est celle qui est située entre le huitième & le dix-huitième degré de Latitude du Nord, & entre la trentième minute & le dix-sept ou dix-huitième degré de

Longitude, dont elle contient dix degrés du Sud au Nord, & dix-sept ou dixhuit de l'Ouest à l'Est. Etle est bornée au Nord par Zara, ou Sarra, qu'on nomme communément le Désert de Barbarie, à l'Est de la Nigritie. Ses bornes au Sud sont la Guinée; & à l'Ouest, la Mer ou l'Océan Atlantique.

INTRODUC-TION.

Quoique cette partie de l'Afrique foit plus fréquentée par les Européens qu'aucune de celles qui sont au-dessus de la Barbarie & de l'Egypte, la connoilsance que nous en avons se réduit presqu'uniquement aux Côtes, & à quelques Rivieres telles que le Sénegal & la Gambra. On connoît si peu fri per en peu l'intérieur des terres, qu'on ne peut parler avec certitude de leur fituation, connec, de leur étendue & de leurs limites. On doit même présumer, de la confusion, des doutes & des contradictions qui se trouvent dans les Ecrivains qui nous les ont représentées, qu'il y a quantité de Régions considérables dont le nom est inconnu à l'Europe. En un mot l'Afrique est presqu'ignorée, en comparaison de l'Asse & de l'Amérique, quoiqu'elle leur soit à peine inférieure pour

Combien l'A-

la variété & le mérite de ses productions.

Raison pour la-

Cependant, comme c'est connoître une Nation entiere que d'en bien connoître une partie, il est plus aifé de donner une juste idée des Peuples qui font compris dans cette division, que des Pays qu'ils habitent. Les principaux font les Jalofs, les Foulis & les Mandingos. Les Foulis possédent les terres le font mieux. qui sont dans l'intérieur du Continent sur les deux bords du Sénegal, c'est-àdire au Nord & à l'Est. Les Jaloss sont situés, partie au Sud des Foulis, & par-rale. tie à l'Ouest, au long de l'Océan; & de ce dernier côté, ils occupent dans un ou deux endroits tout l'espace qui est entre le Sénegal & la Gambra. Les Mandingos sont au Sud & à l'Est des Jaloss, se répandant des deux côtés de la Gambra, depuis sa source, peut-être, jusqu'à la Mer. Comme ils sont mêlés, par-tout, des deux autres Nations, il semble, sur-tout vers la Côte, qu'ils n'y font venus qu'après elles; & cette conjecture est fortifiée par leur couleur, qui est un brun foncé, au lieu que celle des autres Habitans de cette partie de l'Afrique, & au Sud jusques vers le Cap de Bonne-Espérance, est tout-à-fait noire. On a déja parlé, dans le Livre précédent, des Jalofs, des Foulis & des Mandingos, aussi bien que des Saracoles, des Sereres, des Flups, des Bagnons, des Papels, des Biafaras, &c. de plusieurs Nations moins considérables, à l'occasion même de leurs Pays dont on a donné la description. Mais comme les trois premieres sont établies au Sud comme au Nord, avec quelque différence dans le caractere & dans les usages; & que le côté du Sud est proprement le Pays des Mandingos, aufquels on ne s'est encore arrêté que fort superficiellement, on va réunir d'autres éclaircissemens qui se trouvent dans les Voyageurs, sur-tout dans ceux qui ont fait la matiere de ce Livre. Ces observations seront suivies de l'Histoire naturelle des Pays, dans les mêmes limites. Mais le Lecteur doit être averti que les productions particulieres à chaque Pays, ayant déja paru sous le titre du Canton qui les produit, on ne rassemblera ici que celles qui sont communes à toutes les parties de la Région, ou du moins au plus grand nombre.

I.

## Usages & Mœurs des Jalofs.

lear algare.

ES Jalofs, ou les Jolloifs, qu'on appelle aussi Ghiolofs, habitent, sui-L vant (29) Moore, au Nord de la Riviere de Gambra, d'où ils s'étendent fort loin dans les terres, & même jusqu'à la Riviere du Sénegal. Ils sont plus noirs, & plus beaux dans leur noirceur, que les Mandingos ou les Flups. Ils n'ont ni le nez large, ni les grosses lévres, qui sont des attributs particuliers à Leur couleur & ces deux Nations. Enfin Moore assure qu'ayant vû un grand nombre des Habitans de cette Contrée, il n'y en a point qui approchent des Jalofs pour la noirceur de la peau & la beauté des traits du visage. Leur inclination les porte généralement aux armes. Il y a des usages établis, parmi eux, pour entretenir leur humeur fiere & martiale. Tous les Auteurs ne distinguent pas aussi exactement que Moore, les Jalofs, des Mandingos, & des autres Negres à nez plat qui sont mêlés parmi eux, sur-tout au long de la Côte qui est entre la Gambra & le Sénegal. Ceux mêmes qui les distinguent de nom, sont sujets à les confondre dans leur description. Ils paroissent persuadés qu'un nez plat & des lévres épaisses, sont des qualités inféparables de ces Nations; & que s'il s'y trouve des Negres d'une autre forme, c'est un esset du hasard.

Comparaifons

Barbot parlant, en géneral, des Negres, de ces quartiers, dit qu'ils (30) sont figure entre les d'un extrêmement beau noir, droits, bien faits, agiles & robustes; que leurs Negres. dents sont blanches & bien rangées, leur nez plat, & leurs lévres épaisses. Il femble qu'on peut conclure de cette description que les Jalofs des environs du Sénegal, sur-tout ceux de la Côte, ont les traits disserens de ceux des terres & du voisinage de la Gambra. Cependant Villault représentant la figure des Habitans de Russíco, ou Rio Fresco, près du Cap-Verd, assure qu'il ne (31) s'en trouve pas beaucoup qui ayent le nez plat; & le Maire, qui ne parle que de nez plats & de grosses lévres, comme si l'on n'en voyoit pas d'autres sur cette Côte, déclare qu'il ne s'est point apperçu qu'on estimat beaucoup parmi eux cette forme des lévres & du nez. Au contraire, il prétent qu'à l'exception de la couleur, ils ont les mêmes idées de beauté que les François; qu'ils aiment de beaux yeux, une petite bouche, de belles levres, (32) & un nez bien proportionné. Quoiqu'il en soit, on doit s'attendre à trouver dans les Pays qui appartiennent aux Mandingos, ou dans lesquels il se trouve un mélange de Jalofs, les traits les plus communs à leur Nation.

Teurs idées de beauté.

Les Negres des Côtes, suivant Barbot, sont doux & civils. Leur constitution est forte & vigoureuse. Mais ils sont débauchés & paresseux à l'excès; Marvatter qua- ce qui les rend pauvres & miférables. Ils sont impudens, làches, vindicatifs, orgueilleux, passionnés pour les louanges, déregles dans leurs expressions; monteurs, gourmands, lascirs, si intempérans, qu'ils boivent l'eau-de-vie comme de l'eau; enfin trompeurs dans le Commerce. Ils sont capables de

(29) Voyage de Moore, p. 30. & suiv.

- (31) Voyage de Villault en Guinée, p. 27.
- (30) Descrip, de la Guinée par Barbot, p. 34. (32) Le Maire, noisup p. 101.

voler & d'assassiner sur le grand chemin, plutôt que de s'occuper d'un travail. honnête. Ils ne font pas difficulté d'enlever les Habitans des Villages voisins & de les vendre pour l'esclavage. Ceux de Joalli, de Portodali & d'Yaca font les plus grands voleurs du monde. Ceux d'Yaca particuliérement ont tant d'adresse à désober, qu'ils volent un Européen, en face, sans qu'il s'en apperçoive. Ils tirent avec le pied ce qu'ils veulent lui prendre & le ramaffent par derriere (33).

Labat fait la même remarque sur les Jalofs du Sénegal. Ce (34) n'est pas sur Avec quelle adresse ils déroles mains d'un voleur qu'il faut avoir les yeux ouverts, c'est sur ses pieds. bent, Comme la plûpart des Negres marchent pieds nuds, ils acquerent autant d'adresse dans cette partie que nous en avons aux mains. Ils ramassent une épingle à terre. S'ils y voyent un morceau de fer, un couteau, des cizeaux, & toute autre chose, ils s'en approchent, ils tournent le dos à la proie qu'ils ont en vue, ils vous regardent en tenant les mains ouvertes. Pendant ce temslà ils faisssent l'instrument avec le gros orteil, & pliant le genou, ils levent le pied par derriere jusqu'à leurs pagnes, qui servent aussi-tôt à cacher le vol;

& le prenant avec la main, ils achevent de le mettre en sûreté.

Ils n'ont pas plus de probité à l'égard de leurs compatriotes de l'intérieur des terres, qu'ils appellent Montagnards : lorsqu'ils les voyent arriver pour meme entr'eux. le Commerce, sous prétexte de servir à transporter leurs marchandises ou de leur rendre l'office d'interprêtes, ils leur dérobent une partie de ce qu'ils

ont apporté.

Leur avidité barbare va bien plus loin; car il s'en trouve qui vendent leurs enfans, leurs parens, & leurs voisins. Barbot en rapporte (35) plusieurs exemples. Pour cette perfidie, ils s'adressent à ceux qui ne peuvent se faire entendre des François. Ils les conduisent au Comptoir, pour y porter quelque chose, & feignant que ce sont des Esclaves achetés, ils les vendent, sans que ces malheureuses victimes puissent s'en désier, jusqu'au moment qu'on les enferme ou qu'on les charge de chaînes. Le Maire raconte à cette occasion une (36) Histoire fort comique. Un vieux Negre ayant résolu de vendre son fils, le conduisit au Comptoir. Mais le fils, qui se défia de ce dessein, se hâta de tirer un Facteur à l'écart & de vendre lui-même son pere. Lorsque le vieillard se vit environné de Marchands, prêts à l'enchaîner, il s'écria qu'il étoit le pere de celui qui l'avoit vendu. Le fils protesta le contraire, & le marché demeura conclu. Mais celui-ci retournant en triomphe rencontra le Chef du Canton, qui le dépouilla de ses richesses mal acquises, & le vint vendre au même marché.

Quantité de petits Negres des deux sexes sont enlevés tous les jours par Ils enlevent les enfans. Ils se venleurs voisins, lorsqu'ils s'écartent dans les bois, sur les chemins, ou dans les dent eux-mêmes. plantations, suivant l'usage d'employer les enfans à chasser les Oiseaux qui viennent manger le millet & les autres grains. Dans les tems de famine, un grand nombre de Negres se vendent eux-mêmes, pour s'assurer du moins la vie. La disette fut si grande dans ce Pays en 1681, que Barbot (37)

JALOFS.

Sans probité ;

Ils fe vendent les uns les autres.

Un fils vend

<sup>(33)</sup> Barbot, ubi sup. (34) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 170. & fuiv.

<sup>(35)</sup> Barbot, p. 34. (36) Ubi sup. p. 32.

<sup>(37)</sup> Ubi sup. p. 47.

JALOFS.

Magicien.

auroit eu des Esclaves en abondance, si les provisions n'eussent pas manqué dans l'isse même de Gorée.

Le même Auteur dit qu'ils sont fort livrés à la sorcellerie. Ils l'exercent par le ministère de leurs Prêtres, qui s'attribuent le pouvoir de commander aux Roi Negre crû Serpens & aux Monstres. Walla Filla, ancien Roi de Jaala, qui passoit pour le plus grand Magicien & le plus redoutable empoisonneur du Pays, sçavoit, disent les Negres, rassembler dans un moment, par cet art, toutes ses forces (38) militaires, à quelque distance qu'elles fussent de lui.

Szupidité des In-

Le Maire observe que les Interprêtes Negres sont rarement capables de terprétes Negres. rendre le sens de ce qu'ils entendent, & que par leurs infidelités ou leurs méprises, ils jettent de l'embarras dans tous les marchés. Si les Negres reconnoissent qu'ils vous sont utiles, ils deviennent tout-à-fait insupportables. Ils sont dans une yvresse continuelle. L'eau-de-vie, qu'ils se procurent avec tant de peines & de frais, est prodiguée lorsqu'ils l'ont obtenue. Le vin de Palmier n'est pas si commun dans ces Cantons, qu'ils puissent l'avoir en abondance. Mais de quelque liqueur qu'ils s'enivrent, ils perdent entiérement la raison dans l'yvresse, & deviennent des Bètes furienses. Ils n'ont aucune notion de la nécessité de restituer, ni la moindre teinture des devoirs civils. Leur ignorance est si grossiere qu'à peine comprennent-ils que deux & deux fassent quatre. Ils ne connoissent ni leur âge, ni les jours de la semaine, pour lesquels ils n'ont pas même de noms. La seule vertu qu'on puisse leur attribuer est l'hospitalité. Ils ne laissent jamais partir un etranger sans l'avoir fait manger & boire. Ils le pressent de passer quelques jours avec eux. Mais ils ont soin de cacher leur eau-de-vie à leurs Hôtes, parce qu'ils auroient honte de leur en refuser : ce qui n'empêche pas qu'ils ne dérobent aux Monragnards une partie de celle qu'ils reçoivent pour leurs marchandises.

Leur pauvreté est extrême. Ils ont pour tout bien quelques Bestiaux. Les plus riches n'en ont pas plus de quarante ou cinquante, avec deux ou trois chevaux, & le même nombre d'Esclaves. Il est très - rare qu'on leur trouve de

l'or, pour (39) la valeur d'onze ou douze pistoles.

Leurs usages pour la succe:sion au Tròne royal.

La seule vertu des Negres est

l'hospitalité.

Dans quelques Pays des Negres, la Couronne est héréditaire. Dans d'autres elle est élective. A la mort d'un Prince héréditaire, c'est son frere, & non fon fils, qui lui succède. Mais après la mort du frere, le fils est rappellé au trône, & le laisse de même à son frere. Dans quelques Pays héréditaires, c'est au premier neveu par les sœurs que tombe la succession, parce que la propagation du sang royal est certaine par cette voie.

Dans les Royaumes électifs, trois ou quatre des plus grands personnages de la Nation, s'assemblent après la mort du Roi pour lui choisir un successeur, & se réservent le pouvoir de le déposer ou de le bannir lorsqu'il manque à ses obligations. Cet usage devient la source d'une infinité de guerres civiles, parce qu'un Roi déposé (40) entreprend ordinairement de se réta-

blir malgré les constitutions.

Autorité despotique des Rois.

Le Gouvernement de Kayor, dont le Roi porte le titre de Damel, est Monarchique & héréditaire, dans l'ordre des Neveux par les sœurs.

Le Maire juge qu'il n'y a point dans l'univers d'autorité plus absolue & plus

(38) Barbot, ubi sup. p. 47. (39) Le Maire, ubi sup. p. 80. (40) Barbet, ubi sup. p. 55.

JALOFS.

respectée que celle des ces Monarques Negres. Elle ne se soutient que par la rigueur. Les punitions, pour les moindres défauts de respect ou d'obéissance, sont la mort, la confiscation des biens, & l'esclavage de toute la famille du coupable. Le Peuple est moins à plaindre que les Grands, parce que dans ces occasions (41) il n'a que l'esclavage à redouter. Barbot raconte que sous les plus legers prétextes, sans égard pour le rang ni pour la profession, un Roi fait vendre à son gré ses Sujets. L'Alkade de Rufisco vendit aux François de Gorée, par l'ordre exprès du Damel, un Marbut qui avoit manqué à quelque devoir du Pays. Ce malheureux Prêtre fut plus de deux mois sur le Vaisseau, sans vouloir prenoncer une parole. Comme la volonté des Princes est une loi souveraine, ils imposent des taxes arbitraires, qui réduisent tous leurs Sujets à la derniere pauvreté.

Aussi-tôt qu'un Negre est revêtu de l'autorité Royale, tous les autres le regardent avec une profonde vénération; & de son côté, il prend un air de hauteur (42) & d'en pire, qui devient bien-tôt une véritable tyrannie. Dans le Royaume de Barfalli, il n'y a que le Roi & fa famille qui ayent le droit de coucher fous des Tendres, espece d'étoffes qui servent de défense contre les Mouches & les Mosquites. L'infraction de cette loi est punie de l'esclavage. Un l'alof qui auroit la hardiesse de s'asseoir, sans ordre, sur la même natte que

la famille royale, est sujet au même châtiment (43).

Les Peuples du Damel n'approchent de lui qu'avec beaucoup de peine & Hanteur du Damel dans ses de circonspection. L'entrée de ses appartemens n'est accordée qu'à un petit audience. nombre de Grands qu'il honore de cette distinction. Lorsqu'un Seigneur, de ceux mêmes qui lui appartiennent par le sang, obtient d'être reçu à l'audience, il se dépouille de sa robbe en entrant dans la cour, & demeure nud depuis la tête jusqu'à la ceinture. Ensuite avançant vers le Roi, qui n'accorde ces audiences que devant la porte du Palais, il se met à genoux à quelque distance, baisse la tête, & prend de chaque main une poignée de sable, dont il se couvre la tête & le visage. A mesure qu'il approche, il repete (44) plufieurs fois la même cérémonie. Enfin s'agenouillant à deux pas du Monarque, il explique les raisons qui lui ont fait desirer une audience. Après ce compliment, il se leve sans oser jetter les yeux devant lui. Il tient les bras étendus vers ses genoux, & de tems en tems il se jette de la poussiere sur le front. Le Roi paroît l'écouter peu, & tourne (45) son attention sur quelque bagatelle qui l'amuse. Cependant il prend un air fort grave à la fin de la harangue; & sa réponse est un ordre auquel les supplians n'osent répliquer. Ils se confondent ensuite dans la foule des Courtisans.

Quoique les Rois ne soient pas moins absolus sur la Gambra, ils ont moins plus humains & de faste dans le cérémonial & dans les habits, excepté dans certaines occa- plus simples sur fions folemnelles. Leurs richesses, à la plûpart, ne consistent qu'en Chameaux, la Gambra. en Dromadaires, en Bœufs & en Chevres, avec du millet & du fruit. Dans les audiences qu'ils donnent aux Européens, ils se parent avec plus de soin.

Les Rois font

<sup>(41)</sup> Le Maire, ubi sup. p. 106. & suiv.

<sup>(42)</sup> Barbot, ubi sup. p. 47 & 57.

<sup>(43)</sup> Moore, ubi sup. p. 213. (44) Barbot, qui s'accorde là-dessus avec le Maire, remarque que d'autres avancent

continuellement à genoux, en se couvrant de terre & de sable, pour montrer qu'ils ne sonz que poussiere en comparaison du Roi, p. 56, (45) Le Maire, p. 107.

On les trouve ordinairement couverts d'une robe rouge ou bleue, à laquelle sont attachées des queues d'Eléphans, ou d'autres Bêtes sauvages, de petites sonnettes, des brins d'ivoire & de corail, &c. Ils portent sur la tête un bonnet d'osier, orné de petites cornes de Boucs, & d'Antilopes ou de Gazelles. Leur cortege est nombreux. Ils se rendent avec beaucoup de gravité, au lieu destiné pour l'audience, qui est ordinairement le dessous de quelque gros arbre; & jamais il ne sont sans leur pipe à la bouche.

Audiences que se Damel accorde aux Etrangers.

gres.

Lorsque le Damel (46) reçoit les Etrangers, il est environné de ses Gardes. armés de leurs zagayes. Le Roi de Joala entretient communément une garde de cinq cens hommes, divisés en trois corps, au travers desquels les Etrangers passent pour arriver à l'appartement du Roi. Dans les cours, on a soin de faire paroître quinze ou vingt Chevaux, assez mil harnachés, & couverts de grisgris. Dans ces audiences les Arabes & les Marbuts ont beaucoup plus de liberté que les Negres; mais les François en ont plus que les uns & les autres. A leur approche, ils font une révérence au Prince, qui leur tend ordinairement la main. Ensuite s'asseyant, suivant l'usage commun du Pays, sur un lit couvert d'une courre-pointe de cuir rouge, sans cesser de tenir sa pipe à la bouche, il les fait asseoir près de lui, & leur demande ce qu'ils ont apporté; Présens qu'on car on n'approche jamais des Rois Negres sans quelque présent. Dans le Royaume de Barsalli, les présens établis, pour un Européen, consistent en · dix, quinze ou vingt barres de fer, quelques flacons d'eau-de-vie, une épée, un fusil, un chapeau; c'est-à-dire, dans un de ces présens. Mais l'eau-de-vie est toujours ce qui paroît reçu le plus volontiers, & souvent le Roi s'enivre avant que l'audience soit finie. Sur tout le reste, il ne differe en rien des autres Princes du Sénegal. Mais les Negres des environs de cette Riviere regardent leurs Rois comme des Sorciers & des Devins du premier ordre. Ils font persuadés que Magro, anciennement Roi du grand Kassan, entretenoit un Commerce intime avec les diables, & que par leur secours il pouvoit donner tant de force à son haleine, que d'un souffle il auroit mis en pieces tout ce qui se trouvoit autour de lui. Ils croyent même qu'il faisoit sortir de la terre du feu & des flammes, lorsqu'il invoquoit les esprits infernaux (47).

> C'est l'usage aussi de faire des présens aux Rois Negres, lorsqu'on reçoit leur visite, dans les Comptoirs qui ne sont pas éloignés d'eux. Ces visites sont si fréquentes, qu'elles deviennent quelquesois fort onéreuses; & l'on doit se précautionner soigneusement contre leurs nouvelles prétentions, car un exemple suffir pour leur faire prendre droit d'exiger les mêmes présens

dans les mêmes occasions (48).

Leur effronterie à mindier des préfeas.

Labat (49) parlant des Princes Jalofs aux environs du Sénegal, les compare aux Mandians les plus effrontés. Ils joignent l'adresse à l'impudence. D'abord, ils commencent par demander quelques bagatelles, qui ne peuvent leur être d'une grande utilité, pour fonder vos dispositions. S'ils vous trouvent de la facilité à les écouter, ils deviennent aussi-tôt plus importuns, & vous merrent dans la nécessité de les satisfaire ou de rompre avec eux. La feule méthode pour s'en défendre est de ne leur rien accorder s'ils ne l'ont

<sup>(46)</sup> Barbot, p. 57. & 79. (47) Le Maire, p. 109.

<sup>(48)</sup> Barbot, p. 79. (49) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 198. demande

demandé avec de longues instances. En géneral, il ne faur pas espérer de

rassafier jamais leur avidité. S'ils ne peuvent vous engager à leur donner quelque chose, ils se réduisent à l'emprunter; & lorsqu'ils se voyent refusés, ils vous interdifent le Commerce, ou vous font quelque outrage. Les François Moyens que les fe sont vû quelquesois obligés d'employer la violence pour obtenir la resti- François ont été forcés d'emturion de plusieurs emprunts forcés. Leur unique ressource étoit de piller des ployer. Villages, & d'enlever les Habitans; après quoi faisant une balance de compte avec le Roi, ils lui payoient exactement ce qu'ils avoient pris au-delà de sa dette. Mais ces entreprises ne réussissent pas toujours; & quand on seroit fûr de se faire payer par cette voie, on s'expose à la haine des Habitans,

qui peuvent trouver tôt ou tard l'occasion de se venger.

Enfin malgré leur orgueil, les Princes Jalofs sont des Mandians si peu capables de honte, que s'ils apperçoivent à l'Etranger qui les visite, quelque chose qui leur plaise, comme un manteau, des bas, des souliers, une épée, un chapeau, &c. ils demandent successivement qu'on leur permette d'en faire l'essai, & se mettent par degrés en possession de toute la parure. C'est ce un François est qui arriva, dit le Maire, (50) au premier député de Dancourt, qui fut ainsi Plaisanment dédépouillé d'une veste de brocard, de ses bas, de son chapeau & de ses souliers. Un autre Voyageur rapporte que dans une audience du Roi de Joala, ce Prince prit le chapeau d'un Religieux qui accompagnoit le Facteur François de Gorée; & que trouvant fort mauvais que le Facteur lui représentat la pauvreté des gens de cet état, il répondit qu'il ne souffroit pas volontiers qu'on osat lui donner des conseils. Cependant il envoya le lendemain un jeune Esclave au Religieux.

I I.

### Noblesse, Magistrats & Milice des Jaloss. Caractere de plusieurs Rois.

X Ux environs du Sénegal, les Jalofs ont une forte de noblesse, qu'ils A appellent Sahibobos, comme ils donnent aux Princes du Sang royal & aux (51) Grands, le nom de Tenhalas. Le Maire dir que le Damel a sous lui plusieurs Ministres d'Etat, qui l'assistent dans l'administration & dans l'exercice de la Justice. Kondi (52) Tributaire Souverain de ce Monarque, a le commandement géneral des armes, avec une autorité qui représente celle du grand Connérable de France. Le grand Jerafo (53) est Chef de la Justice Grands Officiers dans toute l'érendue du Royaume, & fait de tems en tems la visite des Pro- & leurs Subaitervinces, pour écouter les plaintes & juger les differends. L'Alkair, ou le nes. Trésorier de la Couronne, exerce le même office que le grand Jeraso, mais avec un pouvoir plus limité. Il a sous lui tous les Alkairs subalternes, ou les Alkades, qui sont les Chefs des Villages, comme les Seigneurs de Paroisse en France (54).

Sahibobos &

Barbot raconte que plusieurs grands Officiers, Civils & Militaires, ont

(50) Le Maire, p. 110.

Tome III.

(51) Barbot, p. 58. (52) Barbot l'appelle Conds.

(53) Labat met Jagaraf.

(54) Le Maige, p. 114 & suiv. Il écrit Alkairs, Alkadi, Alkadhi, Alkazi. En Arabe ce mot signifie Juge.

ainsi leurs subalternes dans chaque canton de l'Etat. Toutes les Villes ont leur Jerafo, comme leur Alkade ou leur Alkair. Le Kondi, qui est tout à la fois Lieutenant Géneral du Royaume & Géneralissime des armées, fait, en vertu de ce premier titre, la visite des Provinces avec le grand Jerafo, ou le Chef de la Justice, pour se faire rendre compte de la conduite des Alkades.

Office de l'Alkade.

L'office particulier de l'Alkade consiste à lever les droits & les revenus royaux, dont il est comptable au grand Trésorier. Son nom signifie Gouverneur de Ville ou de Village. Les Blancs & les Negres l'employent égale-

Administration du Gouverne-

Vasconcelos, cité par Barbot, prétend que les Negres de la Côte l'emment & de la portent beaucoup dans leur Gouvernement sur ceux du Sénegal; qu'ils sont plus exacts sur tous les devoirs de l'administration; que leur politique est mieux entendue, leurs vûes de conservation & d'aggrandissement plus profondes & plus secretes, enfin qu'ils ont plus d'équité dans les récompenses & les châtimens. Le Conseil du Prince est composé des plus anciens, & ne s'éloigne jamais de sa personne. Les Juges sont ceux à qui l'on a reconnu le

plus de jugement & d'expérience (55).

pour le vol.

L'exécution de la Justice suit immédiatement la Sentence. Un voleur convaincu est puni par l'esclavage, & ce crime expose rarement le coupable à la Epreuve du seu mort. Le Maire dit (56) qu'un Negre accusé, sans pouvoir être convaincu, est obligé de lécher trois fois un fer brûlant. S'il résiste à cette épreuve, on le déclare innocent. Barbot ajoûte qu'il est dispensé du châtiment, mais que l'accusateur & lui sont également condamnés à quitter le Pays. Moore prétend que sur la Gambra l'épreuve du vol se fait avec de l'eau bouillante, & cite un exemple qu'on a lû dans (57) son Journal. La rigueur de ces loix n'empêche pas que dans le Pays des Negres, comme dans les Régions les mieux policées, la Justice ne soit sujette à beaucoup de (58) corruption. L'intérêt & la faveur y jouent leur rôle comme en Europe. Pendant le séjour que le Maire fit en Afrique, il arriva un événement qui marque assez combien Effet de l'intérêt l'intérêt a d'ascendant sur les Princes du Pays. Deux petits Rois, Oncle & Neveu, tous deux Tributaires du Damel, étant en contestation pour les droits. de leur Souveraineté, résolurent de remettre la décisson de leur differend au sort des armes ou à la Sentence du Damel; & ce Prince leur ayant fait défendre les voies violentes, ils furent obligés de venir à celle de l'autorité. Le jour marqué pour leurs explications, ils se rendirent dans une grande place, qui est vis-à-vis du Palais Royal, tous deux accompagnés d'un nombreux cortege, qui formoit deux Bataillons, armés de dards, de sleches, de zagayes, & de couteaux à la Moresque. Ils se posterent l'un vis-à-vis de l'autre, à trente pas de distance. Le Damel parut bien-tôt, à la tête de six cens hommes. Il montoit un fort beau Cheval de Barbarie, sur lequel il alla se placer au milieu des deux Rivaux. Quoiqu'ils parlassent tous la même langue, ils employerent des Interprêtes pour s'expliquer. Le Neveu, qui étoit fils du dernier Roi, finit sa harangue en représentant, que les Domaines contestés devoient lui appartenir de plein droit, puisque le Ciel les avoit donnés à son pere; & qu'il attendoit par conséquent de l'équité du Damel la con-

for les Princes Negras.

(55) Barbot, p. 35.

(56) Idem, ibid. & le Maire, p. 115.

(57) Voyez ci-dessus sa Relation.

(58) Barbot, p. 58.

firmation d'un titre qui ne pouvoit lui être disputé sans injustice. Après l'avoir écouré fort attentivement, le Damel lui répondit d'un air majestueux : Ce que le Ciel vous a donné, je vous le donne à son exemple. Une réponse si positive dispersa aussi-tôt le parti opposé. Les Guiriots, avec leurs instrumens & leurs tambours, célébrerent les louanges du Vainqueur. Ils lui repeterent mille fois que le Damel lui avoitre adu justice; qu'il étoit plus beau, plus riche, plus puissant, & plus courageux que son Rival. Mais tandis qu'il n'étoit occupé que de son bonheur, il fut surpris de s'en voir dépouillé le jour suivant. Le Damel, corrompu par des présens, révoqua la Sentence qu'il avoit portée (59), & rétablit l'Oncle à la place du Neveu. Ce revers de fortune fit changer d'objet aux chants des Guiriots. Toutes leurs louanges furent pour celui qu'ils avoient décrié par leurs satires.

Les Rois Negres entreprennent la guerre sur les moindres prétextes. Lorsforme des guerres qu'elle est résolue, le Kondi assemble les Troupes, qui ne montent guéres à entre les Négres. plus de quinze cens hommes. Aussi les batailles ne sont-elles que des escarmouches. Dans tout le Royaume du Damel à peine se trouveroit il assez de Chevaux pour former deux cens hommes de Cavalerie. Ce Prince n'a pas besoin de provisions de bouche quand il est en campagne. Toutes les femmes lui fournissent des vivres sur son passage. On lui sert quelquefois cinquante plats de Kuskus, assaisonnés de diverses façons. Il garde pour son propre usage ce qui flatte son goût, le reste est distribué à ses gens, qui n'en demeurent

pas moins affamés.

Les armes de la Cavalerie sont la zagaye, sorte de javeline, mais sort longue; & trois ou quatre dards, de la forme des fleches, avec cette difference que la tête en est plus grosse, & qu'étant dentelée, elle déchire la blessure lorsqu'on la retire après le coup. Tous les Cavaliers sont si chargés de grifgris, qu'ils ne peuvent faire quatre pas s'ils sont démontés. Ils lancent assez loin leurs zagayes. Avec ces armes ils ont un cimeterre, un coureau à la Moresque, long d'une coudée sur deux doigts de largeur, & un bouclier rond, composé d'un cuir fort épais. Quoique chargés de tant d'inftrumens, ils ont les bras & les mains libres; de forte qu'ils peuvent charger

avec beaucoup de vigueur.

L'infanterie est armée d'un cimeterre, d'une javeline, & d'un carquois rempli de cinquante ou soixante sleches empoisonnées, dont les blessures fanterie. causent infailliblement la mort, pour peu que les remedes soient differés. Leurs dents ou leurs barbes ne causent pas des effets moins dangereux, puisque ne pouvant être retirées, il faut qu'elles traversent la partie dans laquelle elles sont entrées. L'arc est composé d'un roseau fort dur, qui ressemble au Bambu. La corde est d'une autre (60) sorte de bois, qui est jointe à l'arc avec beaucoup d'art. Les Negres, en géneral, se servent de leurs arcs avec tant d'adresse, que de cinquante pas ils sont sûrs de frapper un écu. Ils marchent sans ordre & sans discipline, au milieu même du Pays qu'ils attaquent. Leurs Guiriots les excitent au combat par le son de leurs instrumens.

Lorsqu'ils sont à la portée de leurs armes, l'infanterie fait une décharge Leurs combats,

JALOFS.

Armes de la

(59) L'injustice étoit d'autant plus atroce, sent été restitués. que le Damel avoir d'abord reçu des présens de l'autre, & qu'il ne paroît pas qu'ils eus-

(60) Jobson prétend que c'est du même

Tij

de ses fleches, & la Cavalerie lance ses dards. On en vient ensuite à la zagaye. Ils épargnent néanmoins leurs ennemis, dans l'espérance de faire un plus grand nombre d'Esclaves. C'est le sort de tous les prisonniers, sans exception d'âge & de rang. Malgré les ménagemens qu'ils observent dans la mêlée, comme ils combattent nuds & qu'ils sont fort adroits, leurs guerres sont toujours fort sanglantes. D'ailleurs ils aiment mieux perdre la vie que de s'exposer au moindre reproche de lâcheté, & ce motif les anime autant que la crainte de l'esclavage (61).

Leurs raccommodemens.

Si le premier choc ne décide pas de la victoire, ils renouvellent souvent le combat pendant plusieurs jours. Enfin lorsqu'ils commencent à se lasser de verser du sang, ils envoyent, de chaque côté, des Marbuts pour négocier la paix; & s'ils conviennent des articles, ils jurent sur l'Alkoran & par Mahomet d'être fidéles à les observer. Il n'y a jamais de composition pour les prisonniers. Ceux qui ont le malheur d'être pris, demeurent les Esclaves de celui qui les a touchés le premier (62).

Caractere de plusieurs Rois

de Hoval.

Le Maire & Moore nous tracent le caractere des Princes qui regnoient sur les Jalofs pendant qu'ils étoient l'un & l'autre en Afrique. On a déja remarqué que le Maire donne au Royaume de Hoval le nom de Royaume du Sé-Le Brak, Roi negal. Le Roi, qui porte le titre de Brak, ne conservant plus qu'une ombre de son ancienne puissance, est si pauvre, qu'il manque souvent de millet pour la nourriture. Il aime les Chevaux jusqu'à se priver du nécessaire pour fournir à leur entretien. Il leur donne le grain dont il devroit se nourrir, & se contente ordinairement d'une pipe de tabac & de quelques verres d'eau-de-vie. Mais il n'en est pas moins absolu dans son Gouvernement. La nécessité le force souvent de faire des incursions dans les cantons les plus foibles de son voisinage, où il enleve des Bestiaux & des Esclaves, qu'il vend aux François pour de l'eau-de-vie. Lorsqu'il voit baisser sa provision de cette liqueur, il enferme le reste dans une petite cantine, dont il donne la clef à quelqu'un de ses favoris, avec ordre de la porter à vingt ou trente lieues de sa demeure, pour se mettre lui-même dans la nécessité de s'en priver. S'il exerce sa tyrannie sur ses voisins, il garde bien moins de ménagement pour ses propres Sujets. Son usage est d'aller de Ville en Ville, avec toute sa Cour, qui est composée d'environ deux cens Negres, la plûpart infectés de tous les vices des Blancs, & de demeurer dans chaque lieu jusqu'à ce qu'il en ait mangé toutes les provisions. Ceux qui ont la hardiesse de s'en plaindre sont vendus pour l'esclavage (63).

Le Damei, Roi de Kayor.

Le Damel, ou le Roi de Kayor, qui est au Sud de Hoval, n'étoit pas moins passionné que le Brak pour les liqueurs fortes. Comme les Facteurs François ne paroissent devant lui que pour lui demander quelque faveur, ou pour lus faire quelques plaintes de ses Officiers, ils n'y alloient jamais les mains vuides. Leurs présens ordinaires étoient dix ou douze pots d'eaude-vie, quelques livres de sucre, cinq ou six aunes de toiles, & quelques pieces (64) de corail. Aussi long-tems qu'il lui restoit de l'eau-de-vie, il ne cessoit pas d'être yvre. Il n'en falloit point attendre de réponse avant qu'il eut vuidé son baril. Lorsque la raison com nençoit à lui revenir, il faisoit

<sup>(61)</sup> Le Maire, p 119 & suiv.

<sup>(62)</sup> Le Maire, p. 50.

<sup>(63)</sup> Ibil p. 116.

<sup>(64)</sup> Barbot ajoute, quelques bottes d'ail.

présent au Facteur, dans son audience de congé, d'un ou deux Esclaves qu'il faisoir enlever dans quelque Village voisin; & malheur à ceux qui tomboient alors entre les mains de ses Gardes, car ils prenoient sans choix les

premiers venus.

Avec quelque soin qu'on se fournisse de vivres, lorsqu'on sollicite quelque faveur à cette Cour, on est toujours exposé à manquer du nécessaire, parce que le Roi demande aux Européens la moitié de leurs provisions & qu'il en mange la meilleure partie. En récompense, il leur donne un quartier de Chameau, dont la chair est fort coriasse, & quelques plats de kuskus, avec-

du vin de Palmier (65).

Les Jalofs, qui bordent immédiatement la Gambra, habitent les Royau-Roide Barsalli. mes de Barfalli & du bas Yani. Moore nous apprend que le nom de famille du Roi de Barsalli est N'jai. Il gouverne avec une autorité absolue, & sa famille est si respectée que tous ses Peuples se prosternent, la face en terre, lorsqu'ils paroissent devant quelque personne de son sang. Cependant il vit dans l'égalité avec sa Milice. Chaque Soldat a la même part au butin de la guerre, & le Roi ne prend que ce qui est nécessaire à ses besoins. Cette loi, qu'il s'est imposée, ne lui permet gueres de quitter les armes, car aussi-tôt qu'il a consommé les fruits d'une guerre, il est obligé, pour satisfaire son avidité & celle de ses gens, de chercher quelque nouvelle proie. Toute sa Cour fait' profession comme lui de la Religion Mahométane; ce qui ne les empêche pas d'aimer beaucoup les liqueurs fortes. Le Roi ne peut vivre sans eau-de-vie. Dans les momens qu'il n'est pas tout-à-fait yvre, il fait les prieres de sa Religion. Son habillement, comme celui de la plûpart des Rois du Pays, est une espece de surplis, qui ne descend pas plus bas que les genoux, avec des hautes chausses de la même étoffe, larges de sept aunes, mais froncées à la ceinture. Il a les jambes nues, excepté lorsqu'il monte à cheval. Il porte aux pieds des sandales, & sur la tête un petit bonnet de coton. On ne le voit gueres fans boucles d'or aux oreilles. La plûpart des Jalofs portent des habits & des bonnets blancs, parce qu'étant fort noirs cette couleur releve beaucoup leur figure. En 1732, c'est-à-dire, (66) dans le tems que Moore étoit en Sa figure & son Afrique, le Roi de Barfalli étoit un Prince de haute taille, d'une humeur si emportée, qu'au moindre ressentiment il ne faisoit pas disficulté de tirer sur celui dont il se croyoit offensé. L'Auteur n'ajoûte pas si c'étoit un coup de fleche ou d'arme à feu; mais cette fureur étoit d'autant plus dangereuse que le Roi tiroit fort adroitement. Quelquefois; lorsqu'il se rendoit, sur une Chaloupe de la Compagnie, à Kohone, qui étoit une de ses propres Villes, il se faisoit un amusement de tirer sur tous les Canots qui passoient, & dans la journée il tuoit toujours un homme ou deux. Quoiqu'il eut un grand nombre de femmes, il n'en menoit jamais plus de deux avec lui. Il avoit plusieurs freres, mais il étoit rare qu'il leur parlât, ou qu'il les reçût même dans sa compagnie. S'ils obtenoient cet honneur, ils n'étoient pas dispensés de la loi commune, qui oblige rous les Negres à se jetter de la poussière sur le front lorsqu'ils approchent de leur Roi. Cependant ils sont les héritiers de la Couronne après lui. Mais, dans le Royaume de Barfalli, elle est ordinairement disputée par les enfans du Roi mort, & c'est au plus fort qu'elle demeure.

(65) Le Maire, p. 109, & suiv.

(66) Moore, p. 213, & suiv.

Caractere du

JALOFS.

Sa dureté pour Les propres sujets.

Kohone, résidence ordinaire des Rois de Barsalli, est située près de la Mer, à cent milles de Joar, qui est une autre Ville du même Royaume sur le bord de la Gambra. Lorsque le Roi manque d'eau-de-vie, il fait prier le Gouverneur de Jamesfort, de lui envoyer une Chaloupe avec des marchandises. On ne manque point de le satisfaire; & jusqu'à l'arrivée de la Chaloupe, il se hâte de piller quelque Ville des Pays voitins, pour se fournir d'une provision d'Esclaves. Les marchandises qu'il demande sont ordinairement de l'eau-de-vie, de la poudre à tirer, des balles, des armes à feu, des coutelas, du corail & de l'argent pour ses femmes & ses maîtresses. S'il n'a pas de guerre avec ses voisins, c'est sur ses propres Villes qu'il tourne ses ravages, & ses Sujets sont vendus sans pitié. Ses forces sont considérables. Il a divisé ses Etats Bameys, Gou- en plusieurs Provinces, où il établit des Gouverneurs, qui se nomment Bumeys (67), & qui lui rendent un hommage annuel. Ces Bumeys sont puissans, & traitent le Peuple à leur gré. Mais la terreur qu'ils inspirent par leur pouvoir n'empêche pas qu'ils ne soient aimés. Les autres Rois Negres prennent les avis de leurs Sujets, & n'entreprennent presque rien d'important sans les avoir consultés. Mais le Roi de Barsalli est si absolu, qu'il ne recoit pas d'autres conseils que ceux de son premier Ministre, qui est tout à la fois Géneral de ses Troupes, & l'Interprête de tous les ordres de son Maître. Il se Le Ferbro, son nomme Ferbro. Un autre de ses Offices est de porter l'épée du Roi dans un

verneurs de fes Provinces.

principal Minif-

Régime de ce Prince.

Le regime du Roi est de dormir tout le jour jusqu'au coucher du Soleil. Il se leve alors, mais c'est pour boire, & pour se rendormir ensuire jusqu'à minuit, qu'il se leve encore pour boire & manger jusqu'au jour. Quand il est bien fourni de liqueurs fortes, il passe cinq ou six jours consécutifs à boire, sans manger un seul morceau. C'est cette passion estrenée pour l'eau-de-vie qui expose sans cesse ses Sujets à l'esclavage. Souvent il s'approche d'une Ville, pendant le jour, avec une partie de ses Troupes, & seignant de se retirer, il y retourne pendant la nuit pour y mettre le feu. Ses gens, entre lesquels il a distribué les postes, se saississent des Habitans qui sortent pour se garantir des flammes. Il leur fait lier les mains derriere le dos, & sur le champ il se rend à Joar (68) ou à Kohone pour les vendre.

grand fourreau d'argent qui pese beaucoup.

Ses trois Freres.

Portrait de Haman Seaka.

Cheval.

Ce Monarque de Barsalli avoit trois freres, dont l'un, nommé Bumey Haman Seaka, étoit un Prince de taille médiocre, mais extrêmement bien prise, & d'une fort belle physionomie. Il avoit les dents fort blanches, la peau très-noire, le nez assez long & les lévres minces; de sorte qu'à l'exception de la couleur, il avoit tous les traits d'un Européen. On peut dire la même chose de la plûpart des Jalofs. Le Prince Haman Seaka étoit vêtu d'une robe de coton, à manches ouvertes. Ses hautes-chausses tomboient jusqu'aux genoux. Il avoit ordinairement les jambes & les bras nuds, la tête couverte d'un petit Beauté de son bonnet de coton blanc, & des pendans d'or aux oreilles. Il montoit un Cheval blanc de lait, d'une grande beauté, haut de seize paumes, avec la criniere longue & une des plus belles queues du monde. La bride étoit de cuir rouge, plaquée d'argent, à la maniere des Mores. La felle étoit de la même matiere, & le pommeau (69) assez élevé. Le poitrail étoit aussi de cuir rouge,

> (67) L'original porte Boomies, (68) Moore, p. 85, & suiv.

(69) Comme les selles Espagnoles.

avec une plaque d'argent relevée en bosse. Mais les Negres n'usent point de JALOFS. croupiere. Les étriers de Haman étoient courts, de la largeur & de la longueur de ses pieds; de sorte qu'il pouvoit se lever facilement, & s'y soutenir en courant à toute bride, tirer un fusil, lancer son dard ou sa zagaye, avec autant de liberté qu'à pied. Il portoit toujours à la main (70) une lance ou une demie pique, de douze pieds de long, qu'il tenoit droite, & appuyée par le bas sur son étrier, entre ses orteils. Mais lorsqu'il exerçoit son cheval, en lui faisant faire des courbettes, il la secouoit au-dessus de sa tête, comme s'il eut été prêt à combattre. Je l'ai vût plus d'une fois, dit l'Auteur, monté sur ce beau Cheval, auquel il faisoit faire des exercices surprenans. Il le faisoit quelquesois avancer quarante ou cinquante pas sur les deux pieds de derriere, sans toucher la terre avec ceux de devant. Quelquefois, lui faisant courber les jambes, il le faisoit passer ventre à terre sous les portes des Mandingos, qui n'ont pas plus de quatre pieds de hauteur.

Bumey Haman Seaka avoit porté, pendant sept ans, la Couronne de Bar- Haman Seak salli. Moore ne put être informé comment il avoit perdu la dignité royale; Couronne. mais le Trône étoit rempli par un Prince de vingt-cinq ans, qui donnoit le nom de frere au Prince Haman, & qui rendit en 1731 deux visites aux Facteurs du Comptoir Anglois. Ce jeune Monarque avoit une sœur aussi absolue que lui-même. Elle & les autres Princes freres du Roi, étoient roujours accompagnés d'un certain nombre de foldats ou de gardes, qui leur obéissoient avec

beaucoup de soumission, indépendemment des ordres du Roi.

(70) Voyez la figure gravée.

# CHAPITRE

Foulis qui habitent les bords de la Gambra. Leur figure, leurs habits, leur Gouvernement, leurs Villes & leur caractere.

Na déja vû que les Foulis du Sénegal occupent un Pays fort étendu, Foulis fous le Gouvernement d'un Roi qui leur est propre. Mais ceux qui habitent les deux bords de la Gambra vivent dans la dépendance des Mandingos, parmi lesquels ils ont formé des établissemens par intervalles. Il y a beaucoup d'apparence que c'est la famine ou la guerre qui les a chassés de leur

Pays.

Jobson raconte que les Foulis de la Gambra sont d'une couleur bazanée, Couleur de & qu'ils ont de longs cheveux noirs, beaucoup moins frisés que ceux des bra. Negres. Leurs femmes ont la taille d'une beauté extraordinaire, & les traits du visage fort réguliers. Elles arrangent leurs cheveux avec beaucoup de propreté; mais elles sont vêtues comme les femmes des Negres. Les Foulis ne sont pas géneralement aussi bien faits que leurs femmes; ce que l'Auteur n'attribue néanmoins qu'à la nature de leurs occupations, qui se réduisent au soin de leurs Troupeaux. Ils ont quelques Chèvres; mais leurs principales richesses consistent en Vaches. Quoiqu'ils avent quelques habitations fixes, commune-

Haman Seaks

Leur profession

la plûpart ménent une vie errante, avec leurs Bestiaux, qu'ils conduisent dans les cantons bas ou élevés, suivant qu'ils y sont forcés par les pluyes. Lorsqu'ils rencontrent quelque bon pâturage, ils s'y établissent avec la permission du Roi; & leur constance répond à la durée de l'herbe. La vie des hommes est fort pénible. Outre le travail de leur profession, ils ont sans cesse à se défendre contre les Bêtes féroces sur la terre, & contre les Crocodiles sur le bord des Rivieres. La nuit, ils rassemblent leurs Bestiaux au centre de leurs tentes & de leurs cabanes. Ils allument quantité de feux, & font la garde autour du troupeau. L'Auteur ayant eu souvent l'occasion de traiter avec eux pour des Vaches & des Chévres, faisoit avertir le Chef d'un de ces troupeaux, qui se présentoit, couvert de mouches dans toutes les parties du Ils sont endurcis corps (71), sur-tout aux mains & au visage. Quoiqu'elles sussent de la même espece que celles qui tourmentent les Chevaux en Europe, il en étoit si peu incommodé, qu'il ne prenoit pas la peine de lever la main pour les chasser; tandis que l'Auteur, picqué jusqu'au sang, étoit forcé de s'en désendre avec une branche d'arbre.

à la peine.

Commerce de Beurre avec leurs femmes.

Outre ces Bestiaux, ces Foulis errans vendent du lait doux, du lait aigre, & deux fortes de beurre; l'un frais & fort blanc, l'autre dur & d'une couleur excellente, que les Anglois appellent beurre rafiné, & qu'ils trouvent aussi bon que celui d'Angleterre. Ce sont les femmes qui sont chargées de ce commerce. Elles apportent leur marchandise dans des gourdes si nettes, qu'elles se croiroient deshonorées si l'on y trouvoit un cheveu. Les bagatelles qu'elles demandent en échange sont des grains de verre, des couteaux communs, de quinze sous la douzaine, &c. Mais lorsqu'elles ont une fois goûté du sel, qu'elles appellent Ram-dam, elles en préferent la moindre quantité à tout le reste. Jobson & sa Compagnie, se trouvant fort bien du commerce de ces femmes, acherojent d'elles, tous les jours, quelques rafraîchissemens, pour les encourager. Ils avoient remarqué qu'un seul refus les refroidissoit jusqu'à demeurer des semaines entieres sans paroître. Cependant on ne peut espèrer les mêmes secours des Mandingos, ni des Negres, qui abandonnent entiérement cette partie du commerce aux Foulis.

Ils sont tirannises par les Mandingos,

Les Mandingos se rendent leurs Tyrans, & leur prennent la plus grande partie de leur viande lorsqu'ils ne tuent pas leurs Bestiaux secrettement. Ils ressentent vivement cette injustice. Leur nombre est fort grand dans tous les cantons du Pays; mais il l'est encore plus vers les montagnes, d'où ils ont chasse (72) tous les Negres, avec beaucoup d'obstination à vivre sans cesse en guerre avec eux. Leur langage n'est pas le même que celui des Negres (73).

Moore paroît plus exact que Jobson dans ses observations sur les Foulis. Il les nomme Pholeys. On trouve, dit-il, des pelotons de ce Peuple dans tous les Pays qui sont sur les deux bords de la Gambra. Il prétend qu'ils ressemblent beaucoup aux Arabes, dont la langue s'apprend dans leurs écoles, & qu'en géneral ils sont plus versés dans cette langue que les Européens dans

(71) Jobson ne met pas de différence pour ment, & ne le fair pas. (73) Voyez le Golden Trade de Jobson, p. la stupidité entr'eux & leurs Bestiaux.

33, & Luiv. (72) L'Auteur promet le récit de cet évene-

la

la langue Latine. Ils la parlent presque tous, quoiqu'ils ayent leur propre lan-

gue, qui se nomme le Fouli (74).

Ils ont des Chefs, qui les gouvernent avec tant de douceur, que chacune Douceur de leur de leurs décisions paroît venir d'un peuple entier plutôt que d'un seul hom- gouvernement. me. Ils vivent en sociétés, & bâtissent des Villes, sans être assujettis au Prince dans les terres duquel ils s'établissent. S'ils reçoivent quelque mauvais traitement de lui ou de sa nation, ils détruisent leur Ville pour aller s'établir dans quelque autre lieu. La forme de leur Gouvernement se soutient sans peine, parce qu'ils sont d'un caractere doux & paisible. Ils ont des no-. tions si parfaites de justice & de bonne foi, que celui qui les blesse est regardé avec horreur de toute la Nation, & ne trouve personne qui prenne parti pour lui contre le Chef. Comme on n'a pas de passion dans ce Pays pour la propriété des terres, & que les Foulis d'ailleurs se mêlent peu de l'agriculture, les Rois leur accordent volontiers la liberté de s'établir dans leurs Etats. Ils ne cultivent que les environs de leurs Villes ou de leurs Camps, pour en 11s ne tirent de tirer leurs véritables nécessités. C'est du tabac, du coton, du bled d'Inde ou la terre que leurs du maiz, du riz, du bled de Guinée, avec une autre sorte de bled qui se

nomme Mansaroke.

Malgré cette modération dans l'usage des terres, l'industrie & la frugalité des Foulis leur fait recueillir plus de bled & de coton qu'ils n'en consument. Mais ils le vendent à bon marché. Leur douceur naturelle leur donne aussi beaucoup de goût pour l'hospitalité. Aussi le voisinage d'une de leurs Villes passer'il pour une bénédiction dans le Pays. Ils y ont acquis tant de consimeme Pays. dération qu'on se deshonore en les insultant. Leur humanité n'excepte personne; mais elle redouble pour ceux de leur Nation. Qu'un Fouli tombe dans l'esclavage, tous les autres se réunissent pour racheter sa liberté. Comme ils ont des alimens en abondance, ils ne laissent jamais un homme de leur Nation dans le besoin. Ils prennent soin des vieillards, des aveugles & des boiteux. Ils étendent même leurs secours jusqu'aux Mandingos, dont ils nourrissent un grand nombre dans les tems de famine. Les querelles sont si rares entr'eux, que Moore, pendant tout le séjour qu'il sit en Afrique, n'apprit jamais qu'un Fouli en eut insulté d'autres. Certe extrême douceur ne vient pas d'un défaut de courage, car il n'y a point de Nation plus brave Leur Bravoure. en Afrique, ni qui sçache mieux repousser une insulte. Les Jaloss mêmes n'osent les attaquer. Leurs armes sont la lance, la zagaye, l'arc & les sléches, des coutelas fort courts, qu'ils appellent Fongs, & même le fusil dans l'occation. Ils se servent de tous ces instrumens avec beaucoup d'adresse. On les voit chercher ordinairement à s'établir près de quelque Ville des Mandingos. Ils sont rigoureusement attachés au Mahométisme. On en trouve peu Leur Religion. qui veuillent boire de l'eau-de-vie, ou d'autres liqueurs que de l'eau avec du fucre.

Leur industrie est si reconnue pour élever & nourrir des Bestiaux, que Leur industrie, les Mandingos leur abandonnent le soin de leurs troupeaux. Ils les laissent fur tout pour élever les Bess paître pendant le jour dans les plaines. Après la moisson du riz, ils les met-tiaux. tent dans les champs moissonnés, sous les yeux de quelques gardes qui ne les perdent pas de vûe. Pendant la nuit ils les renferment dans un enclos,

(74) Voyez ci-dessous le Vocabulaire.

Tome III.

FOULIS.

où chaque bête est attachée à son pieu, avec des liens d'écorce d'arbre. C'est dans ce lieu qu'ils tirent le lait des Vaches. Elles y passent toute la nuit sous la garde de quelques gens armés, qui veillent contre les surprises des Lions & des autres bêtes. Les Veaux sont dans un lieu plus sûr encore, où ces monstres ne seroient pas capables de pénétrer quand ils ne seroient pas observés. Le lendemain, on trait pour la seconde sois les Vaches; après quoi on leur laisse la liberté de retourner dans la plaine.

Commerce qu'ils en font.

Les Foulis sont presque le seul peuple de cette Contrée de l'Afrique, de qui l'on puisse acheter des Troupeaux. L'ancien prix pour une Vache étoit ordinairement une barre de ser; mais, dans ces derniers tems, plusieurs Capitaines de Vaisseau l'ont fait monter jusqu'à deux barres; & rien n'est si difficile que d'obtenir d'eux la moindre diminution lorsque le taris est changé à leur avantage. La superstition est leur partage, comme celui de tous les Negres. S'ils apprennent qu'on ait fait bouillir le lait de leurs Vaches, ils s'obstinent à n'en plus vendre, du moins à celui qui l'auroit acheté pour en faire cet usage, parce qu'ils attribuent à l'action du feu une vertu éloignée qui peut faire mourir leurs Bestiaux.

Les Mandingos seroient souvent exposés à périr de saim, sans le secours des Foulis. Ils tirent d'eux, par des échanges, une partie de leurs provisions. On ne connoît pas non plus d'autre Peuple que les Foulis, qui ait l'art de saire du beurre sur la Riviere de Gambra. Ils le vendent pour diverses sortes de mar-

chandifes, mais sur-rout pour du sel.

Leurs habits.

Leurs édifices.

Leur habillement n'est pas moins particulier à leur Nation que leur Commerce. Ils n'employent pas d'autres étosses que celles de leurs propres Manufactures. Elles sont de coton blanc, & leurs semmes ont soin-de les entretenir avec beaucoup de propreté. Il n'y en a pas moins dans l'intérieur de leurs cabanes, où l'odorat n'a jamais rien à souffrir, non plus que les yeux. On reconnoît aussi de la régularité dans l'ordre de ces petits édisses. Il y a toujours de l'un à l'autre assez de distance, pour les garantir de la communication du seu. Les rues (75) sont sort bien ouvertes, & les passages libres; ce qui ne se trouve gueres dans les Villes des Mandingos. La plûpart des Habitations des Foulis sont bâties sur le même modéle. Ils aiment beaucoup les grands coliers, blancs & bleus; sur-tout les derniers, qui en ont tiré le nom de Colier des Foulis.

Lours chaffes.

Ils sont habiles chasseurs. Les Lions, les Tigres & les Bêtes les plus seroces ne sont pas des ennemis qui les étonnent. Vingt ou trente Foulis se joignent pour la chasse des Eléphans, & ne reviennent point sans avoir tué quelques-uns de ces animaux. Ils vendent les dents, & sont sécher & sumer la chair, qu'ils gardent pour s'en nourrir pendant plusieurs mois. Ils racontent (76) que les Eléphans paroissent quelques en si grand nombre, qu'ils forment des troupeaux de cent & de deux cens; qu'ils nuisent beaucoup, non-seulement aux arbres des campagnes, mais encore aux champs de riz & de bled, & que la seule ressource pour les écarter, est d'allumer des seux autour des plantations, sans quoi ils écrasent tout dans leur passage, qui prend quelquesois un demi-mille de largeur.

<sup>(75)</sup> Voyez la Planche d'une Ville des (76) Moore, ubi sup. p. 30. & sniv... Foulis.

On parlera, dans un autre article, de la Religion des Foulis, qui leur est commune avec les Jalofs & les Mandingos.

## CHAPITRE XII.

## Nation des Mandingos.

A plus nombreuse de toutes les Nations qui habitent les bords de la MANDINGOS. Gambra & toute l'étendue même de cette Côte, porte le nom de Mandigos ou Mandingos. Jobson dit qu'ils sont parfaitement noirs (77), & qu'au long de la Riviere ils parlent tous (78) la même langue. Moore assure qu'ils ne sont pas d'un Commerce aussi désagréable que d'autres Voyageurs se le sont figurés. Dans les occasions qu'il eut de visiter plusieurs de leurs Villes, ils s'empressoient de venir au - devant de lui & de lui serrer les mains, à l'ex- qu'on ne l'a cru. ception de quelques femmes, qui n'ayant jamais vû d'hommes blancs, prenoient la fuite & ne pouvoient se résoudre à s'approcher de lui. Mais il se trouva des Habitans qui le presserent d'entrer dans leurs cabanes, & qui firent paroître leurs femmes & leurs filles pour le saluer. Ses habits, ses bottes, ses éperons, faisoient le sujet de leur admiration & de leurs entretiens.

Les Mandingos sont des Negres vifs & enjoués, qui passeroient vingt- Leurhumeurest quatre heures à danser, au son de leurs tambours & de leurs balafos; quel- enjouée, quefois avec des mouvemens assez réguliers, mais souvent avec les sauts & les postures les plus bizares, en s'efforçant de l'emporter l'un sur l'autre par la fouplesse & l'activité de tous leurs membres. Leur inclination les porte aux disputes & aux querelles; ce qu'ils appellent combattre : & si quelqu'un mis querelleuse; d'entr'eux en maltraite vivement un autre par des paroles injurieuses, ils en parlent comme d'une grande bataille. Mais il est rare qu'ils en viennent aux coups. Cependant si l'action s'engage, ils sont aussi dangereux de la main que de la langue; ils se jettent sur les premieres armes qui s'offrent à leur fureur, & ces combats finissent ordinairement par la mort de l'un ou de l'autre. Le meurtrier se hâte de passer dans un autre Royaume, dont le Roi ne lui refuse jamais sa protection & le reçoit volontiers au nombre de

La plûpart des Mandingos portent une épée sur l'épaule droite. D'autres n'ont que leur zagaye, ou un dard long de trois pieds. Plusieurs se contentent de l'arc & des fléches. Mais ils ont tous un couteau suspendu à leur ceinture. Leur adresse est extrême dans l'usage de toutes ces armes. On a déja remarqué que cette Nation est distribuée dans toutes les parties du Pays, & que dans son origine elle vient de l'intérieur des terres. Les Mandingos sont les plus zelés Mahométans d'entre tous les Negres. Ils ne connoissent pas l'usage du vin ni de l'eau-de-vie. Ils sont aussi les plus civilisés de toutes ces Régions de l'Afrique. Le principal Commerce du Pays est entre leurs mains. Ils sont in-

Plus fociables

Leurs armes &

(77) Moore dit que le plus grand nombre sortis, nommé Mandingo ou Mandinga. est noir, comme s'ils ne l'étoient pas tous, & (78; Ils ont néanmoins un langage myste-

qu'ils tirent leur nom du Pays dont ils sont rieux, dont on parlera dans le Chapitre suiv.

MANDINGUS.

dustrieux, appliqués au travail, entendus pour la culture des terres & pour l'entretien des Bestiaux, tels que les Vaches, les Moutons & les Chévres, car ils n'ont pas de Porcs. Ceux qui habitent le Pays de Galam forment une Republique, qui ne reconnoît pas de Rois, & qui est gouvernée par ses propres Chefs. Ils lisent & écrivent assez bien l'Arabe. Ensin, si l'on en (79) croit Labat, c'est une Nation d'excellent caractere & fort amie de l'hospitalité.

Témoignage contraire fur le ca ictere des Mandingos.

Au contraire, Jobson assure (80) que les Mandingos, au long de la Gambra, menent une vie oisive, & que la plus grande partie ne connoît ni le commerce ni d'autres exercices. Seulement, dit-il, leur propre conservation les oblige de semer & de recueillir; mais ce travail ne prend que deux mois de l'année, & s'il est assez pénible, c'est qu'ils manquent d'industrie pour l'agriculture. Le reste du tems, ils l'employent à des amusemens frivoles, assis, pendant la chaleur du jour, à l'ombre de leurs arbres pour y prendre le frais. Ils ont des jeux puériles, pour lesquels ils ne manquent pas d'adresse; mais ils négligent la pêche & la chasse, quoiqu'ils ayent le poisson & le gibier à leur porte. On leur voit continuellement une pipe à la bouche. La fumée du tabac augmente leur paresse en éteignant leur appétit. Leurs pipes sont composées d'une terre rougeâtre. Le tuyau est un petit baton de bois, qu'ils percent avec un fer chaud, ou un roseau de cinq ou six pieds de long, qui dans l'endroit où il se joint à la tête est couvert d'une petite piece de cuir rouge. Les Marchands ont pour leurs voyages, des pipes d'une grandeur demesurée, dont la tête contiendroit une demie pinte d'eau.

Leur délicaresse sur le point Thonneur. Les Mandingos ont, sur le point d'honneur & sur la naissance, le soible de plusieurs autres Nations, (81) c'est-à-dire, qu'ils portent la délicatesse à l'excès. Tandis que Jobson se trouvoit à Batto sur la Gambra, il vit naître à cette occasion, une querelle fort vive entre le Bo-John & le sils du Roi; de part & d'autre on courut aux armes, & les témoins n'eurent pas peu de peine à contenir sur le champ ces deux Princes. Ils ne purent même empêcher les désis formels, qui produissrent le lendemain un rendez-vous, dont les suites ne pouvoient manquet d'être sanglantes. Mais Jobson entreprit de réconcilier les deux Champions, & leur sit suspendre en esset leur combat, quoiqu'avec menaces de se rejoindre dans quelque autre occasion.

Leur maniere de le saluer.

La maniere de saluer, entre les Mandingos, est de se prendre la main en se la secouant. Mais si c'est une semme qu'ils saluent, au lieu de lui secouer la main, ils l'approchent deux sois de leur nez, comme pour la slairer par le dos. Un grand affront parmi eux, c'est de saluer de la main gauche. Lorsqu'un mari rentre dans sa maison après une absence de deux ou trois jours, sa semme se met à genoux pour le saluer. L'usage veut aussi qu'elle prenne toujours la même posture pour lui présenter à boire. Jobson juge que c'est un effet du Mumbo Jumbo, dont on verra bien-tôt l'explication.

Changement dans leur caractere.

Les Mandingos qui habitent le haut de la Gambra, sont d'un meilleur caractere qu'ils nétoient autre ois. On raconte (82) qu'ils avoient l'adresse de mettre leurs pipes & leurs calebasses sous les pieds ou sous la chaise d'un Etranger; & lorsqu'ils les voyoient brisées, ils en demandoient vingt ou

(79) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 353.

(81) Moore, p. 36. (82) Ibid. p. 21.

(80) Jobson dans le Golden Trade, p. 38. & suivantes.

trente fois la valeur, si l'on n'aimoit mieux les leur rendre entieres; ce qui étant impossible, on se voyoit obligé de les satisfaire, ou de chercher, avec beaucoup d'embarras, des amis pour se délivrer de cette persécution. Ils conservent encore, dans les mêmes endroits, quelque reste d'un ancien usage qui ne cause pas moins de peine aux Etrangers. Qu'un Mandingo ait vendu quelque chose le matin, il peut redemander sa marchandise en restituant le prix avant le coucher du Soleil. Ainsi n'eut-on acheté qu'une Poule ou des œufs, on court toujours beaucoup de risque à les manger le premier jour. On distingue aussi facilement les Mandingos & les Flups à leurs nez plats & leurs groffes levres, que les Jalofs & les Foulis à la beauté de leurs traits. Jannequin prétend (83) que cette forme de leur nez & de leurs lévres n'est levres & pas naturelle, & qu'elle vient du soin qu'on prend, à leur naissance, de les nez plats. leur presser pour les élargir. D'autres Ecrivains sont (84) d'une opinion différente. Lorsqu'un enfant est venu au monde, on le plonge dans l'eau trois ou quatre fois le jour; après quoi l'ayant fait sécher avec soin, on le frotte d'huile de Palmier, fur-tout aux os de derrière, aux coudes, aux jarrêrs, & au cou. Ils vont entiérement nuds jusqu'à l'âge de huit ou neuf ans. On leur peint quelquefois le visage & la poitrine (85) pour orner leur figure. La santé est un bien fort commun parmi les Mandingos, & la sécondité n'est pas moins ordinaire dans leurs mariages. Cependant ils sont quelquesois Leurs maladies. sujets à des maladies dangereuses, telles que la petite verole, les écrouelles, les vers, les maux de tête, & différentes sortes de sievres. Leurs jambes s'enflent quelquefois de la grosseur du corps; ce qui vient, suivant l'Auteur, de certaines herbes qu'ils mêlent dans leurs alimens pour faire naître entr'eux l'amour ou l'amitié. Cette raison, dit-il, a d'autant plus de vraisemblance (86) qu'on ne les voit atteints de cette maladie que dans l'âge de la force. Moore parle d'une jeune femme de sa connoissance, des deux genoux de Vers qui leux son la fortent quelquelaquelle il fortit un ver blanc de la longueur d'une aune. Avant que les fois du corps. vers parussent, ses genoux s'étoient enssés avec beaucoup de douleur; mais lorsque la peau se fut ouverte, elle soussirit beaucoup moins. Chaque ver fortoit, tous les jours, de six ou sept pouces; & l'on prenoit soin de le rouler autour d'un petit baton, en le liant avec un fil, dans la crainte qu'il ne rentrât. Peu de tems après, il fortit, à la même personne, un autre ver de la cheville du pied. Il se rompit dans les soins qu'on prit pour le tirer par degrés, & la douleur en devint beaucoup plus vive. Les Habitans attribuent ces vers aux mauvaises qualités de l'eau qu'ils boivent (87), sur - tout à son

Mandingos.

Leurs grosses

Leur unique re-

Partage des

Jobson dit que le seul remede qu'ils apportent à leurs maux, est d'appliquer des grisgris aux parties affligées. Cette superstition s'étend jusqu'à leurs Chevaux, qui en ont ordinairement le cou chargé; & même jusqu'à leurs arcs, qu'ils portent suspendus derriere le dos (88).

Dans l'œconomie du ménage, le soin du riz est abandonné (89) aux femmes. Après en avoir mis à part ce qui leur paroît suffisant pour la sublistance

épaisseur.

<sup>(82)</sup> Voyage de Libye, p. 93.

<sup>(84)</sup> Moore, p. 131.

<sup>(85)</sup> Ibid. p. 30.

<sup>(86)</sup> Ibid. p. 131.

<sup>(87)</sup> Ibid. p. 130.

<sup>(88)</sup> Jobson, ubisup. p. 55.

<sup>(89)</sup> Moore, p. 139.

MANDINGOS.

de la famille, elles ont droit de vendre le reste & d'en garder le prix, sans que leurs maris ayent celui de s'en mêler. Le même usage est établi pour la volaille, dont elles élevent une grosse quantité.

Leur bonté ves domestiques.

On voit des Mandingos qui mettent leur gloire à nourrir un grand nompour leurs Escla- bre d'Esclaves. Ils leur rendent la vie si douce, qu'on a peine quelquesois à les distinguer de leurs Maîtres; sur-tout les femmes, qui sont ornées de colliers d'ambre, de corail & d'argent, comme si l'unique soin de leur esclavage étoit de se parer. Moore en a vû (90) qui étoient chargées de ces bijoux, jusqu'à la valeur de vingt & trente livres sterling. La plupart de ces Esclaves sont nés dans les familles. Il y a près de Bruko (91) un Village entier, de deux cens personnes, qui ne sont que les femmes, les Esclaves & les enfans d'un même Mandingo. Dans la plûpart des Pays de l'Afrique, on vend les Esclaves qui sont nés dans une famille; mais les Habitans de la Gambra traitent cet usage de crime, à moins qu'un Esclave ne soit tombé dans quelque faute odieuse, qui le feroit vendre de même quand il seroit né libre. Si quelqu'un de ces Esclaves d'une famille étoit vendu sans raison, & même sans la participation des autres, ils abandonneroient tous leur Maître, pour (92) aller chercher dans les Royaumes voisins une retraite qu'on ne leur refuseroit pas.

Trois grands Gambra.

Pendant que Jobson étoit sur la Gambra en 1620, les Régions des deux Empereurs sur la côtés de la Riviere étoient divisées entre trois Empereurs; celui de Kantor, de Bursal ou Barsalli, & Woolli. Ces trois Monarques traversoient la Riviere pour ravager les Etats l'un de l'autre, sur-tout celui de Barsalli, qui faisoit fa réfidence fur la rive. On prétendoit qu'il n'auroit pas été long-tems à subjuguer le Pays opposé, s'il eut pû trouver le moyen de faire passer ses Chevaux sur l'autre bord. Jobson n'avoit jamais vû aucun de ces trois Souverains, qui ne paroissoient jamais qu'avec beaucoup de pompe & d'appareil; mais plusieurs Anglois avoient trouvé l'occasion de voir à la chasse celui de Barfalli, accompagné d'un grand nombre de gens à cheval (93).

Leurs subdivifions.

Les trois Empires étoient subdivisés en plusieurs petits Royaumes, dont Jobson avoit mieux connu les Gouverneurs. Il laisse à juger, par l'état de leur Cour, quelles devoient être celles de leurs Maîtres. Il avoit bû, mangé, & conferé avec six de ces petits Princes, qui portoient tous le titre de Mansa, c'est-à-dire de Roi. Il leur avoit payé à son arrivée les droits de la Compagnie (94) pour la liberté du Commerce. Quoiqu'ils fussent soumis aux trois Empereurs, l'ordre de succession étoit le même dans chacune de leurs familles que dans celles de leurs Maîtres; c'est-à-dire, que les freres y prenoient la place des enfans. Le grand Roi de Kantor avoit alors trois jeunes freres, qui étoient eux-mêmes autant de petits Rois. L'un étoit Summaway, Roi de Berek. Jobson reçut sa visite & celle de sa femme, à bord de sa Barque, tandis qu'il faisoit le Commerce à Batto. Le second étoit Summa Tomba, Roi d'Oranto, qui étoit avengle & d'une extrême stupidité. L'Au-

Mandingos.

(94) Ces droits, dir l'Auteur, sont exigés rigoureusement, & sont plus considérables vers (93) Ce Prince étoit Jalof, quoique Jobson l'embouchure de la Riviere, où les Portugais

<sup>(90)</sup> Ibid. p. 110.

<sup>(91)</sup> Ibid. p. 43. (92) Moore, p. 43.

ne prétende parler ici que des Foulis & des résident.

teur avoit été plusieurs fois dans son Palais. Le troisiéme, qui se nommoit : Farran, faisoit sa demeure à deux milles de Jerakonda, & ne cessoit jamais MANDINGOS. d'être yvre : ce qui n'empêchoit pas qu'il ne fût extrêmement respecté de ses peuples. Les Anglois avoient constamment un Facteur dans cette Contrée. Quoique Farran fût le plus jeune de tous ses freres, il étoit déja dans un Quatre princiâge avancé. Ils devoient succéder l'un à l'autre, suivant l'ordre de leur nais-neur. sance. Farran n'est pas un nom propre. C'est un des quatre titres ou des quatre degrés d'honneur qui sont connus sur la Gambra. Mansa passe pour le plus distingué. Le second est Farran; le troisieme Farrambra; & le dernier, Bo - John ou Bojan. Les quatre Princes qui sont distingués par ces noms commandent dans les Villes & les Pays de leur dépendance, & font beaucoup valoir la noblesse de leur sang & la dignité de leurs samilles (95).

Un Prince n'a presque rien, dans sa parure, qui le fasse distinguer de ses Sujets. Il est chargé seulement d'un plus grand nombre de Grisgris. Mais

pour la pompe, il a souvent près de lui deux de ses semmes, qui le grattent ou le chatouillent doucement; caresses ausquelles il paroît prendre beaucoup de plaisir. La loi lui accorde sept semmes, avec lesquelles il est lié par quelnombre de femmes la loi acun mariage formel, & dont le devoir est de s'occuper uniquement de (96) ses corde aux Pristplaisirs. Il peut se donner des concubines de plus basse naissance, qui ne lui ces. sont pas si étroitement attachées que ses femmes. Il ne les prend même que par nécessité; car lorsqu'une de ces femmes est enceinte, il n'a plus la liberté d'en approcher jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Ainsi quoique les Princes avent ordinairement sept semmes, il peut arriver qu'il ne leur en reste pas une pour l'usage; & telle est l'origine de la loi qui leur permet les concubines. On explique aussi pourquoi le commerce du mari est interdit aux femmes pendant leur groffesse. C'est que les Negres, dit Jobson, sont des mâ-usage singulier. les si pussans, qu'il n'y auroit jamais d'accouchemens heureux. Il ajoûte que c'est une preuve infaillible qu'ils descendent de Chanaan, qui sut maudit du Ciel pour avoir découvert la nudité de son pere. Suivant les Ecoles, dit-il, la ma!édiction fut appliquée à cette partie; & là-dessus il cite Ezéchiel, Chap. XXIII. vers. 20. On n'approche point des Rois Negres sans beaucoup de formalités & de précautions. Un Courtifan met d'abord un genou à terre, De quelle maavec de grandes marques de respect. Ensuite s'avançant vers Sa Majesté, qui sans Negres aborest assise sur une natte, il baisse sa main jusqu'à terre; il la porte de-là au dent leur Roisommer de la tête; enfin il touche la jambe du Roi; après quoi il fait quelques pas en arriere pour s'éloigner un peu de sa personne. A la Cour de quelques Princes, on se mer plusieurs fois de la poussiere sur le front avant

Le Roi de Kassan recevoit ordinairement Jobson & les Anglois, avec Anglois étoient moins de cérémonies. Ils le trouvoient assis sur une natte, la tête chargée de reçus du Roi de

il répond plusieurs fois, Amena, qui signifie Amen (97).

que de leur toucher la jambe. Les plus humains témoignent d'un petit signe de tête, qu'ils font attention à l'hommage qu'on leur rend. Mais s'il se trouve

pour la prospérité du Roi & qu'il lui donne sa bénédiction. Le Roi tient les bras croisés sur l'estomach & les mains'élevées vers les épaules. Après la priere,

un Marbut dans la salle, tout le monde se met à genoux, tandis qu'il prie Priere du Mar-

<sup>(95)</sup> Jobson, ubi sup. p. 47. (96) Ibid. p. 58.

. Grifgris. Ils s'avançoient vers lui, le chapeau sur la tête, & lui faisoient une petite réverence, en mettant la main sur l'estomach. Il les saluoit de même. Ensuite il leur tendoit la main, dans laquelle le Facteur Anglois mettoit la sienne. Ils la branloient tous deux un moment; après quoi les Anglois s'asseioient près de lui, & la conference commençoit avec beaucoup de gravité. Dans ces occasions, l'Auteur faisoit présent à Sa Majesté & aux Officiers de l'Etat, de quelques flacons d'eau-de-vie. Il y joignoit quelquefois une bouteille de vin de Canarie. C'étoit lui qui commençoit par la fanté du Roi. Le Monarque bûvoit ensuite à tous ses Nobles, qui étoient rangés au long des murs de la salle; & les flacons étoient sûrs de circuler jusqu'à ce qu'ils fussent tout-à-fait vuides, à moins que le Roi ne les fit revenir à lui & ne congediat l'assemblée. C'est ce qui arrivoit assez souvent. Mais on ne pressoit jamais le Capitaine Anglois de boire un second coup; & le premier même paroissoit exigé comme un essai pour la sûreré du Roi. Jobson remarqua que il la liqueur étoit excellente, ce Prince, qui s'en appercevoir fort bien en prenant sa tasse, y trempoit un de ses principaux Grisgris, avant que de la porter à sa bouche (98).

Seigneurs particaliers, & leurs droits.

Tous les Royaumes de la Gambra, ont quantité de Seigneurs particuliers, qui font comme les Rois des Villes où ils font leur demeure. Leur principal droit est d'avoir en propriété tous les Palmiers & les Siboas qui croissent dans le Pays; de sorte que sans leur permission personne n'ose en tirer le vin ni couper la moindre branche. Ils accordent cette liberté à quelques Habitans, en se réservant, dans la semaine, (99) deux jours de leur travail. Les Blancs mêmes sont obligés d'obtenir d'eux une permission formelle pour couper des feuilles de Siboa & de l'herbe, lorsqu'ils ont à couvrir quelque maison.

On compte les richesses des Mandingos par le nombre de leurs Esclaves. Mais, depuis le dernier du Peuple jusqu'au Roi, ils peuvent tous passer pour de véritables Mandians. Du tems de Jobson, l'avidité des Princes étoit moins grande pour les marchandises. Toute leur passion étoit pour l'eau-de-vie. Ils en bûvoient (1) jusqu'à tomber mort-yvres. Aujourd'hui l'intérêt ne les domine pas moins que l'yvrognerie. Il ne leur est pas difficile de fournir des Es-Cruelle maniere claves aux Européens. Leur méthode est d'envoyer une troupe de Gardes autour de quelque Village, avec ordre d'enlever le nombre d'Habitans dont ils ont besoin. On lie les mains derriere le dos à ces misérables victimes, pour les conduire droit aux Vaisseaux; & lorsqu'ils y ont reçu la marque du Bâtiment, ils disparoissent pour jamais. On transporte ordinairement les enfans dans des facs; & l'on met un baillon aux hommes & aux femmes, de peur qu'en traversant les Villages, ils n'y répandissent l'allarme par leurs cris. Ce n'est pas dans les lieux voisins des Comptoirs qu'on exerce ces violences : l'intérêt des Princes n'est pas de les ruiner; mais les Villes intérieures du Pays sont traitées sans ménagement. Il arrive quelquesois que les prisonniers s'échappent des mains de leurs gardes, & que rassemblant les Habitans par leurs cris, ils poursuivent ensemble les Ministres du Roi. S'ils peuvent les arrêter, leur vengeance est de les conduire à la Ville Royale. Le Roi ne manque jamais de désayouer leur commission; mais pour ne rien perdre de ses

de faire des Efclaves.

<sup>(98)</sup> Ibid. p. 60. (99) Moore, p. 37.

<sup>(1)</sup> Jobson, ubi sup. p. 58.

espérances, & sous prétexte de justice, il vend sur le champ les coupables MANDINGOS. pour l'esclavage. Ce que Jobson admire encore plus, c'est que si les Habitans arrêtés paroissent sevant le Roi pour rendre témoignage contre leurs Ravisseurs, ils sont aussi vendus; comme si le malheur qu'ils ont souffert devenoit un droit sur leur liberté.

On affure que les revenus annuels du Roi de Barra peuvent monter à quatre Revenus du Foi mille écus, qu'il tire en forme de taxes, sur les Etrangers qui sont établis fource. dans ses Etats. Les Portugais, véritables ou prétendus, payent cinquante écus par tête. Les Vaisseaux qui prennent leur cargaison dans les Ports, surtout les Bâtimens d'Interlope, lui donnent chacun cent barres de fer, outre des présens, qu'il régle à son gré; car s'il s'apperçoit qu'il n'ait rien à craindre de la force, il prend, il pille tout ce qu'il trouve de son goût (2).

On rapporte un usage singulier du Royaume de Baul. Lorsqu'il est ques- Usage singulier tion de déliberer sur quelque affaire d'importance, le Roi sait assembler son du Royaume de Baulpour assurer Conseil dans la plus épaisse forêt qui soit près de sa résidence. Là, on creuse le secret des Coudans la terre un grand trou, sur les bords duquel tous les Conseillers pren-seils. nent séance; & la tête baissée vers le fond, ils écoutent ce que le Roi leur propose. Les sentimens se recueillent & les résolutions se prennent dans la même situation. Lorsque le Conseil est fini, on rebouche soigneusement le trou, de la même terre qu'on en a tirée, pour signifier que tous les discours qu'on y a tenus y demeurent ensevelis. Aussi la moindre indiscrétion est-elle punie du dernier supplice. Cette méthode, pour assurer les secrets, rend les plus grands desseins (3) si impénétrables, qu'il n'y a jamais que l'exécution qui les fasse découvrir.

Chaque Ville a son Gouverneur, qui se nomme Alkade. Ourre les sonctions qu'on a déja rapportées, il régle le travail du Peuple. Il n'y a presque point de Ville qui n'ait deux champs communs. L'un pour le maïz, l'autre pour le riz. C'est aux hommes qu'appartient la culture du champ de bled, & celui du riz est le partage des femmes & des filles. Comme le travail est égal, l'Alkade prend foin de divifer également la moisson; & dans les cas extraordinaires, il ordonne des fecours & des supplémens. Il est le Juge de tous les differends & de toutes les querelles. Enfin, dans le partage des opinions sur

les intérêts publics, c'est la sienne qui réunit toutes les autres (4).

(2) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 350. (4) Moore, p. 127.

(3) Barbot, p. 39.

### CHAPITRE XIII.

Usages communs des mêmes Pays de l'Afrique.

UOIQUE les usages dominans de tous les Negres qui habitent cette Remarques pré-liminaires sur les Auteurs qu'on que la peinture d'une Nation convient à toutes les autres, on doit faire observer néan-doit citer. moins que les remarques de Jobson regardent particuliérement les Mandingos; du moins s'il ne les a pas confondus avec les Jalofs, car ce dernier Tome III.

COULEUR DES NEGRES.

nom ne paroît pas dans l'histoire de son Voyage. Celles de Jannequin, de le Maire & de Labat, ne concernent que les Jalofs, puisque ces trois Ecrivains se sont bornés aux Habitans du Sénegal & du Cap - Verd. Celles de Moore distinguent clairement les Mandingos & les Jalofs; mais s'il est cité dans les Observations suivantes, c'est presque toujours à l'occasion des Mandingos. Les autres Voyageurs, dont les Relations ont été publiées, n'ont pas fait un long séjour en Afrique. Cette raison peut servir d'excuse à l'incertitude & à la confusion de leurs Remarques.

Quelques réfle-

Comme tous les Peuples de la division où l'on s'est ici renfermé sont noirs, xions sur la cause à l'exception des Foulis, le sujet semble demander quelques (5) réflexions de la noirceur dans les Negres. fur la cause de cette couleur. C'est le premier sujet d'étonnement qui se présente à l'esprit des Voyageurs lorsqu'ils arrivent pour la premiere fois sur cette Côte; & leur admiration s'étant communiquée aux Sçavans de l'Europe, on a vû naître, sur un sujet si fécond, des conjectures & des disputes sans nombre. En effet, la cause de ce Phénomene paroît d'autant plus obscure que les Mores, voisins des Negres, sont blancs, ou du moins ne sont que bruns. Ils ont les cheveux longs & noirs; au lieu que ceux des Negres font non-seulement fort courts, mais ressemblent moins aux cheveux humains qu'à la laine des bêtes. Cette différence sera-t-elle attribuée au climat, lorsqu'on fçair par une longue expérience que les Blancs qui font établis en Afrique, ne cessent pas de produire des enfans qui leur ressemblent, & que des Negres transportés dans les Latitudes du Nord, n'ont jamais que des enfans noirs.

> S'il est certain, comme on le croit géneralement, que la race humaine est sortie de deux premiers Auteurs, la question sera quelle étoit leur couleur; car foit qu'ils fussent blancs, bruns, ou rougeatres, comme le nom d'Adam le fignifie, il paroît impossible qu'ils ayent pû produire des Negres. Mêlez le blanc & le brun dans toutes les proportions imaginables, ce mê-

lange ne produira jamais le noir.

Suppositions de quelques Au-

Quelques Auteurs, embarrassés par une si grande opposition, ont eu recours aux imaginations les plus ridicules pour expliquer l'énigme. Les uns ont cru que la noirceur avoit été la marque imprimée à Cain pour le faire reconnoître. D'autres l'ont regardée comme un effet de la malédiction prononcée par Noé contre son fils Chanaan. Mais en supposant quelque apparence de vérité à ces chimeres, comment l'effet du crime se seroit-il transmis à la postérité des coupables, si l'on ne suppose aussi que leurs femmes devinrent noires comme eux? Leurs descendans auroient été mulâtres; & si l'on veut qu'ils se fussent toujours mariés entr'eux, ils autoient produit à la fin une race blanche plutôt qu'une race de Negres. L'impossibilité de donner plus de vrai-semblance à d'autres explications semble justifier ceux qui sans manquer de respect ni de foi pour les saintes Ecritures, ont cru que les Blancs & les Negres doivent être sortis de différentes sources. Atkins embrasse ouvertement (6) cette opinion. Mais la difficulté est de sçavoir au fond si elle peut s'accorder avec le récit de Moyse, qui fait sortir nettement tous les Hommes d'une même souche. Labat, ne répand pas beaucoup de jour sur la question,

(5) On emploie ce terme pour marquer trouve répandu dans tous les livres. qu'on ne pense point à répeter ici ce qui se (6) Voyage de Guinée par Atkins, p. 59. en nous apprenant (7) que suivant la tradition des Negres, Noé avoit t ois fils, l'un blanc, l'autre bazané, le troisième noir; & qu'ils eurent chacun une femme de leur couleur. Cette supposition expliqueroit fort bien pourquoi les trois postérités sont differentes; mais elle nous laisse dans le même embarras sur la différence des trois peres.

Quelque parti qu'on prenne, il faut admettre que la dissérence des couleurs vient de celle des fens ou du tissu des tégumens du corps. Le Docteur Pechlin prétend que la noirceur dans les Negres ne vient pas de la peau même, mais de l'épiderme. Il s'appuye sur ses propres observations, qui se trouvent confirmées par celles de Riolan. Cependant l'Académie Royale des Sciences de Paris, croit avoir découvert que cette couleur n'est ni dans la peau ni dans la chait, & qu'elle est dans un petit réticule, composé de fibres extrêmement douces & délicates, qui se trouve placé entre l'épiderme & la peau : réricule, qui est blanc dans les Blancs & noir dans les Negres. L'Académie avoue que ce réticule noit ne paroît pas à la plante des pieds d'un Negre, ni à la paulme de ses mains, & que ces deux parties sont blanches dans tous les Negres. Mais la question n'est pas dans quelle partie la noirceur se trouve, ni si le réticule des Negres est noir. Ce qu'on cherche, c'est la cause de la noirceur, & pourquoi ce réticule seroit noir dans les Negres & blanc dans les Blancs.

Labat, sans prendre aucun parti, propose seulement quelques observations, qu'il a faites lui-même sur cette matiere, pendant qu'il demeuroit aux Indes Occidentales (8).

I. Il assure que si les Negres se brûlent par quelque accident, la peau qui leur renaît aux parties brûlées est tout-à-fait blanche. Que devient alors le réticule?

II. Que les Negres, dans leurs maladies, perdent entiérement leur couleur, & deviennent pâles, à proportion de la violence & de la longueur du mal. On en a vû d'une telle pâleur, qu'à peine les distinguoit - on d'un Blanc de foible complexion.

III. Que le corps des Negres, après leur mort, devient plus noir qu'il n'étoit pendant leur vie, quoiqu'il ait été fort pâle dans le cours de la ma-

ladie.

IV. Que les enfans des Negres, en naissant, sont de la même couleur que ceux des Blancs, à l'exception des parties naturelles qu'ils ont noires, & d'un cercle noir à la racine des ongles.

V. Que dans l'Isle de Bissao, ou Bissaux, en Afrique, on a vû une Négresse blanche, née de parens noirs (9), mariée à un Negre de qui elle eut

plusieurs enfans noirs.

Quelques-unes de ces Observations détruisant ce que les autres paroissent établir, on conçoit que Labat n'en a pû prendre droit de décider la question.

Revenons à notre récit.

L'habillement populaire, dans cette partie de l'Afrique, est fort simple, & HABILLEpresque le même pour toutes les Nations. Suivant Jobson, celui des hom- MENT DE S mes consiste dans une chemise & des hautes - chausses. La chemise est de co- Negres. ton bleu ou blanc. Elle tombe jusqu'aux genoux. Les manches en sont fort

<sup>(7)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 268.

<sup>(9)</sup> Voyez ci-dessus l'article de Brue.

<sup>(8)</sup> Ibid. p. 260 & fuiv.

HABILLE-MENT DE S NEGRES. larges; mais ils les relevent sur leurs épaules, lorsqu'ils ont quelque usage à faire de leurs bras. Leurs hautes-chausses sont ramassées, comme un coussin, par derriere, & au long des cuisses. Ils ont les jambes nues. Pour chaussure, ils portent sous les pieds une semelle de cuir, boutonnée autour du gros orteil, & au-dessus du talon. Par dessus ces habits, ils ont la tête, les membres, & tout le corps chargés de grisgris. Ils portent communément une épée sur l'épaule. D'autres, une zagaye, longue de trois pieds, & d'autres un arc & des sléches. Mais ils ont tous un couteau, attaché au côté (10).

Les femmes n'ont, pour tout habillement, qu'un pagne ou une piece de coton, qui les couvre depuis la ceinture jusqu'aux genoux. Toute la partie supérieure du corps est nue; mais, pour l'ornement, elles se marquent & se peignent le dos de diverses couleurs. Quelquesois néanmoins, elles se pas-

sent (11) une autre piece de coton autour des épaules.

D'autres Voyageurs font la même peinture de l'habillement des Negres, avec très-peu de différence. Le Maire dit que les pauvres n'ont qu'une piece de coton d'un demi pied de largeur, pour couvrir seulement leur nudité; que cette piece est soutenue par une corde, qui leur sert de ceinture, & qu'ils la laissent pendre devant & derriere, comme un ornement dont ils se croyent fort parés; que la chemise (12) ou la robe de coton, qui est en usage parmi les gens de qualité, est de plusieurs couleurs, & de la forme d'une (13) robe de Cordelier, avec des manches fort longues & fort larges; que n'étant pas pliée autour (14) du cou, elle n'a qu'un trou pour y passer la tête, comme les chemises des femmes en Europe; qu'elle ne descend que vers le milieu des (15) cuisses; que les hautes-chausses sont de la même étosse, & tombent depuis la ceinture jusqu'aux genoux; mais qu'étant larges de cinq ou six aunes, elles ont l'air d'une juppe de femme, avec deux trous par le bas, pour y passer les jambes; & que plus elles sont grandes, (16) plus elles sont d'honneur à celui qui les porte. Barbot dit qu'elles se nomment Juba, & que l'étoffe en est épaisse. Les Negres s'en servent particuliérement en hiver. Dans le tems de la chaleur, ils n'ont qu'une chemise de simple toile, avec un petit bonnet de cuir ou d'ozier, étroit en bas & large au sommet. Jannequin ajoûte (17) qu'ils portent un couteau suspendu au cou, & leur zagaye fur l'épaule.

Suivant le même Ecrivain, leur bonnet, tel qu'on vient de le décrire, ressemble au capuchon d'un Jacobin. Le peuple marche pieds nuds; mais les personnes de qualité ont des sandales de cuir, de la forme de nos semelles de souliers, attachées au gros orteil avec une courroie. Quoique leurs cheveux soient courts, ils les ornent assez agréablement de grisgris, de brins d'argent, de cuivre, de corail, &c. Ils ont aux oreilles des pendans d'étain, d'argent, & de cuivre. Ceux qui descendent d'une race servile, n'ont pas la

liberté de porter leurs cheveux.

(10) Jobson, ubi sup. p. 49.

(11) Ibid. p. 55.
(12) Barbot dir que ces étoffes sont rayées de differentes couleurs.

(13) Jannequin dit, p. 36, que la forme est celle d'un surplis de Diacre.

(14) Barbot dit que les unes sont plissées & que d'autres ne le sont pas.

(15) Barbot les fait descendre jusqu'aux talons.

(16) Le Maire, p. 84.

(17) Jannequin, p. 96.

Les femmes & les filles sont nues de la ceinture jusqu'à la tête, à moins que le froid ne les oblige de se couvrir. Le reste du corps est couvert d'un MENT DE S pagne, qui est de toile ou d'étosse de coton, de la grandeur de nos serviettes Negres. d'Europe, & qui leur descend jusqu'au moller. Elles se parent la tête de corail & d'autres bagatelles éclatantes, & leurs cheveux sont rangés avec assez d'art pour former une espece de coeffure d'un demi pied de hauteur. Les plus hautes passent pour les plus belles. Les hommes & les femmes ont les jambes & les bras ornés de corail, d'or, & de verre, suivant leur rang & leur richesse. Mais jusqu'à l'âge d'onze ou douze ans , les garçons & les filles

Suivant Barbot, le peuple des deux sexes n'a qu'un mauvais lambeau d'étoffe pour se couvrir vers la ceinture. Quelques-uns l'attachent à leur ceinture avec un cordon de cuir, le laissant pendre par devant. D'autres joignent ensemble deux ou trois lambeaux de coton, qu'ils font passer sur leurs épaules & sous leurs bras, en ramenant les deux pointes par devant. Les enfans vont tout-à-fait nuds. Les femmes & les filles ne portent qu'une pie e d'étoffe autour de la ceinture, & une autre piece sur la tête en forme de voile. Elles relevent leurs cheveux, & les ornent de brins de corail, d'or & de

verre. Quelques-unes portent une sorte de coeffe (19).

Moore observe que les deux sexes, mais sur-tout les femmes, prennent plaisir à porter un paquet de petites cless à leur ceinture, par la seule vanité

de passer pour riches (20).

sont entiérement nuds (18).

À l'égard de la diéte, Jobson nous apprend que le Peuple ne mange ALIMENS DES qu'une fois le jour, après le coucher du Soleil. Les alimens ordinaires des Negres sont du riz ou quelque autre grain, & des racines. Les femmes prennent soin de faire bouillir le riz dans l'eau, & le présentent chaud à leurs maris. Leur vaisselle est une gourde. Ils prennent leurs mets avec les doigts, & se jettent le morceau dans la bouche. La plûpart aiment mieux se borner à cette simple nourriture, que de se fatiguer à la chasse ou à la pêche. A la vérité ils élevent de la volaille, & n'ignorent pas la maniere de faire des chapons; mais ils en font des échanges pour des colliers de verre, du fer & d'autres marchandises qui leur conviennent. C'est une maxime bien établie parmi eux, que la tempérance dans l'usage des alimens. & la régularité à manger après le tems de la chaleur servent beaucoup à la santé. Jobson, persuadé par leur exemple, conseille aux Anglois le même régime.

Les Negres ne boivent ordinairement que de l'eau, quoiqu'ils usent quelquefois de vin de Palmier, & d'une forte de bierre, qu'ils appellent Bullo, composée des grains du Pays. Mais ils ont une passion si ardente pour les liqueurs fortes des Européens, qu'ils vendent jusqu'à leurs habits pour en acheter (21). L'exemple des hommes n'empêche pas que les femmes ne soient plus réfervées, & ne les autorife pas même à toucher l'eau-de-vie de leurs lévres, à l'exception de quelques favorites des Princes, que leur fituation met au-dessus de l'usage. Le Maire dit que la boisson des Negres est du vin de Palmier, & de l'eau, telle qu'ils la trouvent dans le premier (22) bour-

(18) Le Maire, p. 85.

(21) Barbot, p. 35.

<sup>(19)</sup> Jannequin, p. 96. (20) Le Maire, p. 85.

<sup>(22)</sup> Moore, p. 116.

ALIMENS DES NEGRES. bier; que leur diéte est simple, & consiste principalement dans le sanglet & le kuskus, aliment composé de millet; dans le lait de leurs Chévres & de leurs Vaches, auquel ils joignent de la Volaille, du Poisson, & la chair des animaux qu'ils prennent quelquesois à la chasse; qu'ils tuent rarement leurs Bestiaux, excepté à certains jours de sête (23), & dans d'autres occasions extraordinaires.

Les femmes commencent dès la pointe du jour à faire leur fanglet, parce qu'il demande six heures de préparation. Cet ouvrage employe deux ou trois personnes. On le pile d'abord dans un mortier de bois. On le nettoie ensuite dans une espece de van, qui est fait de seuilles de Palmier; après quoi il ne reste qu'à le faire bouillir avec du lait ou du beurre; ou dans

l'eau avec de la chair, & quelquefois avec du poisson sec.

Le (24) kuskus, qui est le meilleur aliment des Negres, se nettoye & se bat d'abord avec beaucoup de soin. On le pastrit dans l'eau pour en faire une pâte, qu'on divise en plusieurs petits pelotons. Ensuite on les met dans une passoire, sur un pot où l'on a fait cuir la viande pour leur en faire recevoir la vapeur. Ce ragoût est assez agréable, lorsqu'il est préparé avec soin,

& qu'il n'y reste pas de sable; ce qui arrive fort rarement.

Lorsque les Negres vont à la guerre, ils prennent avec eux un petit sac, long d'un pied, & de la grosseur du bras, qu'ils remplissent de kuskus préparé. C'est l'ossi journalier des semmes. Les heures ordinaires de leurs repas sont le milieu du jour & le soir. Ils mangent mal proprement, couchés par terre, & sans autre secours pour prendre leurs alimens, que les doigts & les mains, qu'ils remplissent d'une maniere fort dégoûtante. Les Rois n'ont pas de meilleurs principes de civilité. Cependant ils mangent ordinairement seuls, ou du moins ils n'admettent à leur table que le grand (25) Marbut, & rarement les Seigneurs. Jamais ils n'accordent aux Blancs la permission de les voir manger; ce que l'Auteur attribue à la consusion qu'ils ressentent eux-mêmes de leur grossieret & de leur misere.

Dans le Peuple, tous les Negres d'une même famille mangent ensemble. Leur premier mets est le kuskus. Ils passent ensuite à la chair, qu'ils déchirent avec les doigts; & lorsqu'ils sont rassaisés, ils remettent dans le plat, pour une autre occasion, tout ce qui leur reste entre les mains. Mais ils ne se servent que de la main droite pour porter leurs morceaux à la bouche. L'autre main étant destinée au travail, ils regardent comme une indécence de s'en

toucher la bouche ou le visage (26).

Jannequin fait une peinture fort bizarre de la maniere (27) dont ils se disposent pour leur repas. On couvre la terre d'une natte, qui leur sert de table. On y place le kuskus & les autres mets, dans des gourdes, ou des plats de bois. Chacun s'approche, & se couche de niveau avec la table. Les mains & les doigts commencent alors leur exercice. Tout est avidement déchiré; & l'avidité étant la même à manger, ils se jettent les morceaux dans le gozier, plutôt qu'ils ne les portent à la bouche. Cependant il ajoûte que les Grands mangent avec plus de propreté, & se font mieux servir. En géneral

(24) Ibid. p. 61.

<sup>(23)</sup> Jobson, ubi sup. p. 38. & suiv.

<sup>(25)</sup> Les Marburs affectent alors de ne boire que de l'eau, mêlée de miel.

<sup>(16)</sup> Ils ont commencé à revenir de ces usages barbares

<sup>(27)</sup> Jannequin, p. 87.

les Negres ont l'estomach excellent; il n'y a point d'animaux dont la chair les dégoûte ou les incommode. Ils ne la trouvent point à leur gré s'ils ne ALIMENS DES sont avertis par l'odeur, qu'elle est à demie pourrie. C'est dans cet état qu'ils mangent celle des Eléphans & des Crocodiles. Au contraire, ils ne tuent leurs bestiaux & leur volaille qu'au moment qu'il faut l'apprêter; & comme ils ne la trouvent pas moins bonne dans cette fraîcheur, il y a beaucoup d'apparence qu'ils sont indifférens pour le goût, & que la seule raison qui leur fait manger la chair des Crocodiles & des Eléphans dans un autre état, c'est qu'étant fort dure, ils auroient peine à l'avaller lorsqu'elle est fraîche. Ils n'ont pas proprement de pain. Ils mangent leurs différentes fortes de grains cuits au lait ou à l'eau. Le plus grand usage qu'ils fassent du bled d'Inde est lorsqu'il est verd. Ils le font rôtir sur le charbon dans les épics, & l'avallent comme des poids verds. Leur riz, ils l'employent ordinairement à faire du Pileau, suivant l'usage des Turcs. Enfin ils n'avoient ni l'usage du pain, ni celui de la pâtisserie; mais en se familiarisant avec les Européens,

NEGRES.

I. S.

leurs femmes ont appris d'eux l'art d'en faire, & le pratiquent aujourd'hui

## Mariages & Funérailles des Négres.

N trouve beaucoup de variété dans les Voyageurs sur la forme du mariage des Negres; mais il faut l'attribuer moins à l'incertitude des DES NEGRES. témoignages, qu'à l'inconstance des usages mêmes, qui ne sont pas établis avec assez d'uniformité pour ne pas recevoir quantité de changemens & d'altérations. Jobson nous apprend que tout Negre est en droit de contracter avec une fille qui est en âge d'être mariée, mais que ce n'est jamais sans la participation & même sans le consentement des parens, entre les mains desquels il doit déposer le douaire dont on est convenu. Le Roi, ou le principal Seigneur du Canton, tire aussi quelques droits pour la ratification du Traité. Alors, le mari accompagné de quelques amis de son âge, s'approche le soir, au clair de la Lune, de la maison de sa femme & cherche le moyen de l'enlever. Il y réussit toujours, malgré sa résistance & ses cris. Elle est secondée néanmoins par toutes les jeunes filles du (29) Village ou de la Ville. L'air retentit de leurs gémissemens. Mais comme c'est un simple usage, qui n'a rien de plus férieux, que les efforts des jeunes gens, pour s'opposer au ravisseur, cette comédie se termine toujours par une heureuse chûte de la jeune semme entre les bras de son mari. Elle demeure quelque tems enfermée dans sa maison; & plusieurs mois après, elle ne sort jamais sans un voile, qui doit lui couvrir toute la tête, à l'exception d'un œil. Son douaire est réservé pour le cas où elle survivroit à son mari, parce que l'usage oblige les veuves, qui se remarient, (30) d'acheter un homme, comme elles ont été achetées pour leur premier mariage.

Moore assure qu'un pere marie quelquesois sa fille aussi - tôt qu'elle est

(29) Voyez ci-dessus la Relation de Job

avec succès (28).

<sup>(28)</sup> Labat, Vol. IV. p. 164, & Moore, Ben Salomon.

<sup>(30)</sup> Jobson, ubi sup. p. 53 & 16.

Mariages des Negres.

née, & que les parens ne peuvent jamais rompre cet engagement. La fille même n'est pas libre de prendre un autre mari sans le consentement du premier; mais l'homme a la liberté de disposer autrement de lui même. Les filles sont mariées géneralement fort jeunes. Avant qu'elles ayent quitté la maison paternelle, le mari doit donner aux parens de sa femme deux Vaches, deux barres de ser, & deux cens noix de Kola. Le même Voyageur observe qu'en prenant sa semme, un mari est obligé de faire une sête à laquelle tous les Habitans du même lieu peuvent assister sans invitation. Elle dure trois ou quatre jours. Mais ceux qui s'y trouvent, sans être invités, doivent sournir aux frais, par les présens qu'ils sont au mari. La jeune semme est portée de la maison de son pere à celle de son mari sur les épaules de plusieurs hommes, la tête & le visage couvert d'un voile, qu'elle doit garder jusqu'après la consommation du mariage (31).

Suivant Labat, lorsqu'un jeune Negre du Sénegal a jetté les yeux (32) sur une maîtresse, il s'adresse au pere & à la mere pour solliciter leur consentement; ou si la sille est orpheline, il fait sa demande aux plus proches parens. Comme les parties sont ordinairement d'accord avant que de s'assembler, le marché passe pour conclu lorsque l'Amant a fait au pere les présens établis par l'usage. Ils consistent dans quelques bestiaux, quelques étosses de coton, des colliers de verre & de l'eau-de-vie. Ce devoir n'est pas plutôt rempli, que la jeune semme est conduite à son mari. Il lui offre la main, pour la recevoir dans sa maison; mais il lui ordonne immédiatement d'aller chercher de l'eau, du bois & les autres nécessités du ménage. Elle obéit respectueusement. Le mari se met à souper. Elle ne soupe qu'après lui; & demeu-

rant en silence, elle attend son ordre pour l'aller trouver au lit. Le douaire, suivant un autre Voyageur (33), consiste en quelques Veaux qui doivent être donnés au pere, & qui ne surpassent jamais le nombre de cinq. L'exécution de cette Loi faisant toute l'essence du mariage, le mari & la femme se metrent sur le champ au lit. Si la femme est garantie vierge, avantage fort rare dans ce Pays, on couvre le lit d'un drap de coton blanc, & les marques fanglantes de la virginité font exposées aux yeux de l'assemblée. Ensuite on porte le drap en procession dans toute la Ville, au son des instrumens, qui font retentir les louanges de la jeune femme & ses plaisirs. Mais si la virginité ne se déclare pas par des preuves, le pere est obligé, sur la demande du mari, de reprendre sa fille & de rendre les Veaux. Cette disgrace est rare, parce qu'on prend soin d'examiner la fille avant le mariage, & qu'elle n'est demandée qu'après une parfaite conviction. D'ailleurs le malheur d'une fille n'est jamais irréparable. Si elle ne peut demeurer femme de celui qui l'avoir épousée, elle devient la concubine d'une autre; & le pere est toujours sûr de trouver des marchands qui la recherchent.

Jannequin rapporte qu'un mari reçoit sa femme nue des mains du pere, & qu'il se rend avec elle devant un Marbut, qui leur fait avaler un peu de sable, avec d'autres cérémonies, & qui leur ordonne de consommer le mariage dans la nuit suivante. La mariée se couche sur une peau de Bouc blanc. Si les marques de sa virginité ne paroissent pas le lendemain, le mari est

(32) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 299.

<sup>(31)</sup> Moore, p. 131. (33) Le Maire, p. 96.

en (34) droit de la répudier sur le champ. Jannequin ajoûte que les jeunes -Négresses ont tant de réserve sur cet article, qu'elles perdroient plutôt la DES NEGRES.

vie que de se laisser corrompre avant le mariage.

Les Negres de la Gambra sont plus portés dans ces occasions à cacher (35) leur disgrace qu'à la publier. Une fille, après avoir eu deux ou trois enfans, n'en passe pas moins pour vierge; ou du moins le mari paroît content de son sort, parce qu'il ne pourroit faire éclater ses plaintes sans causer un grand scandale. Barbot observe (36), qu'en Afrique comme en Europe, les goûts sont fort partagés sur ce qui rend une semme aimable. Les uns veulent des

vierges. D'autres comptent pour rien cette qualité.

Tous les Voyageurs conviennent qu'un Negre peut prendre autant de temmes qu'il est capable d'en nourrir; mais qu'il n'y en a qu'une (37) qui jouisse des privileges du mariage, & qui ne s'éloigne jamais du mari. Du tems de Jobson, les Anglois donnoient à ces véritables épouses le nom de Handwifes, c'est-à-dire, Femmes de la main, parce qu'ils les trouvoient sans cesse à côté de leurs maris. Elles sont dispensées de plusieurs travaux pénibles, qui sont le partage des autres. Cependant elles ne mangent ni avec leurs maris, ni dans leur présence. Jobson parle avec étonnement de la bonne intelligence qui regne entre toutes ces femmes. Elles se retirent le soir dans leurs cabanes. Elles y attendent l'ordre de leur mari commun; & le matin, elles vont le saluer à genoux, en mettant la main sur sa cuisse (38).

Moore assure que plusieurs Negres ont jusqu'à cent semmes. Il connoissoit un assez gros Village, près de Bruko, qui n'étoit composé que des semmes,

des entans, & des Esclaves d'un seul homme (39).

Ce n'est pas sans raison que les Rois Negres & les Grands, qui ont plusieurs maisons, tiennent leurs femmes séparées: comme ils changent souvent de rélidence, ils ne trouveroient jamais une habitation prête à les recevoir avec

une fuite si nombreuse.

Quoique la condition des femmes soit égale par rapport au mari, c'est néanmoins la premiere mariée, du moins lorsqu'elle a des enfans, (40) qui passe pour la maîtresse, & qui conserve essectivement une certaine supériorité dur les autres. Barbot confirme cette remarque. Il ajoûte même qu'un Roi, lorsqu'il commence à s'ennuyer de sa premiere femme, lui assigne des terres pour sa subsistance, des Esclaves, un logement convenable, & qu'il en choisit une autre pour occuper la même place à la tête de son Serrail (41).

Dans le cas de l'adultere, les deux coupables, suivant Jobson, sont vendus pour l'esclavage étranger, sans espérance d'être jamais rachetés. Cette punition est celle des plus grands crimes, car les supplices capitaux sont rares parmi les Negres. On prend soin que ces Esclaves soient vendus aux Portugais, parce qu'on est sûr alors qu'ils seront transportés au-delà des Mers (42).

Barbot observe que la jalousie est une passion fort vive parmi les Negres.

(34) Barbot dit un drap blanc, p. 35.

(35) Jannequin, p. 131. (36) Moore, p. 132.

(37) Barbot, p. 135.

Makilmah.

(39) Moore, p. 133.

(40) Afrique Occidentale, p. 30 & suiv.

(41) Barbot, p. 36.

(42) Jobson, ubi sup. p. 53.

<sup>(38)</sup> A Cap de Monte, suivant Barbot, p. 117, la principale femme est nommée Tome III.

MARIAGES DES NEGRES.

S'ils surprennent une semme dans l'acte ouvert de l'insidélité, ils tuent l'adultere, & répudient la semme. Elle retourne chez ses parens, qui sont obligés de la recevoir, & de restituer les (43) présens du mari. Dans plusieurs Cantons néanmoins, ils poussent (44) l'indissérence jusqu'à sousser qu'on couche avec leurs semmes. La semme de Lali, un des principaux Officiers du Damel, ayant donné sujet à son mari de soupçonner sa sidélité, il auroit pû se faire justice de ses propres mains; mais elle étoit d'une si haute naissance, que par considération pour sa famille, il prit le parti de porter ses plaintes au Roi. L'accusation sut trouvée juste, & le Damel vendit la coupable au Directeur François. Ses parens la racheterent secrettement; mais ils la sirent aussi-tôt passer dans un autre Royaume (45).

Moore assure aussi que le mari d'une semme adultere est en droit de la vendre pour l'esclavage, ou de la chasser sans aucune indulgence, avec tous les enfans qu'il a d'elle. Entre les enfans, il est libre de retenir ceux qui sont assez grands pour lui rendre quelque service; & dans la suite il peut rappeller les autres, à mesure qu'ils deviennent capables de lui être utiles. Mais si sa semme est enceinte dans le tems du crime, il est obligé, pour la

vendre ou la répudier, d'attendre qu'elle soit délivrée (46).

Malgré la rigueur de ces loix, la plûpart des Negres se trouvent honorés que les Blancs de quelque distinction daignent coucher avec leurs semmes, leurs sœurs & leurs filles. Ils les offrent souvent aux principaux Officiers des Comptoirs. Le Maire, Jannequin, & d'autres Voyageurs (47) rendent là-dessus le même témoignage. Barbot ajoûte seulement que c'est l'intérêt qui les rend si lâches, & qu'il n'y a rien de sacré qui les arrête, lorsqu'ils esperent quelque prosit (48).

Le Maire raconte que leurs femmes ont beaucoup d'inclination pour la galanterie, & qu'elles font passionnées pour les caresses des Blancs. Cependant elles ont le cœur mercénaire, & toutes leurs (49) faveurs doivent être payées. Mais Barbot ajoûte qu'elles se contentent d'un prix fort léger. Elles ont, dit-il, la taille belle, les yeux vifs, la couleur d'un noir fort brillant, & l'air extrêmement lascif. Cette passion, qu'elles déguisent peu pour le commerce des Blancs, trouble souvent la tranquilité des mariages (50).

Les travaux pénibles du ménage font le partage des femmes. Non seulement elles préparent les alimens & les liqueurs, mais elles sont chargées de la culture des grains & du tabac, de broyer le millet, de filer & de sécher le coton, de fabriquer les étoffes, de fournir la maison d'eau & de bois, de prendre soin des Bestiaux; ensin de tout ce qui appartient à l'autre sexe dans des Régions mieux policées. Elles ne mangent jamais avec leurs maris. Tandis que les hommes (51) passent le tems dans une conversation oisive, ce sont leurs femmes, qui veillent à les garantir des mouches, & qui leur servent la pipe & le tabac. Quoique cette subordination soit établie par un long usage, un mari (52) ne néglige rien pour l'entretenir. Moore l'attribue au Mumbo

<sup>(43)</sup> Barbot, ibid.

<sup>(44)</sup> Ibid. p. 117.

<sup>(45)</sup> Labat, ubi sup. Vol. IV. p. 190. (46) Moore, p. 133.

<sup>(47)</sup> Lo Maire, p. 102.

<sup>(48)</sup> Jannequin, p. 99.

<sup>(49)</sup> Barbot, p 36. (50) Le Maire, p. 102.

<sup>(51)</sup> Barbot, p 34.

<sup>(52)</sup> Jobson, wissup. p. 54.

Jumbo, épouvantail dont on donnera bientôt la description. Cet expédient, dit-il, étoit nécessaire dans un Pays où la pluralité des femmes semble de- DES NEGRES, mander qu'elles soient plus soumises. Il observe qu'un mari fatigué d'une femme, a toujours la liberté de s'en défaire, en perdant ce qu'il a donné pour son mariage; & qu'elle n'est pas moins libre de le quitter en lui restituant ce qu'elle a reçu. Mais si le Roi fait présent d'une semme à quelque Seigneur de sa Cour, il n'y a pas de prétexte qui autorise le mari à l'abandonner, quoique le Prince ait toujours droit de la reprendre (53).

Entre les Negres Mahométans, il y a des degrés de parenté qui ôtent la liberté de se marier. Un homme ne peut épouser deux sœurs. Le Damel, qui avoit violé cette Loi, reçut en secret la censure & les reproches des Mar-

buts (54).

La facilité des femmes à se délivrer de leur fruit dans l'accouchement, Enfans des paroîtroit incroyable si elle n'étoit attestée par tous les Voyageurs. Elles ne Negres. jettent pas un cri; elles ne poussent pas même un soupir. Après le travail, elles se lavent long-tems. L'enfant est lavé avec le même soin. On l'enveloppe dans un pagne, sans aucun lange qui le serre, dans l'opinion que cette contrainte n'est propre qu'à le rendre tortu ou difforme. Dès le douziéme ou le quinziéme jour de sa naissance, la mere commence à le porter sur son dos, & ne le quitte jamais (55), de quelque travail qu'elle soit occupée. On voit ordinairement sortir les femmes, le jour même, ou le lendemain de leur délivrance. L'enfant reçoit son nom un mois après qu'il est né, avec la cérémonie de lui raser la tête & de la frotter d'huise (56), dans la présence de cinq ou six témoins. Les noms les plus communs sont pris des Mahométans. Ainsi les garçons s'appellent Omar, Guiah, Dimbi, Maliel, &c. & les filles, Fatima, Alimata, Komba, Komegain, Warsel, Hengay, &c. Chaque jour au matin, l'enfant est lavé dans l'eau froide, & (57) frotté d'huile de Palmier. Jusqu'au tems où la mere commence à le porter sur le dos, on le laisse ramper nud sur la terre, sans autre attention que celle de le nourrir. Ensuite il est enveloppé dans un pagne; & la mere s'en charge, pour ne le plus quitter un moment. On le lui attache entre les deux épaules, les jambes avancées sur le devant de chaque côté, sans que les exercices les plus violens lui fassent perdre cette situation (58).

Le même Auteur, & plusieurs autres, attribuent leurs nez plats & la forme de leur ventre à cette maniere de les porter, qui les expose à heurter le nez contre le dos de leur mere, lorsqu'elle se leve ou qu'elle se baisse, & qui leur fait avancer le ventre pour reculer la tête. Moore reconnoît qu'ils ne naissent point avec le nez plat; mais il prétend que si la mere aime les nez de cette forme, elle la donne à celui de son enfant (59), à force de le presser en le lavant. Le Maire n'a pas remarqué que les Negres, en général, aiment les nez plats & les grosses lévres. Au contraire, il assure qu'à l'exception de la couleur, leurs idées de beauté sont les mêmes qu'en France; c'està-dire, qu'ils aiment de grands yeux, une petite bouche, de belles lévres, &

(53) Afrique Occidentale. Vol. III. p. 301. & suivantes.

(54) Ibid. p. 299.

(55) Moore, p. 57. & 133.

(57) Ibid. Vol. II. p. 302.

(58) Le Maire, p. 102.

<sup>(56)</sup> Afrique Occidentale, Vol. III. p. 188.

<sup>(59)</sup> Moore, p. 131.

ENFANS DES NEGRES. un nez bien proportioné. On voit des Négresses aussi bien faites, & d'une taille aussi fine que les plus belles semmes de l'Europe. Elles ont la peau extrêmement douce, & communément plus d'esprit que les hommes (60).

Leur tendresse est excessive pour leurs enfans. Elles ne leur épargnent aucun soin jusqu'à ce qu'ils soient en état de marcher seuls. Alors, sans relâcher rien de leur attention pour les nourrir & les élever, elles paroissent s'embarrasser peu de leur instruction. Ils se fortissent en croissant; & leur constitution devient si vigoureuse, qu'ils ne connoissent gueres d'autre maladie que la petite vérole. Mais comme ils sont élevés dans une oissveté continuelle, ils deviennent si paresseux, que s'ils n'étoient pas pressés par la nécessité, ils ne prendroient pas la peine de cultiver leurs terres. Aussi leur travail ne surpasse-t'il gueres leurs besoins. Si leur Pays n'étoit extrêmement fertile, ils seroient exposés tous les ans à la famine, & forcés de se vendre à ceux qui leur offriroient des alimens. Ils ont de l'aversion pour toutes sortes d'exercices, excepté la danse & la conversation, dont ils ne se lassent jamais (61).

Les jeunes filles affectent beaucoup de modestie & de réserve, sur-tout lorsqu'elles sont en compagnie. Mais prenez-les à part, vous les trouvez fort obligeantes, & disposées (62) à ne rien refuser, pour quelques brins de corail, ou pour un mouchoir de foie. Celles qui fe croyent de race Portugaise, & qui prétendent aussi à la qualité de Chrétiennes, sont plus réservées que les Mandingos; quoiqu'elles ne fassent pas scrupule de vivre sans la cérémonie du mariage avec un Blanc qui est capable de les entretenir. Une femme, après avoir mis au monde un enfant, demeure privée pendant trois ans du commerce de son mari, du moins si son fruit (63) vit aussi long-tems. Elle le févre alors, & reprend fes droits au lit conjugal. L'opinion commune du Pays, est que le lait des femmes s'altere par le commerce des hommes, & que les enfans en contractent de grandes maladies. Cependant l'Auteur doute que de vingt femmes, il y en ait une qui soit capable d'une si longue privation. Il en a vû foupçonner un grand nombre de manquer à la fidélité de leur état, par la feule raison que l'enfant qu'elles allaitoient, ne jouissoit pas d'une bonne santé (64).

Funerailles Des Negres. Aussi-tôt qu'un Negre a rendu le dernier soupir, sa famille denne avis de sa mort au voisinage, par des cris aigus & des lamentations qui attirent beaucoup de monde autour de la Cabane. Les cris des assistant le joignent à ceux de la famille. Mais pour les funérailles, chaque Canton a ses propres

ulages (65).

En géneral ils y apportent tous beaucoup de formalités & de cérémonies. Un Marbut lave le corps, & le couvre des meilleurs habits qu'il ait portés pendant sa vie. Les parens & les voisins viennent faire successivement leurs lamentations, & proposer au mort plusieurs questions ridicules. L'un lui demande s'il n'étoit pas content de vivre avec eux, & quel tort on lui a jamais sait; s'il n'étoit pas assez riche; s'il n'avoit pas d'assez belles semmes, &c. Ne recevant point de réponse, ils se retirent l'un après l'autre après la mê-

<sup>(60)</sup> Le Maire, p. 132.

<sup>(61)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 303.

<sup>(61)</sup> Moore, p. 121.

<sup>(63)</sup> Ibid. p. 35.

<sup>(64)</sup> Ibid. p. 133.

<sup>(65)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 73-

me cérémonie. D'un autre côté, les Guiriots chantent les louanges du Funerailles

mort (66).

FUNERAILLES DES NEGRES.

L'usage géneral est de saire un Folgar (67) pour toute l'Assemblée. On tue quelques Veaux. On vend des Esclaves, pour acheter de l'eau-de-vie. Après la sête, on ôte le toît de la Cabane où le mort doit être enterré. C'est celle qui lui servoit de demeure. On renouvelle les cris & les plaintes. Quatre personnes soutenant une piece d'étosse quarrée, qui cache le corps à la vûe des assistans, le Marbut lui prononce quelques mots dans l'oreille, après quoi il est couvert de terre, & l'on replace le toît ou le dôme de la Maison, auquel on attache un morceau d'étosse, de la couleur que les Parens aiment le plus. On plante ensuite un poteau, où l'on suspend l'arc, le carquois & la zagaye du mort. On met près de sa sosse un pot de kuskus & un pot d'eau, qui doivent lui servir pour la provision d'une année; car les Negres s'imaginent que la mort n'ôte pas l'appétit. Dans plusieurs Cantons ils entourent la Cabane d'une haye d'épine ou d'un grand sossé, pour garantir le cadavre de l'approche des bêtes services. Le deuil & les lamentations durent huit jours après l'enterrement.

Si c'est un garçon qui meurt, l'éloge funébre est chanté par les semmes & les jeunes filles. Les jeunes gens du même âge courent dans toutes les rues de la Ville, le cimeterre nud à la main, & sont retentir le cliquetis de leurs armes

lorsqu'ils se rencontrent (68).

A la mort du Roi ou d'un Grand, on fixe un tems pour les cris; c'est ordinairement un mois ou quinze jours après le décès. Il s'assemble alors des légions de Negres à la maison du mort. Tous les Habitans des lieux voisins y envoyent des Vaches, du riz, avec quantité de Volaille qu'on distribue à tous les assistans, & l'on tient ainsi table ouverte pendant trois ou quatre jours. Les cris commencent au lever du Soleil & durent jusqu'au soir; après quoi l'on passe la nuit à danser, à chanter, au milieu de la bonne chere & des

liqueurs, jusqu'au retour de la lumiere.

Moore fut invité à l'enterrement d'un Seigneur du Pays, & nous en fait cette description. On creusa une fosse de six ou sept pieds de long, sur deux de large & trois de prosondeur. Le corps y sur placé décemment, dans un drap blanc de coton. Tous les assistants avoient la tête nue & leur bonnet à la main. Ensuite on mit en croix sur le corps quantité de batons fendus qui furent couverts de paille pour soutenir la terre; le trou sur rempli, & les assistants marcherent long-tems sur la terre, pour la rassermir (69). Ceux qui négligent d'entourer la sépulture, d'une haye d'épine ou d'un sossé, ont quelquesois le chagrin de trouver le corps dévoré un jour ou deux après l'enterrement. Dans d'autres endroits, ajoûte (70) Moore, les cérémonies sunébres durent sept ou huit jours; & si le mort est un garçon, tous les jeunes gens de son âge courent le cimeterre à la main, comme s'ils le cherchoient encore.

Dans plusieurs Cantons, le corps est conduit à la sépulture par rous les Habitans du lieu, mais enterré nud dans une fosse qu'on bouche aussi - tôt

(66) Ibid.

(67) C'est-à-dire un Bal, ou une Fêter

(69) Moore, p. 129 & suiv-

(70) Ibida

<sup>(68)</sup> Le Maire, p. 97. & suiv.

sans aucune autre formalité. On éleve seulement sur la fosse, une hute ronde DES NEGRES. à peu près de la forme de nos glacieres.

Après la mort d'un Negre, si le Roi n'a pris aucune mesure pour s'emparer de son bien, ce sont ses freres, ses sœurs, & ses autres parens qui se mettent en possession de l'héritage, avec peu d'égard pour les enfans, lorsqu'ils ne sont point en âge de faire valoir leurs droits (71).

MUSIQUE DES MEGRES.

Tous les Habitans de cette partie de l'Afrique sont passionnés pour la Musique & la Danse. Ils ont inventé plusieurs sortes d'instrumens, qui répondent à ceux de l'Europe, mais qui sont fort éloignés de la même perfection. Ils ont des Trompettes, des Tambours, des Epinettes, des Luths, des Flutes, des Flageolets, & jusqu'à des Orgues.

Les Negres de Galam & de la Gambra, comme ceux de tous les Pays où l'on trouve des Eléphans, ont une forte de Trompette, composée (72) d'une dent de cet animal; c'est-à-dire, d'une des dents intérieures, qu'ils polissent au-dedans comme au-dehors, pour la réduire à la grosseur convenable. Ils en ont de différentes grandeurs, qui produisent différens sons. Cependant ils

n'en tirent qu'une sorte de bruit confus, qui a fort peu d'agrément.

Leurs Tambours sont des troncs d'arbre creusés, & couverts du côté de l'ouverture, d'une peau de Chévre ou de Brebis, assez bien étendue. Quelquefois ils ne se servent que de leurs doigts pour battre; mais plus souvent ils employent deux bâtons à tête ronde de grosseur inégale, & d'un bois fort dur & fort pésant, tel que le pin ou l'ébene. La longueur & le diamétre des Tambours sont aussi différens, pour mettre de la variété dans les tons. On en voit de cinq pieds de long, & de vingt ou trente pieds (73) de diamétre, Mais en général, le son en est mort, & moins propre à réjouir les oreilles ou à réveiller le courage, qu'à caufer de la triftesse & de la langueur. Cependant c'est leur instrument favori, & comme l'ame de toutes leurs fêtes (74).

Les Tambours des Mandingos sont longs d'une aune, sur environ vingt pouces de diamétre au sommet; mais ils diminuent vers le fond. Ils sont composés d'une seule piece de bois & couverts d'une peau de Chevreau. Ils ne battent que d'une seule baguette (75) & de la main gauche. Jobson leur donne un autre petit Tambour, qu'ils tiennent sous le bras gauche, & sur lequel ils font agir les doigts de la même main, tandis qu'ils battent de la droite avec un bâton courbé. Le Negre accompagne le son de cet instrument de celui de sa voix, ou plutôt de ses hurlemens. La figure du Musicien, relevée par quantité de grimaces, & le bruit d'une si étrange musique, forment ensemble (76) un horrible amusement.

Dans la plûpart des Villes, les Negres ont un grand instrument qui a quelque ressemblance avec leur Tambour, & qu'ils nomment Tontong. On ne le fait entendre qu'à l'approche de l'ennemi, ou dans les occasions extraordinaires, pour répandre l'allarme dans les Habitations voitines. Le bruit du

tontong se communique jusqu'à six ou sept milles (77).

(71) Johson, p. 70. & Labat, Vol. III. p. ys. & Barbot , p. 52.

(72) les mêmes, ibid.

(73) Il est clair que c'est une erreur, & qu'il faux ici pouces au lieu de pieds.

(74) On a vû ci - dessus qu'à Bissao, cet instrument s'appelle Bontalon.

(75) Labat . Vol. II. p. 229.

(76) Moore, p. 64. (77) Jobson, p. 106.

NEGRES-

Le plus commun des trois instrumens que Jobson vit sur la Gambra, est composé d'une grande gourde, qui en fait le ventre, & d'un long cou, sans touches, avec cinq ou six cordes, & de petites cless pour les monter. C'est le seul instrument de Musique que les Negres touchent avec les doigts. Souvent ils l'accompagnent du petit Tambour qu'on a décrit. Sur les Côtes de la Mer, ils ont un instrument fort convenable pour la chambre d'un malade. C'est une sorte de Luth, composé d'une piece de bois creux (78) & couvert de cuir, avec deux ou trois cordes de crin. Il est orné de petites plaques de fer, & d'anneaux, comme les Tambours des Basques.

Les Flutes & les Flageolets des Negres ne sont que des roseaux percés. Ils s'en servent comme les Sauvages de l'Amérique, c'est-à-dire fort mal, & toujours sur les mêmes tons. Ils n'en tireroient pas d'autres de nos fluttes de

l'Europe (79).

Mais leur principal instrument est celui qu'ils nomment Balafo (80), que Jobson nomme Ballard. Il est élevé d'un pied au-dessus de la terre & creux par dessous. Du côté supérieur, il a sept petites cless de bois rangées comme celles d'une Orgue, ausquelles sont attachées autant de cordes ou de fils d'archal de la grosseur d'un tuyan de plume, & de la longueur d'un pied, qui fait toute la largeur de l'instrument. A l'autre extrêmité sont deux gourdes, suspendues comme deux bouteilles qui reçoivent & redoublent le son. Le Muficien est assis par terre vis-à-vis le centre du Balafo, & frappe les clefs avec deux batons d'un pied de longueur, au bout desquels est attachée une balle ronde, couverte d'étoffe, pour empêcher que le son n'ait trop d'éclat. Au long des bras, il a quelques anneaux de fer, d'où pendent quantité d'autres anneaux qui en soutiennent de plus petits, & d'autres pieces du même métal. Le mouvement que cette chaîne reçoit de l'exercice des bras, produit une espece de son musical, qui se joint à celui de l'instrument, & qui forme un retentissement commun dans les gourdes. Le bruit en doit être fort grand, puisque l'Auteur l'entendoit quelquefois d'un bon mille d'Angleterre (81).

Le Balafo, suivant cette description, doit être le même instrument que le Maire fait consister dans une rangée de cordes de dissérentes (82) grandeurs, étendues, dit-il, comme celles de l'Epinette. Il jugea qu'entre des mains capables de le toucher, il seroit fort harmonieux. Moore raconte qu'ayant été reçu à Nakkaway fur la Gambra , au fon d'un Balafo , il lui trouva dans l'éloignement beaucoup de ressemblance avec l'Orgue. Mais la description qu'il en donne paroît un peu différente. Il étoit composé, dit-il, d'environ vingt pipes d'un bois fort dur & fort poli, dont la longueur & la grosseur alloient en diminuant. Elles étoient jointes ensemble avec de petites courroyes d'un cuir fort mince, cordonnées autour de plusieurs petites verges de bois. Sous les pipes étoient attachées douze ou quinze calebasses de grosseur inégale, qui produisoient le même effet que le ventre d'un Clavecin. Les Negres, ajoute Moore, frappent sur cet instrument avec deux baguettes, couvertes d'une peau fort mince de l'arbre qui se nomme Siboa, ou d'un cuir leger 2

pour adoucir le son (83).

<sup>(7°)</sup> Le Maire, p. 83.

<sup>(79)</sup> Labat, Vol. II. p. 333. (80) Moore écrit Balafeu.

<sup>(81)</sup> Jobson, p. 106. & suiv.

<sup>(82)</sup> Le Maire, p. 82.

<sup>(83)</sup> Moore, p. 119. Froger, p. 477-

Labat décrit aussi le même instrument avec quelques dissérences; ce qui Musique des vient peut-être de la différente forme qu'il a dans divers Cantons, Il observe que parmi les Foulis, le Balafo est composé de six batons de bois fort dur, de la largeur d'un pouce, & de quatre ou cinq lignes d'épaisseur. Le plus long l'est d'environ dix-huit pouces; & le plus court, de sept ou huit. Ils sont rangés sur une perire table, haute d'un pied, à laquelle ils sont attachés avec des courroyes d'un très-beau cuir, cordonnées autour de quelques petites verges, pour mettre quelque distance entre chaque baton. Dessous, on suspend plusieurs calebasses rondes, d'inégale grandeur; les plus grandes font fous les plus grands batons, & les autres dans la même proportion. Cer instrument, dit l'Auteur, ressemble beaucoup à l'Orgue, & rend un son fort agréable. On joue comme sur le Tympanon, avec deux baguettes, dont le bout est revêtu de cuir pour adoucir le son (84). Ceux qui tont profession de jouer du Balaso sont des Negres d'un caractere singulier, & qui paroissent également faits pour la Poesse & pour la Musique. On les compareroit volontiers aux anciens Bardes des Isles Britanniques. Tous les Voyageurs François qui ont décrit le Pays des Jalofs & des Foulis, les ont nommés Guiriois. Jobson leur donne le nom de Juddies, qu'il rend en Anglois par (85) Fidler. Peut-être celui de Guiriot est-il en usage parmi les Jalots, & celui de Juddies parmi les Mandingos.

> Barbot dit que dans la langue des Negres du Sénegal, Guiriot fignifie Bouffon, & que le caractere de ceux qui sont distingués par ce nom répond affez à cette idée. Les Rois & les Seigneurs du Pays en ont toujours près d'eux un certain nombre, pour leur propre amusement & pour (86) celui des Etrangers qui paroissent à leur Cour. Jobson observe que tous les Princes & les Négres de quelque distinction sur la Gambra, ne rendoient jamais de visite aux Anglois, sans être accompagnés de leurs Juddies ou de leur Musique. Il les compare aux Joueurs de Harpe Irlandois. Leur usage est de s'asfeoir à terre, comme eux, un peu éloignés de la Compagnie. Ils accompagnent leurs instrumens de diverses chansons, dont le sujet ordinaire est l'antiquité, la Noblesse & les exploits de leur Prince. Ils en composent aussi sur les circonstances; & l'espoir du moindre présent leur faisoit faire sou-

vent des impromptus à l'honneur des Anglois (87).

Quoique les Negres n'ayent pas la moindre étincelle d'esprit, & qu'à peine ayent-ils les premieres lueurs du sens commun, ils sont flattés qu'on leur attribue les plus brillantes qualités. L'office des Guiriots est de rendre ce service à leur vanité. Ils sont toujours chargés d'un Tambour, de quatre ou cinq pieds de longueur, qu'ils battent avec les mains ou deux petites baguettes. Ils ont aussi des Tambours à la Moresque, qui ont la forme de nos corbeilles d'Europe, & dont le dessus est traversé de plusieurs petites cordes qu'ils pincent d'une main, tandis qu'ils battent de l'autre (88).

Barbot dit que les Guiriots ont seuls le glorieux privilège de porter l'Olamba, Tambour royal, d'une grandeur extraordinaire dans toutes ses dimensions; & qu'ils marchent à la guerre devant le Roi avec cet instrument.

<sup>(84)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 332.

<sup>(87)</sup> Jobson, p. 107.

<sup>(85)</sup> Violon ou Menetrier.

<sup>(88)</sup> Le Maire, p. 82.

<sup>(86)</sup> Barbot, p. 55.

Le Guiriot qui est honoré de ce fardeau le porte suspendu au cou, & bat avec deux petites baguettes, en y joignant le son de 1a voix. Le même Auteur fait

aussi la description de leurs Tambours moresques (89).

Les Negres sont si sensibles aux éloges des Guiriots, qu'ils les payent fort liberalement. L'Auteur leur a vû pousser la reconnoissance jusqu'à se dépouiller de leurs habits pour les donner à ces lâches flateurs. Mais un Guiriot qui n'obtiendroir rien de ceux qu'il a loués, ne manqueroir pas de changer ses louanges en satyres, & d'aller publier dans les Villages tout ce qu'il peut inventer d'ignominieux pour ceux qui ont trompé ses espérances; ce qui passe pour le dernier affront parmi les Negres. On regarde comme un honneur extraordinaire d'être loué par le Guiriot du Roi. On ne croit pas le récompenser trop en lui donnant deux ou trois Veaux, & quelquesois la moitié de ce qu'on possede. Ils ne trouvoient pas, dit le Maire, les François si bien disposés à payer leurs complimens (90).

Les chansons & les discours ordinaires des Guiriots consistent à repeter cent fois; Il est grand homme, il est grand Seigneur, il est riche, il est puissant, il est génereux, il a donné du Sangara, nom qu'ils donnent à l'eaude-vie, & d'autres lieux communs de la même nature; avec des grimaces & des cris insupportables. Entre plusieurs expressions de cette sorte, qu'un Musicien Negre adressoit à quelques François, il leur dit qu'ils étoient les Esclaves de la tête du Roi; & ce compliment fut regardé dans le Pays comme

un trait merveilleux (91).

Les Guiriots acquerent ainsi des richesses, qui les distinguent beaucoup du commun des Negres. Leurs femmes sont souvent mieux parées en cristal & en pierres bleues que les Reines & les Princesses. Mais la plûpart (92) poussent à l'excès le déréglement des mœurs. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'avec tant de passion pour la Musique, les Negres méprisent les Guiriots jusqu'à leur refuser les honneurs communs de la sépulture. Au lieu de les enterrer, ils mettent leurs corps dans le trou de quelque arbre creux, où ils ne sont pas long-tems à pourrir. Ils donnent pour raison de cette conduite, que les Guiriots vivent dans un commerce familier avec (93) le diable, qu'ils nomment Horé. Labat s'accorde fort bien ici avec Jobson. Il prétend (94) que la plûpart des Negres, sur-tout ceux qui sont un peu distingués du Peuple, s'accordent à regarder les Musiciens comme infâmes, quoique le besoin qu'ils en ont pour leurs plaisirs les empêche d'en marquer cette opinion pendant leur vie; mais aussi-tôt qu'ils sont morts, le mépris public se déclare par l'obstacle qu'on met à leur sépulture. On ne permet pas même qu'ils soient jettés dans l'eau, parce qu'on s'imagine que leurs cadavres empoisonneroient la Riviere & les Poissons; comme c'est la même crainte pour les grains & les fruits, qui les fait exclure de l'enterrement ordinaire. Il ne paroît pas que les autres peuples de l'Afrique soient dans les mêmes principes sur la profession des Guiriots; car tandis que les Princes Jalofs se croiroient deshono-

<sup>(89)</sup> Barbot appelle l'Olamba, Lonlam-

<sup>(90)</sup> Barbot, ibid. (91) Barbot, ubi sup.

Tome III.

<sup>(92)</sup> Jobson, p. 107. & suiv.

<sup>(93)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 330.

<sup>(94)</sup> Jobson, ubi sup.

NEGRES.

rés d'avoir touché quelque instrument, les Foulis se font gloire d'en manier

DANSEDES habilement plusieurs (95).

La danse n'est pas moins chere aux Negres que la Musique. Dans quelque lieu que le Balafo se tasse entendre, on est sûr de trouver un grand concours de Peuple, qui s'affemble pour danser nuit & jour, jusqu'à ce que le Musicien soit épuisé de fatigues. Les femmes ne se lassent point de cet exercice. Elles ont les pieds légers & les genoux fort fouples. Elles panchent la tête d'un air gracieux. Leurs mouvemens sont vifs & leurs attitudes agréables. Elles dansent ordinairement seules, & les assistants leur applaudissent en battant des mains par intervalles, comme, pour soutenir la mesure. Les hommes dansent l'épée nue à la main, en la secouant & la faisant luire en l'air, avec

d'autres galanteries dans le goût de leur nation (96).

Mais, fans le fecours du Balafo, toutes les femmes qui ont l'humeur vive & galante prennent plaisir à danser le soir, sur-tout (97) aux changemens de la Lune. Elles dansent en rond, en battant des mains, & chantent tout ce qui leur vient à l'esprit, sans sortir de leur premiere place; à l'exception de celles qui sont au milieu du cercle. Les plus jeunes qui se saisssent ordinairement de cette place, tiennent, en dansant, une main sur la tête, & l'autre sur le côté, jettent le corps en avant, & battent du pied contre terre. Leurs postures sont fort lascives, sur-tout lorsqu'un jeune homme danse avec elles. Dans ces bals fréquens, une calebasse ou un chaudron leur sert d'instrument de musique, car elles aiment beaucoup le bruit (98).

Elles paroissent charmées qu'un Blanc leur tienne compagnie à boire ou à danser. Mais si la liqueur vient de quelque Européen qu'elles ne connoissent point, elles ne boivent point sans désiance, & la crainte du poison leur fait

demander qu'il boive le premier (99).

Un Directeur François ayant été invité au Folgar des Negres, dans le Village de Jean Barre, à l'embouchure du Sénegal, trouva leurs attitudes immodestes. Cependant il fit réflexion qu'ils en pouvoient juger différemment. Après le bal, qui dura toute la nuit, le Directeur se retira. Mais à peine étoit-il endormi, qu'il fur réveille par une sérenade qu'on lui donna sous sa fenêtre. Il fit distribuer de l'eau-de-vie aux Musiciens, pour les congédier. Cette liberalité, qu'ils prirent pour un encouragement, leur fit redoubler le bruit avec

tant d'importunité, qu'il prit le parti d'abandonner le Village (1).

Dans une autre occasion, le même Directeur reçut une fête & un bal public d'un Prince Fouli. Tous les jeunes gens du Village & des lieux voifins s'y rendirent avec empressement, pour faire connoître à des Etrangers que leur Prince honoroit de son amitié, le plaisir qu'ils prennent à la danse & aux instrumens. Pendant que les jeunes gens des deux sexes s'employent à ces exercices, les plus âgés sont assis autour de la personne pour qui le Folgar est ordonné, & s'entreriennent avec beaucoup de décence & de gravité. On a déja remarqué que la conversation est un amusement délicieux pour les Foulis (2).

(95) Barbot, p. 55. Labat, ubi sup.

(56) Jobson, p. 107.

(97 Le Maire, p. 102. & suiv. (98) Le Maire, p. 102, & suiv. (99) Moore, p. 120.

(1) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 277.

(2) Ibid. Vol. III. p. 217. & 57.

La Lutte est un autre de leurs exercices. Les combattans s'approchent l'un de l'autre avec des gestes & des postures fort ridicules. Comme ils sont nuds, ils ont beaucoup de peine à se renverser, & leurs chûtes sont fort pésantes. Dans ces occasions, il y en a roujours un qui fait l'office de Guiriot, & qui bat un tambour ou un chaudron pour animer les Athletes, tandis que les autres applaudissent à l'adresse & au courage.

NEGRES.

Les exercices utiles des Negres sont la Pêche & la Chasse. La plûpart (3) de PESCHE ET ceux qui habitent les bords des Rivieres font leur unique occupation de la pêche, & forment leurs enfans au même commerce. Ils ont des Canots ou de petites Barques, composées d'un tronc d'arbre qu'ils ont l'art de creuser, & dont les plus grandes contiennent dix ou douze hommes. Leur longueur est ordinairement de trente pieds, sur deux pieds & demi de largeur. Elles vont à rames & à voiles. Il n'est pas rare qu'un coup de vent les renverse; mais les Negres sont si bons Nageurs qu'ils s'en allarment peu. Ils redressent aussi-tôt leur Canot avec les épaules, sans paroître plus embarrasses que s'ils n'avoient à se plaindre de rien. Une sléche n'est pas plus prompte que ces petites Barques. Il n'y a pas de Chaloupe de l'Europe qui puisse aller aussi vîte.

Lorsque les Negres vont à la pêche, ils sont ordinairement deux dans un Canot, & ne craignent pas de s'écarter jusqu'à six milles en Mer. Ils n'employent gueres que la ligne. Mais pour le gros poisson, ils se servent d'un dard de fer au bout d'un bâton de la longueur d'une demie pique, & le tenant attaché avec une corde, ils n'ont pas de peine à le retirer après l'avoir lancé.

Ils font sécher le petit poisson, & mettent le grand en pieces. Mais comme ils ne le salent jamais, il se corrompt ordinairement avant que d'être sec. C'est alors qu'ils le trouvent meilleur & plus délicat. Les Pêcheurs vendent ce poisson dans l'intérieur des terres, & pourroient en tirer un profit considérable, s'ils avoient moins de paresse à le transporter. Mais les Habitans & les Pècheurs redoutant également le travail, il demeure quelquefois sur le rivage, jusqu'à ce qu'il soit entiérement corrompu (4).

Le nombre des Pêcheurs est fort grand à Russico, & dans d'autres lieux, sur les Côtes voisines du Sénegal. Ils se mettent ordinairement trois dans une Almadie ou un Canot, avec deux petits mâts qui ont chacun deux voiles, & quelquefois trois à l'imitation des grands Vaisseaux. Si le tems n'est pas orageux, ils se hasardent quelquesois quatre ou cinq lieues en mer. L'heure de leur départ est toujours le matin, avec le vent de terre. S'ils ont fini leur pêche, ils reviennent à midi avec le vent de mer. Lorsque le vent leur manque, ils se servent d'une sorte de pelle pointue, avec laquelle ils rament si vîte, que la meilleure Pinace auroit peine à les suivre.

Avec la ligne, ils ont des filers de leur propre invention, composés, comme leurs lignes, d'un fil d'écorce d'arbre. D'autres pêchent pendant la nuit, en tenant d'une main une longue piece d'un bois combustible qui leur donne assez de jour; & de l'autre, un dard, dont ils ne manquent gueres le poisson lorsqu'il s'approche naturellement de la lumiere. S'ils en trouvent de Pesche des Negres. fort gros, ils les attachent avec une ligne à l'arriere de leur Canot, & les

amenent ainsi jusqu'au rivage (5).

Les Negres de la Côte qui veulent pêcher dans le Sénegal, se joignent quelquesois au nombre de trente ou quarante, pour en aller demander la permission au Seigneur de la Riviere. Après l'avoir obtenue, ils passent huit ou dix jours sur l'une ou l'autre rive, d'où ils prennent toutes leurs mesures pour assurer le succès de leur entreprise. Leur méthode ordinaire (6) est de gagner, avec de grands silets, le milieu de la Riviere, les uns à gué, lorsqu'ils en trouvent le moyen, d'autres à la nage. Ensuite faisant un demi-cercle, qui embrasse une assez grande étendue, ils se rapprochent de la rive avec leurs silets, qu'ils tirent immédiatement à terre. Comme ils sont fort adroits à cet exercice, ils ne manquent gueres de faire une pêche abondante. Le droit du Seigneur est un vingtième de leur prise.

Ils ont une autre méthode pour la pêche du Cheval marin. L'expérience leur ayant appris que ce monstre amphibie aime beaucoup (7) le feu, ils en allument un grand à cent pas de la rive, & se cachent aux environs. Lorfqu'ils le voyent assez proche pour ne pouvoir leur échapper, ils le tuent à coups de sléches & de zagayes. En mourant, il jette un cri terrible. Sa chair est fort bonne, & l'on attribue à ses dents une vertu particuliere (8).

Sur la Gambra, les Negres ont une maniere de pêcher qui leur est propre. Lorsque la Riviere est basse, les semmes s'y rendent en grand nombre, pour prendre une sorte de petits poissons qui ressemblent à la Melette. Au lieu de silets, elles ont un assez long panier, au sond duquel elles ont mis pour amorce un morceau de pâte. Elles le tiennent quelques momens dans l'eau, & l'en retirent si doucement qu'il ne s'en échappe rien. Les petits poissons qu'elles y trouvent, sont jettés aussi-tôt sur un endroit sec de la rive, où d'autres semmes les pilent dans un mortier de bois, pour en faire une pâte, qu'elles divissent en boules d'environ trois livres, & qui leur servent pendant toute l'année. Cette provision porte le nom qui lui convient le mieux; car les Negres l'appellent dans leur langue, Poisson puant. C'est un de leurs mets les plus délicieux. Ils le mêlent (9) avec du riz & d'autres grains. L'Auteur rend témoignage qu'il en a quelquesois mangé de sort bon appétit (10).

Les Negres de la Riviere de Gambra, du Sénegal, & du Cap-Verd, sont excellens tireurs, quoique la plûpart n'ayent pas d'autres armes que leur arc & leurs sléches, qui leur servent à tuer des Cerfs, des Liévres, des Pintades, des Perdrix (11) & d'autres sortes d'animaux. Ceux qui habitent plus loin dans les terres, ont beaucoup moins d'habileté pour cet exercice, & n'y prennent pas tant de plaisir. Un Facteur François (12) de l'Isse Saint Louis au Sénegal, eut un jour la curiosité d'aller avec eux à la chasse de l'Eléphant. Ils en trouverent un, qui fut percé de plus de deux cens coups de balles ou de sléches.

CHASSE DES NEGRES.

(5) I e Maire, p. 105. & Barbot, p. 41.

(6) Il idem.

(7) Il y a sci quelque erreur; car on a vû sur d'autres rémoignages que cer animal craint le feu. Ainsi c'est peut-èrre moins pour l'attirer hors de l'eau que les Negres allument du feu, que pour le faire sortir des plantations, & le tuer lorsqu'il regagne la Riviere.

(8) Jannequin . p. 173.

(9) Ce mets restemble beaucoup au Dabbaba de Guinée, qui est de la forme bouilite & mélée d'un peu de hateng rouge.

(10) Moore, p. 159.

(11) Labat obteve que les Negres font peu la guerre aux Oifeaux, Vol. II, p. 324.

(12, Barbot, p. 40 & 48.

Il ne laissa pas de s'échapper; mais le jour suivant, il sur trouvé mort à cent. pas du même lieu où il avoit été tiré. Les Negres du Sénegal se joignent pour CHASSE DES la chasse, au nombre de soixante, armés chacun de six petites stéches & d'une grande. Lorsqu'ils ont découvert la trace d'un Eléphant, ils s'arrêtent pour l'attendre; & le bruit qu'il fait en brisant les branches le fait bien-tôt reconnoître. Alors ils se mettent à le suivre, en lui déchargeant continuellement leurs fléches, jusqu'à ce que la perte de son sang leur fasse juger qu'il est fort affoibli. Ils s'en apperçoivent aussi à la foiblesse de ses efforts contre les obstacles qu'il trouve à fa fuite. Quelquefois l'animal s'échappe malgré toutes. ses blessures; mais c'est ordinairement pour mourir quelques jours après, dans le lieu où ses forces l'abandonnent. C'est à ces accidens qu'il faut attribuer la rencontre qu'on fait souvent dans les Forêts de plusieurs dents d'Eléphant. La chair est dévorée par d'autres bêtes, les os tombent en pourriture, & les dents sont les dernieres parties qui résistent. Cependant comme elles ne peuvent être long-tems exposées aux injures de l'air (13) sans s'altérer beaucoup, elles perdent quelque chose de leur prix.

Après l'idée qu'on a dû prendre de l'indolence naturelle des Negres, on COMMERCE. ne s'attendra pas à leur trouver beaucoup d'ardeur & d'habileté pour les Arts. Manufactu-Ils n'ont pas d'autres Ouvriers que ceux qui sont absolument nécessaires au RES ET EDIFIsoutien de la vie, tels que des Forgerons, des Tisserands & des Potiers de CES DES NEterre. Le métier de Forgeron, qu'ils appellent Ferraro, est le principal, parce GRES. qu'il est le plus indispensable. Ils s'embarrassent peu de chercher dans la terre d'autre fer que celui qui leur est apporté. Le fer de l'Europe leur sere à fabriquer de courtes épées, & les têtes de leurs zagayes & de leurs dards. Ils en forment aussi la pointe barbelue de leurs sléches empoisonnées. L'ouvrage est assez propre dans la plûpart de ces armes. Mais la plus grande utilité qu'ils tirent du fer est pour l'agriculture. Ils en composent une sorte de pelle, avec laquelle ils grattent la terre plutôt qu'ils ne l'ouvrent. Jobson employa un de ces Forgerons Negres, pour briser une barre de fer en plusieurs parties de commerce. Le Negre apporta toute sa boutique sur la rive. Elle consistoit dans une paire de soufflets & une petite enclume, qu'il enfonça dans la terre, sous un arbre fort toussu. Il sit un trou pour y placer ses soussets, en faisant passer les tuyaux dans un autre trou voisin, qui étoit destiné à contenir le charbon. Un petit Negre ne cessoit pas de soussler. Le fer fut coupé suivant les ordres de Jobson. Mais il avertit qu'il ne faut pas perdre le Forgeron de vue, si l'on ne veut pas qu'il dérobe une partie de la matiere.

Les barres de fer sont une des principales marchandises qui servent au -Commerce de la Gambra. La meilleure manière de les couper est toujours en long; car tout ce qui a moins de douze pouces ne se vend point jusqu'à Barrakonda. Plus loin, les Negres se contentent de huit pouces, & prennent les barres de cette longueur au même prix que celles de douze. Les Anglois

y gagnoient autrefois jusqu'à mille pour cent (14).

Le Maire assure que les Forgerons Negres sont des couteaux, des fers pour les Esclaves, des anneaux d'or, d'argent, de fer & de cuivre, des garnitures de couteaux & de sabre, & des étuis pour les grisgris. Ils font aussi les

ARTS ET METIERS DES NEGRES.

poignées de fabres & les bouts de fourreaux, de l'un ou l'autre de ces métaux. Leurs Chevaux n'étant pas ferrés, ils n'ont pas besoin de Maréchaux. Le même Auteur ajoûte qu'ils font si peu de seu dans leurs forges, qu'à peine y pourroit-on faire cuir un œuf. Leurs foufflers font deux peaux, qu'ils pressent, & qui ressemblent à deux vessies ensiées dont on feroit sortir le vent. Leur enclume a beaucoup de ressemblance avec la pierre que les Faucheurs employent pour aiguifer leur faux. Elle s'enfonce dans la terre (15) lorsqu'ils frappent dessus; de sorte qu'après deux ou trois coups ils sont obligés de la retirer, & cette manœuvre prend la moitié de leur tems.

Suivant l'Auteur de l'Afrique Occidentale, les Negres comprennent sous le nom de Forgeron ou de Ferraro, les Orfévres, les Maréchaux, les Couteliers, & les Chaudronniers, en un mot tous les Artisans qui manient l'enclume & le marteau. Les Forgerons n'ont pas d'atteliers qui méritent le nom de boutiques ni de forges. Ils portent avec eux leurs ustenciles, & se mettent fous le premier arbre pour y travailler. Ils n'ont pas d'autres instrumens qu'une perite enclume, une peau de Bouc qui leur sert de soussele, quelques marteaux, une paire de tenailles, & deux ou trois limes. Leur indolence paroît jusqu'au milieu du travail; car ils sont assis, ils sument, ils s'entretiennent avec le premier venu. Comme leur enclume n'a que le pied en terre ou dans le fable, sans aucun secours pour la fixer, quelques coups la renversent, & le tems se perd à la redresser. Ordinairement ils sont trois au travail d'une même forge. L'unique occupation de l'un est de souffler continuellement. Leurs soufflets sont composés d'une peau de Bouc coupée en deux, ou de deux peaux jointes ensemble, avec un passage à l'extrêmité pour le tuyau. Ils n'employent que du bois, (16) faute de charbon. Le Negre dont l'emploi est de souffler, se tient assis derriere les soufflets, & les presse alternativement du coude & des genoux. Les deux autres sont assis de leur côté avec l'enclume au milieu d'eux, & frappent aussi négligemment sur le métal que s'ils apprehendoient de le blesser. Ils ne laissent pas de forger d'assez jolis ouvrages en or & en argent, sur-tout des Manilles de diverses figures, qui servent d'ornement à la coeffure des femmes, à leurs colliers & à leurs bracelers. Ils font aussi des couteaux, des haches, des crocs, des pelles, des scies, des poignées de sabres, de petites plaques pour l'ornement de leurs fourreaux & de leurs étuits, & quantité d'autres petits ouvrages de fer ausquels ils donnent une aussi bonne trempe que les Européens. Ainsi l'on ne peut douter qu'ils n'acquissent plus d'habileté s'ils avoient moins de paresse avec un peu d'instruction. Ils forgent encore l'espece de rames ou de bêches (17), avec lesquelles ils cultivent la terre.

Après le Forgeron, leur principal Artisan est le Sepatero, qui fait les grisgris, c'est-à-dire, de petites boetes ou de petits étuis où les Negres renferment certains charmes écrits sur du papier par les Marbuts. Ces étuis sont de cuir, en différentes formes, & patteroient dans tous les Pays du monde pour un ouvrage curieux. Les mêmes Ouvriers font des selles & des brides. Celles-ci, suivant le même Auteur, sont aussi bien taillées que les brides d'Angleterre; d'où l'on doit conclure qu'ils ont l'art de préparer le cuir :

charbon; Charcoal. (15) Le Maire, p. 99. & suiv.

<sup>(16)</sup> Jobson a dit ci-dessus qu'ils ont du (17) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 304.

mais ils ne l'exercent que sur les peaux de Boucs & de Daims, qu'ils sçavent teindre aussi de différentes couleurs. Ils n'ont jamais pû parvenir à pré- Metiers des parer les grandes peaux. Les plus ingénieux & les plus entendus s'imaginent, NEGRES. en maniant le drap d'Angleterre, qu'il est composé de leur cuir, mais qu'on se garde soigneusement de le travailler en leur présence, de peur qu'ils n'apprennent les secrets de l'Europe. Ils disent la même chose du papier, & de quantité (18) d'autres marchandises, qu'ils croyent faites de leurs dents d'Eléphans. Mooie assure qu'outre les felles, les brides, & les étuis pour les grifgris, ils font des fourreaux d'épée, des fandales, des boucliers, des carquois, avec beaucoup de propreté; que leurs felles sont couvertes de beau maroquin rouge, relevé de plaques d'argent; qu'elles ont des étriers fort courts & qu'elles sont sans croupiere (19).

Le troisième métier, suivant Jobson, consiste à préparer la terre, pour faire les murs des Edifices, & des Vases de dissérentes sortes, à l'usage de la cuisine. Pour tous les autres besoins ils employent des calebasses; excepté néanmoins pour leurs pipes, qui sont aussi de terre, & d'une forme assez agréable. Ils y apportent d'autant plus de soin que c'est un instrument d'usage continuel, sans lequel on ne voit gueres paroître aucun Negre de l'un ou de l'autre sexe. La partie de terre, qui est la tête, peut contenir (20) une demie once de tabac. La longueur du cou est de deux doigts. On y insere un roseau, qui a quelquefois plus d'une aune de long, & qui est le canal de la

fumée.

Le Maire veut que les Negres ne fassent qu'une sorte de poterie qui leur sert de marmites, & que le tuyau de leurs pipes soit une piece de bois creusé,

qui tient à la tête (21).

Labar prétend que la profession de Potier est le second art des Negres. Quoique la plûpart fassent des pots pour leur propre usage, il y en a peu qui s'erigent en Ouvriers publics, & qui ayent l'art d'en faire proprement pour les mettre en vente. Toute leur Vaisselle de terre est ronde, avec une ouverture fort étroite. Cette forme ne permet pas qu'elle se soutienne sur son fond. Elle est très-fragile, parce qu'ils n'ont pas de four pour la cuire. Leurs

chefs d'œuvres sont les têtes de leurs pipes.

Jobson ne donne que ces trois métiers aux Negres. Mais Labat y joint les Tisserands, & les regarde comme les premiers Artisans du Pays. Il met dans cette profession les femmes & les filles, qui filent le coton, qui le travaillent avec beaucoup d'adresse, qui le teignent en bleu ou en noir, ou qui lui laissent sa blancheur naturelle. Leur art se borne à ces trois couleurs. Elles ne peuvent donner à leurs (22) pieces plus de cinq ou six pouces de largeur. La longueur est depuis deux aunes jusqu'à quatre. Mais elles sçavent les coudre ensemble, pour les rendre aussi longues & aussi larges qu'on le desire. On les coupe rarement. Les femmes se passent autour de la ceinture une piece de la grandeur qui leut convient, & l'arrangent de maniere qu'il en tombe devant elles une partie, qui leur fert de juppe & de bas. Elles en roulent une autre piece autour du corps & des épaules, & l'extrêmité se jette sur la tête. Rien

<sup>(18)</sup> Jobson, p. 122.

<sup>(19)</sup> Moore, p. 214. & Barbot, p. 42.

<sup>(20)</sup> Jobson , p. 122.

<sup>(21)</sup> Le Maire, p. 100.

<sup>(22)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. g. 3335

ARTS ET METIERS DES NEGRES.

n'est si commode que cet habillement, par la facilité qu'on a sans cesse à se vêtir & se dépouiller (23).

Moore ne s'accorde pas ici tout-à-fait avec Labar. Les Jalofs, suivant ce Voyagent Anglois, font les plus belles étoffes du Pays. Leurs pieces sont géneralement longues de vingt-sept aunes, & n'ont jamais plus de neuf pouces de largeur. Ils les coupent de la longueur qui convient à leurs besoins; & pour les élargir, ils sçavent les coudre ensemble avec beaucoup de propreté. Les femmes n'employent que la main pour nettoyer le coton qui fort de sa cosse. Elles le filent avec le rouet & la quenouille. Leur maniere de le travailler est si simple, qu'elles ne connoissent pas d'autre instrument que la navette. Elles font des garnitures entieres, c'est-à-dire, tout ce qui est nécessaire à l'habillement d'un homme ou d'une femme; par exemple, une piece d'environ trois aunes de long sur une aune & demie de largeur, pour couvrir les épaules & le corps, & une autre piece à peu près de la même grandeur, qui sert depuis la ceinture jusqu'en bas. Ainsi deux pieces forment tout l'habillement d'un Negre, & peuvent servir également aux hommes & aux femmes, parce que la différence ne consiste que dans la maniere de les porter. Moore vit deux de ces pieces si bien travaillées & d'une si belle teinture, qu'elles furent évaluées à trente livres sterling. Les couleurs sont le bleu & le jaune; pour la premiere, les Jalofs employent l'indigo, & pour l'autre différentes écorces d'arbre. Moore ne leur a jamais vû de couleur

Barbot dit que les Tisserands Negres feroient de fort bonnes étoffes s'ils avoient de plus grands métiers; mais que les ayant trop petits (25) ils ne peu-

vent donner à leurs pieces que sept ou huit pouces de largeur.

A l'égard des commodités qui n'entrent pas dans le Commerce, Jobson dit que les Negres n'ont pas d'autre Ouvrier que leurs propres mains. Les nattes sont entr'eux d'un usage géneral. Elles sont l'ouvrage des femmes. C'est sur leurs nattes que les Negres passent la moitié de leur vie, qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils se reposent & qu'ils dorment. Au marché (26) de Mansegar, Jobson remarque qu'au lieu d'argent, dont les Negres sont mal pourvûs, c'étoient des Nattes qui passoient pour la monnoie courante. Ainsi, pour s'informer du prix d'une chose (27) on demandoit combien elle valoit de nattes. Le Maire raconte que les Negres tiennent des marchés, mais que les commodités qu'ils y étalent sont de très-petite valeur, & qu'ils viennent quelquefois de six ou sept lieues pour apporter un peu de coton, quelques légumes, tels que des pois & de la vesse, des plats de bois & des nattes. Un jour il vit une femme, qui étoit venue de six lieues avec une seule barre de fer d'un demi-pied de long. Cependant il arrive aussi quelquefois que les Negres paroissent au marché avec des anneaux d'or, & des grains du même métal, qu'ils appellent Jungarets, pour les pendans d'oreilles & les colliers; mais en si petit nombre qu'on n'en voit jamais pour la valeur de cinq ou six pistoles (28).

(23) Ils nomment la meilleure espece, Pagnes sakez.

(24) Labat, ubi sup. p. 188.

(16) Voyez ci - dessus, Chapitre II. de ce Livre.

(27) Jobson, p. 122.

Autrefois

<sup>(25)</sup> Moore, p. 72. & Barbot, p. 41.

<sup>(28)</sup> Le Maire, p. 105.

Autrefois le Commerce des marchés se faisoit par des échanges, mais depuis l'établissement des Européens, les Negres employent de la rassade, c'est-à-dire, des colliers & des grains de verre, ou de petites barres de fer. Leurs marchés se tiennent à l'extrêmité des Villages; & les plus riches marchandisses qu'ils y présentent, sont des dents d'Eléphans, des cuirs de Vaches, & des Esclaves. La Compagnie paye les Esclaves avec du fer, des liqueurs sortes, de la rassade, de la toile des Indes & du corail, sur quoi les Marchands de l'Europe & de l'Afrique sont également des profits considérables (29).

Comme l'ambition n'est point une passion connue des Negres, ils ne prennent aucun soin d'embellir leurs Villes, ni de bâtir des Châteaux & des Maisons de plaisir. D'ailleurs les matériaux leur manquent autant que l'industrie. Ils passent leur vie dans des Villes ou des Villages, où leurs idées ne se tournent jamais à l'ornement. La plûpart de leurs Villes sont rondes dans leur forme, & leurs maisons sont composées d'une sorte de terre rougearre, qui s'endurcit beaucoup par l'usage. Le Pays est rempli de cette terre, qui feroit d'excellentes briques si elle étoit bien travaillée. On voit des cabanes entiérement bâties de roseaux, comme toutes les autres en sont couvertes. Leur forme est géneralement ronde, parce qu'ils la croyent plus capable de résister aux orages & aux pluyes. Toutes les Villes & les Villages sont environnés d'une ou d'eux hayes de roseaux, de la hauteur de six pieds, pour servir de rempart contre les Bêtes séroces; ce qui n'empêche pas que les Habitans ne soient quelquesois obligés d'allumer des seux, & de battre leurs tambours en poussant de grands cris, pour chasser des ennemis si dangereux.

Mais les grandes Villes, sur-tout celles qui servent de résidence aux Rois & aux Princes, sont ordinairement mieux fortissées. Les Negres assurent qu'elles sont en (30) grand nombre dans l'intérieur des terres. Le même Auteur en donne un exemple dans la description de Kassan, qu'on a déja lûe dans son Journal.

On ne peut donner une idée plus juste des cabanes des Negres, qu'en les comparant pour la forme à nos Pigeonniers, ou aux Ruches des Abeilles. Comme elles sont sans fenêtres, le jour n'y trouve d'entrée que par la porte. Elle est ronde, & si basse, qu'on n'y peut entrer qu'à genoux; & n'étant guéres plus large à proportion, un homme d'une grosseur commune n'y peut passer sans se contraindre beaucoup. Les murs des personnes un peu distinguées sont blanchis d'une teinture de chaux, & seroient assez propres, si la sumée continuelle qui les noircit, & l'odeur insupportable de suie & de tabac, n'en tendoit le séjour affreux (31).

Elles ont ordinairement (32) quatre pas de diametre, suivant le Maire, qui s'accorde d'ailleurs avec la description précédente. Moore leur donne géneralement quatorze ou quinze aunes de circonference, & remarque que la porte au lieu de tourner sur des gonds, se glisse dans l'intérieur du mur (33).

Les Mandingos ont l'usage de bâtir leurs maisons l'une contre l'autre; ce qui devient l'occasion d'une infinité d'incendies. Si vous leur demandez pourquoi ils n'y mettent pas plus de distance, ils répondent que c'étoit la

<sup>(29)</sup> Le Maire, ibid.

<sup>(30)</sup> Labat , ubi sup. Vol. II. p. 311,

<sup>(31)</sup> Le Maire, p. 33. **Tome III.** 

<sup>(32)</sup> Moore, p. 76. & 109.

<sup>(33)</sup> Barbot, p. 37.

Edificis des Negres. méthode de leurs ancêtres, qui étoient plus sages qu'eux, & qu'ils imitent leur exemple (34).

Survant Barbot, les hutes des (35) Negres se nomment Kombets. Chaque maison en a plus ou moins, suivant le rang ou les richesses de ses Habitans. La plûpart en ont cinq ou fix, qui peuvent être regardés comme des chambres ou des Pavillons, renfermés dans un même enclos. Un Kombet est distribué en plusieurs parties, dont l'une sert de cuisine, l'autre de salle à manger, une autre de chambre de lit, avec des ouvertures pour la communication. Les maisons des Seigneurs, suivant le Maire, ont queiquefois quarante ou cinquante de ces pavillons. Celle des Rois n'en a pas moins de cent, mais couverts de paille comme les plus pauvres. Le commun des Negres en a deux ou trois.L'enclos des personnes de qualité est une palissade ou d'é- 🧍 pines ou de roseaux, soutenue de distance en distance par des pilliers. Leurs Kombets communiquent de l'un à l'autre, par des routes, qui s'entrelassent en forme de labyrinthe. Dans l'intérieur de l'enclos il se trouve ordinairement de fort beaux arbres, mais sans ordre, & dispersés comme au hazard; à moins que la maison, comme celles de plusieurs Princes, n'ait été bâtie exprès dans le voisinage de quelque petit bois, dont une partie se trouve rentermée dans l'enclos (36).

Le Palais du Damel, ou du Roi de Kayor, est distingué par sa magnificence. Avant la premiere porte de l'enclos on trouve une grande & belle place, pour exercer ses chevaux, quoiqu'il n'en ait pas plus de dix ou douze. Au long de l'enclos, les Seigneurs ont des hutes, qui composent comme l'avant-garde de celles du Roi. Une longue allée de calebassiers conduit de la premiere place au Palais. Des deux côtés de cette avenue, sont les logemens des Officiers & des principaux Domestiques du Roi, entourés chacun d'une palissade; ce qui forme beaucoup de détours avant qu'on arrive à son appartement. Mais le respect seul empêche les Sujets d'en approcher. Toutes ses femmes ont aussi des Kombets particuliers, où elles ont cinq ou six Esclaves pour les fervir. Il voit celle chez qui son caprice le porte, sans autre régle que ses desirs. Les autres n'en témoignent jamais de jalousse. Cependant il y en a toujours une (37) qui est traitée en favorite; & lorsqu'il en est fatigué, il l'envoye dans quelque Village, en lui assignant les fonds nécessaires pour son entretien. Sa place est aussi-tôt remplie. De trente semmes que ce Prince entretient, il en avoit envoyé successivement la moitié dans ces de-

meures étrangeres (38).

Jobson décrivant le Palais du Roi de Kassan, observe qu'il est situé au centre de la Ville avec les maisons de ses semmes. On y entre par une cour des Gardes, & par une salle ouverte, où son fauteuil d'Etat paroît constamment, avec ses Tambours suspendus à côté; seule musique martiale que l'Auteur ait vûe dans cette Nation. Mais on en fait usage toutes les nuits; car les Habitans du lieu n'ont pas plutôt soupé, qu'ils se rendent dans la première cour du Palais, pour y danser toute la nuit à la lumière de plusieurs grands seux. Ce divertissement sert tout à la fois à leur faire passer le tems, qui leur

<sup>(34)</sup> Moore, p. 109.

<sup>(35)</sup> Barbot, p. 37.

<sup>(36)</sup> Labat, Vol. III. p. 251.

<sup>(37)</sup> Le Maire, p. 88.

<sup>(38)</sup> Le Maire, p. 88. & suiv.

paroit toujours fort long, & à chasser, par le bruit, les Lions & les autres Edificis DES

bêres farouches (39).

Edificis des Negres.

Quelques Negres, des plus riches, & ceux qui se prétendent sortis de race Portugasse, bâtissent à la maniere de cette Nation. Ces Maisons sont beaucoup plus commodes. Elles n'ont qu'un rez-de-chaussée, mais élevé de trois ou quatre pieds, pour les garantir de l'humidité. Elles sont divisées en plusieurs chambres, qui composent un assez long appartement, avec de petites fenêtres, à cause de la chaleur du climat. L'entrée est généralement revêtue d'un porche ou d'un vestibule (40), ouvert de tous côtés, qui sert de salle pour les visites, pour les repas & pour les affaires. Les murs de ces maisons ont sept ou huit pieds de hauteur. Ils sont composés, comme ceux du commun des Negres, de roseaux & d'argile, enduits, dedans & dehors, de terre grasse mêlée de paille, & blanchie de chaux. Les Rois & les Grands ont pris l'habitude de bâtir dans le même goût. Leur cour a plus ou moins de ces

Kombets à la Portugaise (41).

La Maison de Jean Barre, dans l'Isle de Sor, sur la Riviere du Sénegal, est un Bâtiment quarré. La chambre, où le Sieur Brue fut logé, avoit aux fenêtres, des pagnes pour rideaux. Il y avoit un grand feu au milieu de la hute, un lit pour le Directeur François, & une natte à côté pour le Negre qui le servoit. Le chalit étoit composé de quatre petites fourches plantées dans la terre, qui soutenoient quatre solives laterales, sur lesquelles portoit une claye, couverte de quatre nattes & de feuilles fraîches de Palmier. Cette espece de matelas étoit revêtue d'un pagne blanc, qui tenoit lieu de drap, & d'un autre pagne rayé, pour servir de couverture. Au lieu d'oreiller, car cette commodité n'est point en usage dans le Pays, on avoit mis un paquet d'habits, enveloppé d'un pagne blanc. Il n'y avoit pas d'autres meubles qu'une grande chaise, les armes du Directeur, & une corbeille suspendue à la voûte, qui contenoit quantité de grisgris pour la sûreté d'un Hôte si respectable. Lorsqu'il se fut mis au lit, une Servante Négresse vint chasser les mouches avec un pagne, & fermer soigneusement les fenêtres, après quoi elle se retira sans bruit. Les François du cortege étoient logés dans d'autres hutes voilines. Tandis qu'ils se livroient au sommeil, les Seigneurs Negres indiquerent le bal dans un lieu éloigné, d'où le bruit ne pouvoit incommoder leurs Hôtes (42).

Rien n'est si pauvre que l'ameublement des Negres. C'est une perite armoire, pour mettre leurs habits à couvert, une natte élevée sur quelques pieux, pour leur servir de lit, une ou deux jattes qui contiennent de l'eau, quelques calebasses, deux ou trois mortiers de bois pour broyer le maïz & le ris, un panier pour l'y rensermer, & quelques plats de bois (43) pour servir le kuskus aux heures du repas. Les Negres de distinction ne sont jamais sans une estrade, ou une sorte de banc élevé de deux ou trois pieds & couvert de belles nattes, sur lesquelles ils sont assis pendant le jour. Les Palais des Rois & des Princes sont un peu mieux meublés, parce qu'il y en a peu qui n'em-

<sup>(39)</sup> Jobson, ubi sup. p. 46.

<sup>(40)</sup> Moore dit que les Negres l'appellent Alpainter.

<sup>(41)</sup> Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 368.

<sup>(42)</sup> Ibid, Vol. II. p. 278.

<sup>(43)</sup> Moore, p. 75.

RE DES NE- Péens (44).

GRES. Jobson r.

ployent à cet usage une partie des marchandises qu'ils achetent des Euro-

Jobson rapporte que l'agriculture est l'office de tous les Negres, sans exception de rang & de condition. Les Rois & les Chefs des Villes en sont seuls exempts. L'instrument commun pour ouvrir la terre est une sorte de pelle, assez semblable à leurs rames, dont le manche est de bois & l'extrêmité de fer. Ils se mettent l'un à la suite de l'autre pour former les sillons, de sorte que chacun levant à peu près la même quantité de terre, le travail n'est pénible pour personne. Ces sillons sont faits avec autant d'ordre & de propreté qu'en Europe. Ils y jettent la semence, & les remplissent aussitôt de la même terre. Leur industrie ne s'étend pas plus loin, à l'exception du riz, qu'ils sement d'abord dans de petites pieces de terre basses & marécageuses, & qu'ils prennent la peine de transplanter. Aussi croît-il en abondance. Outre le riz, ils ont cinq autres sortes de grains, aussi menus que la semence de la moutarde : au lieu d'en faire du pain, ils le sont cuire dans l'eau, & le mangent en morceaux roulés, comme le riz.

Ils observent des saisons pour semer leurs grains, sur-tout pour plantez le tabac, dont chaque samille cultive sa provision autour de ses cabanes. Ils n'apportent pas moins de soins à la culture du coton, & la plûpart des Villa-

ges en ont des champs entiers.

Comme ils n'ont pas de pluie depuis le mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, la terre est si dure dans cet intervalle qu'ils ne peuvent la cultiver. Les pluyes commencent doucement vers la fin de Mai, & continuant jusqu'à celle de Juin, elles deviennent alors si violentes, avec un tonnerse & des éclairs épouvantables, que la terre ne pouvant manquer d'être assez amollie, ils commencent leur labourage. Le plus mauvais tems, c'est-à-dire l'extrême violence des eaux, se fait ordinairement sentit depuis le milieu de Juin jusqu'au milieu d'Août. C'est alors que les Rivieres s'élevent de trente pieds perpendiculaires. Mais jusqu'à la fin de Septembre, les pluyes & les eaux diminuent par degrés, comme elles ont commencé (45).

Barbot prétend que la saison la plus savorable pour les semences est vers la fin de Juin, lorsque les pluyes diminuent. Pour semer le millet, dit-il, les Négres mettent un genouil à terre, sont de petits trous, comme on en fait en Europe pour planter les pois, y jettent trois ou quatre grains de leur semence, & bouchent chaque trou de la même terre. D'autres ouvrent des sillons en ligne droite, y jettent leur millet, & les couvrent de même. Mais suivant. Barbot, la premiere de ces deux méthodes est la plus commune, parce que plus le grain est ensoncé dans la terre, plus il est en sûreté contre les Oiseaux,

dont le nombre est incroyable (46).

Le tems où les Negres sément, est pour eux une saison de sètes, pendant laquelle ils se traitent les uns les autres. Leurs terres sont si (47) fertiles, que la moisson du millet se fait dès le mois de Septembre; & c'est encore l'occasion d'une infinité de réjouissances. Le Chef du Village paroit à la tête des Ouvriers, armé comme dans une bataille, avec un cortege de suiviots qui battent de leurs tambours, & qui ne sont pas moins retentir le bruit de leurs

<sup>(44)</sup> Barbor, p. 37.

<sup>(44)</sup> Barbot, p. 40. (47) Barbot, p. 40.

<sup>(45)</sup> Jobson, p. 123.

chansons. Le Chef imite leur exemple, pour encourager les Laboureurs. Ils font nuds au travail; & de leurs petites pelles, ils gratent la terre plutôt RE DES NEqu'ils ne l'ouvrent. Cependant on s'imagineroit, à les voir, qu'ils travail- GRES. lent avec beaucoup d'efforts. Il font cent gestes & cent grimaces ridicules, suivant les différentes mesures des Tambours. Avec une culture si imparfaite, la terre, quoique legére & sabloneuse, récompense abondamment leur travail, & produiroit beaucoup plus, s'ils étoient capables de la mieux cultiver (48).

Les Rois étant maîtres absolus de toutes les terres, chaque famille est obligée. de s'adresser à eux ou à leurs Alkades, pour se faire assigner la portion dont elle doit tirer sa subsistance. Le Maire nous fait une autre description de leur labourage. Le chef d'une famille, accompagné de cinq ou six autres Negres se rend dans le champ, qu'ils appellent (49) Kougan ou Kourgar. Après avoir nettoyé le terrain, en mettant le feu aux ronces & aux buissons, ils prennent leur pelle, qui a la (50) forme du tranchoir des Cordonniers, avec cette différence que le fer est de la largeur de la main, & le manche long d'environ douze pieds. Avec cet instrument, ils ouvrent la terre devant eux, sans y pénétrer plus de deux ou trois pouces, & marchant l'un à la suite de l'autre, les pieds des deux côtés du fillon, chacun leve successivement à peu près la même quantité de terre. Ils ont pendant ce tems-là leur pipe à la bouche; & pour une heure qu'ils donnent au travail, ils en perdent deux à caqueter. Ils mêlent la terre avec les roseaux, & les herbes qu'ils ont (55) brûlées. Lorsque le nombre de leurs fillons est rempli, ils y jettent leur semence, & couvrent les fillons. Mais ils font si paresseux, ajoûte le même Ecrivain, qu'ils ne cultivent point assez de terre pour leur usage; & que leur moisson ne suffisant pas à leurs besoins, ils vivent d'une racine noire qu'ils font sécher jusqu'à ce qu'elle ait perdu son goût naturel, & d'une autre plante nommée (52) Gernotte, dont le goût tire assez sur la noix. Si leur moisson manque, ils ne peuvent éviter la plus affreuse famine, telle que les Européens en ont vû l'exemple en 1675. Le Maire reconte cet évenement avec quelques circonftances qui ne se trouvent pas dans notre premier récit (53).

Les Negres, dit-il, se laisserent séduire par les promesses d'un de leurs Marbuts, de la Tribu des Azougues ou des Arabes, qui, sous le voile de la Religion, s'étoit rendu maître d'un grand Pays entre les Etats du Siratick, & les Sereres. Cet imposteur trouva le moyen de leur persuader qu'il étoit inspiré du Ciel pour les venger de la tyrannie de leurs Princes. Il leur promit des forces miraculeuses pour confirmer la vérité de sa mission; & ce qui fit sur eux encore plus d'impression'; il leur garantit que leurs terres produiroient chaque année une moisson abondante, sans qu'ils prissent la peine de les cultiver. La paresse des Négres ne résista point à des offres si sateuses. Ils se rangerent fous les étendards du Marbut; & les Sujets du Damel, qui furent les plus ardens, parvinrent à détrôner leur Souverain. Ils attendirent pendant deux ans les miraculeuses moissons du Marbut. Mais la famine devint si terrible,

<sup>(48)</sup> Labat, Vol. II. p. 307.

<sup>(49)</sup> D'autres écrivent Lugan ou Lugar.

<sup>(50)</sup> Le Maire, p. 6. & suiv.

<sup>(51)</sup> Ibid.

<sup>(52)</sup> Labat dit que c'est une espece de

<sup>(53)</sup> Voyez ci-dessus, Chap. II.

ARMES DES NEGRES.

que faute d'alimens, ils furent contraints de se manger les uns les autres, ou de se livrer volontairement à l'esclavage pour éviter la mort. Une si triste expérience leur ayant sait ouvrir les yeux sur leur solie, ils chasserent l'usurpateur, & remirent le Damel en possession de sa Couronne. En 1682, lorsque le Maire étoit dans leur Pays, ils n'y sousseroient aucun Marbut.

Chaque Nation a des armes qui lui sont propres & qu'elle sçait fabriquer. Barbot dit que les Jaloss ont des sléches empoisonnées, dont la blessure est mortelle, lorsqu'elle n'est pas cicatrisée immédiatement avec un fer chaud. Elles sont de roseau, armé de fer. Si elles pénétrent un peu dans les chairs, il devient presque impossible de les retirer, parce qu'elles sont hérissées de

barbes, qui déchirent cruellement (54).

Les Mandingos ont aussi leurs stéches empoisonnées. Moore ayant eu la curiosité d'en examiner quelques-unes y découvrit des taches noires, qu'on lui vanta comme un poison si puissant, qu'il ne peut être repoussé que par un prompt remede. Mais il ajoûte qu'il n'y a pas de poison qui n'ait son anti-

dote (55).

Les arcs sont d'une sorte de canne ou de roseau, qui ressemble au bambut des Indes Orientales. La corde de l'arc est d'une autre espece de roseau, sort curiensement travaillé, & rendu propre à cet usage. Les Negres sont si adroits ou si exercés à tirer, qu'ils sont sûrs, à deux cens pas, de frapper dans un

écu. Leur carquois contient cinquante fléches.

Ils ont pour épée un cimeterre de la forme de ceux des Turcs, dont le fourreau est couvert de plaques de cuivre fort minces. Suivant Moore, ils le portent (56) ordinairement sur l'épaule droite. Une autre de leurs armes est un épieu fort aigu, un peu plus long que nos piques, & moins que nos hallebardes, dont ils se servent avec beaucoup d'adresse. Dans leurs guerres, ils portent un grand bouclier rond, ou une targette, de la peau d'un animal, qu'ils nomment Dansa, & qui ressemble à une petite Vache. Cette peau est extrêmement dure. Ils se servent aussi de peaux de Vaches, mais avec moins de confiance. La zagaye est une arme qu'ils manient encore fort habilement. Ils la portent en main, avec deux perits dards, qu'ils appellent Synahama, & qui font liés d'une petite corde, avec laquelle ils les retirent presqu'aussi vîte qu'ils les lancent. La zagaye, ou la javeline, est un dard long & pésant, dont la tête est armée de quatre grosses pointes, & de plusieurs crochets, qui en rendent la blessure incurable. On ne voit gueres les Negres sans une zagaye à (57) la main. Moore lui donne neuf ou dix pieds de longueur. Sa pointe, (58) dit-il, est de fer, comme celle de nos piques. C'est l'arme ordinaire des Negres. Ils s'en servent comme les Européens se servoient autresois de la lance, & leur justesse à s'en servir ne le céde point à leur vigueur. Ils en ont une plus petite, qu'ils nomment Ardilli. Sa longueur est de trois ou quatre pieds. Elle est quelquefois armée de fer; mais ordinairement (59) la pointe est durcie au feu, comme les armes des Guanches. Quelques soldats portent des poignards à la moresque, longs de deux pieds, & la lame large de deux

<sup>(54)</sup> Barbot, p. 38.

<sup>(55)</sup> Moore, p. 68.

<sup>(56)</sup> Ibid. p. 121.

<sup>(57)</sup> Barbot, ibid.

<sup>(58)</sup> Moore, p. 68.

<sup>(59)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 235.

pouces. Toutes ces armes sont placées avec tant d'ordre (60) qu'un Negre est libre dans la mêlée, & peut employer celles que demande l'occasion. Moore MILICE DES leur donne encore un couteau, suspendu à leur ceinture. Mais de quelques NEGRES. armes (61) qu'ils veuillent se servir, il conclut qu'ils s'en servent fort habilement. On trouve même parmi eux d'excellens fusiliers, comme parmi les Mores du Nord de Hoval (62).

Chaque Soldat porte dans un petit sac sa provision de kuskus; car ils n'ont aucun magasin de guerre pour les provisions, & la plûpart (63) de leurs expéditions ne sont point assez longues pour les exposer à de grands besoins.

Leurs armées sont composés de Cavalerie & d'Infanterie. Ils achetent leurs Chevaux des Mores de Geneboa, leurs voisins. La taille en est petite, mais ils sont vigoureux & pleins de seu, comme ceux de Barbarie. Ils se vendent quelquefois dix ou douze Esclaves, c'est-à-dire, environ cent livres sterling. Une Dame de race Portugaise, nommée Catherine, (64) ou Katti, avoir, à Rufisco, un Cheval estimé quatorze Esclaves. Elle en fit présent dans la suite au Roi de Kayor. Les Negres menent leurs Chevaux avec une extrême vîtesse. Moore vit un jour le vieux Kondi, Lieutenant Géneral de Kayor, courir sur le sable, à toutes brides, debout néanmoins sur ses étriers, & lançant devant lui par intervalles sa zagaye, qu'il reprenoit quelquesois dans sa course; ou s'il arrivoit qu'elle lui échappât, il se baissoit avec une adresse extrême & s'en saississoit à terre, sans perdre les étriers. On raconta au même Voyageur qu'il étoit commun parmi les Cavaliers Negres, de courir le grand galop en se tenant à deux pieds sur la selle, de tourner de divers côtés, de s'asseoir, de se relever, de sauter à terre en s'appuyant sur une seule main, & de remonter avec la même legereté. D'autres ramassent, en courant, un petit caillou qu'on jette dans leur carrière, & font des tours de force ou d'adresse encore plus surprenans.

Leurs meilleures brides viennent ordinairement de l'Europe; mais ils ont l'art d'en faire, qui ne ressemblent pas mal à celles d'Angleterre. Leurs éperons tiennent à l'etrier & font partie du même fer; car ils montent à cheval pieds nuds. Leurs étriers sont si courts, qu'ils ont toujours les genoux fort élevés, & courbés en avant, comme les Turcs. Ils n'ont pas l'usage de ferrer leurs Chevaux.

Ils entendent fort bien l'art de faire des felles. Ils les parent de broderies & d'autres ornemens de diverses couleurs, entre lesquels les Grisgris enchantés des Marbuts, & les Kowris, qui font des coquillages de mer, font toujours une figure brillante (65).

Jobson décrit un peu disséremment la Cavalerie & l'Infanterie des Negres. On leur voit, dit-il, fort peu de grands Chevaux. La plûpart ne furpassent point la hauteur des Pades d'Angleterre, ausquels ils peuvent être comparés aussi pour l'encolure. Ils sont équipés à la maniere des Espagnols. Le Cavalier porte une zagaye à la main. Il a son Bouclier pendant au côté

<sup>(60)</sup> Barbor, p. 38.

<sup>(61)</sup> Moore, p. 1214

<sup>(62)</sup> Barbot, p 38. (63) Moore, ibid.

<sup>(64)</sup> C'est la même apparemment qu'on a

vû paroître dans les Relations de Brue, & qui fit avec lui un Voyage par terre. Il ne dit pas qu'elle fur de race Portugaise, mais il parle de ses richesses & de son crédit à la Cour.

<sup>(65)</sup> Barbot, p. 39.

ARMES ET MILICE DES NEGRES.

droit du Cheval. C'est en quoi consiste toute son armure (66).

Le Fantassin, suivant le même Auteur, ne marche pas non plus sans la zagaye, mais il porte avec elle une autre sorte de dards, armés d'un ser barbu, comme ceux des Irlandois. Il est chargé aussi d'une épée, longue d'environ deux pieds, supportée par une bandouliere de drap rouge & jaune, qui lui passe autour du cou. Les plus distingués portent, au lieu de la zagaye, un arc entre leurs mains; & sur le dos un carquois sort propre, qui contient environ vingt-quatre sléches, toutes composées de roseaux, de la grosseur d'une plume de Cygne, sur deux pieds de longueur, & garnies de barbillons empoisonnés. Ils donnent cette qualité mortelle à la pointe de toutes leurs armes. Les sléches n'ont ni coches ni plumes. Elles sont sancées de l'arc, qui est aussi de roseau, par une corde plate de la même matiere, dont elles reçoivent par conséquent peu de force: mais à peu de distance, elles ne sont que trop capables de percer leurs habits de coton. Cependant c'est le poison

qui en fait le principal (67) danger,

Lorsque le Damel est déterminé à la guerre, il donne ordre au Kondi, Généralissime de ses armées, d'assembler les Seigneurs & tous les Négres du Canton où il se trouve, pour choisir, dans ce nombre, de quoi former un corps de Cavalerie & d'Infanterie. Cette Milice monte rarement au - dessus de quinze cens hommes; la plûpart gens de pied, parce que le Roi n'a pas plus de trois cens Chevaux dans toute l'étendue de ses Etats. Il y en a bien moins dans les Royaumes plus éloignés, tels que ceux de Kantor & de Woolli. Moore s'étonne qu'ils n'employent pas des Eléphans, lorsqu'ils sont en si grand nombre dans leurs Forêts, que sur leur propre témoignage, on en voit quelquefois des troupeaux de deux ou trois cens. Mais il en auroit pû trouver la raison dans celle qu'il apporte lui-même pour expliquer comment il n'arrive jamais qu'ils en élevent, quoiqu'ils en prennent quelquefois de petits dans leurs chasses. Des animaux de cette grosseur seroient d'un entretien trop difficile, & consumeroient en peu de jours, ce qui sussit aux Négres pour la subsistance d'une Ville. Le Prince Bo-Jan est le seul (68) qui eut entrepris d'en élever deux, & qui soutint assez long-tems cette dépense. Au lieu de grains, il leur faisoit couper, par ses Sujets, des branches tendres de plusieurs sortes d'arbres, telles que les Eléphans paroissent les choisir eux-mêmes dans les Forêts. Il les faisoit souvent conduire dans des lieux marécageux, parce que l'expérience a fair remarquer qu'ils aiment la vase, & que l'eau pure n'est pas celle qu'ils boivent plus volontiers, Mais soit que leurs Guides eussent manqué d'attention pour les conduire ou d'adresse pour les apprivoiser, un jour qu'ils apperçurent quelques Eléphans sauvages au bord de la Riviere, ils la passerent à la nage & se joignirent aux animaux de leur espece. Ils furent peu regrettés de Bo-Jan. Les services qu'il en avoit tirés n'avoient jamais égalé l'embarras & les frais de leur entretien.

Mais revenons aux Expéditions militaires du Damel. Lorsque les Troupes sont rassemblées & qu'il a déclaré ses intentions, le Kondi & ses principaux

aux Négres pour rendre ces animaux propres à les fervir, ils ont dans cette Contrée l'usage des Chameaux & des Anes.

Officiers

<sup>(66)</sup> Jobson, ubi sup. p. 44, (67) Jobson, p. 44.

<sup>(68)</sup> Moore, ubi sup. Outre la raison des des Chameaux & des Anes.

Officiers viennent prendre ses derniers ordres, qu'il leur donne avec beaucoup de secret, pour soutenir toute la Nation dans l'attente de quelque entreprise plus importante encore que celles dont on connoît déja l'objet. NEGRES. Ensuite le Géneral & tous les autres Chefs se parent de ce qu'ils ont de plus riche, en habits, en armes & en chevaux, sans oublier leurs grisgris, qui font toujours la moitié de leur charge & de celle de leur monture. S'ils ont le malheur d'être démontés dans le combat, il leur est également difficile de s'échapper à pied & de se rétablir sur la selle (69).

Les armées des Negres n'observent pas de discipline dans leur marche, ni d'ordre dans les batailles. C'est ordinairement au milieu d'une plaine qu'ils cherchent l'occasion d'en venir aux mains. Lorsqu'ils sont à la vûe de l'ennemi, leurs Guiriots font un grand bruit de leurs Tambours & de leurs autres instrumens. Les Combattans animés par ce prélude, déchargent leurs sléches & leurs dards. Ils se servent ensuite de la zagaye & des pieux. Parmi des gens nuds & sans ordre la mêlée est toujours fort sanglante, d'autant plus que la lâcheté passe entr'eux pour une infamie. Mais leur courage vient particuliérement de la crainte de l'esclavage, qui est le sort inévitable de tous les prisonniers. Ils sont excités aussi par la confiance qu'ils ont à leurs grisgris; car les moindres Negres sont persuadés que par la vertu de ce charme ils sont invulnérables, & supérieurs à leurs ennemis. Les Européens sont les seuls qu'ils désesperent de vaincre, parce qu'ils ont éprouvé qu'aucun grisgris n'est à l'épreuve des armes à feu, ausquelles ils donnent le nom de Pouffs (70).

Le Grand Brak, qui est plus voisin des Mores que les Jalofs, est beaucoup plus fort en Cavalerie, parce qu'il se procure des Chevaux à meilleur marché. On prétend qu'il n'en entrerient pas moins de trois mille. Mais l'Infanterie des Jalofs est excellente. Ils employent quelquefois (71) des Chameaux, qui font en abondance dans leur Pays, fans qu'on nous apprenne s'ils rendent ces animaux fort utiles à la guerre. Vasconcelos représente les Negres de la Côte comme une Nation fort brave. Il loue particuliérement leur adresse à cheval, & les croit redevables de cette habileté au voisinage des Negres du Sénegal, qu'ils ont au Nord (72). Ceux de Kamina passent pour les meilleurs Soldats du Pays. Ils sont vigoureux & résolus; deux qualités qui les ont soutenus jusqu'à présent contre deux Rois voisins, qui ont entrepris plusieurs

fois de les réduire (73).

Dans cette division de l'Afrique, on n'est point encore parvenu à se faire LANGUES DES de justes idées du Langage des Negres. Les principales Langues sont celles des Jalofs, des Foulis & des Mandingos. La premiere, suivant les (74) observations de Moore, se nomme le Jalof. Barbot la croit la même que le Zanguay. Il veut dire apparemment le Sungay, dont Leon parle comme du langage commun de Guaiata, de Guinée, de Tombuto, de Melli & de Gago; car Barbot, d'accord là-dessus avec Moore, semble prendre Guaiata pour le Pays des Jalofs. Moore, pour confirmer cette opinion, ajoûte dans une note à ses Extraits de Leon, que Sungay est le nom présent de la Maison

NEGRES.

<sup>(69)</sup> Barbot, p. 58.

<sup>(70)</sup> Ibid. p. 39. (71) Ibid. p. 39.

Tome III.

<sup>(72)</sup> Ibid. p. 58.

<sup>(73)</sup> Ibid. p. 34.

<sup>(74)</sup> Moore, p. 28.

LANGUES DES NEGRES.

royale de (75) Barsalli, qui est connue d'ailleurs (76) pour Jalof. Cependant d'autres Voyageurs nous ont appris que le nom de cette Famille est (77) N'jay. Le même Ecrivain assure que la Langue la plus commune sur la Gambra est le Mandingo, & qu'avec cette clef on peut voyager sans embarras, depuis l'embouchure de la Riviere, jusqu'au Pays des Jonkos, ou des Marchands, ausquels on donne ce nom, parce qu'on achete d'eux un très-grand nombre d'Esclaves. Cet espace fait un Voyage de six semaines, depuis samesfort.

Outre la langue commune, les Mandingos ont un jargon mystérieux entiérement ignoré des femmes, & dont les hommes ne font usage qu'à l'occasion du Mumbo (78) Jumbo. Le Créole Portugais qui est une cortuption de la Langue Portugaise, est devenu le langage ordinaire du Commerce entre les Européens de la Gambra & les Negres. Peut-être ne seroit - il pas entendu à Lisbonne; mais les Anglois l'apprennent plus facilement que la Langue des Negres, & leurs Interprétes n'en employent gueres d'autre. Les Foulis, & la plûpart des Mahométans qui habitent la Riviere parlent fort bien l'Arabe, (79) quoiqu'ils soient Mandingos. Chaque Royaume, ou chaque Nation, a d'ailleurs sa langue particuliere, comme les Flups, les Bagnons, les Bambrongs & les Puharis, qui sont fort éloignés de la Riviere vers (80) le Pays des Jonkos.

Comme rien n'est d'une si grande utilité pour remonter à l'origine des Nations, & découvrir ce qu'elles ont eu de commun dans leur source, que les recherches & les observations sur le langage, rien aussi n'est d'un si grand secours pour les Voyageurs. C'est par l'une & l'autre de ces deux raisons qu'on a pris soin de recueillir ici tous les mots, qui se trouvent dispersés dans les Ecrivains, & d'en former un Vocabulaire, dont il y aura beaucoup plus de

lumieres à tirer que de quelques vagues réflexions (81).

(75) Ibid. & dans le supplément, p. 27.

(76) Voyez ci dessus, Chap. XII.

(77) Il n'y a pas d'apparence que Moore ait ici rien conclu de la ressemblance des noms, car elle est plus éloignée que celle de Gualata & de Jalof, de Ghanni & de Yanni laire est tirée de Barbot.

qu'il a pris pour les mêmes noms.

(78) Moore, p. 38. (79) Ibid. p. 29. & 39.

(80) Ibid. p. 41.

(81) La plus grande partie de ce Vocabu-



LANGUES

DES NEG.

# TABLE I.

#### VOCABULAIRE JALOF ET FOULI.

FRANÇOIS. A Iguille, Ananas, s'Arrêter, s'Affeoir, Aveugle, Autruche, se Baigner, un Bal, la Barbe. Barre de fer, Barril, Beaucoup, Bled ou Maiz, une Boete, un Bœuf ou un Veau, Boire, Bois, Boiteux, Borgne, la Bouche, les Boyaux, une Branche, Branle, les Bras, une Brebis, un Canon, un Canot, Capitaine, Carquois, Chair, Chanter, un Chat, un Chaudron, une Chemise, un Cheval, Cheveux, Chévre, un Chien,

Chier,

le Ciel,

JALOF. Pourfa. Ananas. Gueckiffi. Songoane. Bomena. Mongro fangou. Folgar. Sekiem. Barra win. Pippa. Barena. Dougoub. Ovachande. Mangrinam. Matte. Sogha. Patte. Gueminin. Vuerte. Kala. Tidoap. Smallou. Bamborta. Capitane. Smakalla. Yap. Ovayel. Guenape. Kranghiare. Bougtovap. Farts. Kogovar. Bay. Kraf. Mangredouli.

Assaman.

FOULI. Messelael. Annanas. Deradan. Ghiode. Gomdo. Nedau. Onhare. Barra. Huri. Makkari. Nague. Hiarde. Leggal. Bossara. Hendouko. Chabiburde. Baberou. Lesso. Ghionghé. Sedre. Fetel. Lana. Loamdo. Tehan. Yemdi. Oulonde. Barma. Dolanke. Pouskiou. Soukendo. Behova. Rahovanden. Boude. Hialla.

B b ij

LANGUES DES NEG.

FRANÇOIS. une Clef, un Cloud, un Cochon de lait, un Coffre, une Corde, le Coude, Couper, un Couteau, Cracher, Cravate, Crocodile, les Cuisses, Cuivre, Danser, Demain, Demeure, les Dents, Dents d'Eléphans, le Derriere, le Diable, Dieu, les Doigts, Dormir, de l'Eau-de-vie, Ecorcher, Ecrire, un Eléphant, Enfans des Princes, une Epée, un Esclave, Eternuer, Etui de couteau, Feu, une Femme, la partie des Femmes, uneFemme de mauvaise vie, une Femme grosse, la Fiévre, Fil à coudre, une Fille, une Fléche, un Fourreau, un Fripon, un Fufil,

un Garçon,

JALOF. Donovachande. Dinguerite. Droa1. Ovachande. Bouma. Smainoton. Doghol. Pakha. Toffii. Sma. Guasik. Loupe. Prum. Faike. Aileg ackagiam. Gangone. Sonabenatia. Gnay Negnay. Tate ou Ghir. Guinnay, Ihalla. Smaharam. Mdoch. Sangara. Maugretesse. Binde. Gnay. Domeguaïbe. Gnassi. Gnamen. Maugre tesseli. Gangone. Safara. Digin. Facere ou Fere. Ghelarbi. Digin gohir. Guernama. Ovin. Ndaougdigin. Sinaktonghar. Finanharguaily. Sochhorby.

Ovassy.

FOULE. Bidho. Pangal. Babaladi. Breteval, Boghol. Somdon. Tay. Pake. Toude. Leffol. Norova. Benhall. Hiackaovale. Hemde. Soubako. Ghiodorde. Nhierre. Nhierre Ghiova Rotec. Guine. Allah. Sedohenda... Danadi. Diam. Sangara. Houtonde. Ovindonde. Ghiova. Byla Hamde₌ Kaffe. Mokkioudou. Hisseloude. Ghiodorde. Ghia hingol-Debo. Kotto. Sakke. Deboredo-Gnarabi. Soukka. Ovana. Abonde. Lossoul fetel.

Soukagorko.

LANGUES

DES NEG.

FRANÇOIS. les Genoux, Gouton, Gommes, le Gozier, Goudron. Graisse ou suif, Grand. Gratter, Habit, Hameçons, Hautes-chausses, Herbes, un Homme. la Jambe, Jetter, les Joues, le Jour, la Langue, 1e laver les mains, les Lévres, Ligne à pêcher, un Lit, un Livre, Livre à écrire, la Lune, la Main, une Maison, une Maîtresse, Maïz, forte de bled, Malade, les Mammelles, Marc du Miller, Marcher, un Matelas. la Mer, Mentir, Mordre, la Mort, fe Moucher, un Mousquet, Moi & Mien le Nez, Non,

la Nuit,

un Œuf,

un Oiseau,

JALOF. Smahoum. Smanpourreh. Sandol. Dirgunek. Maguma. Hock-halma. Bouboutouvap. Delika. Touap. Miagh. Goourgue. Lmappaice. Sanner. Bekigg. Lelegh. Laming. Raghen. Smatovin. Smabou. Cuntodou. Smarergumarajank. Smakiergumorebind. Vhackiré. Leho. Smanrig. Soumak hiore. Dougoub. Raguena. Ouhanie. Docholl. Entedou. Smandai. Namna. Matt. Dehaina. Niendoou. Fairal. Smackbockan. Dhaair. Goudina.

Nen.

Arral.

FOULL Holbondon. Haderors. La konde. Dandy. Helere. Mahardo. Nanhyadi. Dolangue. Ovande. Tonhouka. Goskomahodo. Kovassongal. Verlady. Kobe. Soubakka. D'heingall. Lahonyongo. Fondo. Delingha ovande. Lessen. Torade allah. Deffeterre. Leour. Yongo. Souddo. Medo dano. Makkarg. Ogniahuy. Enhdo. Changle. Medohyassa. Leffo. Gueek. Hadarime. N'hadde. Mahyse. Ngieto. Fetel. Sman. Hener. Ala. Guiema.

Bb iij

Oucchirnde.

Niolli.

DES NEG.

LANGUES les Ongles, Orange, les Oreilles, les Orteils, du Pains Papier,

FRANCOIS.

Parler, la Partie des femmes. un Pavillon, la Peau, Pêcheur, Toiles Printes, Perroquet, Petit, les Pieds, une Pierre. un Pigeon, Pincer, une Pipe, Piffer, Pleurer, Plomb, Plume, la Pluye, Poisson, un Pot, une Poule,

Enfans des Princes,

un Rat, Reine, Rire, Rouge, le Roi, le Sang, du Sel, Serment, un Serpent, Siffler, un Singe, le Soleil, Souliers, les Sourcils Sucre, Suif ou graisse, Tabac, une Table, Tasse de coco .

JALOF.

Huai. Smanoppe. Smahua jetanks. Bouron. Kahair. Ovache. Facere ou fere. Raya. Smagdayr. Moll. Calicos. Inkay. Nercina. Simatank. Doyg. Petreik. Domp. Smanan.

Berouch. Dgoife. Bettaigh. Dongue. Taon. Guenn. Kingu. Gnaar. Domejuaïbe. Guenach. Gnache. Raihal. Laghovek. Bur. Galtovap. Sock mate. Smabokhanabi.

Gnaun. Onanyleste. Golok. Ghiante Sinkan. Dole.

Lhom. Dirgunek. Tmagha. Gangona. Tafla.

FOULI.

Chegguen. Kanghe. Noppy. Peddely. Bourou. Harkol. Hall. Kotto. Arhairbillam. Goure. Kiruballs. Calicos. Saleron. Chonkayel. Koffede.

Mouchionde. Hy-ardougal. Kaing huye. Ouhedde. Chaye. Donguo. Tobbo. Linghno. Sahando. Guertpgal. Bylahamde. Donbrou. Guefoulbe. Ghialde. Bodeghioune. Lahamdé.

Hayre.

Lambdan. Soldehama, ou Kotel-yacmo.

Bodi, ou Gorory. Honde. Ovandou. Nahangue. Pade. Hiamhianke. Lhyombry. Hellere. Taba. Gango.

Horde.

FRANÇOIS.

la Terre, la Tête, Toile, Toiles pei

Toiles peintes, le Tonnerre,

Tortu, Tousser, Trembler,

Troquer ou échanger,

Trompette,
Tuer,
une Vache,

un Vausseau, un Veau ou un Bœuf, les Veines,

le Vent, le Ventre, Vin de France, Vin de Palmier,

une Voile, les Yeux, JALOF.

Soffi. Smabab. Endimon. Calicos. Denadeno.

Sokka.
Denalock.
Nanvequi.
Bouffra.

Rui.

Sa ditte.
Gallaon.
Smahir.
Mfangotovabb.
Mfangojeloffi.
Ouir.
Smabut.

FOULI.

Letudi.
Horde.
Chomchou.
Calicos.
Dherry.
Lokoe

Loko. Loghiomde. Chinhoude. Sohade.

Ouharde.

Randi. Nague. Dadok. Hendon. Rhedo. Chenk. Chengue. Ougderelhana.

Hytere.

### NOMBRES.

IIN, FRANÇOIS.

Deux,
Trois,
Quatre,
Cinq,
Six,

Six, Sept, Huit, Neuf,

Dix, Onze, Douze, Treize,

Quatorze,
Quinze,
Seize,
Dix-fept;

Dix-huit, Dix-neuf, Vingt,

Vingt & un, Trente, JALOF.

Ben.
Yare.
Yet.
Yanet.
Guerom.
Guerom ben.
Guerom yare.
Guerom yer.
Guerom yanet.

Fuk akben. Fuk ak yare. Fuk ak yet. Fuk ak yanet.

Fuk ak yaner.
Fuk ak guerom
Fuk ak guerom ben.
Fuk ak guerom yare.
Fuk ak guerom yet.

Fuk ak guerom yanet. Nitte. Nitte ak ben.

Fononir.

FOULT.

Gou.
Didy.
Taty.
Naye.
Guieve.
Gui-gou.
Gui-didy.
Gui-haty.
Gui-naye.
Sapo.
Sapo-gou.

Sapo.
Sapo-gou.
Sapo-didy.
Sapo-taty.
Sapo-naye.
Sapo-guieve.

Sapo-gui-didy. Sapo-gui-haty. Sapo-gui-naye. Sapo.

Sappo-gou. Naggash. LANGUES DES NEG. LANGUES DES NEG. FRANÇOIS.

Quarante,
Cinquante,
Soixante,
Soixante-dix,
Quatre-vingt,
Quatre-vingt-dix,
Cent,
Cent un,
Deux cent,
Trois cent,
Mille,

Mille vingt,

Yanet fuk.
Guerom fuk.
Guerom bena fuk.
Guerom yare fuk.
Guerom yet fuk.
Guerom yai fuk.
Temer.
Temer ak ben.

Yare temer.

Yet temer.

Gune ak nitte.

Gune.

Temedere.
Temedere gou.
Temedere didy.
Temedere taty.
Temedere fapo.
Temedere fappo.

Chapande taty.

FOULI.

## PHRASES FAMILIERES.

FRANGOIS. BOn jour, Monsieur, Comment yousportez-vous? Fort bien, Monsieur, Venez, Venez manger, Ne venez pas si près, Allez vous-en, Montez, Descendez, Je veux, Je ne veux pas, Donnez-moi à boire, Apportez-moi vîte une Brebis, Je vous remercie, Allons-nous promener, J'y vais, Il fair grand vent, Il pleut, Il tonne, Il fait chaud, Il fait froid, Je vous vois, Tailez-vous, Fort matin, Bon foir, Monfieur, Je voudrois coucher avec une fille, Je m'endors, Je ne m'en souviens pas, Mettez-le dans les ters,

JALOF. Quarha quaihou. Ogya mella. Guam de bares. Calay. Calay caek mane. Bouldik. Dock hodem, Quia quaou. Ova quicqua fout. Doinaman. Bainoman. Mamanan. Jassima Ommghargh. Santenala. Candoch hane. Galigou harenna. Datta ou. Denadeno. Luina. Guefnala. Noppil. Lelegentel. Pougue namate acandaonfan. Nangrètery.

Hain amaeck.

Guinguela maguiou.

Foull.Cosse semba. Ada hegiam. Samba mido. Arga. Da rothan. Hia. Argay. Hialesse. Bido hidy. My hida. Loca hiarde. Addou nambalou. Medo hietoma. Harque guehin hilojade. Mede lebo. Hendou hevy. Dhirry. Ouarn hiende. Ghiangol. Medo hyma. De you. Soubake allau. Fon angiam famba. Medo leleby. Myfa hyacke.

Ovarguihielle cassedo.

TABLE II.

# TABLE II.

#### VOCABULAIRE MANDINGO.

L'Astérisque \* marque les mots qui se trouvent dans la premiere Table.

FRANGOIS.

ACheter, Aigre, Allez, Ambre,

Amitié, l'Année ou une pluye,

un Arc,
Argent,
une Armoire,
Affeyez-vous,
une Balle,
un Baril,
Beau,
du Beurre,

Bien, Blanc,

un homme Blanc,

du Bled, Boire, Bon, la Bouche,

une Brebis, Calebasse, Cameleon,

Canard, un Canon, poudre à Canon,

un Canot, Ceci, Cela,

une Chaise, Chaleur,

une Chambre, un Chameau,

une Chandelle, un Chanteur,

un Chat,

Chaud, Tome III.

MANDINGO.

Sann.

Akonemota.

Ta.

- Lambre. Barnalem.

Sanju killin.

Kulla. Kodey.

Konneo.

Secdouma.

Kiddo kassi.

Ankoret.\*

Neemau. Tooloo.

Kandi.

Qui.

Tobauho.

Neo. Ami.

Abetti.

Dau.\*

Kornell.

Merrug. Minnir.

Bru.

Kiddo.\*

Kiddo mungo.

Kaloun. \*
Ning.

Olim.

Serong. \*
Kandeca.

Bung.

Komaniung.

Kaudet. Telliki.

Neankom. \*

Kandeca.

Langues des Negres.

C

### HISTOIRE GENERALE

Langues des Negres. FRANGOIS.

un Cheval, un Cheval marin, une Chévre, un Chien, un grand Chien,

Cire, un Cocq, Colliers, une Colline,

Comment vous portez - vous?

un Couteau,

un Coutelas, une épée,

du Cristal, un Crocodile, une Cuilliere, Cuivre,

un Daim,

que Qemandez-vous?

Dent,

Dent d'Eléphant,

le Diable,
Dieu,
Doux,
un Drap,
du Drap re

du Drap rouge, la jambe Droite, la main Droite,

Dur, Eau,

un Eléphant,

Enfer, Enrendre,

une Epée, un coutelas,

un Esclave, l'Est,

Etain, Etoile,

Etranger, un Facteur,

Faux,

une Femme,

une Femme de mauvaise vie,

une Femme mariée,

Fenêtre,

Fléche,

MANDINGO.

Souho. \*
Mally.

Ha. \* Oulve.

Oulve dau. \* Lekonnio.

Deontong ou foufeki.

Konmin.\*
Koanko.

Animbatta montainia.

Moroo. \*
Fong. \*
Criftall.
Bumbo. \*
Kulear.
Taffo.

Tonkong. Laffeta munnum.

Ning. \* Samma ning.

Alla. \*
Timeata.
Fauno.
Murfée.
Sing bau.
Bulla bau.
Akoleata.

Jée, ou si. \* Samma. Jehonama. Amoi. Fong. \*

Jong. \*
Tillo vooleta.

Tasroqui.
Lolo.
Leuntong.
Mercador.
Funniala.

Moufa. \*
Jelli moufa. \*
Moufa.
Jenell.

Beuna. \*

FRANGOIS.

un Fou,

une Fourchette,

Frere, Froid,

Fumée,

la jambe Gauche,

Grand,

un Grand chien, Grande-mere, Grand-pere,

Guerre,

un Hibou, c'est le même nom

que Diable, un Homme,

un Homme blanc, une Huître,

la Jambe,

la Jambe droite, Je ne sçais,

Je sçais,

Je veux donner,

une Isle, une Jument,

Jurement, du Lait,

Levez-vous,

un Lyon, un Lit,

un Loup,

la Lune, la Main,

la Main droite, la Main gauche,

une Maison, Malade,

un Marchand, une femme Mariée,

un Cheval Marin, une femme de Mauvaise vie,

Méchant, une Médecine,

la Mer,

grande-Mere,

Miel,

MANDINGO.

Toorala. Garfa.

Barrin kea. Ninny. Sizi.

Sing nding. Bulla nding.

Bau.

Moulve bau. \*
Moofa bau.
Keal bau.
Killy.

Buau.

Kea. \* Tobauho.

Oystre. Sing.\*

Sing bau.

Malo.
Alo.
Mfadi.

Jouio.

Souho mousa.

Tikiniani mamamau,

Nanuo. Oully. Jatta.

La rong.\* Sillo.

Korro. \*
Bulla.

Bulla bau. Bulla nding.

Fu.\*

Munkandi.

Jonko. Moufa.

Mally. Jelli moufa. \*

Munbetty.

Borru. Bato bau. \*

Bau.

Moofa bau.

Li.

LANGUES DES

NEGRES.

Ccij

LANGUES DES NEGRES. FRANGOIS.

Mort,
Moi,
Noir,
Noix,
un Œuf,
un Oifeau,
l'Ouest,
Pain,

Papier,
Paresseux,
Pere,
grand-Pere,

Péfant, Petit, une Pintade,

une Pintade, une Pipe, de la Pluye,

une Pluye, ou l'année,

Poisson, une Porte,

comment vous Portez - vous?

Poudre à canon, une Poule, un Pouce, Prendre, Puant,

Que demandez-vous?

Rien du tout,
Riviere,
un Roc,
Rouge,

du drap Rouge,

Roi, Sable, Sale, un San

un Sanglier, je ne Sçais pas,

je Sçais,
Sec,
Sel,
Sentir,
Serpent,
vin de Siboa,
un Singe,
Sœur,
le Soleil,

MANDINGO.

Sata. \*
Mta.
Fin.
Teah.

Soufey killy.\*

Sousi.

Tillo bonita.
Mongo. \*
Koyto. \*
Narita.
Fau.
Kea fau.
Kuléata.
Nding.
Commi.

Da. Sanju.

Sanju killin. Heo. \* Dau.

Animbatta montainia.

Kiddo mundo. Soufi moufa. Kranki. Amoota. Akoneata.

Laffeta munnum. Feng o feng.

Bato.
Barry.
Oullima. \*
Murfée.
Manfa. \*
Kenne-kenne.

Nota.
Seo.
Malo.
Alo.
Mindo.
Kee. \*
Mamaung.
Sau. \*
Banji.
Kanic.
Barrin moufa.

Tillo. \*

#### DES VOYAGES. LIV. VII.

205

FRANÇOIS.

un Sorcier, Sucre,

une Table, un Taureau,

la Terre,

la Tête, Timide, Tonnerre,

Toucher,
Tourbillon de vent,

une Vache, un Vaisseau, de la Vaisselle, un Valer, un Veau, Vendre,

Venez, Venez ici, Vent,

tourbillon de Vent, je Veux donner,

Ville,

Vin de Palmier, Vin de Siboa,

Voleur, Vous, Vrai,

un Yvrogne,

MANDINGO.

Baa. \*

Tobaubo li. \*

Mefo. \* Neefea kea. Banko. \*

Kung. \*
Yanini.

Korram alla. \*

Amerta. Sau.

Neessa moosa. Tobaubo kaloun.

Prata.
Buttlau.
Neefa-nding.

Saun.
Na. \*
Nana re.
Funnio. \*

Sau. Mfa di. Konda. Tangi. \* Banji.

Suncar.
Itta.

Atoniala. Serrata.

# NOMBRES.

FRANGOIS.

Deux, Trois,

Quatre,

Cinq, Six,

Sept, Huit,

Neuf, Dix,

Onze,

Douze, Treize MANDINGO

Killing. Foulla.

Sabba.

Nani. Loulou.

Oro.

Oronglo. Sye.

Konnunti.
Tong.

Tong ning killing. Tong ning foulla.

Tong ning sabba. C c iii LANGUES DES NEGRES. LANGUES DES NEGRES.

FRANÇOIS.

Quatorze, Quinze, Seize,

Dix-sept, Dix-huir, Dix-neuf,

Vingt, Trente,

Quarante, Cinquante,

Soixante,

Soixante & dix, Quatre-vingt,

Quatre-vingt-dix,

Cent, Mille, MANDINGO.

Tong ningenani. Tong ning loulou.

Tong ning oro. Tong ning oronglo.

Tong ning fye. Tong ning konnunti.

Noau.

Noau ning tong.

Noau foulla.

Noau foulla ning tong.

Noau sabba.

Noau fabba ning tong.

Noau nani.

Noau nani ning tong.

Kemmy. Woully.

Moore remarque que les Mandingos employent le mot de Nisa, pour exprimer toutes fortes de bestiaux, soit Bœuf, Vache, ou

Taureau, en ajoûtant seulement le genre; comme Nisa Mousa, pour signifier une Va-

DES NEGRES.

Les Négres qui habitent les deux bords du Sénegal, & qui s'étendent RELIGIONS dans les terres à l'Est & au Sud, sont Mahométans, convertis par les Mores. Ceux du Royaume de Mandingo, dont le zele est le plus ardent, sont à présent les Missionnaires de cette Religion. Tous les autres Négres, du moins ceux avec qui les Anglois ont des relations de Commerce, depuis la Gambra jusqu'en Guinée, sont idolâtres, à l'exception des Sereres & de quelques autres, qui peuvent être regardés comme des Sauvages, sans aucune apparence de Religion. Le Maire prétend que vers Sierra Léona & la Côte d'or, la plûpart n'ont aucune idée de culte, ou du moins qu'ils adorent le premier objet qu'ils rencontrent le matin. Autrefois ils rendoient des adorations au Diable & lui facrifioient des Veaux. Quoiqu'ils mangent la chair de leurs Bestiaux, ils croyent la Métempsycose (82).

> On en voit beaucoup qui ne veulent pas souffrir qu'on tue les Lézards autour de leurs maisons. Ils sont persuadés que ce sont les ames de leur Pere, de leur Mere & de leurs proches Parens, qui viennent faire le Folgar,

c'est-à-dire se réjouir avec eux (83).

Le Mahométisme établi parmi les Négres est imparfait, autant par l'ignorance de ceux qui l'enseignent que par le libertinage des prosélytes. Il consiste dans la croyance de l'unité de Dieu, & de deux ou trois pratiques cérémonielles, telles que le Ramadan ou le Carême, le Bayram ou Pâques, & la Circoncision.

Jobson observe que les Habitans naturels de la Gambra adorent un seul Dieu, sous le nom d'Allah; qu'ils n'ont point de peinture ni d'Images, à la ressemblance de la Divinité; qu'ils reconnoissent la mission de Mahomet, sans

(82) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 271. (83) Le Maire, p. 90.

qu'ils invoquent jamais son nom; qu'ils comptent les années par les pluyes, & qu'ils ont des noms particuliers pour chaque jour de la semaine; qu'ils pes Negres. donnent le nom de Sabbat au Vendredi, mais qu'ils l'observent si peu régulierement, que leur commerce & leurs occupations ordinaires n'en reçoi-

vent pas d'interruption (84).

Ils ont quelques traditions confuses de la personne de Jesus-Christ. Ils parlent de lui comme d'un Prophète, qui s'est rendu célébre par un grand nombre de miracles. Mais ce qu'ils racontent de sa sainteté & de sa puissance, est un tissu de fables sans vrai-semblance & sans ordre. Ils lui donnent le. nom de Nale. Ils nomment sa Mere, Maria. La sainteté, la bonté, la justice, sont des qualités qu'ils lui attribuent dans le plus haut degré; mais il leur paroît impossible qu'il soit le Fils de Dieu, parce que Dieu, disent-ils, ne peut être vû par les hommes. La doctrine de l'Incarnation leur paroît scandaleufe. Elle suppose, dans leurs idées, que Dieu soit capable d'une liaison charnelle avec les femmes. Cependant (85) l'Auteur conclut d'une Prophétie qui subsiste depuis long-tems dans leur propre Nation, qu'ils seront subjugués par un Peuple blanc, & que dans la plénitude des tems, ils en recevront les lumieres de l'Evangile. Il paroît même persuadé que ce tems n'est pas éloigné; & tandis qu'il étoit en Afrique, il se flattoit que le Ciel pourroit l'employer à l'exécution d'un si grand ouvrage.

Les Négres croyent aussi la prédestination, & mettent toutes leurs infortunes sur le compte de la Providence. Qu'un Négre en assassine un autre, ils croyent que c'est Dieu qui est l'auteur du meurtre. Cependant ils se sai-

fissent du meurtrier, & le vendent pour l'esclavage.

A l'égard de leur dévotion & de la forme de leur culte; le Maire observe que le commun du Peuple n'a pas de pratiques reglées qui puissent porter le nom de Culte religieux, mais que les personnes de distinction affectent plus de zele, & ne sont jamais sans un (86) Marbut, qui a beaucoup d'ascendant fur leur esprit & sur leur conduite.

Jobson dit qu'ils n'ont pas-de Temples, ni de lieux consacrés aux usages de leur Religion, mais qu'il croit pouvoir juger que leurs assemblées religieuses se tiennent en plein champ, à l'ombre de quelque grand arbre. Il fonde cette conjecture sur la maniere dont il vir un Marbut étranger faire sa

priere & se laver sur le bord de la Gambra, près de Setiko (87).

Brue dit aussi qu'ils n'ont ni Mosquées, ni Sabbat, (88) ni jours réglés de dévotion. Mais le Maire assure que si le Peuple ne prend pas la peine de bâtir des Mosquées, les Rois & les Seigneurs ont parmi leurs édifices des lieux couverts de paille, qui sont destinés aux exercices de Religion. Ils y demeurent assez long-tems debout, les yeux fixés sur le mur, du côté du Levant. Ensuite s'avançant de quelques pas, ils prononcent quelques mots entre les dents; après quoi ils s'étendent la face contre terre, & se levant sur leurs genoux, ils font un cercle autour d'eux & deux ou trois autour de leur têre. Enfin ils baisent la terre plusieurs fois, ils se jettent du sable contre le visage avec les (89) deux mains, & toutes ces cérémonies ne durent pas moins d'une demie heure.

<sup>(84)</sup> Jobson, p. 67.

<sup>(85)</sup> Ibid. p. 73. (86) Le Maire, p. 914

<sup>(87)</sup> Jobson, p. 68.

<sup>(88)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 272 (89) Le Maire, p. 91.

RELIGIONS DES NEGRES. Les Turcs, & d'autres Mahométans rigides, font le Sala, ou la priere, cinq fois le jour & la nuit. Le Vendredi, qui est le jour de leur Sabbat, ils la font sept fois. Mais les Mahométans Négres se contentent de prier trois sois le jour, c'est-à-dire, le matin, à midi & le soir. Chaque Village a son Marbut, ou son Prêtre, qui les rassemble pour ce devoir. Le lieu de leurs assemblées est un champ, qui leur sert de Mosquée. Là, après les ablutions ordonnées par l'Alkoran, ils se rangent en plusieurs lignes, derriere le Prêtre, dont ils imitent les mouvemens & les gestes. Ils ont le visage tourné vers l'Orient; mais lorsqu'ils sont fatigués de leur posture, ils s'accroupissent à la

maniere des femmes, en tournant le visage à l'Ouest (90).

Le Marbut étend ses bras, repete plusieurs mots d'une voix si lente & si haute, que toute l'assemblée peut les repéter après lui, se met à genoux, baise la terre, recommence trois fois cette cérémonie, & ne fait rien qui ne soit imité par tous les assistans. Ensuite il se remet à genoux pour la quatriéme fois, & fait quelque tems sa priere en silence : il se releve, & traçant du doigt, autour de lui, un cercle, dans lequel il imprime plusieurs caracteres, il les baife respectueusement; après quoi, la tête appuyée sur les deux mains, & les yeux fixés contre terre, il passe quelques momens dans une profonde méditation. Enfin, il prend du fable ou de la poussière, se la jette sur la tête & contre le visage, commence à prier d'une voix haute, en touchant la terre du doigt & le levant au front; & pendant toutes ces formalités, il répéte plusieurs fois les mots Salati Maleck, c'est-à-dire, je vous salue Seigneur. Il se leve : toute l'assemblée suit son exemple, & chacun se retire. La modestie, le respect & l'attention qu'ils apportent à cet exercice, cause une juste admiration à nos Voyageurs. La priere dure une grosse demie heure & se renouvelle trois sois le jour. Il n'y a point d'affaire ni de compagnie qui leur en fasse oublier le tems. S'ils ne peuvent assister à l'assemblée, ils se retirent à l'écart pour observer (91) les mêmes pratiques; & lorsqu'ils manquent d'eau pour leurs ablutions, ils (92) employent de la terre. Brue (93) qui fur plusieurs fois témoin de leurs cérémonies, eut la curiosité de demander aux Marbuts quel étoit le sens de leurs postures & de leurs prieres. Ils lui répondirent qu'ils adoroient Dieu en se prosternant devant lui; que cette humiliation étoit un aveu de leur néant aux yeux du premier Etre; qu'ils le prioient de pardonner leurs fautes & de leur accorder les commodités dont ils avoient besoin, telles qu'une femme (94), des enfans, une moisson abondante, la victoire sur leurs ennemis, une bonne pêche, la santé, & l'exemption de toutes sortes de dangers (95).

Le Maire, qui s'informa aussi de l'intention qui accompagne leur priere, dit que l'un demande la victoire sur leurs ennemis, & qu'il plaise à Dieu de ne lui pas nuire; qu'un autre demande une belle semme, une provision de

(90) Jannequin, p. 106 & 108.

(91) On a vû ci-dessus les serupules de Job Ben Salomon. propreté, p. 108.

(93) Afrique Occidentale, p. 219.

(94) Le Maire, p. 92.

<sup>(92)</sup> Jannequin dit que les voyant se laver avec de l'eau ou du sable, il leur demanda d'où leur venoit cet usage, & qu'ils lui répondirent que c'étoit seulement un goût de

<sup>(95)</sup> Jannequin leur fait observer le Ramadan au mois de Février, le Maire au mois de Janvier. Il est donc mobile, & Labat s'est trompé.

millet, &c. & qu'ils prient avec tant d'attention, qu'on mettroit le feu à leur

cabane sans pouvoir les interrompre (96).

RELIGIONS DES NEGRES.

Les Négres qui habitent le Sénégal ont leur Ramadan, fixé au mois de Septembre, contre l'usage des Mores, pour qui c'est une Fête (97) mobile ou lunaire. Aussi tôt qu'ils voyent paroître la premiere Lune de l'Equinoxe d'Automne, ils la faluent en crachant dans leurs mains & les étendant vers le Ciel. Ensuire il les tournent plusieurs fois autour de leur (98) tête, & repetent deux ou trois sois la même cérémonie. En général les Mahométans rendent beaucoup de respects à la nouvelle Lune, la saluent aussi-tôt qu'ils la voyent paroître, ouvrent leur bourse, & demandent au Ciel que leurs richesses puissent augmenter (99) avec les quartiers de la Lune.

Le Ramadan, ou le Carême des Mahométans Négres, est observé avec beaucoup de rigueur. Ils ne mangent & ne boivent qu'après le coucher du Soleil. Les dévots n'avalleroient pas même leur salive, & se couvrent la bouche d'un morceau d'étosse, de peur qu'il n'y entre une mouche. Malgré la passion qu'ils ont pour le tabac (1), ils ne touchent point à leur pipe. Mais lorsque la nuit arrive, ils se dédommagent de l'abstinence du jour. On les voit manger, boire, danser, chanter jusqu'au retour du Soleil. Les Grands

& les Riches passent ensuite tout le jour à dormir.

Jannequin est surpris (2) de l'exactitude avec laquelle ils s'assujetissent au jeune, dans le tems qu'ils appellent, dit-il, Jente Karasana. Les instances & les présens mêmes des François ne pouvoient engager leurs Interprêtes, qui étoient sans cesse avec eux, à prendre la moindre nourriture jusqu'à la nuit. Ils ont pour principe, que celui qui rompt son jeune doit le recommencer. D'ailleurs, ceux qui se rendent coupables de cette transgression sont condamnés à recevoir la bastonnade, avec des canes, l'espace d'un quart d'heure. Si leur Religion étoit bonne, ajoûte pieusement le même Voyageur, ils se feroient un grand mérite de leur jeune aux yeux de Dieu.

Lorsque le mois du Ramadan approche de sa fin, ils proclament le Ta-basket, c'est-à-dire, la plus grande Fête des Mahométans Négres, comme des Turcs & des Persans, qui lui donnent le nom de Bayram. Brue, qui en

avoit été témoin, nous en a laissé la description suivante.

Un peu avant le coucher du Soleil, on vit paroître six Marbuts, ou Prêtres Mahométans, revêtus de Tuniques blanches, qui ressemblent à nos surplis. Elles leur descendent jusqu'au milieu des jambes, & le bas est bordé de laine rouge (3). Ils marchoient en rang, avec une longue zagaye à la main, précédés de cinq grands Bœufs, qui étoient couverts d'une beau drap de coton & couronnés de seuilles, chacun conduit par deux Negres. Les Chefs des cinq Villages dont la Ville de Bucksar est composée suivoient les Prêtres, sur une seule ligne, parés de leurs plus riches habits, armés de zagayes, de sabres, de poignards & de boucliers. Ils étoient suivis eux-mêmes de tous les Habi-

(98) Barbot paroît croire qu'ils tiennent cet usage des Juifs. Il renvoye au Chap. XX. du Livre I. des Rois.

(97) On dit que les Pêcheurs & les Matelots de Normandie, ont l'ulage de saluer la nouvelle Lune tête nue.

Tome III.

(98) Barbot, p. 53.

(99) Moore prétend qu'ils ne font jamais la guerre pendant le Ramadan, p. 143.

(1) Labat, Vol. II. p. 291. (2) Jannequin, ubi sup. p. 110.

(3) Froger, p. 20.

D d

tans, leurs Sujets, cinq sur chaque rang. Lorsque la procession sut arrivée au DES NEGRIS. bord de la Riviere, les Bœufs furent attachés à des poteaux; & le plus ancien Marbut cria trois fois à haute voix, Sala Maleck, qui est l'exhortation à la priere. Ensuite mettant bas sa zagaye, il étendit les bias vers l'Est. Les autres Prêtres suivirent son exemple & commencerent la priere de concert. Ils se leverent & reprirent leurs armes. Alors l'ancien Marbut donna ordre aux Négres d'amener les Bœufs, & de les renverser par terre; ce qui sut exécuté à l'instant. Ils les attacherent à terre par les cornes; & leur tournant la tête à l'Est, ils leur couperent la gorge, avec beaucoup de précautions pour empêcher que ces animaux ne les regardassent tandis que leur sang couloit, parce que c'est pour eux un fort mauvais présage. Ils piennent soin, pour se garantir de leurs regards, de leur jetter du sable dans les yeux. Aussi-tôt que le sacrifice est achevé & les victimes écorchées, ils les coupent

en pieces, & chaque Village emporte celles de son Bœuf (4).

Après cette cérémonie, le Folgar commence. Les femmes & les filles se présentent d'abord, partagées en quatre bandes, dont chacune est conduite par un Guiriot du même sexe, qui chante quelques vers convenables aux circonstances, ausquels toute la bande répond en chœur. Elles s'avancent ainsi, pour venir danser autour d'un grand seu, qui est allumé au milieu de la place. Les Chefs & les principaux Habitans sont assis sur des nattes, où ils s'entretiennent tranquillement. Bientôt on vit paroître une autre trouppe, composée de tous les jeunes hommes, dans la même division que les femmes; c'est-à dire en quatre compagnies, avec des Tambours & d'autres instrumens. Ils étoient vêtus de leurs meilleurs habits, & chargés de leurs armes, comme s'ils eussent touché au moment d'une bataille. Ils firent leur procession autour du feu; après quoi, mettant bas leurs habits & leurs armes, ils commencerent à lutter, homme contre homme, avec beaucoup d'agilité. Les filles, rangées en ligne, derriere eux, les encourageoient de la voix & par leurs gestes. Ceux qui se signaloient en recevoient sur le champ la récompense, par des chants à l'honneur de leur victoire & par des battemens de mains. Cet exercice fut suivi d'un bal, où les deux sexes firent briller leur adresse & leurs agrémens. La danse est leur amusement favori. Ils ne s'en lassent jamais. Un Négre, qui s'est farigué pendant tout le jour au travail, ne trouve rien de si propre à le délasser, que quatre ou cinq heures de danse. Le bal, ou le Folgar, fit place au Festin, lorsqu'on eut averti que les viandes étoient préparées. Ces réjouissances durerent pendant trois jours (5).

La Circoncisson est une pratique rigoureusement observée parmi les Mahométans Négres. Elle se fait aux mâles (6), vers l'âge de quatorze ou quinze ans; autant pour leur donner le tems (7) de se fortisser contre l'opération, que celui d'être bien instruits dans la profession de leur foi. On attend aussi, pour cette sanglante cérémonie, qu'il y ait un grand nombre de jeunes gens rassemblés, ou que le fils de quelque Roi & d'autres Grands ayent atteint l'âge de la Circoncision. Alors on avertit que tous les Sujets du même Roi, ses alliés & ses voisins, peuvent amener leurs enfans; car l'éclat de la Fête

(4) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 234. ou quatorze ans, p. 184.

<sup>. (5)</sup> Ibid. p. 296. (7) Jannequin la croit fort dangereuse, (6) Moore dit que c'est toujours à douze p. 115.





Circoncision des Necesor

répond au nombre des Acteurs, & les Chefs d'une Nation souhaitent toujours que l'assemblée soit nombreuse, parce que dans ces occasions les jeunes gens DES NEGRES.

forment des liaisons & des amitiés qui durent autant que leur vie.

Quoiqu'il n'y ait pas de tems reglé pour la cérémonie, on observe de ne jamais choisir la saison des grandes chaleurs, ni celle des pluyes, ni le Ramadan, qui ne sont pas des tems propres à la joie. On a soin aussi de prendre le décours de la Lune, dans l'idée que l'opération est alors moins douloureuse & la playe plus facile à (8) guérir. On est surpris, malgré ce témoignage, de trouver ici dans le Maire (9), que le véritable tems de la Circoncision est le Ramadan. Moore le place un peu avant la faison des pluyes (10).

Brue nous donne une description exacte de la cérémonie. Il y avoit assisté, dans l'Isle de Jean Barre, près du Fort Saint Louis, & les plus petits

détails n'étoient point échappés à ses observations.

Le lieu de la scene étoit un champ fort agréable, environnée de beaux arbres, à trois cens pas du Village de Jean Barre, riche Négre qui servoit d'Interprête à la Compagnie Françoise, & dont le fils étoit le principal des jeunes gens qui devoient être circoncis. On choisit toujours un endroit éloigné des habitations, à cause des femmes (11), qui sont absolument exclues de l'assemblée. Lorsque Brue se fut assis avec les gens de sa suite sur un banc qui avoit été préparé pour lui, la procession commença dans l'ordre suivant. Les Guiriots, ou les Musiciens faisoient l'avant-garde, en battant une marche lente & grave, sans y joindre (12) leur chant. Ils étoient suivis de tous les Marbuts des Villages voisins, qui marchoient deux à deux en robes de coton blanc & leur zagaye à la main. Après les Marbuts, on vit venir, à quelque distance, tous les jeunes gens qui devoient être circoncis. Ils étoient vêtus de longs pagnes de coton, croisés par devant, mais sans hauteschausses. Ils marchoient sur une seule ligne, c'est-à-dire l'un après l'autre, accompagnés chacun de deux parens ou de deux amis, pour servir de témoins à leur profession de foi, ou pour les encourager à souffrir constamment l'opération. Yam sek, Négre de distinction, qui devoit être l'Exécuteur, suivoit immédiatement, avec Jean Barre, Chef de la Fête. Cette marche étoit fermée par un corps de deux mille Négres bien armés. Au milieu du champ, fort près du lieu où les François étoient assis, on avoit placé une planche sur une petite élevation. Les Prêtres & les Chefs des Villages se rangerent (13) sur deux lignes, de chaque côté de la planche; & tous les candidats, avec leurs parreins, demeurerent au centre, dans le même ordre que celui de leur marche. Le reste des Négres formoit un cercle autour des Prêtres & des victimes.

Aussi-tôt que l'ordre & le silence furent bien établis, le principal Marbut sit le Sala, ou la priere. Tous les assistants repetoient ses paroles, d'une voix claire & intelligible, avec autant de respect que d'attention. Après cet exercice, Yamsek, accompagné de Jean Barre, s'approcha de la planche, le couteau à la main. Aussi-tôt, Guiopo, sils de Jean Barre, su annoncé par ses deux parreins, qui le sirent monter sur la planche, en le soutenant des

<sup>(8)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 272.

<sup>(9)</sup> Le Maire, p. 95.

<sup>(10)</sup> Moore, p. 134.

<sup>(11)</sup> On a vû tout le contraire dans le Jour-

nal de Jobson; mais chaque lieu peut avoir ses usages différens.

<sup>(12)</sup> Voyez la Planche.

<sup>(13)</sup> Afrique Occidentale. Vol. II. p. 280. D d ii

RELIGIONS DES NEGRES.

deux côtés. Yamsek, sans aucun intervalle, leva sa robbe, lui prit le prépuce en le tirant aussi loin du gland qu'il est possible, & tandis que le pere tenoit de la main le reste des parties, il sit heureusement (14) l'opération. Guiopo descendit immédiatement, suivi de ses deux parreins, & branlant sa zagaye d'un air riant. Il se retira derrière les Marbuts, pour laisser saigner sa playe, pendant que les autres jeunes gens allerent se présenter successivement à l'Exécuteur.

Lorsque la blessure a jetté assez de sang, on la lave plusieurs sois le jour avec de l'eau froide, jusqu'à ce qu'elle se ferme d'elle-même; ce qui ne demande ordinairement que dix ou douze jours. Pendant l'opération, le Candidat doit tenir le pouce droit élevé, & prononcer (15) la formule de soi Mahométane. Les plus sermes la prononcent d'une voix haute. Ils assectent même de la gayeté après la cérémonie. Mais il est aisé de juger à leur marche qu'ils soussirent une vive douleur. La plûpart ne peuvent se retirer

sans être soutenus par les parreins (16).

Jannequin raconte qu'après la Circoncision, & pendant tout le mois qui la suit, les jeunes gens ont droit de prendre toutes sortes (17) de libertés avec les filles, à la seule exception du viol. Lorsqu'ils sont rétablis de leur blessure, ils s'assemblent, pour courir dans tous les Villages, & lever des contributions en sorme de présens. Ils ne reviennent jamais les mains vuides. Moore ajoûte qu'ils se déguisent de plusieurs manieres; qu'ils portent des bonnets d'une forme bizarre, armés de deux cornes de Bœus; & que dans cette parure, ceux de la Côre commettent (18) beaucoup de désordres. Mais au long du Sénégal ils sont plus reglés dans leurs usages, & la plûpart se contentent de ce qu'on leur offre.

Quoique la Circoncisson ne soit pas ordonnée pour les semmes, les Docteurs Mandingos les admettent à la participation du privilege. Ce sont leurs propres semmes qui sont l'office de Prêtresses. Mais cet usage n'est pas univer-

fel parmi les Négres (19).

Moore explique la cérémonie de la Circoncisson en sort peu de mots (20). Un peu avant la saison des pluyes, dit-il, on circoncit un grand nombre de jeunes gens, de l'âge de douze ou quatorze ans. Après l'opération ils portent un habit dissérent de l'usage ordinaire, & chaque Royaume a le sien. Depuis la Circoncisson jusqu'au tems des pluyes, les jeunes circoncis ont la liberté de commettre toutes sortes d'excès, sans être soumis au châtiment de la justice. Lorsque les pluyes commencent, ils sont obligés de rentrer dans l'ordre, & de reprendre l'habit commun de seur Nation.

Les Mandingos croyent que la cause des Eclipses de Lune est l'interposition d'un chat, qui met sa patte entre la Lune & la terre. Dans ces occasions, ils ne cessent pas de chanter & de danser à l'honneur de leur Prophète Mahomet; mais il ne paroît pas que leurs mouvemens soient l'esset de la crainte.

(14) Le Maire dit que le Candidat est obligé de manger son prépuce, p. 95. Le Maire dit qu'on voit souvent rire dans l'opération.

(15) C'est la Allah il a Allah, Mohamed Resul allah; c'est-à-dire, il n'y a de Dieu que Dieu, & Mahomet est le messager de Dieu.

- (16) Jannenuin, p. 116.
- (17) Voyer la Figure.
- (18) Moore, p. 134.
- (19) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 283.
- (20) Moore, ibid.

En géneral, ils sont extrêmement livrés à la superstition. Lorsqu'ils ont un voyage à faire, ils égorgent un poulet, & les observations qu'ils sont sur rions de s ses entrailles leur servent de régle pour avancer ou differer leur départ. Negres. Ils n'ont pas moins d'égard pour certains jours de la semaine, qu'ils regardent comme malheureux; & rien ne seroit capable de les leur faire choisir pour une entreprise d'importance (21).

Moore raconte que pendant tout le tems qu'il passa dans leur Pays, ils étoient persuadés que les Sorciers avoient répandu des qualités malignes dans l'air & dans les eaux, & qu'il ne mouroit personne qui ne fût tué par ces ennemis publics; à l'exception néanmoins d'un miserable, qu'il vit enterrer, & que tous les Négres croyoient tué par Dieu même, pour avoir violé son serment, ou son vœu. L'usage des vœux est fort commun dans toutes ces Nations. On leur voit porter autour du bras des manilles de fer, pour marque de leur engagement, & pour s'en rappeller la mémoire. Celui qu'ils accusoient de parjure, avoit fait vœu de ne jamais vendre un Esclave dont on lui avoit fait présent, & portoit une manille, dans la crainte de l'oublier. Mais ses besoins & ceux de la famille l'ayant emporté sur son serment, sa mort, qui arriva quelques jours après, fut regardée de tous les Négres comme un

effet signalé de la vengeance du Ciel (22).

Entre une infinité d'autres superstitions, la plus commune & la plus remarquable est celle des grisgris. Jobson, qui les appelle Gregories, observe que (23) ce charme, ou cet amulette, consiste dans certaines lettres tracées sur du papier. Suivant (24) Jannequin, les grifgris sont des bandelettes de papier, chargées de caracteres Arabes. Le Maire dit que ce sont de petits billets Arabes, entrelassés de (25) figures Nigromantiques. Au contraire, Barbot les représente fort grands. Ils contiennent quelquesois, dit-il, une feuille ou deux de papier commun, remplie de grandes Lettres Arabes, qui sont écrites avec une plume, & (26) une sorte d'ancre composée des cendres d'un certain bois. Labat assure que les grisgris ne sont que des passages de l'Alcoran & d'autres sentences, en caracteres Arabes. Cependant Barbot en ayant apporté quelques - uns en Europe, & les ayant fait voir à diverses personnes versées dans les (27) Langues Orientales, il leur fut impossible d'y rien entendre. Il y a beaucoup d'apparence que les mots, quoiqu'en caracteres Arabes, sont pris du Langage des Mandingos; d'autant plus que le Mandingo n'a point de caracteres qui lui soient propres.

Les (28) grifgris sont enveloppés dans de la soie, ou dans de petites bourses de cuir. Les Marbuts n'y metrent que le papier & l'écriture; mais ceux qui les achetent prennent soin de les orner diversement, & de les renfermer

quelquefois dans des étuis d'or ou d'argent.

Mais les enveloppes les plus communes sont de beau cuir ou de drap rouge. Les unes ne sont pas plus longues que le pouce, travaillées à facettes comme les diamans, & propres à servir de bracelets. Souvent les Marbuts n'y met-

(21) Moore, p. 143. (22) Ibid. p. 123.

<sup>(23)</sup> Voyez ci-dessus sa propre Relation.

<sup>(24)</sup> Jannequin, p. 119. (25) Le Maire, p. 64.

<sup>(26)</sup> Barbot, p. 60.

<sup>(27)</sup> Ibidem.

<sup>(28)</sup> Moore, p. 144. On les enveloppe aussi dans des boetes de différens métaux.

SUPERSTI-NEGRES.

tent rien, comme on l'a reconnu à ceux (29) que portoient les Esclaves. Ils en font aussi de crin & de corne, qui ne sont pas moins couverts de serge ou

de drap rouge (30).

Jannequin nous apprend que chaque grisgris a sa vertu particuliere, l'un contre le péril de se noyer, l'autre contre la (31) blessure des zagayes ou la morsure des Serpens. Il y en a, dit le Maire, qui doivent rendre invulnérable, aider les Plongeurs & les Nageurs, procurer une pêche abondante. D'autres éloignent l'occasion de tomber dans l'esclavage, procurent de belles femmes & beaucoup d'enfans. Enfin les Marbuts inventent des grifgris en faveur de tous les desirs & contre toutes les craintes. Le même Voyageur ajoûte que la confiance des Négres ett si aveugle pour ce charme, que plusieurs ne feroient pas difficulté, avec un si (32) bon garand, de braver un coup de fléche. Barbot observe aussi que les grisgris sont un préservatif contre les dangers de la mer, contre les blessures & contre le tonnerre; qu'ils écarrent les dangers dans un long voyage, qu'ils attirent des richesses, de la fanté, & qu'ils procurent aux femmes grosses une heureuse délivrance (33).

Moore remarque qu'en allant à la guerre, le plus pauvre Négre achete un grisgris des Marbuts, pour se garantir de toutes sortes de blessures. Si le charme manque de pouvoir, les Marbuts en rejettent la faute sur la mauvaise vie du Négre, (34) que Mahomet n'a pas jugé digne de sa protection. Jobson assure que dans les maladies, les douleurs, les moindres ensures, l'usage (35) des Négres est de s'appliquer un grisgris sur la partie affligée. Ainsi, conclud Jannequin, il n'est pas surprenant que leur soi pour des vertus si puissantes, fasse un des principaux articles de leur Religion. Il ne doit pas paroître plus étrange que les Marbuts tirent un profit considérable de ce pieux trafic (36). Moore assure qu'ils s'enrichissent tous en (37) peu de tems. Le Maire dit que les Marbuts ruinent les Négres, en leur faisant payer jusqu'à trois Esclaves, & quatre ou cinq Veaux pour un grisgris, suivant les qualités qu'ils lui attribuent. Barbot confirme la même chose, & ne fait pas difficulté d'assurer qu'il n'y a rien dont un Négre ne soit prêt à se priver pour obtenir un grifgris de la premiere vertu. Mais l'adresse des Marbuts leur fait mettre cette espece à si haut prix, que les Princes mêmes ne sont pas toujours en état de s'en procurer.

Suivant Jobson, les grisgris de la tête se portent en croix depuis le front jusqu'au cou, & depuis une oreille jusqu'à l'autre. Ceux du cou se portent en forme de colliers. Les épaules & les bras n'en sont pas moins garnis; de sorte que cette religieuse parure devient un véritable fardeau. Les Rois en sont plus chargés qu'aucun (38) de leurs Sujets. Moore prétend que le poids monte

souvent jusqu'à trente livres (39).

(29) Jannequin, pag. 119. & le Maire, pag. 93.

(30) Barbot, p. 50.

(31) Jannequin, p. 110. (32) Le Maire, p. 93.

(33) Barbot, p. 60.

(14) Moore, p. 144. Il fait ici une comparaison sort odicuse des usages de l'Eglise Romaine avec ceux des Négres, & de la veztu des Grisgris avec celle des Agnus.

(35) Jobson, p 50.

(36) Jannequin , p. 120.

(37) Moore, p. 40. (38) Jobson, ibid.

(39) Moore, p. 41.

Au reste les grisgris pourroient souvent les faire atteindre à leur but par une autre voie, c'est-à-dire, lorsque leur multitude & leur grandeur forme TIONS DES une cuirasse que la zagaye auroit peine à pénétrer. Les Grands en ont la tête Neeres. & le corps tellement couverts, qu'étant presque incapables de se remuer, ils ne peuvent monter à cheval qu'avec le secours d'autrui. Ils en couvrent aussi leurs chevaux, pour les rendre hardis (40) & invulnérables. Les grifgris du dos & celui de l'estomach sont de la grandeur d'un Livre in-quarto, & d'un pouce d'épaisseur. Ils leur donnent la forme d'une croupe de cheval, celle des cornes d'un Cerf ou d'un Taureau Sauvage. Ils parent leurs bonnets de ces derniers, & se rendent la figure terrible. Cependant ils reconnoissent que les plus puissans ne sont point à l'épreuve des armes à feu; car il n'y arien, disent-ils, qui puissent résister aux Pouss (\*).

Il s'est trouvé des Européens assez simples (41) pour s'imaginer que l'enfer avoit part aux prétendus enchantemens des Négres, & que la magie ou la sorcellerie leur étoit familiere, sur-tout lorsqu'ils leur voyoient faire de ridicules grimaces, & pousser des cris, en se plaignant qu'ils étoient maltraités par le diable. Mais l'Auteur a souvent vérifié que le meilleur exorcisme étoit un baton, & que le diable, conjuré par cette méthode, n'étoit pas tenté de

reparoître (42).

Ces notions de forcellerie & de charmes magiques font confirmées par une forte d'épouvantail que les Mandingos nomment Mumbo Jumbo, de la même nature que le Horey, dont on a donné la description dans le Journal

de Jobson (43).

Moore, seul Voyageur qui parle de cette imposture, prétend que c'est une Idole mystérieuse des Négres, inventée par les maris pour contenir leurs femmes (44) dans la soumission. Elles ont tant de simplicité & d'ignorance, qu'elles prennent cette machine pour un homme sauvage; & les plus fins, ajoûte Moore, pourroient être trompés par l'horrible bruit qu'elle fait entendre. Elle est revêtue d'une longue robe d'écorce d'arbre, avec une toque de paille sur la tête. Sa hauteur est de huit ou neuf pieds. Peu de Négres ont l'art de lui faire pousser les sons qui lui sont propres. On ne les entend jamais que pendant la nuit, & l'obscurité aide beaucoup à l'imposture. Lorsque les hommes ont quelque différend avec les femmes, on s'adresse au Mumbo Jumbo, qui décide ordinairement la difficulté en faveur des maris.

Le Négre qui agit sous la figure monstrueuse de Mumbo Jumbo, jouit d'une autorité absolue, & s'attire tant de respect, que personne ne paroît couvert dans sa présence. Lorsque les femmes le voyent ou l'entendent, elles prennent la fuite & se cachent soigneusement. Mais si les maris ont quelque liaison avec l'acteur, il fait porter ses ordres aux semmes & les force de reparoître. Alors il leur commande de s'asseoir, & les fait chanter ou danser suivant son caprice. Si quelques-unes refusent d'obéir il les fait chercher par d'autres Négres qui exécutent ses loix, & leur désobéissance est punie par

<sup>(40)</sup> Jannequin dit que les jambes mêmes des chevaux en sont couvertes, p. 120.

<sup>(\*)</sup> Nom qu'ils donnent aux balles. (41) Leur simplicité ne consistoit point à groire que l'esprit malin puisse avoir part à

ce qu'on appelle magie, mais à donner ce nom aux tours de souplesse des Négres.

<sup>(42)</sup> Le Maire, p. 93.

<sup>(43)</sup> Voy. ci-dessus, le Voyage de Jobson. (44) Voyez ci-dessus, le Voyage de Moore,

SUPERSTITIONS DES

le fouet. Ceux qui sont initiés dans le mystere de Mumbo Jumbo, s'engagent par un serment solemnel (45) à ne le jamais reveler aux semmes, ni même aux autres Négres qui ne sont pas de la société. On n'y peut être reçu avant l'âge de seize ans. Le Peuple jure par cette Idole, & n'a pas de serment

Plus respecté.

Vers l'an 1727, le Roi de Jagra ayant une semme curieuse, eut la soiblesse de lui réveler le secret du Mumbo Jumbo. Avec l'indiscrétion ordinaire à son sexe, elle ne manqua pas, dit l'Auteur, d'en informer toutes ses compagnes. Le bruit alla jusqu'aux oreilles de quelques Seigneurs Négres, qui n'étoient pas bien disposés pour le Roi. Ils s'assemblerent pour déliberer sur une affaire de cette importance, & ne doutant pas que leurs semmes ne devinssent fort dissicles à gouverner si la crainte du Mumbo Jumbo ne les arrêtoit plus, ils prirent une résolution fort hardie, qui ne sut pas exécutée avec moins d'audace. Ils se rendirent à la Ville royale avec l'Idole. Là, prenant l'air d'autorité qui est propre à la Religion dans tous les Pays du monde, ils sirent avertir le Roi de venir parler à l'Idole. Ce soible Prince n'ayant osé resuser d'obéir, Mambo Jumbo lui reprocha son crime, & lui donna ordre de faire paroître sa femme. A peine eut-elle paru, que par la sentence de Mumbo Jumbo, ils surent poignardés tous deux.

Il y a peu de Villes considérables qui n'ayent une figure du Mumbo Jumbo. Pendant le jour, elle de neure sur un poteau, dans quelque lieu voisin de la Ville, jusqu'à l'entrée de la nuit, qui est le tems de ses opérations (46).

Prestres des Negres.

Il nous reste à parler des Marbuts ou des Prêtres Négres. Quoique seur habille nent ordinaire soit le même que celui du Peuple, ils sont distingués par un grand nombre de dissérences. Jobson observe que pour la demeure & le commerce de la vie, ils n'ont rien de comman avec les (47) autres Négres, & qu'ils s'attachent sur plusieurs points à la loi du Lévitique, dont ils ont quelque connoissance. Le même Voyageur ajoûte qu'ils ont des Villes & des Terres particulieres à leur Tribu (48) où ils n'admettent pas d'autres Négres que leurs Esclaves. Leurs mariages ne se sont qu'entre les hommes & les sem nes de leur race, & tous leurs ensans sont élevés pour la Prêtrise. Leurs Loix pour ces alliances ne sont pas dissérentes de celles des Négres; c'est-à-dire, qu'ils ont la liberté de prendre plus ou moins de semmes, suivant leur dignité & leur prudence. Chaque Ville a son ancien ou son Grand Prêtre, Le Chef Géneral, ou le Grand Pontise, fait sa résidence à Setiko, qui est leur Ville Capitale (49).

Labat les représente comme de serupuleux observateurs de tous les précepres de l'Alkoran. Ils s'abstiennent de vin & de liqueurs spiritueuses. Ils observent le Ramadan avec beaucoup d'exactitude. Ils ont plus de douceur & de politesse que le commun des Négres. Ils aiment le Commerce, & se plaisent à voyager dans cette vûe. Leur honnêteté & leur bonne soi sont gé-

(45) L'Auteur les compare aux Frée Maf-

(46) C'étoit apparemment un de ces simu-Jacres que Brue renversa, comme on l'a vû dans ses Relations.

(47) Jobson, p. 116.

(48) Jobson les appelle Marybuks, ou Bisserous; Moore, Mahon étans ou Buscherines; Labat, Marabouts; tous les autres, Marbuts

(49) Jobson, ubi sup.

néralement

néralement reconnues dans les affaires. La charité est une vertu qu'ils ne violent jamais entr'eux; & jamais ils ne souffrent qu'un homme de leur Nation foit vendu pour l'esclavage, s'il n'a mérité ce châtiment par quelque grand crime (50).

PRESTRES FES NEGRES.

C'est des Marbuts qu'il faut entendre tout ce que Moore rapporte des Mandingos Mahométans. Ils parlent la langue Arabe. Ceux qui sçavent l'écrire, continue le même Auteur, sont extrêmement exacts à faire leurs exercices de Religion trois ou quatre fois le jour, & n'ont pas moins de sobriéré & de retenue dans le reste de leur conduite. Ils souffriroient plutôt la mort que de toucher aux liqueurs fortes; & rien n'est si ordinaire que de les voir passer à jeun des jours entiers, pour ne pas manger d'autres viandes, que celles qui ont été tuées par des gens de leur Religion. Les Mandingos leur rendent toutes sortes de respects, & les prennent pour Médecins dans toutes leurs maladies. Mais les remedes qu'ils reçoivent d'eux ne sont que des papiers charmés

ou des grisgris, qu'ils achetent à grand prix (51).

Entre plusieurs bonnes qualités des Marbuts, Jobson loue beaucoup leur tempérance. A cette seule marque, dit-il, on les distingue aisément des autres Négres. Ils se réduisent à l'eau pure, sans excepter les cas de maladie & de nécessité. Dans le Voyage que l'Auteur sit sur la Riviere, un Marbut, qu'il avoit pris avec lui, ayant voulu prêter la main aux gens de l'Equipage pour traverser une basse, sut entraîné par un courant qui mit sa vie dans un grand (52) danger. Il disparut deux fois dans l'eau; & les Anglois ne l'ayant remis à bord qu'avec beaucoup de peine, il y demeura quelque tems sans connoissance. Dans cet état même, ceux qui le secouroient ayant porté à sa bouche, un flacon d'eau-de-vie, il ferma constamment les lévres, à la seule odeur de cette liqueur; & lorsqu'il eut rappellé ses sens, il demanda avec un mélange de colere & d'inquiétude s'il avoit eu le malheur d'en avaler. On lui répondit qu'il s'y étoit opposé avec trop d'obstination. J'aimerois mieux être mort, dit-il à Jobson, que d'en avoir avalé la moindre goutte (53).

Cet excès de scrupule s'étend jusqu'à leurs enfans. Non-seulement ils ne leur permettent pas de toucher au vin, ni aux liqueurs fortes; mais ils ne souffrent pas même qu'on leur présente du raisin, du sucre & d'autres consitures. Les Anglois de Seriko étoient souvent querellés par les peres & les meres,

lorsqu'ils entreprenoient de leur faire violer ces usages.

A cet exemple de tempérance, Jobson en joint un de bonne foi & de probité dans un Marbut nommé Fadi Katire (54). Ce fut le premier qu'il prit à ses gages, pour en tirer quelque service sur la Riviere. Cet honnête Mahométan prit autant d'affection pour les Anglois, que s'il eût été de la même Religion & du même Pays. Il s'empressa toujours de leur donner ses avis, sur tout ce qui regardoit leur voyage & leur commerce. Il joignit, dans l'occasion, le secours de son travail aux bons conseils; (55) &

(50) Ibid. p. 62.

(51) Moore, p 39. (52) Voyez la Relation de Jobson.

(53) L'Auteur les compare aux Rechabites du Chapitre XXXV. de Jeremie, & s'imagine qu'ils peuvent être descendus de Jonadab, Tome III.

parce que le Prophête le fait sortir de Haba, beau-pere de Moyse, dont on sçait que la femme étoit une Egyptienne.

(54) Jobson, p. 74.

(55) Ibid. p. 63.

Prestres des Negres. Jobson ne lui trouva pas moins de jugement, que de zele & de sidelité.

Le même Auteur ajoûte, que le respect des Rois & des Grands pour les Marbuts, ne le céde gueres à celui du Peuple. Si les personnes de la plus haute diffinction rencontrent un Marbut en chemin, ils forment un cercle autour (56) de lui, & se mettent à genoux pour faire la priere & recevoir sa bénédiction. Le même usage s'exerce dans la chambre du Roi, lorsqu'il y entre un Marbut. Labat dit que les Négres en géneral, mais sur-tout ceux du Sénegal, ont tant de respect pour leurs Prêtres, qu'ils croyent que ceux qui les offensent meurent dans l'espace de trois jours (57).

Les Marbuts Mandingos gagnent leur vie à tenir des Ecoles pour l'instruction des enfans, ou à faire des grisgris. Jobson rend témoignage qu'il a vû des Ecoles, bâties en rond, spacieuses & ouvertes, où les enfans viennent recevoir l'instruction. Il se seroit persuadé volontiers que les mêmes lieux servoient aux exercices publics de Religion, d'autant plus qu'ils sont ordinairement voisins de la maison du principal Marbut; mais les voyant ouverts

& toujours fort sales, il n'a pû s'attacher à cette opinion.

Les Marbuts apprennent à lire & à écrire à leurs enfans, dans un Livre composé (58) d'une petite planche de bois fort uni, où la leçon est écrite avec une sorte d'encre noire, & une plume en forme de pinceau. Leurs caracteres ressemblent à ceux de la langue Hébraïque. L'Auteur n'étant pas capable de les lire, en apporta plusieurs exemples en Angleterre. Cependant il observe que leur Re igion & leurs Loix sont écrites dans une langue particuliere, & fort dissérente de la langue vulgaire; que les Laïcs Négres, de quelque rang qu'ils soient, ne sçavent ni lire ni écrire, & qu'ils n'ont par conséquent ni caracteres ni livres. Le grand Livre de la Loi est un manuscrit, dont les Marbuts s'exercent à faire des copies pour leur propre usage. Les Rois Mahométans en obtiennent à grand prix, & se font un honneur de les porter, malgré la pésanteur du fardeau. Jobson a vû plusieurs Marbuts, qui en étoient chargés aussi dans leurs voyages (59).

Suivant Labat, le tems de l'instruction pour les enfans, est la nuit, ou plutôt une heure ou deux avant le jour. Leurs leçons sont écrites sur de petites planches de bois blanc. Lorsqu'ils sçavent les lire, ils les apprennent par cœur. Il est aisé pour un Etranger de reconnoître les Ecoles, au bruit qu'ils sont en répetant les instructions de leur Maître avec toute la force de leur voix. Lorsqu'ils ont lû tout l'Alkoran, ils passent eux-mêmes pour autant de Docteurs. Ils apprennent ensuite à écrire en Arabe; car la langue du Pays

n'a pas de caracteres (60).

Moore dit que le Peuple Mandingo est d'une extrême ignorance, & qu'il n'a aucune sorte d'instruction & de sçavoir. A peine un Négre sçait-il compter jusqu'à dix; ou du moins, il s'aide pour cela des marques qu'il fait sur la terre. Cependant Moore avoue que les Marbuts, qu'il appelle Buscherins, sçavent lire & écrire l'Arabe; qu'ils l'enseignent à leurs ensans, & qu'ils ont des Maîtres d'Ecole pour leur instruction (61).

(56) Ibid. p. 49.

(57) Labat, Vol III. p 335.

(19) Jobson, p. 67.

(60) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 353-

(61) Moore, p. 145.

<sup>(18)</sup> Les Ang'ois ont des Livres de corne pour le même usage.

PRESTRES DES NEGRES.

Jannequin, en leur accordant aussi la lecture & l'écriture, qui servent, ditil, à les faire vivre, par l'usage qu'ils en font pour transcrire l'Alkoran & pour composer des grisgris, n'a pas honte d'ajoûter qu'ils sont souvent tourmentés par l'Ange Kamaté; qu'ils en tirent des lumieres pour découvrir les voleurs & les lieux où les vols sont cachés; enfin qu'à son avis, on ne peut apprendre à lire & écrire l'hébreu sans être en commerce avec le diable (62).

Ce n'est pas seulement dans les Ecoles que les Marbuts communiquent leur science aux enfans. Ils se répandent dans les Villages des autres Négres, pour y porter l'instruction à ceux qui veulent la recevoir. On les voir courir ainsi avec toute leur famille & leurs livres. Le Pays leur est toujours ouvert; & dans les guerres même les plus sanglantes, ils ont la liberté de passer d'un Royaume à l'autre & de s'arrêter dans les Villes. Mais ils ne se rendent jamais à charge sur la route, ni dans les Villes où ils sont appellés. Ils portent avec eux leurs provisions; & vrai-semblablement, lorsqu'elles sont épuisées, ils les renouvellent dans les maisons des Grands; à moins, dit l'Auteur, que fuivant l'usage général du Pays ils ne demandent l'aumône, & que le besoin qu'on a d'eux ne permette à personne de les refuser. D'ailleurs une main de papier de trois sous doit fournir long-tems à leur subsistance, puisqu'ils en peuvent composer une infinité de grisgris, qu'ils vendent avec beaucoup d'avantage. Jobson confirme cette remarque en nous apprenant, que lorsqu'il chargeoit quelques Marbuts d'un message, ils lui demandoient toujours, audessus des conventions, une ou deux feuilles de papier pour acherer leurs nécessités sur la route (63).

Les Marbuts ne sont pas seulement Prêtres. Ils sont Marchands, & font la plus grande partie du Commerce du Pays, sur-tout ceux de Setiko. On ne voit pas d'autres Négres qui amenent des Esclaves de ce Canton dans le Royaume de Barfalli, d'où ils remportent quantité de sel, que la Mer produit d'elle-même fur les Côtes, mais de mauvaise nature, & mêlé d'impuretés qui le rendent semblable au charbon que les Anglois appellent Sea-coal. C'est en quoi consiste la plus grande partie des revenus du Roi. Les Marbuts font peu d'usage de ce sel, mais ils le transportent fort loin dans l'intérieur des terres, d'où ils tirent en échange des noix de kola & de l'or. Au fond, c'est l'or dont ils font leur principal commerce & pour lequel ils ont le plus d'avidité, sur le fondement d'une ancienne opinion qui leur en fait espérer (64) beaucoup d'utilité dans l'autre monde. Ils en font secrettement de grand amas, qu'ils cachent apparemment dans la terre, ou (65) qu'ils prennent soin de faire enterrer avec eux. Cependant ils en réservent un peu, pour acheter des Portugais une sorte de pierre bleue que leurs femmes portent autour de la ceinture, comme un préservatif pour les pertes de sang, ausquelles elles sont fort sujertes. Les Négres ne font pas d'autre usage de l'or; à la réserve des femmes qui en mêlent (66) quelques grains sans forme, à leurs colliers & leurs pendans d'oreilles.

(62) Jannequin, ubi sup. p. 118.

(63) Jobson, p. 77.

(65) L'auteur même ne vit rien d'approchant à Setiko, où il fut témoin de l'enterre-(64) C'est apparemment un prétexte de ment du Grand-Prêtre. Voyez ci-dessus, fa propre Relation.

(66) Jobson, p. 80.

leur propre invention, pour colorer leur ava-

PRESTRES DES NEGRES.

Quoique les Marbuts de Setiko ne manquassent point d'affection pour les Anglois, ils firent leurs efforts pour ôter au Capitaine Jobson la pensée de remonter plus loin sur la Gambra. Ils lui représenterent les difficultés & les dangers de ce Voyage, avec d'autant plus d'exagération, que dans la vûe de s'assurer tous les avantages de ce commerce, ils s'étoient procurés avec beaucoup de peine & de dépense une grosse quantité d'ânes (67), pour le transport de leurs marchandises. Leur méthode, en voyageant, est de suivre leurs ânes à pied & de marcher du même pas que ces animaux. Ils partent à la pointe du jour, qui dans ces climats ne précéde guéres le lever du Soleil. Leur marche dure trois heures, après lesquelles ils se reposent pendant la chaleur du jour. Ils recommencent à marcher deux heures avant la nuit; & la crainte des bêtes farouches ne leur permet pas de se hasarder dans l'obscurité, excepté pendant les clairs de Lune, qui leur paroissent un tems fort commode pour les voyageurs. Ils s'arrêtent deux ou trois jours près de grandes Villes; & déchargeant leurs marchandises, qu'ils étalent sous quelques arbres, ils font une espece de foire pour la Ville voisine. Dans ces occasions, ils n'ont pas d'autre logement que leurs paquets, entre lesquels ils passent la nuit fur des nattes (68).

(67) Ibid. p. 81.

(68) Ibid. p. 91.

### CHAPITRE XIV.

Description du Pays & des Habitans de Bumlberre, ou Sierra de los Leones, appellée vulgairement Sierra-Léona.

INTRODUC-TION.

Quatre Voyagenes dont certe description est tirée. ETTE description est particulièrement recueillie des Relations de quatre Voyageurs. Leurs remarques ont été détachées de leur Journal; mais on ne laisse pas de les donner séparément, contre la méthode qu'on s'est imposée dans cette Collection.

Le premier est William Finch, Marchand Anglois. Ce Voyageur, dans sa navigation vers les Indes Orientales en 1607, relâcha au Port de Sierra-Léona, & nous a laissé les meilleures observations qu'on ait eues jusqu'à préfent sur cette Contrée, particulièrement sur l'Histoire naturelle. Son Journal, un des plus curieux qu'il y ait dans aucune langue, se trouve dans la Collection de Purchass.

Le second est Villault de Bellesond, qui toucha au même lieu, en 1666,

dans un Voyage qu'il faisoit en Guinée.

Le troisseme est Bartot, qui se trouvant à Sierra-Léona en 1678, joignit ses remarques sur ce Pays à sa description de Guinée. Le quatrième est Atkins, dont on a vû paroître le nom dans plusieurs descriptions du second Volume de ce Recueil. L'occasion qu'il eut de relacher sur cette Côte, en 1721, dans son Voyage en Guinée & au Bresil, lui sit apporter tous ses soins à donner une description de la Baye & du Pays.

Comme on trouve aussi dans Labat quelques bonnes remarques sur la même





Contrée, on a cru devoir s'en servir pour suppléer aux récits de ces quatre Ecrivains. Après tout il faut confesser que toutes ces Relations, soit qu'on les prenne ensemble ou séparément, sont fort éloignées de donner une idée complette du Pays. Il n'y en a pas une qui détermine sûrement la situation des fait donner sepa-Villes & des Bayes qu'elle décrit, sans excepter la Baye de France, qui est la 168. plus connue, & que nos quatre Voyageurs ont visitée. La description de Barbot est confuse, & sa Carte, quoiqu'assez grande, n'est point assez particuliere. Il y a placé peu de Villes, & n'a pas nommé une seule Baye. C'est ce qui nous a fait prendre le parti de donner séparément les remarques des quatre Ecrivains.

INTRODUC-

Raifon qui les

§. I.

# Observations de Finch sur Sierra-Léona.

T A Baye, qui porte le nom de Sierra-Léona, n'a pas moins de trois lieues de largeur. Du côté du Sud, la terre est haute & couverte d'arbres jusqu'au bord du rivage. On y apperçoit plusieurs petits enfoncemens, où la pêche est fort abondante. Au-dessus du quatrieme est le lieu de l'Aiguade, Baye, qui fournit continuellement de l'eau excellente, avec assez de facilité à s'approcher du ruisseau. Là, Finch découvrit sur les rocs plusieurs noms Anglois; entr'autres ceux du Chevalier François Drake, qui avoit touché au même lieu vingt-sept ans auparavant, de Thomas Candish, du Capitaine Lister, & de plusieurs autres. Au milieu de la Baye vis-à-vis le troisième enfoncement, on rencontre un Banc de fable, près duquel le fond n'est que de deux ou trois brasses. Mais dans la plûpart des autres parties, & même contre le rivage, on n'en trouve pas moins de huit ou dix. La Latitude est de huit degrés & demi du Nord.

Sa Latitude.

Le Roi du Pays fait sa résidence au fond de la Baye. Les Mores lui donnent le nom de Borea, ou Capitaine Karan, Karan, Karan. Il a dans sa dépendance d'autres petits Rois, dont l'un nommé le Capitaine Pinto, vieillard décrepit, faisoit alors sa résidence dans une Ville au - dessus de la seconde crique, comme le Capitaine Boloone faisoit la sienne de l'autre côté de la Baye. Les Etats du Borea s'étendent l'espace de quarante lieues dans les terres. Ses revenus consistent dans un tribut d'étosses de coton, de dents d'Eléphans, d'or, & dans le pouvoir de vendre ses Sujets pour l'esclavage. Les Jesuites & d'autres Prêtres Portugais, ont converti quelques-uns de ces Barbares. Ils ont une Chapelle, où l'on voit suspendue une table des jours de bitans. Fêtes, suivant l'usage de l'Eglise Romaine. Le Roi & quelques-uns de ses Courtisans sont vêtus d'une maniere assez décente. Ils ont des casaques, des leurs modes. hautes-chausses, & même des chapeaux. Mais le Peuple est tout-à-fait nud, avec une ceinture de coton, dont il descend une perite piece qui couvre le milieu du corps. Les femmes portent une sorte d'écharpe, qui venant se lier par devant, leur tombe jusqu'aux genoux. Les enfans sont nuds sans exception. On ne voit personne, dans les deux sexes, qui n'ait le corps piqué ou taillé en différentes figures. Ils ont tous aussi les dents limées en pointe. Leur usage est de s'arracher entierement les sourcils, quoiqu'ils laissent croître

leur barbe, qui est naturellement courte, noire & frisée. Leurs cheveux sont

Religion &

Leurs habits &

Ee iii

FINCH. 1607.

Situation de la

FINCH. 1607.

ordinairement coupés en croix, & s'élevent sur la tête en petites toufses quarrées. D'autres les portent découpés en différentes formes. Mais les femmes ont généralement la tête rafée.

La plûpart de leurs Villes ne contiennent pas plus de trente ou quarante maisons jointes ensemble, composées de murs de terre & couvertes de roseaux. Une natte seur sert de porte; mais elle n'en est pas moins fermée avec des serrures & des verrouils. Pour lits, ils ont des solives croisées, sur les-Leurs maisons quelles ils étendent des nattes. On voit quelques maisons tapissées de nattes. & leurs meubles. fur-tout autour du lit. Le reste des meubles consiste dans deux ou trois pots de terre, pour conserver de l'eau & faire cuire les alimens, une gourde ou deux, pour le vin de Palmier, une demie gourde qui sert de tasse, quelques plats de terre, une ou deux corbeilles dans lesquelles les femmes vont ramasser des coquilles, un sac d'écorce d'arbre que les hommes portent sur l'épaule lorsqu'ils vont chercher des provisions, avec leur pipe, sans laquelle on ne les voit jamais marcher. Ils ont au côté une petite dague, qu'ils forment eux-mêmes du fer qu'on leur apporte. Leurs autres armes sont l'arc & les fléches, la javeline & le dard. Ils arment leurs fléches d'une pointe de fer empoisonné, de la forme que les Peintres donnent à l'aiguillon des Serpens (69).

Les hommes ont la taille fort belle, le corps agile & vigoureux, le courage ferme, & l'humeur assez douce. Ils ne s'écarrent gueres de leurs femmes, parce qu'une de leurs plus vives passions est la jalousie. Finch ne put être Usages civils & informé quel étoit le fond de leur Religion. Ils ont de petites idoles; mais ils n'en reconnoissent pas moins le Dieu du Ciel, car lorsque Finch leur demandoit l'usage de ces petites figures de bois, ils levoient les mains audessus de leur tête, pour faire entendre que le véritable objet de leurs adorations étoit en haut. Quelque idée qu'on se fasse de leurs principes, ils font circoncis, ajoûte l'Auteur, ils sont justes, honnêtes, & le vol parmi eux est sur le champ puni de mort. Leurs cérémonies funébres se réduisent à mettre au-dessus de la fosse un petit toît de chaume, sous lequel ils entretiennent continuellement de l'eau fraîche, dans des pots de terre. ils y plantent aussi trois ou quatre os, sans que l'Auteur explique si ce sont des os

d'hommes ou d'animaux. Au Sud de la Baye, à quarante ou cinquante lieues dans les terres, on

trouve une Nation d'Anthropophages, qui inquiétent souvent leurs voilins. Les Mores de Sierra-Léona se nourrissent de riz, qu'ils ont en grande abondance, quoiqu'ils ne sément que ce qui est nécessaire à leur provision, & qu'ils soient obligés de brûler des bois pour trouver des terres à cultiver. Ils ont aussi une espece de petit grain, nommé Pene, dont ils sont du pain. Le Pays produit quelques Poules; mais il n'a pas d'autres animaux domestiques. Aussi les Habitans connoissent-ils peu l'usage de la viande, à moins qu'ils ne tuent par intervalles quelque bête fauve dans les montagnes, ou quelques oiseaux. Leur principale nourriture, avec le riz, consiste en racines, en legumes, en coquillages, sur-tout en huîtres, dont il se trouve une prodigieuse

Productions du Pays. Grain nommé Péne.

religioux.

(69) Voyage de Finch aux Indes Orientales, dans la collection de Purchass, Vol. I. page 414.

quantité sur les rochers, & même au pied des arbres qui bordent le rivage;

mais le goût en est fade. Ils ont autour de leurs maisons des Plantains, des Gourdes, des Patates, des Courges, du Poivre de Guinée, & sur-tout du Tabac, qui fait une partie de leur subsistance. La tête de leurs pipes est fort grande, & composée d'une terre bien cuite. Ils y inserent un petit tuyau de Passion des honts canne, d'un pied & demi de longueur, au travers duquel les hommes & mes & des fommes pour le tales femmes succent la fumée. Les hommes portent leur pipe dans leur sac, bac. & leur tabac dans une petite bourse qu'ils nomment Taffio. Les femmes ont leur pipe à la main, & leur tabac dans un coin de leur pagne. Leur usage pour le tabac est d'en exprimer le jus, lorsqu'il est verd; sans quoi ils prétendent que sa fumée leur causeroit une yvresse continuelle. Ils le hachent fort menu, & le font sécher au feu. Finch vit une demie douzaine de Chévres dans une Isle fort voisine de leur Côte, mais il ne put se procurer le moyen d'en goûter la chair.

Fruits naturels

Les fruits sont innombrables dans leurs bois. Il se trouve des Forêts en-

tieres de limoniers, sur-tout un peu en deça du lieu de l'Aiguade, assez près de la Ville. On y voit aussi quelques orangers. La boisson commune du Pays est de l'eau. Cependant les hommes sont passionnés pour le vin de Palmier, qu'ils appellent May, & le partagent rarement avec les femmes. Ils ont des machines d'ozier, qui leur servent à monter sur les arbres avec beaucoup de vîtesle. On les voit descendre avec leurs gourdes de vin sous le bras. Ils ont diverses fortes de prunes; les unes jaunes, qui sont saines & agréables, d'autres bleues ou noires, d'un goût aromatique & fort estimé. On trouve dans le Pays beaucoup (70) de Manzanilles, espece de pomme vénimeuse, qui ressemble à la prune jaune, & dont le jus est si malin, que la moindre goute qui rejailliroit dans l'œil feroit perdre aussi-tôt la vûe. On y voit des Beninganions, fruit fort sain de la grosseur d'un citron, & dont l'écorce est rougeâtre; un autre fruit nommé Beguil, de la grosseur d'une pomme ordinaire & la peau rude, mais dont la chair a la couleur, le grain & le goût de la fraise. Les bois sont remplis de vignes sauvages, qui produisent un raisin dont le goût tire sur l'amer. Les Negres aiment beaucoup la noix ou la datte qui tombent du Palmier, & la mangent rotie. Ils font des amas d'une sorte de poivre, nommée cardamome, qui leur sert de remede dans plusieurs maladies & d'assaisonnement pour leur nourriture. Ils ont certains fruits qui croissent sept ou huit ensemble dans une espece de grappe, chacun de la longueur & de la grosseur du doigt, d'une couleur brune & jaunâtre, couvert d'un petit duvet, & contenant sous l'écorce une certaine substance dont le goût est fort agréable. Il croît dans les bois du Pays une espece de hêtre, dont le fruit a l'appearence d'une féve. On en distingue trois sortes : l'un fort haut, portant une cosse semblable à celle des séves, dans laquelle il se trouve en effet Hêtres. quatre ou cinq féves quarrées, qui ressemblent beaucoup à la graine du ta- feves vénimeumarin, couvertes d'une peau dure qu'on prendroit pour une écaille, & qui consient une amande dont les Négres se servent pour envenimer leurs fléches. Ils appellent ce fruit Ogon. C'est un poison fort dangereux. La seconde sorte est plus petite. Sa cosse est tortue & la peau fort épaisse. Elle contient cinq grandes féves, d'un pouce de long. Le troisiéme hêtre est gros. Il a les feuilles perites comme le premier, le fruit plus gros, dans une cosse dure &

Manzanilles,

Beninganions. Beguil.

(70) L'Auteur les appelle mal à propos Mansamilbias.

FINCH. 1607.

épaisse, qui est un peu dentelée sur les côtés, & qui n'a pas moins de neuf pouces de long sur cinq pouces de large. Elle contient cinq longues féves, que

les Négres appellent Quenda, & qu'ils croyent fort dangereuses.

Kambe , bois de teinture.

Les Négres plantent des paraces; &-plus loin dans les terres, ils cultivent du coton, nommé parmi eux Innumna, dont ils font d'assez bon fil & des étoffes larges d'un quart. Ils ont un bois, qu'ils nomment Kambe, qui leur sert à teindre en rouge leurs bourses & leurs nattes. Leur limonier ressemble au pommier sauvage. Sa feuille est mince, comme celle du saule. Il est rempli de pointes, & porte une prodigieuse quantité de fruits, qui commencent à meurir au mois d'Août, & qui demeurent sur l'arbre jusqu'au mois d'Octobre.

Poivre de Gui-

Pene.

Le poivre de Guinée, qui porte ici le nom de Bangue, croit naturellement dans les bois, mais il n'y est pas fort abondant. Sa plante est petite, assez semblable à celle de Troene, & chargée de petites seuilles fort minces. Son fruit ressemble à l'épinevinette. Il est d'abord très-verd, mais en meurissant il devient rouge. Quoiqu'il ne se réunisse point en grappe, il s'en trouve de côté & d'autre deux ou trois ensemble, autour de la tige. Le Pene, dont on a déja parlé, & dont les Négres de ce Pays composent leur pain, est une plante fort mince, qui ressemble à l'herbe ordinaire, & dont les petites tiges sont couvertes de graines, qui n'est renfermée dans aucune espece d'envelope. Suivant l'Auteut, c'est la même graine que les Turcs appellent Kuskus & les Portugais Yfunde. Finch remarqua aussi des arbres qui ressemblent au faule, & qui portent des fruits semblables à la cosse des pois.

Noix de Kola ou Gola.

Plus loin dans l'intérieur des terres, il croît un fruit nommé Gola ou Kola, dans une coque assez épaisse. Il est dur, rougeatre, amer, à peu près de la grosseur d'une noix, & divisse par divers angles. Les Négres sont des provi-sions de ce fruit, & le mâchent, mêlé avec l'écorce d'un certain arbre. Leur maniere de s'en servir n'a rien d'agréable pour les Européens. Celui qui commence à le mâcher le donne ensuite à son voisin, qui le mâche à son tour, & qui le donne au Négre suivant. Ainsi chacun le mâche successivement, sans rien avaler de la substance. Ils le croyent excellent pour la confervation des dents & des gencives. Les Chevaux n'ont pas les dents plus fortes que la plûpart des Négres. Ce fruit leur fert aussi de monnoye courante, & le Pays n'en a pas d'autre (71).

L'Auteur du Golden Trade (72) observe que le kola est fort estimé des Négres qui habitent les bords de la Gambra, & que les Anglois ne lui donnent pas d'autre nom que celui de noix. Elles ressemblent, dit-il, aux châtaignes de la plus grosse espece, mais leur coque est moins dure. Le goût en est amer. On en fait tant de cas parmi les Négres, que dix noix de kola Ses propriétés, font un préfent digne des plus grands Rois. Après en avoir mâché, l'eau la plus commune prend le goût du vin blanc & paroît mêlée de sucre. Le tabac même en tire une douceur singuliere. On n'attribue d'ailleurs aucune autre qualité au kola. Les personnes âgées, qui ne sont plus capables de le mâcher, le font broyer pour leur usage. Mais ce n'est pas le Peuple qui peut se pro-

(71) Voyez la Relation de Finch, Vol. I. de Purchais, p. 414.

(72) Jobson étoit alors à Tobabo Konda, Port de Setiko. Voyez ci-dessus sa Relation.

curer

curer un ragoût si délicieux, car cinquante noix (73) sussifent pour acheter une femme. On en sit présent de six à Jobson, mais il n'eut jamais l'occasion d'en voir croître sur l'arbre. Les Portugais prétendent que le kola vient du Pays de l'or, & que les Negres de la Gambra la reçoivent dans une grande D'où elle vient; Baye au-delà de Cachao (74), où ils trouvent d'autres Negres qui leur apportent de l'or & quantité de kola. Cependant Jobson remarque qu'on le trouve plus cher à mesure qu'on descend la Riviere, & que plus haut, les Negres l'ont avec plus d'abondance, sans qu'il air pû découvrir (75) d'où ils le recoivent. Ils paroissoient surpris que les Anglois ne l'estimassent pas autant qu'eux. Jobson se proposoit d'en apporter quelques noix en Angleterre, mais il s'apperçut qu'il s'y forme des vers, & qu'elles ne peuvent se conserver (76).

Barbot décrit l'arbre qui produit cette fameuse noix. Il lui donne le nom de Froglo. Il assure que la Région de Sierra-Léona en est remplie; qu'il est l'arbre qui la d'une hauteur (77) médiocre; que la circonférence du tronc est de cinq ou fix pieds; que le fruit ressemble (78) aux châtaignes, & qu'il croît en pelotons de dix ou douze noix, dont quatre ou cinq sont sous la même coque, divisées par une peau fort mince; que le dehors de chaque noix est rouge, avec quelque mélange de bleu; que si elle est coupée, le dedans paroît d'un violet foncé. Les Negres & les Portugais en demandent sans cesse, comme les Indiens ne demandent que leur arrak & leur bétel. Il ne vient qu'une fois chaque année, continue Barbot, il est d'un goût qui tire sur l'amer; il fait trouver l'eau fort agréable; & il est fort diuretique. Les Negres en font un commerce considérable dans les terres. Ils en fournissent une race d'Hommes blancs, qui viennent le prendre de fort loin; & le même Auteur apprit des Anglois de l'Isle de Bense, qu'il en passe tous les ans par terre, une fort grosse

Malgré des rémoignages si formels, Labat prétend que le kola vient de Opinion de Las, l'intérieur des (80) terres, environ trois cens lieues au-delà de Vintain en remontant la Gambra. Il avoue qu'il en croît une petite quantité à Sierra-Léona; mais il assure qu'il n'est pas si estimé que celui des terres; que le fruit est enveloppé de deux peaux; la premiere, grise, dure, forte & cassante; la seconde, qui touche à la chair, blanche & foible. Lorsque le fruit vient à fécher; qu'il est extrêmement amer & d'une qualité astringente; qu'il fait trouver l'eau fort agréable; que plusieurs le croyent pernicieux à l'estomach; qu'il communique une couleur jaune aux dents & à la salive; enfin, que pour la forme, la grosseur, l'odeur, la couleur & le goût il ressemble entiérement à la châtaigne. A l'égard de l'arbre, il se plaint de n'en avoir

pas trouvé de bonne description dans ses Mémoires (81).

Finch observe que la Baye de Sierra-Léona produit beaucoup d'huîtres, & Hustres qui s'at-

(77) Il dit ailleurs (p. 101), que l'arbre est bres. fort haut.

menté; car Moore (p. 132), dit qu'elles coutent aujourd'hui jusqu'à deux cens noix. (74) Il paroît que c'est la Baye de Sierra-Léona.

(73) Le prix des femmes doit être aug-

quantité à Tunis & à Tripoli (79).

(75) Il ne prit pas sans doute le soin de s'en

informer. (76) Jobson, p. 134.

Tome. III.

(78) Voyez la figure. (79) Barbot, p. 101 & 113.

(80) Au reste Moore dit la même chose, avec moins d'étendue & de circonstances p. 132.

(81) Afrique Occidentale, Vol. V, p. 8. Ff

FINCH. 1607.

tachent aux are

FINCH. 1607. qu'elles s'attachent sur le rivage aux pieds de certains arbres (\*) de la forme du saule, mais qui ont la seuille plus large & de l'épaisseur du cuir, avec de petits boutons comme ceux du cyprès. Les branches des mêmes arbres sont de la grosseur d'une canne ordinaire, unies au dehors & moelleuses dans l'intérieur. Celles qui s'abaissent jusques dans l'eau sont si couvertes d'huîtres, qu'on s'imagineroit que c'est l'arbre même qui les produit avec le secours de l'eau salée.

Differentes especes de poisson.

La Baye est remplie de poisson de toutes les especes, telles que le Mullet, la Raye, la Vieille, le Brochet, le Gardon, le Cavallos, qui ressemble au Maquereau, l'Epée, dont la tête se termine en esser par une sorte d'épée, dentelée des deux côtés comme une scie, le Schark ou le Requin, le Chien de mer, le Scharker, qui ressemble au Requin, excepté que sa tête se termine dans la sorme (82) d'une pelle; le Cordonnier, qui a des deux côtés de la tête une espece de barbe ou de soie pendantes, & qui grogne comme le Cochon, &c. Finch prit, dans l'espace d'une heure, six mille Poissons de la forme de l'Able.

Oiseaux de mer.

La Côte n'est pas moins abondante en toutes sortes d'Oiseaux, parmi lesquels on voit des Pélicans blancs, de la grosseur de nos Cygnes, avec un bec fort gros & fort long, des Hérons, des Corlues, des Outardes, l'Oileau qu'on appelle Œil de Bœuf, & quantité d'autres dont l'espece n'est pas connue dans nos climats. On trouve dans les terres un grand nombre de Perroquets gris, de Pintades aussi grosses que les Faisans & d'un fort beau plumage, mais fort nuisibles aux Plantations de riz; de Porcs-épis, & de Singes. Les montagnes voisines renferment des Lyons, des Tigres & des Léopards. Finch ne vit que trois Eléphans dans le Pays; mais plus loin dans les terres, il s'en trouve un grand nombre. Les Négres lui parlerent d'un animal fort étrange, que son Interprête nommoit Carbuncle. On le voit souvent, mais toujours pendant la nuit; & sa tête jette un éclat surprenant qui lui sert à trouver sa pâture. L'opinion des Habitans est que cette lumiere vient d'une pierre qu'il a dans les yeux ou sur le front. S'il entend le moindre bruit, il couvre aussi-tôt cette partie brillante, de quelque membrane qui en dérobe l'éclar. Finch trouva l'air fabuleux à ce récit.

Animal nommé

Le Pays ne porte que des vivres.

Le Pays n'a rien d'ailleurs qui puisse exciter l'avidité des Marchands; mais plus haut, l'on trouve de l'or & de l'ivoire, que les Portugais vont prendre en échange, dans certains tems de l'année, pour du riz, du sel, des colliers de verre, des sonnettes, de l'ail, des bouteilles de France, des chaudrons de cuivre, des couteaux, des bonnets, de la toile, des bassins de léton, des barres de ser & d'autres marchandises communes. Dans la Baye de Sierra-Léona, toutes ces commodités (83) ne servent qu'à se procurer des rafrachissemens & des provisions.

(\* Ces arbres sont une espece de Mangles, que Labat appelle Palesuniers, & les Anglois Mangroves.

(82) Il semble que c'est le marteau, ou le

Pantoussier.
(81) Voyage de Finch, dans Purchass, Vol. I, p. 416.

#### 6. I I.

## Description de Sierra-Léona par Villault de Bellefond.

Es Mores donnent au Pays de Sierra-Léona le nom de Bulombel (84) qui signifie grande Contrée. Les Portugais n'ont pas eu d'autre raison que la hauteur des montagnes & la multitude des Lyons qu'elles contiennent, pour

le nommer Sierra-Léona, ou Montagne des Lyons.

Cette Région commence fort loin à l'Est dans les terres, & finit vers le Nord-Ouest, au Cap Ledo. De cette pointe, en s'avançant dans la Riviere, on trouve plusieurs Bayes, dont la quatriéme s'appelle Baye de France, soit parce que les François étoient autrefois en possession de cette Côte, on parce qu'ils y brûlerent une Ville. Cette Baye est la seule où l'on trouve de l'eau fraîche, dans trois différens Ruisseaux. Villault eut la curiosité de visiter une des sources. Il fit une lieue à pied jusqu'aux montagnes; mais il découvrit les traces d'un si grand nombre de bêtes féroces, dont l'aspect seul est terrible, qu'il prit le parti de retourner au rivage. Dans la suite il apprit d'un Portugais que la source qu'il avoit cherchée est au milieu des bois, à quinze lieues de la Mer, & qu'il n'auroit pû s'obstiner dans son dessein, sans s'exposer à devenir la proye des Tigres, des Eléphans & des Crocodiles, qui ne sont pas en moindre nombre que les Lyons dans les Montagnes.

Les parties Septentrionales du Pays sont fort basses. Elles dépendent du Roi de Bulom, comme celles du Sud sont soumises au Roi de Burré. Le Royaume de Bulom est peu connu des François & des Hollandois. L'affection des Habitans s'est déclarée pour les Anglois, & pour les Portugais, dont plusieurs

s'y sont formés des Etablissemens.

Le Pays produit beaucoup de riz, de millet, de maiz, & une forte de bled de Turquie. C'est de ce bled que les Habitans font leur pain, mais il y en a de si barbares, qu'ils mangent le riz crû, en se contentant de le tremper dans l'eau de mer. Les alimens communs sont le poisson & les fruits. On trouve en abondance toutes sortes de fruits rouges, des figues, des poires, des prunes, des oranges, des citrons; & une forte de châtaigne, qui sans être Pays. aussi bonne que celle de l'Europe, a la vertu (85) d'appaiser la plus grande soif. Les montagnes sont couvertes d'arbres qui produisent de la gomme, & qui offrent une verdure continuelle, la plûpart assez semblables à notre laurier.

On y trouve un grand nombre de Chévres, de Porcs, de Lyons, de Ti- Les Animaus; gres, d'Eléphans, de Sangliers, de Cerfs & de Chevreuils. Les derniers surtout y font si communs, que les Habitans en apportent jusqu'aux Vaisseaux & les donnent presque pour rien. S'il en faut croire les Mores & les Portugais, on rencontre dans les montagnes des Serpens si monstrueux, qu'ils (86) seroient capables d'avaler un homme entier. Les Mores sont en guerre perpétuelle avec ces monstres, & connoissent l'usage de certaines herbes qui sont un remede infaillible contre leurs morfures.

(84) D'autres disent Bolmberre, c'est-àdire, bonne basse terre. Bolm signisie bas.

(85) C'est apparemment la noix de kola.

(86) Les Portugais, dans ces Régions, ont autant de goût pour les fables que la plûpart des Négres.

VILLAULT. 1666.

Nom que les Mores lui don-

Etendue du Pays.

Sources d'eau inaccessibles.

Royaumes de

Productions du

VILLAULT. 1666.

Guerre des Morescentre lessin-

Les Singes se rassemblent en troupes nombreuses, & détruisent tous les champs cultivés dont ils peuvent s'approcher. Leurs ravages inspirent pour eux une haine implacable aux Habitans. Les Eléphans sont l'objet d'une autre guerre pour les Mores. On les voit sans cesse à la chasse de ces animaux. ges & les Elé- Ils s'enrichissent de leurs dents & s'engraissent de leur chair. L'Auteur ayant goûté de la chair d'Eléphant, assure que loin d'être mauvaise, elle approche beaucoup du Bœuf.

Ville de Burré & fes Habitans.

Quelques François, qui avoient fair le Voyage de Burré, apprirent à Villault que cette Ville ne contient pas plus de trois cens maisons, que le Palais du Roi est au centre, & n'a pas beaucoup d'apparence. Par d'autres informations, l'Auteur se crut certain que Burré a quatre ou cinq cens Habitans, sans y comprendre les enfans & les femmes, que le Monarque régnant le nommoit Felipe, qu'il avoit embrassé le Christianisme, & qu'il en-

tretenoit à sa Cour un Jésuite & un Capucin.

Odieuse prostitution des Femmes.

La plûpart des Habitans de Sierra-Léona font d'une belle taille. On en voit peu qui ayent le nez plat & comme écrafé. Ils sont plus doux & plus civils que ceux du Cap-Verd. On ne les voir jamais nuds, & la plûpart sont vêtus modestement. Les femmes au contraire connoissent peu la modestie. Elles sont généralement communes. Un homme en prend le nombre qu'il desire, & les prostitue aux Etrangers comme il le juge à propos. Celle néanmoins qui tient le premier rang & qui porte proprement le titre de semme, est gardée avec beaucoup de précaution. Aussi toutes les autres ne passent - elles que pour des concubines.

Maisons des Habitans & leurs anmes.

Dans l'Isle de Saint-André, Villault eut la curiosité de voir une de leurs maisons. Il la trouva composée de bois & de terre, avec une petite fenêtre couverte de feuilles, un trou pour servir de porte, & un peu de seu au centre. Les Habitans prennent leur repos sur une natte, qui est étendue dans un coin, & ne s'y placent jamais sans avoir leurs armes à leur côté. C'est ordinairement une épée, une dague, des dards, un arc & des sléches. La pointe de leurs fléches est empoisonnée du jus d'un fruit verd, de la longueur d'une rave. Ce poison est si prompt & si subtil, que la guérison est presque impossible. On trouve parmi les Habitans quelques armes à seu, qu'ils aiment passionnément, & dont ils se servent avec beaucoup d'adresse.

Leur Religion,

Les Portugais qui sont établis dans le Pays ont converti quantité de Negres au Christianisme. Tout le reste est parragé entre le Mahométisme & l'Idolatrie. Les Idolâtres adorent quelques ridicules figures, aufquelles ils donnent le nom de Fériches ou de Dieux. Ils leur adressent des prieres soir & matin; & s'ils ont quelques mets un peu plus délicats que leur nourriture ordinaire, tels que du Poisson, de la Volaille ou du vin de Palmier, ils commencent par les mettre à terre, devant leurs divinités.

Villault entendant un jour prononcer, par un More, les noms d'Abraham, d'Isaac & de Jacob, lui demanda quel étoit le sens de cette invocation. Le & leur supersti- More répondit que c'étoit un remerciement qu'il faisoit à ses sécuches, pour l'avoir conservé sur mer, & que tous les Mores (87) s'acquittoient de ce de-

pas Mahométans, sur-tout lorsqu'ils adoroient des images. Barbot dit qu'il ne put découvrir

(87) On doit donc supposer qu'ils n'étoient de Mahomérans à Sierra - Léona. Cependant Villault en reconnoît ici,

voir dans les mêmes occasions. Ils portent tous quelques-uns de ces Fétiches dans de petits sacs, sur la poitrine ou sur les épaules; & jamais ils ne manquent de leur offrir à manger le soir & le matin. Ils les parent de Rassade, & de petits colliers de verre coloré; c'est-à-dire, de ce qu'ils regardent eux-

VILLAULT. 1666.

mêmes comme le plus riche ornement du monde.

Ils parlent tous la langue Portugaise. Dans la crainte de s'enivrer, ils boivent peu de liqueurs fortes, sur-tout lorsqu'ils sont avec les Européens. Les marchandises ordinaires du Pays sont le riz, l'ivoire, la civette, & quelquesois Leur commerce. un peu d'ambre gris. Sur toute la Côte, il n'y a point de lieu où le Commerce se fasse avec tant d'avantage. Il est rare qu'il produise moins de cent pour cent. Mais le profit des Portugais est encore plus considérable, parce qu'ils achetent plus loin, dans l'intérieur des terres, l'ivoire qu'ils revendent sur la Côte aux Marchands.

La Riviere, qui est connue sous le nom de Sierra-Léona, porte aussi ceux de la Riviere de de Mitomba & de Tagrin. Elle vient de fort loin dans les terres, & vers Sierra-Léona. son embouchure elle n'a pas moins de trois lieues de latgeur; mais à quatorze ou quinze lieues de la Mer elle se resserre à la largeur d'une lieue. Le Port n'a pas plus de deux brasses de fond. En y entrant, l'on est obligé de tirer autant qu'on peut vers les montagnes, au long desquelles on trouve dix, douze, & jusqu'à seize brasses.

Cette Riviere est bordée de certains arbres, nommés Mangles, dont les branches ne s'étendent jamais plus loin l'une que l'autre; mais leurs pointes se courbent, & n'ont pas plutôt touché à la terre ou à l'eau, qu'y prenant racine, elles forment des hayes qui ont quelquefois vingt ou trente pieds d'épaisseur. Il y a dans la même Riviere plusieurs petites Isles, la plûpart habitées & couvertes d'arbres verds, sur tout de Palmiers, dont les Habitans tirent beaucoup de vin.

Pendant que Villault étoit à Sierra-Léona, en 1666, les Anglois avoient Comptoir que un magasin, dans la plus fertile & la plus belle de ces Isles. Leur maison voient sur la Riétoit bâtie de brique & de pierre de taille. Elle avoit pour sa défense quatre viere. pieces de canon, de quatre livres de balle. Un beau bois de Palmiers, dont elle étoit entourée, lui fournissoit abondamment du vin. On voyoit d'un côté quinze ou vingt cabanes, qui servoient de logemens aux Habitans naturels, & de l'autre une source d'eau vive.

#### §. I I I.

# Autre description de Sierra-Léona, par Jean Barbot.

L'Ouest, où elle est arrosée par la mer. Quelques Voyageurs la font commencer au Cap Verga du côté du Nord. Mais les terres étant fort basses vers le Nord, c'est proprement le Sud de la Riviere de Mitomba qui doit du Pays. porter le nom de Sierra-Léona, c'est-à-dire de Montagne. A l'égard de cette dénomination, quelques-uns tirent son origine du bruit de la mer, dont les battemens, contre un rivage couvert de rocs, ressemblent au rugissement des Lions; d'autres, du grand nombre de ces animaux qui habitent les montagnes (88).

1678. Bornes & nom

(88) Description de la Guinée par Barbot, p. 96 & 102.

vents du Sud-Ouest y apportent de la frascheur pendant l'après-midi. Mais

& des Forêrs. En géneral, on peut dire que c'est une Région fort mal saine

Quoique les jours d'Eté soient fort chauds dans le Pays plat & ouvert, les

BARBOT. Malignité du la chaleur est insupportable dans les parties montagneuses, à cause des bois

y habitent.

pour les Européens; témoins tous les Anglois qui sont morts dans l'Isle de Bense. La pluye & le tonnerre y regnent continuellement pendant six mois, avec une chaleur si maligne aux mois de Juin & de Juillet, qu'on est obligé de se tenir renfermé dans les hutes. L'air, corrompu par tant de mauvaises influences, y produit en un instant des Magots sur les alimens & sur les habits. Quelquefois, les tornados y sont capables de causer de l'épouvante. Une épaisse obscurité, qui ne se dissipe pas un moment dans le jour, semble changer la face de la nature, & rend la vie presque insupportable. Le Pays de Sierra-Léona est habité par deux Nations différentes, dont l'une se nomme les Capez & Manez, Vieux Capez, & l'autre les Kombas-Manez. Les Capez passent pour les plus deux Nations qui polis de tous les Nègres. Les Manez au contraire forment un Peuple barbare, audacieux, incapable de repos, qui est même regardé (89) comme anthropophage, suivant la signification du nom Manez dans la langue du Pays. Les Portugais de Congo & d'Angola, prennent les Kombas-Manez, pour la même race que les Jagos & les Galus, qui habitent l'Est & le Nord-Est de Congo, & qui ont été long-tems la terreur de plutieurs autres Peuples Negres. Its les croyent tous descendus des Galas Monous, qui habitent dans les terres, fort loin de la Riviere de Sestre ou Sestos. Ces Manez & ces Capez n'ont pas cessé d'être en guerre depuis l'année 1505, que les premiers sortant de l'intérieur des terres, vinrent fondre sur la Côte, dont les Capez étoient anciens Habitans: dans la cruelle résolution de ruiner leur Pays & de les vendre aux Portugais, nouvellement établis dans cette partie de l'Afrique. Mais le Pays leur parut si bon & si fertile, qu'ils prirent le parti de s'y arrêter. Ils vendirent les Capez, qu'ils firent prisonniers, & dévorerent ceux qui étoient morts dans le combat. Cependant le désespoir ayant ranimé ce malheureux Peuple, il fut impossible à ces barbares ennemis d'exécuter entiérement leur dessein. Ils ont conservé seulement les terres dont ils s'étoient mis en possession, & toujours animés de la même fureur, ils n'ont pas cessé d'entretenir la guerre avec leurs voisins. Une si longue haine n'a pû manquer d'être funeste aux deux Nations, mais sur tout aux Capez, dont elle a détruit un grand nombre. On en a vû qui dans la crainte de tomber tôt ou tard entre les mains de

Les Manez com- que Barbot étoit dans le Pays en 1678, la guerre y étoit fort ardente, & les mencent à s'apprivoiser.

> leurs ancêtres. On prétend que ces deux Peuples ont une forte de soumission pour le Roi de Quoja, qui fait sa résidence près du Cap Monte. Flansire, un des prédécesseurs de ce Prince, les ayant subjugués, la postérité royale du vainqueur

> leurs ennemis, qu'ils regardent toujours comme des anthropophages, ont pris volontairement le parti de se vendre aux Portugais pour l'esclavage. Tandis

> Capez se préparoient à recevoir vigourensement leurs voisins. Cependant il

assure que les attaques ne sont plus aussi sanglantes qu'autrefois, & que le commerce des Européens commence à rendre les Manez plus traitables que

(89) Il n'en faut pas conclure qu'il le soit; d'attribuer cette odieuse qualité à leurs ennecar c'est l'usage entre les Nations barbares mis.

continue de leur donner des Gouverneurs ou des Vicerois, sous le titre de Dongahs. Mais les freres d'un de ces Dongahs se diviserent ensuite par des guerres qui ruinerent la forme établie. Pendant le séjour de l'Auteur en Afrique, le plus jeune, nommé Jean Thomas, alors âgé de soixante-dix ans, possédoit à titre de patrimoine le Village de Tombey, qui n'est qu'à quatre lieues de la Baye de France, une lieue au-dessus du Village de Bagos, près Bagos. duquel (90) on voit quantité de grands arbres. La plûpart des Anglois jettent l'ancre devant Tombey, qui est l'endroit le moins éloigné de leur établissement. On peut mouiller devant la Baye de France sur seize & dix-huit brasses d'un fond de vase. Barbot ajoûte que le Village de Bagos (91) est situé à quatre lieues de l'Aiguade, contre un petit bois, & qu'il a du côté de l'Est celui de Tombey, d'où la vûe s'étend fort agréablement jusqu'à l'Isse de Tasso, qu'on prendroit dans l'éloignement pour la terre ferme.

Le Nord de la Riviere de Mitomba, vers l'embouchure, est soumis à deux petits Rois; celui de Burré au Sud, & celui de Bulm au Nord. Du tems de dent la Riviere. l'Auteur, le Roi de Bulm se nommoit Antonio Bumbo. Celui de Burré fait ordinairement sa résidence dans une Ville du même nom, qui est composée d'environ trois cens cabanes, & de cinq cens Habitans, sans y comprendre les enfans & les femmes. Les Missionnaires Portugais ont converti au Christianisme le Roi de Bulm & quelques - uns de ses Sujers. Dans le langage du Pays, Bulm signifie basse terre, d'autres le prononcent Bulem & Bulon, en y ajoûtant Berre, qui signifie bon, & forment ainsi le nom de Bulemberre.

La Côte de Rulm est basse & platte en comparaison de celle de Burré ou de Timna, près de laquelle sont les fameuses montagnes que les Portugais ont nommées Sierra Léona. Elles forment une longue chaîne; & si l'on excepte celles des Amboses, on n'en connoît pas de plus hautes au Nord & au Sud de la Guinée. L'intérieur de ces montagnes renferme tant de détours, & des abîmes si creux, qu'un seul coup de canon tiré dans la Baye cause d'étranges retentissemens. Ceux du tonnerre n'y paroissent pas moins surprenans, quand on les entend pour la premiere fois. C'est de-là que les Portugais ont donné aussi à ces montagnes le nom de Montes Claros.

A l'Ouest, on voit une pointe montagneuse, mais plus basse que les montagnes mêmes, qui s'étendant assez loin dans la Mer forme une espece de peninsule. Les Négres qui veulent gagner la Mer, y transportent leurs canots sur leurs épaules, pour s'épargner la peine de ramer en sortant de la Baye. Cette pointe porte le nom de Cabo Ledo ou de Tagrim. D'autres la nomment Tangaraiin. Suivant les observations de l'Auteur (92) elle est exactement à huit degrés trente minutes de Latitude du Nord. Il ajoûte que toutes les Cartes Hollandoises placent les Côtes de cette partie de la Guinée, trente degrés (93) plus au Nord qu'elles ne sont réellement; ce qui jette des erreurs dangereuses dans la navigation.

La durée du flux dans la Baye est de sept heures, & celle du reslux d'en-

BARBOT. 1678.

Villages de

Pays qui bor-

Montes Claros; d'où leur vient ge

Pointe de Tagrim ou Cap Le-

(90) Toutes ces situations n'ont pas été marquées dans les Cartes.

(91) Barbot, p. 96. Cette description manque de netteté dans sa Relation.

(62) L'Auteur se trompe souvent sur les

Latitudes; témoin celle du Cap-Verd qu'il donne fort différente de la vérité. Sa Carte même la marque différente de sa propre obfervation.

(93) L'Auteur a voulu dire 30 minutes.

BARBOT. 1678.

viron cinq heures. Le flux a son cours Nord-Est, & quart-d'Est, & Est Nord-Est. Le reflux a le sien Sud-Ouest quart-d'Ouest, & Ouest Sud-Ouest. Aux pleines Lunes, sur-tout depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Janvier, le tems est fort calme pendant toute la nuit, & jusques vers midi, qu'il s'éleve des vents frais, Sud-Ouest, Sud Sud-Ouest, & Ouest Sud-Ouest. Ils durent jusqu'à dix heures du soir, & le calme ne manque point alors de leur sucder. Il n'y a pas de Vaisseaux qui ne puissent mouiller librement hors de la Baye & dedans, sur sept ou huit brasses d'un bon fond de sable rouge. Plus on approche de la Côte de Burré, plus on trouve l'eau profonde, parce que les terres y sont beaucoup plus hautes.

Ce qu'on connoît de la Riviere de Sierra-Leo-

La Riviere de Sierra-Léona vient de fort loin dans les terres. Un Negre voulur persuader à l'Auteur qu'elle a sa source en Barbarie. Il assuroit qu'ayant na ou Mitomba. long-tems exercé le commerce sur ses bords, il avoit vendu fort souvent du Kola & des Esclaves à des Peuples que Barbor prir, sur sa description, pour des Mores & des Arabes. Quoiqu'il en soit, cette Riviere porte le nom de Mitomba, jusqu'à vingt-cinq ou trente lieues de son embouchure, & n'est pas connue plus loin des Européens. Elle a du côté du Sud une Ville nommée Las Magoas, où la permission de résider pour le Commerce n'est accordée qu'aux Portugais. Les Habitans viennent seulement dans la Baye, pour y faire des échanges avec les François & les Anglois, lorsqu'ils y voyent entrer leurs Bâtimens (94).

Isles de la Riviere.

Etablissement

des Anglois dans celle de Benfe.

Diverses fortunes de leursFort .

A l'entrée de la Riviere on voit plusieurs petites Isles, & quantité de petits rocs qui ressemblent à des tas de foin. Les principales Isles sont celles de Togu, de Tasso & de Bense. Dans l'Isle de Bense, qui est à neuf lieues de la rade, les Anglois ont élevé un petit Fort, vis-à-vis l'habitation de Jean Thomas; mais il n'a rien de plus considérable que l'avantage de sa situation, sur un roc, dont l'accès est si difficile qu'il y a fallu tailler des degrés. Ce Fort, qui sert de magasin à la Compagnie Royale d'Afrique, est bâti de pierre & de chaux. Le mur en est bas. Il est flanqué d'une terrasse montée de cinq canons, & revêtu d'une courtine qui en a quatre pieces, avec une plate-forme qui en a six. Son meilleur édifice est le logement des Esclaves. Ordinairement la Garnison est composée de vingt Blancs & de trente Gromettes, ou Negres libres, qui habitent un petit Village sous le canon du Fort. L'Isle a peu d'étendue, & le terroir en est stérile. Le même Auteur fait une description plus avantageuse du Fort, dans un autre endroit; mais il parle alors de l'année 1704. Il le trouva, dit-il, fort bien bâti, avec quatre bastions réguliers, de très-beaux magalins, & plusieurs logemens. Les murs étoient montés de quarante-quatre pièces de canon; & sur une plate-forme qui couvroit la porte, il y en avoit quatre d'une grosseur extraordinaire. Mais le 17 Juillet de la même année, deux Vaisseaux de guerre François, sous le commandement du Sieur Guerin, se saissirent de cette Place sans aucune résistance. Le Commandant ayant pris la fuite avec environ cent hommes, qui composoient sa Garnison, il n'y resta qu'un Canonier & dix ou douze Soldars, qui se rendirent après avoir tiré quarante ou cinquante coups. Les François raserent le Fort; mais ce ne fut pas sans en avoir tiré quatre mille (95) dents

(94) Barbot, p. 97.

de quatre mille livres, car le sens naturel so-

(95) Il faur entendre sans doute le poids roit incroyable.

d'Eléphans,







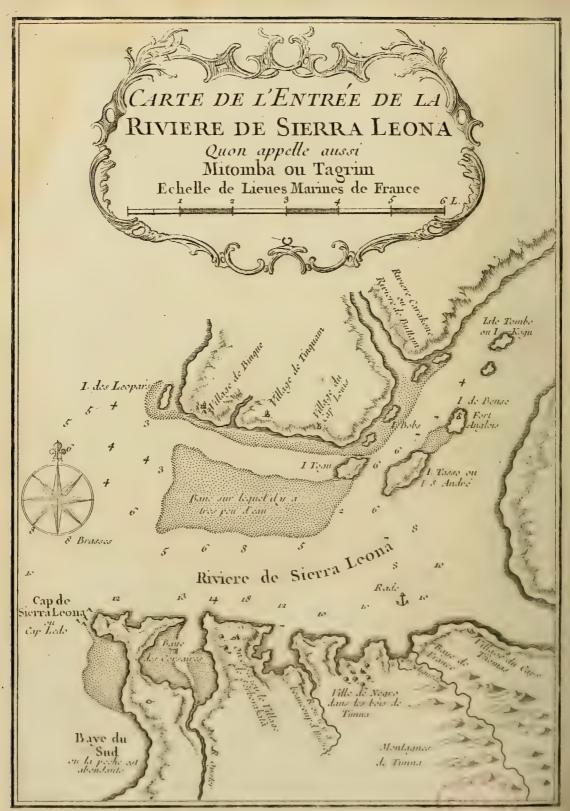

d'Eléphans, outre trois mille qu'ils avoient pris dans un petit Vaisseau qui étoit à l'ancre derriere l'Isle, & quantité d'autres marchandises propres au commerce du Pays (96).

BARBOT. 1678.

Les Anglois avoient anciennement leur Comptoir dans l'Isle Tasso; mais en 1664, l'Amiral Ruyter, après son expédition de la Côte d'or, entra dans la Riviere de Sierra-Léona, détruisit le Fort Anglois, & fit un butin considérable. La Compagnie d'Angleterre entreprit de réparer cette perte, en faisant élever un autre Fort dans l'Isle de Kegu, pour la sûreté de son Commerce. Elle y avoit déja fait beaucoup de dépense, lorsque les Habitans du Pays, sur quelque défiance ou quelque sujet de mécontentement, prirent les armes, ruinerent le nouvel Etablissement, & forcerent les Anglois de chercher une autre retraite.

Les Portugais font établis dans divers endroits du Pays, sur-tout à Dondermuch, ou Domdomuch; mais la jalousse du Commerce ne leur permet pas d'entretenir beaucoup de correspondance avec les Anglois de l'Isle de Bense.

La Riviere de Mitomba reçoit dans son cours un grand nombre de petites Rivieres, dont les principales sont Rio-Karakone, qui vient du Nord, & tombent dans celle de Bonda ou Tomba, ou Sudmiguel, qui vient du Sud-Est. Celle-ci Léona. sépare les Capez des Kombas-Manez, & reçoit des Bâtimens de charge. Le Pays qui la borde produit du bois de Sandal, que les Habitans appellent Bomba, & d'où elle tire son nom. Une troisième Riviere, dont l'Auteur ignore le nom, coule vers Forna de St Anna, au long du rivage méridional, & va se perdre dans la Baye, près de la Ville de Burré. Les Portugais remontent ces deux dernieres Rivieres dans leurs Brigantins & leurs Canots.

Les deux rives de la Mitomba sont fort bien peuplées. On y trouve quantité de Villages & de Hameaux, tels que Binque, Tinquam, & l'habitation du jeune Capitaine Louis. Le Pays est si fertile qu'il en a tiré, comme on l'a fait remarquer, le nom de Bumberre, ou bonne basse-terre. Le Roi de Bulm traite plus favorablement les Anglois que les autres Nations, quoiqu'il y ait quantité de Portugais dispersés dans ses Etats. Mais les Négres de Timna sont fort affectionnés aux François. Quelques-uns prétendent que le Village de Serborakata est situé entre le Cap Tagrim, & les montagnes à l'Est. Ils ajoûtent que deux lieues plus loin dans les terres, on rencontre une Nation sauvage & cruelle, nommée Semaura, qui est sans cesse en guerre avec les nommées Semau-Habitans de Serborakata.

Négres cruels

taine Thomas.

Le Village du Capitaine Jean Thomas, Gouverneur de ce Canton, est Maison du Capisitué dans un bois, à l'Est Nord-Est du lieu que les François appellent la Fontaine de France. Il n'est composé que d'un petit nombre de hutes (97) rondes, dans le goût des maisons de la Gambra. Le Capitaine Thomas a défriché la terre autour de la sienne, dans un espace de cent pas quarrés, pour en tirer quelques fruits par la culture. Mais il a, vers l'Ouest, une plantation beaucoup plus étendue.

La Baye de France, où l'on trouve la Fontaine du même nom, est éloignée Baye & Fontaid'environ six lieues du Cap Tagrim. On la distingue aisément à la couleur brillante du sable, qui se présente sur le rivage comme une voile étendue. Aussi n'y voit-on pas de rocs, qui rendent l'accès difficile aux Barques & aux

(96) Barbot, p. 428. Tome III.

(97) Voyez la Figure.

Gg

BARBOT. 1678.

Chaloupes. La Fontaine est à quelques pas de la mer. C'est la meilleure & la plus commode de toute la Guinée. On y peut remplir cent tonneaux dans l'espace d'un jour. Elle vient du centre des montagnes de Timna, qui forment une chaîne d'environ quinze lieues, mais d'où les Tigres, les Lyons & les Crocodiles ne permettent pas d'approcher. Les eaux fraiches tombent du sommet des montagnes, & forment, en tombant, diverses cascades, avec un très-grand bruit. Ensuite se réunissant dans une espece d'étang, leur abondance les fait déborder, pour se répandre sur un rivage sabloneux, où elles se rassemblent encore dans un bassin qu'elles se forment au pied des montagnes. De-là elles recommencent à couler sur le sable, & se perdent enfin Beauté de cette dans la mer. Barbot représente ce lieu comme un des plus précieux endroits de la Guinée. Le bassin qui reçoit toutes ces eaux est environné de grands arbres d'une verdure continuelle, qui forment un ombrage délicieux dans les plus grandes chaleurs. Les rochers mêmes, qui sont dispersés aux environs. contribuent à l'embellissement du lieu. C'étoit dans cette agréable retraite que l'Auteur prenoit souvent plaisir à faire ses repas.

Ses eaux font quelquefois dan-

gerenfes.

Fontaine.

Cependant il faut observer qu'au commencement de l'hiver, ou de la saison des pluyes, sur-tout au mois d'Avril, l'eau de cette sontaine a des effets dangereux. On les attribue à l'excès de la chaleur, qui a corrompu la terre, & fait perir quantité d'animaux vénimeux. Toutes ces matieres malignes étant entraînées par les ruisseaux qui descendent alors à grands flots, y répandent une infection dont quantité de Matelots se sont ressentis. On doit se garder, dans le même tems, de manger trop de fruit & de boire trop d'eau, si l'on ne veut être bien-tôt atteint d'une sorte de maladie pestilentielle, qui cause presque infailliblement la mort.

Droits pour le bois & l'eau.

Les droits, pour la liberté de prendre de l'eau & du bois, ne montent qu'à trois ou quatre écus de France, en petites merceries gu'on donne au Capitaine Thomas. Le lieu où le bois se coupe est à cent pas de la Fontaine, au Nord-Est. Le travail est difficile, parce que les arbres sont sort serrés; mais rien n'est si facile que le transport, à si peu de distance du rivage.

Productions du Pays.

Le Pays est rempli de riz & de millet. Aussi les Habitans n'ont-ils guéres d'autre nourriture. Les femmes broyent le riz dans des troncs de bois creusés & le font cuire en forme de balles. Il se trouve des Négres qui ne font que le tremper dans l'eau de la mer, & qui le mangent sans autre préparation. Ils ont des limons, des bananes, de petites oranges, qui ont beaucoup de jus, du manioke ou de la cassave, & du poivre de Guinée, mais en petite quantité. Leur raisin sauvage est assez agréable. Plus haut sur la riviere, vers l'établissement des Anglois, les oranges, les limons, les bananes, les figues des Indes, les ananas, les melons d'eau, les ignames ou les yams, les patates, les poires sauvages, les prunes branches, différentes sortes (98) de légumes, & les noix de kola sont dans une extrême abondance. On voit les Négres apporter ces provisions, dans leurs Canots, aux Vaisseaux qui entrent dans la rade. Ils sont ordinairement cinq ou six, qui rament debout, avec de longues pelles, fort semblables à celles du Cap Lopez.

Ils ont une grande multitude de Coqs & de Poules, de Chévres, de Porcs, & d'autres animaux privés, qu'on achete d'eux pour un peu d'eau-de-

<sup>(98)</sup> Barbot, p. 99 & suivantes.

vie & quelques couteaux. Les cantons montagneux sont remplis d'Eléphans, de Lyons, de Tigres, de Sangliers, de Cerfs, de Daims, de Chevreuils, de diverses especes de Singes, & de monstrueux Serpens. Mais les Singes, sur-tout, sont en si grand nombre, que parcourant le Pays en troupes, ils portent le ravage dans toutes les Plantations. On en distingue particuliérement trois sortes : les uns nommés Barrys, d'une taille monstrueuse, qu'on accoutume dans gieux, nommés Barrys, leur jeunesse à marcher droits, & qui se forment par degrés à broyer les grains, à puiser de l'eau dans des calebasses, à l'apporter sur leur tête, & à tourner la broche pour rôtir les viandes. Ces animaux aiment si passionné- · Leur adresse à ment les huîtres, que dans les basses marées, ils s'approchent du rivage entre prendre des Huiles rocs; & lorsqu'ils voyent les huîtres ouvertes à la chaleur du Soleil, ils mettent dans l'écaille une petite pierre qui l'empêche de se fermer, & l'avallent ainsi facilement. Quelquefois il arrive que la pierre glisse, & que le Singe se trouve pris comme dans une trappe. Alors ils n'échappent guéres aux Négres, qui les tuent & qui les mangent. Cette chair & celle des Eléphans leur paroissent délicieuses. L'Auteur vit un jour, chez le Capitaine Thomas, un Singe qu'on faisoit bouillir à l'eau. Mais quoique plusieurs Européens l'eussent assuré que la chair en étoit fort bonne, il ne put vaincre assez son dégoût pour en faire l'essai. Il parle de certaines huîtres d'une grosseur si extraordinaire, qu'une seule peut faire le dîner d'un homme. Il ajoûte à la vérité qu'elles sont fort dures; & qu'il seroit disficile d'en manger si on ne les faisoit bouillir & frire ensuite en morceaux.

Les bois sont la retraite d'un nombre infini de Perroquets, de Pigeons Oiseaux des bois à ramiers, & d'autres Oiseaux. Mais l'épaisseur des arbres ne permet guéres qu'on les puisse tirer. La Mer & les Rivieres fournissent les mêmes especes de poisson que celles du Cap-Verd, sans parler de plusieurs autres qui sont inconnues aux Européens, & dont on voit la figure dans nos Planches. C'est une grande ressource pour les Matelots de l'Europe, lorsqu'ils sont bien fournis de filers ou de lignes; car les Négres, trop paresseux pour se fabriquer ces instrumens, ne prennent guéres d'autres poissons que ceux que la mer laisse entre les rocs.

L'Auteur vit quelques Esclaves du Capitaine Thomas, qui à l'aide de quelques vieux morceaux d'étoffe, prenoient entre les rocs, sur la surface gres. de l'eau, une quantité incroyable de petits poissons, dont le plus gros ne l'étoit pas plus qu'un tuyau de plume. Ils les font bouillir dans un grand pot de terre, jusqu'à les réduire en colle, & ce mets leur paroît excellent.

Tout le Pays est si couvert de gros arbres, qu'on peut lui donner le nom de forêt continuelle. Les plus communs sont le Palmier dans les plaines, & une espece de Latanier sur les montagnes. Le rivage de la Mer & les Rivieres sont bordés de Mangles ou de Paletuniers, dans une infinité d'endroits. En général le bois du Pays est assez propre à la construction des Vaisseaux; mais il truction. est massif & pélant (99).

Les Habitans de Sierra-Léona ne sont pas d'un noir si brillant que ceux du Cap-Verd, & n'ont pas le nez si plat. Ils ornent leurs oreilles de quan-leur des Negres tité de bijoux, qu'ils appellent Mazubos. L'usage commun, parmi eux, est de Sierra-Léona, de se faire, sur les joues & sur le nez, plusieurs petites marques avec un fer

BARBOT. 1678.

Singes prodi-

Pêche des Ne

Bois de conf-

236

BARBOT. 1678. chaud. Leurs doigts sont chargés de bagues d'or, & leurs bras de bracelets. Les deux sexes vont nuds jusqu'à l'âge d'environ quinze ans, qu'ils commencent à couvrir leur nudité avec un morceau d'étosse ou d'écorce d'arbre. Quelques-uns ne portent néanmoins qu'une ceinture de cuir fort étroite, à laquelle ils attachent leur couteau. Les personnes riches ou de qualité portent une petite robbe de calico rayé, comme les Mores.

Leur humeur.

Comme ils sont tous naturellement malins & turbulens, ils ne peuvent vivre entr'eux sans querelle. Les Européens, qui ne sont pas plus à couvert de leurs insultes, ne trouvent pas de vengeance plus sûre que de brûler leurs hutes & de ruiner leurs plantations. D'un autre côté les Négres de Sierra-Léona sont sobres, & boivent peu d'eau-de-vie, dans la seule crainte de l'ivresse. Ils ont plus de sentiment & d'intelligence que les Négres des autres parties de la Guinée, sur-tout les Capez, qui apprennent même facilement tout ce qu'on leur montre. Ils étoient autresois lascifs & esseminés; mais leurs guerres continuelles, avec les Kombas, les ont rendus plus courageux & plus chastes.

Instruction des Filies.

Chaque habitation est pourvûe d'une salle ou d'une maison publique, où toutes les personnes mariées envoyent leurs silles, après un certain âge pour y apprendre à danser, à chanter, & d'autres exercices, sous la conduite d'un Vieillard des plus nobles du Pays. Lorsqu'elles ont passé un an dans cette école, il les méne à la grande place de la Ville ou du Village. Elles y dansent, elles chantent, elles donnent aux yeux de tous les habitans des témoignages de leurs progrès. S'il se trouve quelque jeune homme à matier, c'est alors qu'il fait choix de celle qu'il aime le mieux, sans aucun égard pour la naissance ou la fortune. Un amant n'a pas plutôt déclaré ses intentions, qu'il passe pour marié, à la seule condition qu'il soit en état de faire quelques présens aux parens de la fille & à son vieux précepteur (1).

Langue du Pay.

La plûpart des Négres qui habitent les environs de la Baye parlent la langue Portugaise, ou du moins la langue qu'on appelle dans toutes ces Régions Lingua frança. Quelques-uns entendent un peu le Hollandois & l'Anglois. Mais leur langage commun est le dialecte de Bulm, qui paroît fort désagréable aux Etrangers, & dont il seroit fort dissicile de donner quelque notion (2).

Nattes estimées.

On fait dans le Pays des nattes fort curieuses, de joncs, de ronces & d'autres arbrisseaux. On les teint de diverses couleurs, qui sont fort estimées des Européens. C'est sur ces nattes que les Négres prennent leur repos pendant la nuit. Il est impossible aujourd'hui d'approsondir s'ils en ont appris l'art des Portugais, ou si les Portugais le tiennent d'eux.

Commerce de Sierra-Léona,

La Riviere de Sierra-Léona est fréquentée depuis long-tems par les Européens, mais principalement par les Anglois & les François, soit pour le Commerce ou les rafraichissemens, dans leurs navigations à la Côte d'or & au Royanme de Fida ou Juda. Les marchandises qu'ils y achetent sont des dents d'Eléphans, des Esclaves, du bois de sandal, une petite quantité d'or, beaucoup de cire, quelques perles, du cristal, de l'ambre gris, du (3) poivre

(1) Barbot, p. 100. (2) Ibid p. 103. merce de ce Pays est l'ivoire, les Esclaves & le bois de campéche.

(3) Smith prétend que le principal Com-

BARBOT. 1678.

long, &c. Les dents d'Eléphans de Sierra-Léona passent pour les meilleures de toute la Guinée. Elles sont d'une grosseur & d'une blancheur extraordinaire. L'Auteur en a vû qui pesoient cent livres, & qui ne se vendoient que la valeur de cent sols de France, en petites merceries fort méprisables. Mais les Portugais s'efforcent de ruiner ce commerce. L'or qui se trouve dans le Pays vient des Mandingos, qui l'apportent des Régions qu'arrose le Niger, ou des parties méridionnales de la Guinée par la Riviere de Mitomba. Les Européens donnent en échange, de l'eau-de-vie, du Rum, des barres de fer, des calicos blancs, des toiles de Silesie, des chaudrons de cuivre, des pots de terre, des boutons de verre, des anneaux & des bracelets de cuivre, des colliers de verre de diverses couleurs, des médailles de cuivre, des pendans d'oreilles de plusieurs formes & de différentes matieres, des couteaux de Hollande, qui s'appellent Bosmans, des serpes & des haches; de grosses dentelles, des brins de cristal, des toiles peintes en rouge, qui se nomment Chintz; de l'huile d'olive, des armes à feu, des balles & de la poudre à tirer; de vieux draps de lits; du papier, des bonnets rouges, des chemises d'hommes, toutes fortes de perles contrefaites, du coton rouge, de petites bandes d'étoffes de soies, ou de petit point, de la largeur d'une demie aune, pour servir de ceinture aux femmes (4).

Les Peuples de Sierra-Léona ont quelques points de Gouvernement & de Religion qui leur sont propres. Les Capez & les Kombas ont chacun leur gouvernement & de Religion. Gouverneur ou leur Viceroi, qui administre la Justice suivant leurs loix. Ils tiennent leurs Cours & leurs autres assemblées dans un Funkos, espece de Galerie, qui environne leur demeure. Là le Gouverneur est assis sur une sorte de trône, qui s'éleve un peu au-dessus de la terre & qui est couvert de belles nattes. Ses Saltatesquis, ou ses Conseillers, prennent séance près de lui sur des bancs. Les Parties sont introduites dans l'assemblée avec leurs Avocats. Après l'exposition de la cause, le Gouverneur prend les opinions des Saltatesquis, dont le Corps est formé des plus habiles gens de la Nation, & prononce, à la pluralité des voix, une sentence qui est exécutée sur le champ

devant lui. Les moindres crimes sont punis du bannissement.

Les Avocats, qui portent le nom de Troëns, ont un habillement fort sinlier. Ils portent un masque sur le visage & des cliquettes aux mains : des Avocats plaigulier. Ils portent un masque sur le visage & des cliquettes aux mains; des dent, sonnettes aux jambes; & sur le corps, une sorte de casaque ornée de diverses plumes d'oiseaux, ce qui leur donne l'air d'aurant de bouffons plutôt que de

Jurisconsultes.

Les cérémonies qui accompagnent l'élection des Saltatesquis ne sont pas moins ridicules. Le sujet designé s'assir dans une chaire de bois, ornée à la maniere du Pays. Alors le Gouverneur le frappe plusieurs fois, au visage, de la fressure sanglante d'un Bouc, qu'on a tué dans cette seule vûe. Ensuite il lui frotte tout le corps de la même piece; & lui couvrant la tête d'un bonnet rouge, il prononce le mot de Saltatesquis. Après cette incommode formalité, le Candidat est porté trois sois, dans sa chaise, autour du Funkos; & pendant trois jours, il donne une fête à toute l'habitation. Elle est accompagnée de danses, de feux & de plusieurs salves de mousqueterie. Enfin, l'on immole un Bœuf, qu'on met en pieces pour les distribuer à l'assemblée (5).

Singularités de

Juges nommés

BARBOT. 1678. Succession à la Couronne.

La dignité royale étoit héréditaire dans le Pays des Capez avant qu'ils fussent subjugués par les Quoias. C'étoit le plus jeune des fils du Roi qui devoit lui succéder. Si la ligne manquoit, le plus proche parent de la famille royale étoit appellé à la succession, mais avec des formalités fort singulieres. Quantité de personnes se rendoient d'abord à sa maison, pour le viliter dans sa qualité ordinaire. On le lioit ensuite; & dans cet état il étoit conduit au Palais du feu Roi, parmi des flots de Peuple, qui le railloient en chemin, & qui avoient droit même de le maltraiter à coups de verges. A son arrivée, il étoit revêtu des ornemens Royaux, & mené au Funkos, où les Saltatesquis & les premiers Seigneurs du Pays l'attendoient. Le plus ancien Conseiller faisoit alors une harangue au Peuple, pour lui représenter la nécessité de créer un nouveau Roi. Il y joignoit l'éloge de celui que le rang de la nature appelloit au trône; après quoi il mettoit une hache entre les mains du Prince, pour lui faire entendre qu'un bon Roi doit être ennemi du crime & le punir. Le Roi étoit proclamé aussi-tôt avec des applaudissemens unanimes, & l'assemblée lui rendoit hommage comme à son Souverain.

Les Rois morts sont enterrés sur les grands chemins qui conduisent à la Ville capitale. Ils alleguent en faveur de cet usage, que ceux qui ont vêcu dans une condition si supérieure au commun des hommes, doivent en être

séparés après leur mort.

Enterremens.

Conversion du

Roi Fatima.

Les cérémonies funébres ressemblent beaucoup à celles de tous les autres Pays au long de la Côte. On enterre avec le mort ce qu'il a possedé de plus précieux, & l'on éleve un petit toît au-dessus de la fosse. Quelques-uns se contentent de la couvrir d'une piece d'étosse. Le corps est porté à la sépulture par un cortege d'amis, plus ou moins nombreux, suivant la dissérence du rang ou des qualités personnelles. Des Pleureurs gagés sont retentir leurs cris, à proportion du payement qu'ils esperent.

Après la conversion du Roi Fatima, que le Pere Bareira, Missionnaire Jesuite, avoit baptisé en 1607, quantité de Négres s'étoient soumis aux lumieres de la Religion Chrétienne. Mais, dans la suite, ils sont retombés

dans les ténébres de l'Idolâtrie.

Dans le Pays de Sierra-Léona, comme dans la plûpart des autres Régions de l'Afrique, les Négres portent aux bras, aux coudes, à la poitrine & aux jambes, des grifgris, & de petites figures aufquelles ils rendent fort foigneu-fement leur culte. Chaque fois qu'ils mangent ou qu'ils boivent, ils mettent à part une petite portion de leurs alimens pour ces Idoles. Ils ne fe hasardent jamais dans leurs canots, sur la Mer ou sur leurs Rivieres, sans être munis d'un si puissant préservatif; & comme ils n'attribuent le succès de leur voyage qu'à sa vertu, ils ne manquent pas, au retour, de saire éclater leur reconnoissance par un redoublement de respect & de zéle.

Idoles nommées Fetiches. Barbot vit un jour, dans un bois qui est entre la Fontaine & le Village voisin, un grisgris Fetiche, ou une Idole de terre, qui représentoit une tête d'homme sur un pied - d'estal. Elle étoit couverte d'un petit toit, pour la garantir des injures de l'air. On assura l'Auteur que dans les Cantons de Bulm & de Timna, il se trouve un grand nombre de ces Idoles sur les grands chemins, & près des maisons, pour honorer la mémoire des morts;

BARBOT.

1678.

& que dans le culte que les Négres leur rendent, on leur entend souvent pro-

noncer les noms d'Abraham, d'Isaac & de Jacob (6).

L'Aureur n'apprit jamais qu'il y eût aucun Mahoméran dans le Pays de Sierra-Léona. Les Négres de cette Religion, dit-il, habitent plus loin, vers le Niger. Cependant il ajoûte que suivant le témoignage d'un Auteur moderne, tous les Peuples de Bulm, de Timna & de Silm, aussi-bien que ceux de Kondo, de Quoia, de Folia, de Gala & de Monau, vers le Sud, sont circoncis à la maniere des Mahométans. Malgré la superstition des grisgris &. des Feriches, ils ne reconnoisent qu'un Dieu, Créateur de l'Univers, auquel ils donnent le nom de Kanu. Ils croyent un état futur, & ne rendent de véritables adorations qu'à l'Etre tout-puissant, qui est capable de les récompenser ou de les punir (7).

§. I V.

## Sierra - Léona, par Atkins.

E Cap de Sierra-Léona est connu par un seul arbre, qui surpasse tous les autres en hauteur, & par la haute terre qui se présente par derriere. En entrant dans la Riviere, le Vaisseau d'Atkins jetta l'ancre dans la troisséme Baye, où l'eau & le bois se trouvent sans peine. Les marées y sont aussi ré-

gulieres que dans le canal qui sépare l'Angleterre du Continent.

Ce mouillage est cinq lieues au-dessous de l'Isse de Bense ou de Brent, Etablissement des Anglois dans la Riviere de Sierra-Léona. Le Chef du Comptoir étoit M. Plunker. Mais il y avoit sur la rive un autre Etablissement Anglois (8) de Marchands particuliers, au nombre de trente ou quarante, Marchands Angens qui exerçoient le Commerce avec si peu de contrainte, que s'il ne leur glois, réussificit point par des voies honnêtes, ils avoient recours sans scrupule à celle du vol; moins cependant pour s'enrichir, que pour se mettre en état de se réjouir & de traiter leurs amis : de sorte que tous leurs profits n'étoient employés qu'à se procurer du vin, des liqueurs, & tout ce qui sert à la bonne chere & à la joie, par le moyen des Vaisseaux de Bristol, qui fréquentoient cette côte en grand nombre. Jean (9) Loadstone, surnommé communément le vieux Cracqueur, passoit pour le plus riche de cette troupe. Ils entretenoient tous à leur service des Gromettes, ou des valets Négres, qu'ils louoient sur la Riviere de Scherbro, à deux Acys ou deux barres par mois. Les femmes étoient chargées des soins domestiques, & joignoient la prostitution aux services qu'elles rendoient à leurs Maîtres. La fonction des valets Négres étoit d'aller sur des Canots & des Periaques, au long de la Côte & des Rivieres, pour y exercer le Commerce avec du corail, des vases de cuivre & d'étain, des armes, des liqueurs fortes, qui leur valoient dans la Riviere de Nugnez,

paroissent prises de Villault.

(7) Barbot, p. 103 & suiv. Un Lecteur capable de réflexion, sentira fort bien ici que les remarques de Barbot sur la Religion sont extrêmement superficielles, & la plûpart hasardées sur de foibles lumieres.

(8) C'étoit peut-être dans la Baye des

Marque pons reconnoître le

ATKINS,

1721.

Vie de quelques

(6) Cette circonstance, & quelques autres, Pyrates, que Smith place la premiere après le Cap, dans sa Carte de Sierra-Léona.

(9) Jobson, dans son Histoire des Pyrates 🔻 parle de ce Loadstone; il dit que c'étoit un vieux Boucanier, & qu'en 1720, il avoit une bonne maison, avec deux ou trois pieces de canon devant sa porte.

ATKINS. 1721.

des Esclaves & de l'ivoire, ou du bois de Cam dans celle de Scherbro. La plus grosse quantité qu'on puisse tirer de ce bois, est la charge d'une Chaloupe ou deux dans le cours d'une année. Ce n'est pas même sans difficulté, parce qu'on est obligé de remonter fort loin dans la Riviere, qui est étroite & bordée de Mangles; ce qui rend l'air fort mal fain,

Misérable état des Elclaves.

gué.

L'ivoire qui se vend ici est ou d'Eléphant ou de Cheval marin, dents grandes & petites; les premieres à quarante acys par quintal, les autres pour la moitié moins. Les Esclaves demeurent dans les chaînes, sous l'infpection des Gromettes, jusqu'à l'occasion de les mettre en vente. Leur prix, quand ils sont de bonne constitution, est ordinairement de quinze livres sterling. On les place dans des loges grillées, non-seulement pour la commodité de l'air & pour leur santé, mais encore pour faciliter à ceux qui les achetent le moyen de les mieux observer. L'Auteur remarqua que la plûpart avoient le visage fort abattu. Un jour, examinant ceux de Loabstone, il en découvrie Esclave distin- un d'une haute taille, qui lui parut hardi, sier & vigoureux. Ce misérable sembloit regarder ses compagnons avec dédain, lorsqu'il les voyoit prompts & faciles à se laisser visiter. Il ne tournoir pas les yeux sur les Marchands; & si son Maître lui commandoit de se lever, ou d'étendre la jambe, il n'obéilloit pas tout d'un coup ni sans regret. Loabstone indigné de cette sierté, le maltraitoit sans ménagement à grands coups de fouet, qui faisoient de cruelles impressions sur un corps nud; & l'auroit tué s'il n'eut fait attention que le dommage retomberoit sur lui-même. Le Négre supportoit toutes ces insultes avec une fermeté surprenante. Il ne lui échappoit pas un cri. On lui voyoir seulement couler une larme ou deux au long des joues; encore s'efforçoit-il de les cacher, comme s'il eûr rougi de sa propre foiblesse. Quelques Marchands, à qui ce spectacle donna la curiosité de le connoître, demanderent à Loadstone d'où cet Esclave lui étoit venu. Il leur dit que c'étoit un Chef de quelques Villages, qui s'étoient opposés au Commerce des Anglois sur la Riviere Nugnez; qu'il se nommoir Capitaine Tomba, & qu'il avoit tué plusieurs Négros de leurs amis, brûlé leurs cabanes & donné des marques d'une hardiesse extraordinaire; que ceux qu'il avoit traités si mal, avoient aidé les Anglois à le surprendre pendant la nuit, & l'avoient amené prisonnier depuis un mois; mais qu'avant de tomber entre leurs mains, il en avoit tué deux de la sienne (10), La Riviere de Sierra-Léona a beaucoup de largeur dans cet endroit; mais

Comment il étoit tombé dans l'esclavage,

> dix ou douze milles plus haur elle se retrécit jusqu'à n'être pas plus large que la Tamise à Londres, & ses deux rives sont bordées de Mangles. Hayes impéné-Ces arbres, ou plutôt ces arbrisseaux, croissent abondamment dans les climats chauds, au long des basses terres qui bordent les Rivieres. Les branches se courbent jusqu'à terre; il y descend assez de séve pour leur faire pousser une seconde racine, qui produit d'autres arbres; & ceux-ci continuant d'en produire de même, ils forment des hayes si épaisses, que toute la force humaine n'y peut quelquefois pénétrer. Les Manateas, qui sont les Vaches de mer, les Crocodiles, & d'autres monstres y trouvent des retrai-

tes & les rendent encore plus inaccessibles.

Manatée ou Vache marine.

trables.

La Manatée a dix ou douze pieds de long, & la moitié moins dans sa

(10) Atkins, Voyage en Guinée, &c. p. 39 & suiv.

groffcup

groffeur. Ses dents sont au fond de sa gueule; qui est semblable d'ailleurs · à celle des Vaches de terre, aussi-bien que son muzeau & sa tête, avec cette différence qu'elle a les yeux fort petits, & qu'à peine un poinçon pourroit entrer dans ses oreilles. Fort près des oreilles, elle a deux larges nageoires, de seize ou dix-huit pouces de longueur, qui se divisent à l'extrêmité. Sa queue est fort large. La pellicule superieure est grenée, avec l'apparence & la douceur du velours; mais sa peau même est épaisse d'un doigt. Aux Négres la pren-Indes Occidentales, on en fait des fouets pour châtier les Esclaves. Une Vache marine pese cinq ou six cens livres. Sa chair est ferme, & blanche comme celle du Veau. Elle n'a pas le goût fade & aqueux du poisson. Il n'y a pas de maniere de la préparer qui n'en fasse un fort bon mets. La méthode des Négres pour la tuer est à peu près celle qu'on employe pour la pêche de la Baleine. Ils s'avancent doucement vers la Manatée, parce que la petitesse de ses oreilles n'empêche pas qu'elle n'ait l'ouie fort subtile. Lorsqu'ils sont assez près, ils lui lancent un harpon de fer au bout d'un manche de bois fort long, & la laissent aller sans autre obstacle à sa fuite. Elle se retire aussi-tôt vers les Mangles. Le manche du harpon, qui se fait voir souvent au-dessus de l'eau, leur sert de guide pour la suivre; & si elle reparoît sans être trop affoiblie, ils continuent de lui lancer d'autres dards. Enfin

lorsque ses forces s'épuisent, & qu'elle cesse de s'agiter, ils ne manquent pas

de moyens pour l'attirer sur le rivage.

Atkins prétend que les Alligators, dont la même Riviere est remplie, Palligator. ressemblent entiérement aux Crocodiles du Nil (11), & sont en effet de la même espece. Leur forme differe peu de celle du Lézard, mais ils pesent jusqu'à deux cens livres. L'écaille qui les couvre est si dure, qu'elle est à l'épreuve de la balle, si le coup n'est tiré de fort près. Ils ont les gencives fort longues, armées de dents tranchantes; quatre nageoires semblables à des mains, deux grandes & deux petites; la queue épaisse & d'une grosseur continue. Ils vivent si long-tems hors de l'eau, qu'ils se vendent vivans dans les Indes Occidentales. Quoique le moindre bruit les éveille, ils s'effrayent si peu, Mondre, qu'ils ne prennent pas tout d'un coup la fuite. Les Barques qui descendent la Riviere en sont quelquesois fort proche avant qu'on leur voye quitter les gîtes qu'ils se font dans la vase, où ils se chaussent au Soleil. Lorsqu'ils flottent sur l'eau, ils paroissent si tranquilles qu'on les prendroit pour une piece de bois, jusqu'à ce que les petits poissons qui se rassemblent autour d'eux semblent les exciter à fondre sur leur proye. Un Matelot Anglois, qui avoit la tête échauffée de liqueurs, entreprit de passer à gué l'extrêmité de la pointe de Tagrim, pour s'épargner la peine d'en faire le tour dans son Canot. Il fut saisi en chemin par un Alligator; mais ne manquant point de courage, il perça l'animal d'un coup d'épée. Le combat n'en fut pas moins vif, & recommença deux ou trois fois, jusqu'à l'arrivée du Canot, d'où l'Anglois reçut du secours. Mais il avoit les bras, les épaules, les fesses & les cuisses cruellement déchirés; & quoique ses blessures ne fussent pas mortelles, on ne douta pas que si le monstre avoir été moins jeune, il n'eût péri dans cette avanture.

Les Requins n'infestent pas moins l'embouchure de la Riviere, & passent Requins, autres

(11) On en verra la différence réelle dans les deux Figures, suivant des observations. Tome III.

ATKINS. 1721.

Comment les

Description de

Hardiesse de ce

ATKINS. 1721. avèc raison pour les plus hardis & les plus terribles de tous les monstres marins. L'Equipage d'un Vaisseau de guerre nommé l'Hirondelle, en prit trois dans l'espace d'une heure. Ils avoient tous trois huit ou dix pieds de long, & l'on en tira quarante pintes d'huile. Ils ont quatre ou cinq rangs de dents fort tranchantes & dentelées en forme de scie. La largeur de leur gozier est de quatorze ou quinze pouces. Ils avoient encore dans le ventre des os de Bœuf & d'autres restes d'alimens qu'on avoit jettés du Vaisseau pendant le jour. On prétend qu'ils se tournent sur le dos pour recevoir leur proye. Les Matelots Anglois en sirent cuire la chair & la mangerent, quoiqu'ils la trouvassent extrêmement sorte; désaut commun de tous les animaux carnaciers.

Poissons qui les accompagnent.

Ces Requins sont ordinairement accompagnés de deux, trois, ou d'un plus grand nombre de petits poissons, d'assez belle couleur, & de la grosseur d'un Hareng, ausquels on a donné le nom de Pilotes. Ils s'approchent familierement du monstre; & l'on suppose que servant à lui faire trouver sa proye, & à l'avertir des dangers qui le menacent, ils en reçoivent pour ré-

compense des alimens & de la protection.

Voracité du Requin.

L'Auteur rapporte deux exemples de la hardiesse & de la voracité de ce poisson. Une grande Barque étant à remonter la Riviere, le bruit des Matelots & d'une multitude de Rameurs, n'empêcha point un Requin de s'approcher, de se saisir d'une rame & de la briser en deux, d'un seul coup de dents. Sur la Côte de Fida, ou Juda, qui est fort dangereuse, un Canot qui s'efforçoit d'aborder au rivage avec quelques marchandises d'un Vaisseau voisin, fut renversé par les vagues. Les Matelots cherchant à se sauver à la nage, il y en eut un qui fut saisi par un Requin. L'homme & le monstre furent jettés fur le rivage. Mais la violence même du flot qui les avoit poussés ne fit pas quitter prise au Requin. Il ne la perdit pas plus tandis qu'il sut à sec sur le sable, jusqu'à ce qu'un autre slot l'ayant remis en mer, il disparut avec sa proye. Enfin ce monstre vorace avalle sans distinction tout ce qu'on jette à la mer. L'Auteur en a vû plusieurs fois se faisir d'un cadavre à l'instant qu'on le précipitoit, le mettre en pieces, & dévorer jusqu'au filet dans lequel on enveloppe les morts, sans le lâcher une seule fois, quoiqu'on y attache toujours un boulet ou quelque gros morceau de leste pour le faire aller à fond.

Poissons divers. On trouve dans la Baye de cette Riviere une grande varieté d'excellent poisson, qui supplée à la rareté des autres viandes, tels que la Tortue, le Mullet, la Skate, le Dix-livres, la Vieille, le Cavallo, le Barricado, le Succeur, le Chat, les Huîtres, la Breme, la Torpede, &c. Les gens de l'Equipage en prenoient tous les jours une quantité surprenante; & n'ayant befoin que de deux ou trois heures pour cette pêche, un travail si court sour-

nissoit chaque matin une provision fraîche au Vaisseau.

Le Dix-livres.

La Vieille.

Le Cavallo,

P

Le Dix-livres ressemble beaucoup au Mullet, mais sa chair est remplie de petits os comme l'Alose. La Vieille est un poisson plat, convert d'écailles, épais de la moitié de sa longueur, auquel on a donné le nom de Vieille parce qu'on croit lui trouver, dit l'Auteur, quelque ressemblance avec la figure d'une vieille Religieuse. Le Cavallo a la couleur brillante & comme argentée. Il est armé de chaque côté, dans la moitié de sa longueur, d'un rang de pointes sort aigues. Le Barricado est un poisson d'excellent goût,

long d'un pied & demi, mais qui passe pour mal sain lorsqu'il a le palais . noir. Le Succeur tient un peu du Chien marin. Il a sous le ventre un ovale plat de trois pouces & demi de largeur, qui est grenelé comme la muscade, & par lequel il s'attache si fort, que ce n'est pas sans difficulté qu'on l'arrache du tillac. On prétend qu'il poursuit le Requin, qu'il s'attache à lui, & que le succant il en tire sa nourriture. Le Chat tire son nom de quelques poils, qui lui fortent des deux côtés de la machoire inférieure, avec l'apparence de deux moustaches (12).

Les Huîtres (13) sont ici d'une nature extraordinaire. Elles s'attachent en pelotons, jusqu'au nombre de trente ou quarante, aux rochers & aux bran-

ches d'arbres; mais elles sont fort petites & de mauvais goût.

Le Pays de Sierra-Léona est si couvert de bois, qu'on ne sçauroit pénétrer Epaisseur des vingt pas sur le rivage, excepté du côté de la Fontaine où les Bâtimens prennent leur eau. Cependant les Négres ont des sentiers qui les conduisent à leurs lugans ou leurs plantations. Quoique ces champs, semés de millet, de riz & de maîz, ne soient pas à plus d'un mille ou deux de leur Ville, ils servent de promenade ordinaire aux bêtes féroces. L'Auteur apperçut de tous côtés leurs excrémens. Les Négres mettent de la dissérence entre les Lugans & les Lollas. Les premiers sont des champs ouverts & fort bien cul- Lugans & Lollas. tivés; mais les lollas, quoiqu'ouverts comme les lugans, demeurent sans culture & ne servent d'habitations qu'à une sorte de fourmie blanchâtre, qui est armée d'un aiguillon, & qui dévore les étosses. Elle est plus perite que l'espece ordinaire, & les petites loges qu'elle se fabrique avec beaucoup d'industrie, n'ont pas plus d'un pied & demie de hauteur.

Les Côtes sont des rocs continuels, qui sans être couverts de terre, produisent de grands arbres dont les racines s'étendent sur la surface. Le palmier, rocs. le cocotier & le cotonier sont les principaux (14). Entre les autres végetaux qui servent d'alimens aux Négres, on trouve en abondance des yams ou des ignames, des plantains, des pommes de pin, des oranges, des limons, des papas, des Différens fiuita dattes, & diverses sortes de racines. La pomme de pin, qui est leur principal fruit, croît sur un arbre qui n'est pas si haut que le Pæony, mais qui est de la même grosseur. Elle est d'un verd & d'un jaune admirable, aussi seime & aussi juteuse que le melon. On la mange avec du vin & du sucre. Quelques Anglois d'une imagination forte croyent y trouver les goûts de toutes fortes de fruits; mais l'Auteur n'y a jamais remarqué qu'une saveur piquante & abstergente. Les plantains & les bananes sont fort communs à Sierra-Léona. Les limoniers y sont à peu près de la grosseur des pommiers d'Angleterre, & s'élevent sur quantité de racines. Leur feuille est ovale. Le fruit est perit, mais d'une odeur plus forte que les limons ordinaires. On trouve dans les bois quantité d'orangers, dont le fruit surpasse, pour la grosseur & pour le goût, toutes les oranges que l'Auteur avoit jamais vûes. Le papas est de la grandeur d'un melon médiocre, aussi verd & aussi rempli de graine. La hauteur de son arbre est vingt ou trente pieds,

(12) Voyez la Figure. dans l'Histoire naturelle, avec celle de la Pirates, p. 196. Torpede.

(14) Atkins renvoye pour la description de (13) On en verra ci-dessous la description ces arbres au premier Volume de l'Histoire des

ATKINS. 1721. Le Succeur.

Le Char.

· Huîtres fingu.

ATKINS. 1721.

Les fruits & les racines sont les alimens les plus communs des Négres; faveur de la nature, qui ne leur coute ni soin ni travail. Ils pourroient la multiplier & la rendre plus parfaite avec un peu de culture; mais la paresse les arrête; & le plus riche parmi eux est celui qui peut se procurer sa provision de riz pendant toute l'année. L'Auteur ne leur vit point d'autres animaux domestiques que des Chévres & de la volaille, & beaucoup moins nombreux, qu'ils ne pourroient l'être avec un peu plus de peine & d'industrie.

Fécondité duriz.

Les Négres sement leur riz dans les terres basses. Il croît de la hauteur du froment; & du sommet de la tige, il pousse de petits épis qui renferment le grain. Sa multiplication est surprenante. Un boisseau en produit quatre-vingt. Cependant telle est l'indolence des Négres, que manquant souvent du né-

cessaire, ils sont obligés de recourir à la Riviere de Scherbro.

Taille des hommes & des fem-

Les hommes du Pays sont bien faits & n'ont pas le nez tout-à-fait plat. Mais la plûpart sont incommodés d'une exomphalose, qui vient des mauvais accouchemens, ou de la négligence avec laquelle ils sont traités dans leur enfance. On les voit ramper du matin au soir sur des nattes, jusqu'à ce qu'ils ayent assez de force pour se lever d'eux-mêmes; ce qui n'empêche pas qu'ils ne soient ordinairement fort droits. L'Auteur assure, malgré quelques témoignages opposés, que les Négres de Sierra-Léona ne sont pas circoncis, mais que les Esclaves qu'on y amene du côté du Nord le sont presque tous, apparemment, dit-il, parce qu'ils sont voisins (15) du Royaume de Maroc. Les femmes ont la taille beaucoup moins belle que les hommes. Elles ont le ventre pendant, & les mammelles si longues, qu'elles peuvent allaiter un enfant derriere leurs épaules. Les travaux pénibles dont elles s'occupent continuellement les rendent extrêmement robustes. Elles cultivent la terre, elles font l'huile de Palmier, les étoffes de coton, &c. & lorsqu'elles ont fini cer ouvrage, leurs indolens maris les employent au soin de leur chevelure laineuse, dont ils sont extrêmement curieux, & leur font passer deux ou trois heures à cet exercice.

Maisons & meublcs.

Leurs maisons sont de petites hutes fort basses, composées de fourches de bois qu'ils plantent en forme ronde ou quarrée, & qu'ils couvrent d'un toît de chaume. Ils les entretiennent fort propres. Pour meubles, ils ont une natte ou deux, qui leur servent de lit; deux ou trois plats de bois ou de terre, quelques sièges & une grande cueilliere de bois, ouvrages grossiers de leurs propres mains. L'ignorance des arts est une des principales causes de leur oisiveté; il semble qu'ils appréhendent de semer & de planter trop. L'avenir ne leur cause jamais d'inquiétude. Ils passent tout le jour à sumer dans leurs longues pipes rouges, fans s'embarrasser du lendemain, sur lequel ils ne portent pas même leurs idées.

On voit souvent des Villes entieres qui se transportent d'un canton à l'autre, soit par haine pour leurs voisins, soit pour se procurer plus de commodités dans un autre lieu. Il ne leur faut pas heaucoup de teins pour detricher le terrain. Le Seigneur Joseph, Chrétien Négre, abandonna ainsi une fort belle Ville, avec tout son Peuple, pour aller s'établir plus haut sur la Ri-

Description d'une Ville des Négres.

> (15) Ils en sont à plusieurs centaines de milles. Mais la raison est qu'ils sont Mahométans.

viere. Les hutes dont il fortoit, sans en avoir rien détruit, étoient pour la plûpart orbiculaires, & disposées pour former dans leur centre, une grande place quarrée, sur laquelle donnoient les portes de chaque maison, avec un pavé de coquillage vis-à-vis de chaque porte. La place étoit plantée de limoniers, de papas, de plantains, de pins, & remplie dans les intervalles, d'un grand nombre de ruches d'Abeilles, composées de vieux troncs d'arbres creux, de la longueur de trois pieds, & placées sur deux pilliers de bois. On y voyoit aussi plusieurs (16) Croix. Mais ce qu'il y avoit de plus curieux étoit un grand arbre au milieu de la place, sur lequel on distinguoit plus de cinq cens nids, d'une espece de petits oiseaux, qui bâtissent ainsi, autour des Villages, sur l'extrêmité des branches, & qui paroissent suspendus comme s'ils en étoient le fruit. On y reconnoît l'instinct de la nature; car sans toute autre situation, les jeunes seroient exposés aux insultes des Singes, des Perroquers, des Ecureuils, & même des Serpens, à qui leur pésanteur ne permet pas d'en approcher (\*).

Les hommes & les femmes ne manquent pas chaque jour de s'oindre le corps d'huile de palmier, ou de civette; mais cette onction, qui n'est pas sans

quelque mélange, jette une odeur forte & désagréable.

La Civette est à peu près de la grosseur du Chat. Elle vient des environs de Scheibro. Sa tête ressemble à celle du Renard. C'est le mâle seul qui fournit le parfum du même nom. On lui en tire chaque jour avec une plume, trois ou quatre grains, d'une petite bourse qu'il a près de l'intestinum rectum.

Les Cours de Judicature, ou les Assemblées qui se forment pour l'administration de la Justice, se nomment Palavers. Elles sont composées des principaux & des plus vieux Négres de la Nation, qui se placent en cercle sous une loge, pour régler les différens qui naissent entre les Sujets, ou avec les Comptoirs Européens. Les Confeillers se saluent à leur rencontre, en courbant le bras & portant la main au visage. Après avoir entendu les raisons de chaque partie, ils déliberent, & portent leur Sentence à la pluralité des voix. Dans les cas de fornication, le coupable, homme ou femme, est vendu pour l'esclavage. Un Blanc, qui couche avec l'Esclave d'un autre, est condamné à l'acheter au prix courant.

Sur les accusations de meurtre, d'adultere & d'autres crimes odieux dans Méthode de pula Nation, les personnes suspectes sont sorcées de boire d'une eau rouge qui est préparée par les Juges, & qui s'appelle Eau de purgation. Si la vie. de l'accufé n'est pas réguliere, ou si on lui connoît quelque sujet de haine contre le mort, quoique l'évidence manque à la conviction, les Juges rendent la liqueur assez forte ou la dose assez abondante, pour lui ôrer la vie. Mais s'il mérite de l'indulgence par son caractere, ou par l'obscurité des accusations, on lui fait prendre un breuvage plus doux, pour le faire paroître

innocent aux yeux de la famille & des amis du mort.

On donne le nom de *Poniarring*, sur toute la Côte, à l'enlevement d'un homme ou d'une femme. Mais à Sierra - Léona, le moindre vol est nommé de même; & l'usage, qui tient lieu de loi dans le Pays, met un homme en

Civettes.

ATKINS.

1721.

Palavers ou assemblée de Jus-

Poniarring ou

(16) Elevées sans doute par le Seigneur Jo-(\*) Ces Oiseaux se nomment Kubalos. seph, qui avoit été converti par les Mission- Voyez ci-dessous, l'Histoire naturelle. naires Jésuires.

Hh iii

ATKINS. 1721. Danses de Sierra-Léona.

droit de prendre à celui qui le vole, la même quantité de bien qu'on lui a dérobé. La danse est l'amusement commun des Négres du Pays. Les hommes &

Etablissement

Son zele pour le Christianisme.

Insectes qui tourmentent les Négres.

les femmes s'assemblent le soir dans quelque endroit ouvert de la Ville, & chacun danse à son tour, avec une grande variété de mouvemens & beaucoup d'agilité. La musique consiste dans deux ou trois Tambours, composés d'un tronc d'arbre creux, & couverts d'une peau de Chévre. L'assemblée aide au bruit des instrumens, en battant des mains avec une sorte de mesure. On voir quelquefois des cercles particuliers, qui se forment avec de grands éclats de rire, pour louer ou pour blâmer quelque danseur. L'Auteur rendir une & fortune du Seigneur Joseph. visite au Seigneur Joseph dans la nouvelle habitation qu'il avoit formée sur la Riviere, à quinze milles de l'embouchure. Ce Chrétien Négre lui raconta naturellement les raisons qui l'avoient engagé à quitter son ancien Village. Il y étoit obligé trop souvent de tenir des Palavers, pour accorder les différens de ses Sujets avec les Gromettes; & le voisinage des Anglois le jettoit dans des dépenses excessives. Joseph avoit fait le voyage d'Angleterre & de Portugal. Il avoit reçu le batême à Lisbonne. Depuis son retour, non seulement il avoit bâti une petite Chapelle & planté plusieurs Croix; mais son zele pour le Christianisme lui avoit fait tenir une Ecole pour instruire ceux qui s'étoient rendus dociles à ses leçons. Il avoit appris à lire à plusieurs de ses parens, & leur avoit distribué de petits livres de prieres. En effet il se trouvoit des Négres qui avoient profité de ses instructions, & pris des noms Chrétiens, tels que ceux de Thomas, de Jacques, qu'on a vûs quelquefois paroîrre dans cette Relation. A Sierra-Léona, l'usage des Négres est de ne porter qu'un nom. Mousi, qui signisse Moyse, Yarrat & Kambar, sont communs pour les hommes; comme Baulim & Kibullu le sont pour les femmes. D'autres tirent leurs noms de quelque qualité naturelle, ou de leurs inclinations. Ainsi Lion, Mouton, Ours, Porc, &c. sont des noms fort en usage. Les Négres de Sierra-Léona sont d'un caractere doux & docile. Le Seigneur Joseph assura l'Auteur qu'ils souhairent beaucoup d'obtenir des Missionnaires. Mais Atkins prétend que l'attrait est foible pour le zele apostolique, dans un Pays où les nécessités de la vie ne sont point en abondance, & où les bêtes farouches se font craindre jusqu'aux environs des Villes & des Villages. Les maisons mêmes sont infectées d'une multitude de Rats, de Serpens, de Crapauds, de Mosquites, de Scorpions, de Lézards, & sur-tout d'une prodigieuse quantité de Fourmies. On en distingue trois sortes; les blanches, les noires & les rouges. Celles - ci s'élevent des logemens de huit ou neuf pieds de hauteur, employent deux ou trois ans à jetter les fondemens de leur édifice, & réduisent en poudre une armoire pleine d'étoffe, dans l'espace de quinze ou vingt jours.

Le Seigneur Joseph avoit tiré si bon parti du Commerce, qu'il avoit mis toute sa famille à l'aise. On ne manquoit dans son Village ni de pintades, ni de poisson & de gibier, tandis qu'à plus de cinquante milles au-delà de son nouvel établissement, les Négres n'avoient pour vivre que leur manioque avec un peu de miel. Il reçut la visite des Anglois, en habit Européen, c'est-à-dire en juste-au-corps, en souliers & en chapeau. Il leur prêta ses Canots, pour leur donner la chasse de la Manatée. En deux heures de tems ses

Reception que Joseph fait aux Anglois.

Négres en amenerent une au rivage. Elle fut préparée de plusieurs façons, c'est-à-dire, qu'une partie sut rotie, une autre bouillie, étuvée, &c. Les Anglois furent servis sur une table fort propre, avec une nappe, des couteaux & des fourchettes. On y présenta plusieurs sortes de vins, & de la bierre en abondance. La chair de la Manatée est fort blanche, & n'a pas le goût aqueux du poisson. Mais Atkins la trouva dure. L'assaisonnement d'ailleurs lui parut trop fort, comme celui de tous les mets du Pays. Les Négres y mettent de l'Ocre; de la Malaguette & beaucoup de Cardamome.

ATKINS. 1721.

Politesse des Dames du l'ays.

Les Dames, amies ou parentes de Joseph, entrerent dans la salle après le festin. Il y vint aussi quelques femmes du voisinage, qui se saluerent entr'elles en courbant le coude & portant la main fort près de leur bouche. Celle qui est saluée fait le même geste; après quoi se prenant les mains, elles se la pressent doucement, & se retirent avec une petite inclination qui resfemble assez à nos réverences, & qui est accompagnée d'un air sérieux & décent. Elles se marquerent aussi beaucoup de complaisance & de civilité, jusqu'à diviser en plus de vingt parties deux ou trois biscuits, & une demie bouteille d'eau de citron que les Anglois avoient apportée; chacune en eut sa part. Enfin le Seigneur Joseph conduisit Atkins & ses Compagnons jusqu'à la Barque, & n'omit rien pour les rendre fort satisfairs de sa reception.

La Religion du Pays se réduit à beaucoup de vénération pour les grisgris. Tous les Négres ont dans leur maison, dans leur canot, ou sur leur personne, quelque petit charme qu'ils respectent singulièrement, & qu'ils regardent comme la source de tout le bien qui leur arrive. La matiere de ces charmes ou de ces grifgris est fort variée. Dans les uns c'est une petite piece de bois fendue; dans les autres un petit faisceau de certains bâtons ou de certains os, un crane de Singe, & d'autres reliques de cette nature. Chaque famille célebre dans certains tems la fête de son grisgris, & les habitans des mêmes lieux s'y invitent mutuellement (17).

Religion.

§. V.

# Supplément à la description de Sierra-Léona.

A Riviere de Sierra-Léona, suivant les Mémoires de Labat, est (18) une des plus confidérables de toute l'Afrique. Il donne quatre lieues de largeur à son embouchure. Le Pays du même nom, dit-il, est borné par deux fameux Caps, celui de la Vega au Nord, & celui de Tagrim ou de Ledo au Sud. Ces deux Caps forment une Baye spacieuse, où la Riviere de Sierra-Léona vient se décharger. On nomme ainsi cette Riviere, parce qu'elle vient de Sierra-Léona ou de Sierra de los Leones, c'est-à-dire, montagnes des

LABAT. 1728.

Le Pays, autour de cette Baye, est d'une fertilité extrême, & fort bien arrose par quantité de Rivieres, qui serviroient beaucoup au progrès du déchargent dans la Baye, Commerce si elles étoient navigables. Les principales sont celles de Stones,

Rivieres qui se

(17) Atkins, Voyage en Guinée, &c. p. 53 (18) Labat, Vol. I. p. 46. & luiv.

248

LABAT. 1728.

Trois Canaux de la grande Riviere,

un Comptoir.

de Karkais, de Pichel, de Palmas, de Pangue, de Kamgrani, de Kasse, de Karokanes, de Kapak, & de Tambasine. La plûpart viennent des montagnes nommées Machemala, qui traversent le Pays du Nord au Sud, & qui se joignent à celle de Sierra - Léona. La Riviere de Sierra - Léona porte aussi le nom de Mitomba & celui de Tagrim; observation nécessaire pour empêcher qu'on ne fasse quelque jour trois Rivieres d'une seule. Cette variété de noms vient de la disposition de l'embouchure, qui se trouve partagée en trois-Canaux par les sables qui sont au Nord & par les Isles qui sont au Midi. Le Canal du Sud & celui du Nord sont si profonds & si libres, qu'on y peut passer en tout tems; mais celui du milieu est embarrasse par quantité de rocs & de basses qui le rendent fort dangereux. Les plus grandes Barques & des Vaisseaux d'une grandeur médiocre peuvent remonter l'espace de quatrevingt lieues dans la Riviere, en trouvant depuis six jusqu'à seize brasses de Plusieurs Bayes. fond. Lorsqu'on est entré dans la grande Baye & qu'on a passé la petite Isle Celle de France, de Saint-André, on s'apperçoit que la Côte du Cap Tagrim ou de Sierraavoienr autrefois Léona, forme plusieurs autres Bayes dont l'ouverture est au Nord-Ouest. La quatriéme, qui est la plus proche de la Riviere, se nomme la Baye de France, c'est la plus sûre & la plus commode pour l'eau & le bois. Les Habitans racontent par tradition que les Normands avoient autrefois un Comptoir dans cette Baye. Ils montrent le lieu de sa situation, près d'une des trois Fontaines, dont l'eau passe pour excellente. En esset, il y a peu d'endroits aussi propres à l'établissement d'un Comptoir & d'un Fort. Les Négres y sont encore affectionnés aux François, & parlent leur langue de pere en fils. Les Vaisseaux y peuvent mouiller sur seize brasses, vis-à-vis les Fontaines, à la portée du mousquet. La Riviere de Sierra-Léona sépare deux Royaumes, celui de Balon (19) ou

de Bulon, au Nord, & celui de Burré au Sud. Son lit commence à se retrécir dans cet endroit jusqu'à deux lieues de largeur. Cinq ou six lieues plus haut il se resserre jusqu'à une, & continue de diminuer à mesure qu'on remonte. La rive du Sud est couverte de grands arbres, sur-tout de Palmiers de toutes les especes. La prodigieuse quantité de poisson dont la Riviere est remplie y Mes de la Ri- attire un grand nombre de Crocodiles. On y rencontre plusieurs Isles, dont le terroir est excellent, & produit sans culture tout ce qui est nécessaire à la vie. Mais le principal avantage de Sierra-Léona est la bonté (20) de l'air, bon suivant La- qui garantit les Etrangers de plusieurs maladies malignes, également sunestes & communes en Guinée. Les Isles de la Riviere sont remplies, comme le Continent, d'une multitude de Palmiers, qui produisent de fort bon vin. Les Négres sont grands buveurs (21), & les Européens les imitent, quoique fort souvent au hazard de leur vie. Ces Isles sont bordées de Mangles, qui leur servent de défense naturelle. Le bois en est excellent pour faire du

charbon. Il est serré, dur & pésant. On admire la maniere dont cet arbre se multiplie, Aussi-tôt que ses branches sont arrivées à une certaine hauteur,

viere.

bar,

(19) C'est Labat qui l'appelle Bulon, par ragraphes précédens. le penchant qu'il a toujours pour les terminaisons françoiles.

(20) Labat est le seul qui parle si avanta- Européens qui corrompt ici les Négres. geusement de ce climat. Voyez les quatre pa-

(21) Labat s'écarte encore ici des autres Ecrivains. C'est au contraire l'exemple des

elles

elles se courbent vers la terre ou vers l'eau, & prennent une nouvelle racine. La Ville (\*) où le Roi de Burré fait sa résidence, est à huit lieues de l'embouchure de la Riviere, au Sud. Elle est composée d'environ trois cens maisons, dont la forme est ronde, & qui se ressemblent parfaitement, avec cette seule différence, que celles des riches Habitans sont composées d'un plus grand nombre de hutes. Les piliers ou les fourches des côtés ont sept ou huit pieds de hauteur, & soutiennent des cheverons qui s'unissent au sommet en forme de cône. Ils font couverts de roseaux ou de feuilles de Palmiers, si bien entremèlés dans les lattes, qu'ils forment des murs impénétrables au Soleil. & à la pluye. L'intérieur est revêtu aussi de roseaux, & de petites branches attachées entre les piliers, sur lesquelles on étend une sorte de plâtre, composé de coquillages brûlés, qui donne un air fort net aux cabanes, mais qui dure peu, parce qu'il n'est pas mêlé de sable. Le foyer est au centre. Un trou, qui est au sommet de la hute, donne passage à la sumée. Quoique le climat soit fort chaud, les nuits sont froides & humides, ce qui oblige les Habitans d'entretenir constamment du feu. Leurs portes sont quarrées, & les seuils élevés d'un pied au-dessus du rez de chaussée. Ordinairement la porte d'une cabane n'a que deux pieds de large sur trois de hauteur; de sorte qu'il faut se baisser beaucoup pour y entrer, & qu'avec un peu d'embonpoint on n'y peut passer que de côté.

Le lit d'un Négre est composé de grandes nattes rouges, assez épaisses, qui s'élevent, l'une sur l'autre, d'un pied au-dessus de la terre. Le fond de la hute est d'argile, & s'entretient fort proprement. On voit les armes du Maître suspendues près de son lit. C'est un sabre, un poignard, de grands couteaux de Flandres, des zagayes, un arc & des fléches, qu'ils empoisonnent lorsqu'ils vont à la guerre. Des-Marchais juge que leur poison est le jus de la (22) Manzanille. Quelques-uns ont des armes à feu, qu'ils conservent précieusement & dont ils sçavent se servir. On prétend qu'ils tiennent cet art des Normands. Les Portugais & les Anglois qui font établis parmi eux, ont les négres vient eu assez de prudence pour leur vendre fort peu de fusils, avec la précaution de

les mettre en fort mauvais ordre.

Le Palais du Roi, ou plutôt l'assemblage de ses hutes, est au centre du Village, & ressemble aux édifices de ses Sujets. Cependant il a quelques cabanes un peu plus grandes, qu'il réserve pour les visites qu'il reçoit des Européens. Les Princes du Pays sont fort aimés de leurs Sujets, & les gouvernent avec beaucoup de douceur & d'équité.

Les hommes & les femmes de Burré sont de belle taille, & géneralement mes & des semd'une figure agréable, Ils ont la peau noire, les traits réguliers, les yeux mes. vifs, & les dents fort blanches. On ne voit point parmi eux de nez écrafés, ni de grosses lévres; difformité qui vient, dans d'autres Pays, de l'usage où sont les meres de porter leurs enfans sur le dos. Les hommes se donnent autant de femmes qu'ils peuvent en acheter; mais ils n'ont de véritables égards, & ne sont capables de jalousse que pour la premiere, parce qu'elle

ATKINS. 1721. Ville de Burré. Description des

Lits & armes.

L'usage des ar-

des Des-Marchais, publiée par Labat, qui pa- c'est d'un autre fruit que les Négres empoisoncoîtra dans la suite de ce Tome.

(22) On a vû que la Manzanille est une Tome III.

(\*) Le détail suivant est tiré de la Relation forte de pomme qui croît dans ce Pays ; mais nent leurs armes,

250

ATKINS. 1721. est regardée seule comme leur véritable épouse. Les autres passant pour de simples concubries, its ne sont pas difficulté de les prêter aux Etrangers, & cette licence n'a tien de scandaleux dans la Nation. Elle n'expose pas non plus les semmes au moindre reproche, parce qu'étant Esclaves de leur mari ou de leur Maître, tout leur mérite consiste à lui plaire par teur attachement & leur soumission. Il n'a pas de commerce avec elles pendant leur grossesse, ni quatre ans après qu'elles sont délivrées. On compte dans la Ville de Burré six ou sept cens hommes capables de porter les armes; mais le Pays étant bien peuplé & fort attaché à son Roi, ce Prince est en état de lever une armée beaucoup plus nombreuse.

Conversion du Rci de Burré.

Raison qui empêche celle de ses Peuples.

A quoi se réduit leur Religion.

Apôtres Maho-

Fertilité du Royaume de Bur-

Celui qui régnoir en 1666 avoit embrassé le Christianisme & portoit le nom de Dom Philippe. Il avoit accordé à fes Sujets la liberté de conscience; mais n'en desirant pas moins leur conversion, il entretenoit à sa Cour deux Missionnaires, l'un Jésuite, l'autre Capucin. Le zèle de ces deux Prédicateurs avoit peu de succès contre la passion des semmes & du vin, qui sont deux obstacles presqu'insurmontables dans le cœur des Négres. Ils sont d'ailleurs honnêtes, bons, finceres, amis des Etrangers. Ils ont même retenu quelque chose des manieres & de la politesse des Normands, qui ont découvert les premiers cette Côte. La Religion dominante du Pays est l'Idolâtrie, mais sans principes, sans ordre, sans sêtes & sans cérémonies. Le nombre de leurs divinités n'est pas fixe, ou plutôt il est innombrable. Chacun se fait des idoles suivant son caprice : l'un adore une corne, l'autre une patte de crabbe, d'autres un clou, un caillou, une petite coquille, une tête d'oifeau, une racine, &c. Ces objets de leur culte portent le nom de Fetiches. Ils les portent autour du cou dans un petit sac orné de grains de verre, de buis, ou de coquilles qu'ils nomment koris, & d'autres bagatelles. Ils offrent, matin & soir, à leurs Fetiches ce qu'ils ont de plus exquis dans leurs provisions. Ils leur demandent leurs besoins. Telles sont les bornes de leur Religion : plus heureux, dit Labat, que les Sauvages de l'Amérique, que le diable bat cruellement lorsque (23) cette fantaisse lui vient; au lieu que les Fetiches ne s'emportent jamais à la violence.

Les Négres Mandingos, qui sont zelés Mahométans, avoient entrepris de répandre ici leur Religion. Mais ils trouverent les Négres de Sierra-Léona peu disposés à changer d'usages. Cependant un Idolâtre est toujours plus facile à convertir qu'un Mahométan. On leur entend souvent répéter les noms d'Abraham, d'Isaac & de Jacob. La circoncision est prariquée au long de la Côte, depuis Sierra-Léona jusqu'à Benin.

Il n'y a pas de différence, pour la fertilité, entre le terroir de Purré & celui des Isles de la Riviere. Le riz, le millet, les pois, les féves, les melons, les patates, les bananes & les figues, y croissent en abondance & se vendent presque pour rien. La Riviere est remplie de poisson, & les Habitans en mangent beaucoup plus que de toute autre viande, quoiqu'ils ne manquent d'aucune sorte d'animaux & qu'on les achete à bon marché. La volaille ordinaire, les Pintades, les Oyes, les Canards, les Poules d'Inde, les Pigeons ne leur coûtent que la peine de les prendre. Leurs champs présentent de vas-

(23) Labat mêle au récit des Aureurs qu'il tions, qui décréditent le bon sens d'un Ecrin publices quantité de ces pueriles imaginavain.

tes troupeaux de Bœufs, de Vaches, de Chévres, & de Moutons. Les montagnes sont remplies de Cerfs, de Sangliers, de Daims & de Chevreuils. Ceux à qui le gibier manque n'en peuvent accuser que leur paresse. Les Eléphans, les Lions & les Tigres offrent de l'amusement & de l'utilité aux Chasseurs; sans parler des Serpens, dont il se trouve de si monstrueux, qu'on les prétend capables d'avaler un homme & même un Bœuf (24).

ATKINS. 1721.

La bonté du Pays & l'abondance des fruits y attirent une quantité incroyable de Singes. On en voit de toutes les especes, à l'exception (25) des blancs. Ils sont en si grand nombre, que les Habitans, pour garantir leu s plantations, sont obligés de faire constamment la garde, & d'employer le poison, les trappes & les armes. Lorsqu'un Européen rapporte de la chasse cinq ou six Singes qu'il a tués, il est reçû des Négres comme en triomphe. D'un autre côté les Singes s'apperçoivent fort bien des piéges qu'on leur tend, & gence. ne donnent pas deux fois dans le même. Ils ne connoillent pas moins leurs ennemis. S'ils voyent un Singe de leur troupe blessé d'un coup de fléche, ils s'empressent de le secourir. La sléche est-elle barbue? ils le distinguent fort bien à la difficulté qu'ils trouvent à la tirer; & pour donner du moins à leur Compagnon la facilité de fuir, ils en brisent le bois avec les dents. Un autre est-il blessé d'un coup de balle ? ils reconnoissent la playe au sang qui coule, & mâchent des feuilles pour la panser. Les Chasseurs qui tomberoient entre leurs mains, courroient grand risque d'avoir la tête écrasée à coups de pierres, ou d'être déchirés en pieces, car entre ces animaux il s'en trouve de très-gros, & d'une humeur fort cruelle lorsqu'ils sont irrités.

Leur intelli-

Outre les provisions & les rafraîchissemens dont les Vaisseaux peuvent se Ce que Sierrafournir à Sierra-Léona, on y trouve de l'ambre gris, de la civette en mas- propre au Comse, des civertes en vie, & le meilleur ivoire de toute l'Afrique. Il y est net, merce. fans tache, & d'une blancheur éblouissante; ce qui prouve encore l'excellence du climat & la fertilité du terroir. Les dents néanmoins y sont plus petites que celles qu'on appelle Morfil eskarbeille, c'est-à-dire, celles dont quatre ne pesent pas un quintal. Les Négres mangent la chair des Eléphans. Quelques Européens, qui en ont fait l'essai, prétendent que si elle étoit gardée, & préparée un peu mieux qu'elle ne peut l'être par des Négres, elle seroit peu différente du Bœuf.

Le profit qu'on fait à Sierra-Léona sur les marchandises de l'Europe, est au moins de deux cens pour cent. Il seroit beaucoup plus considérable si l'on achetoit les commodités du Pays de la premiere main, au lieu de les prendre des Anglois & des Portugais.

On s'y procure quelquefois de l'or & des Esclaves, mais sans pouvoir approfondir d'où l'or y est apporté. Le Pays même ne paroît pas propre à la production des métaux. C'est le partage des Régions séches & stériles; telles que Bambuck. Ceux qui travaillent à la découverte des mines, prennent pour un heureux signe les apparences les plus contraires à la fertilité, telles que les rocs, la sécheresse des terres, la couleur pâle & morte des plantes & de l'herbe (26).

(24) Labat en paroît fort persuadé. Au reste de Bambuck.

(26) Voyez à la fin du Volume précédent tout ce récit paroît exageré.

(25) Il ne s'en trouve que dans le Royaume la Relation du Pays de Bambuck.

252

ATKINS 1721. D'où l'er y vient.

Le Royaume de Burré a des Peuples au Nord-Est & à l'Est, qui manquant de certaines commodités, les achetent de leurs voisins pour de l'or. D'ailleurs les Marchands Mandingos, qui portent leur commerce depuis les Côtes de la mer jusqu'au centre de l'Afrique, répandent leur or du côté de Sierra-Léona, & ne manqueroient pas d'y en apporter davantage, s'ils étoient toujours sûrs d'y trouver des marchandises de l'Europe à des prix fixes & réglés. Ce sont les Anglois & les Portugais (27) qui sont en possesfion de ce Commerce.

A l'égard du Commerce des Esclaves, il est peu considérable sur les Côtes de Sierra-Léona. Il se réduit à quelques Prisonniers de guerre, & à quelques Criminels dont la Sentence de mort est changée dans un bannissement per-

pétuel.

### CHAPITRE

## Histoire naturelle de la Côte Occidentale d'Afrique.

NATURELLE.

ETTE Histoire naturelle sera divisée en cinq classes. Les Végétaux, les Quadrupedes, les Oifeaux & la Volaille, les Amphibies avec les Infectes Division dusajet. & les Reptiles, enfin les Poissons. Ces cinq articles seront traités successivement dans l'ordre où l'on vient de les nommer. Mais il est à propos de commencer par quelques remarques générales des Voyageurs, sur le climat & les saisons, l'air, les maladies & le terroir, dans cette division de l'Afrique.

#### §. I.

## Saisons, Arbres & Terroir.

Sailons, pluye, & tempête.

Ans les parties de l'Afrique dont on traite ici l'Histoire, l'année peut être divisée entre la saison séche & la saison humide. La premiere dure huit mois, c'est à-dire depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Juin. La seconde depuis le mois de Juin jusqu'à celui d'Octobre exclusivement. C'est cette derniere saison qui fait l'hiver. Pendant celle de la sécheresse, les chaleurs sont excessives, par la rareté des pluyes. A peine tombe-t-il quel-

ques rosées dans tout cet espace (28).

Les pluyes, suivant Jobson, commencent fort doucement & par quelques ondées passageres, mais qui ne laissent pas d'être accompagnées d'éclairs & de tonnerre. Elles augmentent vers la fin de Juin. La chûte des eaux devient alors si violente, avec des orages, des vents, un tonnerre & des seux si terribles, qu'on croiroit avoir à redouter la confusion des Elémens. C'est néanmoins dans cette saison que les Habitans du Pays sont obligés de travailler à la terre. La plus grande impétuosité des pluyes est depuis le milieu de Juillet jusqu'au milieu d'Août. Les Rivieres s'élevent alors de trente pieds

(27) C'est à dire, les Portugais établis de-(28) Jobson dans le Golden Trade, p. 125 puis long-tems dans divers endroits du Royau- & suiv. me de Bulm, & de Burré.

au-dessus de leur hauteur naturelle; & si les rives sont basses, l'eau se dé-

borde impétueusement (29).

HISTOIRE NATURELLE.

Suivant le Maire, on voit peu de pluyes sur cette Côte dans tout autre mois que ceux de Juillet, d'Août & de Septembre. Mais au Sud de la Ligne elles commencent plutôt; & ces trois mois sont le tems de leur abondance. Elles sont accompagnées de vents furieux, & suivies d'un si grand calme & de chaleurs si excessives, que la respiration en devient disticile. Après un intervalle de deux ou trois heures, la tempête recommence. Elle dure pendant trois mois avec ces alternatives (30).

Moore observe que sur la Gambra la saison des pluyes commence ordinairement au mois de Juin & continue jusqu'à l'extrêmité de Septembre, ou quelquefois jusqu'au commencement d'Octobre. La premiere & la derniere tempête sont généralement les plus violentes. Il s'éleve d'abord un vent fort impétueux, qui dure une demie heure ou plus avant la chûte de la pluye; de sorte qu'un Vaisseau, surpris par cette agitation subite, peut être fort aisément renversé. Cependant les apparences du Ciel sont des avertissemens qui la font prévoir. Il se charge quelque-tems auparavant. Il devient noir & triste. A mesure que les nuées s'avancent il en sort des éclairs, qui sont capables de répandre l'effroi. Les éclairs sont si terribles en Afrique & s'entre-suivent de si près, que pendant la nuit même ils rendent la lumiere continuelle. Le fracas du tonnerre n'est pas moins épouvantable, & va jusqu'à faire trembler la terre.

Pendant la pluye, l'air est ordinairement frais. Mais à peine est-elle finie que le Soleil se montre & fait sentir une extrême chaleur. On est quelquefois porté à prendre ce tems pour se deshabiller & pour dormir. Mais avant qu'on foit forti du fomeil il arrive fouvent un nouveau (31) Tornado, qui Danger pour les fair passer le froid jusques dans les os, & dont les suites deviennent funestes. Européens. C'est ordinairement le sort des Européens, lorsqu'ils négligent les précautions ; car les Habitans naturels du Pays font à l'épreuve de ces révolutions de l'air. Dans la faison des pluyes, on voit peu de vents de mer; mais à leur place, il vient au long de la Riviere des vents d'Est, qui sont d'une fraîcheur extrême depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de Janvier, fur-tout pendant le jour (32).

Moore fait observer plusieurs Tornados qui le remplirent d'effroi. Le premier, qui n'étoit que de vents & d'éclairs, commença de grand matin, le 16 de Mars 1730. Il en essuya un autre le 19 de Mai de la même année; mais ce fut un mêlange affreux de vent, d'éclairs, de tonnerre & de pluye. Le 3 de Juillet 1731, ce fut le même mélange. Pendant ces trois premieres tempêtes Moore étoit dans l'Isle James. La quatriéme arriva pendant son séjour à Yamyamakonda. Elle fut encore plus terrible, & l'Auteur remarque qu'ayant commencé la nuit du 10 de Juin 1732, elle amena de fort grosses mouches d'une espece extraordinaire. La cinquiéme arriva le 11 de Mai 1733. Moore étoit à Bruko pendant la sixième. Ce fut le 16 Mars 1733. Elle fut accompagnée non-seulement de tonnerre & d'éclairs, mais encore de

Observations

<sup>(29)</sup> Ibid. (30) Le Maire, Voyage aux Isles Canaries, &c. p. 57.

<sup>(31)</sup> Voyages de Moore, p. 134. (32) Ibid. p. 56, 71, 77, 118 & 157.

254

HISTOIRE lunaires.

pluye; ce qui étoit presque sans exemple dans cette saison (33).

Le même Auteur obterva dans ce Pays deux éclipses lunaires, la premie-Deux écliples re à Yamyamakonda la nuit du 20 Novembre. Depuis huit heures du foir jusqu'à dix, la Lune fut entiérement obscurcie, quoiqu'elle fût fort brillante après & devant l'éclipse. Il vit la seconde à Bruko, le 11 de Mai pendant la nuit. Elle fut encore totale & d'une heure entiere (34).

pluyes du Pays.

Tous les Ecrivains attribuent aux pluyes les débordemens du Sénégal, de Explication des la Gambra, & des autres Rivieres de la mêne Côte. Le Maire prétend que la cause même des pluyes est le retour du Soleil (35) qui s'éloignant alors du Tropique du Cancer fait en France le Solstice d'été, & celui d'hiver dans cette partie de l'Afrique. Cer astre, dit-il, attire une grande masse de vapeurs, qui retombent ensuite en grosses pluyes, cause réguliere des inondations. Le même Voyageur attribuant le débordement du Nil à la même cause, ajoûte qu'en Ethiopie ces pluyes commencent au mois d'Avril & continuent pendant ceux de Mai & de Juin; mais que vérs la Côte occidentale d'Afrique elles commencent le 15 de Juillet, & vont en croissant pendant quarante jours, après lesquels elles décroissent dans le même espace. Il remarque encore que les chaleurs sont ici plus insupportables au mois de Janvier que dans le cours des mois de Juillet & d'Août (36); ce qu'il faut attribuer aux pluyes de ces deux mois.

> Ceux qui arrivent des climats froids, doivent compter, suivant Moore, de trouver en Afrique quatre mois fort mal sains & fort ennuyeux. Mais ils font dédommagés de cette affreuse saison par le retour d'un Printems de huit mois, pendant lequel ils voyent continuellement les arbres couverts de fleurs & de fruits. L'air est alors d'une fraîcheur charmante Cependant il conserve une qualité particuliere, qui ne doit pas être fort saine pour le corps, puisqu'elle est capable de rouiller une clef dans la poche. Le tems des chaleurs excessives est ordinairement la fin de Mai, quinze jours ou trois

femaines avant la faison des pluyes.

Observations ces du Soleil.

Le Soleil se fait voir perpendiculairement deux fois l'année. Jamais la sur les apparen- longueur du jour ne surpasse treize heures; mais il n'a jamais moins d'onze heures; c'est-à-dire, depuis le lever jusqu'au coucher du Soleil, car on connoît peu les crepuscules en Afrique. La lumiere n'y paroît qu'avec le Soleil, & l'on se trouve dans les ténébres aussi-tôt qu'il disparoît. Au mois de Novembre, le tems du matin & du soir est froid, quoique la chaleur soit fort grande au milieu du jour. A la fin d'Octobre, les matins & les soirs sont obscurcis par des brouillards épais, quoiqu'au commencement du même mois la matinée foit d'une chaleur extrême (37).

Effets du climat.

En géneral l'air de ces Côtes est fort mal sain, sur-tout vers les Rivieres, les terrains marccageux, & dans les cantons couverts de bois. Sur toute la Côte, depuis le Sénégal jusqu'à la Gambra, la saison des pluyes est pernicieuse à tous les Européens; & celle des chaleurs, qui dure depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Juin ne leur est pas moins funeste (38).

Cette intemperie de l'air cause aux Etrangers, qui n'y sont pas accoutumes,

(33) Ibid. p. 143 & 158.

(34) 1bid.

(35) Le Maire, p. 57 & 62.

(36) Le Maire, p. 62.

(37) Moore, p. 88, 135 & 139.

(38) Barbot, p. 37.

Vers qui s'en-

cheux, lorsqu'ils ne menent point une vie réguliere; c'est-à-dire, lorsqu'ils NATURELLE. mangent trop avidement les fruits du Pays, & qu'ils se livrent avec excès à l'usage du vin de Palmier & des femmes. Le Maire assure (39) que les moindres maux aufquels ils doivent s'attendre font la fiévre, le cholera morbus, des ulceres aux jambes, & de fréquentes convulsions, suivies infailliblement de la mort ou d'une paralysse. De toutes ces maladies, les plus fatales sont la sièvre, qui emporte souvent en vingt-quatre heures l'homme du meilleur tempérament; & les vers, que la corruption de l'air produit dans les chairs, & qui ont quelquefois cinq ou fix pieds de longueur. L'habitude gendrent dans la du Pays n'empêche pas que les Négres (40) ne soient fort sujets à cette derniere maladie. Moore rapporte l'exemple d'une jeune femme, qui avoit dans chaque genouil un ver long d'un aune. Avant que le ver parût, elle soussirit de violentes douleurs, & ses jambes ensierent beaucoup; mais lorsque la tumeur vint à s'ouvrir, & que le ver eut commencé à se faire voir, ses souffrances diminuerent. Le ver sortoit chaque jour de la longueur de cinque ou six pouces. A mesure qu'il s'étendoit, on le rouloit doucement autour d'un petit bâton, avec la précaution de le lier d'un fil, pour l'empêcher de rentrer. S'il se rompt malheureusement dans l'opération, la gangrene suit immédiatement. L'opinion des Négres sur la cause de ces vers est qu'ils viennent de l'épaisseur de l'eau (41), qualité que la saison des pluyes fait prendre nécessairement à leur boisson. La même maladie est commune sur la Côte de Guinée, dans les Isles des Caraibes, & dans plusieurs parties des Indes Orientales. Un Ecrivain François (42) l'attribue à la nature des pluyes qui corrompent tout ce qu'elles rendent humides.

Jobson ne négligea rien pour découvrir les véritables causes de la cor-ruption de l'air dans le Pays de la Gambra. Il se proposoir de détruire le re corruption de préjugé qui s'étoit déja répandu au désavantage du climat. Après quantité l'air. de recherches & de raisonnemens, il se persuada qu'il y a beaucoup de poison dans l'air de cette Contrée, soit celui qui s'exhale des végétaux infectés, comme on n'en est que trop certain par l'usage géneral d'y empoisonner les fléches du suc des fruits & des plantes; soit celui qui sort continuellement d'une infinité d'animaux vénimeux, tels que les Crapaux, les Scorpions & les Serpens de diverses especes. Ce poison, si l'on en croit le même Voyageur, est retenu dans la poussiere & le sable pendant la saison de la sécheresse; mais les premieres pluyes le développent; & le Soleil venant à l'exhaler dans l'intervalle des pluyes, il retombe avec elles, & donne à l'air des qualités dangereuses. Jobson croit cette remarque bien confirmée par un effet singulier des premieres pluyes. Elles laissent des marques & des taches, non-seulement sur la peau, mais jusques sur les habits; & pour peu qu'on les laisse à l'humidité il s'y engendre des vers fort dégoûtans. Au contraire, il n'arrive rien de semblable après les dernieres pluyes; ce qui vient alors, suivant Jobson, de ce que l'air (43) est purgé des particules malignes dont il étoit infecté. Il se fonde ici sur son expérience, pour conseiller à

(39' I e Maire, ubi sup. p. 57. Il en avoit fait l'expérience.

(40) Barbot, p. 32.

(41) Moore, p. 130.

(42) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 215,

(43) Jobson, ubi sup. p. 127.

Confeils qu'il donne aux Voysgeurs.

HISTOIRE NATURELLE.

tous les Voyageurs de ne pas s'exposer sur la Riviere dans le tems des premieres pluyes; & sur-tout d'être fournis d'une bonne provision d'eau, & de prendre leurs repas avant la chûte des pluyes. C'est à l'oubli de toutes ces précautions qu'il attribue la mortalité dont le Vaisseau le Saint Jean fut affligé.

Autre explication des pluyes.

L'Auteur ayant encore observé que les nuées qui apportent la pluye viennent toujours du Sud-Est, suppose qu'elles sont attirées par le Soleil jusqu'à ce qu'il touche au Tropique du Nord; qu'elles se résolvent en pluye lorsqu'elles approchent trop de sa chaleur; & qu'à son retour, les rencontrant, & son action étant beaucoup plus forte, il les rompt avec violence, les écarte, & cause ces tonnerres & ces éclairs redoutables qui semblent ménacer la nature de sa ruine, jusqu'à ce que les nuées étant dissipées par degrés, l'air reprend sa clarté vers le tems où le Soleil atteint à l'Equinoctial, c'est-à-dire à la fin de Septembr**e** (44).

Terroir du Pays & tems de la culions.

A l'égard du terroir & de la fertilité du Pays, le Maire observe qu'au ture & des mois-long des Côtes, entre le Sénegal & la Gambra, les terres sont sabloneuses & stériles (45), parce que la chaleur y est fort ardente. Jobson parlant des terres qui bordent la Gambra, dit que ne recevant jamais de pluye pendant l'espace d'environ neuf mois, elles deviennent si dures & si enstammées qu'il est impossible de les cultiver. On est obligé d'attendre que la saison des pluyes vienne y répandre de l'humidité & les rendre propres au labourage (46).

> Le Maire remarque que l'inondation dont la terre s'enrichit, n'étant pas génerale & se bornant aux Cantons qui bordent les Rivieres, la fertilité ne se (47) communique pas beaucoup plus loin. Il ajoûte que le Pays est peuplé & couvert de bois. Suivant Barbot, les Habitans ne plantent & ne sement qu'à la fin de Juin, peu de tems après la (48) diminution des pluyes. La moisson se recueille au milieu de Septembre; de sorte que dans l'espace de trois mois les terres sont labourées, semées & moissonnées; ce qui prouve assez la fertilité du terroir (49).

Grande variété des arbres.

Leur groffeur-

La variété des arbres est extrême dans cette partie de l'Afrique. Barbot dit que les forêts sont différentes de celles de l'Europe; que le (50) bois en est doux, spongieux, & qu'il n'est guéres propre qu'à brûler. Labat assure au contraire que sur les bords de Rio - Grande & de plusieurs autres Rivieres, on trouve d'excellent bois de construction pour les Vaisseaux & pour d'autres usages. On a yû, près du Sénegal, des arbres d'une grosseur si extraordinaire, que vingt-hommes ensemble n'en pouvoient (51) embrasser le tronc, Barbot en mesura un, près de Gorée, dont la circonférence étoit de soixante pieds. Il étoit à terre, abattu par le nombre des années, & le tronc en étoit creux. Vingt hommes y auroient pû tenir debout. L'Auteur ne donne pas le nom de cet arbre, mais il le représente semblable au Noyer. Les feuilles du moins croissent en pelotons, & l'écorce est douce & tendre (52).

Palmier. Ses especes différen-

Le plus utile & le plus commun de tous les arbres du Pays, comme de tout

```
(44) Jobson, ibid. p. 128.
```

<sup>(45)</sup> Le Maire, p. 62.

<sup>(46)</sup> Jobson, ubi sup. p. 125 & suiv. (47) Le Maire, ubi sup p. 57.

<sup>(48)</sup> Jobson dit pendant les pluyes.

<sup>(49)</sup> Le Maire, p. 62, (50) Barbot, p. 31.

<sup>(51)</sup> Labat, Vol. V. p. 357.

<sup>(52)</sup> Barbot, ubi sup. p. 31.

HISTOIRE NATURELLE.

le reste de l'Afrique, est le Palmier. Les Afriquains en distinguent huit especes; mais les Européens n'en comptent que quatre ou cinq & les distinguent toujours. Les principaux sont le Dattier, & le Cocotier, l'Areka, le Cyprès, & celui qui porte du vin. Dans plusieurs Cantons c'est la cinquiéme sorte qui est la plus abondante. Dans d'autres lieux, c'est une des quatre autres; & l'espece qui domine dans un Pays y passe pour la principale. Au Sud du Sénegal on ne trouve pas de Dattiers, & les Cocotiers sont en petit nombre. Le Maire dit (53) qu'on ne trouve pas un seul Cocotier sur toute la Côte, & que l'arbre le plus commun dans toute cette Région de l'Afrique est le Palmier qui produit du vin. On doit par conséquent se borner ici à la description de cet arbre, & remettre celle des autres aux Livres suivans.

On peut tirer du vin de toutes sortes de Palmiers; mais quelques especes, telles que le Dattier & le Cocotier, étant plus utiles à d'autres usages, on les ménage pour l'utilité qui leur est propre, & l'on ne tire la liqueur que de ceux dont les fruits sont moins estimés. Il y a deux ou trois especes de Dattiers. La premiere a les feuilles piquantes & plus perites que celles du vrai Dattier. C'est en quoi consiste uniquement leur différence. Ses sleurs sont rouges, composées de cinq feuilles dans la forme d'une étoile. Au centre elles ont un piston, qui se change en un fruit rond de la grosseur d'un petit œuf, & dont la couleur est un rouge leger ou orangé. La chair en est blanche, mais tirant sur le rouge. Elle est de bonne consistance. Son odeur est celle de la violette, & son goût un peu amer, comme celui de l'olive. Les grappes ou les bouquets contiennent depuis quatre-vingt jusqu'à (54) cent noix dont le noyau est de la grosseur de celui des pêches. Lorsque le fruit est mur, sa couleur d'orange se change en un jaune pâle. On le broye doucement, pour le mettre sur le feu dans un pot rempli d'eau. Aussi-tôt qu'il commence à bouillir, on le remue avec un bâton plat ou une spatule, & ce mouvement sert à séparer la chair des noyaux, qui tombent au fond du pot. On passe alors le fruit; & lorsqu'il commence à se refroidir, il forme une substance couleur (55) de chair pâle, & d'une véritable odeur de (56) violette. C'est une espece de beurre, qui est aussi doux & d'aussi bonne saveur que notre meilleur beurre d'Europe, sur-tout lorsqu'il est frais. Les Négres l'appellent huile de Palmier. Cependant le nom de beurre lui convient beaucoup mieux; car il a le même goût, la même consistance, & les Négres le font servir à tous les usages où nous employons le beurre & le lard. Ils en usent aussi pour s'oindre le corps, & certe onction leur rend les membres souples & la peau douce. Les Européens, qui s'en servent dans leurs sauces, le trouve aussi bon que le beurre frais & le lard, du moins quand il est fait nouvellement; car en vieillissant il perd son goût & prend une odeur sorte. En Europe, les Médecins l'employent pour soulager les douleurs de la goûte.

(53) Les Palmiers sont en abondance sur les côtes voisines du Cap-Verd. Les Seigneurs des Villages en tirent un droit. On y en distingue trois sortes: l'un qui ressemble au Dattier, l'autre semblable à ceux de France; le troisséme, qui est une espece de Latanier, mais on n'y trouve pas de Cocotiers. Le Maire, p. 65.

Tome III.

(54) Barbot, p. 112.

(55) Le Maire dit que cet arbre produit une sorte de petit cocos, d'où l'on tire l'huile punique, qui sent la violette, qui a la couleur du safran & le goût de l'olive, p. 65.

(56) Barbot dit que l'huile est couleur de fafran, & qu'elle a le goût de l'olive.

De quels Palmiers on tire du

Description de ces arbres, & leurs fruits.

HISTOIRE NATURELLE.

On le regarde comme un spécifique contre le rhumatisme & les humeurs froides, en l'appliquant extérieurement avec un mélange d'esprit de vin. Le noyau du fruit, que les Négres nomment Kiavos, est fort dur, & contient une amande de fort bon goût, que ces Peuples aiment avec passion (57).

Un autre arbre, dont les Négres tirent du vin, est la troisième espece de Palmier. On le nomme Hondier. Ce Palmier est haut, & son tronc, comme ses feuilles, est couvert de petites pointes. Celles du tronc ont ordinairement deux pouces de longueur. La nature les a disposées avec beaucoup de régularité & de symmetrie, comme pour servir de défense à l'arbre contre l'attaque des animaux. Ses feuilles sont grandes & dentelées comme celles de l'artichaux; elles composent une grosse tousse, qui couronne agréablement le sommet du tronc. Au mois de Juillet, vers le commencement de la saison des pluyes, il fort trois branches, longues d'environ quatre pieds, & chargées de petites fleurs blanches dont les pistons se changent en un fruit rond, de la forme & de la grosseur de la noix. Sa premiere enveloppe est une peau verte, de l'épaisseur d'un écu, douce, mais coriasse. Elle couvre une autre peau fort mince, qui est remplie d'une substance blanche & huileuse, de la consistance du maron. Les enfans cassent ces noix avec une pierre & les mangent fort avidement.

Palmiers de l'Amérique.

Dans les Isles de l'Amérique on appelle cet arbre, Palmier à pointes & à fruit, pour le distinguer d'un autre arbre du même nom qui est stérile, mais dont le bois sert à la menuiserie. Les Habitans en tirent aussi une huile qui est fort agréable à manger dans sa fraîcheur, mais qui devient bien-tôt fort puante, jusqu'à ne pouvoir plus servir que pour les lampes. Labat est persuadé que si cette huile étoit tirée à froid, elle se conserveroit plus longtems. Il donne une méthode pour cette opération.

Description du Palmerto par

Finch.

Au reste il semble que le Hondier soit le même arbre que le Palmetto, décrit par Finch, dont les Habitans de Sierra - Léona tirent leur vin. Cet arbre, dit Finch, est droit & haut. L'écorce en est noueuse; & le bois, d'une substance fort douce. Il n'a des branches qu'au sommet. On les prendroit moins pour des branches que pour des roseaux. Le dedans en est moelleux & la peau fort dure. Les feuilles font longues & minces. Chaque branche est longue d'une aune, armée, des deux côtés, de pointes fortes & piquantes, semblables aux dents d'une scie, mais plus longues. Elles portent un petit fruit qui ressemble à la noix d'Inde, & de la grosseur (58) d'une châtaigne, renfermé dans une coque fort dure, rayé au-dehors par de petits fils, & qui contient une amande d'une substance dure & raccornie, sans aucun goût. Les Habitans la mangent rôtie & la nomment Bel. Ils donnent à l'arbre le nom de Tobel (59).

La troisième espece de Palmier qui produit du vin, est le Cyprier. Il a le tronc & les feuilles (60) beaucoup plus grosses que le Dattier; mais son fruit ne peut être mangé. Cependant il porte des sleurs qui ressemblent

(57) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 25.

(59) Finch, dans le Recueil de Purchas, Vol. I. p. 406.

<sup>(58)</sup> Jobson dit qu'il se trouve des Palmettos qui portent quantité de fruits, dont les Habitans se nourrissent, sur-tout lorsque l'arbre est jeune, p. 231.

<sup>(60)</sup> Il croît de la hauteur de 60, 80, 80 100 pieds, avec une écorce fort unie. Moore, p. 36.

beaucoup à celles du Palmier à pointes; & ces sleurs produisent un perit fruit oblong, revêtu d'une peau rouge, qui contient un noyau fort dur, NATURELLE, dont l'amande est fort amere. Cette noix ne se mange point, & l'arbre ne seroit d'aucun usage si l'on n'en tiroit cette liqueur célébre qui tient lieu de vin aux Habitans & qui en porte le nom. Les deux Palmiers précédens en produiroient aussi, si les Habitans ne se faisoient une loi de ne les pas couper, dans la crainte de nuire à leur fruit. Le vin du premier est fort bon. Celui du fecond le surpasse beaucoup. Mais celui du Cyprier l'emporte sur l'un & l'autre, & passe pour la Malvoisse d'Afrique (61).

Le vin de Palmier est une liqueur qui distille de l'arbre par une incision Ce que c'est que qu'on fait au sommet. Il a la couleur & la consistance du vin d'Espagne. Il mier. Ses qualipetille comme le Champagne. Il joint à la douceur une sorte d'acidité, qui tés. le rend fort agréable. Il envoye des vapeurs à la tête; & les Etrangers, qui en boivent trop librement, sans en avoir formé l'habitude, (62) en ressentent de fâcheux effets. Il est trop purgatif, lorsqu'il est fait nouvellement; quoique ce soit alors qu'il a plus de douceur & d'agrément; car dans l'espace d'un jour ou deux, il fermente & devient aussi dur & aussi fort que le vin du Rhin. Les Habitans ne se l'épargnent pas dans cette nouveauté, & ne trouvent pas qu'il leur soit fort nuisible. Il n'est véritablement bon que pendant trente-six heures. Ensuite il s'aigrit & s'altere par degrés, jusqu'à se changer en vinaigre. Un autre Voyageur ne le croit bon qu'après avoir fermenté deux ou trois heures dans le vase. A mesure qu'il vieillit, il devient plus capable de communiquer des vapeurs à la têre. C'est un puissant diuretique, & cette qualité explique fort bien pourquoi les Négres ne sont pas sujets à la gravelle ni à la pierre. Il fermente avec tant de violence, que si l'on ne fait beaucoup d'attention aux vases qui le contiennent, il les agite & les brife. Le vin de Palmier paroît délicieux à quantité d'Européens lorfqu'il fort du tronc de l'arbre. Les Négres y mêlent quelquefois de l'eau. Ils assurent que si l'on en prend à l'excès, il enstamme les parties naturelles. En effet, on observe que les Négres ont souvent des tumeurs considérables près du scrotum (63).

Jobson prétend que le vin de Palmier est dans une si haute estime parmi les Négres, qu'il n'est pas libre au peuple d'en boire, & que les Princes le mier, réservent pour leur usage. Il ressemble, dit-il, pour la couleur & le goût, au vin blanc nouveau; mais s'il est gardé plus d'un jour, il s'aigrit. Les Négres en distinguent différentes sortes, qu'ils reconnoissent à la différence de Podeur, comme nous distinguons nos vins blancs. Ils ont le Sabbegi, le Bangi, &c. suivant les diverses (64) qualités des arbres. Leur méthode, pour le recevoir du tronc, est de suspendre leur gourde quelques doigts au- le tirer de l'arbre. dessous de l'incisson, pour y faire couler la seve. Ils coupent une branche, & laissent la gourde attachée au chicot. Mais il ne leur arrive guéres d'en couper plus de deux, dans la crainte d'affoiblir l'arbre. Lorsque la séve a coulé trente ou quarante jours, par différentes incissons, ils couvrent de terre grasse &

Plusieurs sortes de vins de l'al-

Méthodes pour

se dissipent bien-tôt, & ne laissent aucun mal

<sup>(61)</sup> Afrique Occidentale, Vol. III. p. 28. (62) Moore dit la même chose (p. 38) mais Barbot affure (p. 204) que ces vapeurs

de tête. (63) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 32,

<sup>&</sup>amp; Voyages de Moore, p. 38. (64) Jobson, ubi sup. p. 131.

Kkij

HISTOIRE NATURELLE.

les ouvertures du tronc & (65) la place des branches coupées, pour donner à l'arbre le tems de se rétablir. Une autre méthode est de faire l'incisson un peu au-dessous de la tousse de branches qui est au sommet de l'arbre, & d'y appliquer le bout d'un tuyau qui conduit la liqueur dans la calebasse, ou dans un pot de terre (66). Il est fort étrange que la séve du Palmier soit si douce & si agréable, tandis que le fruit a des qualités si dissérentes (67).

Jobson, après avoir rapporté que de son tems on voyoit au long de la Gambra des bois entiers de Palmiers, dit que la maniere d'en tirer du vin est de faire au tronc une ou plusieurs ouvertures, où l'on applique une canne creuse, coupée de biais, afin qu'elle joigne l'arbre de plus près. Le jus découle par ce canal dans des gourdes qui (68) sont placées à terre pour le recevoir, & qu'on retire au bout de vingt-quatre heures. C'est-à-dire, qu'il ne faut pas moins de tems pour les remplir. Labat assure que si l'arbre est jeune, vingt-quatre heures sussissent pour remplir deux pintes. Le Maire dit trois.

Maniere dont des arbres.

Les Négres n'employent pas d'échelles pour grimper sur les Palmiers, soit res negres grim-pent au sommet qu'ils en veuillent cueillir le fruit ou tirer du vin. Ils se servent d'une sorte de sangle d'ozier, ou de gros fil de coton, ou de feuilles séches de Palmier, qui est assez grande dans sa rondeur pour renfermer l'arbre & le Négre qui veut y monter, en laissant entre l'homme & l'arbre l'espace d'un pied & demi. A l'aide de cette ceinture, contre laquelle un Négre s'appuie le derriere en pressant l'arbre des pieds & des genoux, il grimpe au sommet avec une agilité surprenante. Il choisit l'endroit auquel il veut attacher sa gourde. Il s'y arrête aussi tranquillement que s'il étoit assis, car cette machine ne les tient pas moins fermes que s'ils étoient à terre. On est esfrayé de les voir suspendus si haut avec un secours si foible (69). Moore dit qu'ils montent à la vérité avec beaucoup de vîtesse, mais que lâchant quelquesois prise, ils tombent du haut de l'arbre & se tuent misérablement (70).

### §. I I.

### Arbres & Fruits.

Le Siboa.

Prés le Palmier, c'est au Siboa (71) que le premier rang semble appartenir, parce qu'il a quelque ressemblance avec lui, & qu'il est d'une hauteur extraordinaire. Les Pays de la Gambra en produisent un grand nombre. Ses feuilles fervent aux Habitans pour couvrir leurs maisons. Ils tirent du tronc une sorte de vin, qui a beaucoup de rapport avec le vin de Palmier, quoiqu'il ne soit pas si doux. Dans sa jeunesse, le tronc est aussi plein de séve que celui du Palmier; mais le nombre des années le rend dur & coriasse (72).

Le Latanier.

On peut compter entre les Palmiers un arbre de la même espece, qui croît

(61) Vers le Sud, après avoir avallé le produit d'un Palmier, ils coupent ou brûlent l'arbre. Voyez Barbot, p. 201.

(46) Moore dit que le tuyau est composé de seui les du même arbre.

(67) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 36,

(68) Ic Maire (p. 65) & Moore (p. 38) disent que ce jus est fair d'écorce d'arbre.

(69) Le Maire, p. 66. (70) Moore, ubi jup.

(71) Moore écrit Ciboa.

(72) Moore, ubi jup. ibid.

HISTOIRE NATURELLE.

Le Cotoniers

en abondance sur le Sénegal, & que les François ont nommé Latanier. C'est le nom qu'il porte aussi dans les Isles de l'Amérique. Il est droit, haut, & d'une grosseur égale jusqu'au sommet. On en a vû de la hauteur de cent pieds. Sa tête est environnée d'une écorce rude & inégale, d'où il sort trente, quarante & jusqu'à soixante branches. Elles sont toutes fort droites, vertes, unies, sans nœuds & flexibles; d'une substance qui tient le milieu entre le roseau dans sa parfaite maturité & le roseau verd. Ces branches sont longues de trois ou quatre pieds, & creuses au centre. Elles se fendent comme l'ozier, en fils de toutes fortes de grosseur, qui peuvent recevoir différentes fortes de teinture. A leur extrêmité elles produifent une feuille d'un pied de long, qui venant à s'ouvrir, forme un éventail naturel d'environ deux pieds de largeur. On employe ces branches à divers usages. Les Négres en font des cribles pour leurs grains, mais sur-tout des paniers & des corbeilles, qui portent en Amérique le nom de Paniers Caraïbes, parce que c'est de ces Sauvages que les François en ont tiré l'invention. Les feuilles du Latanier sont fort commodes, & pourroient être d'une grande utilité si les Négres avoient assez d'industrie pour les rendre molles & pliables. Immédiatement au-dessous de la feuille, c'est-à-dire, dans l'endroit même où elle sort de la branche, il croît chaque année un fruit rond, de six ou sept pouces de circonférence, couvert d'une peau rouge, aussi forte & aussi épaisse que le cuir. Il contient un gros noyau rude & inégal, dont l'amande est fort amere, & n'a pas d'utilité connue. La chair du fruit est spongieuse, pleine de filets ou de fibres jaunes, d'une faveur astringente lorsqu'on la mange crue, mais plus agréable, & même affez semblable au coin lorsqu'elle est cuite sous la cendre. Elle est purgative, & capable même de relâcher excefsivement ceux qui (73) n'y sont pas accoutumés. Les Négres des environs du Cap-Verd tirent de cet arbre une sorte de liqueur froide, aussi claire que de l'eau, & par la même méthode qu'ils employent pour le Palmier (74).

L'arbre que son utilité doit saire placer après les précédens, & qui croît fort communément près du Sénegal, est le Cotonier. Il aime les cantons élevés; ce qui le met à couvert des inondations. Peut-être ne devroit-il être compté qu'au rang des arbrisseaux. Quoiqu'il soit plus haut dans ce Pays qu'en (75) Amérique, les plus grands ne surpassent pas la hauteur ordinaire d'un Abricotier. Le coton n'en est pas excellent, parce que les Négres en né-

gligent la culture (76).

L'écorce du Cotonier est unie, du moins dans la jeunesse de l'arbre. Elle est mince, serrée, & d'une couleur grisatre. Le bois est blanc, doux, & poreux quand il est jeune. Mais en vieillissant il devient dur, cassant, & se creuse au centre. Ses branches sont droites, & couvertes de feuilles, qui sont douces, laineuses, & divisées en cinq parties comme celles de la vigne, quoique plus petites. La tige des feuilles est velue. Les sleurs sortent & sleurissent à la naissance de la tige, ou du moins sort rarement sur les bran-

(72) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 48.

(74.) Ibid. Vol. IV p. 159.

(76) Le même Auteur remarque qu'il y en a de fort grands sur la Gambra. Il en vit un près de Seaka, auquel il donne trente aunes de circonférence, c'est à dire, apparemment, à la masse des branches.

Kk iij

<sup>(75)</sup> Moore observe que sur la Gambra les Négres défrichent les environs de leurs Villes pour planter du coton, p. 764

Histoire Naturelle.

ches. Elles font composées de cinq feuilles, assez semblables à celles de la tulipe, & leur calice est soutenu par cinq autres petites seuillés vertes, dures & pointues. Ces fleurs sont d'un jaune pâle, bordées d'une raye rouge, & marquetées au-dedans de quelques taches pourpres. Elles contiennent quelques filets rouges, autour d'un piston verd, terminé en tête de cloux, qui se change en ovale un peu pointu, verd d'abord, mais d'un brun foncé & même noir dans sa maturité. Il devient alors de la grosseur d'un petit œuf de Poule. Ce bouton, suivant la qualité du terroir & la bonté de l'arbre, meurit dans l'espace de quatre ou cinq mois. Alors, il s'enfle davantage, & creve avec un perit fruit. Tout ce qu'il contient seroit perdu, si l'expérience n'avoit appris aux Négres à veiller soigneusement dans ces occasions. La maturité du fruit se fait connoître à la noirceur qui paroît vers l'extrêmité. Chaque bouton renferme six ou sept grains de la grosseur d'un pois commun, mais (77) d'une surface inégale & même cornue. Cette semence étant remise en terre produit de nouveaux arbres, qui sont capables de poster leur fruit dans l'espace d'un an ou de quinze mois.

En Amérique on a des machines, qui portent le nom de Moulin à coton, pour séparer le coton de sa graine ou de sa semence. Mais les Négres d'Afrique se servent de leurs mains. C'est l'ouvrage de leurs femmes, qui le

filent ensuite avec un simple fuseau sans rouet (78).

L'Indigo.

L'Indigo croît naturellement dans plusieurs cantons du Pays, & les Négres en font usage pour teindre les pagnes ou leurs étosses de coton. Ils leur donnent une couleur fort vive; mais l'art de teindre (79) n'est pas aussi cultivé parmi eux qu'en Amérique. Barbot dit que l'indigo croît en Afrique sur un arbuste, que les Portugais ont nommé Finto, dont la hauteur est

d'environ trois pieds (80).

Le Tahac.

Les Isles du Sénegal, & les Cantons voisins, produisent quantité d'excellent Tabac. Cette plante pourroit être fort avantageusement perfectionnée, si les Négres avoient assez d'industrie pour la cultiver, & pour la travailler un peu après l'avoir recueillie. Moore observe que sur la Gambra les Négres plantent le Tabac près de leurs maisons; qu'ils le sement aussi-tôt qu'ils ont fait la moisson du grain; que celui qui croît près des Rivieres est très-fort, & qu'à peu de distance des mêmes lieux il est beaucoup plus soible (81).

Le Sanara.

Dans les Pays du Sénegal, il croît un arbre nommé le Sanara. Les terres humides font celles qui lui conviennent. Il est généralement de la hauteur & de la grosseur du Poirier. Ses feuilles ressemblent à celles du Laurier-rose. Il porte de petites sleurs blanches, composées de cinq feuilles, qui forment un calice dont le fond est couleur de chair, & contient quantité de petits silets autour d'un piston qui a la tête ronde & couleur de chair. Ce piston se change en une petite cosse, qui est remplie d'une graine dure, ronde, noire & luisante. L'odeur de la sleur est agréable. L'écorce de l'arbre est grise, mince, séche & molle; le tronc, brun dans l'intérieur; le bois dur, & d'autant plus propre à la construction des Vaisseaux & des Barques, qu'il acquiert une

<sup>(77)</sup> Labat, Vol. II. p. 98, & Vol. III. p. 262 & 264.

<sup>(78)</sup> Ibid.

<sup>(79)</sup> Ibid. p. 267. (80) Barbot, p. 32.

<sup>(81)</sup> Moore, p. 31 & 76.

nouvelle dureté dans l'eau. Mais les Négres ne souffrent pas volontiers qu'on abbatte ces arbres, parce que les Abeilles aiment à s'y réfugier, & qu'ils en NATURELLE.

tirent beaucoup de miel & de cire (82).

Jobson observa sur les bords de la Gambra l'arbre nommé Locuste (ou L'arbre nommé Sauterelle), qui porte des pelotons de longues cosses. Le tems de leur maturité est le commencement du mois de Mai. Les Habitans s'en nourrissent, fur-tout les jeunes gens, qui sont passionnés pour ce fruit. L'arbre est gros & d'une bonne hauteur. Comme les Abeilles y font souvent leur miel, l'Auteur observe qu'un autre Jean-Baptiste pourroit s'y rassasser de miel & de

Sauterelles (83).

On trouve sur toutes les Côres Occidentales de l'Afrique le Calebassier, que les Négres estiment avec raison, parce qu'il leur fournit tous leurs vases. Cet arbre a communément trois ou quatre pieds de circonférence. L'écorce en est grise, & fort unie dans sa jeunesse, mais ridée lorsqu'il commence à vieillir. Il se perpétue plus aisément par ses rejettons que par sa graine; mais il est facile à transplanter. Ses branches sont longues, épaisses & fort unies. Il porte beaucoup de feuilles. Elles ont quatre ou cinq pouces de longueur. Elles sont étroites vers la tige, mais s'élargissant par degrés, elles s'arrondissent comme un spatule (84) à l'autre extrêmité. Elles sont épaisses & d'un brun foncé. La nature les aplacées au long des branches, à des distances presqu'égales. La couleur des fleurs est bleuâtre, tirant sur celle de la rose sauvage lorsqu'elle commence à s'épanouir. Elles sortent du corps de l'arbre, à l'insertion des branches; sage disposition de la nature, car le fruit est si gros que les branches auroient peine à le soutenir.

Il y a des Calebassiers de dissérentes formes & de diverses grandeurs. L'écorce en est mince, & ne surpasse pas l'épaisseur d'un écu, mais elle est dure & coriasse. Le bois est doux & se polit facilement. Cet arbre porte des fleurs & des fruits deux fois l'année, ou plutôt il est constamment couvert de fruits & de fleurs. Lorsque la Calebasse est mûre, on le reconnoît à sa tige, qui se sétrit & devient noire. Alors on se hâte de la cueillir, pour prévenir sa chûte, qui ne manqueroit pas de la briser. Les Négres en font diverses sortes d'ustenciles. Il se trouve des Calebasses assez grandes pour contenir trois gallons (85) de liqueur. Leur maniere de les préparer est de les percer à l'extrêmité, pour y faire entrer de l'eau chaude, qui amollit & dissout la chair intérieure. Ils la tirent ensuite avec un petit bâton; & mêlant du sable avec leur eau, ils continuent de rinser & de nétoyer le dedans jusqu'à ce que les moindres fibres en soient sorties. Après cette opération, ils laissent sécher la Calebasse, qui devient propre alors à contenir du vin & d'autres sortes de liqueurs, sans leur communiquer aucun mauvais goût. Pour couper une Calebasse en deux, & s'en faire des bassins ou des plats, ils la serrent par le milieu avec une corde, immédiatement après l'avoir cueillie. La coque est alors si molle, qu'elle se divise aisément.

(82) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 315. jusqu'à celle d'un boisseau. Il ajoûte qu'ils

(83) Jobson, p. 132.

(84) Ou plutôt comme une raquette.

ont aussi des courges, comme celles d'Angleterre, p. 130. Un gallon est une mesure Angloise qui contient quatre quartes, ou huit pintes de Paris.

Le Calbaffies.

Ulage des ca-

<sup>(85)</sup> Jobson parle des calebasses, lorsqu'il dit que les Négres ont des gourdes de toutes les grandeurs, depuis la grosseur d'un œuf

HISTOIRE NATURELLE. Ils broyent les feuilles du Calebassier, & les mêlent dans leur kuskus pour en rendre le goût plus agréable. Ils donnent à ce mêlange le nom de Lalo. La graine même ne leur est pas inutile. Ils la mangent grillée, Ils la mettent aussi dans l'eau qui leur sert de boisson, pour la tenir plus fraîche. La chair des Calebasses eit un reme le excellent pour toutes sortes de brûlures, en l'appliquant en sorme de cataplasme. On s'en sert avec le même succès pour les maux de tête, la colique & les meurtrissures; mais dans ce dernier cas, c'est le jus qu'on avalle (86).

Le Tamarin.

L'arbre qui se nomme Tamarin croît dans toutes les parties Occidentales de l'Afrique, Ceux qui se trouvent au Sud du Sénegal sont d'une hauteur extraordinaire; mais communément le Tamarin n'est pas plus haut que le Noyer, quoiqu'il soit beaucoup plus touffu. La racine en est forte, & se divise en quantité de branches très-fibreuses. Le tronc est toujours droit, & n'a pas moins de trois pie les de diamètre. L'écorce est épaisse, brune, & pleine de perites fentes; le bois dur & d'un grain fort gros. Les branches sont grosses, s'étendent régulièrement de tous les côtés, & se divisent en plusieurs autres branches d'où il en fort encore de plus petites. Elles sont couvertes d'une peau fort douce & d'un brun verdâtre. Elles produisent une infinité de feuilles, qui font la beauté de l'arbre par l'ombrage & la fraîcheur qui l'accompagnent toujours. Chaque feuille peut passer pour une petite branche, longue de quatre ou cinq pouces, d'où sortent dix ou douze paires d'autres petites feuilles, longues & étroites, obruses à l'extrêmité, & rondes du côté de la tige. Elles sont d'un verd luisant, velues près des bords, & séparées au milieu par une petite fibre, d'où il s'en détache encore de plus petites. Ces feuilles s'ouvrent pendant le jour, & se ferment ou se resserrent pendant la nuit.

Les fleurs du Tamarin croissent en tousses de cinq ou six pouces de longueur. Chaque tousse n'est composée que de neuf ou dix sleurs, parce qu'elles sont à quelque distance l'une de l'autre. Ces tousses sortent des côtés & de l'extrêmité des branches. Les fleurs ont une tige assez courte, & ne sont composées que de trois feuilles, couleur de rose, avec des veines d'un rouge plus foncé. Elles sont sans odeur. Leur longueur est d'environ six lignes, & leur largeur de quatre. Le piston est pointu lorsqu'il commence à se former en bouton; mais il se courbe en s'allongeant, & devient semblable à la séve de jardin, de la longueur d'environ quatre pouces, sur un pouce de largeur. Il est composé de deux peaux l'une dans l'autre. Celle du dehors est épaisse d'une ligne, & la seconde ressemble au parchemin. Entre les deux, on trouve une chair moelleuse, d'un brun foncé, glutineuse & d'un goût fort acre. Cette chair contient fous la feconde peau trois ou quatre graines plattes, longues de quatre ou cinq lignes, épaisses, de différentes formes; mais fort unies, & d'un rouge qui tire sur le bazané. Chacune de ces graines renferme deux cosses blanches, qui se séparent en les faisant tremper dans l'eau, & qui laissent voir la semence du Tamarin (87). C'est la chair & la graine séparées de la peau extérieure, & broyées en consistance, qu'on transporte en Europe, & qui est employée dans la Médecine. En Afrique, les Négres en composent une liqueur avec de l'eau, du sucre & du miel. Ils

en composent aussi des confections, qu'ils conservent pour appaiser leur

foif (88).

Le Kahower est une espece de Prunier qui ressemble beaucoup au (89). Cérisier. L'Ape ou l'arbre aux Singes est assez grand. Il croît sur le bord des Rivieres. C'est sur ses branches que le Kubolos (90) fait son nid.

Le Bischalo est un bois dur & bon pour la charpente. Il croît sur les rives de la Gambra. Son tronc est droit, & son feuillage donne beaucoup d'ombre. C'est sous ces arbres que les Négres prennent le plaisir de la converta-

tion & de la danse (91).

Le Tabakomba porte un fruit qui ressemble à nos poires de Bon-chrétien, mais son écorce est semblable à celle du Grenadier. Ce fruit s'ouvre de luiznême dans sa maturité & contient quatre ou cinq autres petits fruits, de couleur rougeâtre, qui ont le noyau fort gros, & qui n'ont aucun (92) goût. Barbot dit qu'ils sont de la grosseur d'un œuf de Pigeon, d'un goût désagréable, & d'une qualité fort chaude (93).

Sur le Sénegal on trouve une forte d'Epine, de la grandeur des Pommiers de l'Europe. Le bois en est dur, rouge, pésant, & sert parmi les Négres à

taire des pilons pour broyer leur maiz & leur riz (94).

Près du Lac de Kayor il croît une multitude d'Ebeniers, qui donne de l'Ebene de la plus belle espece. On en trouve aussi à Donay & dans d'autres

cantons sur le Sénegal (95).

Les environs de Fatatenda produisent le Pao de Sangre, d'où l'on tire la Le Pao de Sangomme adragante ou le fang de Dragon. Les Habitans l'appellent Komo. Il a si peu de hauteur & de grosseur, qu'on en trouve peu d'où l'on puisse tirer une planche de quatorze ou quinze pouces de largeur. Il rend une odeur agréable lorsqu'il est nouvellement coupé. Son bois est dur, d'un beau grain & prend un fort beau poli. On en fait des écritoires & des ouvrages de marqueterie, dont la vermine n'approche jamais. Les Habitans s'en servent pour composer leur Balafo, instrument de Musique dont on a déja donné la description. Cet arbre aime un terroir sec, pierreux, & sur-tout le sommet des montagnes (96).

Les bords de la Gambra & les Cantons voisins produisent une abondance extraordinaire de Kurbaris, arbre gros & touffu qui sert en Amérique à plusieurs usages, mais fort négligé par les Négres. La séve se distingue à peine du bois même, tant ils ont de ressemblance par le rouge sale & soncé qui tait leur couleur. Les feuilles sont petites (97), longues, dures & cassantes, d'un verd foncé & croissent deux à deux sur la même tige. L'écorce est blanche, mince, & s'arrache aisément. Le bois est dur & compact, quoiqu'il soit humecté par une séve grasse, huileuse & amere. Il croît fort lentement, comme tous les bois durs, Le tronc est ordinairement droit & rond. Il s'en trouve, sur la Gambra, qui n'ont pas moins de trois pieds de diamétre & de quarante pieds de hauteur. Il est fort branchu, & ses branches bien garnies

HISTOIRE NATURELLE. Le Kahower. L'arbre aux

Le Bischalo.

Le Tabakomba.

L'Epine.

L'Ebenier.

Le Kurbaris

Tome III.

<sup>(88)</sup> Ibid. Vol. II. p. 322. (89) Barbot, p. 22.

<sup>(90)</sup> Ibid. p. 32 & 133.

<sup>(91)</sup> Moore, p. 38 & 259, (92) Ibid. p. 68.

<sup>(93)</sup> Barbot, p. 32.

<sup>(94)</sup> Labat, Vol. II. p. 326,

<sup>(95)</sup> Ibid. p. 178.

<sup>(96)</sup> Moore, p. 267.

<sup>(97)</sup> Labat, Vol. IV. p. 102.

de feuilles, qui forment un ombrage agréable. Le bois est aisé à travaisser,

parce qu'il a peu de nœuds, & qu'il n'est pas sujet à se fendre.

Les fleurs du Kurbari sont jaunes & larges, composées de cinq seuilles, qui forment un calice, dans lequel plusieurs filets environnent un piston de couleur rouge. Elles ont aussi peu de beauté que d'odeur. Les fruits qui leur succedent sont de figure ovale, de cinq à six pieds de longueur, & de trois à quatre de largeur. Leur épaisseur est d'un pouce, & leur couleur un rouge bazané. Ils ont la peau dure, cassante, rude & grainée comme le chagrin, de l'épaisseur d'un écu. Ils contiennent une sorte de pâte, séche & friable, couleur d'orange, & d'un goût aromatique, dont la substance est fort nour-rissante.

Chaque fruit a trois ou quatre noyaux de la grosseur & de la forme d'une amande commune, durs & d'un rouge forcé, remplis d'une noix dont le goût est à peu près le même que celui de la noisette, mais un peu plus aigre. Les enfans Négres les aiment passionnément, & les Européens leur trouvent beaucoup de ressemblance avec le goût du pain-d'épice, auquel ils ressemblent aussi par la couleur. De l'écorce de l'arbre on fait des tabatieres, des boetes à poudre, &c. Le tronc jette une gomme claire & transparente, qui ne se dissout point aisément, & qui jette, au seu, une odeur aromatique, peu dissérente de l'encens.

Piso, dans son Histoire naturelle du Bressl, décrit cet arbre sous le nom de Jeraibe, & prétend que les Portugais prennent sa gomme pour la gomme Anima. Il en recommande la sumée comme un reméde excellent pour les maux de tête, & sur-tout comme un spécifique pour les douleurs de ners (98).

Le Polon ou le Fromage croît ici dans plusieurs Cantons, particuliérement sur la Riviere de Cachao, & dans les Isles de Bissao, où les Habitans le plantent autour de leurs maisons. C'est un arbre fort haut & fort gros. Si l'on ne prend soin de le tailler, ses branches s'écartent fort loin. L'écorce est verte dans la jeunesse de l'arbre. Elle a cinq ou six lignes d'épaisseur; mais en vieillissant elle devient plus brune & plus épaisse. Les feuilles sont longues, & paroissent étroites, parce qu'elles sont divisées en trois, comme celles du tresse. Elles sont tendres, minces, d'un verd brillant dans leur naissance, mais qui perd son éclat en vieillissant; elles tombent ensin, pour faire place à d'autres seuilles qui leur succedent; de sorte que dans l'espace de quatre ou cinq jours l'arbre change de livrée. Lorsque les Négres veulent l'élargir, ils sont à l'écorce des sentes perpendiculaires qui donnent passage à de nouvelles branches.

L'écorce est remplie d'épines de forme pyramidale, c'est-à-dire larges par le fond, & d'un pouce & demi de longueur. Estes n'ont pas leur racine audelà de l'écorce. Elles y tiennent même si peu, qu'il sussit d'y toucher pour les abbatre; & dans le lieu d'où elles tombent, il ne reste qu'une petite tache blanche. Le bois est doux, blanc, mais cordonné, & par consequent assez dissicile à couper, sur-tout quand il commence à vieillir. Il est d'ailleurs souple & pliable, & croît fort promptement (99).

Quelques jours après qu'il a changé de seuilles, ce qui arrive toujours au

(98) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 362, (99) Ibid. Vol. V. p. 25.

Le Polon ou le Fromage.

commencement de la saison séche, les sleurs paroissent en grosses tousses. Elles sont petites, blanches, si délicates qu'elles tombent dans l'espace de NATURELLE. huit ou dix jours. On voit succéder à leur place une coque verte de la forme & de la grosseur d'un œuf de Poule, mais un peu plus pointue par les deux bouts. Elle contient un duvet ou une sorte de coton, qui n'est pas plutôt mûr, qu'elle creve avec quelque bruit; & le coton seroit e nporté au'si-tôt par le moindre vent, s'il n'étoir recueilli avec beaucoup de soin. Il est couleur de perles extrêmement fin, doux & luisant, plus court que le coton commun, mais aisé à filer, & propre à faire de fort beaux bas. Avec le coton, la coque renferme plusieurs graines de couleur brune, & de la grosseur des feves que les François nomment Haricots. Elles sont de peu d'usage, car les arbres croissent beaucoup plus vîte de leurs propres rejettons, qui les environnent en allez grand nombre pour servir de retraite aux Serpens, aux Crapeaux & même aux Chauve-souris (1).

Le Ghelola, qui croît dans le Royaume de Kayor, ressemble à l'ozier pour la hauteur, la groffeur, & la forme des feuilles. Le bois en est amer. Les Négres, sur-tout les personnes de distinction, s'en servent pour se frotter les dents & conserver leur blancheur (2).

Près de Maka, dans l'Isle Bifecha, sur le Sénegal, on trouve un petit ar- Arbrede Bifecha. bre dont les feuilles ressemblent à celles du poirier. Elles ont une odeu: aromatique, qui tient beaucoup du mirrhe. La chair des Bestiaux qui s'en nourrissent passe pour une viande fort délicate (3).

Le Soap ou le Savonier est de la grosseur d'un Noyer, & ressemble à l'arbre qui porte le même nom en Amérique. Aussi est-il de la même espece. Les Négres écrasent le fruit entre deux pierres pour en tirer le noyau, & sont usage de la chair pour laver leur linge. Elle mousse & nettoye fort bien;

mais elle use le linge beaucoup plus vîte que le Savon (4).

Le Mischery n'a gueres plus de vingt pieds de hauteur; mais son tronc est fort gros. Son écorce est brune, d'une épaisseur médiocre, & contient un suc fort amer. Le bois en est bon. Il est gris, sans nœuds, & facile à scier. Ses feuilles, qui sont fort abondantes, ressemblent assez à celles du Cérisser, mais le bord en est ridé, & le moindre vent les fait tomber. On estime d'autant plus les planches de ce bois, que les vers ne s'y mettent jamais. Le Mischery est fort commun sur les bords de Rio-grande (5).

Les bords des Rivieres & les lieux marécageux de la Côte produisent un arbre de hauteur moyenne, qu'on croit de l'espece du Mahot d'Amérique. Le bois en est poreux, & les feuilles larges & minces. De l'écorce, qui est fibreuse & qui quitte aisément le tronc, on fait une sorte d'étoupe qui sert fort bien à calfater les Vaisseaux. On la pile dans cette vûe, pour en séparer les petits rejettons. Au lieu de goudron, on se sert d'huile de Palmier, mêlée

avec de la chaux vive (6).

Le Figuier sauvage d'Afrique est de vingt ou vingt-deux pieds de hauteur. Ses branches s'érendent beaucoup & produisent beaucoup de feuilles. On en voit un à Albreda, sur la Riviere de Gambra, qui n'a pas moins de trente

(1) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 25.

(2) Ibid. Vol. III. p. 63.

(3) Ibid. Vol. IV. p. 182,

(4) Ibid. Vol. IV. p. 183.

(5) Ibid. P 157.

(6) Ibid. Vol. V. p. 158.

Le Ghelola.

Le Sayonier,

Le Mischery.

Le Mahot.

Le Figuier.

pieds de circonférence. Par le bois & l'écorce il ressemble au Figuier de jardin, mais ses seuilles ont plus de ressemblance avec celles du Noyer. Elles sont fortes, unies, luisantes, d'un verd clair au-dessus, & pâle au-dessous. Elles sont en si grand nombre & si serrées, qu'elles forment un abri impénétrable aux rayons du Soleil. Le fruit est de la grosseur d'un œuf de Pigeon, & d'un goût fort insipide. Dans sa maturité il a la peau jaune. Le bois de l'arbre n'est pas propre à brûler, ni même à faire des planches, parce qu'il est fort dur; mais comme il est fort blanc & fort uni, on ne laisse pas de l'employer pour les lambris. Par la même raison, les Négres en sont des plats, des écuelles, des assistetes & des cuillieres; d'autant plus que lorsqu'on le travaille verd, il n'est pas sujet à se fendre. Les Habitans prennent plaisir à s'assembler sous son seuillage, pour y tenir leurs Kaldès, c'est-à-dire, leurs conversations (7).

Le Guave.

Le Guave est moins un arbre qu'un arbuste, car le plus gros n'a pas plus de sept ou huit pouces de diamétre. L'écorce en est grise, & marquetée de perites taches brunes. Elle est mince, fort serrée contre l'arbre tandis qu'il est sur pied, mais facile à séparer aussi-tôt qu'il est abbattu. Le bois est gris, entremêlé de longues fibres, qui le rendent dur & difficile à couper. Les feuilles sont longues, pointues des deux côtés, plus longues trois fois que larges, rudes, pleines de suc, & d'un verd pâle, avec quantité de filamens. Ce petit arbre produit un grand nombre de branches, couvertes de feuilles, qui sont arrangées deux à deux. Il fleurit deux fois l'année. Ses fleurs sont blanches, assez semblables à celles de l'Oranger, mais d'une odeur moins agréable. Il porte un fruit qui ressemble à la rénette, excepté qu'il est couronné comme la grenade. La peau paroît douce & unie à quelque distance, mais elle est dure & inégale quand on la touche. Son épaisseur est d'environ trois lignes sorsque le fruit est verd. La chair est ou rouge ou blanche, car il y en a de deux fortes. Avant sa maturité, elle a la consistance d'une poire ou d'une pomme verte; mais en meurissant elle devient semblable à la nesse. Elle contient un grand nombre de petits pepins rudes, inégaux, de la grosseur de la semence de navet, & si durs qu'ils ne peuvent être digerés. Le Guave vient du Bresil, d'où il a été transporté en (8) Afrique. Suivant Moore, il ressemble à nos pêches, avec cerre différence que le dehors en est plus rude; & qu'au lieu de noyau, il a des pepins plus petits que ceux de la pomme. On le regarde comme un spécifique pour le flux de ventre (9).

Orangers & Li-

Toute la côte produit des Orangers & des Limoniers. A Jamesfort, sur la Gambra, les Anglois en recueillent soigneusement le fruit, & n'en manquent jamais pour leur *Ponche*. Les Orangers prosperent sur-tout dans l'îsle de Bissao. Brue en vit un, dans la cour du Palais Royal, d'une si prodigieuse grandeur (10), qu'il couvroit tout l'espace. Cependant Barbot assure qu'il y a beaucoup moins d'Orangers sur la Côte, que de Limons sauvages (11).

Le Limier.

L'arbre qui porte les Limes, est de la grandeur des pommiers ordinaires. Il a la feuille ovale, & le fruit moins gros que le limon, mais l'odeur plus forte (12).

- (7) Ibid. Vol. V. p. 373.
- (8) Ilid. Vol. V. p. 75.
- (9) Moore, p. 68.

- (10) Moore, ibid.
- (11) Barbot , p. 31.
- (12) Afrique Occidentale, Vol. Y. p. 118.

Un arbre que le Pays produit en abondance, c'est le Citronier. Celui des bords de la Kasamansa porte un fruit d'une espece particuliere, rond, NATURELLE. plein de jus, l'écorce de l'épaisseur du parchemin, & communément sans aucune sorte de pepins (13).

Le Citronier,

Le Cérifier.

Moore trouva dans l'îsse Charles, un Cérisier sauvage, arbre fort rare dans cette Contrée. Le fruit n'étoit pas mûr au mois de Février. L'arbre en feuilles avoit beaucoup de ressemblance avec les Cérissers d'Angleterre, & ne les surpassoir pas en grosseur (14).

Sur le bord des Rivieres on trouve un arbuste qui a la feuille rude, & L'arbre Sensuis. qu'on ne peut toucher sans que toute la touffe de feuilles ne se tire & ne se resserre par une espece de sympathie. Il porte une espece de sleur jaune, semblable à nos roses de haye (15).

Jobson parle d'une autre espece d'arbre dont le tronc est fort gros, & qui porte sur une longue tige un fruit rond, rempli d'une chair moelleuse dont les Singes font leurs délices (16).

Il y a, suivant le même Auteur, d'autres grands arbres, qui portent une sorte de pomme pierreuse, supportable dans sa maturité, & qui sert de nourriture aux Porcs (17).

Pommes pier-

Le Quamiay est un arbre grand & toussu, dont le bois est fort dur. Les Négres, aux environs du Cap-Verd, en font des mortiers pour piler le riz & le maiz, parce qu'il n'est pas sujet à se fendre. L'écorce est employée dans la Médecine (18).

Le Quamiay.

Le Franc-encens se trouve dans les Pays au Sud d'Arguim & au Nord du Sénegal. Ses branches, qui font en grand nombre, font menues & flexibles, cens. couvertes d'une peau mince & serrée. Les feuilles sont longues & étroites. Elles croissent en couple & ne perdent jamais leur verdure. La tige qui les soutient est rouge & forte. Elles sont molles & épaisses : si on les broye dans la main, elles rendent un jus huileux d'une odeur aromatique, & d'un goût aftringent (19).

Le Franc-en-

Dans le Pays du Cap-Verd on voit communément un petit arbrisseau qui porte un fruit semblable à l'abricot, de la grosseur de la noix & d'un goût fort agréable. Les Négres l'appellent Mandananza. Il passe pour mal-sain. Le Mandananza. Ses feuilles ressemblent à celles de l'If & sont d'un verd leger (20).

Barbot nomme quantité d'arbres qui se trouvent aux environs de Sierra-Léona.

Le Biffy est ordinairement haut de dix-huit ou vingt pieds. Son écorce est d'un rouge brunâtre, & sert à la teinture de la laine. Les Négres l'employent ausli à faire leurs Canots.

Le Biffy.

Le Katy est un grand arbre, dont le bois est fort dur, & sert à faire des Canots qui sont à l'épreuve des vers. Ses feuilles & son écorce sont médicinales.

Le Kary.

Le Billagoh, plus grand encore que le Katy, communique aussi à ses feuilles Le Billagoh. une vertu purgative.

(13) Atkins, p. 49. (14) Moore, ubi sup.

(15) Jobson, p. 135. (16) Jobson, p. 133(17) Ibid. (18) Barbot, p. 32.

(19) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 47.

(20) Barbot, ubi sup. p. 22.

Lliij

HISTOIRE NATURELLE. Le Bossy. Le Bossy est un arbre doux, qui porte une prune longue & jaune, d'un goût fort amer, mais très-saine. Les Négres employent l'écorce a faire des cendres pour leurs lescives.

Le Bonde.

Le Bonde est un arbre gros & toussur, de sept ou huit brasse; de tour. L'écorce en est épineuse, & le bois fort doux. On s'en sert pour la construction des Canots; & de sa cendre, mêlée avec du vin de Palmier, on sait du savon.

Le Millé,

Le Millé est gros, doux & coriasse. C'est le bois que les Négres employent pour leurs conjurations.

Le Burro,

Le Burro est extraordinairement toussu, quoiqu'il n'ait pas plus de six pieds de diamétre. L'écorce est remplie d'épines tortues, & le bois n'est propre qu'à brûler. Les seuilles & l'écorce jettent un suc jaune, qui passe pour un violent purgatif,

Le Mamo.

Le Mimo est toussu, couronné de tousses rondes, & produit un fruit qui ressemble beaucoup au Kola, blanc dans l'intérieur, d'un goût fort âcre, & de vertu purgative. Ce fruit se conserve une année entiere sous terre.

Le Hoquella.

Le Hoquella est tousse. Son fruit croît dans une cosse de seize à dix-huit pouces de long. Le noyau est plus gros qu'une féve. Son écorce & ses seuilles sont purgatives. Les Négres en employent la cendre à laver leurs étosses leur linge (21).

Le Dombok.

Le Dombok produit un fruit qui ressemble aux cormes, & dont les Négres mangent beaucoup. L'écorce, trempée dans l'eau, cause le vomissement. Le bois est rouge & sert à la construction des Canots.

Le Kolach,

Le Kolach est un grand arbre qui porte une sorte de prune, fort bonne à

manger. L'écorce en est purgative.

Le Duy.

Le Duy est fort toussu. Son fruit ressemble à la pomme, & plaît beaucoup aux Négres. Ils s'en servent en insusion, comme d'un cordial & d'un restauratif,

Le Naukony, Le Dongah. L'écorce du Naukony (22), losqu'elle est coupée, a le goût du poivre.

Le Dongah et commun au long des Côtes, & produit un fruit qui ressemble à nos glands.

Le Bondou.

Le Bondou a la feuille mince & luisante. Son bois est jaune sur l'arbre,

& devient rouge lorsqu'il est coupé.

Le Jaajah.

Le Jaajah se trouve en abondance dans tous les endroits marécageux, aux bords des Lacs & sur les Rivieres. Les Hollandois lui ont donné le nom de Mangelaer (23), & les François celui de Mangle & de Paletunier. Il n'est pas moins commun dans les cantons marécageux de l'Amérique; & l'on s'y fait un amusement de monter sur les branches, qui s'étendent sur l'eau, pour y prendre des huîtres qui s'y attachent (24) en grand nombre. Ces mêmes branches se courbent vers la terre ou vers l'eau, y prennent facilement racine, & se mêlent avec si peu d'ordre, qu'il devient impossible de distinguer le véritable tronc. Un même arbre s'étend ainsi fort loin sur les bords d'une Riviere, ou sur le rivage de la mer. Tous les Voyageurs conviennent que c'est un passe-tems fort agréable de manger des huîtres au lieu même où elles se prennent. Les branches inférieures servent à s'avancer sur la surface de l'eau; celles du milieu offrent des sieges pour s'y reposer, & celles

(22) lbid.

<sup>(21)</sup> Ibid. p. 112.

<sup>(23)</sup> Les Anglois l'appellent Mangrove. (24) Ceci est confirmé par Moore, p. 54,

d'en-haut donnent de l'ombre. Ordinairement les huîtres tiennent si fort aux branches basses, que sans une hache ou quelque autre instrument de ser, NATURELLE. il est impossible de les en arracher. Elles sont plattes, grandes comme la main, & d'un goût assez âcre; (25) mais on les trouve bonnes dans le Pays, parce qu'il n'y en a pas de meilleures.

On rencontre, dans les Voyageurs, les noms de plusieurs fruits, dont les

Fruits dont on ne connoît pas

les arbres ne sont pas connus :

Tel est le Kakaten, qui a la peau mince & d'un verd foncé. Il est rafraîchissant; mais il a quelque chose d'aigre & de sauvage (26).

Le Kakaten.

Le Naniple a la forme du gland. Il est plein de jus. Sa peau est jaune &

Le Naniple,

fort unie. Les Négres l'employent pour engraisser la terre.

Les Noix-médicales contiennent deux ou trois amandes. Elles (27) font Noix médicales.

tout à la fois vomitives & purgatives. La dose est une ou deux noix.

Les Nonpetes sont de la grosseur d'un gland, vertes au-dehors, & d'un goût délicieux. Elles croissent sur un arbre fort élevé, & passent pour un fruit

La Banale,

La Banale est un fruit rouge, de la forme d'une pêche, aussi doux que le

Les Diabolas ressemblent au maron pour la forme, & à l'amande pour le Les Diabolas, goüt (28).

§. I I I.

## Racines & Plantes.

ARTHUS, que la plûpart des Auteurs qui ont écrit sur la Guinée n'ont pas A fait difficulté de copier, ou plutôt de piller, observe que le fruit ausquels les Négres de Guinée donnent le nom de Banana, porte ailleurs des noms fort différens. Au Bresil il se nomme Pakona, & l'arbre Paghover. Les Ma- Ses divers noms, labares (29) l'appellent Patan. Bosman le range sous l'espece du Pisang, qu'il divise en trois branches; les Backoverts, les Banantes & les Bananes. Labat dit que les Espagnols lui ont donné le (30) nom de Plantain. Mais suivant Moore, le Plantanier n'est pas le même que le Bananier. Le fruit du premier est beaucoup plus gros, quoiqu'il ressemble à celui de l'autre, & qu'il ait presque le même goût. Labat remarque (31) qu'il y en a de différentes sortes; que le court se nomme Figue, & le plus long, Plantain ou Banane, car il en fait la même chose. Le Bananier, ajoûte-t-il, se trouve (32) en Asie, en Afrique & en Amérique.

Suivant le témoignage d'Arthus, l'Inde en est remplie; & ne cédant qu'au Différence d'o-Coco, c'est après lui le plus utile & le meilleur fruit de cette grande Région. nature de cet at-Le Pays qui est entre Gorée & le Sénegal (33) en produit un nombre infini, bre, Mais, sur la Cambra, Jobson observe qu'il ne s'en trouve qu'à l'embouchure,

(26) Ibid. p. 31.

(27) Moore, p. 62.

(28) Barbot, ubi up. p. 32.

(29) Arthus, description de la Guinée, dans de Bry, Part. VI. p. 62.

(30) Description de la Guinée par Bosman

p. 291.

(31) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 162-

(32) Labat, ubi sup. (33) Moore, p. 67.

<sup>(25)</sup> Barbot, p. 113.

quoiqu'ils y foient (34) aussi gros & aussi bons qu'aux Indes Occidentales. D'un autre côté Moore assure en géneral qu'ils sont fort communs sur la Gambra; comme s'il s'en trouvoit dans tous les Pays qui bordent cette Riviere (35).

Finch prétend que le Bananier devroit être rangé parmi les roseaux plutôt qu'entre les arbres, parce que son tronc ne consiste qu'en feuilles enveloppées l'une sur l'autre, à peu près comme la tige (36) de l'artichaux. Arthus est de la même opinion, mais il employe le terme d'arbuste au lieu de Roseau. Il ajoûte, pour confirmer son sentiment, que le Bananier est sans branches, & que le fruit sort de la tige. Labat dit qu'il n'est pas aisé de déterminer s'il doit être compté au rang des arbres ou des plantes, parce qu'il n'a pas de tronc ni de branches. Il est trop tendre, ajoute-t-il, pour être regardé comme

Sa hauteur & fes autres propriétés.

un arbre, & trop gros aussi pour être réduit au nombre des plantes (37). Le Bananier ne produisant point de semence ne se perpétue que par ses rejettons. Dans sa maturité il n'a pas moins (38) de dix ou douze pieds de hauteur. Atkins l'appelle une (39) plante, & lui donne la hauteur de nos cérissers. Labat assure qu'il arrive à sa perfection dans l'espace de neuf mois, & que son diamétre (40) est alors de dix ou douze pouces. Suivant Moore, la rige a six pieds (41) de haut, & les feuilles environ deux pieds de long. Arthus dit simplement (42) qu'il croît de la hauteur d'un homme, & qu'il commence ensuite à pousser des feuilles, ausquelles il en succède de nouvelles à mesure que les premieres se sterissent, jusqu'à ce que le fruit soit parvenu à sa maturité. Ces feuilles sont divisées en deux parties égales (43) par une côte ou un ligament fort épais. Lorsque l'arbre arrive à sa perfection, les feuilles changent de forme; & comme elles ne peuvent plus lui rendre aucun service, elles s'éloignent du tronc, soutenues par une tige d'environ un pouce de diamétre, ronde d'un côté & plate de l'autre, avec une raye creuse qui la rend concave. Cette tige, qui n'a pas moins d'un pied de longueur, supporte une seuille longue de sept ou huit pieds, & large de quinze ou dix-huit pouces. Les fibres qui forment la feuille (44) sortent de cette côte qui la divise. Les feuilles en elles-mêmes n'ont pas plus d'épaisseur que le parchemin, Leur couleur extérieure est pâle & blanchâtre. Celle du dedans, d'un verd clair de vernis. Comme elles sont fort délicates, le vent les déchire aisément, de sorte qu'à quelque distance on les prendroit (45) pour autant de raquettes. Arthus prétend que les Turcs s'en servent au lieu de papier, & d'autres Peuples pour couvrir leurs maisons. Atkins (46) nous apprend que leur pellicule extérieure est d'un usage admirable pour nettoyer les ulceres.

(34) Jobson, ubi sup.

(35) Moore, p. 67. (36) Finch, dans le Pilgrimage de Furchass, Vol. p. 416.

(37) Labat, Vol. IV. p. 163.

(38) Ibid. p. 162.

(39) Atkins, ubi sup. p. 49.

(40) Labat, ubi sup. Vol. IV. p. 165.

(41) Moore, p. 67. (42) Arthus, ubi sup. (43) Ibid.

(44) Moore dit (p. 67) que les feuilles ont deux aunes de long & un pied de large. Quelques uns difent plus, d'autres moins. Finch dit deux aunes de long & une de large, avec une fort grande côte au milieu. Atkins met trois aunes de long & une de large.

(45) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 161.

(46) Atkins , p. 49.

Lorfque

Lorsque le rejetton commence à sortir de la terre, il a l'apparence de deux HISTOIRE feuilles roulées ensemble, qui venant à s'ouvrir donnent passage à deux autres, & celles-ci aux suivantes, jusqu'à ce que l'arbre ou la plante ait atteint Naissance & l'âge de neuf mois. Alors elle pousse de son centre une tige d'un pouce & progrès du Banademi de diamétre, & longue de trois ou quatre pieds, entiérement couverte de petits bourgeons d'un jaune verdâtre. L'extrémité de cette tige s'arrondit elle-même en un gros bouton, de la forme d'un cœur, long de six ou sept pouces, sur trois dans sa plus grande largeur. Il est composé de plusieurs pellicules, enveloppées l'une dans l'autre, comme les peaux de l'oignon, & rouges à l'extérieur. Il est couvert, avec cela, d'une peau grise qui se divise en quatre, comme pour le laisser paroître.

Son fruit, fa

Les fruits, qui succedent aux petits bourgeons dont la tige est chargée, s'inclinent (47) vers la terre par leur propre poids. Ils sont mûrs quatre mois lités. après (48) que les bourgeons ont commencé à se faire voir, & contiennent depuis trente jusqu'à cinquante ou soixante Bananes, suivant la bonté de la plante & du terroir. Ces pelotons sont assez lourds. Comme ils croissent en cercle autour de la tige, & que leur nombre est ordinairement de cinq, les

Négres (49) les appellent dans leur langue une patte de Bananas.

Chaque Banane peut avoir un pouce & demi de diamétre, sur (50) dix ou douze pouces de longueur. Ce fruit n'est point exactement rond : c'est une espece d'exagone, dont les angles sont obtus, & qui se termine aussi par une pointe de la même forme. La peau, qui est verte & unie avant que le fruit soit mûr, se change en un jaune foncé après sa maturité (51). Elle est épaisse de deux lignes, douce & souple, comme une peau de chamois. Elle contient une chair jaune de la consistance d'un fromage gras (52) sans aucune graine, mais avec quelques grosses fibres, qui, lorsque le fruit est ouvert, représentent une espece de croix. Si le fruit passe le tems de la maturité, cette peau devient noire, & la (53) chair ressemble parfaitement à du beurre. Le goût de la Banane est un mélange de la poire de Coin & de celle du Bon-chrétien. Elle est saine & nourrissante, mais elle donne des vents lorsqu'on la mange crue (54).

Suivant Arthus (55), le fruit est tendre & doux, sa couleur est un blanc jaunâtre, sa chair est plus agréable & plus moelleuse que le meilleur beurre. Il

(47) Les figues de l'autre espece de Bananier croissent à peu près de la même maniere. Arthus dir que du centre de la feuille s'éleve la fleur, qui est de la groffeur d'un œuf d'Autruche, de la couleur d'une pêche, & qui s'épanouit de la largeur d'un choux. Il en sort des fruits ou des figues, qui tant qu'elles sont dans leur cosse, ressemblent à nos grosses féves & croissent jusqu'à la grosseur de nos concombres. De Bry, ubi sup. p. 84.
(48) Finch dit que le tems de leur maturité

est le mois de Septembre.

(49) Labat, ubi sup. Vol. IV. p. 165. (50) Moore dit que le fruit a six ou sept pouces de long, qu'il est couvert d'une peau sendre & jaunatre, dans sa maturité, p. 67.

Tome III.

(51) Atkins veut que le Plantain & la Banane ressemblent au concombre, mais qu'ils soient plus menus & plus longs, p. 49. Ce fruit, suivant Finch, consiste dans des pelotons de dix ou douze plantains, chaque peloton de la grosseur du poignet, un peu courbé à l'extrêmité. Il croît, dit-il, sur une tige feuillée, vers le milieu de la plante. Il est d'abord verd, & devient jaune en murissant, ubi sup. Vol. I. p. 406.

(52) Barbot dit qu'il est marqueté de rou-

ge, p. 201. (53) Moore la compare à de la marmelade , p. 67.

(54) Labat, Vol. IV. p. 162. (55) Arthus, ubi sup. p. 84.

Histoire NATURELLE. rafraîchit (56) l'estomach; mais si l'on en mange avec excès, il cause des sontes d'humeur, & produit la diarrhée. Il est provocatif pour les semmes (57).

Finch observe que sous le fruit, & de la même tige, il pend une tousse pointue, qui paroît avoir été la fleur; mais il ignore si elle contient quelque semence (68)

femence (58).

Renouvellement du Bananier.

Bosman dit que les rejettons ont besoin d'un an pour porter du fruit, & qu'ils n'en portent qu'une sois, parce qu'on les coupe après leur production; que de leur racine il sort cinq ou six autres rejettons, & que cette propagation continue tous les ares (10).

Sur la Gambra Moore obser

Sur la Gambra, Moore observe qu'une tige ne porte qu'une grappe ou qu'un peloton d'environ quarante ou cinquante Bananes, & que lorsqu'elles sont cueillies, on coupe la tige, parce qu'il (60) ne faut plus en attendre de fruit. Arthus assure (61) que ce seul peloton contient ordinairement plus de deux cens sigues; mais il parle de la Guinée, où les Bananiers sont plus communs que dans tout autre Pays. Labat dit qu'ils ne portent du fruit qu'une sois, qu'on les voit ensuite décliner, slétrir & tomber; mais que la racine, qui est grosse, massive, & couleur de chair pâle, pousse bien-tôt de nouveaux rejettons, qui portent à leur tour, dans l'espace de douze ou quinze mois; & que si elle n'est transplantée ou détruite, elle se reproduit sans cesse (62).

Lorsque le fruit est cueilli, on coupe aussi l'arbre ou la plante, pour ne laisser que la racine, qui dans l'espace d'un mois produit un nouvel arbre & de nouveaux fruits; de sorte que le Bananier porte du fruit chaque mois de

l'année.

Les Espagnols prennent la Banane pour le fruit défendu.

L'Ananas.

L'espece de croix dont on a parlé, qui paroît quand on coupe une Banane, a fait juger aux Espagnols que c'étoit le fruit désendu qui a causé tous les malheurs du monde, & qu'en l'ouvrant (63), Adam y avoit apperçu la croix, c'est-à-dire le mystere de la Rédemption. Aussi l'appellent-ils la pomme d'Adam, & Barbot paroît en avoir ignoré la raison. Arthus rapporte que les Portugais Négres sont scrupule de couper une Banane, par respect pour la Croix. C'est de lui apparemment que Barbot a tiré cette circonstance. Atkins observe aussi que la beauté de l'arbre & la douceur de son fruit ont persuadé a plusieurs Speculatifs (\*) que c'étoit le fruit désendu du Paradis terrestre. D'autres conjecturent que ce suit du moins de ses seuilles qu'Adam & Eve couvrirent leur nudité. Bosman déclare qu'il y trouve assez de vrai semblance, parce que ces seuilles sont longues & larges. Cependant il ajoûte qu'elles sont peu propres à servir d'habits, puisqu'on n'y peut (64) toucher du bout du doigt sans les percer.

Les Auteurs ne sont pas plus d'accord sur la nature de l'Ananas ou de la pomme de Pin, que sur celle de la Banane. Est-ce le fruit d'un arbre ou d'une plante? On en trouve en abondance près du Sénegal, & sur toute la Côte en tirant vers le Sud. A Sierra-Léona, c'est ce fruit qui tient le pre-

(56) Labat ne lui donne pas de semence.

(57) Bosman, ubi sup. p. 291.

(58) Finch, ubi sup. (59) Folman, p. 252. (60) Moore, p. 67.

(61) Arthus, ubi sup.

(62) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 163.

(63) Atkins, p. 48. (\*) Le même, ibid.

(64) Barbot dit qu'ils sont insipides & fore insérieurs à ceux de Portugal, p. 34.

mier rang. Il est d'un beau verd jaune, ferme & plein d'eau comme le melon; il se mange avec du vin & du sucre. Atkins lui croit le goût abster-

gent.

Les Melons d'eau, que les François appellent Pastaques (65), sont fort com- Le Melon d'eau, muns dans les mêmes parties de l'Afrique. Les Habitans du Royaume de Hoval, fur les bords du Sénegal les nomment *Pompions*. Ils en ont de rouges & de verds, qui croissent en perfection dans le Pays. Ceux de la premiere espece pesent quelquesois jusqu'à soixante livres. La chair est d'un rouge luifant, & le jus fort doux & fort rafraîchissant. On reconnoît le tems de leur maturité en les touchant avec une petite baguette, qui les fait

L'Igname.

retentir comme un arbre creux (66).

L'Igname ou l'Yam est une plante qui ressemble à la Bete-rave, & qui demande un terrain gras & profond. La racine en est grosse, rude, inégale, & pleine de petits cordons. Au dehors, sa couleur est un violet foncé. Le dedans a la consistance d'une bete-rave; & soit cuit ou crû, il est d'un blanc sate, tirant sur couleur de chair. L'Igname est fade avant que d'être bouillie; mais le feu lui donne du goût, la rend nourrissante, & facile à digérer. Elle peut servir de pain, si on la mange avec de la chair. Sa tige est quarrée, & chaque face a quatre lignes de largeur. Elle rampe à terre, & pousse des fibres qui prennent aisément racine. Ses feuilles croissent deux à deux, & sont attachées à des pedicules quarrés, qui sont un peu crochus. Elles sont de la forme d'un cœur, assez épaisses, avec une petite pointe, & d'un (67) verd brunâtre. La tige pousse une espece de petites oreilles, couvertes de petites fleurs en forme de clochettes, dont le piston devient une petite cosse, remplie d'une graine noire fort menue. Cette graine se seme, lorsqu'on ne peut avoir la plante autrement; mais les rejettons suffisent, & n'ont besoin que de cinq mois pour meurir. On reconnoît leur maturité à la couleur des feuilles, qui commencent alors à se flétrir (68).

Le Maniok.

Le Maniok croît ici fort abondamment; mais comme c'est une production particuliere de l'Amérique, nous en remettrons la description à l'endroit de notre Recueil qui regarde cette Partie du monde. Les Portugais de Cachao employent beaucoup la farine de cette plante au lieu de bled (69).

Les Patates.

On distingue ici trois sortes de Patates, les rouges, les blanches, & les jaunes. Elles s'entretiennent par les rejettons. Les unes meurissent dans l'espace de six semaines; d'autres, qui passent pour les meilleures, ont besoin de quatre mois. Ce légume est bon, sain, nourrissant, mais capable de donner des vents. Sa feuille a la forme d'un cœur. Elle est dentelée de deux petits crans, mince, d'un verd luisant, aussi douce au toucher qu'au goût. Sa tige est d'un verd pâle; elle est tendre, juteuse, flexible. Les fleurs sont petites, semblables à la double violette, & de couleur jaune. Elles sont entourées de plusieurs petits filamens, qui n'ont pas plutôt touché la terre qu'ils y prennent racine, & forment de nouvelles plantes. Il se trouve des Patates fort grosses & fort pélantes. Ordinairement, leur forme est irréguliere, & leur diamètre de

<sup>(65)</sup> Labat, Vol. III. p. 62. & Vol. V. au palais, p. 113. (67) Labat, Vol. V. p. 50. (66) Barbot dit qu'ils pesent ordinairement (68) Ibid. p. 81.

huit ou dix livres, qu'ils sont blancs & secs

<sup>(69)</sup> Ibid.

### HISTOIRE GENERALE

HISTOIRE NATURELLE.

deux à cinq pouces. La couleur de la chair est la même que celle de la peau, c'est-à-dire rouge, blanche ou jaune. Le goût (70) en est délicieux.

Barbot dit que près de Rufisco on trouve une sorte de petits pois blancs, &

de féves rouges & blanches, qui sont d'une bonté médiocre (71).

Pourpier & autres herbes.

Au commencement de la saison des pluyes, le Pourpier croît ici naturellement; & sur les bords de la Gambra il est non-seulement fort bon, mais tout-à-fait semblable à celui d'Angleterre. On y trouve aussi une herbe nommée Kollilu, qui ressemble à l'épinard & qui sert aux mêmes usages. Le Pays produit une variété infinie d'autres bonnes herbes; mais les Négres ont peu de goût pour les salades, & s'étonnent de voir manger de l'herbe aux Européens comme aux chevaux & aux vaches. Ils n'ont pas plus d'inclination ni de curiolité pour les fleurs (72).

Millet ou Mais.

Ce qu'on appelle Mill ou Miller sur le Sénegal, porte le nom de Mahis ou de Mais en Amérique, de Bled de Turquie en France, & de grand Turc en Italie. On en distingue de deux fortes; le perit & le grand. Dans le Pays des Foulis, le grand Miller se seme à la fin d'Octobre, & se recueille aux mois de Mars & d'Avril. Dans le Royaume de Hoval, le tems de semer est la fin de

Décembre, & celui de la moisson est aux mois de Mai & de Juin.

A l'égard du perit Miller, il se seme par-tout après les premieres pluyes, c'est-à-dire au mois de Juin, pour être recueilli aux mois de Novembre & de Décembre. Ainsi lorsqu'on veut faire sa provision de grand Miller dans le Pays des Foulis, il faut s'y prendre dès le 15 de Juin. Mais pour le petit, ıl fuffit d'y penfer à la fin de Novembre, ou au commencement de Décembre, & de prendre la faison où les Barques peuvent passer les bancs de sable qui se trouvent en divers endroits de la Riviere.

Il se consomme parmi les Négres une prodigieuse quantité de ces deux sortes de Miller. Ils le conservent en le suspendant en faisceaux, par la tige, dans des lieux secs. Il dure ainsi des années entieres. Leur maniere de le préparer est de le broyer dans un mortier, & de le passer dans un crible pour en

léparer le son (73).

Bled d'Inde.

Moore dit qu'ils plantent le Bled d'Inde plutôt qu'ils ne le sement. Ils font de petits trous à quatre pieds de distance, dans chacun desquels ils mettent ensemble trois ou quatre grains, qui croissent comme le houblon. Il s'éleve jusqu'à neuf ou dix pieds de hauteur dans une grosse canne qui pousse des

épis de chaque côté.

Bled de Guinée.

On distingue deux sortes de Bled de Guinée. Le plus gros est rond, à peu près de la grosseur de nos petits pois. On le seme de la main, comme nous semons le froment & l'orge. Il croît à la hauteur de neuf ou dix pieds, sur un petit tuyau. Le grain est au sommet dans une assez grotse touste. La seconde forte, qui est la plus petite, a reçu des Portugais le nom de Mansaroke. Elle se seme comme l'autre, & s'éleve à la même hauteur, mais la tige en est plus grosse. Le grain n'est pas beaucoup plus gros que le Millet de Cananor, & lui ressemble pour la forme (74).

Barbot nous apprend que sa rige est fort droite, & pousse quantité de feuil-

(70) Ibid p. 78, & Barbot, p. 113.

(71 Barbot, p. 30.

(72) Moore, p. 62 & 108. C'est ce que

Barbot appelle Quelli rogues, p. 113.

(73) Labat, ubi sup. Vol. II. p. 165.

(74) Moore, p. 109.

les; one ses épis ont jusqu'à donze pouces de longueur; que le grain est lonquet plutot que cond, & tessemble beaucoup 2 la cortandre; que les Negres MATURELLE. font leur mousson avec des instrumens de fer assez semblables a nos serpes, & culantes avoir lame fecher pendant un mois le Bled dans l'epi, ils le renferment dans des hutes baties pour cet ulage. Ils le battent enfuite, com-

me nous battons le Bled (75).

Le Kuskus, 76 qui est l'aliment le plus commun des Negres, est une Le Fases. composition de farine. Après en avoir fait une pare, ils la mettent sur le feu cans un por de terre ou de bois, perce d'un grand nombre de trous comme nos coulous; & l'arrofant d'eau nouillante, ils la temuent continuellement pour l'empécher de s'evaille. A force de mouvement, elle se civile en petites boules, feches & dures, out le gardent long-tems loriquion prend foin de les garantir de l'humidite. Pour en faire triage, on les arrole d'esta chande; ce qui les fait enflet comme le riz. Cette nourriture est saine, du moins s'il en fant juges par les Negres, qui font ordinairement gras & plein de fante TT'.

Le Sammer,

Le Sanglet est la fimple farine du mais. C'est l'aliment le plus ordinaire des papries Habitans. Il se rend en epis ou en grain. Un barril de grain s achète depuis quatre francs rufou's huit, en marchandifes de l'Europe. On en fast un allez gres commerce au long du Senegal, pasce qu'il en en abondance fur les deux bords de cette Rivière.

James .

Dans plusieurs Cantons, for-tout aux environs du Cap-Verd, il croit un grain 78 nomme Jemente, qui reflemble au mais, avec cette difference qu'il elt plus perit, & qu'il vient fans culture. La pature l'a renferme dans une co le rouge & mince, qui contient une fabilizante blanche, folide, & de fort bon gour. Ses épis ont deux pouces & un quart de long. Les Negres le preparent comme le mais 791.

I.F.

Le Riz croit fort abondamment for les bords & dans les Mes du Senegal, for la Gambra, & dans les autres parties de la Côte, for-tout dans les lieux qui font fujets aux inondations des Rivieres. Le commerce du Riz est conficerable fur les Cotes voilines de Cachao, & au Sud de Biffao (80).

Comment on

On seme le Riz dans les terres basses. Il croit de la hauteur du froment. Du imme le Bir. sommet de sa tige il pousse d'autres petits tuvaux qui soutiennent les epis. Sa multiplication est si extraordinaire qu'un boilleau en produit souvent jusqu'à quatre-vingt. Cependant la natelle des Negres les met quelquefois dans le cas d'en manquer. Moore dit que le Riz le seme dans de petites rigoles, comme on plante les rois en Angleterre : qu'il creit dans les terres humides, & que les enis ressemblent 2 ceux de l'avoine 81).

Il n'y a point de champ ni de hois oui ne fosent ornés d'une grande variété de Fees. fleurs sauvages, tour-a-fait différences de celles de l'Europe, mais d'une beauté fort mediocre. On en diffingue une, qui est d'un fort bezu cramois, & qui ressemble pour la figure a celle que les François nomment Belle de nuie. Elle est du

(-; Barbot. p. 40.

(14) Voyez ci-deffes , Liv. VI.

'-- Moore . p. 109. Barbot présend que c'et me nomine groffere & indicete, p. 19. (78, Afrique Occidentale, Vol. II. p. 167.

(79) Barbon dit on il a le goin de la neiserie, et l'appelle Rat ve vivre p. 30 & 40.

(10) Labar . Vol. III p 92. (81 Ista. Val. V. p. 244.

Mmuj

#### HISTOIRE GENERALE

HISTOIRE NATURELLE. plus beau cramoisi du monde; mais les Négres n'ont aucun goût pour les fleurs (82).

Ils ont une sorte de lys, qu'ils appellent Bunning, d'un goût fort âcre, dont les Anglois se servent pour assaisonner leurs sauces (83).

(82) Moore, p. 31.

(83) Barbot, p. 32, & Jobson, p. 135.

## CHAPITRE XVI.

Animaux sauvages & privés.

§. I.

Lions, Tigres, Léopards, Loups, &c.

ETTE vaste partie du continent de l'Afrique, qui est depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra-Léona, contient des animaux de toutes les especes, sur-tout une infinité de Bêtes de proie, qui vivent en sureté dans cette retraite. Donnons le premier rang au Lion, puisque de tous tems on l'a nommé le Roi des Animaux.

L'Afrique Pays comme naturel du Lion.

Il semble que l'Afrique soit le Pays naturel de cette noble créature, nonseulement parce qu'il n'y a point de Régions connues où les Lions soient en si grand nombre, mais encore parce qu'ils y sont d'une taille & d'une fierté terribles. Cependant on remarque que ceux du Mont Atlas n'approchent point de ceux du Sénegal & de la Gambra pour la hardiesse & la grosseur.

Description de cet animal,

Quelques Naturalistes se sont imaginés que la face du Lion a quelque refsemblance avec le visage humain. Il a la tête grosse & charnue, couverte de longues boucles d'un crin fort rude. Son front est quarré & comme silloné par de profondes rides, sur-tout lorsqu'il est en fureur. Ses yeux sont vifs & perçans, ombragés d'épais sourcis qu'il fait mouvoir d'une maniere terrible. Il a le nez long, large & ouvert, la machoire épaisse, & garnie de muscles, de tendons, & de ners d'une force singuliere. Il a de chaque côté quatorze dents, quatre tranchantes, quatre de l'œil, & six molaires. Les premieres sont d'une grandeur médiocre; les secondes, plus grandes mais inégales, de la longueur d'un pouce, & larges à porportion, avec trois petits points au centre, ausquels plusieurs Naturalistes trouvent de la ressemblance avec la fleur de lys. Sa langue est fort grosse, rude, & couverte de plusieurs pointes aussi dures que de la corne, longues de trois ou quatre lignes, & tournées vers le gozier. Cette étrange superficie de sa langue rend ses léchemens si dangereux qu'ils écorchent aussi-tôt la peau; & pour peu qu'il sente le sang, il ne pense plus qu'à dévorer. Le Domettique d'un François ayant souffert qu'un Lion privé, qui couchoit dans la chambre de son Maître, prît l'habitude de le cateller & de le lécher, fut averti souvent des funestes conséquences ausquelles il s'exposoit. Mais se fiant à la douceur & à la familiarité de cet animal, il négligea les avertissemens. Son Maître, réveillé par quelque bruit, jetta les yeux dans sa chambre, & ne sut pas peu

effrayé de voir la tête de son Valet entre les grisses du Lion, qui avoit déja dévoré le corps. Il se leva aussi-tôt; & gagnant son cabinet, il appella au NATURELLE. secours quelques autres François qui tuerent le monstre à coups de fusil (84).

Quoique le cou du Lion soit d'une bonne longueur, il est d'une force & d'une roideur étonnante. Aristote s'est trompé lorsqu'il l'a crû composé d'un seul os. Il consiste en plusieurs vertebres mobiles, qui ne laissent pas d'être parfaitement jointes. Celui du mâle est couvert d'une longue & rude criniere, qui se dresse lorsqu'il est en furie. La femelle est sans criniere, mais on la

croit plus féroce encore & plus terrible que le mâle.

Le Lion a les jambes courtes, osseuses & fort souples. Sa marche est lente & majestueuse, excepté lorsqu'il poursuit sa proie, car il court alors avec une vîtesse extraordinaire. Il a les pieds gros & larges. Ceux de devant sont divisés en cinq griffes, bien articulées. Ceux de derriere en quatre, toutes armées d'ongles fortes & pointues. Sa queue est longue, vigoureuse, couverte d'un poil rude & court, jusqu'à l'extrêmité, qui est frisée, & qui se termine en touffe.

Personne n'ignore quelle est la fierté & la hardiesse de ce terrible animal. Son intrépidité est si surprenante, que soit hommes ou bêtes, il ne paroît jamais effrayé du nombre de ses ennemis. S'il ne pense point à l'attaque, il passe dédaigneusement & continue sa marche avec lenteur. Si la faim le presse, il tombe indisséremment sur tout ce qui se présente, & la résistance ne fait qu'augmenter sa rage. Aussi est-il fort dangereux de le blesser sans l'abbattre. Quelque inégal que puisse être le combat, il ne tourne jamais le dos. S'il est forcé de se retirer, il le fait en arrière, & fort lentement, jusqu'à ce qu'il ait gagné quelque retraite assurée.

(84) Afrique Occident. Vol. II. p. 11.

Un Gentilhomme Florentin (85) avoit une Mule si viciense, que non-seulement elle rendoit peu de service, mais que se révoltant contre les Valets & les Palefreniers, elle maltraitoit des dents ou des pieds tous ceux qui l'approchoient. Son Maître après avoir employé inutilement toutes fortes de moyens pour la dompter, résolut de l'exposer aux bêtes séroces de la ménagerie du Grand Duc. On lâcha un Lion, dont le rugissement auroit d'abord effrayé tout autre animal. Mais la Mule, sans paroître allarmée, se retira prudemment dans un coin de la cour, où elle ne pouvoit être attaquée que par derriere, c'est-à-dire du côté de sa principale force. Dans cette situation, elle attendit son ennemi, l'observant du coin de l'œil, & lui présentant la croupiere. Le Lion, qui parut sentir la difficulté de l'attaque, employa toute son adresse pour prendre ses avantages. Enfin la Mule trouva l'occasion de lui lancer une si furieuse ruade, qu'elle lui brisa neuf ou dix dents, dont on vit sauter les fragmens en l'air. Le Roi des animaux s'apperçut qu'il n'étoit plus en état de combattre. Il ne pensa qu'à se retirer en arriere jusques dans sa loge, en laissant la Mule maîtresse du champ de bataille.

Suivant l'opinion de quelques Naturalistes, le Lion a constamment la siévre, ou du moins une violente inflammation dans la masse du sang. Le célébre Du Verney a remarqué que la vessicule du fiel dans cet animal, a divers replis, d'où il conclut qu'il abonde en bile. Sa proie ordinaire est une multitude de petits animaux, excepté lorsqu'étant pressé par la faim, il n'épargne rien.

(85) Ibid. p-16. On raconte ce fait d'après Labat-

Hardrelle & fierté du Lion,

Fait fingulier

Le Lion craint femmes.

Cependant on assure qu'il respecte les semmes, & qu'il prend même la fuite à leur vûe. Mais on n'a pour garand de cette vérité que le témoignage de Labat, qui parle d'après Paul Lucas. Ce fameux Voyageur, dit-il, lui rales Serpens & les conta qu'étant à la Momesta près de Tunis, il avoit vû les femmes du Pays, sans autres armes que des bâtons & des pierres, poursuivre des Lions pour leur faire quitter leur proie, & ces fiers animaux l'abandonner, plutôt que de se défendre.

les Mores l'évitent à la chasse.

Le Lion supporte long-tems la soif. On prétend qu'il ne boit qu'une fois en trois ou quatre jours, mais qu'il boit beaucoup lorsqu'il en trouve l'occasion. C'est une erreur vulgaire que de le croire épouvanté du chant des coqs. On a vérifié au contraire qu'il fait peu d'attention à la volaille; mais il n'est Maniere dont pas moins vrai qu'il redoute les Serpens. La ressource des Mores, lorsqu'ils sont poursuivis par un Lion, est de prendre leur turban (86) & de le remuer devant eux, dans la forme d'un Serpent. Cette vûe suffit pour faire précipiter sa retraite à leur ennemi. Comme il arrive souvent aux mêmes Peuples de rencontrer des Lions dans leurs chasses, il est fort remarquable que leurs Chevaux, quoique célébres pour leur vîtesse, sont saiss (87) d'une terreur si vive qu'ils deviennent immobiles, & que les chiens, non moins timides, se tiennent rampans aux pieds de leur Maître ou de fon Cheval. Le seul expédient, pour le More, est de descendre & d'abandonner une proie qu'il ne peut défendre. Mais si le ravisseur est trop près, & qu'on n'ait pas le tems d'allumer du feu, seul moyen de l'estrayer; il ne reste qu'à se coucher par terre, dans un profond silence. Le Lion, lorsqu'il n'est pas tourmenté par une faim dévorante, passe gravement, comme s'il étoit satisfait du respect qu'on a pour sa présence (88).

Le Lion est d'une taille assez haute & fort bien prise. Ceux d'Afrique ne sont pas moins gros qu'un Cheval barbe. Quoique la Lionne n'ait que deux mammelles, elle porte souvent quatre lionceaux, & quelquesois davantage. Comment ils On assure qu'ils naissent les yeux ouverts. Lorsque les Mores en trouvent dans quelque antre, ils ne manquent point de les porter aux Européens, qui s'empressent ordinairement de les acheter. Si la Lionne revient assez tôt pour courir après les ravisseurs, ils lui jettent un de ses petits, & tandis qu'elle le porte à sa caverne, ils ne perdent pas un moment pour s'échapper avec les

autres.

Pere Jacobin.

prennent les

lionceaux.

Nos Histoires offrent quantité d'exemples de la générosité & de la clémence du Lion. Labat en rapporte deux, qu'il avoit appris de plusieurs té-Avanture d'un moins. Le Pere Joseph Colombet, Religieux Jacobin, étant dans l'esclavage à Mequinez, résolut avec un de ses compagnons, de se mettre en liberté par la fuite. Comme ils connoissoient assez le Pays, ils espéroient de pouvoir se rendre à Larathe, Place qui appartient aux Portugais sur cette Côte. Ils trouverent le moyen de s'échapper, & ne marchant que la nuit, ils se reposoient pendant le jour dans les bois, où ils se couvroient de feuilles & de ronces pour se défendre de l'ardeur du Soleil. Après deux jours de marche, ils arriverent près d'un étang, seule eau qu'ils eussent rencontrée depuis leur départ; & le

> (86) Ce trait paroît pris de la Lettre qui est à la fin du Voyage de Frejus en Mauritanic, p. 27.

(87) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 11. (88) Ibid. p. 16.

premier

premier objet qui frappa leurs yeux fut un Lion, qui étoit fort près d'eux, & qui paroissoit garder le bord de l'eau. Un moment de conseil sur un danger si pressant, leur sit prendre le parti de se mettre à genoux devant ce terrible voisin; & d'une voix touchante, ils lui firent le récit de leur infortune. Le Lion parut touché de leur humiliation. Il s'éloigna volontairement à quelque distance, & leur laissa la liberté de boire. Le plus hardi ne balança point à s'approcher de l'étang, où il remplit son flacon, tandis que l'autre continuoit ses prieres. Ils passerent ensuite à la vûe du Lion, sans qu'il sit le moindre mouvement pour leur nuire; & le jour d'après, ils arriverent heureusement à Larathe.

La seconde avanture étoit arrivée à Florence. Un Lion du Grand Duc étant forti de la Ménagerie, entra dans la Ville, & ne manqua point d'y répandre de la clemence des Lions. beaucoup d'épouvante. Entre les fugitifs, il se trouva une semme qui portoit son enfant dans ses bras, & qui dans l'excès de sa crainte le laissa tomber. Le Lion s'en faisit, & pasoissoit prêt à le dévorer ; lorsque la mere, transportée du plus tendre mouvement de la nature, retourna sur ses pas, au mépris du danger, se jetta aux pieds du Lion, & lui demanda son enfant. Il la regarda fixement. Ses cris & ses pleurs semblerent le toucher. Enfin, il mit

l'enfant à terre, & se retira sans lui avoir fait le moindre mal (89).

Un autre Aureur ajoûte à ces deux histoires, que vers l'an 1614, deux Esclaves Chrétiens s'étant échappés la nuit de leur prison, dans l'espérance de se rendre à Mazagan, Place Portugaise, ils apperçurent près d'un arbre, sous lequel ils cherchoient à se cacher pendant le jour, un Lion, qui marcha comme eux lorsqu'il les vit marcher, qui s'arrêta lorsqu'il les vit arrêtés, enfin qui les suivit sans les perdre de vûe. Bien-tôt ils furent joints par quelques Cavaliers, qui avoient été détachés pour les poursuivre. Mais le Lion faisant face à leurs ennemis les obligea de se retirer. Ensuite ne cessant point de conduire ces malheureux Esclaves, il ne les quitta qu'à la vûe de Mazagan, & lorsqu'ils furent hors de danger (90),

Les François du Fort Saint-Louis avoient une belle Lionne, qu'ils gar- Lionne du Fort doient enchaînée pour l'envoyer en France. Cet animal fut atteint d'un mal Saint-Louis, à la machoire, qu'on prétend aussi dangereux pour son espece, que l'hydropisse de poirrine pour la race humaine. N'étant plus capable de manger, il fut bien-tôt réduit à l'extrêmité; & les gens du Fort, qui le crurent désesperé, lui ôterent sa chaîne & jetterent le corps dans un champ voisin. Il étoit dans cet état, lorsque le sieur Compagnon, Auteur (91) du Voyage de Bambuk, l'apperçut à son retour de la chasse. Ses yeux étoient fermés, sa gueule ouverte, & déja remplie de fourmies. Compagnon prit pitié de ce pauvre animal, & s'imaginant lui trouver quelque reste de vie, il lui lava le gozier avec de l'eau, & lui sit avaller un peu de lait. Un remede si simple eut des effets merveilleux. La Lionne sut rapportée au Fort. On en prit tant de soin qu'elle se rétablit par degrés. Mais n'oubliant pas à qui elle étoit redevable

NATURELLE.

Autre preuve

(89) Quelque opinion qu'on prenne de ces deux récits sur le témoignage de Labar, on remarquera sans doute que s'il est vrai, suivant le même Auteur, que le Lion craigne les femmes, celle - ci n'avoit pas besoin d'em-Tome III.

ployer la priere.

(90) Voyez la Lettre qui est à la fin du

Voyage de Frejus, p. 29.
(91) Voyez ci-dessus sa Relation.

d'un si grand service, elle conçut tant d'affection pour son bienfaiteur, qu'elle ne vouloit rien prendre que de sa main; & lorsqu'elle sut tout-à-sait guérie, elle le suivoit dans l'Isle, avec un cordon au cou, comme le chien le plus familier (92).

Le Lion est quelquefois effrayé.

Le hazard favorise quelquesois de foibles animaux jusqu'à leur donner de l'avantage sur le Lion. Tandis que le sieur Brue étoit Directeur de la Compagnie Françoise au Sénegal, on apporta dans l'Isle de Saint-Louis un troupeau entier de Chévres qu'on avoit acheté des Mores. Il y avoit dans le Fort un beau Lion, qu'on y nourrissoit soigneusement depuis plusieurs années. La vûe de ce terrible animal inspira tant de frayeur aux Chévres, qu'elles prirent toutes la fuite, à la réserve d'une seule, qui le regardant avec audace, fit un pas en arriere, & s'avança vers lui les cornes baissées. Chaque attaque, qui fut répetée plusieurs sois, jetta le Lion dans un tel désordre, que soit frayeur ou pitié, il se mit comme un Chien entre les jambes du Directeur, pour éviter un adversaire si incommode.

Animaux qui ne e lignent pas

On nomme quelques animaux qui ne craignent pas de mesurer leurs de le combattre. forces avec le Lion, tel que le Tigre & le Sanglier. L'Eléphant, quoique redourable par sa grosseur, devient souvent sa proie. En 1695 (63), dans un marais rempli de roseaux proche de Maroc, on trouva un Lion & un Sanglier expirans des blessures qu'ils avoient recues l'un de l'autre dans le même lieu. Les roseaux étoient abbatus aux environs & teints de leur sang (94).

Sa maniere d'attaquer.

L'attaque du Lion paroît toujours déliberée. Il ne s'avance pas directement vers sa proie; mais faisant un circuit, & rampant même pour s'approcher, il s'élance ensuite, lorsqu'il est à portée de fondre dessus d'un seul saur. Malgré cette férocité naturelle, les Lions s'apprivoisent facilement dans leur jeunesse. Il s'en trouve d'aussi doux & d'aussi caressans que des Chiens (95).

Maniere de le prendre.

La méthode ordinaire des Mores & des Négres pour prendre des Lions, est d'ouvrir dans la terre un grand trou qu'ils couvrent de branches & de feuilles, sur lesquelles ils laissent une piece de chair pour amorce. Lorsque l'animal est pris dans cette trappe, ils le tuent à coups de séches & de zagayes, & se nourrissent de sa chair pendant plusieurs jours (96).

Ulage de sa peau.

Les Mores employent la peau des Lions à se faire des couvertures de lits. En Europe on s'en sert pour les garnitures de selles & les sieges de carosse. Labat lui attribue une propriété remarquable; c'est celle d'éloigner les rats & les mites du lieu où elle est conservée. Il cite le témoignage de Paul Lucas, qui s'en étoit assuré par sa propre expérience.

Jackal, ou Chien fauvage, qui l'accompagne.

Quelques Voyageurs assurent que le Lion est ordinairement accompagné d'un autre animal, qui va pour lui à la chasse & qui lui rapporte sa proie. C'est une espece de Chien sauvage, que les Anglois nomment Jackal. Jobson observe qu'étant à l'ancre sur la Riviere de Gambra, lui & ses gens entendirent, pendant les ténébres, le bruit de cet animal, qui chassoit pour le Lion, & distinguerent une sorte de réponse, ou d'accueil, que le Lion lui

(92) Des Marchais, Voyage de Guinée,

p. 115. (93) ( ette histoire paroît encore prise de la Lettre qui est à la fin du Voyage de Frejus,

p. 46. Mais elle y est rapportée à l'année 1615-(94) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 30.

(95) Le Maire, p. 68. (96) Labar, Vol. II. p. 33. faisoit à son retour; de sorte qu'entre (97) les Anglois du Bâtiment, c'étoit un propos commun de se dire l'un à l'autre; allons au rivage pour tendre nos NATURELLE. devoirs au maître chasseur. Mais quoique Jobson fût homme sensé, on ne voit rien à recueillir d'une observation de cette nature.

Bosman assure que le Jackal ou le Chien sauvage est d'une férocité qui ne Description du Jackal & la face le céde qu'à celle du Tigre; qu'il dévore tout ce qui se présente, Hommes, cité, animaux, & fur tout les Vaches, les Chevaux & les Moutons; qu'au Fort d'Akra, sur la Côte d'or, il vient pendant la nuit jusques sous les murs; qu'il y enleve des Porcs, des Brebis, & qu'il pénétre quelquefois jusques dans l'étable; que pour détruire ces bêtes carnacieres, on a trouvé le moyen de difposer plusieurs susils bien chargés, de maniere qu'une corde qui sourient une piece de viande, ne peut être ébranlée sans faire partir trois ou quatre coups, qui mettent autant de balles dans la tête de l'animal. Ce piége manque rarement. En 1700, l'Auteur vit un Jackal qui avoit été tué dans le même lieu, & sa grosseur étoit celle d'un Mouton; mais il avoit les jambes plus longues & d'une épaisseur proportionnée. Son poil étoit court & marqueté, sa tête grosse & platte, avec des dents, dont la moindre étoit plus grosse que le doigt. Ses grisses n'étoient pas moins terribles; de sorte que toute sa force paroît consister dans ses griffes & ses dents.

Un de ces animaux étant entré pendant la nuit, près d'Akra, dans la cabane d'un Négre, enleva une fille, qu'il chargea sur son dos, en se servant d'une patte pour la tenir ferme dans cette situation, tandis qu'il marchoit légerement sur les trois autres. Mais les cris de sa proie ayant éveillé quelques Négres, elle fut délivrée par ceux qui se hâterent de la secourir. On ne lui trouva qu'une petite meurtrissure dans l'endroit où le Jackal l'avoit serrée de

**fa** patte (98).

Les Tigres, fur cette Côte d'Afrique, font de la taille d'un grand lévrier. On Tigres d'Afrique. prétend qu'ils sont beaucoup plus grands dans l'Abyssinie. Leur peau forme un spectacle agréable par la variété de ses taches & de ses couleurs. Le poil en est doux & luisant. Ils ont la tête semblable à celle du Chat, les yeux jaunes & féroces, le regard cruel & malin, les dents fort pointues, la langue aussi rude qu'une pierre, & les muscles fort longs. Tous leurs mouvemens font vifs & agiles, comme ceux du Chat. Ils ont la queue longue, converte d'un poil fort court, les jambes bien proportionnées, souples & fortes, & les pieds armés de griffes aigues. Ils sont très-voraces; & dans leur faim, ils attaquent avec beaucoup d'adresse des animaux beaucoup plus gros qu'eux, tels que l'Eléphant & le Taureau. Le Tigre d'Afrique est beaucoup plus féroce que ceux de l'Asie & de la nouvelle Espagne. Les Négres mangent sa chair, & la trouvent bonne.

Brue, après avoir employé toutes sortes de moyens pour adoucir la férocité d'un Tigre, qu'il avoit fait élever au Fort Saint-Louis, eut un jour la Tigre. curiosité d'éprouver comment un Porc seroit capable de se défendre contre cet animal. Il en prit un des plus forts, & le Tigre fut lâché contre lui. Après une courte escarmouche, le Porc se retira dans un angle des murs du Fort, où son ennemi fut long-tems sans pouvoir prendre sur lui le moindre avantage. Enfin se trouvant serré de plus près, il se mit à pousser des cris si fu-

(97) Jobson, p. 136.

(98) Bosman, p. 246 & suiv.

Nnij

rieux, que tout le troupeau de Porcs, qu'on avoit pris soin d'éloigner, accourut à ce bruit, sans que rien fût capable de l'arrêter; & tous ensemble, ils fondirent si brusquement sur le Tigre, qu'il n'eut pas d'autre ressource pour se mettre à couvert, que de sauter dans le fossé du Fort, où les Porcs n'oserent le suivre (99).

On a remarqué que les Tigres d'Afrique n'attaquent jamais les Blancs, c'est-à-dire les Européens, quoiqu'ils dévorent fort avidement les Négres. En général, ils sont plus cruels & plus voraces que les Lions. Lorsqu'ils sont pressés par la faim, ils entrent dans les Villages, ils enlevent le premier animal qu'ils rencontrent, à la vûe même des Habitans, qu'ils dévorent quelque-Difficulté de fois eux-mêmes. Il est difficile de se procurer des Tigres vivans, parce que les Négres les tirent avec des fléches empoisonnées, & que dans les piéges mêmes où ils trouvent quelquefois le moyen de les prendre, ils ne peuvent ou n'osent s'en saisir qu'après les avoir tués à coups de sléches. Un Tigre mortellement blessé ne laisse pas de fuir encore avec beaucoup de vîtesse, & n'expire ordinairement que dans sa fuite (1).

Multitude in-

croyable de ces

animaux.

prendre des Ti-

gres vivans.

Il se trouve, sur la Côte d'or, des Tigres aussi gros que des Buffles. On en distingue de quatre ou cinq sortes, dont la dissérence consiste dans leur grandeur, leur férocité, & la disposition de leurs taches. Le nombre de ces animaux est incroyable dans cette Contrée. Bosman ne put s'assurer si les Léopards & les Pantheres sont une espece de Tigres; mais les observations de Pline lui parurent si fausses dans la comparaison qu'il en fit souvent avec le témoignage de ses yeux, qu'il ne daigne pas le nommer. Les Négres distinguent les Tigres par plusieurs noms; mais il seroit difficile, suivant le même Auteur, de rendre ces expressions barbares en caracteres de l'Europe.

Leng farie.

Tous les Tigres, dit Bosman, sont des animaux enragés, qui donnent souvent des scenes fort tragiques. Ils n'épargnent ni les hommes ni les bêtes. Cependant, lorsqu'ils trouvent assez de bêtes pour rassasser leur faim, ils n'attaquent point les hommes; sans quoi le Pays de la Côte d'or seroit bientôt sans Habitans. Avec cette étrange férocité, on ne laisse pas de les apprivoiser dans leur jeunesse; & l'on en voit d'aussi familiers que les Chiens & les Chats de l'Europe (2). Bosman en vit six de cette espece à Elertina. Mais il observa que tôt ou tard ils reviennent à leur férocité, & qu'il ne faut jamais s'y fier fans précaution (3).

Témoignage de le Maire.

Le Tigre, dit (4) un autre Voyageur, est à peu près de la longueur & de la hauteur du Lévrier. Il est plus féroce que le Lion & se jette indifféremment sur les hommes & sur les bêtes. Les Négres en tuent un grand nombre à coups de fléches & de zagayes, dans la seule vûe de les dépouiller de leur peau. Jamais cet animal ne se rend, tandis qu'il lui reste un sousse de vie; & rarement meurt-il sans ôter la vie à quelqu'un de ceux qui le tuent.

Le Chat tigre.

Le Chattigre tire son nom de ses taches noires & blanches, qui lui donnent beaucoup de ressemblance avec le véritable Tigre. Il est de la forme des Chats de l'Europe, mais trois ou quatre fois plus gros, & naturellement

(99) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 37.

(3) Bolman, p. 245.

(4) Le Maire, p. 68. Voyez aussi la Plan-(1) Arthus, ubi sup. p. 78. (2) Bosman, description de la Guinée,

p. 245.

vorace. Il mange les rats, les souris, &c; & si l'on excepte la grosseur, il est

fort peu différent du Tigre (5).

Le Léopard est agile & cruel. Cependant il n'attaque jamais les hommes, à moins qu'il ne se trouve dans quelque lieu si étroit qu'il craigne de ne pouvoir s'échapper. Dans ces occasions, il se jette sur l'ennemi qu'il redoute, il lui déchire le visage avec ses griffes, il continue de lui arracher autant de chair qu'il en peut trouver, jusqu'à ce qu'il le voye mort & sans mouvement. Il porte aux Chiens une haine mortelle, & s'expose à tout pour dévorer ceux qu'il rencontre (6).

La Panthere d'Afrique est de l'espece des Léopards. Sa peau est marquetée de fort belles taches. Elle est vive & légere. Elle a la taille d'un Lévrier, la tête ronde, le gozier large, & les dents tranchantes. Son regard n'a rien de farouche; cependant elle est vorace, & sans cesse autour des Villages, pour furprendre les bestiaux ou la volaille. Il est rare qu'elle attaque les hommes &

les enfans (7). · Jobson raconte que les bords de la Gambra sont remplis de Léopards & de Pantheres, que les Négres tuent pour en vendre la peau aux Européens. On lui sit voir un jeune homme qui avoit été enlevé dans son enfance par Jeune Négre enune Panthere. Sa mere l'avoit laissé à sa porte, sur une natte, tandis qu'elle there, étoit allée puiser de l'eau à quelque fontaine. A son retour, découvrant l'animal, qui entraînoit tout à la fois la natte & l'enfant, elle poussa de grands cris qui attirerent plusieurs Négres au secours. Cependant le monstre continuoit de tuir avec sa proie, lorsqu'un heureux hazard fit glisser l'enfant de dessus la natte, & le rendit ainsi à ceux qui s'efforçoient inutilement de le secourir. La Panthere s'échappa, fans quitter la natte. Cet animal est si hardi, que dans l'obscurité, il s'approchoit quelquesois de la cabane que Jobson avoit fait élever fur le rivage. Un chien, qui faisoit la garde, rentroit alors avec les dernieres marques de frayeur, & se cachoit derriere le dos de ses Maîtres, qui étoient obligés d'allumer des feux pour effrayer le monstre à son tour (8).

Quelques Voyageurs mettent de la différence entre la Panthere & l'Ounce. Le Maire, qui les prend pour le même animal, prétend que c'est une es- l'Ounce, ce sont pece de Tigre, & le représente encore plus féroce. Il ajoûte que sa peau est beaucoup plus belle que celle du Tigre, quoiqu'elle soit mouchetée de même (9).

Les Loups ressemblent entiérement à ceux de France; mais ils sont un Loups. peu plus gros & beaucoup plus cruels.

(5) Ibid. (6) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 361. (8) Le Maire, ubi sup. p. 69.

(9) Ibid.

(7) Jobson, p. 138.

NATURELLE. Le Léopard.

La Panthere,

le même animal,



## CHAPITRE XVII.

Bêtes sauvages & privées.

§. I.

Eléphans, Buffles, Vaches sauvages, &c.

Description de l'Eléphant.

IL n'y a point d'animal terrestre qui puisse le disputer à l'Eléphant pour la grosseur. On en trouve peu au Nord du Sénegal; mais les Régions du Sud en sont remplies. S'il paroît que la matiere n'ait point été employée avec épargne dans la composition de cet animal, on ne peut pas dire que la nature ait pris autant de soin de sa forme. Sa tête est monstrueuse. Ses oreilles, quoique longues, larges & épaisses, ses yeux, quoique fort grands, paroissent d'une petitesse extrême dans cette masse d'énorme grosseur (10). Son nez est si épais & si long qu'il touche à terre. On l'appelle proboscide sou trompe. Il est charnu, nerveux, creusé en forme de tuyau, flexible, & d'une force si singuliere qu'il lui sert à briser ou à déraciner les petits arbres, à rompre les branches des plus gros, & à se frayer le passage dans les plus épaisses forêts. Il lui sert aussi à lever de terre sur son dos (11) les plus lourds fardeaux. C'est par ce canal qu'il respire & qu'il reçoir les odeurs. Le nez de l'Eléphant va toujours en diminuant depuis la têre jusqu'à l'extrêmité, où il se termine par un cartilage mobile, avec deux ouvertures, qu'il ferme à fon gré. Sans ce présent de la nature (12), il mourroit de faim; car il a le cou si épais & si roide, qu'il lui est impossible de le courber assez pour paître comme les autres animaux. Aussi périt-il bien-tôt, lorsqu'il est privé de cet utile instrument par quelque blessure. Sa bouche est placée au-dessous de sa trompe dans la plus basse partie de sa tête, & semble jointe à sa poitrine. Sa langue est d'une petitesse qui n'a point de proportion avec la masse du corps. Il n'a dans les deux machoires (13) que quatre dents pour broyer sa nourriture; mais la nature l'a fourni, pour sa défense, de deux autres dents qui sortent de la machoire superieure, & qui sont longues de plusieurs pieds. Il se sert furieusement de ces deux armes. Ce sont les dents qui s'achetent, & qui font mieux connues fous le nom d'Ivoire. Leur grosseur est proportionnée à l'âge de l'animal. La partie qui touche la machoire est creuse. Le reste est solide & sa tourne en pointe. Comme les Européens payent ces dents assez cher, c'est un motif qui arme continuellement les Négres contre l'Eléphant. Ils s'attroupent quelquefois pour cette chasse, avec leurs sléches & leurs zagayes. Mais leur méthode la plus commune est celle des fosses,

Ses dents.

(10) Voyez la Figure.

(12) Il s'en sert aussi facilement que nous

nous servons des doigts.

<sup>(11)</sup> Jannequin dit qu'un Eléphant porte avec sa trompe un gros canon l'espace d'une lieue.

<sup>(13)</sup> Celles de la machoire d'en-bas sont plus longues de deux doigts que celles d'enhaut. Voyez l'abregé des transactions Philosophiques, Vol. V. p. 121.

qu'ils creusent dans les bois, & qui leur réussissent d'autant mieux qu'on ne

peut guéres se tromper à la trace des Eléphans (14).

La chair de ces animaux est un mets délicieux pour les Négres, sur-tout lorsqu'elle commence à se corrompre. Un bon Eléphant en contient plus que mesure. quatre ou cinq Bœufs. La mesure ordinaire de ceux d'Afrique est de neuf ou dix pieds de long, sur onze ou douze de hauteur. On en distingue trois fortes; mais cette différence vient moins de leur forme que des lieux (15) qu'ils habitent. Les Eléphans qui se retirent dans les cantons déserts & montagneux sont plus farouches & plus adroits que les autres; ce qu'il faut sans doute attribuer à leur situation parmi les Tigres, les Lions, & quantité d'autres bêtes féroces. Ceux qui vivent dans les plaines sont moins intraitables. parce qu'ils sont accoutumés à la vûe des hommes. Ceux du Sénegal ne s'éloignant guéres des habitations & des terres cultivées, seroient encore plus familiers, si les fréquentes attaques des Négres ne les rendoient inquiets & défians. Cependant il n'arrive guéres qu'ils insultent les hommes, s'ils ne sont insultés les premiers.

Quoique la taille des Elépans fasse juger qu'ils doivent être pésans dans leur marche & qu'ils ont peu de legereté à la course, ils marchent & courent fort légerement. Leur pas ordinaire égale celui de l'homme le plus agile. Leur course est beaucoup plus prompte; mais il est rare de voir un Eléphant courir. Avec un ventre (16) pendant, un dos courbé, des jambes fort épaisses & des pieds de douze ou quinze pouces de diamétre, ils ne peuvent aimer beaucoup le mouvement. Leurs pieds sont couverts d'une peau dure & épaisse, qui s'étend jusqu'à l'extrêmité de leurs ongles. L'Eléphant d'Afrique est presque noir, comme ceux de l'Asie. Sa peau est dure & ridée, avec quelques poils longs & roides, qui sont répandus par intervalles & sans aucune continuité. Sa queue est longue & semblable à celle du Taureau, mais nue, à l'exception de quelques poils qui se rassemblent à l'extrêmité, & qui lui servent à se délivrer des mouches : secours d'ailleurs assez peu nécessaire, puisque sa pezu est à l'épreuve de la balle. On s'est persuadé faussement qu'il n'a Erreur vulgaire. point de jointure aux pieds, & qu'il lui est impossible par conséquent de se lever & de se coucher. Cette erreur vulgaire est détruite par le témoignage de tous les Voyageurs. Mais il a un défaut moins connu, qui est de se tourner difficilement de la droite à la gauche. Les Négres, qui l'ont reconnu par des expériences continuelles, en tirent beaucoup d'avantage pour l'attaquer en plain champ (17).

Quoique les Asiatiques ayent trouvé l'art de former leurs Eléphans pour la guerre & pour quantité d'autres usages, on n'a jamais (18) appris que les Négres en ayent tiré la même utilité; & si quelques Princes particuliers l'ont entrepris, comme on l'a vu dans l'exemple de Boh Jean, leur paresse ou d'autres obstacles les ont bien-tôt rebutés. Plusieurs Naturalistes assurent que les femelles de ces animaux portent leurs petits dix huit mois, d'autres, Autres opinions trente-fix : mais rien n'est plus incertain, & l'on ne peut esperer d'en être fausses ou dou-

NATURELLE.

Sa chair, sa

Son caractere,

Sa legereté-

<sup>(16)</sup> Quatre jambes qu'on prendroit pour

des colomnes; les pieds courts; ceux de de-

<sup>(14)</sup> Afrique Occidentale, Vol. III. p. 270. vant plus larges & plus ronds; voyez les transactions Philosophiques, ubi sup.

<sup>(17)</sup> Afrique Occidentale, ubi sup. p. 275-(18) Ibid. p. 281.

Sa nourriture.

jamais mieux informé, parce que les Eléphans privés ne produisent point. D'autres assurent aussi que les Eléphans voyent & marchent aussi-stôt qu'ils sont nés, & que les femelles les nourrissent de leur lait pendant sept ou huit ans ; simples conjectures , qui n'ont aucune autorité pour fondement.

L'Eléphant a peu d'embarras pour sa nourriture. Il se nourrit d'herbe, comme les Taureaux & les Vaches. Si l'herbe lui manque, il mange des feuilles & des branches d'arbres, des roseaux, des joncs, toutes sortes de fruits, de grains & de légumes. Dans une faim pressante, il mange quelquefois de la terre & des pierres; mais on a remarqué que cette nourriture lui cause bien-tôt la mort. D'ailleurs il souffre patiemment la faim, & l'on assure qu'il peut passer huit ou dix jours sans aucun aliment. Cependant il mange beaucoup lorsqu'il est dans l'abondance; témoins les dommages qu'il cause aux plantations des Négres. Un feul de ces animaux consume dans un jour ce qui suffiroit pour nourrir trente hommes pendant une semaine; sans compter les ravages qu'il fait avec ses pieds. Aussi les Négres n'épargnent-ils rien pour les éloigner de leurs champs. Ils y font la garde pendant le jour. Ils y allu-11 s'enivre dans ment des feux pendant la nuit. Le tabac enivre quelquefois les Eléphans, & leur fait faire des mouvemens fort comiques. Quelquefois leur yvresse va jusqu'à tomber endormis. Les Négres ne manquent point ces occasions de les tuer, & se vengent sur leur cadavre de tous les maux qu'ils en ont reçus. Les Eléphans boivent de l'eau; mais ils ne manquent jamais de la troubler auparavant avec les pieds.

les champs de ta-

Ses ennemis.

Ils ont quantité d'ennemis, qui les exposent à des combats fréquens, & dont ils deviennent fort souvent la proie. Le principal est le Rhinoceros; mais Labat prétend qu'il ne s'en trouve point (19) en Afrique, quoique Barbot assure (20) qu'on en voit sur le Sénegal. Les autres ennemis de l'Eléphant sont les Lions, les Tigres, & les Serpens, sans compter les Négres. Le plus redoutable est le Tigre; il saissit l'Eléphant par la trompe, & la déchire en pieces.

Les Eléphans s'attroupent ordinairement au nombre de cinquante ou soixante. On en rencontre souvent des troupeaux dans les bois; mais ils ne

nuisent à personne lorsqu'ils ne sont point attaqués (21).

Jobson rapporte qu'ils sont en si grand nombre au long de la Gambra, qu'on apperçoit de tous côtés leurs traces. Les roseaux & les bruyeres, où ils aiment à se retirer, laissent voir ordinairement la moitié de leur corps à dé-Erreur des Pein- couvert. Les deux dents qui nous donnent l'ivoire fortent de la machoire d'en-haur, quoique les Peintres (22) nous les représentent dans la situation opposée. C'est avec ces puissantes armes que les Eléphans arrachent les arbres. Mais il arrive quelquefois aussi qu'elles se brisent, & de là vient, suivant le même Auteur, qu'on trouve li souvent des fragmens d'ivoire dispersés dans les terres. Jobson accuse d'erreur ceux qui se sont imaginé que les Eléphans changent de dents, comme les Cerfs de cornes, & les Serpens de peau. Il cite sa propre expérience pour assurer que la chair de ces animaux est de fort bon goûr. Il ajoûte qu'ils sont aussi timides que les Daims; & si

Témoignage de Joblog.

(19) Ibid. p. 281.

(20) Kolben, dans sa Relation du Cap de Bonne-Espérance, dit qu'on y en voit aussi.

(21) Labat, Vol. III. p. 186.

(22) Jobson, p. 139.

legers à la course, qu'un Eléphant qu'il avoit blessé de trois coups de fusil, & qu'on trouva mort le jour d'après dans les bois, ne laissa pas de surpasser la NATURELLE. vîtesse des chevaux.

Le Maire conseille de ne jamais attaquer l'Eléphant dans un lieu (23) où il a la liberté de se tourner. Sa trompe est terrible, dit-il, & l'ennemi qu'il saisst dans sa fureur ne peut éviter d'être écrasé. La femelle, suivant le même Voyageur, porte souvent trois jeunes à la fois, & les nourrit avec de l'herbe & des feuilles. Il ajoûte que ces monstrueux animaux entrent souvent dans les Villages pendant la nuit, & que s'ils rencontrent quelques Négres ils ne passent pas moins tranquillement. Quelquesois, le hasard les faisant heurter contre les cabanes, ils les renversent comme une coquille de

noix (24).

Ils causent de furieux ravages au milieu des arbres fruitiers, sur-tout parmi Ravages des Eléles orangers & les bananiers. Ils mangent non-seulement les bananes, mais jusqu'à l'arbre qui les porte. Suivant Bosman, qui prétend l'avoir appris des Négres, l'Eléphant poursuit l'homme dans l'eau & lui cause du moins beaucoup de frayeur. Bosman en vit passer souvent près de lui quatre ou cinq, qui ne lui causerent aucun mal, mais que lui & ses compagnons n'oserent tirer, parce qu'il est très-difficile de les blesser mortellement, à moins qu'ils ne foient frappés entre les yeux & les oreilles : encore la balle doit-elle être de fer; car la peau de l'Eléphant résiste au plomb comme un mur; & contre l'endroit même que le fer perce, une balle de plomb tombe entiérement applatie.

Les Négres assurent que jamais l'Eléphant n'insulte les passans dans un bois;

mais que s'il est tiré & manqué, il devient furieux (25).

Au mois de Décembre 1700, à six heures du matin, un Eléphant (26) s'approcha de Mina, sur la Côte d'or, marchant à pas mesurés au long du ri- Eléphant de Mivage, sous le Mont de Saint Jago. Quelques Négres allerent au-devant de lui sans armes, pour le tromper par des apparences tranquilles. Il se laissa environner sans désiance, & continua de marcher au milieu d'eux. Un Officier Hollandois, qui s'étoir placé sur la pente du Mont, le tira d'assez près, & le blessa au-dessus de l'œil. Cette insulte ne fit pas doubler le pas au fier animal. Il continua de marcher, les oreilles levées, en paroissant faire seu-Jement quelques menaces aux Négres, qui continuoient de le suivre, mais entre les arbres qui bordoient la route. Il s'avança jusqu'au jardin Hollandois, & s'y arrêta. Le Directeur Général, accompagné de l'Auteur, & d'un grand nombre de Facteurs & de Domestiques, se rendit au jardin, & le trouva au milieu des cocotiers, dont il avoit déja brifé neuf ou dix, avec la même facilité qu'un homme auroit à renverser un enfant. On lui tira aussi-tôt plus de cent balles, qui le firent saigner comme un Bœuf qu'on auroit égorgé. Cependant il demeura sur ses jambes, sans s'émouvoir. La confiance qu'on prit à cette tranquillité couta cher au Négre du Directeur. S'étant imaginé qu'il pouvoit badiner avec un animal si doux, il s'approcha de lui par derrie-

Histoire d'a

(23) Le Maire, p. 68, (24) Le Maire, ibid.

(25) Un Négre, dit-il, près d'Axim fur la

Côte d'or, ayant tiré & manqué un Eléphant, Tome III.

l'animal fondit furieusement sur lui, & le mit en pieces lui & son fusil. Bosman, p. 118,

(26) Bosman; p. 242.

re, & lui prit la queue. Mais l'Eléphant punit sa hardiesse d'un coup de trompe, & l'attirant à lui il le foula deux ou trois fois sous ses pieds. Ensuire, comme s'il n'eût point été satisfait de cette vengeance, il lui fit dans le corps. avec ses dents, deux trous où le poing d'un homme auroit pû passer. Après lui avoir ôté la vie, il tourna la tête d'un autre côté, sans marquer d'attention pour le cadavre; & deux autres Négres s'étant avancés pour l'emporter, il leur laissa faire tranquillement cet office.

Il passa plus d'une heure dans le jardin, jettant les yeux sur les Hollandois, qui étoient à couvert sous des arbres, à quinze ou seize pas de lui. Enfin la crainte d'être forcés dans cette retraite leur fit prendre le parti de se retirer; heureux de n'être pas poursuivis hors du jardin par l'animal, contre lequel ils n'auroient pû trouver la moindre ressource. Ils avoient à se reprocher de n'avoir point apporté d'autre poudre & d'autres balles que la charge de leurs fusils. Mais le hasard conduisit l'Eléphant par une autre porte, qu'il renversa dans son passage, quoiqu'elle fût d'une double brique. Il ne sortit pas néanmoins par cette ouverture; mais forçant la haye du jardin, il gagna lentement la Riviere, pour laver le fang dont il étoit couvert, ou pour se rafraîchir. Ensuite retournant vers quelques arbres, il y brisa plusieurs tuiaux d'un aqueduc, & quelques planches destinées à la construction d'une Barque. Les Hollandois avoient eu le tems de se rassembler avec des munitions. Ils renouvellerent leur décharge & le firent tomber à force de coups. Sa trompe, qui fut coupée aussi-tôt, étoit si dure & si épaisse, qu'il fallut plus de trente coups pour la féparer du corps. Cette opération dut être fort douloureuse pour l'Eléphant, car après avoir essuyé tant de balles sans pousser un seul cri, il fe mit à rugir de toute sa force. On le laissa expirer sous un arbre, où il s'étoit traîné avec beaucoup de peine; ce qui confirme l'opinion établie parmi les Négres, que les Eléphans, à l'approche de leur mort, se retirent, s'ils le peuvent, sous un arbre ou dans un bois-

Aussi-tôt qu'il fut mort, les Négres tomberent en foule sur son cadavre, & couperent autant de chair qu'ils en purent emporter. On trouva que d'un si grand nombre de coups, il en avoir reçu peu de mortels. Quantité de La peaude l'E- balles étoient restées entre la peau & les os. D'autres n'ayant pû pénétrer preuve des petites qu'une partie de la peau s'y trouvoient encore nichées. Mais la plûpart étoient tombées applaties. Quoique Bosman conclue delà qu'elles doivent être de fer, il y a beaucoup d'apparence que celles des Hollandois évoient trop perites, & n'avoient pas d'autre défaut, puisqu'on a l'exemple d'un Anglois, qui tirant un Elépant de son canot, sur le bord de la Gambra, le tua d'une seule balle de plomb. Quoiqu'il en soir, l'Auteur esfrayé de cette avanture, prit la réfolution de n'approcher jamais d'aucun Eléphant, & donne le même

confeil (27) à ceux qui aiment leur fûreté.

L'Eléphant n'est pas moins admirable par sa docilité que par sa grosseur. Il vit l'espace de cent cinquante ans. Sa couleur s'embellit en vieillissant. ne anche ma- Les Négres en prennent un grand nombre en creulant de profondes fosses dans les lieux que ces animaux fréquentent, & les couvrant de branches & de feuilles d'arbres. L'Eléphant se précipite dans le piège, où il est bien-tôt assominé avec toutes sortes d'armes & d'instrumens. Le corps est partagé entre

niere les Negres le premient.

(17) Barbot, p. 31%.

les Chasseurs, & la peau leur sert à couvrir leurs bancs & leurs chaises. Ils font présent de la queue au Roi, qui l'employe pour chasser les mouches (28).

Le Buffle, Sa

Le Buffle est un autre animal des mêmes Contrées. Il est plus (29) gros que le Bœuf. Son poil est noir, court, & fort rude, mais si clair qu'on découvre aisément la peau. Elle est brune & poreuse. La tête du Bussle est perite à proportion du corps, maigre & pendante. Ses cornes sont longues, noires, courbées, avec la pointe ordinairement tournée en dedans. Il est dangereux, sur-tout dans sa colere, & lorsqu'il est irrité par quelque insulte. Comme sa course est fort prompte, s'il atteint la personne qu'il poursuit, il la foule aux pieds, il l'écrase, jusqu'à ce qu'il ne lui trouve plus de respiration. Plusieurs Négres ont échappé à sa fureur en se contraignant long-tems (30) pour retenir leur haleine. Il a les yeux grands & le regard terrible, les jambes courtes, le pied ferme dans son assiete; son mugissement est capable d'effrayer. Il mange peu & travaille beaucoup. On s'en fert en Italie pour labourer la terre & pour tirer les voitures. Son tempérament est si chaud, qu'au milieu même de l'hiver, il cherche l'eau & s'y plaît toujours. Sa chair est coriasse & peu estimée; ce qui n'empêche pas qu'elle ne se vende dans les Boucheries de Rome (31). Bosman trouve beaucoup de ressemblance entre le Buffle & l'Eléphant, Cet animal est rare, dit -il, dans la Guinée. A peine s'y en voit-il un dans l'espace de trois ou quatre ans. Bosman trouve que la chair en est bonne. Il ne croit pas le Ruffle assez leger pour égaler un homme à la course; mais à son avis il faudroit s'y sier moins dans l'eau; apparemment parce qu'il est fort prompt à la nage. Sa couleur, suivant le même témoin, est d'un brun foncé. On prétend (32) qu'il contresait le gémissement d'un homme en pleurs, & qu'il employe d'autres artifices pour surprendre les Négres; mais Bosman traite ces récits de fables,

Dans plusieurs parties du Continent, sur-tout dans les bois & les monta- Vaches sauvages; gnes, on voit des Vaches sauvages, qui craignent beaucoup l'approche des hommes. Elles sont ordinairement de couleur brune, avec de petites cornes noires & pointues. Elles multiplient prodigieusement, & le nombre en seroit infini si les Européens & les Négres ne leur faisoient sans cesse la

guerre (33).

Jobson nous apprend qu'outre les Bussles, on trouve quantité de gros San- Sangliers de la Gambra & du gliers sur la Gambra. Leur couleur est un bleu foncé. Ils sont armés de larges sénegal. défenses, & fournis d'une longue queue touffue, qu'ils tiennent presque toujours levée. Les Habitans parlent beaucoup de leur hardiesse & de leur térocité. Ils les tuent pour prendre leur peau, qu'ils apportent aux Comptoirs Anglois. Jobson en vit une de quatorze pieds de longueur, brune, & rayée de blanc (34).

Le Maire observe qu'aux environs du Cap-Verd les bêtes fauves sont en fort grand nombre. Il mer dans ce nombre les Sangliers, les Chévres, &

(23) Arthus, ubi sup. p. 77.

(29) Barbot dit que les Négres du Cap-Monte mangent la chair du Buffle.

(30) On raconte la même chose du Taureau fauvage.

(31) Labat, ubi sup. p. 360.

(32) Jobson, p. 143.

(33) Le Maire, p. 171.

(34) Jobson, ubisup.

Sangliers de la

les Lievres; mais il regrettoit de n'avoir vû aucun Cerf du Pays. Ils ont la tête aussi belle qu'en France, avec cette dissérence, que leurs cornes ressemblent à celles des Chévres Suisses, excepté seulement (35) qu'elles sont plus droites. La chair des Sangliers du Sénegal est plus blanche que celle des Sangliers d'Europe, mais (36) fort inférieure pour le goût.

#### 6. II.

Antilopes, Cerfs, Biches, Capiverds, Singes, Champaniz, Civettes, Chevaux, Boufs, Moutons, &c.

Description de 1'A tilope ou de la Gazelle.

N trouve sur le Sénegal & sur la Gambra de grands troupeaux de Gazelles ou d'Antilopes. Cet animal a la tête, la queue & le poil du Chameau, le corps de la Biche, & le cri des Chévres. Par les jambes, qu'il a plus courtes par devant que par derriere, il ressemble au Liévre. Aussi a-t-il plus de facilité à monter qu'à descendre. Dans un terrain uni, sa légereté est médiocre. Il tient les oreilles levées au moindre bruit. Ses cornes sont droites; mais à un pouce de la pointe elles se tournent en dedans. Il est d'un naturel doux, qui s'apprivoise aisément. Autour de l'œil, il a un cercle noir comme le Chameau.

Cerfs & Biches. Maniere dont les

Les Cerfs & les Biches ne sont pas moins communs dans le même Pays. Régres les ment. Ils viennent en troupeaux fort nombreux des Régions qui sont au Nord du Sénegal, pour chercher des pâturages au Sud de cette Riviere. Les Négres leur font payer ce secours bien cher. Ils attendent que l'herbe commence à sécher, ce qui arrive au mois de Mars ou d'Avril; & mettant le feu à ces especes de forêts, ils contraignent tous les animaux dont elles sont remplies de gagner le bord de la Riviere pour se sauver à la nage. Là, d'autres Négres les attendent en grand nombre, & ne manquent pas d'en faire une sanglante boucherie. Ils font sécher la chair après l'avoir salée, & vendent les peaux aux Européens (37).

Animal de la Gambra, qui n'a qu'une corne.

Sur le rapport des Négres de la Gambra, Jobson dit qu'il y a dans leur Pays une bête de la taille & de la couleur du Daim, avec (38) une seule corne, de la longueur du bras. Il observe qu'à juger de cet animal par la description des Négres, il ne ressemble point à la Licorne, telle qu'on la peint en Europe; mais peut-être les Négres ne s'en formoient-ils l'idée que parce qu'il la leur faisoit naître par ses questions. Le Maire nous dit à la vérité qu'il (39) fe trouve des Rhinoceros dans le même Pays; mais il confesse qu'il n'en a jamais vii.

Animal fingulier du Cap Verd.

Près du Cap-Verd, on voit un animal fort remarquable (40), qui a le corps d'un Chien, les pieds d'un Daim, mais beaucoup plus grands, le museau d'une taupe, & qui se nourrit de fourmis.

Capiverd ou Bomba.

Parmi les Sereres, qui sont voisins du même Cap, on trouve un autre

(35) Voyez la Figure.

(36) Jobson, p. 146. Labat, Vol. II. p. 42.

(37) Labat, Vol. II. p. 42.

(38) Jobson, p. 146. (39) Le Maire, p. 70.

(40) Barbot, p. 28.

animal que les Habitans nomment Bomba & les Européens (41) Capiverd. Il est fort connu au Bresil. On en voit d'aussi gros qu'un Porc d'un an. Son poil est blanchâtre, court, menu & roide. Ses pieds sont armés d'ongles fort pointues, qui lui servent à monter sur les arbres & à descendre. Il s'y assit sur les branches & mange le fruit. Sa tête ressemble beaucoup (42) à celle de l'Ours. Ses yeux sont petits, mais vifs; son gozier fort large, & ses dents pointues. Il est amphibie, jusqu'à vivre aussi facilement dans l'eau que sur terre. Les Négres lui font ordinairement la guerre, & mangent sa chair, qu'ils trouvent excellente (43).

Différentes ef-

HISTOIRE

NATURELLE.

Les Singes, de différentes especes, sont innombrables au long de la Gambra. Ils paroissent en troupes de trois ou quatre mille, rassemblés chacun peces de Singes. dans leur espece. On prétend qu'ils forment des Républiques où la subordination est fort bien observée; qu'ils voyagent en bon ordre, sous certains chefs, qui sont de la plus grosse espece; que les semelles portent leurs petits sous le ventre quand elles n'en ont qu'un, mais que si elles en ont deux, elles chargent le fecond sur le dos; & que leur arriere-garde est toujours composée d'un certain nombre des plus gros. Il est certain qu'ils sont d'une hardiesse extrême. Jobson, voyageant sur la Riviere, étoit surpris de leur témérité à se présenter sur les arbres, à secouer les branches, & à menacer les Anglois avec des cris confus, comme s'ils eussent été fort offensés de les voir. Pendant la nuit, on entendoit quantité de voix, qui sembloient parler toutes ensemble, & qu'une voix plus forte, qui prenoit le dessus, reduisoit ensuite au silence. Jobson remarqua aussi, dans quelques endroits fréquentés par ces animaux, une forte d'habitation composée de branches entrelassées, qui pouvoient servir du moins à les garantir de l'ardeur du Soleil. Les Négres mangent fort avidement la chair des Singes (44).

Le Maire distingue plusieurs especes de Singes au long du Sénegal & des Côtes. Il appelle Guinous ceux qui ont la queue fort longue, & Magots ceux qui sont absolument sans queue. Mais il n'en vit aucun de la seconde espece. Ceux de la premiere sont par-tout en grand nombre, & paroissent de trois fortes; l'une petite, qui est peu nuisible, & qui s'appellent Bewailers ou Pleureurs, parce que leur cri ressemble à celui des enfans; les deux autres sortes, à peu près de la taille des Magots. Ils ont non-seulement des mains & des pieds, mais quelque chose dans les gestes & dans la contenance qui ressemble beaucoup à la figure humaine. Les Négres (45) sont persuadés que ces Opinion que les Singes peuvent parler comme les hommes, mais qu'ils s'obstinent à se taire, Singes. dans la crainte qu'on ne les force au travail. Ils ne sont proptes qu'à mordre & à déchirer. Aussi les Négres du Sénegal, qui voyent les François rechercher ces animaux, leur apportent des rats en cage, en les assurant qu'ils sont

plus méchans encore & qu'ils mordent mieux que les Singes.

On ne peut s'imaginer les ravages que ces pernicieux animaux causent dans les champs des Négres, lorsque le miller, le riz & les autres grains sont Singes.

Moisson des

(41) Voyez ci-dessus, Livre I de ce Vo- Sud, page 127.

(42) Froger dit qu'il a la tête d'un Liévre, le corps d'un Porc, le poil épais & couleur de cendre, sans queue. Voyage à la Mer du

(43) Labat, Vol. IV. p. 168.

(44) Jobson, p. 145.

(45) Jobson, p. 143. Barbot dit la même choie.

Oo iij

dans leur maturité. Ils se joignent quarante ou cinquante, pour entrer dans un Lugan. Un des plus vieux se place en sentinelle au sommet de quelque arbre, tandis que les autres font la moisson. S'il apperçoit quelque Négre, il se met à pousser des cris furieux. Toute la troupe avertie par ce signal se retire avec son butin, en sautant de branche en branche avec une merveilleuse agilité. Les femelles chargées de leurs petits (46) n'en sont pas moins legeres. Froger ajoûte que les Singes enlevent souvent de jeunes filles de huir ou neuf ans, & qu'il est fort difficile de les délivrer d'entre leurs mains. Ils les transportent, dit-il (47), sur des arbres d'une grande hauteur. La vengeance des Négres contre ces cruels ennemis, est d'en tuer un grand nombre & de manger seur chair. Les jeunes s'apprivoisent aisément. La plus sûre méthode pour les prendre est de les blesser au visage, parce qu'y portant les mains dans le premier sentiment de la douleur, ils lâchent la branche qui les soutient, & tombent ordinairement au pied de l'arbre. On s'engageroit dans un détail infini si l'on vouloit décrire toutes les différentes especes de Singes qui se trouvent depuis Arguim jusqu'à Sierra-Léona. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'elles ne se mêlent point (48), & qu'on n'en voit jamais de deux sortes dans le même quartier.

Singes des hois

Ceux qui ne quittent point les bois sont ou gris, ou blancs, ou marquetés de gris, de blanc & de rouge. Ils ont le visage noir, mais les extrêmités de la joue blanche, & une perite barbe pointue au bas du menton. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus laids, & dont la figure est même effrayante. Les Négres les mangent sans distinction (49), & regardent cette chair comme un de leurs meilleurs mets. Les uns la préparent avec du riz; d'autres la font sécher & fumer comme nos jambons. Mais la seule vûe de ce misérable aliment souleve le cœur aux Européens (50).

Singe fort his deux.

On connoît une autre espece de Singes que les Portugais nomment Elselvago ou le sauvage, & les Négres Quoja vorau. Il a cinq pieds de longueur. Sa figure est hideuse. Il a la tête, le corps, & les bras d'une grosseur extraordinaire. Mais il est docile. On lui fait apprendre à marcher droit sur ses pieds, à porter de l'eau dans un bassin sur sa tête & à rendre d'autres Sa méchanceté, fervices (51). Sans éducation, il est si méchant & si fort qu'il attaque un homme, le renverse, lui arrache les yeux ou lui fait quelque autre mal. Ces Singes se battent entr'eux. Ils mettent en pieces, avec leurs dents & leurs ongles, les filers les plus forts. Aussi ne peut-on les prendre que dans leur jeunesse. Ils ont la face (52) & les oreilles de l'homme, mais le nez fort plat, Leurs femelles ont la gorge pleine comme les femmes & le ventre rond, avec le nombril fort enfoncé. Les jointures du bras & de la main, les jambes & le talon ont une parfaite ressemblance (53) avec les nôtres. Ils marchent souvent droit sans avoir été instruits, & portent d'un lieu à l'autre des fardeaux fort pélans (54).

(46) Le Maire, p. 70.

(47) Froger, ubi sup. p. 45. (48) Labat, Vol. III. p. 301.

(49) Barbot, p. 133.

(50) Les Matelots mêmes refusent d'y touther, dit Jobson, en arrivant de la mer.

(51) C'est l'Oran Utang de Borneo & de

Java, on le Champaniz. On en a vû un depuis peu en Angleterre.

(52) On a lû ci dessus la même chose du

(53) C'est-à-dire, qu'ils paroissent tels lors? qu'ils sont debout.

(54) Barbot, p. 115.

Jobson rend témoignage qu'il se trouve des Porc-épis & des Civettes sur la Gambra, & que ces deux especes d'animaux font une guerre (55) cruelle NATURELLE. à la volaille. Les Civettes, ou les Chats musqués, sont en grand nombre entre le Sénegal & le Mont Atlas, aussi-bien que dans le Royaume (56) de Civettes. Nathia, près de l'Abyssinie, & dans celui de Quoja, au-dessus de Sierra-Léona. Les Voyageurs ne s'accordent point dans la description de cet animal. Quelques - uns l'ont pris pour l'Hyene. D'autres le nomment Civette (57), & Différentes opid'autres Chat musqué. Ce dernier nom paroît d'autant moins juste, qu'à la vette. réserve des oreilles, & de quelques poils qui se présentent comme des moustaches, la Civette n'a rien de semblable au Chat. Thevenot, qui en avoit vû plusieurs, la représente de la grosseur d'un Chien ordinaire. Il lui donne un museau pointu, de petits yeux & de petites oreilles, des moustaches comme celles du Chat, une peau marquetée de blanc & de noir, entremêlée de quelques rayes jaunes, une queue longue & touffue (58) comme celle du Renard. Il la représente farouche, vorace, cruelle. Ses morsures, dit-il, sont fort dangereuses. On prend les Civettes au piège & dans des trappes. On les garde dans des cages de bois, & pour nourriture on leur donne de la chair crue bien hachée.

Dapper qui en fait à peu près la même description, ajoûte que leurs jambes sont couvertes de longs poils noirs; que leurs pieds sont composés de Dapper. cinq griffes, avec des éperons noirs fort droits & fort aigus, & qu'à l'exception de quelque partie de la tête, elles ressemblent à nos grands Chiens, de l'espece qu'on appelle Matins, plus qu'à tout autre animal. Pomet, qui en avoit une (59), assure qu'elles ressemblent au Pole-cat ou Chasouin d'Espagne, & dans sa Planche néanmoins il leur donne la figure du Renard. Brue, qui en avoit vû un grand nombre, dit comme Dapper, qu'elles ressemblent à nos grands Chiens de basse-cour, & que par la tête elles tiennent du Chat & du Renard.

Description de

Le prix de cet animal confiste dans une matiere épaisse & huileuse qui se Saproductions ramasse dans une petite bourse. Les mâles l'ont entre le scrotum & le penis. & les femelles entre le pudendum & l'anus. On a du moins de fortes raisons pour croire que ce petit sac, dans les femelles, est situé près de l'anus. Il est profond d'environ trois doigts, & large de deux & demi. Il contient plusieurs glandes qui renferment la matiere odoriferante, qu'on fait sortir en le pressant. Pour la tirer, on agite l'animal avec un baton, jusqu'à ce qu'il se retire dans un coin de sa cage. On lui saisst la queue, qu'on tire assez sort au travers des barreaux. L'animal se roidit, en pressant la cage de ses deux pieds de derriere. On le prend dans cette posture, pour lui passer au-dessous du ventre un baton qui le rend immobile. Il est aisé alors de faire entrer une petite cuilliere dans l'ouverture du sac, & pressant un peu la membrane on en fait sortir le muse qu'il contient (60).

Où le Muse est

(55) Jobson, p. 139.

(56) Voyages de Thevenot, Part. I.p. 232. II. p. 18.

(57, Voyez la Figure. Barbot dit comme un

(58) L'Isle de Sokotra en est remplie. Elles me s'y vendent que sept schellings.

(59) Pomer, Histoire des Drogues, Part,

(60) Barbot veut que la cuilliere soit d'étain ou de plomb, de peur qu'elle ne blesse les parties , p. 116,

Cette opération ne se renouvelle pas tous les jours, parce que la matiere n'est pas assez abondante, sur tout lorsque l'animal est rensermé. On y revient seulement une sois en deux ou trois jours, & l'on tire chaque sois une dragme & demie de musc, ou deux dragmes au plus. Dans les premiers momens il est d'un blanc grisarre; mais il prend bien-tôt une couleur plus brune. L'odeur en est douce & agréable à quelque distance, mais trop sorte de près, & capable même de nuire à la tête. Aussi les Parsumeurs sont-ils obligés de l'adoucir par des mélanges.

Civettes de Hollande. On voit quantité de ces animaux en Hollande, & c'est delà que la plus grande partie du musc passe en France & en Angleterre. On nourrit la Civette d'œuss & de lait; ce qui rend le musc beaucoup plus blanc que celui d'Afrique & d'Asse, où (61) elle ne vit que de chair. Au Caire comme en Hollande, ce sont les Juiss qui se mêlent particuliérement de ce commerce. On connoît les propriétés du musc. Il entre dans la composition de plusieurs médecines (62).

Civertes de Guinée, eltimées les meilleures. Les Portugais nomment la Civette Kato de agali, & les Ethiopiens Kankan. Elle est fort commune sur la Côte d'or, & dans plusieurs Régions de l'Inde; mais elle n'égale nulle part celle de la Guinée, que les Négres nomment Kastor. Les Portugais du Pays en tirent un profit considérable. Ils envoyent l'agali ou le muse, bien nettoyé, dans des bouteilles de verre, à Lisbonne & dans d'autres lieux, où il se vend fort bien. Mais il n'est pas aisé de nourrir ces animaux. Outre qu'ils sont extrêmement farouches & que leurs morsures sont dangereuses, la dépense de leur entretien est considérable, car on ne les nourrit en Guinée que de Volaille, de Pigeons & d'autres Oiseaux. Leur forme, suivant Arthus, est celle du Renard, excepté la queue qui ressemble à celle du Chat. Leur peau est marquetée comme celle du Léopard. On les prend ordinairement en Eté, lorsque les bois sont couverts de seuilles. Le mâle est préseré à la semelle, & le muse des plus farouches est le plus estimé (63).

Témoignage de Polinan, Suivant Bosman, le même Pays produit trois ou quatre sortes de Chats sauvages. La Civette, dit-il, en est un. On l'apporte à vendre lorsqu'elle est encore sort jeune, & son prix ordinaire est de huit ou neuf schellings. On a beaucoup d'embarras à l'élever. La premiere nourriture qu'on lui donne est de la bouillie de millet, avec un peu de chair ou de poisson. Elle produit la matiere odorisérante de sort bonne heure; mais c'est toujours celle du mâle qu'on estime le plus, parce que l'urine des semelles tombant nécessairement dans leur petit sac en altere un peu la qualité (64).

Liévres & Lapins. Les Liévres & les Lapins des mêmes contrées ressemblent entiérement à ceux de l'Europe, & n'y sont pas moins en abondance.

Chevaur.

Les Mores & les Négres qui vivent entre le Sénegal & la Gambra, sont fort bien pourvus de Chevaux. On voit aux Seigneurs du Pays des Barbes

(61) Barbot dit que le meilleur aliment est la chair crue, & sur-tout les intestins de la volaille. Le Docteur Stibbs observe que la Civette vit un mois entier sans boire. & qu'elle rend plus de musc lorsqu'elle est nourrie avec du poisson. Elle mine beaucoup. comme les Lapins. Voyez les Transactions Philosophiques, Nº 36. p. 704.

(62) Labat, Vol. II. p. 105. (63) Arthus, ubi up. p. 80.

(64) Bolman, p. 151,

d'una

d'une beauté extraordinaire & d'un grand prix. Les Mores entendent parfairement ce commerce. Au lieu d'avoine, ils nourrissent leurs Chevaux NATURELLE. avec de l'herbe & du mais broyé. S'ils veulent les engraisser, ils réduisent le mais en farine, dans laquelle ils mêlent du lait. Ils les font boire rarement. Le grand défaut de leurs Chevaux, est de n'avoir pas de bouche. En 1697, le Siratick, ou le Roi des Foulis, avoit pour son propre usage quelques Barbes (65) d'une beauté admirable, dont chacun étoit estimé quinze Esclaves. En 1734, Bumey Haman Seaka, frere du Roi de Barsalli, avoit un beau Cheval, d'un blanc de lait (66), haut de seize paulmes, la queue & les crins traînant jusqu'à terre.

Jobson, Moore & Labat, rendent également témoignage que les Régions du Sénegal & de la Gambra produisent beaucoup d'Anes. Toutes sortes de bestiaux y sont dans la même abondance. Les Bœufs y sont gros, robustes, Bœufs & Vaches, gras & de très bon goût. Les Vaches sont petites, mais charnues & fortes. Elles donnent beaucoup de lait; & dans plusieurs cantons elles servent de monture. A Bissao, elles tiennent lieu de Chevaux, & leur pas est fort doux. Le nombre en doit paroître incroyable, quand on confidere la multitude de cuirs qui fort de ce Pays, & combien ils sont à bon marché. Le Roi de Baol, plus connu sous le titre de Tin, en a cinq mille dans ses troupeaux. Les bois en sont remplis. On les rencontre au nombre de trois ou quatre cens, gardées par un Négre, qui les ramene le soir dans un enclos voisin de l'habitation, pour les mettre à couvert des bêtes féroces. La Nation des Foulis est la plus entendue pour l'entretien des bestiaux. Le lait qu'ils en tirent est doux & de bon goûr. Un Bœuf gras se vend deux pieces de huir en marchandises de l'Europe, & les Vaches beaucoup moins (67).

Les Moutons sont aussi en très grand nombre. On en distingue deux sortes; les uns couverts de laine comme ceux de l'Europe, mais avec des queues si grosses, si grasses & si pésantes, que les Bergers sont obligés de les sourenir sur une espece de petit chariot, pour aider l'animal à marcher. Lorsqu'on les a déchargées de leur graisse extérieure, elles passent pour un aliment fort délicat. Les Moutons de la feconde sorte sont revêtus de poil comme les Chévres. Ils sont plus gros, plus forts & plus gras que les premiers. Quelquesuns ont jusqu'à six cornes, de dissérentes formes. Leur chair est tendre & de

bon gout.

Quelques Voyageurs confondent cette derniere espece avec les Chévres, qui sont aussi fort nombreuses dans les mêmes Pays, sur-tout au Sud de la Gambra, & dans les Isles des Bissagos où l'on ne voit pas de Moutons. Les Chévres d'Afrique sont peu dissérentes de celles de l'Europe; mais la chair en est plus agéable. Outre les Chévres communes, les bords du Sénegal en produisent une espece qui a la peau noire & unie, & qui est fort estimée des Négres.

Les Chiens sont ici fort laids, la plûpart sans poil, avec des oreilles de Chiens sort hi-Renard. Ils n'aboyent jamais. Leur cri est un véritable heurlement; & les en mangent la Chiens étrangers qu'on amene dans le Pays prennent peu à peu la même voix. chair.

Moutons de

Chévres.

<sup>(65)</sup> Labat, Vol. III. p. 60 108, & 137.

<sup>(66)</sup> Moore, p. 214. (67) Labat, Vol. II. p. 189 & 277. Vol. Tome III.

III. p. 241. & Vol. V. p. 121. Voyez austi Barbot, p. 28.

298

HISTOIRE NATURELLE. Les Négres mangent leur chair, & la préferent même à celle de tout autre animal; mais ils n'appoitent aucun soin pour les faire multiplier (68).

(68) Labat, Vol. V. p. 75. Moore 141, & Barbor, p. 84.

### CHAPITRE XVIII.

# Insectes & Reptiles.

Guana, Lezard, Cameleon, Sauterelles, Mosquites, Fourmis, Abeilles, Grenouilles, Scorpions, Vers, &c.

Description du T E Guana, qui est une espece de Lézard, est fort commun sur le Sénegal \_& la Gambra. Il ressemble au Crocodile (69), mais il est beaucoup plus petit, & sa grandeur est rarement de plus d'une aune. Les Négres le mangent. Plusieurs Européens, qui en ont fait l'essai, le trouvent (70) aussi bon que le Lapin. Barbot rapporte que non seulement cer animal fréquente les Kombers ou les hutes des Négres, mais qu'il leur est fort incommode pendant la nuir, & que dans leur sommeil il prend plaisir à leur passer sur le visage (71). Pendant le séjour que Brue sit à Kayor sur le Sénegal, on lui sit voir un Guana long de trois pieds depuis le museau jusqu'à la queue, qui avoit encore deux pieds de plus. Sa peau étoit couverte de petites écailles de différentes couleurs, jaunes, vertes & noires, si vives qu'elles paroissoient colorées d'un beau vernis. Il avoit les yeux fort grands, rouges, ouverts jusqu'au sommet de la tête. On les auroit pris pour du feu, lorsqu'il étoit irrité. Alors, sa gorge s'enssoit aussi, comme celle d'un Pigeon. 5a morsure est On prétend que sa morsure est fort dangereuse, non qu'elle ait aucune qualité vénimeuse, mais parce que l'animal ne quitte jamais prise jusqu'à la mort, & qu'il n'est pas aisé de le tuer par les voyes ordinaires. Cependant l'expérience en a fait découvrir une, qui est courte & sans danger. Il sustit de lui enfoncer dans les narines un tuyau de paille. On en voit fortir quelques gouttes de sang; & l'animal levant la machoire d'en-haut expire aussi-tôt. Ses pieds sont armés de cinq griffes aigues, qui lui servent à grimper sur les arbres avec une agilité surprenante. S'il est attaqué, il se défend avec sa queue. Quand sa chair est bien préparée, on ne la distingueroit pas de celle Comment on d'un Pouler, ni pour la couleur ni pour le goût. Les Négres le surprennent lors qu'il est endormi sur quelque branche d'arbre, & s'en saisssent avec un lacer qu'ils attachent au bout d'une gaule (72).

dangerense fans venin.

Comment on

le prend.

Groffeur des Lézards.

Jannequin dit que le Lézard de ces contrées est de la grosseur d'un perit enfant. Les Serpens y sont d'une taille monstrueuse. Mais il ne nomme particulièrement que le Basilie, le Scorpion, le Crocodile, & une autre espece de petit Reptile dont les Négres ignorent le nom; ce qui lui donne lieu de conclure, à l'exemple de Pline, que l'Afrique produit tous les jours quelques

(69) Barbot, p. 28. (70) Labat, nbi sup. Vol. III. p. 75; & Jannequin, p. 134.

(71) Jannequin , ibid. (72) De Bry, Indes Orientales, Part. VL P- 79nouveaux monstres, inconnus même à ses Habitans.

Arthus observe que les Hollandois rencontrerent dans la Guinée un Lézard long de six pieds & de la grosseur d'un homme, couvert d'écailles blanches de la forme de celles des huîtres. Après s'être laissé voir l'espace d'un quart d'heure, il s'enfonça dans le bois, avec le bruit d'un daim qui prendroit la

fuite au travers des feuillages.

On trouve des Cameleons dans les Pays qui bordent le Sénegal & la Gambra. Moore dit que cet animal se nourrit de mouches & d'insectes,. contre l'opinion des anciens Naturalistes, qui le faisoient vivre d'air. Il darde une langue de sept ou huir pouces, c'est-à-dire, de la longueur de son corps. Elle est couverte d'une matiere glutineuse, qui arrête tout ce qui la touche. Il est certain que la couleur du Cameleon varie sans cesse, mais au gré de l'animal plutôt que par la communication des objets voisins. Lors-nuelle de leur couleur. qu'il est endormi, il paroît presque toujours d'un jaune luisant. Il s'en trouve d'aussi gros que les plus gros Lézards, & d'une figure fort hideuse; mais ils ont les yeux très-beaux, & placés de maniere, que de l'un ils peuvent regarder (73) en haut, & de l'autre en bas. Barbot nous apprend que les Négres du Cap de Monte appellent cet animal Barotfo, & ne veulent pas fouffrir qu'on le tue; que les Cameleons ordinaires ne sont pas plus gros que la grenouille, & qu'ils sont généralement couleur de souris. Il ajoûte qu'il croit leur peau transparente, & susceptible par conséquent de toutes les couleurs qui en approchent. Le Cameleon, dit-il encore, vit de mouches, & fait des œufs comme le Crocodile & le Lézard; mais au lieu d'être couverts de peau, ils ne le sont que d'une épaisse membrane (74).

Bosman nous donne la figure de deux sortes de Cameleons. La couleur Deux figures de de l'un est un verd tacheté de gris. Celle de l'autre est un mêlange de verd,

de gris, & de couleur de feu.

Le-Bruyn, dans ses Voyages au Levant, a donné la plus parfaite description qu'on ait encore vûe du Cameleon, avec une figure de la même exactitude. Il trouva l'occasion à Smyrne de se procurer quelques-uns de ces animaix; & voulant découvrir combien de tems ils peuvent vivre, il en gardoit soigneusement quatre dans une cage. Quelquefois il leur laissoit la liberté de courir dans sa chambre, & dans la grande salle de la maison qu'il habitoit. La fraîcheur du vent de mer sembloit leur donner plus de vivacité. Ils ouvroient la bouche pour recevoir l'air frais. Jamais Le-Bruyn ne les vir boire ni manger, à la réserve de quelques mouches qu'ils sembloient avaler avec plaisir. Dans l'espace d'une demie-heure, il voyoit leur couleur changer trois ou quatre fois, sans aucune cause extraordinaire à laquelle il pût attribuer cer effer. Leur couleur habituelle est le gris, ou plutôt un souris-pâle. Mais ses changemens les plus fréquens sont en un beau verd, tacheté de jaune. Quelquefois le Cameleon est marqueté de brun sur tout le corps & sur la queue. D'autres fois, c'est de brun qu'il paroît entiérement couvert. Sa peau est fort mince & presque transparente. C'est une erreur de s'imaginer qu'il prenne toutes les couleurs qui se trouvent près de sui. Il y a des couleurs qu'il ne prend jamais, telles que le rouge. Cependant l'Auteur confesse qu'il lui a vu quelquefois recevoir la teinture des objets les plus proches. Il lui fut

(73) Voyages de Moore, p. 107, (74) Description de la Guinée par Barbot, p. 114. Pp ij

NATURELLE.

Cameleons.

Variété conti-

Sa description par Le - Bruyn.

impossible de conserver plus de cinq mois en vie ceux dont il vouloit éprouver la durée. La plûpart moururent dès le quatriéme mois. La curiosité d'observer leurs intestins lui en sit ouvrir un. Il y trouva quelques œufs de la grosseur de ceux des petits oiseaux, joints ensemble par une espece de fil; mais il fut surpris de n'appercevoir aucun boyau, ni les autres parties communes à la plûpart des bêtes. Ce qu'il trouva de plus remarquable fut la langue, qui étoit aussi longue que le corps.

Si le Cameleon descend de quelque hauteur, il avance fort soigneusement un pied, & puis l'autre, en s'attachant de sa queue à tout ce qu'il rencontre en chemin. Il se soutient de cette maniere, aussi long-tems qu'il trouve quelque assistance; mais lorsqu'elle lui manque il tombe aussi-tôt à plat. Sa

marche est fort lente.

Il ne tient pas continuellement la bouche ouverte, comme l'assurent quelques Naturalistes. Le-Bruyn remarqua au contraire qu'ils l'ouvrent rarement, à moins qu'on ne les place dans quelque lieu où ils puissent prendre un nouvel air. Alors, non seulement ils la tiennent ouverte, mais ils découvrent leur satisfaction par leurs mouvemens & par la variété de leurs couleurs. Le Cameleon a l'œil rond, fort noir, & d'une petitesse remarquable. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il peut les tourner tous deux de dissérens côtés (75), & regarder de l'un au-dessus, & de l'autre au-dessous de lui.

Observations de Bolman.

Bosman trouva de la dissérence entre les Cameleons de Smyrne & ceux de Guinée. Dans le second de ces deux Pays, ils vivent autant d'années que de mois dans le premier. A la vérité ceux qui lui fervirent à vérifier cette expérience étoient souvent mis dans le jardin sur un arbre, où ils demeuroient quelque tems à l'air. On sçait d'ailleurs qu'on en a quelquefois appor-

té de vivans en Europe.

Le même Auteur n'en vit jamais en Guinée qui eussent la bouche ouverte. Il n'eut point, par conféquent, l'occasion de voir leur langue ni de leur voir prendre des mouches. Dans toutes les autres circonstances, il s'accorde parfaitement avec la description de Le-Bruyn. Il remarque seulement que les Les œufs des œufs qu'il leur vit faire ressembloient moins à ceux des petits oiseaux qu'à ceux du Lézard. Il ajoûte, sur ses propres observations, que tous les animaux ovipares, tels que le Lézard, le Cameleon, le Guana, les Serpens & les Tortues, n'ont pas leurs œuss couverts d'une écaille, mais d'une peau épaisse & pliable (76).

Arthus observe que le Cameleon dissere peu du Lézard, à l'exception de la couleur, qui est, dit-il, orangée. Mais il ajoûte qu'à l'approche d'un nouvel objet cette couleur change; que s'il mange si peu, c'est qu'il vit de l'air; que les Négres ne le croyent pas venimeux, & qu'ils font sécher sa

chair & la mangent (77).

Infeltes en grand numbre.

Ovipares font

fans écaille.

Les Insectes sont en fort grand nombre dans tous les cantons du même Pays. Des armées de Sauterelles infestent souvent l'intérieur des terres, obscurcissent l'air dans leur passage, & détruisent tout ce qu'il y a de verd dans les lieux où elles s'arrêtent, sans laisser une seule seuille aux arbres. Elles sont ordinairement de la grosseur du doigt, mais plus longues; & leurs dents

(75) Le-Bruyn, Voyages au Levant. (76) Bolman, ubi sup. p. 257.

(77) De Bry , ubi sup. p. 79.

sont fort pointues. Leur peau est rouge & jaune; quelquesois tout - à - fait verte. Les Mores & les Négres s'en nourrissent (78). Mais cet aliment ne les NATURELLE. dédommage pas de la famine qu'elles apportent souvent dans les Pays qu'elles

ravagent.

On voit ici quantité de Mouches (79) d'une forme extraordinaire. Dans la faison des pluyes, il s'en forme des multitudes, que les Négres nomment Getle. Elles ont la tête grosse & large, sans aucune apparence de bouche.

Mouches extraordinaires.

Les Négres les mangent (80).

Les Pays qui bordent la Gambra sont infectés d'une espece particuliere de vermine que les Anglois ont nommé Bugabugs. C'est une sorte de Punaises, qui causent de grands ravages. On n'est pas moins incommodé d'une prodigieuse multitude de Fourmis blanches, qui se répandent par des voyes fort fingulieres. Elles s'ouvrent sous terre une route imperceptible & voutée avec beaucoup d'art, par laquelle des légions entieres se rendent en fort peu de tems au lieu qui renferme leur proye. Il ne leur faut que douze heures pour faire un tuyau de cinq ou six toises de longueur. Elles dévorent particulièrement les draps & les étoffes. Mais les tables & les coffres ne sont pas plus à l'épreuve de leurs dents; & ce qu'on auroit peine à croire si l'expérience ne le vérifioit tous les jours, elles trouvent le moyen de ronger l'intérieur du bois sans altérer la superficie; de sorte que l'œil est trompé aux apparences. Le Soleil est leur ennemi. Non seulement elles suyent sa lumiere; mais elles meurent lorsqu'elles y sont exposées trop long-tems. La nuit au contraire leur rend toute leur force. Les Anglois, pour conserver leurs meubles, sont obligés de les élever sur des pied'estaux, de les enduire de goudron, & de les faire souvent changer de place (81).

Bugabugs,

Fourmis blan-

Il y a dans les bois une grosse Mouche verte, dont l'éguillon (82) tire du Mouches vertes, fang comme une lancerre. Mais la plus grande peste du Pays est une espece de Cousins que les Portugais nomment Mosquites, qui se répandent dans l'air à millions vers le coucher du Soleil. Les Négres sont obligés d'entretenir constamment du feu dans leurs hutes, pour chasser ces incommodes animaux par la fumée. Les Mosquites ressemblent aux Cousins de l'Europe. C'est un petit insecte de couleur brune, avec de longues aîles, qui se terminent en pointe lorsqu'il est reposé. Il a deux cornes, & une trompe pointue par laquelle il prend sa nourriture. Son éguillon est fort subtil & cause des pustules sur la peau. Le plus court remede est de les laver avec de l'eau-de-vie (83). Moore fait regarder ces moucherons comme le plus grand mal du Pays. Il les trouve fable, plus redoutables que les Mouches mêmes de sable, qui sont dangereuses à la vérité par leur petitesse, mais qui ne mordent du moins que lorsque le vent s'éleve; au lieu que les Mosquites vous tourmentent sans cesse, & sur-tout à l'approche de la nuit. Leur morsure cause une demangeaison fort violente. Celui qui se gratteroit jusqu'au sang s'exposeroit à des suites beaucoup plus

Mosquites ou

Mouches de

<sup>(78)</sup> Labat, Afrique Occidentale, Vol. II. p. 176; & Vol. III. p. 306.

<sup>(79)</sup> Moore donne la figure de deux insectes fort etranges, mais sans y joindre leur description.

<sup>(80)</sup> Description de la Guinée par Barbot, p. 33 & 117.

<sup>(81)</sup> Moore, p. 221.

<sup>(82)</sup> Barbot, p. 133.

<sup>(83)</sup> Labat, Vol. II. p. 327. P-p nj

HISTOIRE NATURELLE. Fourmis de bois.

· fâcheuses; & lors même qu'on est guéri, il reste toujours une tache noirâtre

à l'endroit de la morsure (84).

Les bois sont remplis de fourmis (85) d'une grosseur extraordinaire. Elles Leurs édifices. bâtissent leurs nids, ou leurs ruches, de terre grasse en forme pyramidale, les élevent à la hauteur de six ou sept pieds, & les rendent aussi fermes qu'un mur de plâtre. Ces animaux sont blancs. Ils ont le mouvement fort vif (86). Leur groffeur ordinaire est celle d'un grain d'avoine, & leur longueur à proportion. La plûpart de leurs édifices ont quatorze ou quinze pieds de circonférence, avec une seule entrée, qui est à peu près au tiers de la hauteur. La route pour y monter est tortueuse. A quelque distance on les prend pour de petites cabanes de Négres. Sur le Sénegal il se trouve de petites Fourmis rouges, d'une nature fort vénimeuse (87).

Abeilles.

Frelons.

Il n'y a point de Pays, sur-tout vers la Gambra, qui ne soit peuplé d'Abeilles. Aussi le commerce de la Cire est-il considérable parmi les (88) Négres. Ils nomment Komobasse les Mouches qui produisent le miel. Ces petits animaux habitent le creux des arbres, & s'effrayent peu de l'approche des hommes. On en distingue une autre espece, sous le nom de Quebolik-bolli : mais leur miel est brun, & la cire blanche. Il y a des Frelons, qui fréquentent beaucoup les Villages (89) & qui ne produisent rien. On les nomme dans le Pays Quoiu-bokesse. Moore dit que les Mandingos, sur la Gambra, ont des ruches de paille, comme celles d'Angleterre; qu'ils y mettent un fond Miel & ruches. de planche; & qu'ils les attachent aux branches des arbres. Lorsqu'ils veulent recueillir ce qu'elles contiennent, ils étouffent les Abeilles, ils prennent les gauffres, les pressent pour en tirer le miel, dont ils font une sorte de vin. font bouillir la cire & la coulent, pour en faire des pains, qui pesent ordi-

en produit la plus grande quantité (90). Jobson rapporte que de son tems les Négres de la Gambra faisoient leurs ruches d'un tissu de roseaux, & les suspendoient à l'extrêmité des branches d'arbres. Dans plusieurs cantons, elles étoient en si grand nombre, qu'on les prenoit, dit-il, pour le fruit de l'arbre. Le miel sauvage, qui se rire

nairement depuis vingt jusqu'à cent vingt livres. C'est le Pays de Cachao qui

dans les bois, du creux des arbres, n'a rien d'inferieur à l'autre (91).

Frenouilles.

fieurs especes.

Les Grenouilles de la Gambra font beaucoup plus grosses que celles d'Angleterre. Dans la faison des pluyes, elles font, pendant la nuit, un bruit qui ressemble dans l'éloignement à celui d'une meute de chiens. On trouve dans les mêmes lieux des Scorpions fort gros, dont la blessure est mortelle si le remede est differé. En 1733 Moore vir, à Bruko, un Scorpion long de douze pouces (92).

Serpens de plu-

Entre plusieurs especes de Serpens, il y en a dont la morsure est sans remede. Ce ne sont pas les plus gros qui sont les plus dangereux. Dans le Royaume de Kayor, ils vivent si familièrement parmi les Négres, que sans nuire même aux enfans, ils viennent à la chasse des rats & des poulets jus-

(84) Moore, p. 141.

(85) Labat, ubi sup. p. 90.

(86) Le Maire, p. 77. (87, Labat, Vol. III. p. 298,

(88) Barbot, p. 30,

(89) Ibid. p. 116.

(90) Moore, p. 44.

(91) Jobson, p. 133.

(92) Moore, ubi sup. p. 111 & 157.

que dans les rues. S'il arrive qu'un Négre soit mordu, un peu de poudre à tirer, brûlée aussi-tôt sur la blessure, est un reméde qui réussit toujours. On NATURELLE. voit des Serpens de quinze ou vingt pieds de longueur, & d'un pied & demi de diamétre. Il y en a de si verds, qu'il est impossible (93) de les distinguer de l'herbe. Moore en tua un sur la Gambra, qui étoit (94) long de trois aunes. D'autres sont tout-à-fait noirs, & suivant le même Auteur, ils passent pour les plus venimeux. Il en vir plusieurs de douze ou quinze pieds de long, & gros comme la jambe. On en trouve de marquetés. Les Négres assurent qu'il y en a de rouges, dont la blessure est mortelle. La Nation de Sereres les mange, avec quelque précaution, sans doute, pour se garantir de leur venin. Les Aigles en font aussi (95) leur proie. Sur la Riviere de Kurbali, Serpens. on voit des Serpens de trente pieds, qui (96) seroient capables, dit-on, d'avaler un Bœuf enrier. Les Négres de la Gambra parlent de quelques Serpens qui ont une crête sur la tête, & qui chantent comme le Coq. D'autres ont deux têtes, qui sortent du même cou. Mais en faisant leur description, Moore confesse que c'est sur le rémoignage d'autrui (97).

Les Chenilles du Pays sont aussi larges que la main, & d'une (98) figure extrêmement hideuse. On y voit deux sortes de Vers, également incommodes. Les premiers se nomment Chiques, & pénétrent ou s'engendrent dans les mains & dans la plante des pieds. S'ils y font (99) une fois leurs œufs, il devient impossible de les extirper. Les autres sont produits par le mauvais air, & se logent aussi dans la chair, en divers endroits du corps. Ils y acquerent souvent jusqu'à cinq pieds de longueur. On ne s'en apperçoit qu'aux tumeurs douloureuses, qu'ils forment à la fin dans les parties qu'ils habitent. Il est fort difficile de les en tirer; & s'ils se rompent dans l'opération, le malade doit s'attendre à des tourmens fort vifs. On prétend qu'ils viennent des

mauvaises eaux (1) que les Négres boivent dans la saison des pluyes.

(93) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 195.

(94) Moore, ubi sup. p. 140.

(95) Labat, ubi sup. (96) Ibid. Vol. V. p. 249. (97) Moore, p. 140.

(98) Barbot, p. 133.

(99) Ibid. p. 32. (1) Moore, p. 136.

#### CHAPITRE $\mathbf{X} \mathbf{I} \mathbf{X}$

#### Oifeaux & Volaille.

'AIR, quoique sujet à des chaleurs si excessives & troublé par tant de révolutions, n'a pas moins d'Habitans en Afrique que la terre & les Rivieres. Il n'y a point de Pays où les Oiseaux soient en plus grand nombre, ni dans une plus grande variété. On a déja décrit les Autruches, le Quatr'ailes, la Spatule, l'Aigle, le Flamingo, le Monoceros, à l'occasion des Cantons où chacune de ces especes se trouve plus particuliérement. Il reste à parler de ceux qui sont communs à toutes les parties de cette division, & qu'on n'a fait que nommer sans aucune description.

Celui qui se présentent le premier est le Pélican, oiseau assez commun sur goser,

Monftrucuz

Chenilles, Vers.

Pélican en Grand

HISTOIRE NATURELLE. Sa description.

les bords du Sénegal & de la Gambra. C'est l'Onocrotalus des Anciens. Les François du Sénegal lui ont donné le nom de Grand - goster. Il a la forme, la grosseur & le (2) port d'une grosse Oye, avec les jambes aussi courtes. Sa tête est platte des deux côtés, & d'une grosseur proportionnée au bec, qui est (3) long d'un pied & demi, & large de deux pouces. La partie supérieure est un os d'une seule piece. Celle d'en-bas consiste en deux os, qui sont réunis à l'extrémité par un gros cartilage. Ils composent comme deux machoires, renfermées dans la supérieure, qui est le centre de leur mouvement, & revêtues de petites dents fort aigues, en forme de scie. De l'intervalle des deux os inférieurs, part un petit sac dont l'ouverture est dans le même endroit, & qui s'étend au long du cou, auquel il est lié, quoiqu'il en soit séparé, par divers perits ligamens qui le soutiennent. Il est composé d'une membrane épaisse, grasse, charnue & fort flexible. Il n'a point de plumes, mais il est couvert d'un poil doux, fin, aussi uni que le satin, & dont la couleur est un gris de perle avec des taches de plusieurs couleurs. Lorsque ce sac est vuide, à peine s'apperçoit-il: mais lorsque l'animal a mangé beaucoup de poisson, il s'enste d'une maniere surprenante, & l'on auroir peine à croire la quantité son monstrueux d'alimens (4) qu'il contient. La méthode du Pélican est de commencer d'abord par la pêche. Il remplit son sac du poisson qu'il a pris; & se retirant, il le mange à loisir. Quelques Voyageurs prétendent que ce fac bien étendu peut contenir jusqu'à deux (5) galons d'eau (6). Le-Maire lui donne le nom de jabor, & raconte que le Pélican avalle des poissons entiers, de la grosseur d'une carpe moyenne (7).

gulier.

Moore (8) vit à Jillefray un grand nombre de Pélicans. Ils se nourrissent de poisson; ce qui leur fait chercher ordinairement le bord des Rivieres (9).

Quatre fortes d'Aigles.

On distingue ici quatre sortes d'Aigles; l'une qui se nomme Quolanoja, & qui résidant dans les bois, se perche au sommet des plus grands arbres. Elle se nourrit de Singes. La seconde espece porte le nom de Quolanoja-klow, & fréquente les lieux marécageux, où elle se nourrit de poisson. Elle a les griffes fort crochues. La troisième, qui se nomme Simbi, fait sa proie des oiseaux. La quatriéme, dont le nom est Poy, habite ordinairement les bords de la mer, & se nourrit de crabbes & d'autres coquillages (10).

Faucons,

On trouve de tous côtés des Faucons, aussi gros que nos Gerfauts, qui sont capables, suivant le récit des Négres, de tuer un Daim, en s'attachant sur sa tête, & le battant de ses aîles jusqu'à ce que les forces lui manquent. On voit aussi une sorte d'Aigles bâtards, & plusieurs especes de Milans & de Buzes. La peau d'une espece parriculiere de Buze jette une odeur de muse, comme celle du Crocodile (11).

(2) Froger & Moore disent qu'il a la taille & la couleur d'une Oye; Le-Maire, qu'il est deux fois aussi gros qu'un Cygne, avec un bec ong d'une coudée.

(3) Voyez la Figure.

(4) C'est ce qui lui a fait donner par les

François le nom de grand Gosier.

(5) Moore (p. 68) dit la même chose. Froger (p. 42) dit deux quartes, Jannequin (p. 168) dir un sçau d'çau.

- (6) Labat, Vol. II. p. 13.9.
- (7) Le-Maire, p. 71.
- (8) Moore, p. 68. (9) Barbot, p. 116.
- (10) Jobson, p. 151. (11) Le-Maire dit qu'on voit des Autrnches d'une grofleur surprenante; que celles qui volent sont un mets délicieux; qu'elles sont de la grosseur d'un Cygne, avec des plumes noires & griles, p. 724

Vers

Vers le Sénegal, on trouve un Oiseau nommé l'Autruche volante, quoiqu'il ait fort peu de ressemblance avec l'animal qu'on a déja décrit sous ce nom. Il NATURILLE. est de la taille d'un Coq-d'Inde (12); ses jambes & son cou ressemblent à ceux du même animal. Sa tête est grosse & ronde, son bec court, épais, fort. Il est couvert de plumes brunes & blanches. Ses-aîles font larges & fermes. Il a quelque peine à prendre l'essor; mais lorsqu'une fois il s'éleve, il vole fort haut & fort long-tems. Ses cuisses sont revêtues de plumes, qui paroissent collées sur la peau. Ses pieds sont d'une grandeur extraordinaire, divisés en trois serres, avec un éperon, armées de griffes fort aigues. On ne peut le mettre au rang des Oiseaux de proie, car il ne se nourrit que de fruits. Sa stéche est blanche, excepté celle des jambes, qui est tout-à-fait noire. Il passe pour un oiseau très tendre & d'un goût délicat.

Près de Buckfar, sur le Sénegal, on voit un oiseau qui se nomme Combbird ou le Peigné. Il est de la grandeur d'un Coq-d'Inde; son plumage est gris, rayé de noir & de blanc. Il a de fort grandes aîles, dont il fait peu d'usage, parce que leur force apparemment ne répond point à leur poids. Il marche aussi gravement que les Espagnols, en levant pompeusement sa tête, qui est couverte, au lieu de plumes, d'une sorte de poil doux, de la longueur de quatre ou cinq doigts. Cette chevelure descend des deux côtés. La pointe en est frisée, ce qui a fait donner le nom de Peigné à l'animal. Mais sa plus grande beauté est dans sa queue, qui ressemble à celle d'un Coqd'Inde. Lorsqu'il fait la roue, la partie supérieure est d'un noir de jais fort brillant, & le bas aussi blanc que l'ivoire. On en fait des éventails naturels (13).

Le Combbird ou le Peigné.

Les Oyes sauvages sont ici d'une couleur fort différente de celles de l'Europe. Elles ont les aîles armées, d'une substance dure, épineuse & pointue, qui a deux pouces & demi de longueur. Le-Maire dit que les Oyes sauvages du Pays sont très-brunes, mais que la Sarcelle est d'un goût qui surpasse celui de tous les autres oiseaux. Il ajoûte que les Oyes grises du Sénegal sont les meilleures (14).

Oyes fauvages.

Les Perdrix se perchent sur les arbres, aussi bien que les Pintades, qui sont Perdrix & Pintades.

suivant le même Auteur, une espece de Perdrix.

Perroquets.

On trouve ici deux sortes de Perroquets; les uns petits & tout-à-fait verds; les autres beaucoup plus gros, avec la tête grise, le ventre jaune, les aîles vertes, & le dos mêlé de gris & de jaune. Ceux-ci n'apprennent jamais à parler; mais les petits ont l'organe clair & agréable, & prononcent distinctement tout ce qu'on prend la peine de leur répeter (15).

On trouve au long de la Riviere le Héron nain, que les François nom- Le Héron nain, ment l'Aigrette. Il ressemble aux Hérons communs, à l'exception du bec & des jambes, qui sont tout-à fait noirs; & du plumage, qui est blanc sans mélange. Il a sur les aîles & sur le dos une sorte de plumes fines, longues de douze ou quinze pouces (16) qui s'appelle Aigrette en François. Elles sont fort estimées des Turcs & des Persans, qui s'en servent pour orner leurs Turbans (17).

(12) Labat, Vol. III. p. 102.

(17) Jannequin dit que l'Aigrette fait son nid près des Lacs & dans les Marais, p. 168.

(15) Barbot, p. 29. Tome III.

<sup>(16)</sup> Voyez la Figure.

<sup>(13)</sup> Labar, Vol. III. p. 93. (14) Le-Maire, p. 72.

306

HISTOIRE NATURELLE. La Nonette

Cormorans & Vautours.

L'Econfie.

L'oiseau que Jannequin appelle la Nonette est blanc & noir. Il a la tête revêtue d'une touffe de plumes qui a l'apparence d'un voile. Sa taille est celle d'un Aigle. Il se nourrit de poisson. Il fréquente les bois, & s'apprivoise difficilement (18).

Le-Maire observe que les Cormorans & les Vautours sont ici semblables à ceux de l'Europe. Entre les derniers il s'en trouve d'aussi gros que des AIgles. Ils dévorent les enfans, lorsqu'ils peuvent les surprendre à l'écart. Le même Auteur vit plusieurs Oiseaux d'un plumage si variable, qu'il ne put les décrire exactement. Le Rossignol n'a point ici un chant si agréable qu'en

Près du Défert, au long du Sénegal, on trouve un Oiseau de proie, de l'espece du Milan, auquel les François ont donné le nom (20) d'Ecouffe. Labat prétend que c'est une espece d'Aigle bâtard, de la forme & de la hauteur d'un coq ordinaire. Sa couleur est brune, avec quelques plumes noires aux aîles & à la queue. Il a le vol rapide, les serres grosses & fortes, le bec courbé, l'œil hagard, & le cri fort aigu. Sa proie ordinaire est le Serpent, les Rats & les Oiseaux; mais tout convient à sa faim dévorante. Il n'est point épouvanté des armes à seu. La chair, cuite, ou crue, le tente si vivement, qu'il enleve leurs morceaux aux Matelots dans le tems qu'ils les portent à leur bouche.

Faon d'Afrique, ou Demoi-

Sa description.

Le Paon d'Afrique ou de Guinée, que d'autres appellent l'Oiseau Impéselle de Numidie. rial, ou la Demoiselle de Numidie, est de la taille (21) du Coq-d'Inde. Son plumage, au dos & sur le ventre, est d'un violet (22) foncé, & variable comme le Tabis. Suivant les différentes réflexions de la lumiere, il paroît quelquefois d'un noir luisant, quelquefois d'un violet clair ou pourpre, & comme doré. Froger dit (23) que les plumes de sa queue sont d'un violet ordinaire, & que sur la tête il a deux tousses, l'une, sur le devant, d'un beau noir, l'autre couleur d'aurore ou de flamme. Ses jambes & son bec sont assez longs (24), & sa marche fort grave. Il aime la solitude, & fait une guerre mortelle à la volaille. Sa chair est nourrissante (25) & de bon goût. Cet Oiseau, suivant la description que l'Académie Royale des Sciences de Paris en a donnée sous le nom de Demoiselle de Numidie, est remarquable par sa démarche & ses mouvemens, qui paroissent imités de ceux des femmes, & par la beauté de son plumage. Ses oreilles sont ornées de plumes blanches, longues de trois pouces & demi, & composées de longues fibres, comme celles que le jeune Héron a sur le dos près des aîles. Tout le reste de son plumage est de couleur de plomb, à la réserve de quelques plumes de la tête, du cou & des aîles, qui sont d'un brun foncé. Il se trouve des Demoiselles du Numidie (26) qui ont sur la tête quelques plumes en forme de crête, de la longueur d'un pouce & demi. Les côtés & le der-

(19) Jannequin, ubi sup.

(24) Froger, p. 4;. (25) Floger, ibid.

<sup>(18)</sup> Jannequin, Voyage de Libye, p. 70.

<sup>(20)</sup> Le-Maire, p. 72. On a vû dans les Relations du sieur Brue, l'audace & la voracité de cet animal.

<sup>(21)</sup> Labat, Vol. III. p. \$41. (22) Froger dit noir, p. 251.

<sup>(23)</sup> Voyer la Figure.

<sup>(26)</sup> Il faut remarquer, une fois pour toutes, que ce sont les premiers Voyageurs qui ont donné des noms à la plupart des animaux d'Afrique.

riere de la tête sont garnies de plumes noires, plus courtes que les autres. Du coin de l'œil il leur part une raye de plumes blanches qui va former les NATURELLE. oreilles. Le devant du cou est orné de plumes noires & fibreuses, beaucoup plus belles & plus douces que celles du Héron, & qui tombent gracieusement sur l'estomach. La longueur de cet animal depuis l'extrêmité du bec jusqu'à celle des pieds, est de trois pieds & demi. Le bec a deux pouces de long. Il est droit & pointu. Le cou n'a pas moins de quatorze pouces, & depuis l'os de la cuisse jusqu'à l'extrémité des pattes, il y en a dix. Les yeux sont grands, & couverts de paupieres noires. L'intérieur de la paupiere est fort blanc, mais rayé de plusieurs vaisseaux sanguins. Le devant des jambes est revêtu de grandes écailles, longues de cinq lignes & larges de quatre. Le derriere est garni d'écailles exagones. La plante des pieds est grainée comme le chagrin: les serres noires, & médiocrement crochues: celle du milieu a quatre phalanges; la plus petite en a cinq; la moyenne trois, & celle de derriere une feule.

On a vû plusieurs de ces Oiseaux dans le Parc de Versailles, où tout le dans le Parc de monde admiroit leur figure, leur contenance & leurs mouvemens. On pré- verlaillestendoit trouver dans leurs fauts beaucoup de ressemblance avec la danse Bohemienne, qu'ils paroissent imiter. Il semble qu'ils s'applaudissent d'être regardés, & que le nombre des spectateurs anime leurs chants & leurs danses (27).

Sur les bords du Sénegal on voir une autre forte d'Oiseau, que son chant La Trompene, a fait nommer la Trompette. Il est noir, de la grosseur d'un Coq-d'Inde, & presque de la même forme. Ce qu'il a de particulier est un double bec dont l'un se trouve placé sur l'autre : celui d'en-haut lui sert à former des sons qui ressemblent beaucoup à ceux de la trompette (28). Froger, qui le décrit comme un animal inconnu, dit qu'avec la groffeur d'un Coq-d'Inde il a le plumage noir (29), & les jambes courtes & épaisses. Il y a beaucoup. d'apparence que c'est le même dont on a déja parlé sous le nom de Monoxeros (30).

Le même Voyageur donne la description d'un autre Oiseau, qui se trouve aussi sur le Sénegal. Il est un peu plus perir que le précédent. Son plumage est blanc, son bec long & jaune, sa queue & le bout de ses aîles couleur de flamme, ses pieds longs & fort minces (31).

Autre Oiseau.

Dans l'Isle Bifescha, près de l'embouchure du Sénegal, on trouve un grand nombre d'Oifeaux que les François appellent Suce-Boufs, de la grosseur d'un Merle, noir comme lui, avec un bec dur & pointu. Il s'attache sur le dos des Bestiaux, dans des endroits où leur queue ne peut le toucher; & de son bec il leur perce la peau pour succer leur sang. Si les Bergers & les Pastres ne veillent pas soigneusement à le chasser, il est capable à la fin de tuer l'animal le plus vigoureux (32).

Suce-Bœufs.

Nous avons déja décrit l'Oiseau qui porte le nom de Quatr'aîles, & qui le tire moins du mondre de ses aîles, puisqu'il n'en a que deux, que de la

Quatr'ailes.

<sup>(27)</sup> Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

<sup>(28)</sup> Labat, Vol. III. p. 156,

<sup>(29)</sup> Froger, p. 44.

<sup>(30)</sup> Voyez ci-dessus, Chap. II.

<sup>(31)</sup> Froger, p. 47.

<sup>(32)</sup> Labat, ubi sup. p. 112.

disposition de ses plumes. Mais Jobson en vit un qui a réellement quatre aîles distinctes & séparées. Cer Oiseau ne paroît jamais plus d'une heure avant la nuit. Ses deux premieres aîles font les plus grandes. Les deux autres en sont à quelque distance, de sorte que le corps se trouve placé entre les deux

Moore parle du même animal. On ne le voit, dit-il, que vers le commencement de la nuit. Il a réellement quatre aîles, & sa grosseur est celle d'un Pigeon. Mais Moore ajoûte que malgré le nom d'Oifeau qu'on lui donne, il doute s'il n'est pas de l'espece des Chauve-souris. Il ne put le voir d'as-

sez près pour s'en assurer parfaitement (33).

Oifcau rare.

Brue remarqua, dans le même Pays, un Oiseau d'une espece extraordinaire. Il est plus gros que le Merle. Son plumage est d'un bleu céleste fort luisant; sa queue grosse, & longue d'environ quinze pouces. Il la déploie quelquefois comme le Paon. Un poids si peu proportionné à sa grosseur rend son vol lent & difficile. Il a la tête bien faite & les yeux fort vifs. Son bec est entouré

d'un cercle jaune. Cet Oiseau est fort rare (34).

Oiseau à gros bec.

Près de la Riviere de Pasquet, au Sud de la Gambra, on voit une sorte d'Oiseau à gros bec, qui ressemble beaucoup au Merle. Sa chair est fort bonne. Son cri est remarquable, par la répetition qu'il fait de la syllabe ha, ha, avec une articulation si nette & si distincte, qu'on prendroit sa voix pour celle d'un homme (35).

Variété de petits Oiseaux.

Les bords du Sénegal sont peuplés d'un grand nombre d'autres Oiseaux, les uns bleus, d'autres rouges, noirs, & des couleurs les plus vives. Ils sont naturellement fort privés. On en a vû plusieurs à Paris, dans les années 1723 & 1726. Par la tête & le cou ils ressemblent à la Linotte. Leurs couleurs ont l'apparence d'un vernis. Leur chant est doux, & proportionné à leur tail-

le, qui est fort petite (36).

Les Kurbalos.

On en distingue un, qui se nomme Kurbalos ou Pêcheur, parce qu'il (37) se nourrit de poisson. Il est de la taille du Moineau, & son plumage (38) est fort varié. Il a le bec aussi long que le corps entier, fort, & pointu, armé audedans de petites dents qui ont la forme d'une scie. Il se balance dans l'air & fur la furface de l'eau, avec un mouvement si vif & si animé que les yeux en font éblouis. Les deux bords de la Riviere en sont remplis, sur-tout vers l'Isle du Morfil, où il s'en trouve des millions. Leurs nids sont en si grand nombre sur les arbres (39), que les Négres leur donnent le nom de Villages. Méchanique de Il y a quelque chose de fort curieux dans la méchanique de ces nids. Leur figure est oblongue, comme celle d'une poire. Leur couleur est grise. Ils sont composés d'une terre dure, mêlée de plumes, de mousses & de paille, si bien entrelassées que la pluye n'y trouve aucun passage. Ils sont si forts, qu'étant agités par le moindre vent, ils s'entre-heurtent sans se briser; car ils sont suspendus (40) par un long fil à l'extrêmité (41) des branches qui donnent

leurs nids.

(33) Moore, p. 117. Son doute ne tombe nullement sur les quatre aîles dont il parle au contraire avec admiration & comme témoin oculaire, mais feulement dans le vol-

(34) Labat, Vol. II p. 54. (35) Labar, Vol. V. p. 41.

(36) Ibid. Vol. III. p. 177.

(37) Voyez la Figure.

(38) Moore, p. 250. (39) Barbot compta mille nids sur un seul arbre, p. 132. Atkins en compta cinq cens sur un arbre à Sierra-Léona.

(40) Barbot dit de ronces.

(41) Un pied & demi suivant le Maire, p. 72.

fur la Riviere. A quelque distance, il n'y a personne qui ne les prît (42) pour le fruit de l'arbre. Ils n'ont qu'une petite (43) ouverture, qui est toujours tournée à l'Est, & dont la disposition ne laisse point de passage à la pluye. Les Kurbalos sont en sûreté dans ces nids contre les surprises des Singes, leurs ennemis, qui n'osent se risquer sur des branches si foibles & si mobiles (44).

Jobson, parlant du même Oiseau, dit qu'il fait ordinairement son nid sur un arbre dont les seuilles sont picquantes, & qui croît en abondance sur gnages sur ces les bords de la Gambra. L'art de cet animal consiste, dit - il, à se placer vers l'extrêmité des branches, & à se faire, pour entrée, un petit canal qui ressemble au cou d'une bouteille. Les Singes veillent à l'autre bout des branches, & lorsque la nichée commence à croître, ils ont la malice de secouer la branche & de faire tomber quelques petits. Les Kurbalos se font aussi des nids contre la rive, aux endroits les plus escarpés, & leur donnent jusqu'à trois ou quatre pieds de profondeur (45).

Le-Maire dit que ces petits animaux font leur nid sur les Palmièrs, avec une architecture admirable, qui les met à couvert des Serpens & des autres animaux qui montent quelquefois au long du tronc. Ils bâtissent, dit-il, à l'extrêmité des branches, aufquelles leurs édifices sont suspendus par un lien de paille, d'un pied & demi de longueur, avec un petit trou vers le sommet, pour leur servir d'entrée. Les Cormorans & les Vautours, suivant le même Ecrivain, ressemblent ici à ceux de l'Europe; il s'en trouve d'aussi

gros que l'Aigle (46).

Il y a sur la Gambra une sorte de Chouettes, que les Négres croyent sorcieres, & pour lesquelles ils ont tant d'aversion, que s'il en paroît une dans Gambra. le Village, tous les Habitans prennent l'allarme & lui donnent la chasse (47).

Les Perdrix sont d'une couleur obscure, qui les rend beaucoup moins belles que celles d'Angleterre. Elles aiment à se rassembler autour des (48) Villages. Moore leur donne des (49) éperons comme aux coqs. Stibbs rapporte qu'au dessus de Barrakonda on trouve quantité de Perdrix de roc, qui portent ce nom, parce qu'elles choisissent les rochers & les précipices pour leur retraite ordinaire. Elles sont, comme on l'a dit, mêlées d'un brun obscur, avec une tache couleur de tabac, de la grandeur d'un écu, au milieu de la poitrine. Elles ont les jambes & le bec rouge; un cercle autour des yeux, comme certains Pigeons d'Europe, la forme de nos Perdrix, mais moins de grosseur, & beaucoup de vîtesse dans leur course. En courant, elles retroussent la queue comme les Poules (50).

On voit, dans tous les cantons du Pays, un grand nombre de Pintades ou de Poules de Guinée. Elles sont naturellement sauvages, mais on en apprivoise grand nombre se farouaisement, & l'on en fait souvent passer en Europe. Elles ont à peu près la ches. forme des Perdrix; mais elles sont plus grosses (51). Leur plumage est d'un

HISTOIRE NATURELLE.

Divers témo'-

Fresayes ou Chouettes de la

Perdrix & leur

Pintades en

(42) La figure de ces nids répond mal à cette description, ce qui marque la négligence de Barbot.

(43) Comme un ballon, dit Le-Maire, sus-

pendu par un fil, p. 72. (44) Labat, Vol. III. p. 165 & 188.

(45) Jobson, ubi sup. p. 149.

(46) Le-Maire, p. 78.

(47) Moore, p. 108.

(48) Jobson, p. 148. (49) Moore, p. 108.

(50) Journal de Stibbs, p. 287.

(51) Voyez la Figure.

Histoire Naturelle. cendré obscur, marqué réguliérement (52) de taches blanches. Le mâle a sur la tête une tousse en sorme de crête, de la couleur d'une écaille séche de noix, & les oreilles rouges. La semelle n'a aucun de ces ornemens. Les Pintades sont des animaux sort hardis. On en voit peu qui ayent la queue longue, excepté lorsqu'elles volent beaucoup. Leur bec est dur & épais, leurs grisses longues & pointues. Elles se nourrissent de vers & de sauterelles. Leur chair est blanche & de bon goût. Il s'en trouve qui l'ont noire. On les rencontre en troupeaux de deux ou trois cens, & les Négres n'employent pour cette chasse que des Chiens & des bâtons. Celles qu'on prend jeunes deviennent aussi privées que la volaille domestique (53).

Jobson & Moore relevent beaucoup l'abondance des Pintades au long de la Gambra. Le premier leur donne la grosseur du Faisan, loue leur beauté, & sur-tout cette multitude de taches régulieres qu'on prendroit pour autant d'yeux. Elles se rassemblent, dit-il, en troupeaux nombreux, & se nour-rissent du grain qu'elles pillent dans les champs. Leur chair est une excellente (54) nourriture. Moore dit qu'elles sont de couleur brune & marquetées de taches blanches, avec d'autres taches bleues & rouges autour de la tête. Il dit qu'elles sont aussi farouches en Afrique que les Faisans en Angleterre.

Peu d'oiseaux prives en Afrique.

Le même Ecrivain nous apprend que les seuls Oiseaux privés de l'Afrique sont ceux qui s'élevent dans les cours, comme nos Coqs & nos Poules, mais que le nombre en est fort grand. On n'y voit point de Canards & d'Oyes

privés (55).

Chanve-fouris

Les Chauve-souris ne sont pas moins grosses ici que des Pigeons. Leurs aîles sont fort longues, avec deux ou trois angles pointues, qui leur servent comme de crochers pour s'attacher aux arbres, d'où elles se laissent pendre la tête en bas. Elles ont la peau brune, & couverte d'un duvet. Les Négres les écorchent pour les manger. De tous les animaux qui volent, c'est le seul à qui la nature ait donné du lait (56) pour nourrir ses petits. Les Négres le nomment Tonga. On en voit une quantité prodigieuse aux environs du Cap de Monte (57).

Wake, ou Alcaviak.

Jobson parle du Wake, Oiseau qu'on nomme ainsi parce qu'il exprime ce bruit en volant. Il aime les champs semés de riz, mais c'est pour y causer beaucoup de ravage. Il est gros & d'un fort beau plumage. On admire surtout la forme de sa tête, & la belle tousse qui lui sert de couronne. En Angleterre, elle fait (58) quelquesois la parure des plus grands Seigneurs. Cet Oiseau paroît être le même dont on trouve la description dans Barbot, sous le titre d'Alcaviak, car Wake n'est apparemment qu'une contraction de ce mot. Il est de la taille du Paon. Il a la tête couronnée d'une belle tousse de petites plumes, & marquetée de taches blanches. Son plumage a la douceur du velours (59).

Faucon qui se nourrit de poisson.

Entre Russico & Byurt, près du Lac d'Eutan, on trouve une espece de

(52) Le Maire dit marqueté de gris & de noir, avec des rayes rouges, & les croit de l'espece des Perdrix, p. 73.

(53) C'est une sorte de perits Faisans, qui s'apprivoisent sans peine, & qui aiment les buillons. Labat, Vol. II. p. 326.

(54) Labat, Vol. II. p. 326; & III. p. 139.

(55) Jobson, p. 147. (56) Moore, p. 180.

(57) Labat, Vol. V. p. 29.

(58) Johson, p. 147. (59) Barbot, p. 29. Fancon, qui se nourrit de poisson. Il a le plumage brun, avec quelques plumes blanches à l'extrémité des aîles & sur la poitrine. Son bec est grand, NATURELLE. crochu, & dentelé comme une scie; ses jambes courtes, mais armées de ferres fortes & pointues. Il a le vol ferme. On le voit suspendu long-tems fur l'eau, se balançant avec grace, pour choisir sa proie, qu'il va dévorer fur le rivage (60).

Les Cailles de la Gambra sont aussi grosses que nos Becasses. Elles y sont en grand nombre. Jobson suppose qu'elles sont de l'espece de celles qui tom- grosses.

berent dans les déserts, pour la nourriture des Israélites.

On voit jusqu'à la porte des cabanes quantité de Pigeons sauvages, qui viennent se nourrir des restes de grain qu'ils y trouvent; mais les Négres n'ont ges, point encore pensé à les apprivoiser, en leur formant des colombiers ou d'autres retraites.

Le plus grand Oiseau de ces contrées d'Afrique, si l'on en croit le même Auteur, se nomme le Stalker ou la Cigogne d'Afrique (61). Mais il ne tire cet avantage que de son cou & de ses jambes, qui le rendent plus grand qu'un homme. Son corps a la groffeur d'un Agneau. La chair en est fort séche,

quoique les Habitans la croyent nourrissante & l'estiment beaucoup. Oiseau fans

D'une infinité de petits Oiseaux, dont la couleur est charmante & le chant délicieux, le plus extraordinaire est celui qui n'a pour jambes (62), comme jambes. l'Oiseau d'Arabie, que deux filets par lesquels il s'attache aux arbres, la tête pendante & le corps sans mouvement. Sa couleur est si pâle & si semblable à la feuille morte, qu'il est fort difficile à distinguer dans ce repos.

Parakitos.

On ne voit point de Perroquets sur la Riviere de Gambra, ou du moins la seule espece qui s'y trouve en est une à queue rouge, qui n'apprend presque jamais à parler. Mais on y est bien dédommagé par l'abondance des Parakitos (63), Oiseau d'une rare beauté.

(60) Cette description ressemble à la figure qu'en a donnée Moore, p. 228. Voyez la ou l'Oiseau du Paradis. Planche.

(62) En cela, il ressemble au Manucodiota,

(61) Labat, Vol. IV. p. 155.

(63) Jobson, p. 146 & 150. On doit regretter qu'il n'en ait pas donné la description.

#### CHAPITRE

#### Poissons & Monstres marins.

'ANIMAL que les François nomment Marsouin & les Anglois Porpoises, les Portugais l'appellent Tamnos, & les Négres se sont accoutu- deux sortes. més à lui donner le même nom. On en distingue deux sortes ; l'une qui a le museau pointu; ce qui lui fait donner aussi le nom de Cochons de Mer; l'autre au (64) contraire, avec la face plate comme les Lamies. Aussi les Hollandois leur ont-ils donné ce nom. On les appelle aussi Moines de Mer, parce qu'ils sont revêtus d'une espece de coules. Leur graisse ressemble au lard du Cochon-

Marfouin ie

(64) Voyez les Figures.

312

· HISTOIRE

Leurs intestins ont la même ressemblance avec ceux de cet animal. Ils nagent en trouppes, & jettent aussi le même cri. On regarde leur rencontre

comme un signe de mauvais tems (65).

Le-Maire donne au Marsouin d'Afrique la grosseur du Schark ou du Requin, & vante la bonté de sa chair. On en fait du lard, mais d'assez mauvais goût. Avec les mêmes entrailles & les mêmes côtes que le Porc, il leur attribue deux estomacs; l'un à l'extrêmité de l'œsophage; l'autre contre les côtes, & presqu'aussi grand que le premier. L'un communique à l'autre par un petit passage, de la grandeur d'un tuiau de plume. Ils sont remplis de petites cellules, comme les gaussers des Abeilles. L'Auteur se souvient, dit-il, que le duodenum prend sa naissance du dernier; mais dans l'état où les Matelots avoient mis le Marsouin, sur lequel il sit ses observations, il lui sur impossible de les porter plus loin (66).

Les Baleines sont d'une grandeur prodigieuse dans toutes leurs dimensions. Elles paroissent quelquesois plus grosses qu'un Bâtiment de vingt-six tonneaux. Cependant on n'a point d'exemple qu'elles ayent jamais renversé un Vaisseau, ni même une Barque ou une Chaloupe. Mais suivant l'Auteur, on en est moins redevable à leur bonté qu'à la délicatesse de leur peau, qui ne peut toucher à quelque chose de dur sans en être blessée. Pour les Nacelles des Pê-

cheurs, on n'y est point avec la même sûreté.

Le Souffleur.

Baleines,

Le Souffleur a beaucoup de ressemblance avec la Baleine, mais il est beaucoup plus petit. S'il lance de l'eau comme la Baleine, c'est par un seul passage, qui est au-dessus du muzeau; au lieu que la Baleine en a deux (67).

Lamies,

Les Lamies nagent sur les basses comme le Marsouin, mais beaucoup plus légerement. Elles sont assez grosses, sans être comparables aux Baleines, &

elles n'ont pas de passage pour lancer de l'eau (68).

Scharks ou Requins, Les Scharks, que les Portugais appellent Tuberones, & les François Requins, paroissent ordinairement dans les tems calmes. Ils nagent lentement, à l'aide d'une haute nageoire qu'ils ont sur la tête. Leur gueule s'étend jusqu'au milieu du cou; de sorte que pour avaler, ils sont forcés de se tourner avec beaucoup de peine. Ils ont la tête plate & unie. Leur principale force consiste dans leur queue, avec laquelle ils frappent violemment; & dans leurs scies tranchantes, car on ne peut donner d'autre nom à leurs dents, qui coupent la jambe ou le bras d'un homme aussi nettement que la meilleure hache. Ces terribles animaux sont toujours assamés. Ils avallent tout ce qui se présente, de sorte qu'on leur a trouvé souvent des crochets & d'autres instrumens de ser dans les entrailles. Leur chair est coriasse & de mauvais goût (69).

Leur voracité.

Grandeur du Requin, Le-Maire donne au Requin la forme du Chien marin; mais il le croit trois fois plus long. La femelle est vivipare. Sa matrice ressemble à celle de la chienne, & ses autres parties à celle des poissons. On regarde le Requin comme le plus vorace de tous les animaux de mer. Labat paroît persuadé que c'est un véritable Chien de mer, qui ne dissere de ceux des Mers de l'Europe que (70) par la grandeur. On en a vû sur les Côtes d'Afrique, où il est fort

commun

<sup>(65)</sup> Arthus, ubi sup. p. 75.

<sup>(66)</sup> Le-Maire, p. 75.

<sup>(67)</sup> Arthus, ubi sup.

<sup>(68)</sup> Ibid.

<sup>(69)</sup> Le-Maire, p. 74.

<sup>(70)</sup> Le - Maire dit qu'il a communément depuis quatre jusqu'à huit pieds de long.

commun & même dans les Rivieres, de la longueur de vingt-cinq pieds, & de quatre (71) pieds de diamétre, couverts d'une peau forte & rude, quoique NATURELLE. d'une médiocse épaisseur. Le Requin a la tête longue, les yeux grands, xonds, fort ouverts & d'un rouge enflammé; la gueule large, armée de trois rangées de dents à chaque machoire; les unes triangulaires, d'autres plattes & d'autres pointues. Elles sont toutes si serrées & si fermes que rien ne peut leur résister. Heureusement cette affreuse gueule est presqu'éloignée d'un pied de l'extrêmité du muzeau; de forte que le monstre pousse d'abord sa proie de- pler la mer. vant lui avant que de la mordre. Quelques Auteurs ont cru (72) qu'il se tourne sur le dos pour dévorer : mais dans cette position il lui seroit aussi difficile d'avaler, que lorsqu'il nage sur le ventre. Sa méthode la plus sûre est de se tourner sur le côté. Ses nageoires sont fort grandes. Il en a deux de chaque côté; une sur le dos, une plus petite près de la queue, & deux médiocres audessous du ventre. Sa queue est large & forte. Il poursuit sa proie avec tant d'avidité, qu'il s'élance quelquefois sur le sable. Sans la difficulté qu'il a pour avaler, il dépleuperoit bien-tôt l'Océan. Avec quelque legereté qu'il se tourne, il donne le tems aux autres poissons de s'échapper. Les Négres prennent ce moment pour le frapper. Ils plongent sous lui, dit Arthus (73), & lui ouvrent le ventre. Il est d'ailleurs assez facile à tromper, parce que sa voracité lui fair saisir toutes sortes d'amorces. On le prend ordinairement avec un crochet attaché au bout d'une chaîne, auquel on lie une piece de lard ou d'autre viande. Sa chair est coriasse, maigre, gluante, & de mauvais goût. La seule partie supportable est le ventre, qu'on fait mariner l'espace de vingtquatre heures, & bouillir à l'eau pour le manger avec de l'huile. Si l'on prend une femelle, avec quelques perits (74) dans le ventre, on se hâte de les en tirer; & les ayant fait dégorger dans l'eau fraîche, pendant un jour ou deux, on trouve leur chair fort bonne. La cervelle du Requin, rôtie au feu, devient aussi dure qu'une pierre. Les Anglois prétendent que (75) rapée dans du vin blanc, elle soulage beaucoup les femmes au travail.

Il est fort dangereux de se baigner dans les Rivieres qui produisent des Requins. En 1731, une perire Esclave de Jamesfort, sur la Gambra, sut emportée tandis qu'elle étoit à se laver les pieds (76). Une Barque de Weymourh remontant la même Riviere en 1731, il y eut un Requin assez affamé pour s'en approcher, malgré le bruit qui s'y faisoit, & pour se saisir d'une rame

qu'il brisa d'un seul coup de dents.

Sur la Côte de Juida, où la mer est toujours fort grosse, un Canot fut renversé en allant au rivage avec quelques marchandises. Un des Matelots fut saisi par un Requin, & la violence des slots les jetta tous deux sur le sable. Mais le monstre, sans lâcher un moment sa proie, attendit le retour de la vague, & regagna la mer avec le Matelot qu'il emporta (77).

Bosman assure que c'est une erreur grossiere de confondre les Requins avec

(71) Le-Maire dit, long de quatre à huit gueur, & qu'on en tira dix galons d'huile,p. 45. pieds.

(72) Arthus, Bosman & d'autres Voyageurs assurent la même chose.

(73) Arthus dit qu'il en prit trois, en une heure, qui avoient huit à dix pieds de lon-Tome III.

(74) On a déja remarqué qu'elle est vivipare.

(75) Labat, Vol. II. p. 348. (76) Moore, p. 78.

(77) Arthus, ubi sup. p. 46,

Rr

HISTOIRE

Ce qui l'empêche de dépeu-

Comment on le prend.

Sa cervelle, à quoi bonne.

Exemples de la voracité du Re-

les Chiens de mer, & prétend au contraire qu'ils n'ont pas la moindre refsemblance. Le Requin est fort long & fort épais. Il a quelquefois vingt & trente pieds de long. Sa tête est large, platte, avec un museau fort pointu-Le reste du corps est d'une laideur extraordinaire. C'est de tous les poissons celui que les Négres aiment le mieux, & qu'ils mangent le plus souvent. Sur la Côte d'or ils en prennent tous les jours parmi les basses. Les Européens n'en mangent jamais, parce qu'ils trouvent sa chair trop dure; mais les Négres sçavent remédier à ce défaut en la gardant huit ou dix jours, c'est-àdire, jusqu'à ce qu'elle soit puante de corruption; après quoi ils la regardent comme un mets fort délicat. Aussi s'en fait-il un commerce considérable dans le Pays.

Témoignage min.

Si quelqu'un, continue Bosman, a le malheur de tomber dans la mer, il ocula re de Bos- faut désesperer de le revoir, à moins qu'il ne se trouve alors aucun Requin aux environs du Vaisseau; ce qui est extrêmement rare. Lorsqu'il mouroit un Esclave & qu'on le jettoit dans la mer, Bosman voyoit avec horreur quatre ou cinq de ces affreux animaux qui se lançoient vers le fond pour saint le corps, ou qui le prenant dans sa chûte le déchiroient en un instant. Chaque morsure séparoit un bras ou une jambe du tronc; & tout étoit dévoré, dit-il, en moins de tems qu'il n'en faut pour compter vingt. Si quelque Requin arrivoit trop tard pour avoir part à la proie, il paroissoit prêt à dévorer les autres; car ils s'attaquent entr'eux avec une violence incroyable; on leur voit lever la tête & la moitié du corps hors de l'eau, & se porter des coups si terribles qu'ils font trembler la mer. Lorsqu'un Requin est pris & tiré à bord, il n'y a point de Marelot assez hardi pour s'en approcher. Outre ses morsures, qui enlevent toujours quelque partie du corps, les coups de sa queue sont si redoutables, qu'ils brisent la jambe, le bras & tout autre membre, à ceux qui ne se hâtent pas de les éviter.

Les Requins font moins voraces fur certaines est la raison,

Le même Auteur ajoûte que sur toute la Côte d'or les Requins sont moins avides de chair humaine que dans d'autres lieux. La raison qu'il en apporte cé es. Quelle en est qu'ils y trouvent une extrême abondance de petits poissons, dont ils peuvent continuellement se rassasser; au lieu que vers Ardra, Juida, Benin, &c. fouffrant fort souvent la faim, ils cherchent à dévorer les hommes. On les a vûs suivre un Vaisseau pendant plus de trois semaines & d'un mois, pour attendre les immondices & les cadavres des Esclaves morts qu'on jette à la mer. Malgré cet excès de voracité, que tout le monde s'accorde à leur attribuer, plusieurs personnes assurerent Bosman, qu'au Cap-Verd, où ces animaux sont assez assamés, le Patron d'un Vaisseau Hollandois étant en dan-Fait peu vrai- ger de périr faute de sçavoir nager, un Requin le prit doucement par la jambe & le conduisit au rivage. A la vérité l'Auteur déclare qu'il trouva ce récit sans vrai-semblance (78).

femblable.

Arthus & d'autres Voyageurs observent que le Requin est ordinairement environné d'une multitude de petits poissons nommes Quequadores (79), qui ont la gueule & la tête platte. Ils s'attachent au corps du monttre; & lorsqu'il s'est sais de quelque proie, ils se rassemblent autour de lui pour en manger leur part, sans qu'il fasse aucun mouvement pour les chasset (80). De ce nombre

Correge du Requin.

> (78) Bosman, Descripcion de la Guinée, P. 281.

(79) Voyez la Figure. (80) Arthus, ubi Jup. p. 76. est le Succeur, petit poisson de la grosseur d'une Sole, qui s'artache par la gueule aux Vailseaux pour les succer. Lorsqu'ils sont en grand nombre contre le gouvernail, ils peuvent retarder la course d'un Bâtiment; mais on a prétendu faussement qu'ils étoient capables (81) de l'arrêter, comme la Remore. C'est Le-Maire qui parle ici, & qui se trompe sur ces deux circonstances; car le Succeur s'attache aux Vaisseaux par le derriere de la tête; & l'on ne peut supposer raisonnablement qu'étant si petit, il ait le moindre effet pour retarder la course d'un Bâtiment.

On compte encore, dans le cortege du Requin, un petit poisson de la grandeur du Hareng, qui se nomme le Pilote, & qui entre librement dans sa gueule, en sort de même, s'attache à son dos, sans que le monstre lui nuise

jamais (82).

Le Zigene ou le Pantouslier, nommé par les Anglois Hammersish ou le Mar- Le Zigene de Pantouslier, teau, est, suivant Jannequin, un poisson fort & vorace, presqu'aussi dangereux que le Requin. Labat en vit un jeune (83) d'environ douze pieds de long, & de la grosseur d'un Cheval. Sa forme est à peu près celle du Requin, excepté la tête qui a l'apparence d'un marteau. Il a de grands yeux, placés aux deux extrêmités, & le regard terrible. Ses dents, comme celles du Re-

quin, sont disposées en plusieurs rangs (84).

La Vache de mer, que les Espagnols appellent Manatea, & les François Lamentin, est ordinairement longue de seize ou dix-huit pieds (85), sur mentin, quatre ou cinq de diamétre. Elle est ronde depuis la tête jusqu'au nombril, d'où s'applatissant par degrés elle forme une queue dont la figure ressemble à la pelle d'un four. Sa tête est grosse & pésante, sa gueule fort large, avec de grolles lévres, & quelques poils longs & rudes à la partie supérieure. Elle a les yeux petits & sans seu, & la vûe foible; mais l'ouie si subtile (86), qu'elle prend l'allarme au moindre bruit. Elle est fort timide, comme tous les poil-10ns qui sont comme elle sans dents & sans défense (87).

Le nom de Manatea, ou de Poisson qui a des mains, a jetté (88) dans l'erreur quantité de Graveurs & de Peintres. Ils la représentent avec des mains réelles, quoique dans la vérité ces mains prétendues ne soient que deux fortes causée par ce nageoires, placées près de ses oreilles, plus larges à l'extrémité qu'au lieu de leur infertion, dentelées en trois divisions qui forment quatre petites pointes, dont chacune est terminée par une callosité en forme de corne. La temelle se fert de ces nageoires pour soutenir ses petits & les approcher de ses (89) mammelles, qui sont un peu au-dessus. C'est le seul usage qu'elle en puisse faire, car elle ne va jamais au rivage comme le Cheval marin; & d'ailleurs deux secours si foibles ne pourroient pas servir à supporter son corps, qui pese jusqu'à douze ou quinze cens livres. Mais ce qui ne doit laisser aucun doute, ce monstre.

HISTOIRE NATURFLLE. Le Succeur.

Fausse idée de Le-Maire.

Le Pilote.

Le Zigene ou

La Vache de

Nommée Ma-

Pésanteur de

(81) Le-Maire, Voyage aux Isles Canaries, &c. p. 76.

(82) Atkins, Voyage en Guinée, p. 57.

(83) Labat, Vol. IV. p. 351.

(84) Jannequin, Voyage de Libye, p. 46. (85) Atkins lui donne onze ou douze pieds de longueur, p. 43.

(86) Atkins lui donne pourtant des oreilles

si petites qu'à peine y entreroit-il un poinçon.

(87) Atkins lui donne des dents au fond de la gueule, comme aux Vaches, p. 43. Il leur trouve aussi beaucoup de ressemblance par la tête & le muzeau.

(88) Voyez la Figure.

(89) On a vû ci-dessus une histoire remarquable de ce Poisson,

Rrij

c'est que si la Manatée se trouve engagée dans quelque anse, d'où elle ne puisse sortir avec le reslux, elle demeure à terre sur le sable, sans pouvoir s'aider des mains & des bras qu'on lui attribue. Sa nourriture est l'herbe qui se trouve au sond de la mer & des Rivieres.

Comment les Négres la tuent.

La Manatée ou la Vache marine aime l'eau fraîche. Aussi ne s'éloigne-t'elle: guéres des Côtes. Comme elle s'endort quelquefois, la gueule ouverte audessus de l'eau, les Pêcheurs Négres la surprennent dans cette situation, & lui font perdre tant de sang qu'il leur devient aisé de la tirer au rivage. On ignore combien de tems elles portent leurs petits; mais elles en ont ordinairement deux à la fois, qui se laissent prendre avec la mere lorsqu'elle n'a point encore cessé de les nourrir. La chair de ces animaux est si délicate qu'elle est comparable (90) au veau de Riviere. Les meilleures parties sont celles qui approchent du ventre & des mammelles. Le lard de la Manatée a quatre ou cinq pouces d'épaisseur, & ne le cede point à celui du Porc. Il y a dans les visceres une certaine partie qu'on fait fondre (91) & dont on fait d'excellent beurre, qui se conserve fort long-tems. La peau est assez épaisse pour être tannée & peut servir à plusieurs usages au lieu de cuir (92). Dans la tête, on trouve quatre pierres blanches, ausquelles on attribue des vertus médicinales. La poudre des côtes (93) est estimée aussi pour l'hémorragie. Lo Maire prétend qu'il se trouve plus de Vaches marines dans la Riviere du Sénegal que dans la Gambra; qu'elles n'y sont que de la grosseur du Marsouin, ou du Cochon de mer, & qu'elles ont la même espece de chair & de lard.

Eard de la Vache marine.

Le même Auteur parle d'un Poisson sur ces Côtes, dont la machoire d'enhaut s'avance de la longueur de quatre pieds, avec des pointes aigues rangées de chaque côté à des distances égales. Le-Maire ne put apprendre le nom de ce poisson; mais il y a de l'apparence que c'est l'Epée ou l'Empereur; d'autant plus qu'on sçait, comme il l'ajoûte, que c'est l'ennemi déclaré de la Baleine, & qu'il la blesse quelquesois si dangereusement qu'elle suit jusqu'au rivage, où elle expire après avoir perdu tout son sang (94).

Spontons.

L'Erée ou l'Em-

percur.

Les Gens de mer ont donné le nom de Spontons à d'autres animaux marins dont la tête est armée aussi d'un os fort long, mais uni & pointu, qui ressemble à la corne sabuleuse de la Licorne. Le-Maire est persuadé que ce monstre est le même que les François appellent Naruval. Il est capable de percer un Bâtiment, & d'y faire une voie d'eau. Mais il y brise quelquesois son os, qui sert de cheville pour boucher le trou.

Vicilles.

Les Vieilles, grande espece de Morues, sont dans une singuliere abondance au long de cette Côte occidentale, sur-tout près du Cap-Blanco & de la Bayz d'Arguim. Il s'en trouve qui pésent jusqu'à deux cens livres. La chair en est blanche, tendre, grasse, serme, & se détache en floccons. La peau est grise, épaisse, grasse, couverte de petites écailles. C'est un poisson fort vorace, & que son avidité fait prendre aisément. Comme il a beaucoup de force, il

(90) Atkins dit que sa chair ressemble à celle du Veau, mais qu'este est dure. Il reste à sçavoir si les gens de mer la gardent assez long tems.

(91) C'est ce qu'on appelle proprement la panne.

(92) On s'en sert aux Indes Occidentales pour frapper les Esclaves, comme d'un nerf de Bœuf.

(93) Labat, Afrique Occidentale, Vol. II.

P. 338.

(94) Le-Maire, p. 78.

fait des mouvemens prodigieux pour s'échapper. Sa chair peut se manger fraîche; mais elle est beaucoup plus délicate après avoir été cinq ou six heures dans le sel. La tête fait d'excellent bouillon. En géneral la Vieille est un poisson nourrissant, & facile à digerer, lorsqu'il est cuit sussissamment; mais capable de nuire s'il n'a point assez bouilli. Il demande plus de sel que la morue de Terre-neuve; & comme il est plus gros, il faut plus de soin pour le faire sécher & le mettre en baril. Lorsqu'il est bien préparé (95) il se conserve parfaitement, & l'on en pourroit faire un commerce avantageux. Les Hollandois en transportoient beaucoup lorsqu'ils étoient maîtres du Fort

d'Arguim (96). De tous les animaux qui nagent, il n'y en a point d'une espece plus surprenante que la Torpede, nommée par les Anglois Numb-Fish, ou Poisson qui a la vertu d'engourdir. Kolben, qui lui donne le nom de Crampe, dit qu'on en prend souvent au Cap, avec d'autres poissons. Il est cartilagineux & presque rond, mais assez petit dans sa forme. Ses yeux sont fort petits. Sa bouche l'est aussi. Elle est bien garnie de dents, & formée comme en demielune, jusqu'à la moitié du corps, dont la tête même n'est pas distinguée. Audessus de la gueule, on apperçoit deux petites ouvertures qui servent de narine. Le dos de l'animal est couleur d'orange, & son ventre tout-à-fait blanc. Sa queue est courte, mais charnue comme celle du Turbot. Sa peau fort unie & sans écailles. Lorsqu'il est ouvert, on apperçoit fort distinctement sa cervelle. Son soie est blanc & très-tendre. Avec toutes ses parties, il ne pese pas plus d'un quart de livre.

Kolben vérifia souvent par sa propre expérience ce qu'on lit dans plusieurs Auteurs, qu'en touchant la Torpede avec le pied ou la main, ou seulement Kolben, avec un bâton, le membre qui prend cette espece de communication avec l'animal s'engourdit tellement qu'il devient immobile, & qu'en mêmetems on ressent quelque douleur dans toutes les autres parties du corps. En un mot, Kolben éprouva une espece de convulsion; mais cet esset ne dura jamais plus d'une heure. C'est l'affaire d'une ou deux minutes, & l'engour-

dissement diminue ensuite par dégrés.

Les Pêcheurs du Cap évitent soigneusement de toucher à la Torpede, & leur crainte va si loin, que s'ils en apperçoivent une dans leur filet, ils aiment mieux le renverser & rendre toute leur prise à la mer, que d'amener la Torpede au rivage (97).

Le Docteur Kempfer nous a donné une description si exacte de ce merveil-

leux animal, qu'elle mérite de trouver place ici.

Le Poisson, dit-il, que les Romains ont nommé Torpedo, à cause de l'enla Torpede par gourdissement qui se contracte en le touchant, porte, par la même raison, Kempser, le nom de Lerz Mahi chez les Perses, & celui de Riaad chez les Arabes. Le Golfe Persique en produit beaucoup. Le corps de la Torpede est plat, & ressemble à celui de la Raye, sans autre exception que la queue, qui (98) est plus circulaire. Les plus grandes n'ont pas plus de deux pans de diamétre. Au centre, qui est sans os, elles ont deux doigts d'épaisseur, & de-là elles dimi-

Torpede.

Experience de

<sup>(95)</sup> Ibid. p. 76. (97) Etat du Cap de Bonne-Espérance par (96) Labat, ubi sup. p. 60; & Barbot, Kolben, Vol. II. p. 205. p. 111, (98) Voyez la Figure.

nuent infensiblement jusqu'aux bords, qui sont carrilagineux & qui sont l'office de nageoires. Leur peau est glissante, sans écailles, & pleine de taches. Celles du dos sont blanches & brunes, celles de la queue plus soncées; mais le ventre est tout-à-fait blanc, comme à la plûpart des poissons plats. Des deux côtés, la surface est inégale, particulièrement sur le dos, dont le milieu s'enste comme un petit bouclier. Cette élevation continue jusqu'à l'extrêmité de la queue, qui s'étend de la largeur de la main au-delà du corps. La tête de la Torpede est fort platte. Elle est contenue dans le cercle du corps. Les yeux sont petits, & sont placés dessus, à la distance d'un pouce l'un de l'autre. Ils ont une double paupiere (99), dont la premiere est assez forte & se ferme rarement. L'intérieure est mince, transparente, & se ferme lorsque le poisson est dans l'eau. Au-dessous des yeux, il a deux conduits de respiration, de la même grandeur, qui se couvrent dans l'eau d'une petite pellicule; de forte qu'on les prendroit pour (1) d'autres yeux. La gueule est au dessous de la tête, dans l'endroit opposé aux yeux. Elle paroît très-petite lorsqu'elle est fermée, mais elle devient fort grande en s'ouvrant. Les lévres s'y rabbaifsent, & sont entourées de petites pointes qui servent à retenir ce que l'animal y fait entrer. Dans la cavité des machoires on apperçoit une petite rangée de dents aigues. Des deux côtés de la gueule, est un petit creux rond, séparé de la gueule même par un petit espace (2) de chair fort douce, & soutenu d'un os affez fort.

Continuation Kempfer.

Au long du ventre, qui est doux, mince, & spongieux, il y a deux rangées de petits trous oblongs, cinq de chaque côté. Ils sont placés transversalement, & converts chacun d'une forte peau, liée par deux nerfs, qui tiennent aux deux côtés de chaque trou. L'anus est aussi de figure oblongue, & percé exactement à la naissance de la queue. On ne sçauroit presser cette partie sans en faire sortir quelques faces, entremêlées de vers de terre fort menus, mais longs comme la moitié de la main. La queue est épaisse, & de figure conique. Elle se termine par une nageoire dont les pointes sont obliques, & présentent assez exactement (3) la forme de la lettre X. Au-dessus, à peu de distance, sont deux autres nageoires, plus grandes vers le dos que du côté de la queue, & terminées en rond. A l'endroit où commence la queue, il se trouve encore de chaque côté une nageoire platte & charnue, large de deux pouces. Dans les mâles, elles se terminent à un penis cartilagineux, d'un pouce de long, creux, & percé, à l'extrêmité, de deux trous, d'où la moindre pression fait sortir une humeur grasse & visqueuse. En dissequant une Torpede, l'Auteur lui trouva la peau épaisse, la chair blanche, & mêlée de bleu, le peritoine ferme, les vertebres du dos cartilagineuses, & s'étendant vers la queue. Il ne vit aucune de ces pointes laterales, qu'on nomme arrêtes, mais à la place il découvrit des tendons qui sortent des vertebres. Le cerveau a cinq paires de nerfs, dont le premier se dirige vers les yeux; & le dernier vers le foie. Les autres prennent dissérentes directions, assez près de leur origine. Le cœur, qui est situé dans le plus petit creux de la poitrine, a précisément la forme d'une figue. L'abdomen est accompagné d'un

<sup>(99)</sup> Elles sont obliques dans la Figure.

<sup>(1)</sup> Borrichius s'y est trompé, & les a pris

<sup>(2)</sup> Craticula.

<sup>(3)</sup> Extremisate decuffata.

large ventricule, fortifié de plusieurs fibres, & rempli d'excrémens noirs & puans. Il a plusieurs veines, dont l'une, qui est fort grosse, s'étend jusqu'au NATURELLE. lobe droit du foie, & s'entortille autour de la vesicule du fiel. Le foie est une substance épaisse, d'un rouge pâle, & composée de deux lobes, dont l'un remplit toute la cavité du côté droit, & l'autre, qui est à gauche, mais plus petit, laisse voir une veine enslée de sang noir. On pourroit prendre ce second lobe pour la rate, s'il n'étoit joint au petit isthme qui est au-dessous de la poitrine, & s'il n'étoit de la même substance & de la même couleur. Les deux lobes sont pleins de glands, serrés l'un contre l'autre, & partent peut être (4) du pénis. Après avoir vuidé les intestins & les ventricules, on découvre contre le dos un petit sac transparent, mais inégal & tortu, plein de petits conduits, auquel tient une substance charnue, qui ressemble beaucoup aux aîles de la Chauve-souris. C'est l'uterus ou l'ovaire. Dans la femelle, l'Auteur trouva plusieurs œufs, posés sur le lobe gauche du foie. Ils n'étoient pas renfermés dans une écaille, mais dans une mince pellicule, couleur de souffre pâle. A l'égard du reste, ils ressembloient exactement aux œufs de poule. Ils nageoient dans une liqueur mucilagineuse & transparente. Ils étoient renfermés dans une membrane commune, mince, transparente, attachée au foie. L'excès de la chaleur, qui ne permettoit pas de demeurer long-tems renfermé dans une chambre, força Kempfer d'interrompre ici ses observations (5).

La Torpede du Golfe Persique paroît dissérente de celle de la Méditerranée, du moins si l'on juge de celle-ci par les descriptions d'Aristote, de Pline & de Galien. La qualité que celle du Golfe a d'engourdir, n'est point Torpede. une vertu qui l'accompagne toujours. Elle ne s'exerce que dans certaines occassons, comme lorsqu'il ressent l'impression de quelque chose qui le blesse, ou qu'on arrête sa fuite au moment qu'il veut la prendre. Il se fait alors un mouvement convulsif dans ses boyaux. Les ouvertures de sa respiration se dilatent, & dans cet effort il répand ses pernicieuses influences. Ce poison n'agir pas sensiblement sous l'eau, soit que parce que l'épaisseur des parties en arrête l'effet, soit parce que l'animal étant dans son élément naturel ne developpe point toutes ses forces. Hors même de l'eau, il peut quelquesois être manié assez long-tems, jusqu'à ce que l'impatience d'y retourner, ou quelque douleur qu'on lui cause en le pressant lui fait décharger son venin.

Lorsqu'il est pris nouvellement, il agit plus souvent & d'une maniere plus senfible; mais après avoir été quelques heures hors de l'eau, sa vertu languit & diminue par dégrés. Kempfer croit avoir remarqué qu'elle est plus violente dans la femelle que dans le mâle. On ne peut toucher la Torpede femelle avec les mains, sans ressentir un horrible engourdissement dans les bras & melle a plus de vertu que le mêjusqu'aux épaules. On ne sçauroit marcher dessus, même avec des souliers, le. fans éprouver la même insensibilité dans les jambes, aux genoux & jusqu'aux cuisses. Ceux qui la touchent du pied sont saisse d'une palpitation de cœur encore plus vive que ceux qui ne l'ont touchée qu'avec la main. Après en

Remarques fur l'engourdiffement que cause la

Maniere dous on l'explique,

La Torpede fe-

(4) Fortasse p. n. nascentibus.

le, quoique les trois notes précédentes fassent (5) Kempferi Amanitates exotica, p. 509. connoître que le Traducteur n'a pas été saus

N'ayant pû me procurer cet Ouvrage, je embarras. m'attache exactement à la traduction Angloi-

avoir fait une ou deux fois l'expérience, l'engourdissement recommence de même à la troisséme. Les Pêcheurs ne conviennent pas qu'à la pêche il se communique à leurs mains par les cordes du filet. On ne le gagne pas non plus en blessant l'animal de quelque instrument de fer. Pline assure qu'on est à couvert aussi, en le touchant d'un baton ou d'une baguette.

Continuation des mêmes remarques.

Au reste cet engourdissement ne ressemble point à celui qui se fait quelquetois sentir dans un membre, lorsqu'ayant été pressé long-tems, la circulation du sang & des esprits s'y trouve contrainte. C'est une vapeur subite, qui passant au travers des pores pénétre en un moment jusqu'aux sources de la vie, d'où elle continue de se répandre dans tout le corps, & d'agir sur l'ame par une véritable douleur. Les nerfs se contractent tellement, qu'on s'imagine que tous les os, sur-tout ceux de la partie affectée, sont sortis de leurs jointures. Cet effet est accompagné d'un tremblement de cœur , & d'une convulsion génerale, pendant laquelle on ne se trouve plus aucune marque de sentiment. Enfin l'impression est si violente, que toute la force de l'autorité & des promesses, n'engageroit point un Matelot à reprendre le poisson dans sa main, lorsqu'il en a ressenti l'esset. Cependant Kempfer rend témoignage qu'en faisant ces observations, il vit un Afriquain qui prenoit la Torpede fans aucune marque de frayeur, & qui la toucha (6) quelque tems avec la même tranquillité. L'Auteur ayant marqué de la curiosité pour un si rare secret, apprit que le moyen de prévenir l'engourdissement étoit de retenir foigneusement son haleine. Il en fit aussi-tôt l'expérience. Elle lui réussit; & tous ses amis à qui il ne manqua point de la communiquer la tenterent avec le même succès. Mais lorsqu'ils recommençoient à laisser sortir leur haleine, l'engourdissement recommençoit aussi à se faire sentir.

La Torpede est un possson tendre, qu'on tue fort aisément. Il ne paroît pas même qu'il soit facile à conserver hors de son élément; car le Docteur Kempser en ayant sait mettre un le matin dans un tonneau d'eau de mer, le trouva mort dans le cours de l'après-midi. Non-seulement on peut le toucher sans crainte après sa mort, mais quelques Voyageurs assurent qu'il peut être mangé. Cependant, disent ils (7), on est accoutumé à le rejetter dans la mer, lorsqu'on l'apperçoit dans les silets, parce qu'on redoute sa pernicieuse vertu. Les Pêcheurs croyent qu'il l'a reçue de la nature, pour sa désense contre les autres poissons. Aristote l'a cru comme eux. Pline le prouve & Kempser en a trouvé la confirmation dans les loches qu'il a quelquesois distinguées parmi (8) d'autres petits poissons, en ouvrant le ventre d'une Torpede. Cependant il ne s'est point apperçu qu'étant dans la même cuve avec d'autres poissons elle leur sit sentir sa qualité; peut-être, dit-il, parce qu'ayant perdu sa liberté elle néglige ses ennemis. Cet animal n'étant d'aucun usage, il obtenoit facilement des Négres toutes les Torpedes qui tom-

boient dans leurs filets, pour faire ses observations.

Témoignage de Ludolphe, de Sennart & de plusieurs autres. Ludolphe (9) rapporte que les Ethiopiens guérissent la sièvre en appliquant

(6) Ce fait est raconté par Ovington, dans son Voyage de Surate, p. 491, sur l'autorité du Docteur Kempfer, qu'il avoit vû aux Indes. On l'avoit déja cité dans la Relation de Moore. Mais un Phénomene si curieux demandoit du détail.

(7) Jobson p. 23.

(8) Ibid. Jobion ajoûte que la Torpede le jette en mer sur un autre poisson, l'engourdit, & qu'elle en fait sa proie.

(9) Hist. Ethiop. l. 1. c. 2,

la Torpede aux malades. Ces Torpedes d'Ethiopie se prennent dans les Rivieres & dans les Lacs. Sennart & d'autres Ecrivains auroient pû s'épargner NATURELLE. la peine de chercher des remedes pour l'engourdissement causé par ces animaux, puisqu'il se dissipe si promptement, sans qu'il en reste aucune trace. La figure d'une Torpede Italienne, donnée par Mathiole, ne differe de celle de Kempfer que par la disposition de ses taches & par la forme de sa queue. Dans la Torpede de Perse, la queue est oblique & levée. Dans l'autre

elle est ronde & platte (10). L'exactitude de cette description n'a point empêché que les Voyageurs ne

se partageassent sur la forme & les qualités de la Torpede. Atkins s'accorde

avec Kempfer sur la forme. Elle est, dit-il, fort plate; mais il attribue la vertu d'engourdir, à la froideur extrême de ce poisson (11). Suivant Windus, qui vit plusieurs Torpedes dans la fange, près de Tetuan, elle est à peu près de la grandeur de la Plie, mais plus épaisse, & fort ronde; de sorte (12) qu'on distingue à peine la tête du corps. On voit que, du moins pour la figure, ces deux Auteurs ne s'éloignent pas de Kempfer. Mais Jobson & Moore rendent ici un témoignage bien différent. Le premier assure que la Torpede ressemble à la Brême (13), mais qu'elle est beaucoup plus épaisse; l'autre, qu'elle ressemble au Goujon, mais (14) qu'elle est beaucoup plus grosse. Ce Leurs opponqu'on peut conclure de cette distérence d'opinions, c'est que la vertu d'engourdir est propre à (15) plusieurs poissons. Moore & Jobson conviennent que lorsqu'ils ont touché une Torpede avec un baton, ils n'ont pas ressenti l'effet qu'on lui attribue. Windus assure qu'en la touchant avec la canne qu'il portoit à la main, il fentit un engourdissement qui dura une (16) minute ou deux après qu'il eut quitté sa canne. Sur ce dernier point Kolben s'accorde avec Windus. Ainsi la qualité de la Torpede peut être plus ou moins sorte, & différer d'un Pays à l'autre; à moins qu'on n'aime mieux attribuer ces deux effets à la différente nature des batons, dont l'un étoit peut-être une canne de roseau, & l'autre un morceau de bois plus compact. Moore dit qu'aucun Anglois de sa compagnie ne put tenir la main sur ce poisson pendant la vingtième partie d'une minute. Il fit lui-même plusieurs expériences du bout du doigt; & dans un instant, son bras devint insensible jusqu'à l'épaule; mais en retirant la main, il se trouva bien-tôt rétabli. Il éprouva le même

La Riviere du Sénegal produit quantité d'Ecrevisses & de Carpes plus grosses & de meilleur goût que celles de France. Les Anguilles n'y sont pas Carpes du Séneplus rares. On en prend une multitude surprenante dans la saison du débor- gal. Anguiles & dement. Elles sont grasses, & d'une grosseur extraordinaire. Les Négres les Mullets. font sécher au Soleil, & les fument sans sel. On trouve aussi des Mullers dans la Riviere & sur les Côtes; mais ils sont couverts de grandes écailles noires;

effet après la mort du poisson, & même en portant le doigt à sa peau, qui avoit été fraîchement écorchée (17); mais lorsque le poisson fut sec, il ne

Ecrevisses &

lui resta plus rien de sa vertu.

<sup>(10)</sup> Amænitates exotica, p. 513.

<sup>(11)</sup> Atkins, ubi sup. p. 47.

<sup>(12)</sup> Voyage de Windus à Maroc, p. 21.

<sup>(13)</sup> Jobson, p. 25.

<sup>(14)</sup> Moore, p. 176. Tome III,

<sup>(15)</sup> La Torpede de Kolben differe de celle de Kempfer par la forme & la position de quelques parties.

<sup>(16)</sup> Windus , ubi sup.

<sup>(17)</sup> Moore, ubi sup.

ce qui les rend fort différens de ceux d'Amérique, qui sont sans écailles. Le museau du Mullet d'Afrique est court, & son corps oblong. Il est ordinairement fort gras, & très-léger à la nage. Il se prend à l'hameçon, ou dans des paniers d'ozier. On prétend que la pierre qui se trouve dans sa têre, est un spécifique pour la pierre & la gravelle. Les œufs du Mullet pourroient être employés, comme ceux de l'Esturgeon, à faire du Caviard (18).

Barbeau.

Le Barbeau est couvert de grandes & douces écailles. Il est un peu plus gros que celui d'Europe. On en trouve dans la mer & dans les rivieres; mais ceux du Sénegal pésent ordinairement entre huit & dix livres. C'est un poisson de proie, qui se laisse prendre néanmoins fort aisément, & qui fait une fort bonne nourriture.

Tortues. Leur description &

La Tortue verte, ou de mer, est commune pendant toute l'année aux Isles deuts propriétés. & dans la Baye d'Arguim. Elle n'est pas si grosse que celle des Isles de l'Amérique; mais elle n'est pas moins bonne. La chair en est blanche, lardée d'une graisse verte, qui est ferme & de bon goûr; & qui a l'avantage sur celle de tous les autres animaux, qu'elle peut être mangée seule. Elle est si délicate qu'elle ne peut supporter le sel. Mais fraîche, elle est fort nourrissante, & si facile à digerer, que l'excès même n'en incommode jamais. De quelque maniere qu'on la prépare elle est toujours agréable. La meilleure partie est le ventre, en prenant aussi l'écaille qui le couvre, & l'épaisseur de deux doigts de la chair qu'elle contient. On met le tout au four, assaisonné avec du jus de limon, du sel, du piment, du poivre commun & des cloux de giroste. Cuit avec un feu lent, c'est un mets que tout le monde trouve exquis (19).

> La Tortue fait ses œufs sur le sable du rivage. Elle remarque soigneusement le lieu; & dix-sept jours après, elle retourne pour les couver. Elle a quatre pattes, ou plutôt quatre nageoires, au-dessous du ventre, qui lui tiennent lieu de jambes; mais courtes, avec une seule jointure qui touche au corps. Ces pattes, ou ces nageoires, étant un peu dentelées à l'extrémité, forment une espece de grisses, qui sont liées par une forte membrane, & tort bien armées d'ongles pointus. Quoiqu'elles ayent beaucoup de force, elles n'en ont point assez pour supporter le corps de l'animal, de sorte que son ventre touche toujours à terre. Cependant la Tortue marche assez vite (20) lorsqu'elle est poursuivie, & porte fort bien deux hommes sur son dos.

Etrange mulciplication de la Tortue.

Il se trouve des Tortues qui pondent jusqu'à deux cens cinquante œufs. Ils sont de la grosseur d'une balle de paume & parfaitement ronds. L'écaille n'est pas plus dure que du parchemin humide, & n'est jamais si pleine qu'il n'y reste un petit vuide. Le jaune durcit au feu, & se mange fort bien, mais le blanc ne perd jamais sa liquidité. Lorsque la Tortue a fait sa ponte & couvert ses œufs, elle laisse au Soleil à les faire éclore, & les perits ne sont pas plutôt fortis de l'écaille qu'ils courent à la mer. Les Mores les prennent, soit avec des filets, soit en les tournant sur le dos lorsqu'ils peuvent les surprendre sur le sable, car une Tortue dans cette situation ne sçauroit se retourner. Son huite fondue se garde fost bien, & n'est guéres inférieure à l'huile

Son buile.

(18) Labat, Vol. II. p. 335.

(19) Ibid. p. 63.

(20) Ibid.

d'olive & au beurre, sur-tout lorsqu'elle est nouvelle (21).

A Rufisco, & dans un grand Lac entre ce Port & le Fort Saint-Louis sur NATURELLE. le Sénegal, on prend une grosse quantité de poisson qui ressemble au Pilchard & que les Négres font sécher. Ils ont trois ou quatre sortes (22) de Moines. Leurs Soles, leurs Turbots, leurs Maquereaux, leurs Rayes sont 1emblables à celles de l'Europe; mais les Ecrevisses, les Bremes & les Homars sont dissérentes (23) des nôtres. La Riviere de Byurt, au Sud du Sénegal, & d'autres (24) parties de la Côte produisent beaucoup d'huîtres de la grande espece. Toute la Côte est bien sournie de Barbeaux, de Marsouins, d'Epées ou d'Empereurs, &c.

Sur la pointe de Barbarie, à l'embouchure du Sénegal, on trouve un grand espece singuliere. nombre de petites Crabbes, que les François appellent Tourlouroux. On les croit (25) d'une nature dangereuse. C'est une fort petite espece de Crabbes de terre, qui ressemblent pour la forme à nos Ecrevisses de mer. Le diametre des plus grandes est de trois pouces. Leur écaille est dure, quoique fort mince, & naturellement rouge, c'est-à-dire, que le sommet du dos est d'un brun rougeâtre, qui s'éclaireit par degrés vers les côtés & le ventre, jusqu'à devenir d'un rouge fort luisant. Leurs yeux sont noirs & durs comme de la corne, se levent ou se baissent à leur gré. Elles ont de chaque côté quatre jambes, composées chacune de quatre pattes, qui leur servent à marcher sort vîte. Elles ont d'ailleurs deux partes de devant, placées près de leur gueule, & plus grosses que les autres. Leurs pinces ressemblent à celles de la Crabbe Propriété de ces de mer. Elles se tiennent très ferme à tout ce qu'elles saisssent; ce qui n'empêche pas qu'un de leurs avantages ne soit de pouvoir se défaire de leurs jambes aussi facilement que si elles ne tenoient au corps qu'avec de la glue : de sorte que si vous en saississez une, vous êtes surpris (26) qu'elle vous reste dans la main, & que l'animal ne laisse pas de courir fort vîte avec le reste; & dans la faison suivante, lorsqu'il change de cuirasse, il lui revient une autre jambe. Mais ce qui est fort étrange dans cette espece de Crabbes, c'est qu'elles dévorent celles qui sont estropiées ainsi par quelque accident. Elles marchent en troupes nombreuses, & toujours en droite ligne, jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées par une maison, par un mur, ou par quelque obstacle qu'elles ne puissent surmonter, & qui les oblige de prendre une autre route (27).

HISTOIRE

(21) Labat, Vol. IV. p. 135.

(22) Barbot dit qu'une de ces especes est couverte de taches bleues.

(23) On a vû ci-dessus que dans plusieurs cantons les huîtres croi l'ent, ou du moins s'attachent, sur les branches des arbres qui bordent le rivage. Voyez Moore, p. 135 & 139.

(24) Cependant Barbot dit qu'il n'y a pas d'huîtres dans cette contrée, mais qu'il s'en trouve beaucoup à Jamblos, & d'aussi grandes que la main, p. 30.

(25) Labat, ubi sup. Vol. II. p. 140.

(26) Ibid. p. 136.

(27) Ibid.



#### CHAPITRE XXI.

#### Animaux amphibies.

Description du Crocodile,

E-Maire assure qu'il se trouve peu d'Amphibies sur les Côtes occidentales L'Afrique (28), & qu'on n'y voit de Crocodiles, de Chevaux marins, de Vaches de mer & de Tortues, qu'à l'embouchure du Sénegal & de la Gambra. Le Crocodile, qui est regardé comme la plus grande espece de Lézard, est, suivant (29) Smith, d'un brun foncé. Labat dit que sa tête est platte & pointue, avec de petits (30) yeux ronds, sans aucune vivacité; ce qui a donné lieu vrai-semblablement à l'opinion de ceux (31) qui le font pleurer. Il a le gozier large, & ouvert d'une oreille à l'autre, avec deux, trois, ou quatre rangées de dents, de forme & de grandeur différentes, mais toutes pointues ou tranchantes (32). Ses jambes sont courtes, & ses pieds armés de griffes crochues, longues & pointues. Ceux de devant en ont quatre; & ceux de derriere cinq. C'est avec ce terrible présent de la nature qu'il saisit & qu'il déchire sa proie. Il est couvert d'une peau dure, épaisse, chargée d'écailles, & garnie de tous côtés d'un grand nombre de pointes, comme aurant de clous, qui ne sont pas disposés néanmoins si régulièrement, que les Peintres & les Graveurs nous les représentent (33). Plusieurs parties de son corps, telles que la tête, le dos & la queue, dans laquelle consiste sa principale force, sont d'une dureté impénérrable à la balle.

Bosman dit que les écailles, dont la peau est couverte sont quarrées, & résistent à la balle du mousquet; que les Négres s'en sont des bonnets aussi durs que l'os & que l'écaille même de Tortue, jusqu'à ne pouvoir être sendus (34) d'un coup de hache. Smith prétend que les écailles sont assez grandes pour en faire des bonnets, ou plutôt des casques, dont les Négres se servent d'autant plus volontiers qu'ils le croyent à l'épreuve de la balle. C'est donc inutilement qu'on attaqueroit le Crocodile (35) avec cette arme. Cependant il est facile à blesser sous le ventre & sous une partie du gozier. Aussi n'expose-

t-il guéres ces endroits foibles au danger (36).

Barbot observe que sa plus grande sorce consiste dans sa queue, & qu'elle est aussi longue que le reste de son corps; qu'elle est capable de renverser un Canot; que hors de l'eau néanmoins il est moins dangereux que dedans. Il ajoûte que le Crocodile ne peut remuer que la machoire (37) d'en-haut; mais Labat accuse de fausset cette dernière remarque.

(28) Le-Maire, p. 77.

(29) Smith, Voyage en Guinée, p. 46.

(30) Navarette dans sa description de la Chine (p. 317) assure sur sa propre observation que le Crocodile a quarre yeux, deux en haut & deux au dessous.

(31) Jannequin assure qu'il a enrendu crier le Crocodile, ou pleurer comme un enfant, p. 126.

(32) Le-Maire dit que les Crocodiles de la Gambra avalent un Chevreau entier, p. 77.

(33) Labat, Vol. II. p. 347. Voyez la Fi-gure.

(34) Bosman, p. 247. (35) Smith, ubi sup.

(36) Bosman, ubi sup.

(37) Barbot, p. 73 & 210. Labat, nbi sup. p. 344.

Navarette cite le témoignage de Colins pour établir que le Crocodile ne se vuide d'aucun excrément, & qu'il n'a pas d'ouverture pour cet usage (38).

HISTOIRE NATURELLE.

Quoique le Crocodile soit une lourde masse, il marche fort vîte dans un terrain uni, où il n'est pas obligé de tourner; car ce mouvement lui est fort difficile. Il a l'épine du dos fort roide, & composée de plusieurs vertebres si serrées l'une contre l'autre, qu'elle en est immobile. Aussi se laisse-t-il entraîner par le fil de l'eau comme une piece de bois, en cherchant des yeux les hommes & les animaux qui peuvent venir à sa rencontre. Labat dit qu'il attaque quelquefois des Canots, & qu'il est souvent trahi par sa propre avidité, qui lui fait saisir l'hameçon, & qui le rend la proie de ceux dont il cherche à faire la sienne (39).

Suivant Le-Maire, lorsque le Crocodile est pressé par la faim, il se cache dans quelque Riviere fréquentée (40); & s'il voit un Veau s'approcher pour boire, un Négre qui se baigne, ou quelqu'un dans un Canot, il l'assomme de sa queue & le dévore aussi-tôt. Mais il n'est pas capable de nuire beaucoup (41) hors de l'eau. S'il trouve quelque proie sur le rivage, il se hâte de la cacher dans l'eau; & lorsqu'il se sent affamé il retourne à terre pour la

manger.

Baibot dit que sa nourriture ordinaire est le poisson, & qu'il le cherche sans cesse au fond des Rivieres. Le Maire en distingue de plusieurs sortes; les uns qui ne se nourrissent que de poisson; d'autres qui n'épargnent pas les hommes. Il prétend qu'il y en a de vénimeux, d'autres qui sont sans venin, & d'autres qui vivent de (42) fourmis. Barbot confirme la même chose (43).

Navarette observe qu'on a trouvé dans le ventre du Crocodile des écailles, des os, des cailloux; & qu'il avale, dit-on, des pierres pour lui servir

de leste (44).

Le Crocodile est plus gros dans quelques Régions que dans d'autres Pays. En Cuinée, Arthus & Bosman ne lui donnent pas plus de vingt pieds de prodigieuse, longueur. Partot rapporte qu'il s'en est trouvé dans le Sénegal & la Gambra (45) qui n'avoient pas moins de trente pieds. Smith attribue (46) la même taille à ceux de Sierra-Léona. Jobson juge par les traces qu'il a mesurées sur le fable de la Cambia, qu'il s'y en trouve de trente-trois pieds (47).

La plûpart des Voyageurs assurent que le Crocodile est un monstre d'une voracité dangereuse, & que dans l'eau sur-tour, il attaque indisséremment ques Pays. les hommes & les bêtes. Cependant Bosman le représente comme un animal innocent; & jamais dans ses voyages il n'apprit que personne en eut été dé-

voré (48).

Jobson observe que les Négres de la Gambra redoutent beaucoup ce monstrueux animal; que la crainte qu'ils en ont les empêche de passer la Riviere à gué, de s'y baigner; & que s'ils (49) la font traverser à leurs bestiaux, c'est avec de grandes précautions. D'un autre côté, Bosman assure qu'en Guinée,

Artifice du Cro-

Il s'en trouve d'une grandens

Il est moins varace dans quel-

(38) Navarette, ubi sup.

(39) Labat, ubi sup. p. 3450 (40) Le-Maire, p. 78.

(41 / Barbot , p. 210.

(42) Le-Maire, p. 77.

(43) Barbot, p. 304

(44) Navarette, ubi sup.

(45) Barbot, p. 75.

(46) Smith , ubi sup.

(47) Jobson, p. 16.

(48) Bosman, ubi sup.

(49) Jobson, p. 17.

Histoire Naturelle.

Avanture de

Smith.

dans les grandes chaleurs, on voit une multitude de Crocodiles qui se chauffent au Soleil sur le bord des Rivieres, & qu'à la vûe du moindre passant, ils (50) se retirent sous l'eau avec beaucoup de précipitation & de violence.

De quelque maniere que ces contradictions (51) doivent être expliquées, les Relations du plus grand nombre des Voyageurs fournissent des exemples de la voracité du Crocodile. Smith étant un jour à se promener autour de l'Isle de Bense, avec le Capitaine Connel, qui se faisoit suivre d'un gros Dogue Anglois, apperçut un Crocodile de prodigieuse grosseur, couché sur le rivage, où il paroissoit comme une piece de bois que la marée avoit laissée dans ce lieu. Le Dogue marchoit quelques pas devant son Maître. Lorsqu'il sur vis-à-vis de la tête, le monstre sit un saut, & s'en saisse. L'essroi des deux Anglois sut si grand, qu'ils prirent la suite; & Smith paroît persuadé que s'ils n'eussent été devancés par le chien, l'un ou l'autre auroit eu le même sort (52).

Cet animal est terrible jusqu'après sa mort. On rapporte qu'un Négre employé par les François pour en écorcher un, le démuzela lorsqu'il sut à la tête, dans la vûe de conserver sa peau plus entiere. Le Crocodile, quoique

réellement mort, emporta un doigt au Négre (53).

Maniere dont les Négres attaquent le Crocodile.

Malgré la férocité de ce monstre, les Négres se hasardent quelquesois à l'attaquer, lorsqu'ils peuvent le surprendre sur quelque basse, où l'eau n'ait pas beaucoup de prosondeur. Ils s'enveloppent le bras gauche d'un morceau de cuir de Bœus; & prenant leur zagaye de la droite, ils se jettent sur le monstre, & le percent de plusieurs coups au gozier & dans les yeux, & lui ouvrent ensin la gueule, qu'ils l'empêchent de fermer en la traversant de leurs zagayes. Comme il n'a point de langue, l'eau qui entre aussi-tôt, n'est pas long-tems à le sussiquer (54). Un Négre du Fort Louis faisoit son exercice ordinaire d'attaquer tous les Crocodiles qu'il pouvoit surprendre. Il avoit ordinairement le bonheur de les tuer & de les amener au rivage. Mais souvent il sortoit du combat couvert de blessures. Un jour, sans l'assistance qu'il reçut d'un Canot, il n'auroit pû éviter d'être dévoré (55). Atkins sait le récit d'un engagement, dont il sut témoin à Sierra-Léona, entre un Matelot Anglois & un Crocodile. Le secours des Négres délivra l'Anglois du danger; mais il en sortie misérablement déchiré (56).

Cependant on nomme quelques Pays où les Crocodiles paroissent moins intraitables. Près d'un Village nommé le Bot, vers l'embouchure de la Riviere de Saint Domingo, ils sont si doux & si familiers qu'ils (57) badinent

avec les enfans & reçoivent d'eux leur nourriture.

Brue en vit prendre un par ses Négtes, près de Tuabo sur le Sénegal. Quoiqu'il n'eût pas moins de vingt-cinq pieds de long, il ne se désendit point avec la férocité qu'on devoit attendre d'une taille si monstrueuse. Dans une autre occasion, quelques Pêcheurs firent présent à Brue de deux jeunes Crocodiles qu'ils avoient surpris dans leur sommeil, & qui se laisserent porter sans re-

(50) Bosman, p. 247.

(52) Smith, Voyage en Guinée. p. 47.

(53) Labat, Vol. III. p. 152.

(54) Ibid. Vol. II. p. 337. (55) Ibid. Vol. V p. 239.

(56) Voyez ci-dessus, Chap. XVIII.

(57) Labat, ubi sup. p. 238,

<sup>(51)</sup> On peut supposer qu'ils sont moins voraces, & même plus timides, dans un Pays que dans un autre.

sistance. Leur longueur étoit de cinq pieds. Mais les Matelots Anglois n'ayant pas voulu s'en charger jusqu'au Fort-Louis (58), Brue les fit tuer, pour con- NATURELLE. server leur peau. Barbot se trouvant au Fort d'Akra dans la Guinée, reçut du Géneral Danois un jeune Crocodile de sept pieds de long, & le sit mettre dans (59) une grande cuve pour le transporter en Europe. Mais la crainte d'en recevoir trop d'incommodité, lui fit prendre ensuite le parti de le tuer. Les Négres & quelques-uns de ses Matelots en mangerent la chair. Elle avoit le goût du Veau, mais avec une odeur de musc extrêmement. forte (60).

Le Crocodile vient d'un œuf, qui n'est pas plus gros qu'un œuf d'Oye. La Origine du Crofemelle fait sa ponte dans le sable, où elle laisse éclore ses petits à la cha-codile. leur du Soleil; & lorsqu'ils sont sortis de l'écaille, ils gagnent l'eau ou les

bois (61). Tous les Voyageurs rendent témoignage que cet animal jette une forte odeur de musc, & qu'il la communique aux eaux qu'il fréquente. Navarette musc. assure qu'on lui trouve entre les deux pattes de devant, contre le ventre, deux petites bourses de musc pur. Colins prétend que c'est sous les ouies (62). Les Négres n'en aiment pas moins sa chair; & Moore raconte qu'un de leurs mets les plus délicats est un œuf de Crocodile, qui contient un jeune de la longueur du doigt. Barbot parle d'une forte de Crocodiles, nommés Ligans, de la forme des premiers, mais rarement plus longs que de quatre pieds. Ils ont le corps tacheté de blanc, l'œil fort rond & la peau tendre. Ils ne font la guerre qu'aux Poules & aux Poulets. Les Habitans préferent leur chair à celle de la meilleure Volaille. Le même Auteur en nomme une troisième sorte, qui vit sans cesse sur terre & que les Négres appellent Langadis (63).

Barbot & plusieurs autres Ecrivains confondent le Crocodile avec l'Al-Barbot & plusieurs autres Ecrivains confondent le Crocodile avec l'Al-Alligator. Si ligator, quoique les figures qu'on en a données, & le témoignage de divers autinal que le Voyageurs, y fassent remarquer des différences. Smith dit que l'Alligator est Crocodille. un animal commun à Sierra-Léona; qu'il est à peu près de la forme du Crocodile, mais beaucoup plus petit; que les plus grands n'ont pas plus de huit pieds, & que n'étant pas capables par conséquent de nuire beaucoup, toute leur voracité se tourne sur le poisson (64).

L'Afrique produit un autre animal amphibie, que les Grecs nommoient Chevaux marins, Hippopotamos, & qui est aujourd'hui connu sous le nom de Cheval marin. Il s'en trouve beaucoup dans les Rivieres de Gambra & de Saint Domingo. Le Nil, & toutes les Côtes, depuis le Cap-Blanco jusqu'à la Mer rouge, n'en sont pas moins remplis. Cet animal vit également dans l'eau & sur la terre. Dans sa pleine grosseur, il est (65) plus gros d'un tiers que le Bœuf, auquel il ressemble d'ailleurs dans quelques parties, comme dans d'autres il est semblable au Cheval. Sa queue est celle du Cochon, à l'exception qu'elle est sans poil à Leur description; l'extrêmité. Il se trouve des Chevaux marins qui pesent douze & quinze cens

Son odeur de

(58) Ibid. Vol. III. p. 152.

(59) Barbot, p. 210.

(60) Arthus, ubi sup. p. 79; & Labat, Vol.

(61) Bolman, p. 247.

(62) Navarette, ubi sup. p. 317.

(63) Moore, p. 108.

(64) Smith , ubi sup. p. 48.

(65) Barbot, ubi sup.

livres. Ils ont le corps charnu, bien ramassé, couvert d'un poil épais, court & brun, qui tourne en grisarre ou couleur de cendre dans la vieillesse de l'animal. Cette peau paroît toujours unie & luisante lorsqu'il est dans l'eau.

Il a la tête (66) fort grosse, mais courte à proportion du corps, & plate au sommer; le gozier large, les lévres rondes & épaisses, le nez gros & relevé, avec des narines (67) larges & ouvertes. Outre les dents machelieres, qui sont grosses, & creuses vers le milieu, il a quatre désenses comme celles du Sanglier, deux de chaque côté, c'est-à-dire une à chaque machoire; longues de sept ou huit pouces, & d'environ cinq pouces de circonférence à la racine. Celles Beauté de leurs d'en-bas sont plus courbées que celles de la machoire supérieure. Elles sont composées d'une substance plus dure & plus blanche que l'ivoire; l'animal en fait sortir des étincelles, lorsqu'étant en furie il les frappe l'une contre l'autre; & les Négres s'en servent comme d'un cailloux pour allumer du feu (68).

dents.

Ulage qu'on en Egit.

marins ne font

pas dangereux.

Les Opérateurs recherchent beaucoup ces grandes dents, pour en composer d'artificielles; parce qu'avec plus de dureté que l'ivoire leur couleur ne se ternit jamais. On prétend que si l'on en fait de petites plaques pour les porter au cou, elles font un spécifique merveilleux contre la sciatique, le rhuma-

tisme & la crampe (69).

Les oreilles du Cheval marin sont perites en comparaison de sa tête, Elles font pointues. Il les dresse comme le Cheval, lorsqu'il entend quelque bruit, Son hennissement est le même aussi que celui du Cheval, mais si fort & si aigu qu'il se fait entendre de fort loin. Il a la vûe perçante, les yeux grands, à fleur de tête, & bien taillés. Ils paroissent rouges & enslammés lorsqu'il est en colere. Alors ses regards sont terribles; &, quoiqu'il ne soit pas naturellement porté à nuire, s'il est attaqué, blessé, ou qu'étant poursuivi de près il ne puisse se sauver dans l'eau, il se tourne furieusement contre ceux Les Chevaux qui l'attaquent. Cependant comme il n'a point de cornes, ni d'autres armes que ses pieds & les dents, sa fureur est peu dangereuse; ou du moins il n'est pas difficile de l'éviter en s'écartant. Son cou, qui est fort court, se dépouille de son poil à mesure qu'il avance en âge. Il a beaucoup de force dans cette partie & dans les reins. Un célébre Voyageur raconte qu'une vague ayant jetté & laissé à sec, sur le dos d'un Cheval marin, une Barque Hollandoise, chargée de quatorze tonneaux de vin, sans compter les gens de l'Equipage, cet animal attendit patiemment le retour des flots qui vinrent le délivrer de son fardeau, & ne sit pas connoître par le moindre mouvement qu'il en sut fatigué (70).

Il a les jambes groffes & charnues, le pied d'une grandeur médiocre, le sabot comme celui du Bœuf; mais ses paturons n'étant point assez forts pour fourenir le poids de son corps, la nature a pris soin de suppléer à ce défaut, en plaçant au-dessus deux petites cornes sur lesquelles il se soutient dans sa

(66) Jobson dit, de la taille d'un Cheval de service, & la tête comme celle du Tau-

reau, p. 20. (67) Elles lui servent à souffler de l'eau comme la Baleine, ibid.

(68) Afrique Occidentale, Vol. V. p. 261.

(69) Ibid, p. 278.

(70) Les Aureurs du Recueil ne disent pas d'où ce trait est tité.

marche

marche; de sorte qu'il laisse sur (71) la terre les vestiges de quatre pointes. Plusieurs Ecrivains en ont pris droit de le représenter armé de grisses, comme le Crocodile. Il marche assez vîte, sur - tout dans un terrain uni ; mais il Erreurdes Ecriavance beaucoup moins qu'un Cheval ordinaire, ou même qu'un Négre un peu vains qui lui ont donné des griffes léger à la course, comme les Négres le sont presque tous. Aussi ne manquentils jamais de hardiesse pour l'attaquer, sur-tout lorsqu'ils peuvent le surprendre à quelque distance de la Riviere, & couper son passage; car il cherche toujours à s'échapper plutôt qu'à se défendre. S'il regagne le bord de la Riviere, il plonge aussi-tôt jusqu'au fond. Ensuite reparoissant sur l'eau, il secoue les oreilles, il promene ses yeux sur ceux qui l'ont insulté, il (72) hennit, & se replonge. Il est plus robuste & plus dangereux sur la terre que dans l'eau; mais il nage plus légerement qu'il ne marche. Les lieux qu'il fréquente sont les côtes & sur-tout les rivieres (73), parce qu'il aime beaucoup l'eau fraîche, & qu'il se plaît à monter sur les rives, pour se reposer dans les prairies & dans les champs (74) cultivés. Mais on le voit rarement en hau-

HISTOIRE NATURELLE.

La peau du Cheval marin est si dure, particulierement sur le dos, au cou, Peau du Cheva & sur l'extérieur des cuisses & des fesses, que les sléches, la zagaye, & les bal-marin. les mêmes n'y font aucune impression. Les Négres & les Portugais s'en servent pour faire des boucliers. Mais entre les cuisses & sous le ventre, elle est beaucoup plus douce, & c'est vers ces parties que les Chasseurs tâchent de le bletter. On ne le tue point aisément. Les Européens cherchent à lui casser les jambes, avec des balles ramées; & lorsqu'il est une fois tombé, la difficulté n'est pas grande à l'achever. Mais quoique les Négres ayent la hardiesse d'attaquer le Requin & le Crocodile à coups de zagayes & de couteaux, ils en ont moins contre le Cheval marin, s'ils ne trouvent l'occasion de le surprendre avec beaucoup d'avantage. Lorsqu'il est insulté dans l'eau, soit qu'il Cet animal dangereux sur corme au fond de la Riviere, ou qu'il se leve pour hennir, ou qu'il nage les Rivieres. sur la surface, il se jette surieusement sur ses ennemis, & quelquesois il emporte, avec les dents, des planches de la meilleure Barque. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que la prenant par le bas, il la fair quelquefois couler à fond. On en trouve quantité d'exemples dans les Voyageurs (75).

Cet animal est

En 1731, un Facteur de la Compagnie d'Angleterre, nommé Galand, & le contre-Maître d'un Vaisseau Anglois furent malheureusement (76) noyés dans la Gambra, par un accident de cette nature. Sur la Riviere du Sénegal, un de ces animaux ayant été blessé d'un coup de balle, & ne pouvant gagner le côté de la Barque d'où le coup étoit parti, la frappa d'un coup de pied si furieux, qu'il brisa une planche d'un pouce & demi d'épaisseur, & sit une voie d'eau qui faillit de faire périr la Barque (77). Celle de Jobson fut

trappée trois fois par des Chevaux marins, dans ses différentes naviga-

Exemples.

(71) Jobson dit que son sabot est divisé en cinq griffes, ubi sup. p. 20.

(72) Labat dir hardiment qu'on entend ses hennissemens d'une lieue.

récageux, p. 73.

Tome III.

(74) Afrique Occidentale, Vol. V. p. 264.

(75) Ibid. p. 269 & 274.

(76) Voyez ci-dessus, Chap. XII.

(77) Labar, ubi sup. dit qu'il renverse sou-(73) Barbot dit qu'ils aiment les lieux ma- vent les Barques, mais sans nuire aux hommes.

tions sur la Gambra. Un de ces animaux la perça d'un coup de dent, jusqu'à faire une voie d'eau fort dangereuse. On ne put l'éloigner pendant la nuit que par la lumiere d'une chandelle, qu'on mit sur un morceau de bois, & qu'on abandonna au cours de l'eau (78). Le même Auteur trouva les Chevaux marins encore plus séroces, lorsqu'ayant des petits ils les portent sur le dos en nageant. Il observe que le Cheval marin s'accorde fort bien avec le Crocodile, & qu'on les voit nager tranquillement l'un à côté de l'autre.

Il oft plus fouvent fin tetre que dans l'eau. Cet animal est plus souvent sur la terre que dans l'eau. On prétend que ne pouvant demeurer plus de trois quarts d'heure au sond de la Riviere, il remonte pour humer l'air, après quoi il replonge, & demeure tranquille pendant le même tems. Il lui arrive souvent d'aller dormir entre les roseaux, dans les marais voisins de la Riviere. Ses ronsemens le trahissent. Les Chasseurs le surprennent & le tuent facilement dans cette situation, mais ils ne peuvent s'approcher trop doucement, car il a l'oreille si tendre qu'il s'éveille au moindre bruit; & lorsqu'il est allarmé, son premier mouvement le conduit à la Riviere. Il seroit inutile d'employer des filets pour le prendre; d'un coup de dent, il briseroit toutes les cordes. Lorsque les Pêcheurs le voyent approcher de leurs filets, ils lui jettent quelque poisson dont il se saist; & la satisfaction (79) qu'il ressent de cette petite proie, le fait tourner d'un autre côté.

Sa nourriture.

Outre le poisson, qui est sa principale nourriture, il past l'herbe, il aime passionnément le riz, le mais, & les légumes qu'il trouve dans les Plantations des Négres. Comme il a l'estomac vigoureux, & qu'il mange beaucoup, il cause en peu de tems beaucoup de ravage. Les Négres sont souvent obligés d'allumer des seux (80) pendant la nuit, pour éloigner les Eléphans & les Chevaux marins de leurs champs.

La chair même des bêtes ne déplaît point au Cheval marin, lorsqu'il en trouve à dévorer; mais, lent & massif comme il est, on ne doit pas craindre qu'il prenne beaucoup d'animaux à la course. Les Négres sont persuadés qu'il dévore les semmes & les enfans, lorsqu'il les trouve endormis sur le bord des Rivieres. Ils prétendent aussi qu'il a beaucoup plus d'aversion pour

les Blancs que pour les Négres.

Combien il porte de petits. La femelle se délivre de ses petits à terre, les nourrit de son lair, & marche derriere eux pour les désendre. Elle en porte quarre à la sois; de sorte qu'en ne lui supposant qu'une portée tous les ans, ces animaux, qui sont en si grand nombre, doivent multiplier à l'infini. Aussi s'en voit - il, dans quelques Rivieres, des troupeaux de trois ou quatre cens. Ils ne sont pas si nombreux dans celle du Sénegal (81).

Les Peuples d'Angola, de Congo, & des Côtes orientales d'Afrique, regardent le Cheval marin comme une espece de divinité; mais ils ne sont pas scrupule de le manger. Les Portugais établis sur toutes les Rivie-

(78) On allume aussi une lanterne à l'arzière.

(79) Afrique Occidentale, ubi sup. p. 270. (80) Jannequin s'est persuadé mas à propos que ces animaux aiment le seu, & courent après la lumiere plutôt qu'ils ne la fuyent. Delà vient l'erreur où il est tombé sur la maniere de les tuer. Voyez ei - dessus sa Relation au Tome II.

(81) Labat, ubi sup. p. 272.

res de la Côte ne sont pas moins pattionnés que les Négres pour la chair de cet animal. Elle est grasse, & de fort bonne qualité; mais les Européens sui trouvent le goût rance & l'odeur désagréable. Ils l'estiment moins bouillie, que rôtie ou étuvée. Une poitrine de Veau marin rôtie ne le cede guéres à chair. celle du Veau. La chair des jeunes est excellente.

HISTOUTE NATURELLE.

Qualité de sa

Quoique cet animal appartienne plus à la terre qu'à la mer, les Portugais le traitent de poisson. Un Auteur Protestant les accuse de se faire volontairement illusion, pour acquérir le droit den manger les jours de jeune & dans le tems du Carême (82).

La graisse ordinaire du Cheval marin, & l'abondance extraordinaire de Remede que la son sang, le rendent fort sujet à l'apoplexie. Mais la nature lui en apprend president son la la partie lui en apprend president son la partie lui en apprend preside le reméde. Il se saigne lui-même, en se frottant contre un angle de quelque popleme. roc; & lorsqu'il s'est (83) tiré assez de sang, il se couche dans la fange pour fermer sa blessure.

On le nomme

Moore dit que les Chevaux marins sont en abondance dans toutes les parties de la Gambra. Les Mandingos leur donnent le nom de Malleys. Ils nagent la tête haute, en soufflant de l'eau par les narines, & poussant des hennissemens terribles. Au-dessus de Barrakonda, ils sont en si grand nombre, que leur bruit continuel fait perdre le sommeil. Le Capitaine Stibbs avoue qu'il ne put jamais avoir la fatisfaction d'en voir un de près. Mais il croit s'être assuré qu'ils vivent d'herbe, par la vûe de leurs excrémens. A l'égard de leurs descriptions, il recommande celle de Pomet, comme la meilleure (84).

Quelques Naturalistes ont mis de la dissérence entre le Cheval marin & le Cheval de Riviere; d'autres ne trouvent pas cette distinction assez bien fondée maria est distinction assez bien fondée rent du Cheval pour s'arrêter à leur opinion. Le-Maire l'approuve si peu, que l'inégalité de Rivie.e. même de la grosseur, dans ceux de la Riviere du Sénegal, ne lui paroît point une assez forte raison pour le faire balancer. Il dit que les Chevaux marins qui se trouvent dans cette Riviere, sont de la grosseur d'un Ane & de la forme du Cheval; que leur peau est dure & sans poil; qu'ils vivent également sur terre & dans l'eau, mais qu'ils ne quittent l'eau que pour aller chercher leur pâture. Il ajoûte qu'ils causent beaucoup de désordre dans les champs de riz & de millet, & qu'ils ruinent dix fois plus de grain qu'ils n'en mangent; qu'ils renversent quelquesois les Canots, mais qu'ils ne font jamais de mal aux hommes (85); enfin qu'ils ont deux grandes dents, dont on fait le même usage que de l'ivoire.

Témoignage de

Schouten assure que cet animal ressemble plutôt à l'Ours qu'au Cheval; qu'il n'a tiré le nom qu'on lui donne que de son hennissement; qu'il n'a du Cheval que les oreilles, & que suivant d'autres Observateurs il ressemble au Bœuf par le corps, à l'exception seulement des cornes. Il a six dents, ditil, qui lui servent d'armes, & que les Médecins employent à plusieurs usages. Quelques-unes ont jusqu'à seize pouces de long, & ne pesent pas moins de treize livres. Elles sont si dures, que l'acier en fait sortir des étincelles comme

(82) Ibid. p. 278.

(83) Ibid. Vol. V. p. 273.

(84) Voyez sa Relation dans les Voyages

de Moore, p. 256 & 276. (85) Le-Maire, p. 78.

Ttij

HISTOIRE NATURELLE. Vertu d'une dent de Cheval marin.

du caillou. On en conserve une, dans l'Hôpital de Goa, à laquelle on attribue des (86) effets merveilleux, comme d'arrêter tout d'un coup le sang dans les hémorragies (87).

D'autres Ecrivains ont confondu mal à propos le Cheval marin avec la Manatée ou la Vache de mer. On examinera dans un autre lieu, si Le-Maire, & ceux qui pensent comme lui, ne se sont pas trompés de même en le con-

fondant avec le Cheval de Riviere.

(86) Barbot (p. 73) dit qu'elle est souveraine pour les hemorroïdes.

(87) Schouten, Voyage aux Indes Orien-

tales; dans la collection des Hollandois; Tom. VI. Part. II. p. 440.







# HISTOIRE

## GENERALE DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE HUITIÉME.

VOYAGES EN GUINÉE, A BENIN, ET SUR TOUTE LA CÔTE, DEPUIS SIERRA-LEONA JUSQU'AU CAP DE LOPE-CONSALVO.

#### CHAPITRE PREMIER.

Voyage (1) de Villault, Sieur de Bellefond, aux Côtes de Guinée.



Na vû, dans le premier Tome de ce Recueil, les premieres INTRODUCnavigations aux Côtes de Guinée; & dans la Préface générale, les raisons qui ont déterminé l'Auteur Anglois à donner cette préférence aux Ecrivains de sa Nation. Mais la nature même de ces premiers Voyages les rend assez indépendans de l'ordre. La plûpart sont si superficiels, qu'à l'exception de quel-

ques remarques sur la Navigation, sur le Commerce & sur les Côtes, on n'y trouve rien de plus intéressant que le dessein & les préparatifs de l'entreprise. Aussi l'Auteur ne les a-t-il conservés que par un sentiment de respect Dissérence en-pour leur origine, sans les faire même servir au plan de ses Réductions. Les Voyages suivans portent un autre caractere. Ils regardent les mêmes Pays, les du premier Voyages suivans portent un autre caractere. dans un tems où l'avidité de s'enrichir commençoit à s'accorder avec le goût Volume.

TION.

(1) Le Titre est, Relation des Côtes d'A-frique, qu'on appelle Guinée, avec la Des-cription des Pays, des Mœurs, des Usages, des Productions, &c. & quelques observations

Sieur de Bellefond, 1666 & 1667: imprimée à Londres chez Jean Starkey en 1670. L'Ou-vrage sur réimprimé la même année, mais sans additions. historiques, par le sieur Villault, Ecuyer,

§. I.

### Départ de l'Auteur, & son Journal jusqu'au Cap de Monte.

VILLAULT. 1666. v ⊃yage.

A Compagnie Françoise des Indes Occidentales ayant fait équipper en Hollande, pour son propre service, un Bâtiment de quatre cens tonneaux, Emploide l'Au- nommé l'Europe, Villault s'y procura l'office de Contrôleur. Il partit de Paris teur dans son le jour de saint Matthieu 1666. Etant arrivé à Amsterdam le 13 de Septembre, il y passa deux mois, tandis qu'on achevoit de freter le Vaisseau. Enfin l'onze de Novembre il se rendit au Texel avec le Capitaine, qui se nommoit Williamburg, avec Matthews, Secretaire du Vaisseau, & deux Marchands nommés Vantesk & Vanderberg. Le jour suivant, ils monterent à bord; & le 13 ils mirent à la voile. Mais en passant devant le Fort du Texel, qu'ils saluerent de trois coups de canon, ils prirent le parti d'arborer Pavillon d'Ostende, parce qu'ils craignoient d'être arrêtés en vertu d'un nouveau Réglement des Etats Géneraux, qui défendoit aux Vaisseaux de Hollande de servir les Etrangers sur cette Côte. Ils passerent le Canal de la Manche à la faveur d'un brouillard qui les déroba aux Anglois. La guerre qu'ils avoient alors avec la Hollan-Route du Vaif de faisoit appréhender leur rencontre. On eut le vent favorable jusqu'à la hauteur de quelques Isles, qui sont à vingt lieues de la Riviere de Lisbonne. Mais, par une erreur du Pilote, on manqua l'Isle de Madere, où l'on s'étoit proposé de relâcher, & l'on tomba sur la Côte de Barbarie, au Golfe de Santa-Cruz, près du Cap Guer. Ensuite prenant entre les Canaries & le Cap Bojador, on passa le Tropique du Cancer le 10 de Décembre. Le 12, après avoir passé le Cap Blanco, on s'approcha de la Côte, au dix-huitiéme degré de latitude du Nord. On la suivit jusqu'au seizième, au long d'une côte basse & sabloneuse. Le 14, au Soleil levant, on sur arrêté par un calme à l'embouchure du Sénegal. Le 15, on découvrit les Mammelles du Cap-Verd; & le jour d'après, on doubla le Cap, dans le dessein de relâcher à (2) Rufisco, Ville de la Côte, à six lieues du Cap (3).

Cap-Verd & fes a tremens.

feari julqu'au Cap Verd.

Le Cap-Verd tire son nom de sa verdure, qui le rend un des plus agréables lieux du monde. Du côté du Nord il est montagneux, mais revêtu d'arbres toujours verds. Sa pointe orientale est un roc escarpé & pointu vers la mer, qui en arrose doucement le pied, parce qu'elle a perdu toute sa force contre plusieurs rochers dont il est environné, & qui ne se font point appercevoir. Ces deux pointes, s'avançant comme deux montagnes, forment entr'elles une terrasse verte, dont la perspective est admirable. Elle n'est pas moins belle du côté du Sud. La terre y est basse; mais les arbres y sont plantés si régulièrement, qu'ils paroissent avoir été rangés au cordeau.

Ist de Gorée, alors posse lee dis.

On s'avança, trois lieues plus loin, jusqu'à l'Isle de Gorée, qui étoit alors per les Hollan- entre les mains des Hollandois. Ils avoient un Fort sur la montagne, à la pointe de l'Ouest. Aussi-tôt qu'on eut salué la Colonie de Hollande, on vit

> (2) L'Auteur nomme cette Ville de son véritable nom, qui est Rio-Fresco. Mais comme la corruption en a fait Rufisco, & que nous l'avons toujours suivie, nous nous y

conformons encore.

(3) L'Auteur parle ici du Batême de mer, que nous avons d'ja représenté plusieurs sois.

paroitr¢

paroître une Barque, que le Gouverneur envoyoit pour reconnoître le Vais-1eau. L'Officier parloit fort bien la Langue Françoise. Il vanta son Isle, comme le plus beau lieu de l'Univers & le plus favorable au Commerce. Il représenta le Cap-Verd comme un Pays amusant par la quantité de gibier dont il est rempli; Perdrix, Liévres, Daims, & divers animaux inconnus en Europe, dont la chair est excellente. Après avoir dîné à bord, il retourna dans l'Isle; mais ce ne fut pas sans avoir averti le Capitaine d'éviter la Gambra, où les Anglois avoient un perit Fort, armé de huit canons.

On gagna Rufisco, & l'on y jetta l'ancre dans la Baye de France, dont riveà Rufisco, le fond est d'un gravier ferme, & n'a pas plus de six brasses en basse marée. Le Sécretaire du Vaisseau fut envoyé au Gouverneur ou à l'Alkaide de la Place, avec un présent d'eau-de-vie & de quelques couteaux, pour obtenir des rafraîchissemens & la liberté du Commerce. Cet Officier Négre reçut civilement le Député, & lui sit servir une collation de fruits & de vin du Pays, avec promesse d'envoyer le lendemain des provisions fraîches au Vaisseau, & de faire avertir les Marchands du Canton, particuliérement les Portugais; mais à condition que le Vaisseau ne s'arrêtât pas moins de quinze jours.

Tandis que le Sécretaire étoit au rivage, il vint à bord quantité de Canots, avec du poisson, que les Négres paroissoient charmés d'échanger pour des couteaux & de l'eau-de-vie. L'Alkaide même eut la politesse d'en envoyer un, mais équippé d'une maniere qui surprit l'Auteur. Les Matelots, dit-il, étoient d'une noirceur surprenante; leur air étoit celui d'une troupe de Mandians, & leur habit une simple perite toile qui leur cachoit le devant du corps & qui laissoit tout le reste nud. Ils demanderent d'où étoit le Vaisseau, & s'il Explications de l'Alkaïde & des venoit dans le dessein de s'arrêter, ou seulement pour renouveller ses provisions. On leur répondit qu'on ne desiroit actuellement que des provisions, mais qu'on se proposoit de revenir bien-tôt pour s'arrêter. Bon, bon, reprirent les Négres en Langue Françoise; les François valent mieux que toutes les Nations du monde.

On fit soigneusement la garde pendant toute la nuit, dans la crainte de quelque surprise. Le 18 au matin, l'Alkaide, qui se nommoit Abdensech, vint à bord dans son Canot, accompagné des principales personnes de la Ville. C'étoit un homme d'environ quarante ans, de belle taille, & fort entendu dans le Commerce. Son habillement étoit une robbe blanche de coton, fermée aux poignets & au cou. Elle lui tomboit jusqu'aux genoux, & les manches en étoient fort larges. Il avoit des hautes-chausses rouges, & pour bonnet, une espece de capuchon. Les gens de sa suite étoient enveloppés dans des mantes de coton, rayé de bleu & de blanc. On les auroit pris pour une troupe d'Egyptiens. L'Alkaide fit avec les Officiers du Vaisseau une convention qui fur signée. Il leur dit que le Roi du Pays se nommoit le Damel Biram, que le nom de son Royaume étoit Kayor; qu'il taisoit sa résidence à trois journées de chemin dans l'intérieur des terres, & qu'il aimoit les François. L'Alkaide parloit en perfection l'Anglois, le François & le Hollandois.

Quoique les Négres soient naturellement menteurs, & qu'il y air peu de vaisseau sont confiance à prendre à leurs promesses, l'Alkaïde sit donner avis de l'arrivée trompés par un Bâtiment d'Amdu Vaisseau à tous les Marchands du Pays. Mais si l'on trouva de la bonne serdam,

VILLAULT. 1666.

L'Auteur ar-

L'Alkaïde le rend à hord.

Les Officiers du

Tome III.

1666.

foi dans les Négres, on fut trompé par un Bâtiment d'Amsterdam, qui persuada aux François de ne pas se sier à l'Alkaïde, tandis qu'il sit son profit de leur crédulité. Ils se contenterent d'acheter quelques Poules, quelques Chevreaux, &c, & la défiance que les Hollandois leur avoient inspirée, leur fit rappeller tous leurs gens à bord par un coup de canon. Dès la nuit suivante, ils remirent à la voile pour Sierra-Léona, où ils arriverent le 26 de Décembre, sans avoir relâché dans aucun autre lieu. Le lendemain, avec le secours de la marée, ils entrerent dans la Baye de France, qui est la quatriéme après le Cap Ledo, du côté méridional de la Riviere. Ils y jetterent l'ancre sur six brasses, à une portée de mousquet de la Fontaine, dont ils trouverent l'eau excellente. On prit encore le parti de se couvrir sous le Pavillon d'Ostende, pour éviter toutes sortes de dissérends avec un Vaisseau Anglois qui arrivoit dans une des Isles, & dont le Capitaine y étoit établi dans une fort belle maison, défendue par quatre pieces de canon, sous la protection du Roi du Pays.

Ils députent au Roi de Burré.

Le 27 Décembre, on dépêcha deux Officiers du Bâtiment au Roi de Burré, avec les présens ordinaires, pour obtenir de ce Prince, qui faisoit sa résidence à dix lieues dans la Riviere, la liberté du Commerce, & celle de prendre de l'eau & du bois. En même tems la Chaloupe fut envoyée au rivage pour commencer d'avance à se procurer ces deux nécessités. L'Auteur descen-

dit, avec l'Ecrivain du Vaisseau & un Domestique.

Attaque des Négres, fous la conne Thomas.

Pendant son absence, il vint à bord cinq ou six Canots, dans l'un desquels duite du Capitai- étoit un Capitaine Anglois nommé John Thomas, Commandant d'une des petites Isses qui sont dans la Riviere. Il apportoit de l'ivoire à vendre. Le Capitaine du Vaisseau, qui étoit alors le seul Officier à bord, lui sit un accueil civil, mais refusa d'acherer son ivoire, par la seule raison qu'il le trouva trop cher. Thomas en fut si offensé, qu'étant parti brusquement il retourna au rivage, accompagné de quinze ou seize Négres. Villault & l'Ecrivain revenoient dans leur Chaloupe, qu'ils avoient fait charger de leste. Les Travailleurs étoient restés à couper du bois. Thomas qui observa le retout de la Chaloupe, prit la résolution d'attaquer les Travailleuts. Le Capitaine du Vaisseau se défiant de son dessein avoit fait tirer un coup de canon pour avertir ses gens. Mais Villault s'imagina toute autre chose. Il crut que ce signal pouvoit marquer quelque révolte à bord, & se hâta d'y retourner. Heureusement les Travailleurs n'étoient pas sans armes. Ils avoient un mousquet, qui leur servit d'abord à contenir les Négres; & leurs haches firent un si bon effet entre leurs mains, qu'ils n'eurent personne de tué ni de blessé. Le Vaisseau n'ayant pas perdu de tems pour s'avancer à leur secours, il ne resta point aux Négres d'autre ressource que la fuite. Ils demeurerent cachés dans les bois pendant le reste du jour. Mais la nuit suivante, on leur entendit faire beaucoup de bruit aux environs de la Fontaine.

Ils font repouf-

On acheve de les diffiper.

Le 29 de Décembre, l'Ecrivain & le Contre-Maître, escortés de vingt Matelots & de plusieurs Valets, retournerent au rivage pour l'eau & le bois. A leur arrivée, les Négres abandonnerent la Fontaine, & regagnerent l'épaisseur des arbres. Cependant ils continuoient encore d'y faire un bruit étrange. Mais les gens du Vaisseau s'en étant approchés à grands pas, tirerent au hasard quelques coups de fusil, qui firent disparoître entiérement leurs ennemis.

Dans le cours de l'après-midi, on vit arriver les deux Officiers qui avoient été députés à la Cour du Roi de Burré. Ils avoient employé toute la nuit dans leur voyage, & revenoient accompagnés de plusieurs Canots chargés Retour des Déd'ivoire, que les Négres vendirent à des prix raisonnables. Le jour suivant, putés. on reçur à bord le frere du Roi de Burré. Ce Prince se fit distinguer à son approche par les trompettes qu'il avoit dans son Canot. Il étoit accompagné d'un Portugais que les deux Officiers du Vaisseau avoient vû à la Cour, & qui faisoit toutes les affaires du Roi. On se hâta d'envoyer la Chaloupe audevant d'eux. Ils entrerent avec un Trompette & un Tambour, au bruit de l'artillerie du Vaisseau.

VILLAULT.

Visite du frere

Conventions avec ce Prince.

Le Frere du Roi de Sierra-Léona étoit âgé de cinquante ou soixante ans. Ses cheveux commençoient à blanchir. Mais quoique d'une raille médiocre, il avoit la contenance fort noble. Son habillement ressembloit beaucoup à celui de l'Alkaïde de Rusisco, excepté par la couleur, qui étoit rayée de noir & de bleu. Sa tête éroit couverte d'un bonnet gris. Il portoit un grand baton, sur lequel il s'appuyoit pésamment. Les gens de son correge étoient vêtus de robes de coton, mais le Portugais avoit les habits de son Pays. Après avoir reconnu que le Prince entendoit fort bien les affaires, on lui fit des plaintes du Capitaine Thomas. Il répondit que cet Anglois étoit un rebelle & un mutin, que le Roi même souhaitoit de voir humilié; & que si les gens du Vaisseau pouvoient s'en saisse, le Pays leur auroit obligation. Le dîner sut servi fort proprement. Ensuite le Prince tira d'une bourse vingt perites pierres, qu'il jetta sur la table, & demanda autant de barres pour les droits du Roi & pour la permission de prendre du bois & de l'eau. Quoique les Négres ne sçachent ni lire ni écrire, ils ont appris des Portugais l'usage de compter par barres \*, & ce calcul leur est devenu familier.

Le Capitaine fatisfit le Prince sur toutes ses prétentions. Il lui donna douze barres en fer, quatre en eau-de-vie, deux en chaudrons & deux en chapeaux. Aux droits, il joignit un présent volontaire de deux bouteilles d'eau-de-vie pour le Prince même, & de quelques couteaux pour son cortege. Il célébra le traité par une nouvelle décharge de l'artillerie, & la fatisfaction parut mutuelle. Ce Prince étoit fort respecté de ses gens. Il ne paroissoit jamais sans son Trompette & son Tambour. On vit arriver après son départ

quantité de Portugais, dont Villault tira des informations sur les usages du Pays. Les Anglois avoient dans une des Isles qui sont à l'embouchure de la Riviere, un Magazin, dont le Facteur, nommé Abraham, écrivit plusieurs une sse la Rifois au Capitaine pour lui proposer quelque commerce. On lui répondit viere. qu'il pouvoit venir à bord sans crainte. Il y vint le 3 de Décembre, dans sa propre Barque, sans autre escorte que trois Négres & trois Blancs, dont l'un étoit Portugais. Le Capitaine le reçut d'abord civilement; mais contre la foi de ses promesses il le sit arrêter après souper, lui & les trois Blancs de sa arrêter après souper, lui & les trois Blancs de sa arrêter. suite. Le jour suivant, qui étoit le premier de Janvier 1667, il se mit avec trente hommes dans la grande Chaloupe, & prenant un seul canon, il entreprit d'assiéger & de piller le Comptoir Anglois. Cet édifice étoit de brique & de pierre crue. Il étoit défendu par quatre pieces d'artillerie de quatre leur Comptoir; livres de balle, environné d'un grand nombre de palmiers, & couvert d'un son entreprise.

Le Capitaine

1667.

Il veut piller

Me On a déja vû la signification de ce terme.

Wu ij

VILLAULT. 1667.

côté par un Village Négre de quinze ou vingt maisons; de l'autre côté, il avoit une Fontaine.

Les Hollandois s'approchoient de la rive pour débarquer, lorsqu'ils découvrirent un corps de deux cens Négres, qui sembloient disposés à défendre la Maison; & plus loin, dans les bois, une trouppe encore plus nombreuse. Ils remonterent plus haut, pour gagner l'avantage du vent. Les Négres s'étant imaginé que la Chaloupe Hollandoise avoit dessein de s'avancer jusqu'à Burré, dépêcherent un Canot à Bulom, pour répandre l'allarme. Les Hollandois fondirent sur ce Canot & s'en saissierent, mais ils apprirent des Rameurs qu'il appartenoit au Portugais de la suite d'Abraham. Cependant on faisoit seu de toute l'artillerie du Comptoir, & trois boulets vintent tomber à dix pas de la Chaloupe. Le Capitaine Hollandois prit le parti de jetter l'ancre hors de la portée du Canon, & d'attendre que la marée favorisat sa retraite. Le tems étoit calme. Une heure après, on vit paroître dans un Canot deux Négres d'une Isle voisine, qui s'approcherent de la Chaloupe à la portée du pistolet, mais qui s'obstinerent à ne pas s'avancer davantage. Le Comptoir tira deux coups, pour les avertir du danger; & dans leur étonnement, ils se baisserent comme s'ils eussent été menacés de leur propre feu. Les Anglois continuerent de tirer, quoique sans espérance de nuire à la Chaloupe. Mais leur dessein, suivant l'opinion de l'Auteur, étoit de faire connoître aux Négres qu'ils vouloient se rendre les défenseurs du Pays.

Enfin la marée vint faciliter le retour des Hollandois. En arrivant à bord ils y trouverent quelques Portugais & quelques Mores, entre lesquels étoit le Génerofité d'un Prince Bombo, fils du Roi de Bulom, & fort ami d'Abraham. Ce Prince, qui étoir âgé de trente ou quarante ans, & d'une figure assez majestueuse, étoit venu solliciter les Hollandois de rendre la liberté à son ami. Le lendemain, il apporta cent dents, du poids d'environ neuf cens livres, & deux Civertes, qu'il offrit pour la rançon d'Abraham. Il lui fut rendu, lorsque ce prix eut été délivre; & le Capitaine fit présent au Prince d'un petit baril d'eau-de-vie, d'un rouleau de tabac & d'un Fromage. A son départ, il le

salua de trois coups de canon.

Le Vaisseau devoit remettre à la voile le 6 de Janvier, mais le tems étant devenu fort calme, on ne put surmonter la marée qui étoit contraire. Le soir du même jour, il vint à bord, dans un Canot, deux Négres, qui se difoient de Bulom. Ils apportoient quelques fruits; mais comme ils n'avoient pas d'ivoire, le Capitaine les prit pour des espions, & les congedia sur le champ. Le Vaisseau part On leva l'ancre la même nuit, & doublant le Cap de Ledo, on porta au Sud-Est, pour éviter les bancs de Sainte-Anne. Le lendemain, on joignit un Bâtiment Hollandois, qui faisoit la même route, pour se rendre au Cap-Monte, à foixante milles de Sierra-Léona. Le 7 on traversa l'embouchure Madre-Bomba de la Riviere Madre Bomba (4) où les Anglois ont un établissement. Le même jour on eut la vue de Rio das Gallinas, qui tire ce nom d'une si grande abondance de Poules, que les Négres en donnent deux ou trois pour un couteau d'un sou. Les Hollandois y avoient autrefois un Comptoir, & les Habitans firent divers signes pour engager le Vaisseau à s'approcher de leur Côte. Mais le Capitaine allarmé du voisinage des Anglois continua sa course (4) C'est Scheibro.

de Sierra-Léona.

Prince Négre.

P.io das Gallinas.

à l'Est, jusqu'au neuf de Janvier, qu'il découvrit le Cap de Monte, à dix lieues, dans un tems fort clair. Cependant le vent ne permit pas de gagner le rivage; & l'on fut obligé vers la nuit, de jetter l'ancre à une demie lieue de la terre, sur un fond de sable où l'on trouva douze brasses après la

VILLAULT. ,1667.

Le Cap-Monte a pris son nom d'une pointe de terre, qui s'élevant vers la mer forme une montagne ronde, dans un lieu où toutes les Côtes voisines rive au Capsont fort basses. On n'apperçoit de la mer ni Village ni la moindre cabane. Mais le 19, en abordant au rivage, on découvrit à quelque distance quatre ou cinq maisons, où les Négres faisoient du sel. Ils parurent effrayés à l'arrivée du Vaisseau. On apprit d'eux que la résidence de leur Roi étoit à trois journées dans les terres. Îls offrirent d'y porter avis de l'arrivée du Vaisseau, & de faire paroître en peu de jours de l'ivoire sur le rivage. Le Capitaine crut qu'il suffisoit de tirer deux coups de canon pour le signal, & d'allumer des feux à terre. En esset, les Négres de quelques Villages voisins s'empresserent de venir dans leurs Canots, & le jour suivant sut employé à faire des échan-

Le Vaisseau ar-

ges à bord.

Le 12, Villault se rendit à terre, mais avec beaucoup de difficulté. La mer battoit avec tant de violence, que la Chaloupe ayant été laissée à sec à vingt pas, les Matelois furent obligés d'en fortir & de porter les Officiers sur leurs épaules. Les Habirans avoient eu la précaution de construire sur le rivage Commerce avec une grande Halle de branches & de feuillages, pour mettre les marchandises à couvert. On commença le commerce avec eux. Mais tandis qu'on négocioit tranquillement, on entendit un bruit subit, qui fut suivi d'un grand mouvement parmi les Négres. Villault se défiant de quelque trahison, sit fortir ses gens de la Halle avec leurs armes. Il apprit bien-tôt que c'étoit le Roi, qui venoit lui-même au Marché. Ce Prince étoit précédé d'un Tam- Le Roi vient au bour & d'un Trompette, avec quelques Officiers. Ses femmes & ses filles marché marchoient à ses côtés. Après lui venoient ses Esclaves, & plusieurs femmes, qui portoient son dîner dans des plats de bois & d'étain qu'elles tenoient levés sur leur tête. Quatre Esclaves, qui marchoient près du Roi, le couvroient de larges boucliers. D'autres portoient ses sléches, son arc & sa zagaye. Villault envoya quelques-uns de ses gens au-devant du cortege royal, & le salua d'une décharge de cinq ou six mousquets. Les Négres de leur côté, se diviserent en deux trouppes, l'une des hommes & l'autre des femmes, pour faire leurs fauts & leurs danses, avec des gestes & des contorsions ridicules. Le Roi prit un dard, & feignit de le lancer vers eux. Ils se jetterent à niere il y est reçu terre, mais ce fut pour se relever aussi-tôt. Ceux qui étoient venus à sa suite des Négres. commencerent alors à danser & à chanter à leur tour. Bientôt le Roi prit une fléche, qu'il lança dans l'air. Toute l'assemblée courut avec beaucoup d'empressement du côté qu'elle étoit partie, & le bonheur de celui qui la prit & qui la rapporta au Roi sit beaucoup de jaloux. Ensuite il feignit encore de vouloir tirer sur eux. Ils se jetterent tous à terre, avec de grandes exclamations. Ce passe-tems dura un quart d'heure. Le Roi s'approcha au milieu de cette pompe. C'étoit un vieillard grave & vénérable, qui se nommoit Falam Burre. Son habit ne differoit de celui de ses gens que par la couleur. Il étoit tout-à-fait bleu, au lieu que celui des autres étoit rayé de

Vuij

VILLAULT.

bleu & de blanc. Villault lui rendit tous les respects qu'il crut convenables, & lui sit les présens ordinaires. Ce Prince se retira ensuite dans une autre salle de verdure que ses sujets lui avoient dressée, & voulut que le Marché sut continué sans interruption.

Caresses qu'il fait à Villault, lui & ses semmes.

Villault, après avoir expedié une partie de se affaires, se rendit à la salle du Roi, & lui sit son compliment en Portugais. Ce bon Prince lui dit qu'il n'avoit pas vû de Blancs depuis quatre ans entiers; & versant des larmes de joie, il l'assura que les François seroient toujours reçus volontiers dans ses Etats; qu'il les trouvoit à la vérité un peu viss & capricieux, mais honnêtes gens; & que lui & son Pays, qu'il ne croyoit pas méprisables, seroient toujours à leur service. Pendant son dîner, Villaut prit la liberté de boire à la santé d'une des semmes de son sils, qui lui répondit en François, Monsieur, je vous remercie. Elle lui dit ensuite en Portugais que le pere de son mari avoit toujours eu des François à sa Cour, pendant qu'ils avoient des Etablissemens dans le Pays, & qu'elle avoit aisément distingué à l'air de Villault & de son Domestique, qu'ils étoient les seuls de cette nation dans la Compagnie.

## §. I I.

## Description du Cap de Monte. Cap-Mesurado. Petit-Dieppe-Rio de Sestos. Côte de Malaguette, &c.

Beauté extraordinaire & richefde du Pays.

T'Afrique seroit présérable à l'Europe si toutes les parties de cette vaste Région ressembloient aux environs du Cap de Monte. En descendant sur la Côte on a la vûe d'une belle plaine, qui est bordée de toutes parts par des bois toujours verds, dont les feuilles ressemblent beaucoup à celles du laurier. Du côté du Sud la perspective est terminée par la montagne du Cap, & du côté du Nord par une vaste forêt, qui couvre de son ombre une petite Isle à l'embouchure de la Riviere. Du côté de l'Est, l'œil se perd dans la vaste étendue des prairies & des plaines, qui sont revêtues d'une verdure admirable, parfumées de l'odeur qui s'en exhale sans cesse, & rafraîchies par un grand nombre de petits ruisseaux qui descendent de l'intérieur du Pays. Le riz, le millet & le mais, sont ici plus abondans que dans aucune partie de la Guinée. On y voit des oranges, des amandes, des cérises, des melons, des gourdes, & une sorte de prunes semblables aux brignons, quoiqu'elles ne soient pas tout-à-fait de si bon goût. La volaille & le gibier n'y sont pas moins communs; Poules, Pigeons, Canards, Pintades, Chévres, Porcs; enfin l'abondance de tous ces animaux fait qu'au lieu de s'y vendre, ils s'y donnent presque pour rien. Le poisson de mer & de riviere y est si bon, que les Habitans le préferent à la chair de leurs bestiaux. Les tortues y sont excellentes, mais l'écaille n'en est pas estimée.

Il fe peuple tout d'un coup,

Quoique Villault n'eut apperçu que cinq ou six cabanes en prenant terre au rivage, dans l'espace de deux jours toute la plaine, à plus d'une lieue de circonférence, se trouva couverte de hutes dressées pour les Négocians du Pays. L'ivoire, le riz & les nattes parurent de tous côtés. L'espece en étoit excellente & le prix médiocre. Cependant le Roi promit à Villault que s'il vouloit attendre seulement trois jours, le Marché seroit infiniment plus riche en ivoire, & les Négres en beaucoup plus grand nombre. Ces offres

VILLAULT. 1667.

n'empêcherent point qu'on ne levât l'ancre le 13 pour gagner le Cap Mesurado. Le jour suivant, on jetta l'ancre à trois lieues du rivage, dans l'opinion que la terre étoit plus proche. On tira deux coups de canon pour avertir les gens du Pays. Mais le jour suivant, qui étoit le 15, on reconnut l'erreur, & le tems étant fort calme, on fut obligé de demeurer à l'ancre jusqu'à midi. Dans cet intervalle, il parut un Canot conduit par deux Négres, qui inviterent les Officiers du Vaisseau à s'approcher, mais qui ne voulurent monter à bord qu'après leur avoir vû tourner la voile vers le rivage. Ils s'excuserent sur le doute où ils étoient de l'amitié des Blancs, parce que depuis un an ils n'en avoient pas vû sur leur Côte.

Le Capitaine leur sit quelques petits présens, & mouilla l'ancre sur six Riviere de Duro, brasses, à une demie lieue du rivage, près d'une petite Riviere nommée Duro, au pied même du Cap. Comme la Riviere de Duro n'a tiré son nom que du caractere des Habitans, il fit mettre un canon dans la Chaloupe, pour leur servir de frein. Cette Riviere est si petite, qu'elle ne peut recevoir que des Canots.

En arrivant au rivage, Villault trouva que les Habitans y avoient dressé une hute, pour mettre les marchandises à couvert. Leur Capitaine, ou leur Negres. Prince, étoit à fumer sous un arbre, avec quelques Négres qui paroissoient former sa garde ou son cortege. Villault lui présenta deux bouteilles d'eaude-vie, qui furent avallées presqu'à l'instant. Il fut conduit ensuite dans une maison, pour y passer la nuit. Le Chef étoit un homme d'une taille puissante, & d'une physionomie severe. Il étoit vêtu comme l'Alkaïde de Russico, excepté que sa robbe étoit rouge, & son bonnet de la même couleur. Il avoit pour escorte cinquante ou soixante Négres, tous armés de grands dards, d'arcs, de fléches & d'épées, avec quelques femmes, qu'il renvoya dans les bois. Ayant remarqué le canon de la Chaloupe, il demanda aux Officiers s'ils venoient en qualité d'amis ou d'ennemis; mais comme ses propres gens étoient armés, il sentit que c'étoit une juste excuse pour des Etrangers. Aussi promit-il de faire apporter des marchandises au rivage.

Quelques - unes de ses femmes s'approcherent des Hollandois avec leurs enfans, & l'on ne put se dispenser de leur faire quelques présens. Cependant le Chef mit son ivoire à si haut prix qu'il parut impossible de s'accorder. Tous les Négres qui se présenterent pour le Commerce parsoient la langue Portu-

gaise, & n'étoient pas mal vêtus.

Le Chef demanda pendant son dîner s'il y avoit quelqu'un du Vaisseau III in prometen qui voulût demeurer avec lui. Villault répondit hardiment qu'il y consentoit badinant de de-meurer avec luivolontiers. Alors le Chef lui prit la main, la mit dans celle de sa fille, & Effet de cette lui dit qu'il la lui donnoit pour épouse. L'amitié étant devenue fort étroite promesse. après ce Traité, il présenta Villault aux autres Négres, qui le traiterent d'ami & de parent. Ils lui promirent de lui donner des Esclaves, & le plaçant au milieu de leur trouppe ils lui firent boire du vin de Palmier. Villault observa qu'un de leurs Chess répandit du vin par terre avant que d'en boire. A la curiosité qu'il marqua d'en sçavoir la raison, le Négre répondit, que si son pere, qui étoit mort, avoit soif, il viendroit se désaltérer dans ce lieu. Il vit aussi parmi eux quelques Prêtres, qu'ils traitoient avec beaucoup de respect, & qu'ils écoutoient comme des oracles. Leurs habits ressembloient à ceux qu'il vit ensuite à la Côte d'or. Tandis qu'il les observoir, le principal

VILLAULT. 1667.

Chef, qui remarqua son attention, lui dit qu'il y avoit entr'eux un grand Prophéte, & que s'il avoit perdu quelque chose cet homme le lui teroit retrouver. Toute la Nation respecte beaucoup les (5) Fetiches. Le principal Commerce du Pays est en ivoire, & en riz, qui est d'un goût fort agréable. Les Anglois avoient un Magasin de l'autre côté du Cap, & s'étoient acquis tant de considération dans le Pays, que si les Hollandois avoient à se plaindre d'y être mal reçus, c'est parce qu'ils étoient leurs ennemis.

La crainte fait dois.

En retournant à bord, ils promirent de revenir le lendemain au rivage; partir les Hollano mais ayant remarqué qu'une partie de l'ivoire qu'on avoit d'abord présenté ne paroissoit plus, ils commencerent à former quelques soupçons. En effet, les Anglois cherchoient à les amuser par des espérances de commerce, pour se donner le tems de rassembler leurs forces. Le Capitaine Hollandois en demeura si persuadé, que sans écourer les plaintes d'un de ses Officiers, qui avoit laissé un anneau d'or au Chef Négre pour gage de son retour, il sit

l'ever l'ancre la nuit suivante, & mettre à la voile pour Rio Sestos.

Après avoir passé le Cap, on découvrit des feux au long du rivage. C'étoient autant d'invitations que les Habitans faisoient au Vaisseau, pour l'engager au Commerce. Le lendemain à dix heures, on mouilla directement à l'opposite d'un de ces feux, sur la Côte de Rio Junco, & l'on tira aussi-tôt deux coups de canon. Comme il ne parut aucun Canot, on fit avancer la Chaloupe avec quelques marchandises; mais la violence des slots ne lui permit Autres Négres pas d'aborder au rivage. On fit alors divers signes aux Négres : quelques-uns firent la moitié de l'espace à la nage; mais ils retournoient aussi-tôt, comme si la crainte les eût arrêtés. Enfin, trois des plus hardis se hasarderent dans un Canor. Ils furent reçus civilement. Trois autres risquerent de passer à la nage, & furent encore mieux traités. On leur fit présent d'une bouteille d'eau-de-vie. On leur montra des chaudrons & d'autres marchandises, qui leur causerent des transports de joie. Ils demanderent de la rassade blanche de la plus grande largeur. Leurs compagnons, qui les observoient du rivage, montroient plusieurs grosses dents d'Eléphans, pour exciter la Chaloupe à s'approcher. Mais les difficultés de l'abordage ne paroissant pas diminuer, on prit le parti de renvoyer les Négres qui étoient à bord & de lever l'an-Rio-Junco & cre. Rio de Junco est à cinq degrés cinquante minutes de latitude du Nord. L'embouchure de cette Riviere se reconnoît à trois grands arbres, & à trois grandes montagnes qui leur sont opposées dans l'intérieur des terres. Elle n'a pas moins de cinq cens pas de largeur; mais elle est peu profonde. Ses rives sont ornées d'arbres & de fleurs, qui, joint à la lenteur de son cours, forment un Paysage charmant : des deux côtés, le Pays est couvert d'orangers, de citroniers & de palmiers, dans un ordre admirable. La Volaille & le vin de palmier ne manquent jamais aux Habitans. Mais comme il y avoit

fes bords.

dont on s'appro-

che, & leur dé-

fiance.

Petit-Dieppe; ancien établissement François.

Cette Ville n'est pas éloignée d'une Riviere, qui forme une fort jolie petite Isle à son embouchure. Elle étoit possedée autresois par les François; mais ils l'ont abandonnée depuis long-tems. A l'entrée de la Riviere, on trouve

peu d'apparence de commerce, on continua de faire voile pendant la nuir;

& le marin du jour suivant, on arriva devant le Petit-Dieppe.

(5) On verra ce nom revenir fort souvent termes se trouvent expliqués aussi dans les enayec d'amples explications. Tous les autres droits qui leur sont propres.

plusieurs

plusieurs qui la rendent dangereuse. Les Hollandois découvrirent au long de la Côte un petit Vaisseau, auquel ils donnerent inutilement la chasse. Ils arriverent le 22 de Janvier à Rio-Sestos.

VILLAULT. 1667.

Rio-Seftos &

On assure que Rio-Sestos vient de fort loin dans les terres, du côté du Nord & du Nord-Ouest. Il n'a pas moins d'une demie lieue de largeur à ses bords. son embouchure. Ses rives sont fort agréablement revêtues de grands arbres. Les Anglois y avoient autrefois, à trois lieues de la mer, une Maison dont il ne reste aujourd'hui que les murs. Cette Riviere est navigable l'espace de douze lieues, pour les grandes Barques.

Villault apprit ici de quelques Pêcheurs Négres, que depuis quinze jours on avoit vû passer sur la Côte deux Vaisseaux Flamands, qui alloient à Mina. Ils l'assurerent aussi que leur Pays n'étoit pas sans ivoire, mais que leurs Canots étant trop petits pour les moindres fardeaux, il falloit que les marchandises du Vaisseau fussent transportées au rivage. Le Capitaine consentit à mouiller sur six brasses à une demie lieue de la terre, & quelques Officiers se mirent dans la Chaloupe avec diverses marchandises. Ils remonterent l'espace de trois lieues dans la Riviere, jusqu'à la premiere habitation, où le Roi, qui faisoit sa demeure plus loin, vint exprès pour les voir, ou plutôt pour rece-

voir leurs présens.

L'Ecrivain du Vaisseau sit à son retour le récit de ce qui s'étoit offert à sa Caractère du Roi, sur le té.noicuriosité. Le Roi étoit un homme de haute taille, qui avoit l'air sier & sé-gnage de l'Ecririeux. Il faisoit profession d'aimer beaucoup les Anglois; ce qui ne l'avoit vain. point empêché d'apporter avec lui beaucoup d'ivoire : mais comme il avoit fait depuis peu un commerce avantageux avec les deux Vaisseaux Flamands, il mettoit ses prix si haut qu'il étoit difficile de traiter avec lui. Sa Nation paroissoit beaucoup moins douce que les Négres du Cap Mesurado. La beauté de la Riviere ne diminuoit pas dans les Terres, & ses rives étoient couvertes de petites pierres de la nature du caillou, mais plus dures, dont on tiroit du feu.

Pendant que la Chaloupe étoit à commercer, il étoit venu au Vaisseau douze ou quinze Canots chargés de Brochets de mer, d'une bonté extraor-

dinaire, & de plusieurs autres sortes de poisson.

Les Négres de cette Côte sont géneralement bien faits & robustes. Comme ils portent tous le nom de quelque Saint, Villault voulut être informé de lierc des Négres, & fon origine. l'origine de cet usage. Quelques verres d'eau-de-vie qu'il distribua lui firent apprendre, qu'au départ de tous les Vaisseaux dont ils avoient reçu quelque bienfait, ils avoient demandé les noms des Officiers & de tous les gens de l'Equipage, pour les faire porter à leurs enfans par un sentiment de reconnoissance. L'Auteur se crut en droit de conclure que ce Peuple n'est point aussi méchant qu'on l'a representé. Il apprit aussi qu'à la mort d'un Marchand Anglois, le Roi avoit pris possession de son ivoire & de tous ses biens, mais qu'un Vaisseau Anglois étant ensuite arrivé sur la Côte, il avoit restitué volontairement toute la succession au Capitaine. Villault charmé de ce récit donna deux couteaux au Négre qui le lui avoit fait, pour lui témoigner le plassir qu'il avoit pris à l'entendre. Ce pauvre Afriquain, surpris de cette génerosité, lui demanda son nom, & lui promit de le faire porter au premier enfant mâle qu'il auroit de sa femme, qui étoit prête d'accoucher. Tome III.

Pratique singu-

346

VILLAULT. 1667.

Le 23 de Janvier à la pointe du jour, on découvrit une petite flotte d'environ quarante Canots, qui environnerent le Vaisseau dans l'espace d'un quart d'heure. Il s'en détacha un qui apporta quelques dents à bord; mais il en mit le prix si haut, que l'ayant congédié sans avoir traité on sit voile aussi-tôt vers Rio-Sanguin, douze lieues plus loin. Pendant quatre heures on porta au Sud, pour éviter les rocs, qui sont en grand nombre entre les deux Rivieres; mais on reprit ensuite à l'Est par Nord.

Les François ont frequenté les premiers cette

lâtres, & leur ori-

gine dans ce

Pais.

Les noms de plusieurs Bayes & quantité d'autres Monumens de la Nation Françoise, ne peuvent laisser aucun doute que les François n'ayent été les premiers Négocians sur cette Côte. Ce sont les Portugais aujourd'hui qui en tirent tous les avantages, par le moyen de sept ou huit Comptoirs. Les Portugais avoient d'abord succedé aux François; mais ayant été chassés des Côtes par les Anglois & les Hollandois, ils se retirerent vers l'année 1604 dans l'in-Portugais mu- térieur du Pays, où se mariant sans distinctions avec les enfans des Négres ils ont produit une race de Mulâtres. L'ascendant que leur posterité n'a pas cessé de conserver sur les Habitans, est devenue fort pernicieux aux découvertes & au commerce. Ces demi-Portugais ferment l'entrée d'une si belle Région à tous les Etrangers, & l'on ne pourroit entreprendre d'en partager avec eux les avantages sans s'exposer aux insultes des Négres. Ils commercent ainsi sans rivaux, depuis le Niger jusqu'au Royaume de Benin (6), c'est-àdire, l'espace d'environ huit cens lieues.

Leur autorité parmi les Négres.

Leur autorité sur les Négres a tant de force qu'ils les conduisent à leur gré, sans qu'on les ait jamais vûs se révolter contr'eux, comme il leur est arrivé tant de fois à l'égard des autres Nations de l'Europe. Enfin, les Portugais sont si absolus dans cette grande Contrée, qu'ils se sont quelquesois servir à table par les enfans du Roi de Rio-Sanguin. Si quelque Blanc d'une autre Nation insulte un de leurs Chefs, il n'y a rien à quoi la vengeance soit capable de les porter. Un de ces Portugais se trouvant à Sierra-Léona pour le Commerce, dit à l'Auteur qu'il faisoit tous les ans un voyage au Sénegal, c'est-à-dire à deux cens lieues de son séjour ordinaire, & que si les commodités lui manquoient pour faire ce voyage par eau, il se faisoit porter par des Négres, lui & toutes ses marchandises. Les Mulâtres Portugais ont ordinairement de petites Chapelles près de leurs maisons, & n'épargnent rien pour faire des Proselytes à la Religion Chrétienne. Ils leur font porter des Chapelets autour du cou, & prennent ordinairement soin d'eux pendant le reste de leur vie.

Côte de Mala- C'est à Rio-Sanguin que commence la Côte de Malaghette ou Manighetta; gnette, ce Places pour s'érendre l'espace de soixante lieues, jusqu'au Cap De-las-Palmas, à trois degrés quarante minutes de latitude du Nord. Elle comprend les Places Suivantes: Rio-Sanguin, Sertrekrou, Brova, Basou, Zino, Krou, Krou-Sestre, Wapo, Batow, Grand-Sestre, Petit-Sestre, & Goyane. Le Vaisseau Hollandois parcourur tous ces lieux en dix-neuf jours.

Rio-Sanguin se décharge dans la mer au Sud Sud-Est, & peut recevoir une Barque l'espace de douze lieues. Il a sur ses bords une Ville d'environ cent

(6) Villault est ici fort obscur. Il fait couler pouvoit soupconner quelque erreur d'impresle Niger vers Benin; ce qui n'est encore venu sion, & qu'on doit lire depuis le Niger, au lieu de par le Niger. J'ai suivi cette idée. à l'esprit de personne. Mais il m'a paru qu'on

maisons, environnée de grands arbres. Rio-Sanguin n'a pas plus de cinq cens

pas dans sa plus grande largeur.

Dès la premiere nuit, on vit arriver à bord, dans un Canot, trois Négres, dont l'un étoit frere du Roi. On le retint civilement à bord. Il avoit fait le qui avoit fait le voyage de Hollande, où il avoit passé trois ans. Il parloit fort bien la langue de ce Pays. Dans les entretiens qu'on eut avec lui, il raconta qu'un Vaisseau Hollandois étant venu sur la Côte, un mois auparavant, pour faire sa provision d'eau & de bois, avoir tegagné la haute mer à l'approche d'un Vaisseau Anglois qui faisoit voile vers Rio-Sestos. Il décrivit si bien ce Bâtiment, qu'on ne put douter que ce ne fût celui qu'on avoit vû croiser sur les Côtes du Petit-Dieppe. Le Prince Négre ajoûta que les Anglois avoient abandonné depuis quelques années une maison qu'ils avoient à Rio-Sanguin, & qu'un petit Vaisseau, qui avoit passé depuis peu de jours, avoit surpris & enlevé douze Mores près de Krou-Sestre.

Le 26 de Janvier, un Canot, escorté de deux autres, amena au Vaisseau le Roi même, avec une suite de dix ou douze Négres. C'étoit un vieillard vénérable, qui avoit les cheveux blancs & la taille fort grosse. Il étoit vêtu d'une robbe bleue. Pendant tout le dîner, il ne voulut boire que de l'eau. Il demeura sur le Vaisseau jusqu'à l'entrée de la nuit, & partit avec son frere,

après avoir reçu quelques présens.

Le 3 de Février on alla jetter l'ancre à Wapo. Le lendemain au lever du Rencontre d'un Soleil, on apperçut en mer un Vaisseau qui s'avançoit à pleines voiles. Les Vaisseau qui disparoît sans être Hollandois s'imaginerent d'abord que c'étoit l'Armateur qu'ils avoient déja connu. vû & se préparerent à le recevoir. Mais vers la fin du jour, ils le perdirent entiérement de vûe. Le 5, on alla mouiller à Batow, d'où l'on découvrit encore un Bâtiment qui s'approchoit de la rade avec toutes ses voiles. A mesure qu'il s'avançoit, on reconnut qu'il n'étoit pas moins gros que celui de Hollande. Le Capitaine, Villault & tous les Officiers prirent la résolution de l'attaquer. Ils renvoyerent au rivage tous les Négres qui étoient déja venus à bord pour le Commerce, & s'avancerent avec beaucoup de réfolution. Les deux Vaisseaux n'étoient plus qu'à une lieue l'un de l'autre, lorsque l'Etranger arbora le Pa- tre & menaces villon de Hollande, & fit entendre son corner. L'Europe présenta le Pavillon de France. Bientôt on reconnut que c'étoit une Fregate d'Amsterdam, de quatre cens tonneaux, & de trente-six pieces de canon, équipée aux frais d'un Négociant particulier, & partie pour la Côte d'Ardra, avec une permission de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales.

Le Capitaine de ce Bâtiment, qui se nommoit Villare, s'étoit vanté, tandis que l'Europe étoit encore au Texel, de le couler à fond s'il le rencontroit dans sa course. De part & d'autre on s'efforça de gagner le vent. Vers le coucher du Soleil, Villare, qui étoit assez mauvais voilier, voyant l'Europe à deux cens pas avec l'avantage du vent, prit le parti de faire des signes d'amitié, & de s'armer d'une bouteille & d'un verre pour boire à la santé de ceux qu'il avoit crû pouvoir braver. Ils ne firent pas difficulté de lui répondre en du péril. bûvant à la sienne; après quoi il continua sa course vers Mina. L'Europe mouilla cette nuit devant le Grand-Sestre, où Villault continua son commerce. Il se trouve au Grand-Sestre des Ouvriers qui travaillent fort bien en fer. Ils raccommoderent pour le Vaisseau les gros cizeaux de mer qui s'ap-

VILLAULT. 1667.

Prince Négre voyage de Hol-

Autre rencon-

Fin comique

VILLAULT. 1667. Côte de Mala-

de ce nom.

pellent Forées, dont on se sert pour rogner les barres, & les rendirent d'une meilleure trempe.

Toutes les Villes de cette Côte sont bâties sur le bord de quelque Riviere ghette. Origine dont elles tirent leur nom. Les principales de ces Rivieres font Rio-Sanguin & le Grand-Sestre, sur-tout celle-ci, qui vient d'assez loin dans les terres, & qui est assez profonde pour recevoir une Parache. Les Marchands de Dieppe donnoient le nom de Paris à la Ville, par la seule raison que le poivre y est en abondance. La Côte se nomme Malaghette ou Maniguette, à cause du poivre de Rio-Sestos, que les François nomment Malaghette. Cette marchandise, qui est la principale du Pays, rapporte plus de profit qu'on ne se l'imagine, sur-tout lorsque le retardement des Flottes de l'Inde la rend plus chere. Le poivre de ce canton est plus fort, & meilleur que le poivre commun, sur-tout se blanc.

Fertilité de cette Côte.

Outre le poivre, cette Côte fournit du riz & du millet, dont les Habitans font leur pain; d'excellens pois, des féves, des citrons, des oranges, & des noix admirables, dont l'écaille est un peu plus épaisse que celle des noix de France. Le vin de Palmier y est excellent. On y trouve aussi des prunes d'un goût extrémement agréable. Les Bœufs, les Vaches, les Chévres, les Porcs

& la Volaille y sont à très-bon marché.

Toutes ces Côtes sont bordées d'une infinité de grands arbres. La terre est basse & platte, arrosée d'un grand nombre de ruisseaux & de petits torrens, qui contribuent à rendre l'air fort mal sain. C'est pourquoi il y a peu d'Européens qui puissent y faire un long séjour sans essuyer quelque maladie. L'Auteur ne put se procurer d'autres informations sur les propriétés de la Côte de Malaghette, ni sur la Religion & les usages du Pays. Il s'imagine seulement qu'on y peut prendre autant de femmes qu'on est capable d'en nourrir, parce qu'un Négre de Rio-Sanguin l'assura que son frere en avoit cinquante, & que lui-même en avoit quinze.

Propriétés du Pays.

Comme les gens du Vaisseau ne comprenoient rien au langage des Habitans, ils furent obligés d'avoir recours aux signes. Ces Négres ont la taille fort belle & les traits du visage assez réguliers. Ils vont nuds pieds & nue tête, sans autre habit qu'une petite piece d'étoffe qui leur couvre le devant du corps. Quoique le climat soit si peu favorable aux Etrangers, les Habitans naturels ont beaucoup de force & de fanté. Villault en vit un qui étoit incommodé d'une furiense hernie, & qui avoit à la tête une blessure qui lui découvroit le crane. Dans cet état, il venoit tous les jours à bord. Il fumoit, il bûvoit, comme s'il n'eût ressenti aucune incommodité.

Confirmation

Les Marchands de Dieppe ont entretenu long-tems un commerce avantade l'ancien com-merce des Fran-geux sur ces Côtes. Ils y avoient acquis tant d'habilité qu'ils avoient trouvé le çois sur cette Cô- moyen de mêler le poivre d'Afrique avec celui des Indes. C'étoit avant qu'il fût devenu fort commun, & que les Portugais eussent découvert l'Isle Saint-Thomas, d'où ils se répandirent dans toutes les parties de la Guinée; de sorte que tout concourt à prouver que les François ont eu dans cette contrée un commerce très-florissant. Ajoûtez que non seulement le Grand-Sestre conserve encore le nom de Paris, mais que si les Habitans ont retenu quelques mots du langage Européen, ils sont clairement de la langue Françoise. Ils appellent le poivre, non sestos, comme les Portugais, ni grain, comme les Hollandois, mais Malaghette, qui est le nom François. Lorsqu'il arrive un Vaisseau

de l'Europe, on les entend crier, Malaghette tout plein; tout à terre de Mala-

ghette. A la vérité c'est tout le François qu'ils sçavent encore.

Villault remarqua un de leurs usages. A la rencontre de leurs amis d'un autre lieu, ils se prennent l'un l'autre par la partie supérieure du bras, en langue des Necriant Toma. Ensuite s'empoignant l'épaule, ils crient encore une fois Toma. gres. Puis ils se prennent mutuellement les doigts & se les sont craquer, comme on l'a déja fait observer à Rio-Sestos, en criant, Enfa Nemate, Enfa Nemate, c'est-à-dire, suivant l'interprétation d'un More qui parloit la langue Hollandoise; Mon cher ami, comment vous portez-vous? Tout ce que j'ai est à votre service, & ma vie même. On voit, conclut l'Auteur, que leur langue n'est pas sans élegance pour ceux qui l'entendent.

L'onze de Février au matin, on partit de Goiane, en portant au Sud-Est, pour doubler le Cap De-las-Palmas, & se garantit des rocs qui l'environnent. L'Auteur, sans s'assujettir à marquer les distances, se transporte devant Greva, où l'on jetta l'ancre. C'est la premiere Place de la Côte qui se nomme

d'Ivoire.

Le Cap Palmas ou De-las-Palmas, doit son nom aux Palmiers qui le couvrent de leur ombre dans toutes les parties qui regardent la mer. Il s'éleve Palmas. en plusieurs petites montagnes revêtues de ces arbres, à quatre degrés dix minutes de latitude du Nord. Le nom d'Ivoire qu'on donne à la Côte, vient de la grande quantité de dents d'Eléphans qui s'y vendent. Elle est si surprenante, que la plûpart des Vaisseaux qui touchent au rivage, en allant vers Ardra ou vers Mina, se laissent séduire par l'occasion, & prennent tant d'ivoire qu'ils ne conservent point assez de marchandises de l'Europe pour faire

des échanges dans d'autres lieux.

La Côte d'Ivoire s'étend l'espace de vingt-quatre lieues, depuis le Cap De- côte d'Ivoire. las-Palmas jusqu'à la Riviere d'Asene ou d'Issiny, où commence la Côte d'or. Son étendue. Elle contient les Places suivantes, sur les bords de la mer : Krova, Tabo, contient. Petit-Tabo, Grand-Drouin, Tao, Rio St André, Tiron, Petit-Drouin, Bartrou, Cap-la-Hou, Jacques-la-Hou, Valloche, & Gammo. Le Vaisseau Hollandois employa dix-sept jours à visiter tous ces lieux, sans autre accident que celui qu'il ne put éviter à Cap-la-Hou. Le 26 de Février, étant tranquilles sur leurs ancres, quelques gens de l'Equipage découvrirent un Vaisseau qui s'avançoit vers eux avec toutes ses voiles. Dans l'opinion que ce pouvoit être l'Armateur Anglois, dont on avoit entendu parler à Rio-Sanguin, on se hâta d'arborer le Pavillon François. Sur quoi l'Armateur commença par lâcher sa bordée & présenta aussi-tôt Pavillon Hollandois. L'Europe répondit d'une volée de canon. Mais lorsqu'on doutoit encore à quoi ce prélude alloit aboutir, on vit partir la Chaloupe de l'Armateur, qui s'approcha fort près de l'Europe. L'Officier qui la commandoit n'eut pas de peine à reconnoître que la plus Rencontre d'un grande partie de l'Equipage étoit composé de Hollandois, & dans cette sup- Armateux Franposition, il ne devoit pas faire dissiculté de venir à bord. Cependant il prit cois. le parti de se retirer. Peu de tems après, on vit venir dans la même Chaloupe le Lieutenant du Vaisseau, qui s'avança jusqu'aux échelles, & qui monta sans témoigner aucune désiance. Il sut reçu civilement. On apprit de lui que son Vaisseau étoit de Bretagne, quoique commandé par un Capitaine Zelandois. L'Equipage étoit composé de cent hommes, l'artillerie de huit

VILLAULT. 1667. Politesse de la

Cap De-las-

VILLAULT. 1667.

eiers.

pieces, & le Bâtiment étoit du port d'environ cent tonneaux. Comme il avoit l'air d'une Pinace & le mouvement fort léger, il fit le tour du Vaisseau tambour battant, trompettes sonnantes, avec d'autres démonstrations de joie. Ce qu'on ap- Le Lieutenant ne fut pas moins de deux heures à bord. Il raconta qu'ils avoient été séparés par un orage, de vingt-six autres Armateurs, avec lesquels ils étoient venus en Afrique; qu'ayant relâché à Sierra-Léona, ils avoient trouvé le petit Bâtiment que l'Europe y avoit laissé; qu'il se plaignoir beaucoup du Facteur Abraham & du Capitaine Thomas, qui avec le secours des Portugais s'étoient saiss de sa Chaloupe & de neuf de ses Matelors; que pour en tirer satisfaction, il avoit attaqué la maison des Anglois à coups de canon, & tué plusieurs Négres qui s'éroient présentés pour la défendre; mais que cette vigueur n'ayant pû lui faire restituer ses gens, qui avoient été emmenés dans les bois, il avoit été forcé de donner pour leur rançon trente quintaux d'ivoire. Le Lieutenant retourna sur son bord, après avoir accepté une légere collation.

Vers minuit, le Capitaine Zelandois vint sur l'Europe & demeura jusqu'au jour à boire avec les Officiers. Il leur dit que les Négres qui étoient près de leur Vaisseau lorsqu'ils avoient levé l'ancre pour aller à sa rencontre, l'avoient averti que s'il étoit Anglois il devoit courir les hafards d'un combat, mais que s'il étoit Hollandois il étoit en sûreté; après quoi ils s'étoient remis dans leurs Canots pour attendre l'évenement, avec l'espérance d'avoir part au butin, si l'un des deux Vaisseaux étoit coulé à fond. Au départ du Zelandois, on lui sit présent de deux barils de poudre, de quatre barils de balles & d'un fromage. On le falua de trois coups de canon, aufquels il répondit par le même nombre. Il faisoit voile à Mina, d'où il comptoit de se rendre à Ardra, & au Cap Lopez-Confalvo, pour gagner de-là les Isles de l'Amérique, Enecedede l'Ar- s'il ne faifoit aucune prife fur les Côtes d'Afrique. Mais Villault & fes Compagnons apprirent dans la suite, à Saint-Thomas; qu'on l'avoit vû passer avec quatre cens Négres qu'il avoit enlevés sur deux Vaisseaux, près du Cap Lopez, où il s'étoit arrêté pour faire de l'eau. Le premier s'étoit laisse prendre

mareur.

sans résistance. L'autre avoit été coulé à fond après avoir perdu son mât. Le même jour, les Négres du Cap la-Hou s'appercevant que les deux Vaisfeaux étoient en bonne intelligence, retournerent à bord pour finir leurs marchés. Le lendemain on fit voile vers la Côte d'or.

Rio-St-André.

Le 9 de Février, on jetta l'ancre à l'embouchure de Rio-Saint-André, & l'on employa trois jours à renouveller la provision d'eau. On trouve sur la Côte une source très pure, mais couverte d'un grand arbre, dont les feuilles tombent dans le bassin & rendent pendant quelque tems l'eau fort amere. La provision qu'on en sit dura presque jusqu'à Saint-Thomas. On ne remit à la Côte d'or. Sa voile que le 26 de Février, & le lendemain au soir on découvrit la Côte d'or, vers laquelle on porta directement. Le 28 on mouilla sur seize brasses près d'Assini, premiere Place de cette Côte. Le Pays est fort bas aux environs. La Ville est située à l'embouchure d'une Riviere du même nom, qui coule assez long tems au Nord - Ouest entre les montagnes, & qui se jette dans la mer vers le Sud. On s'y arrêta trois jours pour le commerce de la poudre d'or.

figuation.

Le 4 de Mars on passa devant Albiani, Tabo, & d'autres Villes, en con-Albiano. Tabo.

tinuant de trouver la terre basse & couverte de bois, mais sans Rivieres. Les Canots, qui venoient à la suite du Vaisseau, n'apportant point d'or & ne donnant aucune espérance d'en trouver, on ne cessa point d'avancer, dans la vûe de doubler avant la nuit le Cap Apollonia. Mais deux Canots qui se présenterent ayant promis de l'or, on prit le parti de mouiller dans le même lieu. En effet, le jour suivant sit trouver une petite quantité de cette précieu-

VILLAULT 1667.

Poudre d'or-

Le Cap Apollonia s'avance assez loin dans la mer, en s'élevant par degrés cap Apollonia, jusqu'à former une montagne, qui rend la perspective fort agréable. La mer y vient battre avec tant de violence, que l'approche en est fort dangereuse. On leva l'ancre pendant la nuit; mais un calme qui furvint ne permit point de gagner Axim jusqu'au six de Mars après midi. Axim est un Fort qui appartient aux Hollandois, à douze lieues du Cap Apollonia. On s'y arrêta deux Hollandois. jours; mais s'appercevant que les Hollandois de cette Place empêchoient les Négres de se rendre à bord, on leva l'ancre le 8, & l'on doubla le Cap de Tres-Puntas, qui tire son nom de trois montagnes, dont la position forme deux perites Bayes. Le même jour, après midi, on arriva devant Botrou, Fort de Botrous autre Fort des Hollandois, située au-delà du Cap, sur une éminence, qui ne laisse pas d'être arrosée d'un ruisseau fort agréable. Après y avoir passé trois jours à faire le commerce dont on trouva l'occasion, on partit le 11, pour aller jetter l'ancre six lieues plus loin entre Sakonda & Takoray. Ces deux Sakonda & Ta-Places sont situées entre des montagnes, qui sont si près de la Riviere qu'elles semblent se pancher sur ses bords. On reçut ici des Lettres du Gouverneur de Fredericsbourg, proche du Cap-Corse, par lesquelles cet Officier offroit une retraite au Vaisseau dans sa rade, en considération de l'alliance qui subsistoit alors entre la France & le Dannemark. Il faisoit prier aussi le Capitaine de conserver pour lui quelques marchandises.

Pendant deux jours qu'on passa dans la même situation, Villault eut la Ruines d'une curiosité de voir les ruines du Fort François de Takoray. Il étoit situé sur une Takoray. montagne qui commandoit tout le Pays. Mais les environs sont secs & sans

la moindre verdure. La couleur des rocs est rougeâtre.

Le 13, on arriva dans l'espace de deux heures à la rade de Commendo, Commendo. dont les Habitans ont plus d'affection pour les François que pour toute autre Nation. Le Comptoir que les François y avoient autrefois étoit à l'extrémité de la Ville, du côté du Nord. Il n'y a point de caresses & de témoignages d'affection que les Négres ne fissent éclater en venant à bord. Leur Roi qui tenoit sa Cour quatre lieues plus loin, dans une autre Ville nommée le Grand-Commendo, envoya aux François de la viande fraîche & d'autres présens, les fit inviter à se rendre dans sa Ville & leur en offrit toutes les commodités. Il leur sit dire qu'il avoit refusé le Pavillon de Villembourg, Général de Hollande à Mina, & qu'il lui avoit répondu que les François ayant été de tout tems en possession de son Pays, ils étoient les seuls qu'il y voulût recevoir. Après avoir fait de justes remerciemens au Roi Négre pour tant de politesses, on mit à la voile le 16 de Mars pour Fredericsboug, & vers le commencement de la nuit on arriva devant le Château de Mina, où l'on trouva trois petits Vaisseaux dans la richourg, rade. Deux heures après, on doubla le Cap-Corse, où les Anglois avoient un petit Fort,

Grand & petis

Fort de Frider

VILLAULT. 1667.

En arrivant devant Fridericsbourg on dépêcha un Officier au Géneral Hollandois, avec des complimens du Capitaine & des François du Vaisseau. Ce Géneral qui se nommoit Harry-Dalbreckhe, étoit natif de Hambourg, homme vit & hardi dans fa petite taille, mais spirituel & civil. Il envoya aussi-tôt à bord son Sécretaire, nommé Dasse, Hollandois d'Amsterdam, qui occupoit depuis cinq ou six ans cet emploi dans le Fort. On le vit arriver dans un Canot, avec huit Rameurs Esclaves qui ne faisoient que chanter en ramant, suivant l'usage des Négres lorsqu'ils ménent quelque Blanc dans leurs Canots. Ils firent trois fois le tour du Vaisseau avant que de monter à bord. On salua le Sécretaire de trois coups de canon. Il fut traité pendant le reste du jour & toute la nuit sur le Vaisseau. Vers minuit, le vent devint si impétueux, qu'on fut obligé de jetter la plus grande ancre. Le lendemain après avoir choisi les marchandises qui convenoient au Géneral, le Sécretaire retourna fort fatisfait au rivage.

Le Gouverneur de ce Fort protege le Vaisseau.

Le matin du jour suivant, tandis que l'Ecrivain du Vaisseau se rendoit tranquillement à terre avec les marchandises du Géneral, on lui tira un coup de canon du Cap-Corfe, & le boulet vint tomber à cinq ou fix pieds de la Chaloupe. Le Géneral irrité de cette action fit feu de Fridericsbourg, sur la batterie Angloise. Les Anglois comprirent alors qu'il prenoit le Vaisseau sous sa protection, & lui rendirent un autre coup, mais en forme de salut, & sans boulet. Quoique la guerre fût déclarée entre l'Angleterre & le Dannemark, à l'occasion des Hollandois, les Géneraux des deux Nations

étoient convenus d'une neutralité qui s'observoit parfaitement.

Pays.

Le Gouverneur de Cormantin quoia

Le 22 de Mars, Villault descendit au rivage, pour rendre au Géneral Hollandois les devoirs de la civilité & de l'amitié. Il en fut reçu avec beaucoup d'honnêteté. La conservation sut en latin, que le Géneral parloit faci-Guerres dans le lement; mais il ignoroit la langue Françoise. Villault apprit de lui que depuis quatre ans les Rois du Pays s'étoient fait une guerre cruelle, qui avoit causé beaucoup de préjudice au Commerce; qu'il y avoit actuellement trois Vaisseaux Anglois dans la rade d'Ardra; & que le Fort de Fridericsbourg étoit obligé de fournir des provisions à Christiansbourg, Fort Danois, où la guerre avoit causé tant de ravages, que le Pays étoit demeuté sans culture. Le reste du mois de Mars & les quatre premiers jours d'Avril furent employés au commerce. Le 5 on appercut une Patache, qui passoit vers Mina, avec une Felouque remplie de Soldars, que le Géneral Hollandois envoyoit à Cormantin, Fort de Hollande. Villault apprit ensuite des Négres, que le Gouverarrêté, & pour neur de ce Fort étant allé à Anambou, ou Anamabo, pour y boire, avec quelques Soldats de sa Garnison, du vin de palmier du Pays, qui est le meilleur de l'Afrique, avoit été arrêté avec toute sa suite par le Roi de cette Contrée, Deux de ses Soldats avoient été tués en voulant se défendre. Le nom de ce Royaume est Fantin. Le Roi s'étoit engagé avec les Anglois du Cap-Corse à les mettre en possession du Fort de Cormantin, & leur avoit livré son fils pour garant de cette promesse. L'ayant ensuite redemandé, les Anglois avoient refusé de le rendre jusqu'à l'exécution du Traité; & le Roi avoit fait arrêter le Gouverneur Hollandois pour l'échanger contre son fils.

Le sept, on reçut avis que le Contrôleur Géneral des Hollandois avoit été tué à Axim, & que les Habitans de ce canton s'étoient déclarés pour les An-

glois





glois. Le même jour, Villault fit arrêter deux Négres à bord, & les retint prisonniers, pour la sûreté d'une somme qui lui étoit dûe par deux Marchands du Pays. Il les fit garder pendant deux jours; mais le Géneral Danois s'entremit pour obtenir leur liberté, & sit payer la somme dans l'espace de

VILLAULT. 1667.

huit jours.

On quitta Fridericsbourg le jour du Vendredi Saint, pour s'avancer à Le Vaisseau s'a-Eniackam, quatre lieues plus loin. Le Fort Danois salua le Vaisseau à son vance à Eniacdépart, & reçut de lui les mêmes honneurs. On passa devant Mauri, où les Hollandois ont un petit Fort nommé Nassau. Dans l'après-midi, on mouilla près d'Eniackam. Les Anglois y ont un Fort sur une petite éminence, à six cens pas du rivage. Le Pays appartient au Roi de Sabou, dont la Ville

capitale n'est pas éloignée d'Eniackam.

Le 10, jour de Pâques, quelques Habitans apporterent à bord une bonne provision de vin de Palmier, & promirent aux Marchands du Vaisseau de revenir le lendemain avec de l'or. Le lendemain ils y envoyerent une fricassée de Poulets, aussi bien accommodée qu'elle le seroit en France. Mais ils firent Raisons qui te dire aux Officiers que la même nuit, les Soldats du Roi de Fantin étoient Friderichourg. entrés dans leur Ville, y avoient tué quatre hommes & fait plusieurs prisonniers; sur quoi tous les Habitans avoient pris les armes, & mis leurs femmes & leurs enfans en sureté dans les bois voisins. Villault & tous les Officiers du Bâtiment ne douterent pas que cet avis ne fût une maniere d'implorer leur assistance; & pour éviter des instances plus ouvertes, ils résolurent de retourner la nuit suivante à Fridericsbourg. Il y avoit peu d'espérance de commerce du côté de Cormantin, à cause des Hollandois; & moins encore dans la rade d'Akra, parce que le Roi de ce Pays étoit en guerre avec Takoray.

D'Eniackam, Villault découvrit Cormantin, mais à trop de distance pour en distinguer les Fortifications. Il est situé sur une colline. Les Hollandois, qui en étoient les maîtres, avoient un Comptoir à Fantin, & un autre à Anamabo, dans le même Royaume.

Le 12 d'Avril, à la faveur d'un vent Nord de terre, qui sousse constamment sur cette Côte depuis minuit jusqu'à midi, on retourna heureusement à Fridericsbourg, & l'on y demeura jusqu'au 20. Mais l'épuisement des pro- Le vaineau le rend à l'île Saint visions fit prendre le parti de gagner l'Isle Saint-Thomas, où l'on esperoit d'en Thomas. trouver en abondance. On mouilla le 6 de Mai, à la vûe du Château. Le 8, Villault & quelques autres Officiers rendirent visite au Gouverneur, qui les reçut civilement, mais sans leur permettre d'entrer dans la Ville. Il se nommoit Acosta; petit homme de quarante ou cinquante ans, bien fait, vif & passionné, mais civil. Il prit prétexte d'une indisposition, pour se reposer sur son Lieutenant du soin de traiter les François. La nuit suivante, le Contrôleur du Château se rendit à bord. On lui présenta un Mémoire des provisions dont le Vaisseau avoit besoin, & le Gouverneur donna ordre qu'elles fussent fournies dans peu de jours.

Pendant que le Vaisseau fut à l'ancre, les Matelots alloient prendre de finguliere, l'eau chaque jour dans une petite Riviere qui coule jusqu'à la mer, & qui passe pour la meilleure de l'Afrique. Elle se garde une année entiere, aussi traîche que le premier jour. Villault fut le seul à qui les Portugais permirent,

Tome III.

VILLAULT. 1667. tugais contre les Hollandois.

pour sa santé, de descendre librement au rivage. Lorsqu'il demanda la même faveur pour l'Ecrivain du Vaisseau, le Gouverneur répondit qu'il ne pou-Haine des Por- voit l'accorder aux Hollandois, parce qu'il avoit trop de plaintes à faire de cette Nation; que sa Ville portoit encore des marques de leurs ravages, sur tout les Eglises, qui avoient été très belles, & qu'on étoit actuellement occupé à les rebâtir.

Détour du Vaisseau pour revenir en Angleterre-

On leva l'ancre le jour de l'Ascension, en saluant le Château de cinq coups, dont il ne rendit que trois. La course du Vaisseau ayant été reglée au Sud-Ouest, on découvrit dès le lendemain, Annobon, autre Isle qui appartient aux Portugais; & l'on commença de ce point, à changer de route pour tourner les voiles vers l'Europe. En arrivant dans les mers du Nord, on n'eut pas d'autre parti à prendre pour éviter les Anglois, que de faire le tour de l'Irlande & de l'Ecosse. On passa par les Isles de Ferro, qui appartiennent aux Danois, & l'ignorance des Pilores, dans une course si détournée, les fit avancer trop loin de deux cens lieues. Mais, sur la Côte de Norvege, on rencontra quelques Vaisseaux Hollandois, de qui l'on apprit l'heureuse nouvelle de la Paix de Breda. Le 29 d'Août on arriva au Texel; & le 4 de Septembre à Amsterdam, après avoir employé neuf mois & demie dans le Voyage, sans autre accident que la perte d'un homme, qui mourut, en pasfant la Ligne, d'une dyssenterie qu'il avoit gagnée à Saint-Thomas, pour avoir mangé trop de fucre.

## CHAPITRE II.

Voyage du Capitaine Thomas Philipps au Royaume de Juida, & dans l'Isle de Saint-Thomas.

INTRODUC-TION.

I E Journal de Phillips se trouve dans la Collection de (7) Churchil, sous le titre de Voyage sait dans l'Annibal de Londres, en 1693 & 1694, d'Angleterre au Cap Mesurado, & de-là, au long de la Côte de Guinée, jusqu'au Royaume de Whida (8), à l'Isle de Saint-Thomas, & à la Barbade, avec des observations sur le Pays, sur les Habitans & sur les Mœurs. par Thomas Phillips Commandant du Vaisseau. Ce Journal contient quantité de remarques curieuses, mais en géneral il est fort mal écrit, & plein de petites circonstances nautiques, qui n'ayant rapport qu'aux situations passageres de l'Auteur & du Vaisseau, ne sont d'aucune utilité pour l'Histoire ni même pour la navigation. Aussi a-t-on pris le parti de les retrancher entiérement. Il est accompagné d'un Plan de Porto-Praya, & de quelques perspectives, telles que le Pic de Ténerife, Mayo, la Pointe Nord de Saint-Jago, les Caps de Monte, de Mesurado, & de Lopez-Consalvo. L'Auteur est fort exact à donner les latitudes & les distances des Places.

Caractere du Journal de Phillips.

Avantures de Phillips avant ce Voyage.

Son Voyage en Afrique n'étoit pas son essai de navigation. Il avoit parcouru les mers du Levant pendant les guerres du Roi Guillaume, & sa mauvaise fortune l'avoit fait tomber entre les mains des François à son re-

(8) Les Anglois lui donnent ce nom, com-

<sup>(7)</sup> Il commence à la page 171 & finit à la me d'autres l'appellent Fida. Voyez ci-dessous, Tome IV.

tour de Venise & de Zante. Il commandoit alors le William, Bâtiment de vingt pieces de canon & de deux cens tonneaux. Trois Vaisseaux de Guerre François, qui étoient tombés sur lui à soixante lieues au Sud-Ouest du Cap Clear en Irlande, l'avoient forcé de se rendre sans résistance. Son Vainqueur avoit été la Couronne, Vaisseau de soixante-dix pieces de canon de fonte. Un boulet qui avoit percé son arriere ne lui avoit pas laissé le tems de déliberer sur sa défense. Il avoit été conduit à bord du Commandant François, nommé le Chevalier de Montbrun, qui l'ayant traité fort civilement l'avoit mené à Brest, & lui avoit donné l'occasion de connoître un Pays pour lequel il avoit eu jusqu'alors une parfaire aversion.

INTRODUC-TION.

Il est prisonnier

Motifs de son

Áprès son retour en Angleterre il étoit demeuré quelque tems sans emploi, jusqu'à ce que le Chevalier Jeffry Jeffreys, dont il loue la génerosité, lui confia le soin d'acheter l'Annibal, Vaisseau de quarre cens cinquante tonneaux & de trente-six pieces de canon. Jessfreys paya la somme entiere; mais ayant fait entrer dans son entreprise Jean Jestreys son frere, Samuel Stanger Voyage en Guisous-Gouverneur de la Compagnie Royale d'Afrique, & quelques autres Négocians distingués, il leur recommanda particuliérement l'Agent qu'il avoit employé. Une protection si déclarée, sit choisir Phillips par les Marchands associés, pour faire le Voyage de Guinée sur le même Vaisseau. Sa Commission étoit de se procurer des dents d'Eléphans, de l'Or & des Esclaves

Négres,

Il partit de Londres le 5 de Septembre 1693. Le 13 étant arrivé aux PHILLIPS. Dunes, il y trouva l'Amiral Nevil, qu'il falua d'onze coups de canon. L'Amiral lui en rendit neuf, & parrit le même jour sur un Vaisseau de Guerre du troisiéme rang, pour se rendre à Copenhague en Dannemark, où il étoit teur, appellé par des affaires importantes. Phillips, demeuré dans la rade avec cinq Vaisseaux Marchands, qui se préparoient aussi à faire voile, convint avec eux de lever l'ancre ensemble le 9 d'Octobre. L'un étoit un Bâtiment de trente pieces de canon, commandé par le Capitaine Thomas Schurley, qui partoit pour l'Inde Orientale; le second de 24 canons, partoit pour Angola, sous la conduite du Capitaine Daniel. Les trois autres, de différentes grandeurs, étoient destinés aussi pour l'Afrique. Comme le Capitaine Schurley connoissoit les Côtes de Guinée par une longue fréquentation, tous les autres Commandans s'accorderent à le choisir pour leur chef, c'est à-dire, à recevoir de lui l'ordre de navigation, & à faire voile sous son Pavillon & sous les yeux.

1693.

Départ de l'Au-

Le vent ayant changé au Sud & au Sud-Est quart de Sud, avec tous les pronosrics d'un fort mauvais tems, on prit le parti de retourner aux Dunes. Mais dans Dunes. l'obscurité d'un brouillard fort épais, Schurley eut le malheur d'échouer à deux milles au Sud-Est de la pointe du Sud. Phillips, qui se hâta d'aller au secours, trouva les gens de Schurley peu disposés à l'obéissance. Ils parurent également infensibles aux ordres de leurs Officiers & au péril du Vaisseau; ce qui venoit apparemment de quelque sujet de plainte qu'ils avoient recu de leur Capitaine. Phillips en prend occasion de faire regarder aux Officiers d'un Vaisseau, sur-tout d'un Vaisseau Marchand, l'humanité & la douceur pour leur Equipage, comme des qualités indispensablement nécessaires. Il leur recommande particuliérement de prendre soin que la portion de vivres

Son Vaisseau échoue près des

356

PHILLIPS. 1693.

Conduite nécessaire avec les Matelots.

foit distribuée sidélement, & qu'il n'y ait point de plainte à faire de la qualité des provisions; parce qu'il n'y a rien, dit-il, qui rende un Matelot si content que d'avoir l'estomac rempli, ni qui le révolte plus que la dureté & les injures. Qu'on leur rende justice, & qu'on leur permette leurs chansons & leurs plaisanteries de mer, en y joignant quelquesois un mot de bonté & d'amitié, ils s'exposeront au seu & à l'eau pour le service de leur Capitaine. D'un autre côté, il faut qu'ils soient employés sans ménagement tandis qu'il reste quelque travail à finir: mais on doit bien se garder de les satiguer par des travaux inutiles, & de leur faire sentir que la tyrannie & l'humeur y ont plus de part que le besoin. C'est néanmoins, ajoute l'Auteur, ce qui n'arrive que trop souvent; au préjudice extrême des Propriétaires du Vaisseau.

Le Vendredi 27 d'Octobre, on passa l'Isle de Wight, & ce sur la derniere partie d'Angleterre dont on eut la vûe. Un vent frais écarta quelques Vaisseaux de l'Escadre Marchande. Phillips découvrit plusieurs Bâtimens qui passoient à pleines voiles; mais il ne parla qu'à un Portugais de deux cens tonneaux, qui se rendoit à Londres avec sa cargaison de vin d'Opporto. Son intention auroit été d'en acheter quelques barils, si le vent ne l'en eût empêché. Il avoit à bord soixante-dix hommes qui appartenoient au Vaisseau, & trente-trois Passagers de la Compagnie d'Afrique, pour le service des

Forts de Guinée; ce qui montoit au nombre de cent trois hommes.

Le Lundi 30, on rencontra le Capitaine Hereford, qui se joignit à l'Escadre. Le 1 de Novembre, on découvrit quatre grands Bâtimens chacun de soixante ou soixante-dix pieces de canons, qu'on prit pour des Vaisseaux de Guerre François. Schurley, que tous les autres Commandans consulterent sur cette rencontre, fut d'avis de prendre le large & de les éviter. On le fit sans peine à la faveur d'un tems obscur, & d'un vent impétueux qui sembloit être l'avant-coureur d'un orage. En effet, il devint si violent que Phillips eut deux de ses mâts fendus, & que Jean Southern, un de ses meilleurs Matelots, fut emporté dans la mer, sans pouvoir êtte sauvé par aucune assistance. Cette perte fut extrêmement regrettée. La fureur des slots ne sit qu'augmenter, avec d'autant plus de danger pour Phillips, qu'il n'avoit plus de voile qui pût commander le Vaisseau. Le jour suivant, on s'apperçut que le mât de misene étoit pourri jusqu'au centre. Phillips ayant consulté ses Officiers, les trouva tous d'avis d'aller se radouber à Plymouth. Mais il sut si choqué de cette proposition, que pour en faire perdre jusqu'à l'idée, il déclara brusquement, qu'à toutes sortes de risques, sa résolution étoit de continuer son voyage. Toute l'habileté des Ouvriers sut employée à réparer les mâts. Dans cette tempête, Phillips perdit de vûe le Capitaine Schurley.

Le 18, on découvrit qu'un des Soldats qui passoit pour le service de la Compagnie de Guinée étoit une semme. Elle s'étoit engagée sous le nom de Jean Brown; & depuis trois mois qu'elle étoit à bord, on n'avoit pas eu la moindre désiance de son sex parce qu'elle étoit continuellement dans la compagnie des Passagers, & qu'elle avoit toujours mis sort ardemment la main au travail. Mais une maladie trahit son secret. On la pressa de déclarer la vérité. Elle sit cet aveu, les larmes aux yeux. Phillips donna ordre qu'elle sût logée à part, & lui sit faire par le Tailleur du Vaisseau un ha-

Nembre d'l' ommes dont le Vaiffeau étoit chargé.

Tempête qui met Phillips en danger.

Sa fermeté.

Femme travef-

bit de femme, de quelques vieilles étoffes. Elle se rendit utile à l'Equipage en lavant le linge, & dans d'autres emplois convenables à son sexe, jusqu'au Cap-Corfe, où elle fut mise à terre. C'étoit une semme d'environ vingt ans,

qui avoit le teint fort bazané.

Le 21, on apperçut le Pic de Ténerife, à vingt cinq lieues Sud-Ouest-quart- Rencontre d'un d'Ouest. Le lendemain à quatre heures du matin on se trouva fort près de la Armateur Franrade d'Orotava, & l'on découvrit entre la Côte & le Vaisseau deux Bâtimens; l'un qui paroissoit un grand Vaisseau; l'autre, une Barque longue. Phillips croyant remarquer que le Vaisseau l'attendoit, louvoya au Nord, pour gagner du tems & se mettre en état de défense. Vers midi, après avoir fait ses préparatifs, il ne balança point à s'avancer vers ceux qui paroissoient si impatient de lui parler. Mais le vent étoit si bas, qu'à trois heures après midi, à peine se trouva-t-on à la portée du canon. On distingua que le Vaisseau inconnu étoit une belle & grande Frégate; de sorte qu'on ne douta

plus que ce ne fût quelque ennemi.

Phillips arbora son Pavillon, & tira un coup de canon, auquel l'autre ne répondit qu'en arborant aussi le Pavillon Anglois. Mais on fut bien-tôt éclairei; lorfque présentant le slanc & faisant voir une bordée de neuf canons, il leva au même inftant le Pavillon François. Comme on n'étoit plus qu'à la portée de la carabine, Phillips ne vir pas d'autre ressource que dans fon courage. Il anima ses gens en leur faisant avaler quelques rasades d'eau-devie, & donnant l'ordre à tous les postes, il attendit la premiere décharge de l'ennemi. Elle commença presqu'aussi-tôt, avec un seu ardent de la mousqueterie. Phillips l'essuya d'un air ferme, & rendit le compliment avec beaucoup de vigueur. Alors l'Armateur le serrant de plus près, lui envoya une seconde décharge, qui le mit dans un grand désordre. Cependant il la lui rendit encore. Le feu continua de part & d'autre jusqu'à dix heures de nuit. Enfin l'Armateur, après avoir sans doute essuyé quelque perte, & s'être efforcé inutilement de venir à l'abordage, tomba sous le vent & prit le parti d'abandonner sa proie. Les Anglois remercierent le ciel de les avoir delivrés du danger. Mais leur Bâtiment se trouvoit dans un état fort misérable. Philips est fort Il avoit été percé d'un si grand nombre de coups, qu'à peine les Matelors maltraité dans le purent suffire à boucher les voies d'eau. On n'avoit perdu que cinq hommes, mais le nombre des blesses approchoit de quarante. Mâts, voiles, antennes, tout étoit en pieces. La lumiere du jour fit appercevoir l'Armateur à la distance d'environtrois lieues, sans aucune apparence qu'il fur disposé à recommencer le combat. Phillips, après son retour en Europe, apprit du Capitaine Peter Wall, qui avoit été pris par le même Vaisseau, & qui étoit à bord pendant l'action, avec tous des gens prisonniers comme lui, que c'étoit un Vaisseau que cet Armade Saint-Malo, nomme le Louis, de cinquante pieces de canon & de deux dans cette rencens quatre-vingt hommes d'Equipage. Il avoit perdu plus d'hommes que les contre. Anglois & n'en avoit pas eu moins de blessés. Après le combat, il avoit mis à terre dans l'Isle de Ténerife, Wall & quelques autres prisonniers, pour aller se radouber plus librement à Lixa.

Phillips employa deux jours entiers aux réparations d'un Bâtiment auquel il ne restoit pas une seule partie saine. Entre les voies d'eau, il y en avoit quatre si terribles, que l'agitation de la mer & la nécessité d'employer la

PHILLIPS. 1693. ne Phillips rétablit fon Vaisseau,

plus grande partie des Matelots à pomper sans cesse, ne permit pas de les reboucher parfaitement. Pour comble de disgrace, le Charpentier avoit eu Avec quelle pei- le bras emporté dans l'action. On ne vêcut pendant quelques jours que de pain & de fromage, parce que le canon ayant démoli les fourneaux, il n'y eut aucun moyen de préparer les alimens. Les barils d'eau-de-vie n'avoient pas été moins maltraités, & les Anglois regretterent beaucoup cette

> Le 26, après avoir reconnu l'Isle de Ferro, à douze lieues au Nord-Est, on mir à la voile pour Saint-Jago, où Phillips se proposoit de rétablir son Vaisseau, de renouveller ses provisions, & de faire guérir ses blessés. Malgré les réparations qu'on avoit faites à ses voiles, il fallut des soins continuels pour en assurer l'usage. Le 27, on découvrit un Vaisseau à deux lieues en mer, & l'on se crut ménacé d'un nouvel engagement. Les préparatifs du combat se firent en moins d'une heure, car il sembloit que la derniere disgrace n'eût fait qu'augmenter l'ardeur & l'habileté des Matelots. Mais le Bâtiment qu'on avoit apperçu prenant le large avec beaucoup de légereté, on ne douta point que ce ne sût la Méditerranée, Vaisseau Anglois commandé par le Capitaine Daniel. Le même jour, on coupa la jambe à quelques Matelots, que leurs blessures avoient réduits à cette triste opération.

Il fe rend aux Ifles du Cap-Verd.

Le 30, on découvrit les Isles de Sal, de Saint-Jago & de Bona-Vista. Celle de Mayo parut le jour suivant; & le 2 de Décembre on jetta l'ancre à Saint-Jago, dans la Baye de Porto-Praya. De cette rade on voyoit à l'Ouest l'Isle de Fuego, qui jetroit de la fumée pendant le jour, & des étincelles pendant la nuit. Le 5, on perdit quelques hommes, qui moururent de leurs blessures, entre lesquels on regretta extrémement Cronow, homme d'honneur & de courage, qui avoit eu du même coup une jambe entiere & la moitié de l'autre emportées.

Il descend dans yerneur.

En descendant au rivage, Phillips & ses gens furent reçus par une doula tade de Praya, zaine de Soldats, à demi morts de faim, qui les conduisirent à leur Commandant par un chemin rude & fort escarpé. Cet Officier étoit un vieillard de fort bonne mine. Il les reçut avec beaucoup de civilité, & les fit monter dans sa maison par un fort mauvais escalier, qui les conduisit dans une assez grande chambre. Là, il leur fit des excuses d'avoir tiré sur eux à balle, tandis qu'ils entroient dans son Port. Il les avoit pris pour des Pirates. Enfin, ils lui trouverent autant de politesse que d'esprit. C'étoit un Flamand d'Ostende, que le Gouverneur de Lisbonne avoit engagé dans l'Office qu'il exerçoit, par de belles promesses, dont il attendoit encore l'exécution.

> Au même moment ils virent arriver le Lieutenant du Gouverneur, sur une Mule qui marchoit à grands pas entre les rocs & les précipices de la montagne, & qui paroissoit aussi ferme que le meilleur Cheval dans le terrain le plus uni. Le Lieutenant paroissoit un jeune homme de vingt ans, fier & plein de vanité. Phillips fut indigné de ses manieres, & de l'air d'insolence avec lequel il traitoit un homme aussi respectable que le vieil Officier

Flamand.

Il se rend à St-Jago. Ce qui se paile entre lui & le Gouverneur,

Le Dimanche 3 de Décembre, Phillips partit dans sa Pinace pour la Ville de Saint-Jago, avec quelques-uns de ses Anglois. Après avoir ramé l'espace de sept milles, ils arriverent près d'une pointe qui couvre la Ville. Phillips ne balança point à s'avancer directement vers la porte, en faisant sonner ses trompettes. Ce bruit amena aussi-tôt un Ossicier, qui le conduisit au Palais du Gouverneur, situé dans la partie haute de la Ville. Les Anglois ne rencontrerent en chemin que des femmes, dont ils admirerent l'impudence. Elles sçavoient, en langue Angloise, quelques mots insâmes qu'elles répetoient avec des attitudes & des gestes de la même saleté. Le Gouverneur étoit à l'Eglise. Mais allarmé par le son des trompettes, il se hâta de sortir à la tête de l'Assemblée. Il avoit à ses côtés le Prêtre & deux jeunes Officiers. Derriere lui, ses gens menoient en bride un cheval fort bien équippé. Après quelques complimens il conduisit les Anglois au travers d'une cour, dans une grande maison, à laquelle néanmoins l'Auteur ne donne que le nom de grande cabane, revêrue d'un balcon de fer qui fait face à la mer, & d'où la perspective est charmante. On servit au Capitaine & à son frere une collation à la mode Portugaise. Elle consistoit dans un grand pain blanc, & une boete Portugaise. de marmelade, présentés sur une nappe. Pour liqueur, on apporta une bouteille de vin de Madere à demi pleine, mais dont le vin étoit si chaud, si épais & si trouble, que l'Auteur se fit violence pour en goûter.

PHILLIPS 1693.

Collation à la

Lorsqu'il eut proposé d'acheter quelques Bestiaux pour sa provision, le Gouverneur lui déclara qu'il falloit les payer en argent, & que dans toute l'isle, il étoit le seul à qui le droit appartînt d'en vendre. Le vieil Officier de Praya avoit déja fait la même déclaration à Phillips. Cependant il obtint la permission de prendre, des Habitans, quelques Chévres & quelques Moutons en échange pour des marchandises. Le Gouverneur acheta de lui deux dus sources du sejour de Phil ou trois canes de roseau; & lui en voyant une à la main, qui étoit garnie lips à Saint-Jagod'une pomme & de quelques petits clous d'argent, il lui dit que les Capitaines Anglois qui revenoient des Indes Orientales, étoient accoutumés à lui faire de pareils présens. Phillips se crut obligé de suivre l'exemple des Officiers de sa Nation, & sit présent de sa cane au Gouverneur, qui la reçut avec de grandes marques de satisfaction. Il l'invita ensuite à dîner à bord-Mais cette proposition sur écoutée plus froidement. On avoit à Saint-Jago l'exemple de quelques Pirares, qui ayant attiré les Gouverneurs à bord, ne leur avoient permis de retourner au rivage qu'après s'être fait apporter toutes les provisions dont ils avoient besoin. A la vérité ils donnoient en payement des lettres de change, mais sur des noms chimériques, à Londres ou dans d'autres lieux. Le Pirate Avery en avoit laissé une, payable par le Gouverneur de l'Isle de Saint-Thomas. Enfin le Gouverneur, trop bien instruit par l'expérience de ses Prédécesseurs, refusa l'offre des Anglois. Phillips s'entretenant avec lui sur le balcon, lui demanda si l'on apportoit de bon vin de Madere dans son Isle. Il répondit qu'il s'y en trouvoit d'excellent; & voyant un Portugais assez bien vêtu qui se promenoit dans la rue au-dessous de lui, il l'appella aussi-tôt pour lui demander s'il avoit du vin de Madere à troquer pour des marchandises. Le Portugais, à la vûe du Gouverneur, ôta son chapeau, fit une profonde réverence, & se mit à deux genoux. Dans cette posture, il répondit qu'il avoit un baril de vin de Madere, mais qu'il ne dans. vouloit s'en défaire que pour de l'argent. On lui dit que Phillips n'avoit que des échanges à proposer. Il se leva, sit une seconde révérence, & s'éloigna promptement, le chapeau toujours à la main jusqu'à ce qu'on l'eut

Soumission des

PHILLIPS. 1693.

perdu de vue. Phillips quitta le Gouverneur, assez sațisfait de ses politesses,

& lui promit pour le lendemain quelques fromages d'Angleterre.

Ce Commandant Portugais étoit de fort petite taille, âgé d'environ cinquante ans, & d'une famille noble de Portugal. Il avoit le teint fort bazané & la physionomie basse. Ses habits étoient aussi fort communs, à l'exception d'une grande perruque qui lui tomboit jusqu'au bas du dos, mais dont le tems avoit applati la frisure. Cependant cet extérieur négligé paroissoit couvrir beaucoup d'esprit & d'expérience.

Phillips quitte les Isles du Cap-Verd.

do qu'il essuie. orages.

Phillips eut le tems, jusqu'au sept de Décembre, de remettre son Vaisseau en état de supporter les flots; & comme la mort l'avoit délivré des blessés les plus incommodes, il quitta les Isles du Cap-Verd avec de Violent Torna- meilleures espérances. Le 10 il essuya un Tornado, espece d'ouragan, dont Nature de ces on a déja expliqué la nature, & qui est fort commun sur les Côtes d'Afrique; mais n'en ayant jamais vû dans d'autres mers, ce spectacle le surprit beaucoup. Dans l'espace d'une demi - heure, l'aiguille fit le tour entier du quadran; & le tonnerre, accompagné d'éclairs terribles, rendit le ciel & la mer une scene d'horreur & d'épouvante. Des traces de souffre enslammé, qui paroissoient de tous côtés dans l'air, firent craindre à Phillips que le feu ne prît au Vaisseau. Cependant il s'accoutuma par degrés à ces affreux phénoménes; & dans la suite, en ayant éprouvé beaucoup d'autres, il se contenta, lorsqu'il étoit menacé de l'orage, d'amener toutes ses voiles, & d'attendre patiemment que le feu du ciel, les flots & les vents, eussent exercé leur furie; ce qui dure rarement plus d'une heure, & même avec peu de danger, surtout près des Côtes de Guinée, où les Tornados (9) viennent géneralement du côté de la terre. On les regarde comme un signe que la Côte n'est pas éloignée. Dans son Voyage de l'Isle Saint-Thomas à celle de la Barbade, Phillips fit quatre cens lieues au Sud de la Ligne, entre deux & trois degrés de latitude du Sud, sans aucune apparence de tonnerre ni (10) d'éclairs, avec des vents frais d'entre Sud Sud-Est & Est Sud-Est.

Cap-Monte, & yée,

Le 22, on découvrit le Cap-Monte à sept lieues de distance Est-quart-dela latitude obser: Nord-Est-Nord. A midi, la latitude étoit de six degrés trente-six minutes du Nord, & l'on avoit alors le Cap Est-quart-de-Nord-Est-Nord à quatre lieues; de sorte qu'en étant à six minutes Sud, & six Ouest, Phillips ne crut pas se tromper dans son observation en le plaçant à six degrés quarante-six minutes de latitude du Nord; position néanmoins qui ne s'accorde pas avec celle qu'on lui donne ordinairement dans les Cartes.

Phillips rejoint Schurley au Cap-Mesurado.

On se trouva, le 23, à la hauteur du Cap-Mesurado. Le Capitaine Schurley, qui avoit été séparé de Phillips par la premiere tempête, étoit arrivé heureusement à ce Cap; mais ce n'étoit pas sans avoir beaucoup souffert du Tornado. Dans la joie de reconnoître le Vaisseau de Phillips, il se hâta de lui envoyer sa Pinace, pour le supplier de relâcher au même lieu, & de lui accorder son assistance. Son mât de misene avoit été fendu d'un coup de tonnerre, & la voile de son perroquet consumée par les éclairs, Quoique Phillips se fût proposé d'aller prendre du bois & de l'eau douze lieues plus loin, à Junco, où l'eau de la Riviere est excellente & le bois

(10) Il n'y a rien à conclure d'un seul (9) Plusieurs Voyageurs y ont passé jusqu'à sing ou fix mois, fans your augun Tornado. Yoyage,

en

en abondance, il ne balança point à satisfaire son ami. Le lieu qu'il choisit PHILLIES. pour jetter l'ancre fut un bon fond de sable, un demi mille au Sud-Est de l'embouchure de la Riviere. Il y trouva un Vaisseau d'Interloppe, commandé par Gubkins de la Barbade, & chargé presqu'uniquement de Rum, pour le Commerce de l'Or & des Esclaves. Il en acheta cinq cens gallons, à si bon marché qu'il le revendit lui-même avec beaucoup d'avantage. Il trouva aussi la Felouque, le Slander, commandée par Colker, Agent de (11) Cherborough, qui exerçoit le commerce au long de la Côre.

Le Cap-Mesurado est à seize lieues du Cap-Monte, sans aucune terre do, bon ancroge. haute qui les sépare. C'est une montagne ronde, mais moins haute que celle du Cap-Monte. Le mouillage y est fort bon au Nord-Nord-Est, sur douze, dix & huit brasses d'eau. Cependant le meilleur est sur neuf brasses, à deux milles du Cap, en le metrant à l'Ouest, & le Vaisseau au Sud & demi-Sud.

1693.

Un jour au matin Phillips s'étant mis dans sa Pinace avec quelques - uns Phillips se tend de ses Officiers, remonta l'espace de huit milles dans la Riviere, pour se à la Cour du Roi André. rendre à la Cour du Roi André. Au long des rives il vit quantité de Singes sur les arbres, sautant d'une branche à l'autre; & de plusieurs coups qu'il tira fuccessivement, il n'en put tuer un seul. La Ville est sur la droite en remontant, éloignée de la rive d'environ un quart de mille; le lieu du débarquement est entre deux grands arbres, où le Roi André vint au-devant des Anglois avec sa Noblesse, & les conduisit au travers des bois dans une plaine ouverte, où la Ville est située. C'est le seul terrain sans bois que Phillips remarqua dans le Pays; de sorte qu'il ne pouvoit comprendre d'où venoit la grande quantité de riz qu'il voyoit parmi les Négres. Il fut reçu dans la Ville avec beaucoup de caresses. On le fit monter dans la salle du Conseil, qui étoit élevée de quatre pieds au-dessus du rez de chaussée. Le Roi & deux ou trois de ses Grands s'assirent sur des blocs de différentes formes. On en présenta de pareils à Phillips & à ses gens. Le reste de l'assemblée s'assit à terre, les jambes croisées.

Phillips, qui étoit pressé de la faim, donna ordre à ses gens de faire du la street la faile du Center. pounch, & leur sit tirer de leurs sacs quelques langues salées, & d'autres Festin qu'il sait provisions qu'ils avoient eu la précaution d'apporter. Il invita le Roi & ses aux Négres Via-Courrisans à manger avec lui, & leur distribua quelques morceaux de ses ge singulier. alimens. Mais il fut fort surpris de les voir aller successivement vers un trou qui étoit au milieu de la salle, & jetter une petite partie de ce qu'ils devoient boire & manger, & revenir avec beaucoup de dévotion & de modestie. Ensuite ils se mirent à manger, ou plutôt à dévorer, tout ce qui leur fut présenté par les Anglois. Sa Majesté & tous les Grands recevoient, avec une avidité extrême, les peaux, les os, & tous les restes de Phillips & de ses gens. A l'égard de la céremonie du trou, ils lui apprirent que leur dernier Roy ayant été enterré dans ce lieu, & ce qu'ils jettoient par le trou, tombant sur son corps, ils se faisoient un devoir de lui donner les prémices de rout ce qui devoit servir à leur nourriture.

Après le repas, Phillips donna ordre à ses gens de faire quelques décharges du canon qu'il avoit apporté sur la Pinace. Le Roi parut fort satisfait taire des Négres. de cette galanterie, & donna de son côté, aux Anglois, le plaisir de voir

(11) C'est la Riviere que tous les autres Anglois nomment Scherbro ou Scherbero, près de Sierra-Léona.

Tome III.

1693.

PHILLIPS. faire l'exercice militaire à ses Négres. Leurs armes étoient l'arc & la lance; mais Phillips ne remarqua pas beaucoup d'ordre dans leurs mouvemens & leurs évolutions. Il se trouvoit parmi les Soldats du Roi André, quelques Auxiliaires, de la Riviere de Junco, qui étoient venus le secourir dans ses guerres. Deux de ces Négres étrangers étoient armés de fusils, & marchoient derriere deux autres, qui portoient de larges targettes, composées d'une piece de bois quarrée, de quatre pieds de longueur sur deux de large. Le bout des deux fusils passoit entre les deux targettes, comme si elles n'eussent été destinées qu'à couvrir les deux fusiliers. Dans cette posture, ils s'avancerent avec beaucoup de lenteur & de silence, en feignant d'aller à la découverte de l'ennemi. Après avoir fait quelques pas, les fusiliers firent feu; & le reste de la Troupe, qui venoit à leur suite, lança aussi-tôt une grêle de séches, avec des cris & des mouvemens fort hideux. Ils retournerent ensuite à leur premier poste, mais avec beaucoup de confusion. Les fusiliers rechargerent, & s'étant remis dans le même ordre, ils recommencerent plusieurs fois cet exercice. Au reste Phillips jugea que cette maniere de combattre étoit assez Chasse de Phil. convenable au Pays, qui est couvert d'arbres & de bois. Il prit plaisir à tiret lui-même une sorte de petits oiseaux, qui ressemblent beaucoup aux Beccassines pour la grosseur & la forme. Le nombre en étoit si grand, qu'il en tuoit quelquefois sept ou huit d'un seul coup. La chair en est assez bonne, quoiqu'ils soient ordinairement fort maigres. Mais les Anglois se trouverent mieux de la pêche, & laisserent à Colker, Agent de Cherborough, le soin de faire tuer tous les jours un ou deux Daims par ses Grometres. Ils tendirent des filers à l'embouchure de la Riviere, & se procurerent quantité d'excellent poisson. Ils avoient pour Interprête un des Négres de Colker, car les Habitans du Canton n'entendoient ni l'Anglois ni le Portugais.

dante.

Querelle entre les Négres & les Anglois peur un vol impporé.

Pendant le séjour qu'ils firent au Cap-Monte, un Négre du Pays accusa quelques Matelots de lui avoir dérobé un sac de riz. Sur les plaintes qu'il en fit au Roi, ce Prince vint lui-même au rivage; & marquant beaucoup de mécontentement il demanda au Capitaine que le riz fût restitué. Phillips sit assembler tout ce qu'il y avoit de Matelots à terre, & n'épargna rien pour découvrir l'Auteur du vol. Mais ne trouvant personne qui voulût se déclarer coupable, il en sit son rapport au Roi avec des excuses sort civiles. Cette conduite ne fit qu'irriter ce Prince Négre. Il prit un ton plus impérieux, en protestant qu'il ne soussirioit pas que ses Sujets sussent insultés, & demandant une prompte satisfaction. Enfin, les Anglois crurent s'appercevoir que leur patience le rendoit plus insolent. Ils résolurent d'affecter aussi de la mauvaise humeur. Phillips donna ordre que tout le monde parût le fusil à la main. L'Agent Colker, qui connoissoit les usages du Pays, déclara au Roi, en secouant sa cane, qu'il falloit faire apporter sur le champ de l'eau rouge, sorte de breuvage que les Négres employent pour la vérification des crimes, & qu'il en feroit boire à tous les Anglois pour faire connoître leur innocence, mais qu'après ce témoignage, il ne répondoit pas des effets d'un juste ressentiment, pour l'outrage que Sa Majesté faisoit à la Nation. A peine eut-il fini cette déclaration que le Roi changea de langage. Il ne douta point que les Anglois ne fussent innocens, puisqu'ils étoient résolus d'avaler la liqueur; & devenant humble & soumis, il jura de punir l'accusateur par un bannissement perpétuel. Cependant, ajoûte l'Auteur, s'il eût consenti à

l'offre de Colker, il n'y avoit point un Anglois qui eût voulu faire l'essai de

la liqueur rouge.

A leur arrivée, ils avoient dressé deux tentes pour la commodité du Commerce, & pour servir de retraite à leurs Charpentiers pendant la nuit. Un Négre. jour qu'ils y étoient à se reposer tranquillement, ils y virent arriver un Roi de l'intérieur du Pays. Phillips le represente comme le plus beau Négre qu'il eut jamais vû. Sa taille étoit fort haute & parfairement bien prile, Pauteur, ses traits réguliers, son port majestueux, enfin toute sa figure capable d'exciter l'attention, quoiqu'il fût dans un âge si avancé qu'il avoit la barbe & les cheveux tout-à-fait blancs. Sa tête étoit couverte de plus de cent petites cornes, d'environ la longueur d'un pouce, attachées à sa chevelure, & couvertes d'une pâte ou d'un vernis rouge qui ne changeoit rien à leur forme. C'étoient ses Fetiches, c'est-à-dire, les dieux sous la protection desquels il avoit mis son Royaume & sa personne. L'Auteur fixa d'abord les yeux sur lui, par la seule impression de sa figure; & ne lui voyant rendre aucun honneur par le Roi André & par ses Nobles, il étoit fort éloigné de deviner sa naissance & son rang. Il passa plus d'une heure sans être mieux éclairci. Enfin le hasard lui ayant fait apprendre que c'étoit un grand Roi, il sut si surpris de la conduite d'André, qu'il ne balança point à lui en faire quelques reproches. Mais s'appercevant qu'il en étoit peu touché, il s'avança vers le Monarque étranger pour le prier de s'approcher de la Compagnie. Il ne put lui persuader d'entrer dans la tente; mais ayant fait porter dehors un flacon de Pounch, il l'engagea facilement à boire avec lui. Après avoir vuidé la premiere bouteille, Phillips vouloit passer à la seconde. Le Roi Négre s'excusa sur la longueur du chemin qu'il avoit à faire avant la nuit. Il fit présent à Phillips d'une belle peau de Léopard, qui lui fut payée sur le champ de quelques bouteilles de Rum. Il partit fort content des Anglois, mais fans avoir eu la moindre communication avec le Roi André. Phillips apprit ensuite que les deux Rois avoient mutuellement divers sujets de plainte & ne vivoient pas en bonne intelligence.

Il trouva parmi les Négres un Ecossois, qui lui parut fort embarrassé à rendre compte de son séjour dans un Pays barbare. On fut informé, dans miles Négres. la suite, que c'étoit un Brigand, arrivé sur la Côte dans un petit Vaisseau commandé par Herbert, qui ayant enlevé ce Bâtiment dans quelque Colonie de l'Amérique, avoit embrassé le métier de Pirate. Il s'étoit élevé des querelles si sanglantes entre les gens de l'Equipage, que s'étant massacrés les uns les autres il n'étoit resté que cet Ecossois. Dans l'impossibilité de conduire Avanture de cet plus long-tems le Vaisseau, il l'avoit fait échouer au Sud-Est du Cap; & tandis que ses compagnons expiroient de leurs blessures, il avoir eu le bonheur de gagner le rivage. Il offrit ses services aux Anglois en qualité de Matelot. Mais il portoit sur son visage des traits si marqués de friponnerie, que Phillips & Schurley refuserent ses offres. Colker le prit sur sa Cha-

loupe, & l'engagea pour Cherborough.

Le 3 de Janvier, Colker après avoir remis à Phillips un paquet adressé au Chevalier Jeffrey, partit pour Cherborough. Gubbins mit à la voile de son côté pour la Côte d'or, & se chargea des Lettres de Phillips Phillips avant que de se rendre pour les principaux Facteurs de la Compagnie d'Afrique au Comptoir du à la Côte d'or.

PHILLIPS. 1693. Visite d'un Roi

Admiration qu'il cau.e à

un Ecohoic par-

1694.

364

PHILLIPS. 1694.

- Cap-Corfe. Il leur apprenoit qu'il étoit venu avec l'agrément de la Compagnie, & la permission d'acheter des Esclaves sur la Côte d'or. Comptans même sur leur assistance pour s'en procurer un grand nombre, il les prioit de les tenir prêts pour son arrivée, avec d'autres marchandises dont il avoit besoin. Mais après avoir rendu service au Capitaine Schurley, il fut obligé de s'arrêter quelques jours de plus pour réparer son propre Vaisseau. Enfin, ils mirent ensemble à la voile pour la Côte d'or. Le 11, ils passerent le Cap-Mesurado; & le jour suivant ils jetterent l'ancre, sur treize brasses à la vue Filinini Setro, de Pikinini Setro, ou du petit Sestos. Il leur vint plusieurs Canots pour les inviter au Commerce, avec promesse de leur faire trouver de l'ivoire en abondance. Mais ayant profité d'un petit vent pour s'avancer jusqu'au rivage, on ne leur apporta que quelques dents médiocres, dont on demandoit le double de leur juste valeur; avec un petit nombre de Poules, d'oranges & de bananes. Le Samedi 13 ils-mouillerent à trois milles du Cap-Baxos, qui fait la pointe Est du grand Sestos. Elle est basse, mais hérissée de rocs. Phillips se rendit au rivage dans sa Pinace, avec quelques marchandifes propres au Commerce. Schurley, qui étoit fort incommodé de la fiévre, y envoya aussi sa Chaloupe, sous la conduite de son Trésorier.

> Sur la pointe même du grand Sestos, en entrant dans la Riviere, on trouve un Village de trente ou quarante maisons, dont le Chef s'appellois Dick-Lumley; nom qu'il avoit pris d'un vieux Capitaine Anglois, qui avoit exercé long-tems le Commerce sur la Côte de Guinée. Huit milles plus haut, on arrive à la résidence du Roi Peter, Monarque du Pays. L'Auteur n'alla pas si loin, parce qu'il avoit appris que les Habitans sont perfides & cruels,

> & que plusieurs Négocians de l'Europe en avoient fait une triste expérience. Les marchandises qu'on desire ici sont des chaudrons de cuivre, des bassins de différentes grandeurs, des fusils, des étosses rouges & bleues, des coureaux, &cc. Phillips avoit porté des essais de chaque espece; mais à la réserve de quelques Veaux, & d'un petit nombre de dents que les Négres tenoient à fort haut prix, il ne trouva rien qui pût faire l'objet de son commerce. Dans son absence, ses gens exercerent leurs filets à l'embouchure de la Ri-

Cap-Baxos.

ou petit Sestos.

Grand-Seftes.

Peur Es cruels, & leur commer-

Maniere dont Jes Negres s'entre-falaent.

Il observa que la maniere de saluer, entre les Habitans, est, comme au Cap-Mesurado, de prendre le pouce & le premier doigt de celui qu'on salue, & de les saire craquer, en criant Akki ô! Akki ô! Tous les Negres du Canton avoient la physionomie si mauvaise, que Phillips bientôt fatigué de leur compagnie revint à bord vers le soir, & ne se crut bien à couvert que sous son canon. Ils s'assemblesent en si grand nombre sur le rivage; armés d'arcs & de javelines, que se défiant plus que jamais de leurs intentions, il fit lever l'ancre malgré toutes les instances par lesquelles ils s'efforcerent de l'arrêter.

viere, & lui préparerent à son retour quantité d'excellent poisson.

Divers Rocs.

Vis-à-vis le Cap-Baxos on rrouve une chaîne de rocs, qui s'étend à plus de deux lieues dans la mer. Le courant y étoit si fort au Sud-Est, qu'il jetta le Vaisseau trois lieues à l'Est du Cap. A cette distance de la pointe de Sestos, on apperçut un grand rocher blanc qui avoit l'apparence d'une voile, & deux lieues plus loin un autre roc, cinq lieues au-dessous de Sanguin. La premiere vûe que Sanguin offre de la mer, est un peloton de grands arbres,

entre lesquels & Sestos toute la Côte est parsemée de rocs. On n'y trouve PHILLIPS,

point de mouillage à moins de vingt-cinq braffes.

1694. Battoa.

Le 15, on jetta l'ancre à la vûe de Battoa, où la terre commence à s'élever plus que depuis Sanguin. On s'apperçut ici qu'on étoit poussé, par le courant, près de trois milles au Sud-Est dans l'espace d'une heure. Plusieurs Canots, fortis de la riviere de Sanguin, s'approcherent hardiment du Vaisseau. Mais quoique ce soit ici que commence la Côte de Malaghette, ils n'apporterent rien à vendre. A dix heures, l'on étoit vis-à-vis la Riviere Sino, qui est à douze Riviere Sino, lieues de Sanguin. Elle se reconnoît aisément, par un arbre qui se présente sous la forme d'un Vaisseau. On en vit sortir plusieurs Canots, chargés de Malaguette, c'est-à-dire, d'une espece de poivre qui ressemble beaucoup à celui de l'Inde & qui est peut - être aussi bon. Les Négres l'apportent dans des paniers d'ozier. Phillips en acheta dix quintaux pour une barre de fer, de la valeur de trois schellings & demi d'Angleterre, & pour un ou deux couteaux, dont il fit présent au Courtier Négre. Ce poivre lui servit pour Uage de la assaisonner la nourriture de ses Esclaves, & les garantir du flux de ventre Makeguette. & des tranchées ausquelles ils sont fort sujets. Vers midi, il sit porter au Sud-Est-quart-d'Est, pour gagner le Cap De-las-Palmas. On se trouva le lendemain à la hauteur de Wappo, d'où l'on vit venir quantité de Canots chargés de Malaguette. Phillips en acheta trois cens livres pour trois bassins d'étain.

Le Mercredi 17, on doubla la pointe du Cap-Palmas, qui est environnée de rocs. C'est là que finit la Côte de Malaghette & qu'on cesse de trouver du poivre. Phillips perdit dans ce lieu son frere, qui étoir attaqué depuis huit jours d'une sièvre maligne. Le lendemain à six heures du matin, le corps phillips. fut cloué dans son cercueil, & mis dans la Pinace, où le Capitaine, le Chapelain, & le Trésorier descendirent pour l'ensevelir dans les slots, au bruit des trompettes, des tambours, & du canon des deux Vaisseaux. Ils s'éloignerent du Bâtiment à la distance d'un quart de mille; & les cérémonies Ecclésiastiques (12) étant finies, le Capitaine aida lui-même à précipiter le corps de son frere dans le sein des flots.

Le 19, étant à l'ancre, on essuya un Tornado fort violent qui dura l'es- Deux Tornados. pace d'une heure. Deux Canots se présenterent avec de l'ivoire; mais il fut impossible d'engager les Négres à monter à bord pour le Commerce, quoiqu'on leur fit voir les marchandises qu'ils aiment le mieux, & qu'on leur offrit de l'eau-de-vie. Le jour suivant, après avoir soussert les secousses d'un autre Tornado, on alla jetter l'ancre vis-à-vis Drouin, à trente lieues du Cap-Palmas. Ce lieu se reconnoît sans peine à l'épaisseur de ses arbres, & à la haute terre qui borne la perspective; car la Côte est basse & couverte d'un beau sable blanc. A midi, les deux Vaisseaux se trouverent à l'opposite du premier des Monts rouges. On en compte onze, d'une hauteur médiocre, & peu éloignés l'un de l'autre. Depuis qu'on avoit doublé le Cap, il n'étoit pas venu un seul Canot à bord, quoiqu'on ne manquât point de mouiller l'ancre chaque nuit pour se faire appercevoir, & que pendant le jour on suivir de fort près le rivage. Le 21 à huit heures, on arriva devant Koëtre, terre fort basse, trois ou

Drouin.

Monts rouges.

(12) Sur les Vaisseaux Anglois c'est le Chapelain & le Chirurgien qui disent l'Office des morts suivant leur Liturgie.

Zziii

PHILLIPS. 1694. Cap-Laho.

du Pays.

quatre milles au-dessus du Cap Laho. Il s'y présenta plusieurs Canots, avec quantité de belles dents; mais les Négres, avant que de monter à bord, exigerent que le Capitaine se mît dans les yeux trois goutes d'eau de mer, pour gage d'amitié. Il y consentit, dans l'espérance de faire un Commerce avantageux. Cependant la vûe d'un grand nombre de Matelots que la curiosité amena sur les ponts leur causa tant d'inquiétude, qu'ils se hâterent de rentrer dans leurs Canots. Phillips n'eut pas peu de peine à les rappeller, Il leur sit voir ses marchandises, il leur offrit quelques verres d'eau-de-vie; Crainte & dé- enfin, ils se laisserent persuader d'apporter quelques dents. Mais tandis qu'ils fance des Négres convenoient des échanges, un grand chien que Phillips avoit à bord entendant du bruit sur le tillac, s'avança la gueule ouverte, & sit retentir le Vaisseau de ses aboyemens. Il n'en fallut pas davantage pour jetter l'allarme parmi les Négres. Ils se précipiterent dans la mer; & laissant leur ivoire sur le Vaisseau, ils regagnerent leurs Canots à la nage. Phillips les pressa de retourner, en leur présentant leur ivoire du bord du Vaisseau & leur faisant divers signes d'amitié. La crainte paroissoit les rendre immobiles, Il se mit trois gouttes d'eau dans les yeux; cette céremonie même ne les touchoit pas. Enfin, il s'avisa de prendre le chien & de le frapper avec quelques marques de colere. Alors les Négres ne firent pas difficulté de revenir; mais la défiance étoit peinte sur leur visage, ils avoient les yeux sur tous les coins du Vaisseau, & le moindre mouvement qu'ils voyoient faire aux Anglois leur en faisoit faire un pour se jetter dans la mer. Cependant ils n'en furent pas moins subtils dans le Commerce, & le prix qu'ils mirent à leur ivoire sut si excessif, que Phillips en acheta fort peu.

D'sformité de gette Nation.

nomme cette Côве Qиадиа.

Les Habitans paffent pour anshropophages.

Ces Négres se rendent fort difformes, par une sorte de vernis rougeâtre dont ils se peignent dissérentes parties du corps; & par leur parure de tête, qui consiste à tresser leurs cheveux avec un mélange de lin. Quelques - uns les laissent flotter sur leurs épaules; d'autres les relevent sur le sommet de la tête. Phillips fut furpris à leur arrivée de n'entendre fortir de leur bouche que Pourquoi on qua, qua, qua, comme d'une troupe de Canards. Il juge que c'est delà qu'on a donné à leur Côte le nom de Pays ou Côte de Quaqua. Elle s'étend depuis le Cap de Palmas jusqu'à Bassam Picolo, où l'on commence à trouver de l'or.

> Les Habitans de ce Canton passent pour anthropophages. Robson, Contremaître du Vaisseau, qui avoit commercé long-temps avec eux, assura Phillips qu'ils mangent leurs ennemis, c'est-à-dire, les prisonniers qu'ils sont à la guerre, & qu'ils traitent de même leurs amis après leur mort. En effet, ils ont l'air farouche & vorace. Leurs dents sont pointues; apparemment parce qu'ils les aiguisent dans cette forme, car les Négres des Pays voisins les ont différentes. Ils sont robustes & bien faits, mais de la plus hideuse figure que Phillips eur jamais vue. Chaque Canot a son Courtier, qui en entrant dans le Vaisseau commence par demander un Daschi, c'est-à-dire, un présent d'un ou deux couteaux. A chaque marché qui se conclud, il demande un nouveau daschi, sous prétexte qu'il n'a pas d'autre salaire. En esset, les Marchands ne récompensent point autrement ses services. L'Auteur n'avoit point encore vû des Négres si désians & si dissiciles que sur cette Côte; ce qui lui sit juger qu'ils avoient été trompés par quelque Corsaire, qui en

avoit enlevé quelques-uns sous ombre de Commerce. Les marchandises qu'ils desirent sont de grands pots & de grands bassins d'étain, du fer en barres & des couteaux de toutes fortes de formes.

PHILLIPS.

Le 23, tandis que les deux Vaisseaux éroient à la voile, il leur vint trois Canots de Pikinini Laho, six lieues à l'Est du Cap-Laho. L'un s'adressa au Vaisseau de Schurley, & les deux autres à celui de Phillips, avec quantité de fort belles dents; mais ils les tinrent à si haut prix qu'on n'en put acheter beaucoup. Ils demanderent les mêmes marchandises qu'au Cap-Laho. Ce fut le dernier endroit où les Anglois trouverent de l'ivoire; mais ils remarquerent que les Négres n'apportoient les grosses dents que pour la montre, &

Pikinini Laho,

qu'ils s'obstinoient à ne vendre que les petites & les médiocres.

Commerce de Por, avec pufieurs Canous,

Le 25, on vit arriver deux Canots de Bassam-Picolo, pour offrir le Commerce de l'or. Phillips en acheta trente achis pour du fer en barre, à deux barres pour trois achis. La valeur de chaque achi est d'environ cinq schellings. Tout l'or que les Anglois prirent ici étoit en Fetiches, c'est-à-dire en petites pieces ornées de jolies figures, que les Négres employent pour leur parure, & qui sont ordinairement d'or très-pur. On n'y voit point de poudre ni de lingots. Le 26, quelques Canots vinrent offrir des Esclaves, mais n'en apporterent aucun. Le jour suivant, il vint à bord un Canot de Bassam, qui y passa toute la nuit. Phillips en tira trente-six achis d'or. Deux autres Canots, qui arriverent le jour suivant, lui en fournirent seize onces. Il se servoit ici de ses propres poids; mais en remontant, il trouva les Négres mieux instruits. Ils avoient des poids, des balances, & d'autres mesures, aufquelles ils comparoient soigneusement celles des Anglois. Le prix des marchandises leur parut augmenter aussi, à mesure qu'ils avançoient, parce que les Négres trouvent moins souvent l'occasion de s'en fournir.

> Trifte état des deux Vaisseaux

La maladie, qui avoit emporté le frere de Phillips s'étoit répandue dans les deux Equipages; mais celui de Schurley fut le plus maltraité. Il perdit huit hommes; & le Capitaine même tomba dans une langueur mortelle, avec la plûpart de ses gens. Un calme, qui dura plusieurs jours, accompagné d'un brouillard épais, & d'une chaleur pésante, sans le moindre vent, rendit leur situation encore plus dangereuse. Pendant dix jours il fallut réfister au courant, qui poussoit les deux Vaisseaux plus d'un mille à l'Ouest dans l'espace d'une heure. Pour comble de disgrace, on se crut menacé d'un combat. Phillips apperçut un Bâtiment, qui s'étoit fort approché avant qu'il l'eût pû découvrir. Il fit tirer un coup de canon pour l'avertir de mettre à l'ancre; & choqué qu'il n'y parût pas faire d'attention, il lui tira un second coup. Sa fabrique & ses peintures en blanc le lui avoient fait prendre pour un François; mais on le reconnut enfin pour un Armateur de Hollande. William Flemming, qui le commandoit, étoit revêtu d'une Commission particuliere du Roi Guillaume. Il y avoit plus de neuf mois qu'il exerçoit le Commerce sur la Côte, sans avoir pû se désaire encore de sa cargaison. Il revenoit d'Angola. Son Vaisseau, qui se nommoit le Jacob Hendrik, étoit de seize pieces de canon & de quarante-deux hommes d'équipage. Il apprit à Phillips que le Capitaine Gubbins & son Chapelain étoient morts dans leur voyage à la Côte d'or; que tout le Pays étoit troublé par la guerre, & les Rades si peu sûres, qu'il paroissoit peu d'or sur la Côte; que les Négres

Kencontre d'un Armateur de

Récits facheux pour Phillips. Ses maladies.

s'étoient saiss du Fort d'Akra, après avoir tué le principal Facteur & blessé l'autre fort dangereusement; enfin, qu'il y avoit peu d'apparence que les Danois pussent se rétablir dans cette Place. Phillips, déja fort affligé de tant fâcheuses nouvelles, sut bientôt forcé de tourner sa compassion sur luimême. Il fut pris d'une extinction de vûe qui ne lui permettoit plus de voir dix pas devant lui, & d'un étourdissement qui lui ôtoit le pouvoir de marcher & de se soutenir sans appui.

Rencontre d'un Vaisseau de la Compagnie Hollandoise.

Le Mercredi 8, on entendit le bruit de plusieurs canons; & presqu'aussitôt on découvrit un Vaisseau, qui se fut bientôt approché de celui de Phillips. Comme on l'avoit d'abord reconnu pour Hollandois, on ne fut pas surpris de voir monter familiérement le Capitaine à bord. Il appartenoit à la Compagnie Hollandoise des Indes Occidentales, qui l'envoyoit à Mina. Mais il avoit été retenu cinq mois à Plymouth; & depuis qu'il en étoit parti, il avoit employé neuf semaines entieres dans sa navigation. Il raconta qu'il avoit été aux prises avec un Armateur François à cinquante lieues de Scilly, & que le Comte de Torrington s'étoit sauvé d'Angleterre. Phillips ne douta point que cette derniere nouvelle ne fût d'une faulleté absolue. Il sçavoit que les Hollandois n'avoient jamais été bien disposés pour ce brave Officier, depuis que par leur propre imprudence, ils avoient été si maltraités en 1690 par la Flotte Françoise à la vûe de Beachy. Ce Vaisseau étoit de vingtquatre pieces de canon & de quatre-vingt hommes, Soldats & Matelots. Les canonades qu'on avoit entendues venoient de lui; mais il n'en avoit voulu qu'à l'Armateur de la même Nation qui avoit quitté depuis peu Phillips, & qui s'étoit éloigné à force de voiles.

Privilege exclugnie deHollande.

Quoique la Compagnie Hollandoise eût le privilege exclusif du Commerce fif de la Compa- fur cette Côte, avec le droit d'attaquer tous les Marchands particuliers, & de faisir leurs Vaisseaux & leurs marchandises, il y avoit alors plus d'une douzaine de Bâtimens d'Interlope qui bravoient toutes les défenfes & tous les droits. Phillips assure que les Matelots de ces Vaisseaux, lorsqu'ils avoient le malheur d'être pris étoient renfermés dans les cachots de Mina, & le Capitaine, avec les principaux Officiers, condamné au dernier supplice par le Gouverneur Géneral de Hollande, qui avoit sur eux le droit de vie & de mort, à la tête d'une Cour martiale, sans aucun appel en Europe. La même autorité s'étendoit sur tous les Négres voisins, particuliérement sur ceux de la Ville même de Mina, qui achetent à ce prix la protection dont ils jouissent sous le canon du Forr, Aussi le nom d'un Gouverneur Hollandois est-il fort respecté dans toutes ces Régions; tandis que le pouvoir des Agens Anglois se réduit à faire arrêter les coupables, & à les envoyer chargés de chaînes en Europe, pour y être Hardiesse des jugés suivant les loix. Il est certain que les Interlopiers Hollandois ont été quelquefois traités avec la derniere rigueur. Mais cette crainte n'est pas capable de les rebuter. Ils ont des Bâtimens si légers, qu'à la voile ils échappent toujours aux Vaisseaux de la Compagnie. Ils sont ordinairement bien fournis d'armes & de munitions. Le courage est si bien établi parmi leurs Marelots & leurs Soldats, qu'ils périroient jusqu'au dernier sans penser à se rendre. Phillips rend témoignage qu'il en a vû quatre ou cinq à l'ancre, devant le Fort de Mina, pendant des semaines entieres, exerçant ouvertement le Commerce, comme pour affronter le Gouverneur & sa Garnison.

Les

Marchands d'Ingerlope.

Les deux Vaisseaux Anglois s'étoient avancés jusqu'à la rade d'Asthany, à douze lieues de Bassam. Mais n'y voyant aucune apparence de commerce, ils gagnerent le Cap Apollonia, où la fortune ne leur fut pas plus favorable. Leur étonnement sut extrême de trouver cette stérilité dans des lieux qui étoient

autrefois célébres par l'abondance de l'or & la facilité des marchés.

Le 13, ayant doublé le Cap, ils jetterent l'ancre au Cap d'Axim (13), deux milles au-dessous du Fort Hollandois. Rawlisson, Chef du Comptoir de Hollande, vint à bord, pour demander des nouvelles de l'Europe. On le pressa de s'arrêter. Il y consentir; & se livrant à sa bonne humeur, il but, dansa, & chanta de fort bonne grace. Mais sa joie fut changée tout d'un coup en inquiétude, à la vûe d'un grand Canot à douze Rameurs, portant des Frayeur panique de Rayvlisson de l'Est vers le Vaisseau de Rayvlisson banderolles de diverses conleurs, qui s'avançoit de l'Est vers le Vaisseau. Facteur Hollan-Phillips surpris de son trouble lui en demanda la raison. Il lui offrit même dois. de faire feu sur le Canot, s'il se croyoit menacé de quelque danger. Mais le Facteur le conjura de s'en bien garder; & sans s'expliquer davantage, il se jetta dans un petit Canot de Pêcheur, où il se coucha sur le ventre; il donna ordre aux Négres de ramer vers l'Ouest avec toute la diligence posfible, & prenant un grand tour, il alla gagner la terre un quart de mille audessus du Fort. Phillips apprit bientôt la cause de tant d'allarmes. Rawlisson s'étoit imaginé que le grand Canot étoit celui du Fiscal Hollandois de Mina, Officier d'une autorité superieure à la sienne, dont l'emploi consiste à visiter tous les Comptoirs de Hollande, pour examiner l'état du Gouvernement & weiller sur-tout à la conduite des Facteurs. Cette visite se fait avec tant de Hollandois dans rigueur, que les coupables ne manquent jamais d'être arrêtés, & conduits leurs Comptoirs. dans les prisons de Mina, où leur moindre punition est de payer une amende considérable, & souvent de se voir condamnés à porter le mousquet pour la garde du Fort, en qualité de simple Soldat. Ce n'est pas seulement le commerce clandestin qu'on punit avec cette séverité dans les Facteurs. Ils doivent veiller au bon ordre dans leur Comptoir; empêcher par exemple qu'on ne couche dehors, & qu'on n'y fasse entrer des semmes pendant la nuit. Les Anglois négligent dans leurs établissemens cette partie de la bonne police, mais elle est rigoureusement observée parmi les Hollandois; ce qui n'empêche pas que les uns & les autres n'ayent des femmes libres ou Esclaves, dont ils changent à leur gré.

Le grand Canot arriva bientôt à bord. Il amenoit un Anglois, nommé Frank, Avis que Phillips que les Agens de la Compagnie Angloise, au Cap-Corse, envoyoient à Phil- reçoit Corse. lips, pour recevoir de lui les Lettres & les paquets qu'il lui apportoit de l'Europe, & prendre les nouveaux Facteurs qui venoient occuper les postes de la Compagnie dans ses divers Comptoirs. Il avoit relâché à celui de Dicky, où il avoit engagé Buckerige, qui en étoit le chef, à l'accompagner. Les Agens marquoient à Phillips, par ce Canot, qu'ils lui conseilloient de disposer de sa cargaison avant que d'arriver au Cap-Corse; parce que les guerres du Pays anéantissoient le commerce de l'or, & qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'il pût

se procurer des Esclaves sur la Côte.

Rawlisson, que nous avons laissé au rivage, ne manqua point de ren-tourne à bord de voyer son Canot à bord, pour y prendre des informations. Il apprit bientôt Phillips & s'y re-

(13) Axim est à dix lieues d'Apollonia.

Tome III.

PHILLIPS. 1694. Afthany. Cap d'Apollo-,

Cap d'Axim.

Sévérité des

jouit beaucoup.

Aaa

PHILLIPS.

Il invite les Anglois à dîner dans le cort.

Bonne - chere dui Facteur Hollandois.

Sa femme & celle de fon Chapelain.

Danse des Négres.

son erreur; & riant de ses propres craintes, il se hâta de réjoindre les Anglois. La nuit fut employée à se réjouir. Le Facteur de Hollande ne retourna que le lendemain dans son Comptoir; bien lesté, suivant l'expression de l'Auteur, c'est-à-dire, ivre de pounch & de vin. Mais, avant son départ, il engagea Buckerige, Schurley & Phillips, à lui rendre le lendemain une visite dans le Fort. Ils s'y rendirent à l'heure dont ils étoient convenus. Rawlisson les attendoit sur le rivage, avec son Chapelain, qui étoit un jeune François. Il les conduisit à la porte du Fort, où ils furent salués de neuf coups de canon. Avant le dîner, il leur proposa de faire un tour de promenade autour de la place. C'est une espece de Château, bâti sus un roc, à la maniere des Portugais, des mains desquels il est passé dans celles des Hollandois. Il est à quatre stancs, sur chacun desquels on voit quelques pieces de canon, dont le nombre total monte à dix-huit. Ceux qui regardent la mer sont assez gros. Phillips en distingua quelques - uns de fonte. Les murs sont d'une bonne hauteur, & la Porte capable de quelque défense. Elle fait face au Continent. Au milieu du Fort sont le magasin, la cuisine, & le logement des Soldats, sur lequel on a ménagé trois ou quatre petites chambres pour les Facteurs. Celle où les Anglois furent traités n'avoit que la moitié de ses murs, c'est-àdire qu'ayant été ruinés par le tems, ou par d'autres causes, personne ne s'étoit crû intéressé à les rétablir. La bonne chere ne parut pas si négligée. On servit aux Anglois plusieurs sortes de viandes & de poissons. Ce que Phillips trouva de meilleur fut un Pudding d'Yam ou d'Ignames, assaisonné par le Chapelain François avec du sucre & du jus d'Orange. Le vin du Rhin & le Pounch ne furent point épargnés; mais Phillips préfera beaucoup à l'un & à l'autre une sorte de vin de Palmier, nommé Kokoro, qu'on prendroit à la couleur pour du petit lait, & au goût pour du vin blanc de Florence. On but la santé du Roi d'Angleterre & celle de la Compagnie d'Afrique, chacune avec une décharge de sept coups de canon; après quoi les Anglois furent invités à sortir du Château pour voir une danse de Négres, sous quelques gros cotoniers, dont ils font leurs Canots (14).

Rawlisson y avoit sait porter des sieges & des liqueurs. Les Anglois y trouverent Madame Rawlisson, semme ou maîtresse du Facteur, jeune Mulâtre qui avoit beaucoup d'agrémens. Elle étoit couverte, au milieu du corps, d'une riche écharpe de soie. Sur la tête elle avoit un bonnet à sleurs d'or & d'argent, sous lequel ses cheveux tomboient de toute leur longueur; car les Mulâtres affectent de les porter comme les Blancs, pour se distinguer des Négres. Elle étoit accompagnée de la semme du second Facteur & de celle du Chapelain François, qui étoient de jeunes Négresses de douze ou quinze ans. Ces trois Dames commencerent la danse au son de trois instrumens, composés de dents d'Eléphans creuses, & d'un tambour de cuivre. Elles danserent successivement, avec des gestes, & des mouvemens ridicules de la tête, des épaules & des bras; de sorte que leurs pieds avoient la moindre part à l'action. Le commencement de leur danse sur asserbles ou de surieuses. D'autres semmes parurent ensuite sur la scene. Les hommes eurent

(14) Tous les Voyageurs qui ont été à l'on peut se fournir de Canots à meilleur Juida, remarquent que c'est ici le lieu où marché. leur tour. Entre les plus galans, il en parut deux qui avoient l'os d'une machoire d'homme attaché à la poignée de leur épée. On apprit aux Anglois que c'étoit un trophée militaire, & qu'ayant tué dans un combat quelques fameux Guerriers, ils se faisoient honneur de porter sans cesse cette marque de leur victoire. Enfin les Anglois fatigués du spectacle, prirent prétexte de la fin du jour pour retourner à bord.

La Ville est à l'Est du Château, & contient environ cent maisons. Elle est située au long des bords de la Riviere, qui se décharge dans la mer audesfous du Château. Phillips observa sur la rive une centaine de Négres des deux sexes, avec des pelles, qui leur servoient à remuer le sable pour en tirer de la poudre d'or. Cependant le Commerce n'y étant pas fort avantageux, on remit à la voile le 16, pour gagner le Cap de Tres-Puntas, en se tenant fur vingt-quatre brasses, dans la crainte des rocs qui s'étendent assez loin vis. Puntas. Con p à-vis le milieu du Cap. Vers midi, on se trouva devant un Comptoir de bourg. Brandebourg, & trois heures après, on jetta l'ancre à la vûe du Comptoir de Dicky, dans l'anse même où il est situé, environ trois lieues à l'Est du Cap Tres-Puntas. Les Anglois n'ont pas de Comptoir Anglois sur la Côte où le débarquement soit si facile.

Buckerige, chef du Comptoir de Dicky, s'occupoit actuellement à con- Ante, ville, &c struire un petit Fort sur un grand roc plat, un demi-mille à l'Est de la Ville. Fort de Dick, Quoique cette entreprise fût fort éloignée de sa perfection, il avoit déja planté, près du Fort, quelques pieces de canon qui faisoient toute sa défense. La Ville est assez grande. Phillips descendit un jour au rivage, pour répondre aux civilités de Buckerige qui l'avoit invité à dîner. Il prit du bois, de l'eau, & quelques pierres dures pour s'en servir à broyer les grains du Pays. Mais les Habitans marquant peu d'empressement pour le Commerce, il leva l'ancre, & se trouva vers midi devant Tagaratha, derniere place où Commerce sur les instructions de la Compagnie l'obligeoient de se défaire de sa cargaison. S'il eût observé cet ordre, il seroit retourné en Europe avec la plus grande partie des marchandises qu'il en avoit apportées. A peine en avoit-il vendu pour la valeur de trois cens livres sterling, quoiqu'il en eût pour trois mille. Aussi ne balança-t-il point à violer ses instructions.

Le même jour à deux heures après midi, il mouilla, sur sept brasses, dans Rade & Compla rade de Sukkandi, à deux milles du rivage. Les Hollandois y ont, sur la toirde Sukkandi. pointe, un petit Fort, qui commande le lieu du débarquement, à la portée du canon du Fort Anglois. Schurley qui n'avoit pas cessé d'accompagner Phillips, se rendit le 20 au Château Anglois, où il trouva Johnson, premier Facteur de ce Comptoir, non-seulement malade au lit, mais furieux d'un affront qu'il avoit reçu de Vankuheline, Marchand de Mina. Il apprit du second Facteur le détail de cette avanture.

Une femme du Pays, nommée Taguba, avoit eu de quelque Soldat Anglois Avanture de du Fort une fille mulatre, qui avoit été élevée assez soigneusement jusqu'à teur de Sukkanl'âge de dix ou onze ans. Johnson, qui étoit alors Facteur du Cap-Corse, di. conçur de l'inclination pour cette jeune fille, & proposa de la prendre pour la femme, de la maniere, ajoute l'Auteur, dont les Européens (15) prennent

(15) Ils n'ont point d'autre engagement que celui de leur inclination. C'est un usage établi, contre toutes sortes de Loix.

PHILLIPS. 1694.

Situation de la

Cap de Ties-

des femmes en Guinée. Dans le même tems, ayant été nommé premier Facteur de Sukkandi, il y mena la perite Mulâtre avec lui, pour y être élevée sous ses yeux, jusqu'à ce qu'elle fût en âge de servir à ses plaisirs. Il la traita pendant deux ou trois ans avec beaucoup de tendresse. Lorsqu'elle touchoit à l'âge qu'il s'étoit proposé, Vankuheline, qui avoit entendu vanter sa beauté, gagna Taguba, sa mere, à force de présens, & la fir consentir à se rendre au Comptoir de Sukkandi, sous prétexte de voir sa fille, mais en effet pour l'engager adroitement à s'approcher du rivage, où il devoit envoyer un Canot fort léger & les faire enlever toutes deux. Taguba ne manqua point d'adresse pour exécuter ce plan. Elle sur reçue civilement de Johnson, qui n'ayant aucun sujet de défiance, laissa volontiers sortir sa fille avec elle. Lorsqu'elles furent au bord de l'eau, quelques Matelots qui les attendoient enleverent la fille malgré ses cris; & sa mere la suivit, en feignant de ceder à sa douleur. Elles furent menées toutes deux à Vankuheline, qui recueillit bientôt le fruit des soins & des espérances de Johnson. Phillips avoit vû cette petite créature au Château de Mina, lorsqu'il y avoit dîné chez le Général Hollandois. Elle avoit dansé devant lui dans une parure fort brillante, fous le nom de Madame Vankuheline. Cette avanture, & quelques autres démêlés avec les Hollandois, avoient troublé la tête de Johnson jusqu'à le rendre presque sou. Quelques tems après, ce malheureux Facteur sut surpris par les Négres, qui le taillerent en pieces avec tous ses gens, se saissient du Fort, & pillerent toutes les marchandises. Son Lieutenant, que les Anglois appelloient M. le Second, n'ayant pas laissé de traiter fort civilement Phillips & Schurley, ils ne retournerent à bord que vers le soir. Le premier objet qu'ils virent approcher, fut reconnu aussi-tôt pour un Paquebot Anglois nommé l'Aigle, qui étoit parti des Dunes avec eux, chargé de paquets & de lettres pour la Gambra, Cherbourough & le Cap-Corse. Le Capitaine de ce petit Bâtiment étoit mort à la Gambra. Brown, qui lui avoit succedé, apprit à Phillips que l'Agent de Colker avoit eu de grands démêlés avec son second en arrivant à Cherbourough, & qu'il avoit eu besoin d'employer la force pour s'y faire recevoir.

Hollandois apportent au Com-

Le 21 Phillips alla jetter l'ancre entre la pointe d'Abady & Schuma, où il lui vint quelques Canots, avec lesquels il sit des échanges avantageux pour de l'or. Les Marchands Négres paroissoient craindre que leurs marchan-Obstacle que les diss ne sussent consisquées par les Agens de Hollande, pour avoir exercé le commerce avec le Anglois. Ils avoient essuyé plus d'une sois cette insulte, nonmerce de Guinée. seulement à l'occasion des Vaisseaux Anglois qui étoient attirés sur leur Côte, mais pour s'être fourni de quelques marchandises à Sukkandy; & lorsque sur leurs plaintes les Facteurs Anglois avoient demandé fatisfaction au Général de Mina, en l'assurant que les marchandises appartenoient à la Compagnie, ils n'en avoient pû obtenir que de vaines promesses.

Ils se saisissent de Commendo.

Les Hollandois portoient si loin l'insolence au long de cette Côte, surtout depuis la révolution, qu'ils s'efforçoient par toutes sortes de moyens de ruiner le commerce des Anglois, sans en avoir reçu le moindre sujet de plainte. Ils ont enlevé Commendo à la Compagnie Angloise, c'est-à-dire, l'endroit le plus favorable de toute la Côte pour le commerce de l'or. Ils le gardent encore, quoique les Agens de la Compagnie ayent des titres par

Fin tragique de Johnson.

Arrivée d'un Pacquebot An-\$10:s.







écrit, signés de tous les Princes du Pays; sans compter le droit d'une longue possession. Sur des fondemens si justes elle tenta, il y a quelques années, de s'y rétablir. Mais lorsque son Vaisseau passoit devant Mina, chargé de matériaux pour bâtir un nouveau Comptoir, les Hollandois eurent la témerité de lui tirer plusieurs volées de canon, sans respecter le Pavillon Royal qu'ils ne pouvoient méconnoître à si peu de distance. Cependant les Anglois ne continuerent pas moins leur entreprise, & commencerent à se fortifier avec assez de succès. Mais avant que leurs ouvrages sussent en état de désense, les Négres, suscités par le Général Hollandois, leur causerent tant de troubles & d'embarras, qu'ils se virent dans la nécessité de se retirer avec perte de plufieurs hommes.

PHILLIPS. 1694.

Le 22, Phillips & Schurley arriverent devant les hautes montagnes qui schuma & Comsont entre Schuma & Commendo. Le Commerce fut d'abord assez avanta- mendo. geux avec les Habitans de ces deux Places; mais la crainte des Hollandois les arrêtoit encore. S'ils acheterent trois ou quatre balles de Perpetuane, ce fut avec des précautions extrêmes pour les emporter. Ils les diviserent, & mirent chaque partie dans des sacs qu'ils avoient avec eux, dans l'espérance de les passer plus facilement. Phillips rebuté de leurs incertitudes alla mouiller à la pointe d'Ampeni, qui est entre Commendo & la Ville de Mina, à deux lieues de la Ville. Cette situation lui parut favorable pour commercer également avec ces deux Places; & dans l'espace de deux jours, il se procura effectivement plus de trente marcs d'or.

Le 25, il passa devant la Château de Mina, qu'il salua de sept coups; & ne Commerce avanprévoyant aucun obstacle, il jetta l'ancre entre cette Place & le Cap-Corse, à tageux pour moins d'une lieue de l'une & de l'autre. Il y trouva le meilleur commerce de Phillips. toute la Côte, par l'empressement que les Négres de toutes les Villes à l'Est, jusqu'à Cormantin, eurent les deux jours suivans à venir à bord. Le 27, il alla mouiller dans la rade du Cap-Corfe, après avoir salué le Château de sept coups, qui lui furent rendus.

Pendant vingt-neuf jours qu'il passa dans cette rade, il leva un Plan exact du Fort & du Comptoir Anglois. C'est le plus considérable des Etablissemens de la Compagnie sur cette Côte.

Poste, dans la crainte des accidens qui pouvoient arriver pendant leur ab- aux Officiers Ansence, Phillips & Schurley leur donnerent à dîner, dans un beau cabinet corfe. de verdure, qui est au centre du Jardin de la Compagnie. Ils avoient fait débarquer chacun six canons, pour donner plus d'éclat à cette sête, en accompagnant chaque santé d'une décharge. Des trente Soldats que Phillips avoit amenés pour le service de la Compagnie dans le Fort, il n'y en avoit pas un qui ne fût en aussi bonne santé qu'au départ d'Angleterre; mais dans l'espace de deux mois, les maladies du climat en firent périr la moitié. Clayton,

Les Agens, les Facteurs & les autres Officiers, n'osant s'éloigner de leur Fête qu'il donne

Fort, & qui sert de sepulture commune aux Européens. Clayton eut pour successeur John Rootsey, Barbadien, qui étoit arrivé depuis peu avec les Vaisseaux Danois.

Chef du Comptoir Danois de Fredericsbourg, mourut aussi de la sièvre. Il fut enterré avec beaucoup de pompe dans le jardin de Blackjack, qui est voisin du

Un trompette du Vaisseau de Phillips, nommé William Lord, ayant pris Histoire de Wil;

blessure qu'on crut d'abord très-dangereuse. Il sut chargé de sers dans une

Tour qui servoit de prison. Mais sur le rapport du Chirurgien, qui ne jugea

PHILLIPS. 1694.

pour déguiser

tear pyraterie.

point la plaie mortelle, Lord obtint. la liberté. Ce Trompette étoit nonseulement fort vigoureux, mais si querelleur & si intraitable, que Phillips se vit obligé de le faire enchaîner sur la poupe depuis Saint Thomas jusqu'à la Barbade. Son dessein étoit de le mettre sur un Vaisseau de Guerre en arrivant dans cette Isle. Mais sa bonté l'ayant fait céder ensuite aux sollicitations qu'il reçut en faveur de ce miserable, il eut lieu de s'en répentir. A peine fut-on arrivé à la Barbade, que Lord se trouvant libre, sortit secretement du Vaisseau, & se cacha dans la Ville jusqu'à ce qu'il eut dépensé tout son argent. Il étoit arrivé au Port une Fregate de la nouvelle Angleterre, petite, Artifice de quel- mais bien équipée pour la guerre, excellente voiliere & montée de vingt pieces de canon. Quelques Marchands de l'Isle l'avoient achetée; & sous prétexte de l'envoyer à Madagascar pour le commerce des Esclaves, nonseulement ils avoient obtenu une Commission de Russel, Gouverneur de la Barbade, mais ils l'avoient engagé à s'affocier avec eux dans cette entreprise. Lord s'engagea sur ce Bâtiment, & son exemple sut suivi de plusieurs Matelots de Phillips. Au reste le voyage de Madagascar n'étoit qu'un prétexte, Phillips fut informé par des avis certains, que la Fregate devoit se rendre à l'entrée de la Mer rouge, pour y chercher des profits plus confidérables dans le pillage des Vaisseaux Marchands du Mogol, & revenir ensuite avec quelques Esclaves Négres, pour couvrir les apparences en rentrant à la Barbade. La Commission d'un Gouverneur qui étoit proche parent de l'Amiral d'Angleterre, mettoit ce petit Bâtiment en droit d'incommoder beaucoup tous les Vaisseaux du Port. Sous prétexte du service du Roi, il engagea tous les Matelots qui étoient disposés à quitter leurs Marchands. Ceux mêmes qui penfoient le moins à rompre leurs engagemens avec d'autres Capitaines, en prirent du moins occasion de faire augmenter leurs gages; & l'on n'en auroit pas

> Avant que de quitter le Cap-Corse, Phillips prit une partie du Bledd'Inde qui est réglé pour la provision des Négres jusqu'à la Barbade. La mesure pour chacun est de quatre boisseaux, & le prix de la Compagnie deux achis par mesure. L'huile de palmier est à meilleur marché sur la Côte de Juida qu'au Cap-Corfe. Mais elle coute moins encore dans l'Îsle de Saint

> trouvé un dans cette circonstance, qui voulût faire le voyage de l'Europe à

Thomas,

moins de trente livres sterling.

Visite du Roi de

Phillips vit arriver au Cap-Corse le Roi de Sabo, & Nimsa, Général des Arckanis, qui furent bientôt suivis d'un autre Prince, frere du Roi de Futtu. Le Roi de Sabo, à la tête de vingt mille Négres, avoit défait le Roi de Futtu dans une bataille, l'avoit détrôné, & lui avoit donné pour successeur le Prince son frere, qui venoit jurer devant les Anglois de porter une haine constante à son Prédécesseur, de favoriser les intérêts de la Compagnie Angloise, & de ne pas troubler le Commerce des Arckanis, qui avoit fait le sujet de la guerre.

Singuliere efpece de mariage.

Il se fit au Cap-Corse un mariage fort remarquable. Le Canonier du Château, fatigué de sa femme ou mécontent de sa conduite, la chassa de sa maison











pour en prendre une autre, qui étoit fille du Capitaine Amo, un des Kabaschirs du Château. La cérémonie ne consista que dans un festin qu'il donna aux Officiers, & une robbe dont il fit présent à sa nouvelle compagne. Ils devoient vivre ensuite dans la plus parfaite liaison du mariage. Mais la jeune femme qui n'avoit pas plus de douze ans, & qui se sentoit peu d'inclination pour son mari, ne voulut jamais consentir à se mettre au lit avec lui. Le Canonier en conçut une furieuse colere. Cependant ayant fait réflexion que la violence serviroit peu, il acheta sur un Vaisseau trois ou quatre aunes de taffetas rouge qu'il fit voir à sa femme, en lui promettant d'en faire le prix de sa complaisance. La beauté de ce présent la rendit traitable; & dès le lendemain on la vit, non-seulement parée de ce nouvel ornement, mais dans une parfaite intelligence avec son mari.

Enfin Schurley & Phillips partirent du Cap-Corse pour retourner à bord, dans la résolution de lever l'ancre en y arrivant. Mais tandis que leur Cha- met Phi-danger. loupe avançoit tranquillement à la rame, ils furent surpris par un violent Tornado, qui rendit en un moment la mer fort grosse. Leur inquiétude pour deux caisses d'or, qu'ils avoient avec eux, leur sit prendre le parti de se laisser entraîner par le vent, qui les reponssoit vers la terre, & d'y joindre même le secours des rames. Ils furent jettés sur la Côte à quelque distance. L'orage ayant cessé vers dix heures du soir, ils voulurent retourner sur leurs traces, mais ils trouverent leurs Vaisseaux à l'ancre sous Fredericsbourg. Etant rentrés à bord, ils prirent congé du Château le lendemain, par une décharge de toute leur artillerie. Le 26, ils passerent par Mauri, ou le Fort cap Corse. Nassau, possedé par les Hollandois, à une lieue du Cap-Corse. Ce Fort est Nassau. élevé, & présente l'apparence d'une fortification moderne, revêtue de seize ou vingt pieces de canon. Vers neuf heures, ils passerent devant Anischen, où la Compagnie Angloise avoit alors un petit Comptoir, qui n'étoit qu'une maison converte de chaume. Une heure après ils arriverent à Anamabo, une lieue plus loin.

Phillips ayant salué le Château de sept coups qui lui furent rendus dans le fort & Comptest même nombre, descendit au rivage pour demander au Facteur, nommé Searl, mabo. le reste du bled-d'Inde qui lui avoit été assigné dans ce lieu par les Facteurs du Cap-Corfe. Il trouva dans les soins de Searl, & dans ceux de Copper Facteur d'Aga, une demie-lieue à l'Est d'Anamabo, toute la satisfaction qu'il desiroit. Ils dînerent tous deux avec lui, accompagnés de leurs femmes, qui étoient mulâtres, comme celles des Facteurs du Cap-Corfe. Phillips ne se lasse pas d'admirer des mariages si commodes. La liberté que les maris ont de changer mariages du Palle. de femmes à leur gré, rend celles-ci fort complaisantes & fort douces. Elles lavent le linge, elles entretiennent la propreté dans leur maison. Il n'y a point d'emploi ni de travail qu'elles osent refuser, & la dépense qui regarde leur personne se réduit presque à rien.

Phillips & Schurley virent souvent au Château d'Anamabo, le Gouverneur Hollandois de telui de Cormantin, qui se nommoit Fusteman. Il les engagea de Cormandia, même à le visiter dans son Fort. Cet Etablissement est fort beau. Sa défense consiste dans vingt pieces de canon. Il est situé dans un lieu beaucoup plus haut que celui des Anglois, du côté de l'Est, à la distance d'une lieue.

Les Facteurs d'Anamabo firent présent à Phillips de deux petits Négres. Il

PHILLIPS. 1694.

Tornado qui met Phillips on

Ils quittent le

Fort Hollandois

Winiba.

Reine du Pays. Sa figure. Son goût pour Buc-kerige.

Jenne involontaire.

Dangers de Buckerige dans fon Comptoir. Il bâtit un Fort.

avoit reçu la même politesse de ceux du Cap-Corse, avec quantité de Canards & d'autres rafraîchissemens.

Le 3 de Mai, les deux Capitaines s'étant procuré chacun cent quatrevingt mesures de bled-d'Inde, mirent ensemble à la voile. Le 4, ils mouillerent à winiba, où Nicols Buckerige, Facteur de ce Comptoir, leur avoit fait espérer des Canots pour le voyage de Juida. Ils y en prirent deux à cinq rameurs, un pour chaque Vaisseau; & leur premier soin fut de les forrisser par une bonne charpente. Ils réparerent leur Barque longue, à laquelle les vers s'étoient attachés, & qui faisoit eau dans plusieurs endroits. Ils prirent de l'eau fraîche, & leur provision de bois à brûler. Mais ce ne fut qu'après avoir obtenu la permission de la Reine du Pays. Cette Princesse, agée d'environ cinquante ans, étoit aussi noire que le jais, & d'une grosseur extraordinaire, Les deux Capitaines allerent lui faire leur cour avec Buckerige. Ils la trouverent assise sous un grand arbre, où elle les reçut avec beaucoup de bonté, Elle fit danser devant eux tous les gens de sa suite; & dans l'intervalle des danses, elle prodiguoit des baisers à Buckerige, qu'elle paroissoit aimer beaucoup. En effet, ajoute l'Auteur, ce jeune Anglois avoit tant d'esprit & d'agrément dans l'humeur, qu'il s'attiroit la considération de tout le monde. D'ailleurs il sçavoit parfaitement la langue & les usages du Pays. Ils présenterent à la Reine un Baril d'eau-de-vie, & quelques rouleaux de tabac qu'elle parut charmée de recevoir. Elle poussa la civilité jusqu'à leur offrir à chacun, pour compagne, une de ses Filles d'honneur, pendant tout le tems qu'ils voudroient s'arrêter à terre; mais ils se dispenserent modestement d'accepter cette offre, & passerent la nuit avec Buckerige. Le jour suivant, ils se virent forcés de garder un jeune involontaire. Tandis que le Cuisinier leur préparoit à dîner, le feu prit si subitement aux branches de palmier, dont la cuisine étoit composée, que dans moins d'un quart d'heure, l'édifice & toutes les viandes furent réduites en cendre.

Buckerige n'avoit pas d'autre logement qu'une maison de terre, couverte de branches & de chaume, au danger continuel d'être pillé par les Quamboers, espece de Négres qui habitent l'intérieur du Pays, & qui se répandent souvent vers le rivage pour y chercher leur proie. Ils avoient déja tenté de l'effrayer par leurs menaces. Mais il étoit rassuré par les promesses de la Reine, qui protestoit ouvertement qu'elle perdroit plutôt la vie que de lui voir souffrir une insulte. Cependant il paroissoit charmé d'avoir quelque Vaisseau dans la rade, & son sommeil en étoit beaucoup plus tranquille. Il avoit commencé. à bâtir un Fort pour sa sûreté, sur une éminence à cent pas du rivage. Les murs avoient déja huit pieds de hauteur. Mais faute d'Ouvriers, & par la lenteur des Agens du Cap-Corse à lui envoyer des matériaux, l'édifice avançoit si peu, qu'il en ressentoit beaucoup de chagrin. Les briques qu'il y employoit ne promettoient pas une longue durée; mais il faisoit un ciment d'écailles d'huîtres, qui paroissoit excellent.

Phillips admira ici la quantité de Pintades & d'autres Oiseaux, dont les Multitude de campagnes étoient remplies. Il prit encore plus de plaisir à voir des légions de Daims qui traversoient les plaines. Un jour il en compta jusqu'à cinq cens dans une seule troupe, mais si farouches qu'il ne put en tirer un seul. Buckerige lui dit que la méthode des Négres étoit de se coucher près des fontaines

Daims Sauvages. Chaile de deux Anglois.

fontaines où ces animaux se rassemblent pour boire, & qu'avec un peu d'adresse & beaucoup de silence, ils en tuoient en grand nombre à coup de sléches. Sur ce récit les deux Canoniers du Vaisseau, qui se vantoient d'avoir été d'habiles Braconiers en Angleterre, entreprirent de faire la même chasse. Ils partirent avec tous les secours qu'ils pouvoient desirer; mais ils reparurent le lendemain avec beaucoup d'excuses & sans venaison. Phillips vit aussi quantité de gros Singes, qui vont en troupes de cinquante & même de mes. cent. Il est dangereux de les rencontrer, sur-tout pour les semmes. On assura l'Auteur qu'ils s'en saisssent & qu'ils les violent l'un après l'autre, avec une brutalité furieuse.

Buckerige faisoit ici le commerce de l'or avec beaucoup d'avantage. Les marchandises recherchées par les Négres sont les mêmes que sur le reste de la

Le 9 Schurley & Phillips remirent à la voile, accompagnés de Buckerige, qui s'étoit offert à les conduire jusqu'au Comptoir d'Akra. Ils y arriverent le 12. John Bloome, Facteur de ce Comptoir, sit distribuer aux deux Vaisseaux le reste du bled qui leur appartenoir. La bonté de l'eau & d'assez belles apparences de commerce les encouragerent à s'arrêter jusqu'au 17. Dans cet intervalle ils reçurent quatorze mars d'or, comme ils en avoient reçu treize depuis qu'ils étoient partis du Cap-Corse. Toute leur course leur en que Phillips aavoit produit cent treize, tant pour le compte de la Compagnie, que pour celui des Propriétaires du Vaisseau. Phillips acheta un Canot à cinq Rameurs, d'un Prince Négre qui s'étoit saiss du Fort Danois dans ce Canton, & qui Les Danois d'afavoit forcé le Facteur de se refugier chez les Hollandois après avoir massa- un Prince N' 5000 cré, à ses yeux, son second & plusieurs Soldars. Le Négre, établi dans le Fort, exerçoit tranquillement le commerce avec les Interlopiers de Hollande, qui recevoient de lui leur eau, & d'autres commodités qu'ils ne pouvoient trouver qu'à St Thomas ou dans l'Isle du Prince. Lorsque le Château avoit été surpris, les Danois y avoient un magasin rempli de toutes sortes de marchandises, & plus de cinquante marcs d'or. Phillips tenoit ces circonstances de la bouche même du Facteur, qui avoit bientôt quitté les Hollandois pour se retirer au Cap-Corse, dans l'espérance d'y voir arriver quelque Vaisseau de sa Nation. Mais Phillips lui ayant offert le passage gratis, il avoit accepté cette offre, quoiqu'il craignit beaucoup qu'en arrivant dans sa Patrie on ne le rendît responsable de son infortune. Il confessa aux Anglois qu'il avoit été furpris par un peloton de Négres, qui s'étoient présentés au Comptoir sous de belles apparences de commerce. Ils avoient commencé par massacrer son second, tandis qu'il leur montroit des marchandises. Ensuite ils s'étoient répandus dans le Fort, pour surprendre de même un perit nombre de Soldats & de Domestiques, dont ils pouvoient apprehender quelque résistance. Le Facteur, allarmé par le bruit, étoit sorti de sa chambre l'épée à la main; mais il s'étoit vû attaquer aussi-tôt par deux Négres, contre lesquels il s'étoit désendu quelque tems, en criant au secours. Ne voyant paroître aucun de ses gens, & le nombre des Négres augmentant autour de lui, il avoit pris le parri de se précipiter par une fenêtre, après avoir reçu plusieurs blessures, & de chercher un azile chez les Hollandois.

Le Prince Négre, qui avoit pris le titre de Gouverneur depuis qu'il se Tome III.

PHILLIPS. 1694.

Singes dang reux pour les fen.

Quantité d'or

Détail de ces

PHILLIPS. 1694. Le Prince Négre invite Phillips à diner.

Phillips refuse de donner fon épés à la porte.

Le Gouverneur N'gre avoit été Caminier.

Les Danois s'y gétablissent.

voyoit tranquille dans son Fort, envoya deux de ses gens à bord, pour inviter le Capitaine Phillips, Buckerige & Bloome à dîner. Ils accepterent cette étrange invitation. A la porte du Fort, la Garde leur demanda leurs épées, qu'ils ne firent pas disticulté de donner, à la réserve de Phillips. Comme son refus causa quesque altercation, le Gouverneur parut lui-même, & lui déclara que tel étoit l'usage à sa porte. Phillips répondit que cela pouvoit être, mais que l'usage d'un Capitaine Anglois n'étoit jamais de quitter son épée. Sa résolution paroissant ferme, le Gouverneur seignit d'en être satissait, & conduisit ses hôtes dans la salle à manger, où l'on montoit par une échelle & l'on entroit par un trou, comme par une espece d'écoutille. Lorsqu'on y sut arrivé, il but à la santé de tous les convives; & l'artillerie du Château se fit entendre. On se promena ensuite l'espace d'un quart d'heure; après quoi Phillips tirant volontairement son épée la mit entre les mains d'un de ses gens. Cette galanterie parut plaire beaucoup au Gouverneur.

Le dîner fut servi, avec une grande abondance de Pounch & de toutes sortes de viandes. Les mets n'étoient pas mal préparés. Phillips apprit que le Gouverneur avoit été Cuisinier dans un Comptoir Anglois. Aussi quittoit-il souvent la Compagnie, pour aller donner ses ordres à la cuisine. Il ne laissa pas de paroître à table avec beaucoup de pompe. Outre plusieurs Négres qui se tenoient derriere lui, il en avoit un de chaque côté, le pistolet à la main pour garder sa personne. Il but souvent la santé du Roi d'Angleterre, celle de la Compagnie & de ses Hôtes, avant autant de volées de canon. Phillips compta plus de deux cens coups pendant le tems qu'il passa dans le Fort. Le Drapeau qui fur arboré étoit blanc, & portoit la figure d'un Négre armé Etat de son Fort. du cimetere. Il y avoit peu d'endroits du Château où l'on n'apperçût quelques marques de sa vieillesse, & de la négligence du Maître à le réparer. De seize pieces qui composoient l'artillerie, la moitié étoit sans assurs. Cette Place est éloignée de quatre milles, à l'Est, du fort Anglois. En revenant à bord les gens de Phillips tuerent deux Lievres cornus, & remarquerent que tous les buissons voisins en étoient remplis. Ils avoient un petit épagneul, qui en auroit pris seul un grand nombre en fort peu de tems; mais l'essai qu'on en avoit fait au dîner du Gouverneur, avoit appris à Phillips que leur chair est fort insipide.

Le jour suivant on vit arriver deux Vaisseaux Danois, chacun de vingtsix canons. Ils venoient traiter de la restitution du Fort avec le Gouverneur Négre, dans la vûe de relever cet Etablissement & d'y former un nouveau Comptoir. Ils avoient amené un Gouverneur & des Soldats, avec des munutions, des vivres & des marchandises. Phillips ne fut pas témoin du Traité, parce que le Gouverneur se rendit long-tems fort difficile sur les conditions, mais il apprit ensuite que le Fort avoit été délivré aux Danois, sur un acte solemnel, par lequel ils dispenserent le Gouverneur de toutes sortes de restitutions, de satisfactions & de réparations, s'engageant même à lui payer cinquante marcs d'or le jour qu'ils rentreroient en possession de leurs anciens droits. Ces conditions furent observées fidélement, & le Géneral Danois remit le Château en état de défense. De-là il fit le voyage des Côtes de Juida, pour acheter des Esclaves. Mais voulant prendre, à son retour, par les Indes Occidentales, il relâcha malheureusement dans l'Isle du Prince, où le Pyrate

Trifte fort dela Flotte Danoife.



Alieu du debarquement. B. Vilage de Pocquece.

C. Mont de Manfre.



Avery fondit sur ses deux Vaisseaux, les prit, les pilla, & les détruisit par le feu. Telle fut la fin de cette fatale entreprise. L'ancien Gouverneur Danois

avoit quitté Phillips pour se joindre à ses compatriotes.

Il y avoit long-tems que le Capitaine Schurley languissoit, de la même maladie qui avoit emporté une partie de ses gens. Il mourut enfin sur son bord, ley & ses sins à la vûe du Château d'Akra. On lui fit des obseques militaires dans le Châfuccede. teau, où il fut décemment enterré. Bloome, Phillips, Buckerige, & le Chef du Comptoir Hollandois, porterent les coins du poisse, au bruit de toute l'artillerie des deux Vaisseaux & des Forts. Schurley marqua beaucoup d'aversion pour toutes les formalités d'un testament, & prit même en mauvaise part le soin que Phillips prit de l'en faire souvenir. Il se contenta de nommer Clay son Contre-maître, pour lui succeder au commandement. A l'égard des marchandises & de ses propres interêts, il déclara qu'il se reposoit de tout sur Brice, son Trésorier.

Tigre prive.

1649.

Mort de Schur-

Bloome assura Phillips qu'il se trouve, aux environs d'Akra, plus de Lions, de Tigres, de Civettes & d'autres animaux farouches, que dans toute autre partie de la Guinée. Le même Facteur avoit envoyé à ceux du Cap-Corfe un jeune Tigre privé, dont ils firent présent à Phillips. Ce bel animal sut mis à bord dans une cage de bois, où il fut nourri d'intestins d'oiseaux, parce qu'il refusoit tout autre aliment que de la chair. Il étoit si doux que tous les Blancs badinoient avec lui de la main, au travers des barreaux de sa cage; mais il devenoit furieux à la vûe d'un Négre. Phillips mettoit souvent la main dans sa gueule, & lui prenoit la langue, sans en recevoir le moindre mal. Il étoit absolument de la forme du Chat, mais marqueté de belles taches, comme un Leopard, & de la grandeur d'un Lévrier. A la fin, on s'apperçut qu'il prenoit par degrés la férocité de son espece, & qu'il ne faut pas se promettre de changer la nature. Phillips s'étoit aussi procuré deux Civettes. Elles avoient exactement la figure du Renard, & la même grandeur; sans autre dissé- phillips achte. rence que la couleur, qui étoit d'un gris clair. On les gardoit dans des cages de bois, où elles étoient nourries de farine bouillie dans l'eau; mais elles jettoient une odeur si forte, qu'on ne prenoit pas de plaisir à s'en approcher. Phillips acheta. plusieurs Singes, & quantité de Perroquets, d'un Bâtiment Hollandois d'Interlope qui revenoit d'Angola, où se trouvent les plus beaux Perroquets yerds.

Le 16, il s'éleva un si furieux Tornado que le Vaisseau de Phillips eut deux cables rompus. Le fond d'ailleurs est si mauvais sur cette Côte, qu'il y a peu de Vaisseaux assez heureux pour n'y pas laisser quelques ancres. Le lendemain, ayant mis à la voile, Phillips fut poussé par le courant à quatre lieues d'Akra vers l'Est. Mais, après s'être dégagé le 18, il s'avança heureusement à la vûe de la Riviere de Volta, où les basses étant en grand nombre, il fallut Riviere de Volta, se conduire la sonde à la main. Lorsqu'on eut passé le banc de sable, que le cours impétueux de cette grande Riviere a poussé plus de trois lieues dans la mer, on trouva l'eau plus profonde. On avoit assuré l'Auteur que le courant portoit de l'eau douce à la même distance, mais l'essai qu'il en fit ne s'accorda point avec ce témoignage.

Tornado.

Le 19, sur la Côte d'Alampo, on vit arriver à bord un Canot chargé de côte d'A'ampo. crois femmes & de quatre enfans, que les Négres apportoient à vendre. Mais

Bbb ij

380

PHILLIPS. 1694.

Comparaison de plusiurs fortes d'Esclaves.

ils les mirent à si haut prix qu'on ne fut pas tenté de les acheter. D'ailleurs c'étoit autant de squelettes, si affoiblis par la faim, que la force leur manquoir pour se soutenir. Le Chef du Canot promit deux ou trois cens Esclaves aux Anglois, s'ils vouloient s'approcher du rivage & s'y arrêter quelques jours. Mais on jugea des autres par la montre. La prudence d'ailleurs ne permettoit pas de se fier à des Peuples, avec lesquels on n'avoit pas de commerce établi, & dans un Pays où la Nation Angloise n'avoit pas de Comptoir. Phillips observe que les Négres de cette Côte passent aux Indes Occidentales pour les plus foibles & les plus mauvais de l'Afrique. Ce sont aussi ceux qui se vendent le moins, ou qui se donnent au plus bas prix. Il ajoute qu'il n'en a pû trouver la raison, & qu'ils lui ont paru aussi bien faits que dans les autres Cantons. La seule difference qu'il ait remarquée est celle de la couleur, qui n'est pas si noire. Ils sont tous circoncis; ce qui ne doit rien changer à leur force, mais qui les distingue encore des Négres de toute la Côte, où l'on ne s'est jamais apperçu que la circoncision soit en usage. Les Négres de la Côte d'or, qu'on appelle aussi Négres de Cormantin, sont les plus recherchés à la Barbade. Ils s'y vendent trois on quatre livres sterling plus que ceux de Juida, qui sont connus autrement sous le nom de Papas, ou Négres de Popo. Ceux-ci sont préferés à ceux mêmes d'Angola.

Phillips arrive firt la Côte de Juida.

Le 20 au soir, on arriva sur la Côte de Juida (16), environ soixante lieues à l'Est d'Akra. Dès le lendemain, les deux Capitaines, accompagnés de leurs Chapelains, de leurs Trésoriers, & d'une douzaine de Matelots bien armés, se rendirent au rivage, dans la résolution de s'y arrêter jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé l'occasion d'acheter treize cens Esclaves; c'est-à-dire, fept cens pour le Vaisseau de Phillips, & six cens pour celui de Clay, successeur de Schurley. Telles étoient les conventions des Propriétaires, avec la Compagnie.

Comptoir Anglois.

Le Comptoir Anglois étant à trois milles de la Côte, Joseph Pierson, qui en étoit le Chef, envoya aux deux Capitaines toutes les commodités nécessaires pour leur débarquement, avec une garde de plusieurs Négres pour leur sûreté. Les commodités confistoient dans une sorte de brancards, que les Anglois nomment Hamacks, c'est-à-dire Branles, suspendus à de longues perches, dont les Négres portent les deux bouts sur leurs epaules. On s'y couche, & l'on y est assez à l'aise. Les Porteurs marchent fort légerement. Cette voiture n'est gueres connue qu'en Afrique.

Sa situation.

La situation du Comptoir est dans des marais, où l'air est très-mal sain. Mais les deux Capitaines s'estimerent fort heureux de trouver cette retraite pour leurs marchandises, qui ayant été débarquées fort tard, ne pouvoient arriver avant la fin du jour à la Ville Royale, où les Facteurs avoient leur magazin. Elles auroient été fort exposées au pillage des Négres, & de ceux mêmes qui les portoient, car ils ont tant de subtilité à voler ce qui excite leur convoitise ou leur curiosité, que pendant le jour même on a besoin Larcins des Né- de veiller continuellement sur eux. Comme ils en veulent particuliérement aux noix de kowris, ils ne sont jamais sans une espece de coins, qui leur

gres.

(16) Autrement nommé Whida, Queda & Fida. Les François nomment ce Pays, par badinage ou par corruption, le Royaume de Juda. Yoyez ci-dessous sa description.

servent à séparer les planches du baril, pour en faire tomber les noix. S'ils voyent paroître quelque Blanc qui les observe, ils retirent aussi-tôt leur coin; & les planches se resserrant d'elles-mêmes, tout se retrouve dans son état naturel. Ces Porteurs sont ordinairement suivis de leurs femmes & de leurs enfans, qui emportent le fruit de leur larcin. En vain les Facteurs adressent-ils leurs plaintes au Roi. L'autorité & les punitions mêmes, ne sont pas capables de faire renoncer les Négres à leurs vieilles habitudes.

Incommodicés du Comptoir An-

PHILLIPS.

1694.

Le Comptoir devint encore utile aux deux Capitaines pour y loger les Esclaves, lorsqu'ayant été conduits au rivage, le mauvais tems ne permettoir point aux Canots de les venir prendre & de les transporter à bord; car il s'en trouvoit quelquefois cent qui devoient être embarqués à la fois. C'étoit d'ailleurs une triste habitation que ce Comptoir. Les marais y produisent une puanteur continuelle, & des essains de Mosquites, si insupportables, que si l'on n'a recours au Laudanum, ou à quelque autre soporifique, il faut renoncer au sommeil. La nuit que Phillips fut obligé d'y passer, lui parut la plus longue & la plus fâcheuse de sa vie. A peine étoit-il au lit, qu'il sut tourmenté cruellement par ces cruels animaux. Il fut forcé de se lever, de reprendre ses habits, de se couvrir les mains avec des gants, & le visage d'un mouchoir, pour attendre le jour dans cette situation; & toutes ses précautions mêmes ne le garantirent pas de l'éguillon des Mosquites.

Pierson, qui avoit l'esprit vif & entreprenant, s'étoit acquis du crédit à la Cour du Roi, & de la considération dans le Pays. Il avoit appris à con-Pierson, chef du noître le caractere des Habitans; & l'expérience lui servoit de guide suivant les occasions. La plûpart des Esclaves qui appartenoient au Comptoir étoient des Négres de la Côte d'or, nation hardie, brave & capable de sentiment. Il les traitoit si bien, que se les étant fort attachés, il auroit été sûr avec dix de ces fidéles Afriquains, de battre quarante Soldats des meilleures troupes du

Caractere de

La Ville Royale de Juida est à quatre milles du Comptoir Anglois. Le Ville Royale de chemin est une belle plaine, couverte de bled-d'Inde & de Guinée, de pa- virons, tates, d'ignames, & d'autres fruits, dont le Pays produit deux moissons chaque année. On y rencontre plusieurs petits Villages, que les Négres appellent Krums, & qui ont chacun leur Capitaine ou leur Chef. Les maisons n'ont gueres plus de quinze pieds de longueur. Elles sont sans lumiere, excepté celle du Chef, qui est éclairée par un trou dans le mur. On peut les comparer à nos étables. N'ayant qu'une seule chambre, les Négres y mangent, y dorment, sur la terre, comme les Moutons. Les Kabaschirs, c'est le nom qu'ils donnent à leurs Chefs, ont des nattes, qui leur servent de lit, avec une pierre pour oreillers.

A l'arrivée des deux Vaisseaux, le Roi envoya au Comptoir Anglois deux de ses Kabaschirs, ou de ses Nobles, chargés d'un compliment pour les Facteurs. Phillips & Clay, qui étoient déja débarqués, firent répondre au Monarque qu'ils iroient le lendemain lui rendre leurs devoirs. Cette réponse ne le satisfit pas. Il fit partir sur le champ deux autres de ses grands, pour les inviter à venir dès le même jour, & les avertir non-seulement qu'ils les attendoit, mais que tous les Capitaines qui les avoient précedés, étoient venus le voir dès le premier jour. Sur quoi, dans la crainte de l'offenser, les

vant le Roi,

PHILLIPS. 1694. Reception des deux Capitaines, accompagnés de Pierson & de leurs gens, se mirent en chemin pour la Ville Royale.

Ils furent reçus à la porte du Palais par plusieurs Kabaschirs, qui les sa-Facteurs au Pa- luerent à la mode ordinaire des Négres, c'est à-dire, en faisant d'abord claquer leurs doigts, & leur ferrant ensuite les mains avec heaucoup d'amitié. Lorsqu'ils eurent traversé la cour, les mêmes Seigneurs se jetterent à genoux près de l'appartement du Roi, firent claquer leurs doigts, toucherent la terre du front, & la baiserent trois fois; cérémonie ordinaire lorsqu'ils s'approchent de leur Maître. S'étant levés, ils introduisirent les Anglois dans la chambre du Roi, qui étoit remplie de Nobles à genoux; ils s'y mirent comme tous les autres, chacun dans son poste, & s'y tinrent constamment pendant toute l'audience. C'est la situation dans laquelle ils paroissent toujours de-

Trône du Roi.

Sa Majesté, qui étoit cachée derriere un rideau, ayant jetté les yeux sur les Anglois par une petite ouverture, leur fit signe de s'approcher. Ils s'avancerent vers le trône, qui étoit une estrade d'argile, de la hauteur de deux pieds, environnée de vieux rideaux sales qui ne se tirent jamais, parce que le Monarque n'accorde point à ses Kabaschirs l'honneur de le voir au visage. Il avoit près de lui deux ou trois petits Négres, qui étoient ses enfans. Il tenoit à la bouche une longue pipe de bois, dont la tête auroit pû contenir une once de tabac. A son côté il avoit une bouteille d'eau-de-vie, avec une petite tasse son habillement. d'argent assez mal-propre. Sa tête étoit couverte, ou plutôt liée, d'un calico fort groffier; & pour habit, il portoit une robe de damas rouge. Sa garderobe étoit fort bien garnie de casaques & de manteaux, de drap d'or & d'argent, de brocards de soie, & d'autres étoffes à fleurs, brochées de grains de verre de differentes couleurs; présens qu'il se vantoit d'avoir reçus des Capitaines Blancs que le Commerce avoit amenés dans ses Etats, & dont il prenoit plaisir à faire admirer le nombre & la varieté. Mais de toute sa vie, il n'avoit jamais porté de chemise, ni de bas & de souliers.

Careffes qu'il fait aux Facteurs,

Leurs divisions.

Les Anglois se découvrirent la tête pour le saluer. Il prit les deux Capitaines par la main, & leur dit d'un air obligeant, qu'il avoit eu beaucoup d'imparience de les voir; qu'il aimoit leur Nation; qu'ils étoient ses freres, & qu'il leur rendroit tous les bons offices qui dépendroient lui. Ils le firent assurer, par l'Interprête, de leur reconnoissance personnelle, & de l'affection de la Compagnie Royale d'Angleterre, qui malgré les offres qu'elle recevoir de plusieurs Pays où les Esclaves étoient en abondance, aimoit mieux tourner fon commerce vers le Royaume de Juida, pour y faire apporter toutes les commodités dont il avoit besoin. Ils ajouterent qu'avec de tels sentimens, ils se flattoient que Sa Majesté ne feroit pas traîner en longueur leur cargaison d'Esclaves, principal objet de leur voyage, & qu'elle ne souffriroit pas que ses Kabaschirs leur en imposassent sur le prix. Enfin, ils promirent qu'à leur retour en Angleterre, ils rendroient compte à leurs Maîtres, de ses faveurs & de les bontés.

Il répondit que la Compagnie Royale d'Afrique étoit un fort honnête homme, (17) qu'il l'aimoit sincerement, & qu'on traiteroit de bonne-foi avec ses Marchands. Cependant il tint mal sa parole; ou plutôt malgré les témoignages de respect qu'il recevoit de ses Kabaschirs, il sit voir par sa conduite

(17) On conçoit que c'est un trait de l'ignorance de ce Monarque.

qu'il n'osoit rien faire qui leur déplût.

Dans cette premiere audience, il ne manqua rien à ses politesses. Après avoir sait asseoir les Anglois près de lui, sur un banc, il but à la santé de son Festin que le Roi frere le Roi d'Angleterre, de son ami la Compagnie Royale d'Afrique, & donne aux Anglois des deux Capitaines. Ses liqueurs favorites étoient l'eau-de-vie, & le Pitto. glois. Celle-ci est composée de bled-d'Inde, long-tems infusé dans l'eau. Elle tire sur le goût d'une espece de biere que les Anglois nomment Ale. Il y en a de si forte qu'elle se conserve trois mois, & que deux bouteilles sont capables d'enivrer. On apporta bientôt devant le Roi une petite table quarrée, sur laquelle un vieux drap tenoit lieu de nappe, garnie d'affiettes & de cuillieres d'étain. Il n'y avoit ni couteaux ni fourchettes, parce que l'usage du Pays est de déchiter les viandes avec les doigts & les dents. On servit ensuite un grand bassin d'étain, de la même couleur, dit Phillips, que le teint de Sa Majesté, rempli de Poules étuvées dans leur jus, avec un plat de parates bouillies, pour servir de pain. Les Poules étoient si cuites qu'elles se dépeçoient d'elles-mêmes. Des mets de cette espece n'exciterent pas beaucoup l'apperit des Anglois. Cependant ils eurent la complaisance d'avaler deux ou trois cuillerées de bouillon, où la malaguette & le poivre rouge n'étoient pas épargnés. Ils eurent l'honneur de boire plusieurs fois à la santé de sa Majesté, dans une tasse de coco. Toure l'argenterie Royale se réduisoit à la petite tasse qui lui servoit à boire de l'eau-de-vie. Le Roi saluoit souvent les Anglois par des inclinations de tête, baisoit sa propre main, & poussoit quelquesois de grands éclats de rire. Lorsqu'ils eurent cessé de manger, il prit, dans le bouillon, quelques pieces de volaille qu'il donna à ses enfans. Le reste fur distribué entre ses Nobles, qui s'avancerent en rampant sur le ventre, comme autant de Mal-proprets chiens. Leurs mains leur servirent de cuilliere pour pêcher la viande dans le Officiers. bouillon. Ils les léchoient ensuite avec beaucoup d'avidité. Ce spectacle fit foulever le cœur à Phillips.

Après le dîner, le Roi demanda des nouvelles du Capitaine Schurley. On Regrets du Roi lui dit qu'il étoit mort à Akra. Il se mit aussi-tôt à crier, à se tordre les mains, pour la mort de Schurley. & à se frotter les yeux, quoiqu'il n'en sortit pas de larmes, en répetant qu'il avoit beaucoup perdu, & que Schurley étoit son ami. Il ajouta que la Côte d'or l'avoit empoisonné. Ensuite il parla de peintures, de mortiers de cuivre, & de quantité d'autres présens que Schurley lui avoit promis. Clay ayant répondu qu'il n'avoit rien de cette nature à bord, le Monarque parut de fort mauvaise humeur, & lui soutint que les présens étoient sans doute sur le Vaisseau, mais que depuis la mort de Schurley, il vouloit les faire tourner à son profit. Clay, pour l'appaiser, déclara qu'il y avoit sur le Vaisseau d'autres prélens qui lui étoient envoyés par la Compagnie, tels que des arquebuses, des étoffes de soie, &c. Enfin, lorsque le Roi se fut informé quelles sortes de marchandises ils apportoient, & de combien d'Esclaves ils avoient besoin, ils

lui demanderent la permission de se retirer.

Le lendemain, suivant leurs promesses, ils retournerent au Palais avec des estais de leurs marchandises; & l'on convint du prix des Esclaves. Ces con-Traité conclu ventions ou ces Traités portent à Juida le nom de Palavera, quoique dans pour les marchaudifes. les Regions Occidentales de l'Afrique, le même mot signifie au contraire dispute ou querelle. Après beaucoup de difficultés, on convint de cent livres de Kowris pour chaque Esclave. Alors le Roi sit assigner aux Marchands

PHILLIPS. 1694.

Anglois, des Magasins, une Cuisine, & des Logemens. Mais toutes les chambres étant sans porte, ils furent obligés d'en faire à leurs frais & d'y mettre des verrouils & des ferrures. Le jour suivant ils payerent les droits ordinaires au Roi & aux Kabaschirs; après quoi les Officiers du Commerce firent avertir les Habitans de la Ville, au son d'une cloche, d'amener leurs Esclaves au Marché. Cette cloche, qui est de fer, a la forme d'un pain de sucre, & contiendroit environ vingt livres de kowris. On frappe dessus avec un baton, qui en tire un son fort foible & sourd.

Bonne-chere des Anglois.

Maladies qui fuc

Chaque jour au matin, le Roi invitoit les deux Capitaines à déjeûner, & leur offroit toujours ses deux plats de Poules étuvées & de Patates bouillies à l'eau. Mais il leur envoyoit tous les jours pour leur table, un Porc, une Chévre, une Brebis & une bouteille de Pitto. De leur côté, ils lui faisoient porter avec la même régularité quatre bouteilles d'eau-de-vie, qu'il recevoit comme le souverain bien. Comme ils avoient leur Cuisinier dans la Ville, & que les provisions y étoient en abondance, ils faisoient fort bonne chere. Mais divers accidens leur firent bientôt perdre l'appetit. La plûpart de leurs gens furent attaqués de la fiévre. Phillips fut atteint lui-même d'un violent mal de tête. A peine se trouva-t-il capable d'aller jusqu'au marché sans être soutenu, & la mauvaise odeur du lieu lui causoir quelquefois des évanouissemens dangereux. Cette Halle, que les Habitans appellent Trunk, étoit un vieux Bâtiment, où l'on faisoit passer la nuit aux Esclaves, dans la nécessité d'y faire tous leurs excrémens. Trois ou quatre heures, que Phillips étoit obligé d'y passer tous les jours, ruinerent tout-à-fait sa fanté.

Les Esclaves du Roi furent les premiers qu'on offrit en vente; & les Kabaschirs exigerent qu'ils fussent achetés avant qu'on en produisst d'autres, sous prétexte qu'étant de la Maison royale ils ne devoient pas être refusés, quoiqu'ils fussent non-seulement les plus dissormes, mais encore les plus chers. Mais c'étoit une des prérogatives du Roi, à laquelle on étoit forcé de se soumettre. Les Kabaschirs amenoient eux-mêmes ceux qu'ils vouloient vendre, chacun selon son rang & sa qualité. Ils étoient livrés aux observations des Chirurgiens Anglois, qui examinoient soigneusement s'ils étoient sains & s'ils n'avoient aucune imperfection dans les membres. Ils leur faisoient étendre les bras & les jambes. Ils les faisoient sauter, tousser. Il les forçoient d'ouvrir la bouche & montrer les dents, pour juger de leur âge; car étant tous rasés avant que de paroître aux yeux des Marchands, & bien frottés d'huile de palmier, il n'étoit pas aisé de distinguer autrement les vieillards de ceux qui étoient dans le milieu de l'âge. La principale attention étoit à n'en point acheter de malades, de peur que leur infection ne devînt bientôt contagieuse. La maladie, qu'ils appellent yaws est fort commune parmi ces miserables. Elle a presque les mêmes symptômes que la verole; ce qui oblige le Chirurgien d'examiner les deux sexes avec la derniere exactitude. On met les hommes & les femmes à part, séparés par une cloison de grosses barres de bois, pour prévenir les querelles.

ves à bord.

Après avoir fait le choix de ceux qu'on veut acheter, on convient de prix, & de la nature des marchandises. Mais la précaution que les Facteurs avoient eue de commencer par cet article leur épargna les difficultés qui naifsent ordinairement. Ils donnerent aux Propriétaires des billets signés de leur

main,

Vente des Efclaves.

Circonstances

de cette vente.

Maniere dont on conduit les Esclamain, par lesquels ils s'engageoient à délivrer les marchandises en recevant les Esclaves. L'Echange se fit le jour d'après. Phillips & Clay firent marquer cette miserable troupe, avec un fer chaud, à la poitrine & sur les épaules, chacun de la premiere lettre du nom de son Bâtiment. La place de la marque leur fait. est frottée auparavant d'huile de palmier; mais cette opération est si peu douloureuse, que trois ou quatre jours sustifent pour fermer la plaie, & pour faire paroître les chairs fort saines.

PHILLIPS. 1694. Marque qu'ou

A mesure qu'on a payé pour cinquante ou soixante, on les fait conduire Officiers Négres au rivage. Un Kabaschir, sous le titre de Capitaine d'Esclaves, prend soin de qui en répondent, les embarquer & de les rendre sûrement à bord. S'il s'en perdoit quelqu'un dans l'embarquement, c'est le Kabaschir qui en répond aux Facteurs; comme c'est le Capitaine du Trunk ou du marché qui est responsable de ceux qui s'échapperoient pendant la vente, & jusqu'au moment qu'on leur fait quitter la Ville. Dans le chemin jusqu'à la mer, ils sont conduits par deux autres Officiers que le Roi nomme lui-même, & qui reçoivent de chaque Vaisseau, pour prix de leur peine, la valeur d'un Esclave en marchandises. Tous les de. voirs furent remplis si fidélement, que de treize cens Esclaves, achetés & conduits dans un espace si court, il ne s'en perdit pas un.

Il y a aussi un Capitaine de terre, dont la commission est de garantir les marchandises du pillage & du larcin. Après les avoir débarquées, on est quelquefois forcé de les laisser une nuit entière sur le rivage, parce qu'il ne se présente pas toujours assez de Porteurs. Malgré les soins & l'autorité du Capitaine, il est difficile de mettre tout à couvert. Il l'est encore plus d'obtenir la

restitution de ce qu'on a perdu.

Lorsque les Esclaves sont arrivés au bord de la mer, les Canots des Vaisseaux les conduisent à la Barque longue, qui les transporte à bord. On ne Négres dans l'eftarde point à les mettre aux fers, deux à deux, dans la crainte qu'ils ne se clavage. soulevent, ou qu'ils ne s'échappent à la nage. Ils ont tant de regret à s'éloigner de leur Pays, qu'ils saississent l'occasion de sauter dans la mer, hors du Canor, de la Barque, ou du Vaisseau, & qu'ils demeurent au fond des slots jusqu'à ce que l'eau les étouffe. Le nom de la Barbade leur cause plus d'effroi que celui de l'enfer, quoiqu'au fond, dit l'Auteur, ils y menent une vie beaucoup plus douce que dans leur Pays. On en a vû plusieurs dévorés par les Requins, au moment qu'ils s'élançoient dans la mer. Ces animaux sont si accoutumés à profiter du malheur des Négres, qu'ils suivent quelquefois un Vaisseau jusqu'à la Barbade, pour faire leur proie des Esclaves qui meurent en chemin, & dont on jette les cadavres hors du bord. Phillips raconte qu'il en voyoit tous les jours quelques-uns autour de son Bâtiment; mais il ne peut assurer, dit-il, que ce fussent les mêmes.

Les deux Vaisseaux perdirent douze Négres, qui se noyerent volontairement, & quelques autres qui se laisserent mourir par une obstination déses- perdentplusseurs. perée à ne prendre aucune nourriture. Ils sont persuadés qu'en mourant ils retournent aussi-tôt dans leur patrie. On conseilloit à Phillips de faire couper à quelques - uns les bras & les jambes, pour effrayer les autres par l'exemple. Phillips. Ses rai-D'autres Capitaines s'étoient bien trouvés de cette rigueur. Mais il ne put se sons pour le rerésoudre à traiter, avec tant de barbarie, de miserables créatures qui étoient comme lui l'ouvrage de Dieu, & qui n'étoient pas, dit-il, moins cheres au

Désespoir des

Les Anglois en

Conseil cruel

Tome III.

Créateur que les Blancs. Il ajoute qu'il ne voit aucune raison de les mépriser pour leur couleur, puisqu'ils l'ont reçue de la nature, & qu'il ne comprend pas pourquoi les Blancs croiroient valoir mieux dans l'intérieur. Tous les hommes, dit-il encore, sont portés à juger favorablement d'eux-mêmes. Les Négres s'estiment, & se croyent même supérieurs à nous, puisque par mépris pour notre couleur, ils se figurent le diable blanc & le représentent de même.

Commerce clahde.sin. Les Kabaschirs sont obligés, pour chaque Esclave qu'ils vendent publiquement, de payer au Roi des droits & des coutumes, qui consistent dans une partie du prix qu'ils ont reçu. Pour s'exempter de ces impôts, ils amenoient souvent, pendant la nuit, à la maison du Capitaine, deux ou trois Esclaves qu'ils lui vendoient secretement, & les marchandises d'échange leur étoient envoyées avec les mêmes précautions. Cependant Phillips avoit peu de penchant pour ce commerce clandestin, par la crainte d'offenser le Roi, qui désendoit toute sorte de trasse & de traité hors du marché public. Quelquesois ce Prince, après avoir vendu dans un mouvement de colere une deses semmes ou quelqu'un de ses sujets, revenoit à lui-même & prioit les Facteurs d'accepter d'autres Esclaves à la place. Ils avoient la complaisance de lui accorder cette satisfaction & le plaisir de remarquer qu'il y étoit sensible.

Informations que Phillips prend für le posson des Négress

Phillips, qui avoit entendu vanter tant de fois les poisons des Négres, & l'art avec lequel ils en infectent leurs fléches, eut la curiosité de prendre la-dessus des informations. Mais pour les rendre plus certaines, il engagea un Kabaschir à le visiter dans le Magasin. Là, il commença par lui faire avaler plusieurs verres de liqueurs fortes; & le voyant échauffé par le plaisir de boire, il lui marqua une vive affection; il lui sit divers prélens; enfin, il le pressa de lui apprendre de bonne-foi comment les Négres empoisonnoient les Blancs, quel étoit leur secret pour communiquer le poison jusqu'à leurs armes, & s'ils avoient quelque antidote dont l'effet fût aussi sûr que celui du mal. Tout l'éclaircissement qu'il put tirer sut que les poisons en usage dans le Pays venoient de fort loin, & s'achetoient fort cher; que la quantité nécessaire pour empoisonner un homme revenoit à la valeur de trois ou quatre Esclaves; que la méthode ordinaire pour l'employer, étoit de le mêler dans l'eau ou dans quelque autre liqueur, qu'il falloit faire avaler à l'ennemi dont on vouloit se défaire; qu'on se mettoit la dose de poison sous l'ongle du petit doigt, où elle pouvoit être conservée long tems sans nuire au travers de la peau, & qu'adroitement on trouvoit le moyen de plonger la doigt dans la calebasse, ou la tasse, qui contenoit la liqueur; qu'au même instant le poison ne manquoit pas de se dissoudre, & que son action étoit si forte, lorsqu'il étoit bien préparé, qu'il n'y avoit point d'antidote qui pût être assez tôt employé. Le Kabaschir ajouta que les empoisonnemens n'étoient pas si communs dans le Royaume de Juida que dans les autres Pays Négres; non que les haines y fussent moins vives, mais à cause de la cherté du poison. Phillips avoit prié le Roi, dès sa premiere audience, de ne pas permettre que les Anglois fussent exposés au poison. Ce Prince avoit ri de cette priere, & l'avoit assuré que ce barbare usage n'étoir pas connu dans ses Etats. Cependant l'Auteur observa qu'il resusoit de boire dans la même tasse

Défiance de Phillips.

Celle du Roi.

dont les Anglois & ses Kabaschirs s'étoient servis, & que si on lui présentoit une bouteille de liqueur, il vouloit que celui dont il l'avoit reçue en essayat le premier. Au contraire, les Kabaschirs avaloient sans précaution tout ce qui leur venoit de la main des Anglois. Ils alloient deux ou trois fois le jour au Magasin, où chaque visite étoit payée d'un verre d'eau-de-liqueurs. vie. Les deux Capitaines ne paroissoient jamais au Trunk sans y faire porter trois ou quatre bouteilles, qui servoient comme de sceau à tous les Traités. Souvent les Kabaschirs venoient demander des liqueurs au Magasin, sous prétexte de quelque mariage qui les obligeoit de se réjouir, ou de quelque maladie pour laquelle ils ne connoissoient pas de meilleur remede. L'envie de se conserver leur amitié faisoit toujours accorder une partie de leur demande.

PHILLIPS. 1694.

Avidité des Kabaschirs pour les

L'Auteur rapporte à cette occasion que le voluptueux & vieux Monarque de Juida le fit appeller une fois secretement pendant la nuit, pour lui dire here que le floi qu'ayant épousé une jeune fille qu'il devoit recevoir cette nuit même, il avoit besoin d'un petit baril d'eau-de-vie pour donner une sête aux parens de sa belle, & de quelque potion qui le rendît propre à la caresser. Ses deux demandes lui furent accordées. Le Chirurgien du Vaisseau lui donna un cordial qui répondit à ses intentions, & reçut de lui, pour récompense, deux robes le jour fuivant.

Demande fingu-

Dans l'Isle Saint Thomas, les Portugais sont des empoisonneurs si habiles, que si l'on s'en rapporte aux informations de Phillips, en coupant une piece de viande, le côté qu'ils veulent donner à leur ennemi sera infecté de poison sans que l'autre s'en ressente; c'est-à-dire, que le couteau n'est empoisonné que d'un côté. Cependant l'Auteur fait remarquer avec soin qu'il n'en parle que sur le témoignage d'autrui, & qu'en relâchant dans l'Isle de Saint Thomas, ni lui, ni ses gens n'en firent aucune expérience.

Habiles empei-

Les femmes du Roi de Juida sont renfermées dans un quartier séparé. L'au- Quartier des semteur s'en approcha plusieurs fois, avec quelques-uns de ses gens; & jettant les mes à Juida. yeux par-dessus le mur, il vit plusieurs de ces Reines occupées à divers ouvravrages. Il lia même quelque entretien avec elles. Mais un Facteur François de Imprudenced'un la Compagnie, se laissant entraîner par sa curiosité, tenta d'ouvrir la porte, qui étoit fermée avec quelques liens d'ozier. Toutes les femmes prirent la fuite, en jettant un cri. Quelques Kabaschirs, envoyés par le Roi, vinrent prier les Blancs de garder plus de mesure, & de tourner d'un autre côté leur promenade. Ils y confentirent volontiers, à l'exception du François, qu'on eut peine à faire entrer dans des vûes plus raisonnables.

Le lendemain en déjeunant avec eux, le Roi leur fit un reproche fort doux de leur curiosité, & leur déclara que les loix du Pays ne permettoient à personne d'approcher si près du quartier des femmes. Il ajouta qu'il les rouvoit excusables, en qualité d'Etrangers, mais qu'il les prioit néanmoins de ne pas recomber dans la même faute. Leurs excuses furent aussi polies que le reproche. Il en parut fort satisfait; mais il marqua un peu plus de ressentiment contre le Facteur François, qui devoit mieux connoître les loix du Royaume. Phillips voyant l'embarras du Facteur, prit sur lui tout le blâme, & protesta que c'étoit lui-même qui avoit mené sa compagnie dans un lieu qu'il étoit curieux de voir, pour rendre témoignage de la galanterie du Roi,

Leurs excufes.

Ce que c'étoit François.

Belle promenade & marché.

Table publique gre.

à son retour en Angleterre. Le Monarque le prit par la main, & lui dit que si sa compagnie n'avoit point eu d'autre vûe, il étoit fâché d'en avoir fait des plaintes, & qu'il pardonnoit volontiers au Facteur François.

Ce Facteur & son associé, ou son Lieutenant, habitoient une petite cabane que ce Facteur près du Palais du Roi. Comme on n'avoit pas vû, depuis trois ou quatre ans 🔊 de Vaisseau François sur la Côte, il vivoit des liberalités du Roi, sans aucun moyen de retourner dans sa Patrie. Phillips l'avoit presque tous les jours à dîner, & lui offrit de le conduire à la Barbade, d'où il pourroit gagner facilement la Martinique. Mais l'Angleterre étant en guerre avec la France, il

n'ofa passer dans une Isle ennemie.

A peu de distance de la Ville Royale, on trouve trente ou quarante gros arbres, qui forment la plus agréable promenade du Pays. L'épaisseur des branches, ne laissant point de passage à la chaleur du Soleil, y fait regner une fraîcheur continuelle. C'étoit sous ces arbres que Phillips passoit la plus grande partie du tems. On y tenoit un marché. Entre plusieurs spectacles bizarres, il eut celui d'une table publique, ou d'un ordinaire, qu'il a cru digne d'une description. Le Négre, qui avoit formé cette entreprise, avoit placé, au pied d'un des plus gros arbres, une grande piece de bois de trois ou quatre pieds d'épaisseur. C'étoit la table; elle n'étoit soutenue sur la terre que par fon propre poids. Les mets étoient du Bœuf & de la chair de Chien bouillis, mais enveloppés dans une peau crue de Vache. De l'autre côté on voyoit, dans un grand plat de terre, du Kanki, espece de pâte molle, composée de poisson poutri & de farine de mais, pour servir de pain. Lorsqu'un Négre avoit envie de manger, il venoit se mettre à genoux contre la table, sur laquelle il exposoit huir ou neuf coquilles de Kowris. Alors, le Cuisinier coupoit fort adroitement de la viande pour le prix. Il y joignoit une piece de kanki, avec un peu de sel. Si le Négre n'avoit pas l'estomac assez rempli de cette portion, il donnoit plus de coquilles & recevoit plus de viande. L'Auteur vit tout à la fois, autour de la table, neuf ou dix Négres, que le Cuisinier servoit avec beaucoup de promptitude & d'adresse, & sans la moindre confusion. Ils alloient boire enfuite à la Riviere; car l'usage des Négres est de ne boire qu'après leur

Le Roi avoit deux Nains, qui venoient souvent demander des kowris Leur importuni- aux Anglois. On n'osoit leur en refuser, quoiqu'ils méritassent la corde plutôt que des présens. Ils troubloient continuellement le sommeil des Facteurs par des hurlemens, aufquels ils donnoient le nom de prieres, & qu'ils faifoient toutes les nuits fous quelques arbres qui touchoient au Magasin. Ils imploroient, disoient-ils, la puissance des Fetiches en faveur du Roi. Ils prétendoient que ces divinités leur parloient souvent par la bouche d'une grande Idole de bois qui étoit à la porte du Palais, & qu'ils s'étoient efforcés de tailler en figure d'homme, quoiqu'ils n'eussent réussi, dit l'Auteur, qu'à lui don-

ner celle du diable.

Phillips est cuparler une idole.

Nains du Roi.

Phillips ayant entendu souvent assurer que cette figure parloit toutes les rioux d'entendre nuits aux Kabaschirs & à ses Devots, déclara naturellement qu'il seroit charmé d'assister à des cérémonies si merveilleuses, & demanda la permission de les y accompagner. Ils lui répondirent qu'il falloit s'y trouver la nuit. Il ne manqua point de s'y rendre avec eux la nuit suivante; mais craignant quel-

que mauvais tour, il prit avec lui quatre de ses gens, bien armés de pistolets & de sabres. Les Négres, arrivant de plusieurs côtés, firent quantité de profondes falutations à l'image, tandis qu'il attendoit la voix & les discours qu'on lui avoit promis. Après s'être ennuyé pendant plus d'une heure, il demanda pourquoi il n'entendoit rien. On lui demanda un peu de patience. Il attendit encore deux heures, sans être plus satisfait. Les Négres parurent fort surpris, & l'assurerent que leur Feriche n'avoit jamais été si long-tems muet. L'indignation prenant l'ascendant sur lui, il donna du bout de sa canne dans la bouche de l'Idole, & recommença plusieurs fois le même jeu, Phillips à malmalgré les instances des Négres, qui témoignoient beaucoup d'inquiétude pour lui. Il leur dit que ne voyant qu'une piece de bois, il n'avoit aucune raison de craindre; mais que s'il étoit vrai qu'elle fût capable de parler, il alloit la forcer de faire usage de cette qualité. La-dessus, il prit un de ses pistolets, & tirant à l'Idole, il lui mit une balle dans l'œil gauche. Les Négres prirent tous la fuite. Phillips & ses gens passerent encore une demie-heure dans le même lieu, & se retirerent enfin, sans avoir pû faire rien perdre de son insensibilité à la piece de bois.

Le jour suivant, les Négres parurent fort étonnés de voir le Capitaine Anglois en bonne fanté. Il raconta lui-même son avanture au Roi, qui l'assura gravement que la figure parloit aux Négres, mais qu'elle gardoit le silence devant les Blancs. Phillips répondit que si elle avoit été capable de parler, elle n'auroit pas manqué de faire entendre quelque menace ou quelque plainte lorsqu'il l'avoit si maltraitée à coups de canne & de balle. Le Monarque répliqua que ce n'étoit à la vérité qu'une figure de bois, mais qu'il étoit certain du Roi. que les Fetiches s'expliquoient souvent par sa bouche; qu'il en avoit été souvent témoin lui-même, & qu'il souhaitoit que les Anglois ne se réjouissent point de l'avoir maltraitée. Phillips lui dit qu'il défioit également les Fetiches & la statue de lui nuire; & qu'il ne redoutoit que le poison de ses Sujets. Vous n'avez rien à craindre du poison, reprit encore le Roi; mais je ne vous ré-

Phillips voyoit souvent, autour des maisons du Pays, de petites figures Autres Idoles du de terre; & devant elles, du riz, du bled, de l'huile & d'autres présens qu'on Pays. leur avoit offerts. Quelquefois c'étoient des Chevres éventrées, & suspendues aux arbres. Les Négres ont tant de choses ausquelles ils donnent la qualité de Fetiches, qu'il ne put comprendre l'idée qu'ils attachent à ce nom. Sur la Côte d'or, lorsqu'il se fait quelque promesse solemnelle ou quelque serment, le Prêtre mêle des poudres de différentes couleurs, dont il jette cinq ou fix cueillerées sur un des principaux Fetiches. Ce mélange doit causer la mort à celui qui violeroit son serment. Les Négres en sont si persuadés, que plusieurs Ca- Respect des Népitaines ont pris le parti de faire jurer leurs Esclaves, par les Fetiches, qu'ils gres pour leurs ne se jetteroient pas dans la mer pour regagner le rivage, & leur ont fait ôter leurs chaînes après ce ferment. Cependant Phillips confeille aux marchands de se reposer moins là-dessus, que sur de bonnes chaînes de ter.

pond pas des des Fetiches.

Au Cap-Corse, il avoit vû les Fetiches employés solemnellement par les kanis. trois Facteurs de la Compagnie, Plact, Roman, & Melross, pour engager la foi du nouveau Roi de Futtu, du Roi de Sabo, & de Nimfa Général des Arkanis. Voici le détail qu'il fait de cet incident. Les Arkanis, qui sont de tous les

Cccini

PHILLIPS. 1694.

Hardiesse de traiter l'Idole.

Avis qu'il reçue

Guerre des Ar-

Caractere du Roi de Sabo.

Les Arkanis détrônent le Roi de Futtu,

Articles de paix jurés & signés au Cap-Corfe

Fetiches.

Marchands Négres ceux dont les Anglois aiment mieux le commerce, & dont l'or est le plus pur, habitent l'intérieur des terres; de sorte que pour se rendre aux Forts & aux Vaisseaux, ils ont quelques autres Pays à traverser. Sujet de la guer- Le Pays de Futtu en étoit un; & le Roi leur avoit accordé le passage assez long tems, sans leur causer aucun chagrin. Mais ses Sujets, à l'instigation des Hollandois de Mina, leur fermerent les chemins, & les voulurent forcer d'acheter d'eux à plus haut prix des marchandises de moindre valeur, qu'ils recevoient des Hollandois. Les Arkanis, ayant refusé de se soumettre à cette tyrannie, se virent exposés au pillage & à toutes sortes de mauvais traitemens, en traversant le Royaume de Futtu. Leur mécontentement produisit la guerre. Ils choisirent pour Général un de leurs principaux Négocians, nommé Nimfa, qui avoit toutes les qualités nécessaires à cet emploi. Les Anglois du Cap-Corse, à qui ils communiquerent leur dessein, s'engagerent à leur fournir des armes & des munitions. D'un autre côté les Arkanis eurent recours au Roi de Sabo, de qui ils louerent un corps de Troupes auxiliaires. Ce Prince avoit la figure la plus majestueuse & la plus guerriere, que Phillips air jamais vue parmi les Négres. Sa conduite & son courage répondoient merveilleusement à son air. Les Arkanis soutenus par un secours si puissant, & par quelques Négres du Cap-Corse, qui les joignirent sous la conduite des Capitaines Hansika & Amo, composerent une armée de vingt mille hommes, & marcherent contre le Roi de Futtu, qui n'avoit point attendu leur arrivée pour assembler aussi ses meilleures Troupes. Il y eur quelques legeres escarmouches entre les deux partis, car il n'arrive gueres aux Négres de décider leurs querelles par de véritables batailles. Le pillage, les embuscades, les surprises sont les principaux événemens de leurs guerres. La fortune se déclara si heureusement pour les Arkanis, qu'ils forcerent le Roi de Futtu de chercher un azile & de la protection au Château de Mina, Nimfa & le Roi même de Sabo profiterent de sa retraite pour s'approcher de sa Ville Capitale. Ils y entrerent sans résistance. Ils la pillerent, ils en brûlerent une partie; & pour assurer le fruit de la guerre, ils éleverent sur le trône le frere du Roi fugitif. Tous les Kabaschirs du Royaume de Futtu jurerent, par les Fetiches, d'être fidéles à leur nouveau Maître. Ensuite les Vainqueurs amenerent ce Monarque au Cap-Corse, pour lui faire jurer à son tour d'être constamment attaché aux Anglois, & de favoriser leurs inrérêts dans toutes sortes d'occasions; de porter une haine immortelle à son frere; d'entretenir une paix inviolable avec les Arkanis, & de leur accorder la liberté du passage dans son Pays, avec leur or & leurs autres marchandises, Ces articles furent écrits sur du Parchemin, au nom de la Compagnie Royale d'Angleterre, de Nimfa, & du Roi de Sabo. Le Roi de Futtu les signa, par une marque qui tint lieu de son nom. Schurley & Phillips, qui se trouvoient alors au Château du Cap-Corse, les Facteurs, & plusieurs Kabaschirs signerent serment par les aussi en qualité de témoins. Après quoi, le Roi de Futtu s'étant mis à genoux, jura solemnellement par les Feriches d'être fidéle à l'observation du Traité. On joignit au serment la cérémonie des poudres. Le Prêtre des Fetiches prit cinq ou six cueillerées d'eau, dans lesquelles il jetta plusieurs sortes de poudres, dont il connoissoir seul la composition. Après les avoir bien mêlées, il déclara au Roi de Futtu qu'à la moindre infraction des articles,

il tomberoit mort sur le champ comme un clou de porte. Ce Prince parut fort persuadé de la vérité de cette menace. Il avoit la physionomie basse & stupide. Un ver qu'il avoit au pied ne lui permettant pas de se soutenir sur ses jambes,

il étoit porté sur les épaules d'un Négre.

En arrivant au Cap-Corse, le Roi de Sabo & Nimfa furent salués de neuf coups de canon, par le Château & les Bâtimens qui étoient dans la rade. Ils y répondirent par une décharge de leur mousqueterie. Leur entrée se fit sous un dais, auquel on avoit suspendu plusieurs queues de cheval, & leurs gens ne cesserent point de tirer jusqu'à la porte du Château. Là, le Monarque Négre, & le Général des Arkanis mirent le sabre à la main; & trouvant les Facteurs Anglois, qui étoient venus au-devant d'eux, ils leur baiserent les mains avec de grands témoignages de joie. Les Anglois prirent les leurs, & les secouerent à la mode du Pays. Mais pour donner plus de force à leurs félicitations, ils firent porter hors des murs un tonneau d'eau-de-vie, qui sut enfoncé, & bû par toute l'armée à la santé de la Compagnie Royale d'An-

Le Roi de Sabo s'étoit fait accompagner de deux de ses femmes pendant toute la guerre. Elles l'avoient suivi au Château Anglois; & suivant l'usa- ressesséemmes ge du Pays, où l'on ne se fait pas honte d'être chargé de vermine, elles du Roi de Sapo. lui nettoyoient souvent la tête en public, & prenoient plaisir à manger ses

Phillips n'ayant rien épargné pour découvrir tout ce qui appartenoit aux Fetiches, a oute à son récit les circonstances suivantes. Les Négres ont de pe-Fetiches. tites pieces d'or, d'un travail fort recherché, qui représentent diverses figures, & qu'ils portent attachées à leur chevelure, au cou, au poignet, & à la cheville du pied. Ils donnent à ces figures le nom de Feriches. Ils ont des créatures particulieres, qui font l'objet de leur dévotion; & chaque Négre à la sienne, qu'il regarde comme sa divinité tutelaire, & qu'il appelle aussi son Feriche. Celle du Général Nimfa étoit la Vache. Les Facteurs en ayant fait tuer une pour traiter les Princes Négres avant leur départ, il fut impossible de lui en faire manger; & pour excuse, il confessa que cer animal étant son Fetiche, il n'avoit pû le voir égorger sans regret. D'autres ont pour Feriche, le Chien, le Mouton, le Léopard, & tout ce que leur imagination leur peint de plus puissant ou de plus respectable. Au Cap Mesurado, l'Auteur apprit d'un Négre de qualité, qui portoit autour du bras une aiguillette de peau de Léopard, que c'étoit le Fetiche dont la protection le garantissoit du tonnerre. D'autres portent une dent de Tigre, une corne de Bouc, enduite de pâte rouge, quelque os de Poisson, &c. & chacun attribue à son Feche des vertus particulieres contre les maux ou les dangers qu'il apprehende le plus. Cette superstition a beaucoup de rapport avec celle qui est en usage sur le Sénegal & la Gambra pour les grifgris.

Le Prêtre des Fetiches du Roi s'attribue une puissance & des lumieres extraordinaires. Dans la saison des pluyes, où la mer est fort agitée, elle le les Prêtres s'acdevint si excessivement, que pendant près de trois semaines, les Canots ne purent apporter de marchandises au rivage. Les Kabaschirs voyant les Anglois hors d'état de payer les Esclaves, & ne voulant pas les livrer à crédit, tenoient les Facteurs en suspens. Phillips en sit des plaintes au Roi, qui le

PHILLIPS. 1694.

Singulieres ca-

Recherches de

Puissance que

PHILLIPS.
1694.
Ils conjurent la

pria d'être tranquille, & de compter que par les mesures qu'il alloit prendre, la sureur des slots s'appaiseroit dès le jour suivant.

Pour exécuter cette étrange promesse, il envoya son Prêtre au rivage, avoir un bassin d'huile de palmier, un sac de riz & de bled, une bouteille de pitto, une bouteille d'eau-de-vie, une piece de toile peinte, & divers autres présens qu'il vouloit faire à la mer. Le Prêtre chargé de toutes ces richesses s'avança sur le bord de l'eau. Là, il sit un discours aux vents & aux slots, pour les assurer que son Roi, qui étoit leur ami, avoit beaucoup d'affection pour les Blancs, & s'interessoit au succès de leur cargaison; que les Blancs étoient de fort honnêtes gens, & se rendoient utiles au Pays en y apportant toutes sortes de commodités. Il pria la mer de ne pas se fâcher plus long-tems, & de ne pas s'opposer au débarquement des marchandises. Il lui dit que si elle avoit besoin d'huile de palmier, son Roi lui en offroit un bassin, Alors il jetta le bassin d'huile dans la mer; & répetant la même offre pour le riz, le bled, le pitto, l'eau-de-vie, le calico, &c. il les y jetta aussi successivement.

Le Roi s'en fait honneur, & les Anglois en profit tent.

Il arriva, le jour suivant que les slots étant devenus un peu plus tranquilles, on profita de ce changement pour apporter quelques marchandises au rivage. Le Roi ne manqua point d'en faire honneur à ses Fetiches, quoique la cause en sût tout-à-sait naturelle. On étoit au décours de la Lune. Les Voyageurs n'ignorent pas que dans les Régions méridionales le vent perd alors beaucoup de sa force, & que la mer est plus calme que dans les Lunes pleines ou nouvelles. Cependant Phillips, charmé de pouvoir recommencer son commerce, ne disputa point aux Fetiches la gloire qu'on leur attribuoir, Le Prêtre se vanta d'être assez puissant pour faire pleuvoir, quand il le voudroit, du bled & du sel. Les Anglois lui offrirent de grandes récompenses pour leur accorder une seule sois ce spectacle. Mais les instances & les offres ne leur firent rien obtenir.

Conjuration des Morts par un Prêtre Négre,

Pierson raconta l'histoire suivante à Phillips. Il avoit été envoyé à Juida pour servir de second Facteur au Comptoir, sous Smith, qui en étoit alors le Chef. Quelques jours après son arrivée, Smith fut dangereusement attaqué d'une fiévre maligne. Le Roi qui aimoit beaucoup cet Anglois lui envoya aussi-tot son Prêtre, pour chasser la mort par ses enchantemens & par l'invocation des Feriches. En approchant du malade, le Prêtre commença par lui expliquer sa commission. Ensuite s'étant rendu au cimetiere des Blancs, avec sa provision d'eau-de-vie, d'huile, de riz, &c. il s'écria d'une voix fort haute: O vous! Blancs morts, qui reposez ici, vous voulez avoir parmi vous le Facteur Smith. Mais il est aimé de notre Roi, il l'aime, & son intention n'est point encore de le quitter pour venir demeurer avec vous, S'étant approché de la sépulture du Capitaine Wyburn, fondateur du Comptoir, il lui dit du même ton: O vous, Capitaine de tous les Blancs qui reposent ici, la maladie de Smith est encore un de vos coups. Vous voudriez qu'il vînt bientôt yous tenir compagnie, parce que c'est un honnête homme. Mais notre Roi ne yeut pas qu'il le quitte encore, & yous ne l'aurez pas. Après cette harangue, il fit un trou sur la fosse, dans lequel il versa de l'eau-de-vie & de l'huile, en disant à Wyburn que s'il avoit besoin de ces présens, on les sui offroit volontiers; mais qu'il ne devoit pas s'attendre qu'on lui livrât le Facteur, & qu'il falloit

falloit renoncer à cette prétention. Il revint ensuite au Comptoir, où il eut. la hardiesse d'assurer Smith que sa maladie ne seroit pas mortelle. On fit d'abord peu d'attention à ses ridicules promesses. Cependant comme il commençoit à se rendre incommode, Pierson le força de se retirer; & deux jours

après, on perdit le pauvre Smith.

Le Roi de Juida étoit âgé d'environ soixante ans, autant du moins que Phillips fur capable d'en juger, car les Négres ne connoissent point leur âge, tere du Roi de & ne tiennent aucun compte de la mesure du tems. Ce Prince étoit d'une taille médiocre. Il avoit les cheveux gris, & la physionomie fort commune. L'Auteur ne lui trouva pas les sentimens plus relevés. Cependant il étoit d'un fort bon naturel, & d'une humeur assez douce, sur-tout lorsqu'il vouloit obtenir quelque présent. Pendant que le Vaisseau fut sur la Côte, il ne sortit point une seule sois de son Palais. Mais il se promenoit souvent dans les cours, pieds nuds au milieu de la boue, avec aussi peu d'attention pour sa personne que le plus pauvre de ses Sujets; quoiqu'on le prétende si puissant, que dans l'espace de vingt-quatre heures, il peut rassembler une armée de quarante mille hommes. Son Principal Kabaschir se nommoit Springgatha; vieillard cour. de quatre-vingt ans, consommé dans la Politique, qui gouvernoit absolument son Maître, & qui s'attendoit à monter sur le Trône après lui. Les Anglois trouverent plus d'obstacle de sa part à l'établissement de leur Commerce, que de celle du Roi & de tous les autres Kabaschirs. Le second Seigneur de la Cour se faisoit appeller Capitaine Charter; nom qu'il avoit pris d'un Anglois, au service duquel il avoit été dans sa jeunesse, & qu'il se faisoit honneur de porter par reconnoissance pour son ancien Maître. Son âge ne surpassoit pas trente ans. Il étoit d'une figure agréable & d'un fort bon naturel. Les Anglois se trouverent si bien de sa générosité & de sa douceur, qu'ils acheterent de lui plus d'Esclaves que de tous les autres Kabaschirs ensemble. Comme Springgatha étoit trop vieux pour faire esperer qu'il pût survivre au Roi, c'étoit à Charter que toute la Nation destinoit la Couronne. Les autres Seigneurs, c'est-àdire, ceux avec qui Phillips eut quelque rapport, se nommoient Capitaine Tom, Capitaine Bybi, Capitaine Aywa. Le Roi marquoit une considération particuliere pour un Prince étranger, frere du Roi d'Ardra, qui ayant été banni des Etats de son frere pour quelque entreprise séditiense, étoit venu chercher un azile à celle de Juida.

La mer est toujours si grosse au long de la Côte, que les Canots n'alloient Habileté des Ras jamais du bord Anglois au rivage, sans qu'il y en eût quelqu'un de renversé. Mais l'habileté des Rameurs Négres est surprenante. D'ailleurs ils nagent & plongent avec tant d'adresse, que leurs amis n'ont presque rien à risquer avec eux. Au contraire, ils laissent périr impitoyablement ceux qu'ils ont

quelque sujet de haïr.

Tous les Capitaines achetent leurs Canots sur la Côte d'or, & ne man-Tous les Capitaines achetent leurs Canots sur la Côte d'or, & ne man-quent point de les fortisser avec de bonnes planches, pour les rendre capables plois pour les de résister à la violence des flots. Ils sont composés d'un tronc de cotonier. Canots. Les plus grands n'ont pas plus de quatre pieds de largeur, mais ils en ont vingt-huit ou trente de longueur, & contiennent depuis deux jusqu'à douze Rameurs. Ceux qui conviennent le plus à la Côte de Juida sont à cinq ou six rames. Les Vaisseaux qui viennent pour le Commerce des Esclaves, se Tome III.

PHILLIPS. 1694.

Figure & carac-

Sa puissance.

Seigneurs de sa

Précautions des

l'un étant renversé par les vagues, il a besoin du secours de l'autre pour

sauver les Négres & les marchandises. Les Rameurs se prennent aussi à la Côte d'or, avec la précaution d'en choisir un qui ait assez d'expérience & d'habileté pour tenir lieu de Pilote; & l'on s'y trompe d'autant moins que les Négres de cette Côte sont les plus habiles Matelots de toute la Guinée. Ce Pilote commande les compagnons, & le fait obéir avec beaucoup d'autorité. Leurs appointemens sont reglés, & se payent la moitié en or au Cap-Corse,

& le reste en marchandises. Lorsqu'on est satisfait de leurs services, l'usage

est de leur faire présent d'un des deux Canots, pour retourner sur leur Côte. On met l'autre en pieces, pour en faire du bois à brûler; car il est rare qu'on trouve l'occasion de le vendre. Les Rameurs de Phillips lui perdirent six ou sept tonneaux de kowris, & plus de cent barres de fer; sans compter d'autres marchandises de moindre importance. Ce malheur arriva fort près du rivage, par une vague furieuse qui renversa le Canot. Il fut impossible aux Anglois d'obtenir la moindre satisfaction; & loin de maltraiter les Rameurs, ils prirent

PHILLIPS. 1694.

avec les Rameurs de la Cote d'or.

Embarras de Phillips pour la communication du rivage au

Vaiileau.

Phillips & Clay partent de Juida.

fa charge.

Ils se perdent de Tue.

Monstres marins.

Le 27 de Juillet, Phillips ayant embarqué sept cens Esclaves, entre lesquels il y avoit deux cens vingt femmes, prit congé du Roi de Juida, & mit à la voile avec Clay qui en avoit acheté six cens cinquante. Leur dessein étoit de relâcher à l'Isle de Saint Thomas pour y prendre des provisions. Le 2 d'Août ils passerent à la pointe Sud de l'Isle du Prince, qui leur parut fort haute & fort montagneuse, quatre-vingt-neuf lieues à l'Est de Juida. Le 4 ils se trouverent à la vûe de la terre, vers cinquante-sept minutes de latitude du Nord. Le Pays étoit bas & couvert d'arbres, avec une petite Isle vers le Sud. Pendant la nuit suivante, Phillips perdit la vue du Vaisseau de Clay, parce que celui-ci effrayé au spectacle de plusieurs Baleines, qu'il avoit prises pour des rocs, avoit amené ses voiles pour n'avancer que la sonde à la main. Cette mer est remplie de monstres; mais particuliérement de Baleines, qui prennent plaisir à suivre un Vaisseau, le prenant, comme le suppose l'Auteur, pour quelque animal gigantesque de leur élemeut. Les Anglois s'amuserent beaucoup à les voir combattre contre le Tresher ou le Batteur, car ces deux especes d'animaux ne se rencontrent jamais sans se quereller. Le Tresher leur parut long de douze ou quinze pieds, mais fort affilé. Dans l'engage-

le parri de les consoler par de belles paroles, dans la crainte de quelque accident plus volontaire. Phillips avoit constamment deux hommes au rivage, occupés à remplir tous les jours un baril d'eau, qu'il n'étoit pas aisé de transporter à bord. Ils le rouloient sur le sable pendant la nuit, pour arriver le matin au rivage, avant que le jour eut ramené les vents de mer, qui étoient toujours fort impérueux. Il n'y avoit pas d'autre ressource que celle des Radeaux pour le conduire ensuite jusqu'à la Barque longue, au risque d'êrre souvent repoussé contre les rocs, où il ne manquoit gueres de se briser. La joie étoit extrême à bord lorsqu'on y voyoit arriver heureusement ce secours. Phillips avoit une sorte de petit esquif qui lui servoit à transporter des porcs, de la volaille, des lettres, &c. mais dont il ne pouvoit tirer aucun service pour l'eau & les Esclaves. Il falloit deux hommes pour le conduire; & deux hommes faisoient toute ment, il s'éleve de la moitié du corps hors de l'eau, & tombe sur la Baleine

avec tant de violence, que le bruit se fait entendre jusqu'à bord.

Le 6, on passa la Ligne. Pendant que les Négres étoient à dîner sur le tillac, Le Tigre de Phille jeune Tigre, que Phillips portoit en Europe, trouva le moyen de sortir de lips s'échappe de sa cage, & saississant une femme à la jambe, lui emporta le mollet dans un instant. Un Matelot Anglois, qui accourut aussi-tôt, lui donna quelques petits coups qui le firent ramper comme un épagneul; & le prenant entre ses bras, il le porta sans résistance jusqu'à sa cage. On a déja fait remarquer que cet animal sembloit avoir pris les Négres en haine. Phillips ordonna que pendant leur dîner, on eût soin de couvrir la cage d'un voile; sans quoi le Tigre paroissoit dans une fureur continuelle.

Le 8, on découvrit le Cap Lopez. On se trouvoit alors vis-à-vis d'un grand banc de sable, qui sembloit border le rivage, & qu'on prit pour celui qui porte, dans la Carte Hollandoise, le nom de Grôte White Pleken, près de la Riviere de Gabon. Il en sort un autre banc, qui s'avance fort loin Pleken. dans la mer. A deux lieues de cet écueil, la sonde ne donna que dix brasses d'eau; mais il y a peu de danger, parce que la profondeur diminue sensiblement par dégrés. Le Cap de Lopez-Consalvo paroissoit éloigné de cinq lieues au Sud. Par les observations on trouva trente-cinq minutes de latitul Consalvo. de. Phillips panchoit beaucoup à relâcher au Cap, pour y faire sa provision d'eau & de bois. Mais l'incertitude des vents, & la force qu'il reconnut aux courans, joint à la mortalité qui commençoit à se répandre parmi ses Esclaves, le déterminerent à continuer sa navigation vers l'Isle St Thomas, dont il étoit encore éloigné de quarante lieues. Ainsi partant, le 9, du côté de cette Isle, il la découvrit le 11; & presqu'en même tems il apperçut les Latras, qui en sont à six lieues. En s'approchant, il eut soin de ne pas quitter la sonde, qui lui donna depuis quatorze jusqu'à sept brasses. Mais à peu de distance de la Ville, il fut étonné de se trouver tout d'un coup sur cinq brasses. Enfin se désiant de sa situation, il prit le parti de mouiller l'ancre sur quatre & demie. Cependant il reconnut ensuire qu'il n'y avoit aucun danger. Quoique dans ce lieu, la mer n'air pas plus de profondeur environ deux milles à la ronde, elle en a beaucoup davantage vers la Côte de l'Isse.

Le même jour, il descendit au rivage, pour visiter le Gouverneur de la Ville, qui avoit le commandement absolu depuis la mort du Général. Il en mas. fut reçut civilement. Après avoir satisfait à quelques questions, qu'on ne lui sit que pour la forme, il obtint la permission de prendre du bois, de l'eau, & d'acheter les provisions dont il avoit besoin. On l'avertit en mêmetems que la meilleure rade & la plus fréquentée étoit sous le Château. Phillips crut entendre qu'on le soupçonnoit de n'y avoir pas mouillé d'abord, pour ne pas se placer sous le canon du Gouverneur. Il se hâta d'y faire avancer son Vaisseau, avec ordre de saluer le Château de cinq coups. Mais en approchant si près de la terre, il n'oublia pas de faire mettre tous les Négres dans les chaînes, de peur qu'il ne leur prît envie de se sauver à la nage.

Le seul tems, ou du moins le seul commode pour se fournir d'eau dans l'Isle St Thomas, est celui de la nuit, parce que les femmes de la Ville trou-Barbade. blent la fontaine pendant le jour en y lavant leur linge. Phillips mit trois hom-

PHILLIPS. 1694.

Grote White

Cap de Lopeze

Phillips arrive

Il part pour 14

Dddij

Voyage.

courie.

Perres de Phillips dans fon

voyage.

Causes des maladies qui se mi-N.gres , & fes Matelots.

mes à terre pour ce travail. Il eut soin de faire garder ses Négres par des gens armés; précaution nécessaire au milieu des Portugais, qui sont, dit-il, les plus grands voieurs du monde, & qui n'auroient pas manqué de leur enlever ou quelques Négres ou leurs fers. Il voyoit mourir un si grand nombre d'Esclaves, qu'après avoir fini ses affaires à la hâte, il prit le parti de mettre à la voile pour la Barbade, sans attendre le Vaisseau de Clay, qui étoit arri-Longueur de ce vé deux jours après le sien. Il fait monter la longueur de ce voyage à treize cens cinquante-huit lieues, ou soixante-sept degrés cinquante-quatre minutes, qui réduites en milles d'Angleterre, en produisent quatre mille soixante quinze. Il observe en général que son passage sut sort heureux, & qu'il n'avança jamais plus de trois degrés au Sud de la Ligne; mais que plus il prit au Sud, plus il trouva les vents impétueux; & plus encore lorsqu'il porta vers l'Est. Il ajouta qu'il fut surpris aussi de les trouver si frais, en considérant les latitudes. Depuis le 20 d'Octobre, il fit toujours voile dans le treizième degré douze minutes du Nord, c'est-à-dire, dans la latitude accordée de la Barbade, jusqu'au quatre de Novembre qu'il découvrit cette Isle à la distance de sept lieues. Elle portoit, par rapport à lui, Nord Ouest quarte de Nord. Ses obsercalculs de l'Au- vations, qu'il croit fort exactes, lui firent trouver à ce point treize degrés douze minutes du Nord; de sorte que sans s'arrêter à l'opinion reçue, il donne hardiment pour latitude à l'Isle de la Barbade, treize degrès huit minutes; & pour distance méridienne de l'Isle Sr Thomas, soixante-huit degrès quaranteneuf minutes Ouest. Il conclut de-là qu'on s'est trompé lorsqu'on a prétendu que sa longitude n'est que soixante ou soixante-deux degrés Ouest du Cap Lopez; & l'on peut compter, dit-il, sur ses calculs, ausquels il a pris soin d'apporter une parfaite exactitude.

Il entra dans le Port de Bridgetown le 4 de Novembre, après avoir employé deux mois onze jours dans son passage. Les maladies avoient fait tant de ravage sur son bord, qu'il avoit perdu quatorze Matelots & trois cens Négres. Cette disgrace l'affligeoit sensiblement, quand il consideroit que la mort de chaque Esclave faisoit perdre dix livres sterling à la Compagnie, & dix livres dix schellings aux Capitaines du Vaisseau. Tel étoit le prix que les Agens de la Compagnie en devoient recevoir à la Barbade. Ainsi la perte totale montoit à fix mille cinq cens soixante livres sterling. Phillips ne livra vivans que trois cens soixante douze Esclaves, dont la vente rapporta, l'un portant l'autre, en-

viron dix-neuf livres sterling par tête.

La principale maladie qui avoit emporté tant de Blancs & de Négres, étoit un flux blanc (White flux), d'une violence si extraordinaire qu'il n'y rent panni les avoit point de remedes qui pussent l'arrêter. Ceux qui en étoient une fois saissi mouroient sans aucune ressource. Elle avoit commencé avant qu'on ent relâché dans l'îse de St Thomas; mais les progrés en avoient été terribles dans le reste du voyage. Pour les Blancs, outre les dangereuses qualités du climat, on n'en connoissoit pas d'autre cause que le sucre noir, sans aucune préparation, & le mauvais Rum, dont toutes les représentations du Capitaine ne les empêchoient pas d'user avec excès. Non seulement il employa plusieurs fois les châtimens pour arrêter cette licence; mais il faisoit jetter dans la mer tout le rum & le sucre qu'il pouvoit découvrir. Il chargea même de fer, Lord, son Trompette, qui étoit le plus livré à ce désordre, & qui ne se

teau à la main, dans un accès d'ivresse, pour tuer le Contre-maître dans son lit. Ce malheureux demeura, près de deux mois, enchaîné sur la poupe, sans autre dais que le ciel, c'est-à-dire, exposé à toutes les injures de l'air, & n'y fut pas attaqué de la moindre maladie; tandis que l'art du Chirurgien & les soins du Capitaine ne purent sauver un grand nombre d'honnêtes gens. A l'égard des Négres, ce fut la petite verole qui causa les plus grands ravages; & toute l'assistance qu'on put donner aux malades, se réduisit à ne les pas laisser manquer d'eau pour se désaltérer, ni d'huile de palmier pour en froter leurs playes. Ce qu'il y a de fort étrange, suivant l'Auteur, c'est que cette cruelle maladie, étant déchaînée parmi les Négres, n'attaqua qu'eux, & ne se communiqua point aux Blancs. Il se trouvoit néanmoins à bord plufieurs Matelots, & même quelques jeunes garçons, qui ne l'avoient jamais eue, & qui n'en étoient pas moins constamment au milieu des malades. Phillips ajoute que les symptômes de la petite vérole sont les mêmes parmi les Négres que dans tous les Pays de l'Europe. Elle commence par des doules Négres refleurs de tête & de dos, par des maux de cœur, des vomissemens, des fietre. vres, &c. Mais ceux que la petite vérole avoit épargnés ne résisterent point au flux; avec d'autant plus de chagrin pour le Capitaine, qu'il avoit à regretter les soins qu'on s'étoit donnés pour les fauver de la premiere de ces deux maladies. Quel embarras, dît-il, à leur fournir réguliérement leur coute à transse ornourriture, à tenir leurs logemens dans une propreté continuelle; & quelle ter les Négres. peine à supporter non-seulement la vûe de leur misere; mais encore leur puanteur, qui est bien plus révoltante que celle des Blancs! Le travail des mines, qu'on donne pour exemple de ce qu'il y a de plus dur au monde, n'est pas comparable à la fatigue de ceux qui se chargent de transporter des Esclaves. Il faut renoncer au repos, pour leur conserver la santé & la vie, & si la mortalité s'y met, il faut compter que le fruit du Voyage est absolument perdu, & qu'il ne reste que le cruel désespoir d'avoir souffert inutilement des peines incroyables.

Trois semaines avant l'arrivée de Phillips à la Barbade, on y avoit essuyé à la Barbade. un terrible ouragan, qui avoit jetté tous les Bâtimens de la rade au rivage, & qui en avoit fracassé huit ou neuf entre les rocs. Phillips vit encore une partie de leurs débris. Mais il admira la bizarrerie du sort dans ces surieuses tempêtes. Le Bristol, Vaisseau de guerre commandé par le Capitaine Gourney, avoit laissé couler ses cables au premier mouvement des flots, & s'étant mis heureusement au large, il étoit rentré dans le Port après l'orage, sans avoir rien souffert. Au contraire, le Capitaine Thomas Scherman, qui étoit parti pour l'Angleterre avant l'ouragan, avec le Colonel Rendal, dernier Gouverneur de l'Isle, fut si maltraité par des tourbillons d'une violence sans exemple, qu'ayant perdu ses mâts, il revint au Port dans le plus triste état où la fureur des vents & des flots puisse réduire un Vaisseau.

L'Isle de la Barbade, qui est, dit l'Auteur, un des plus agréables lieux du monde, & qui étoit alors habité par quantité d'honnêtes gens, se trouvoit infectée d'une peste violente, qui en avoit déja fait le tombeau d'un grand nombre d'Etrangers. Le Capitaine Scherman y avoit enterré six cens hommes

Peste qui infectoit cette Me.

Ddd iii

Méthode qui Lauva Phillips.

de son bord; non que son Equipage eut jamais été si nombreux; mais avant entrepris de réparer ses pertes, par de nouveaux Matelors qu'il engageoit sur les Vaisseaux Marchands, il n'avoit fait que les multiplier par dégrés. Phillips perdit dix-huit hommes. Comme il ne comptoit pas d'échapper à la maladie, il ne fit pas difficulté de visiter sans précaution ses gens & ses amis malades. C'est à cette liberté même qu'il attribue le bonheur qu'il eut de s'en garantir, L'habitude du mauvais air l'endurcit en quelque sorte contre l'infection; tandis qu'une infinité d'autres, que la crainte retenoit à la campagne, ne manquoient pas d'en être atteints dès la premiere fois que la nécessité de leurs assaires les rappelloit à la Ville. Pendant le sejour qu'il fit à la Barbade, il vit périr vingt Capitaines de Vaisseau, entre lesquels il regretta beaucoup Gourney & Bowls, qui commandoient tous deux chacun leur Vaisseau de Guerre. Le nombre des Matelots morts est incroyable.

Retour de l'Auceur en Europe.

L'Auteur embarqua sept cens barils de sucre, à neuf ou dix schellings le quintal, du coton à deux sous la livre, & du gingembre à huit schellings le quintal. Le 2 d'Avril, il se tint prêt à lever l'ancre, avec trente autres Bâtimens, dont sept étoient de vingt-huit pieces de canon sous l'escorte du Tigre, Vaisseau de Guerre, commandé par le Capitaine Scherman. Ils étoient convenus de se mettre en ligne de bâtaille s'ils rencontroient quelque ennemi. Le Chester, autre Vaisseau de Guerre arrivé depuis peu à Bridgetown, se détermina aussi à partir avec eux. Enfin, après avoir salué la Ville de toute leur artillerie, ils mirent à la voile pour l'Angleterre. Ce n'étoit pas le hazard qui avoit amené le Chester à la Barbade. Le Colonel Codrington, Gouverneur général des Isles Angloises sous le vent, ayant appris que les François avoient fait partir une Escadre de la Martinique, s'étoit cru obligé de fortifier le Convoi par ce secours.

Cependant ils n'eurent point l'occasion de s'en servir. Après une heureuse

navigation, ils arriverent le 22 de Mai à la vûe de Schilly, sans autre acci-

dent que la mort de Mad. North, belle fille du Colonel Russel, que Phil-

Mort de Mad. North.

Férocité du Tigre

de Phillips.

lips avoit reçue à bord pour le passage. Il y joint un nouvel exemple de la férocité de son Tigre, avec quelque soin qu'on crût l'avoir apprivoisé. Un jeune Anglois du Vaisseau qui étoit accoutumé à badiner avec cet animal, se blessa un jour la main, dans sa cage, contre la pointe d'un clou qui lui fit fortir quelques gouttes de sang. Le Tigre n'eut pas plutôt vû le sang, que toute sa férocité s'étant reveillée, il sauta sur la main & la déchira en un instant jusqu'au poignet. Le Chirurgien du Vaisseau en prit soin jusqu'au 24, qu'on entra dans le Port de Falmouth. Mais le mal n'ayant fait qu'augmenter par les premiers remedes, Phillips laissa le blessé dans cette Ville, en assez grand danger. A la sortie du Port, il fut exposé lui-même à périr, par la faute de son Contre-maitre, qui fit échouer le Vaisseau lorsqu'on s'y attendoit le moins. Cependant la marée l'ayant remis à flot, il passa, le 29 devant Plymouth, & le foir, il joignit la Flotte Angloise partie de Bissao, sous l'escorte du Capitaine Guy & du Capitaine Hughes, qui commandoient deux Vaisseaux de Guerre. S'étant avancés ensemble jusqu'à la pointe de Beachy, un vent Est Nord-Est, qui s'éleva tout d'un coup, leur fir craindre de se briser les uns contre les autres. Ils en furent quittes

Danger auquel Phillips eft expole à Beachy.

pour quesque désordre à la quille & au flanc même de plusieurs Vaisseaux, & pour la perte de trois Chaloupes qui furent submergées au milieu de la Flotte. Le Bâtiment de Phillips ne dut son salut qu'à sa force. Il étoit luimême dans un état assez triste. La fluxion qui lui avoit affoibli long-tems la vue avoit pris un autre cours. Elle lui causoit une surdité, qui le chagrinoit presqu'autant que la perte de ses yeux. Il étoit au lit, sans se désier de ce qui se passoit autour de lui; sorsque voyant entrer le Contre-maître dans sa chambre avec des marques extraordinaires de frayeur, il se leva brusquement pour se traîner sur le pont, où il vit avec étonnement le danger de sa situation. Sa seule ressource sut de faire les signaux ordinaires, pour appeller les autres à son secours. Le Capitaine Guy, qui avoit été autrefois Lieutenant de l'Annibal, fut le plus ardent à le secourir. Il l'aida, quoiqu'avec beaucoup de peine, à gagner Spithead. Le chagrin de ce dernier accident rendit la surdité de Phillips incurable. Il écrivit de Portsmouth aux à-sait sourd. Propriétaires du Vaisseau, pour les prier de lui envoyer un successeur, qui fe chargeat de le faire radouber; sans quoi l'on n'esperoit point qu'il pût aller jusqu'à Londres. On se hâta d'envoyer le Capitaine John Hereford, auquel il résigna le commandement, avec les deux caisses d'or qu'il apportoit poùr la Compagnie d'Afrique.

Il prit aussi-tôt le chemin de Londres, dans une extrême impatience d'esfayer des remedes pour le rétablissement de sa santé. On le mit entre les mains sait quitter les afde plusieurs Médecins renommés, qui le flatterent tous des plus belles espérances. Mais après l'avoir long-tems tourmenté par un grand nombre de potions, d'opérations Chirurgiques, ils reconnurent l'impuissance de l'art pour une guérison qui surpassoit les forces de la nature. Phillips dégoûté du monde, parce qu'il ne pouvoit plus s'y rendre utile, prit le parti de se retirer à Brek-

nock son Pays natal, pour y passer le reste de sa vie.

PHILLIPS. 1694.

#### CHAPITRE III.

Voyage de Loyer à Issini sur la Côte d'Or, avec la description du Pays & des Habitans.

CETTE Relation fut publiée (19) pour la premiere fois à Paris en 1714. L'Auteur étoit un Jacobin, qui s'est qualissé de Prefet Apostolique des Missions sur la Côte de Guinée, & de Religieux du Couvent de l'Annonciation à Rennes en Bretagne. Son Ouvrage est orné de plusieurs figures, & caractere de condivisé en articles; mais il est sans table & sans index. La Présace ne contient Ouvrage. que des protestations de fidelité, & des promesses qui paroissent assez bien remplies dans l'exécution. Nous n'avons pas de meilleure description de la Region d'Issini & de ses Habitans. Elle est d'ailleurs écrite avec cet air de simplicité & de bonne-foi, qui fait toujours présumer avantageusement du caractere d'un Auteur.

Le Lecteur, dit Loyer, sera surpris sans doute de trouver ici des Royau-

(19) Un Volume in-octavo, chez Seneuze,

INTRODUC-

INTRODUC-TION.

mes, dont les Monarques ne sont que des Paysans; des Villes, qui ne sont bâties que de roseaux; des Vaisseaux composés d'un tronc d'arbre, & surtout un Peuple qui vit sans soins, qui parle sans régle, qui fait des affaires sans le secours de l'Ecriture, & qui marche sans habit; un Peuple, dont une partie vit dans l'eau comme les poissons, un autre dans des trous comme les vers, aussi nud & presque aussi stupide que ces animaux. L'ouvrage qui reprépivision de l'ou- sente ces étranges objets est divisé sous les titres suivans. 1. Voyage Prélimivrage en articles, naire aux Isles de l'Amérique. 2. Départ de l'Auteur pour Issini. 3. Description de l'Isle de Gorée & de la Côte voisine. 4. Cap Bernard & Russico. 5. Royaume de Sestre. 6. Reception solemnelle qu'Abasini, Roi d'Issini, fit à M. Damon. 7. Le Roi d'Issini; son Palais; ses conversations avec ses Courtisans; ses richesses; sa puissance; succession au Trône. 8. Habitans; leur taille, leurs dispositions, leur génie, leur industrie, leur tempéramment, leurs habits. 9. Femmes; leurs inclinations, leurs mariages, leur maniere d'élever leurs enfans, leurs habits. 10. Veteres & Kompas. 11. Maisons, meubles, ustenciles, pains, koris, vin de palmier, huile. 12. Comment le Royaume d'Issini a changé de place. 13. Terroir & Riviere d'Issini; fruits & végéraux, air, climar, maladie. 14. Quadrupedes, Oiseaux, Poissons, Insectes. Marchands & Commerce. 16. Justice Civile & Criminelle. 17. Médecine & remedes; mort & funérailles. 18. Religion, Créance, Fetiches, Superstitions, Sermens; Grand-Prêtre nommé Osnon. 19. Guerres, armes, ins. trumens militaires; attaque des Hollandois en 1702. 20. Retour de l'Auteur en France.

Figures & leur Lujer.

Les Planches sont de la grandeur des pages, & fort mal gravées. Elles ne représentent rien d'ailleurs qui mérite beaucoup de curiosité. On voit au frontispice l'Audience du Roi Abasini. 1. Quelques Négres & quelques-unes de leurs maisons. 2. Une Cabane de Négre. 3. Un Négre vêtu & un Négre nud. 4. Un Négre monté sur un Chameau. 5 & 6. Différentes maisons des Négres, Un Négre qui grimpe sur un palmier.

### Ĭ.

# Causes du Voyage de l'Auteur & sa navigation jusqu'à Issini.

Mission du Pere Gonzalvez à Istini. Elle est abandonnée.

U mois d'Août 1587, le Pere Gonfalvez, Religieux de l'Ordre de Saint Dominique, natif du Puy en Velay, s'étoit embarqué au Port de la Rochelle avec quelques autres Religieux (20) du même ordre, pour aller prêcher l'Evangile en Guinée. Il étoit arrivé heureusement à Issini le 24 Décembre de la même année; & le Roi du Pays, qui se nommoit Zenan l'avoit (21) reçu avec beaucoup de bonté. Ce Prince avoit donné au Pere Gonfalvez deux jeunes Négres, dont on a cru que l'un étoit son fils, & qui parurent tous deux en France sous les noms d'Aniaba (22) & de Rianga. Ils

(20) Labat dit qu'ils étoient six, & qu'ils avoient été encouragés à cette entreprise par le voyage qu'il avoit fait lui-même à Issini, & par le bon accueil qu'il y avoit reçu. Voyez le Voyage de Des Marchais, Vol. II. p. 204.

(21) Ce Zenan étoit Roi des Négres d'Issini, par les raisons qu'on verra dans la suite.

(22) Labat dit qu'ils furent envoyés en France pour y recevoir une éducation convenable à leur naissance.

y furent envoyés au retour des Vaisseaux de la Compagnie. Mais le Pere Gonfalvez, laissant à Issini le Pere Henri Cerizier, en possession d'une maison & de quelques terres qui lui avoient été assignées par le Roi, avec six Esclaves au service de la Mission, étoit parti pour l'Inde, accompagné des autres Missionnaires, & n'y étoit arrivé que pour y mourir dans l'espace de quelques mois, lui & tous ses Compagnons. Le Pere Cerizier, qui étoit resté à Issini, y avoit eu le même sort. Ainsi la Mission de Guinée étant demeurée sans Ouvriers, fut abandonnée dans cet état jusqu'à la fin du même

LOYER. 1701.

En 1700, le Pere Loyer, après avoir passé quelques années aux Isles de Origine du Voyar l'Amérique, s'étant rendu à Rome pour le Jubilé, fut nommé par le Con-ge de Loyer, grégation de Propaganda fide, Préter Apostolique des Missions de la Côte de Guinée. Labat qui étoit du même Ordre & de la même communauté, rapporte que ce fut sur ses propres sollicitations que Loyer obtint ce titre, & qu'il reçut de la Cour Romaine une somme considérable pour l'exécution de ses projets. Il retourna en France avec ses pouvoirs, dans la vûe de s'y faire des Associés, & d'obtenir la permission de passer sur quelque Vaisseau de la Compagnie Françoise d'Afrique. Il trouva l'occasion favorable. Le Roi pensoit à renvoyer dans le Royaume d'Issini le Prince Louis Aniaba, qui il trouve le Prinavoit reçu en France une éducation fort noble, & qui avoit même servi ce Aniaba bien élevé en France. quelques années en qualité de Capitaine de Cavalerie. Zenan son pere, étant mort, on jugeoit à propos de le faire retourner dans sa Patrie. Le Roi lui sit donner un équipage convenable à son rang, & deux Vaisseaux de Guerre pour l'escorter, à la sollicitation sans doute de la Compagnie, qui comptoit sur la reconnoissance de ce Prince, & qui en esperoir beaucoup de faveurs pour le nouvel Etablissement qu'elle méditoit en Guinée. Le Marquis de Ferrol, Lieutenant Général des Isles Françoises, ayant présenté le Pere Loyer au Prince Aniaba, en lui communiquant le dessein de son voyage, il répondit qu'ayant été amené Payen, en France, par un Religieux de cet Ordre, c'étoit une vive satisfaction pour lui de retourner Chrétien, dans sa Patrie, avec un Religieux du même Ordre.

Loyer, après avoir eu quelques conferences avec le Chevalier Damou, Capitaine du Vaisseau de Guerre le Poly, que le Roi destinoit pour cette expédition, partit pour Orleans, d'où il se rendit par la Loire à Angers, & de-là par terre à Rennes. Il vouloit prendre congé de sa famille & des amis qu'il avoit dans cette Ville. Enfin s'étant rendu à la Rochelle, Port nommé pour l'embarquement, il y trouva le Pere Jacques Villard, Jacobin de la Province de Paris, qu'il avoit engagé, en passant par Lyon, à l'accompagner en Afrique. Le Chevalier Damou & le Prince Aniaba arriverent peu de jours après. On n'attendoit qu'eux. Ils s'embarquerent le 18 d'Avril 1701, Il part avec lui & le jour suivant, on sortit de la rade de Chedebois avec un vent favora- pour l'Afrique sous la conduite ble. Le 20 on passa devant le Fort de Belle-Isle. Le lendemain, on jetta du Chevalier Da: l'ancre sous l'Isle de Groas, à deux lieues du Port Louis, où l'on s'arrêta mou. julqu'au 27 pour prendre des rafraîchissemens, & pour attendre deux Vais-1eaux de la Compagnie de Saint Domingue, qui avoient ordre d'accompagner le Chevalier Damou jusqu'à la Côte d'Afrique. L'un qui se nommoit Impudent, étoit commandé par le sieur Basset; l'autre nommé la Hollande,

Tome III.

LOYER. 1701. Ils effuyent une de Finistere.

par le sieur Carle. Ils étoient tous deux de vingt pieces de canon, & de deux cens cinquante hommes.

Le 27 d'Avril on mit à la voile avec un fort bon vent : mais les deux jours tempête au Cap suivans il devint si variable & si impétueux, qu'on fut obligé d'amener toutes les voiles & de s'abandonner au cours des flots. Le 29 au foir, on arriva au Cap de Finistere. La mer continua d'y être si furieuse, qu'i deux heures du matin une partie de l'arriere fut emportée, & les senêtres de la chambre du Conseil brisées avec tant de violence, qu'il y entra assez d'eau pour mettre plusieurs personnes en danger. L'allarme fut générale. Loyer qui étoit alors à dormir dans le cabinet du Canonier, avec son Compagnon, fut éveillé par ce déluge, autant que par les cris des Matelots & par le bruit des Ouvriers. Ilsse crurent perdus; mais la bonne conduite des Officiers sit bientôt évanouir le péril.

Extrêmité où Vanieaux.

Les deux Vaisseaux de Saint Domingue furent moins heureux. L'Impudent elle récont deux après avoir perdu son grand mât, se vit forcé de jetter dans les slots une partie de sa cargaison, qui consistoit en marchandises, en farine & en planches, destinées pour l'établissement d'Issini. Cette perte se fit sentir vivement dans la suite. On jetta jusqu'au four & aux ustenciles de cuisine. Tout l'Equipage étoit réduit au délespoir, lorsque l'Enseigne du Vaisseau, nommé Gazan, fit vœu au nom du Public, d'aller à pied nud, en chemise, & la corde au cou, du premier Port où l'on aborderoit, à l'Eglise la plus voisine, pour rendre graces à Dieu de ses bienfaits. Ce vœu fut accompli, avec beaucoup de pieté, à Santa-Cruz dans l'Isse de Tenerife.

Rencontre d'un

A peine étoit-on délivré de ce danger qu'on retomba dans un autre-Cortaire de Salé. Le 1 de Mai, vers une heure du matin, le Poly apperçut fort près de lui un Bâtiment qu'il prit d'abord à ses seux, pour la Hollande, Vaisseau du Convoi, mais qu'il reconnut bientôt à ses voiles pour un Corsaire de Salé-Ces Brigands croisent ordinairement à cette Latitude. Le soupçon fut confirmé par le silence auquel ils s'obstinerent, malgré tous les signaux. On se hâta de courir aux armes; mais elles avoient été si mouillées dans la derniere tempête, qu'elles étoient hors d'état de servir. Les Corsaires aborderent en même tems le Poly; & l'action seroit devenue sérieuse, si les vagues, qui étoient encore fort grosses, ne leur eussent fait manquer leur but. Ils briserent leur beaupré contre celui du Poly, & lui causerent aussi quelque dommage. Pendant ce tems - là, les François s'efforçoient inutilement de tirer, & ne cessoient pas de demander à l'ennemi qui il étoit. On leur répondoit, tantôt Hambourg, tantôt Hollande, Angleterre & France. Heureusement que le Corsaire se trouvoit dans un tel désordre qu'il ne put se mettre en état de revenir à l'abordage; sans quoi le Poly étoit perdu, ou n'auroit fait du moins qu'une foible défense. On proposa d'attendre le jour, & d'attaquer les Brigands. Mais le Chevalier n'ayant rien à se promettre de la victoire, jugea qu'il y avoit plus de prudence à continuer sa course. Le 7 de Mai, on passa à la vûe de Fuerte-Ventura & de Lancerota, deux des Isles Canaries. Au Nord-Ouest de Fuerte-Ventura, on découvre une pointe, composée de quatre petits monts, dont le dernier forme l'extrêmité de la Autre rencontre, pointe, & paroît séparé du reste de l'Isle. Le même jour, à neuf heures du matin, on apperçut un vaisseau qui s'avançoit à toutes voiles, & qu'on prix

encore pour un Corsaire de Salé. On se préparoit à le recevoir, & l'on arbora le Pavillon d'Angleterre. Mais à la distance d'une lieue, il reprit le large &

disparut bientôt.

À six heures du soir, on découvrit l'Isle de Tenerise. Le lendemain, on jetta l'ancre à Santa-Cruz, où l'on trouva un Vaisseau Marchand de Saint rivent dans l'Ille Malo. Il y avoit dans la même rade plusieurs autres Bâtimens, Espagnols & Anglois, entre lesquels étoit un riche Vaisseau des Indes Orientales, chargé de piastres pour la Compagnie d'Angleterre. A la vûe des François, il se disposoit à mettre promptement à la voile. Mais le Gouverneur de l'Isse sit tirer un coup de canon à balle, pour lui défendre de sortir de la rade, & déclarer qu'il le prenoit sous sa protection. Il demeura dans cette confiance, & les Francois le laisserent tranquille. Ils mouillerent sur quarante-cinq brasses, à une portée de canon de la Ville. Le Chevalier Damou envoya son Enseigne au Gouverneur pour lui faire un compliment, & lui demander s'il étoit disposé à rendre coup pour coup, en cas que les François saluassent le Fort. Il répondit qu'ils étoient les maîtres de commencer, & qu'il ne manqueroit à rien pour convaincre le Commandant François de son estime. Le Poly tira onze coups, verneur. qui lui furent rendus dans le même nombre.

Loyer descendit au rivage pour rendre ses devoirs au Viceroi de l'Isle, qui étoit alors le Comte de Palmas, & qui faisoit sa résidence à Laguna. Ce Seigneur reçut fort civilement les Missionnaires, & témoigna une joie extrême de l'accession du Duc d'Anjou au Trône d'Espagne. Le sieur Mustelier, Consul François, traita magnifiquement ses Compatriotes. Il étoit de Boulo- traités arl sieur gne en Picardie. Il s'étoit marié dans l'Isle avec une Dame Espagnole, dont il de leur Nation. avoit plusieurs enfans. Malgré l'usage du Pays, il sit voir au Chevalier Damou & à ses Officiers l'aînée de ses filles, vêtue fort richement; mais plus charmante, suivant l'Auteur, par sa bonne grace & sa modestie que par sa parure. Le 10 de Mai, après avoir renouvellé les provisions, on leva l'ancre à l'entrée de la nuit. Le 18, on eut la vûe de l'embouchure du Sénegal, & l'on s'approcha de la Côte, dans la crainte de manquer le Cap-Verd. Le lendemain à

midi, on mouilla dans la rade de Gorée sur treize brasses.

Depuis la Riviere du Sénegal jusqu'à sept ou huit lieues au Sud du Cap- Ils arrivent à la Verd, la Côte appartient au Royaume de Kayor, qui est habité par les Ja-Roi & Peuples lofs (23), Nation gouvernée par un Prince fort absolu. Il se nommoit Damel du Pays. Tal Biram; mais Damel est un titre de dignité. Ce Monarque se fait nommer Roi de Kayor, & de Baol ou de Jain. Le dernier de ces deux Pays est habité par les Sereres, Nation voisine des Jalofs, avec lesquels elle est sans cesse en guerre. Avant que les Européens eussent des Forts sur cette Côte, la résidence ordinaire du Roi étoit à quinze lieues dans les terres. Mais le commerce qu'il entretient avec les Blancs l'a porté à s'approcher de la mer. Il fait aujourd'hui sa demeure ordinaire à Russico, dans une maison assez propre, ornée de belles nattes de différentes couleurs & fort bien nuancées, qui se font en perfection dans le Pays. Ce Prince sur les moindres prétextes, vend ses Sujets aux Blancs, pour des marchandises de l'Europe, & sur-tout pour de l'eau-de-vie. Il a tant de passion, pour cette liqueur, que dans un seul jour on prétend qu'il en boit jusqu'à six quartes. Mais l'Auteur trouva ce

LOYER. 1701.

Les François arde Tenerife.

Civilité du Goute

Ils font bien

(23) L'Auteur met par-tout les Geloffes, comme d'autres mettent Ghialofs.

404

LOYER. 1701.

l'esclavage.

recit sans vraisemblance. Il ajoute, comme d'autres Voyageurs, que la rigueur, ou plutôt la tyrannie du Damel, va jusqu'à rendre un Village entier responsable des fautes d'un Habitant, & qu'à la moindre offense il les vend tous pour

Comptoir François du Cap Bermard.

Les François descendirent aussi au Cap-Bernard, à deux lieues de Gorée, pour visiter le Comptoir, ou le Magasin, qu'ils y ont dans un Village Négre. Le Chef, ou le Facteur, leur fit le meilleur accueil qu'il lui fut possible, dans un logement qui n'étoit pas fort commode. Ils se disposerent ensuite à payer les droits à l'Alkaide, c'est-à-dire, une bouteille d'eau-de-vie pour chaque Barque d'eau & de bois; mais cet Officier Négre étoit parti pour suivre le

Damel à la guerre.

Le 2 de Mai, ils leverent l'ancre pour l'aller jetter à Rufisco, Ville plus grande que celle du Cap-Bernard. Ils s'y arrêterent jusqu'au 25 au soir. Ayant remis à la voile, ils découvrirent le 11 de Juin la montagne de Sestre, qui se présente comme une petite Isle; & le soir ils mouillerent sur onze brasses, une lieue à l'Ouest du Grand Sestre, nommé autrement le petit Paris. Le 12 de Juin, trois Négres, qui se présenterent dans un Canot avec trois Ananas, demanderent d'où étoit le Vaisseau, ou plutôt solliciterent quelques présens qu'ils nomment daschis, & dont ils paroissent fort avides. Un d'entr'eux, voyant le Prince Aniaba boire du thé, demanda qu'on lui en fît boire aussi. On lui répondit que cette liqueur n'étoit que pour les Blancs. Il répliqua que puisqu'un Négre en bûvoit, on pouvoit bien lui accorder la même grace. Aniaba parut fort choqué d'un discours si libre. Mais il n'en descendit pas moins au rivage; & pendant huit jours qu'il y demeura, il vêcut avec les Négresses d'une maniere qui n'édifia personne. On trouva dans cette rade deux Bâtimens Anglois, l'un à l'ancre, l'autre qui mettoit à la voile. Ils saluerent les François de trois coups.

Aniaba offensé des libertés que les Négres prennent avec lui.

Vaisseau Portugais que les François fecourent.

Le 25 au matin, on découvrit deux Vaisseaux qui s'avançoient à pleines voiles & qui vinrent mouiller fort près du Poly. L'un étoit Anglois & l'autre Portugais. La Chaloupe du Poly revenant alors du rivage avec la provision d'eau, le Capitaine Portugais, qui étoit un Négre libre, y entra pour se rendre sur le bord du Chevalier Damou, avec un Interpréte que tout l'Equipage Francois prit pour un Provençal, quoiqu'il le niât constamment. On apprit d'eux qu'ils étoient partis de la Baye de tous les Saints, au Bresil, pour la traite des Négres, mais qu'à leur retour ils avoient essuyé des vents si impétueux, qu'après avoir perdu leur mât ils s'étoient vûs forcés de retourner vers la Côte. Ils ajouterent que leur Bâriment s'étoit trouvé si rempli d'eau, que sans l'assistance du Vaisseau Anglois ils n'aurcient pû éviter de couler à fond, & que dans le triste état où il étoit encore, ils étoient résolus de l'abandonner, si le Chevalier Damou vouloit leur accorder le passage, avec un certificat de la situation où il les trouvoit.

Le Chevalier envoya aussi-tot ses Charpentiers à bord du Portugais. Ils n'y trouverent ni marteau ni cloux pour bouchet les voies d'eau. Tous les agrets étoient brisés ou pourris. Il fallut deux jours de travail pour les réparations les plus pressantes; après quoi le Chevalier conseilla au Capitaine de se rendre à Saint Thomas, Isle Portugaise sous la Ligne, où il pourroit achever de se radouber, & disposer de quatre-vingt Esclaves qu'il avoit à

bord. Il lui sit présent d'un quintal de biscuit & de cinquante livres de chair salée, en lui prometrant des secours plus considérables s'il vouloit l'accompa-

connus sous le nom de Quaquas, & l'ont tiré de l'habitude qu'ils ont de répeter continuellement ce mot, qui signifie dans leur langue, votre serviteur. Cet air de compliment n'empêche pas qu'ils ne soient fort sauvages, & qu'étant même anthropophages, (\*) ils ne dévorent tous les Blancs dont il peuvent se saisir. Leur Côte est fort dangereuse, par la quantité de rocs dont elle est bordée. Ils apporterent à vendre, dans leurs Canots, du poivre, du

gner jusqu'à Issini. Le Portugais s'y engagea; mais il manqua de parole.

LOYER. 1701.

On remit à la voile le 18; & le 21 on doubla le Cap de Palmas, où l'on Quaquas, habijetta l'ancre. Les Habitans de ce Pays, qu'on nomme la Côte d'Ivoire, sont tans de la Côte

millet, du riz, de la volaille, des perroquets, des singes, & beaucoup d'ivoire, qu'ils proposerent d'échanger pour des couteaux, de l'eau-de-vie, des haches, des ustenciles de fer, des étoffes de coton & des pagnes. Mais on remit à la voile le 22 de grand matin, & l'on mouilla le lendemain après midi, à la vûe de la Côte. Le Chevalier Damou appercevant un petit Vais-Vaisseau Anseau Anglois, qui s'éloignoit à force de voiles, lui envoya sa Chaloupe, glois qui prend que les Anglois reçurent les armes à la main, parce qu'ils avoient pris le des Pyrates. Poly pour un Pyrate. Mais reconnoissant leur erreur ils traiterent fort civilement les François, & leur dirent qu'ils étoient près d'Issini. Cependant le Chevalier ne prit point assez de consiance à leur témoignage pour ne pas se procurer d'autres informations. A la vûe de plusieurs Négres qui se présenterent sur le rivage, il y envoya sa Chaloupe; & le second Charpentier du Vaisseau, qui étoit un Négre libre, risqua de se jetter à la nage, pour épargner de plus grands risques aux François de la Chaloupe. Il revint avec beaucoup de peine, mais avec l'heureuse nouvelle que cette Côte étoit celle du Royaume d'Abassam, à dix lieues de Taqueschua, où commence le Royaume d'Issini. Le 25 queschua. Quoique la mer sût fort grosse, il vint à bord un Canot, qui recon-ni.

Ils atrivent à on leva l'ancre au matin; & vers midi, on mouilla tranquillement près de Ta- Taqueschua au Royaume d'Issi-

çois, ils ne purent moderer leurs transports de joie. Amonin, qui les com- Joiedes Négras.

jours dans le voyage. Le vingt-six se passa tout entier à recevoir & à traiter les Négres, qui ne firent qu'aller & venir continuellement. Il en demeura neuf ou dix à bord; & pendant toute la nuit ils firent à tout l'Equipage la cérémonie de l'Aquio mingo. C'est une maniere de se serrer les mains, en faisant craquer les doigts, & réperant ces deux mors, qui signifient; serviteur, mon ami. Le jour suivant, Damou & le Prince Aniaba descendirent au rivage, avec quelques Soldars. Le 28 Akasini, Roi du Pays, vint d'Assoko, sa Capitale, escorté de recevoir le Cheses principaux Officiers & d'un grand nombre d'Esclaves. Il reçut le Com- valier Damou,

nut le Chevalier Damou pour l'avoir vû plusieurs fois sur cette Côte. Mais lorsque les Négres eurent appris qu'il venoit former un établissement Fran-

mandoit, fit trois fois le tour du Vaisseau avec son Canot; & sautant hardiment sur le tillac, il se mit à chanter & à danser de joie. Le Chevalier, pour plaire à la Nation, salua le Village de trois coups. Amonin & ses Compagnons furent extrêmement caresses à bord; & retournant au rivage, ils y porterent la nouvelle de l'arrivée des François. On avoit employé deux mois & quelques

(\*) Erreur démentie par cent autres Relations.

Eee iij

406

LOYER, 1701.

mandant François avec les plus grandes marques de tendresse & d'estime. Il le remercia particuliérement des bontés du Roi de France pour Aniaba. Enfin, il accorda aux François la liberté de bâtir un Fort, dans la partie de ses Etats qui conviendroit le mieux à leurs projets de commerce,

II.

Erection d'un Fort. Audiences du Roi. Le Fort est attaqué par les Hollandois. Ingratitude d'Aniaba. Son origine.

E Chevalier Damou passa les deux jours suivans à se concilier l'affection des Seigneurs Négres par ses caresses & ses présens. Toutes les mesures étant prises pour l'Etablissement, il retourna le 1 de Juillet sur son Vaisseau, fort satisfait de ces heureux préliminaires. Le matin du jour suivant, il leva l'ancre pour l'aller jetter trois lieues plus bas, au-dessous de l'embouchure de la Riviere, vis à-vis une étroite peninsule qui a deux lieues de longueur, & quatre-vingt ou cent pas de large entre la Riviere & la mer. C'étoit le lieu fent pour bâtir désigné pour bâtir un Fort. Le 3 & le 4, la mer sut si grosse que le débarquement parut impossible. Cette violente agitation des flots est commune sur la Côte aux mois de Juin, de Juillet & d'Août, & rend l'approche de la terre fort dangereuse. Le 5, la mer étant devenue plus calme, Gabarel, Lieutenant du Vaisseau, fut envoyé à terre pour choisir un terrain propre à la construction du Fort.

Lieu que les François choisifun Fort.

L'Auteur est en Lieutenant du Vaitleau.

Loyer & Villard l'accompagnerent. En arrivant à la Barre ils furent forcés danger de périr, d'entrer dans un Canot des Négres, parce que le passage étoit impossible à la Chaloupe. Mais à peine eurent-ils touché aux grandes vagues, que le Canot sit Kikribu, terme dont les Négres se servent pour exprimer le renversement d'un Canot, & les plongea tous dans l'eau. Heureusement, ils n'avoient pas à nager bien loin, & les Négres se hâterent d'ailleurs de les secourir. Ils ne perdirent personne; mais leurs habits furent mouillés ou perdus; & ne trouvant aucun abri sur le rivage ils y demeurerent tout le jour, exposés à la chaleur du Soleil. Cependant le Capitaine Yamoké, frere du Roi, Aniaba & d'autres Négres vinrent les voir dans cette situation, & leur offrirent une retraire dans la Ville d'Assoko. Gabarel, qui avoit ordre de ne pass'écarter, se vit dans la nécessité de passer la nuit au même lieu, & d'essuyer jusqu'au jour une pluie si violente, que deux François qui avoient résidé dans le Pays pendant plusieurs années, ne se souvenoient pas d'en avoir vû d'aussi forte depuis six ans. Pour comble de disgrace, ils n'avoient rien à manger, quoiqu'ils fussent affamés. Il étoit fort tard avant que du Mesnil de Champigny, désigné Gouverneur du nouvel Etablissement, fut revenu d'Assoko, avec quelques pieces de biscuit qui leur furent d'un grand secours. Cet Officier ne survêcut que trois semaines à cette avanture.

Ponation que le Roi & la Nation font d'un terrain, aux François.

Le lendemain, Yamoké frère du Roi & son successeur, Aniaba, & le Capitaine Emon, suivis d'un grand nombre de Négres qui portoient des parasols de diverses couleurs, leur apporterent le soulagement dont ils n'avoient plus besoin : c'est-à-dire de quoi les mettre à couvert ; mais ils venoient sans provisions de bouche. Ils leur demanderent même une partie de leur eau-de-vie, que Gabarel leur fit donner, pour gagner leur affection.

Lorsqu'ils eurent passé quelque tems à boire, Yamoké assembla les François, qui évoient à terre au nombre de douze ou quinze. Il fit couper une branche d'arbre, & la mit entre les mains du Capitaine Emon. Celui-ci la planta dans la terre, devant toute l'assemblée. Ensuite l'ayant fait toucher aux François, il leur déclara au nom du Roi Akasıni & de toute sa Nation, qu'il livroit ce terrain aux François, pour y bâtir un Fort, ou pour en faire tout autre usage qu'ils jugeroient à propos. Il prit toute l'assemblée à témoin de cette donation; formalité qui rend parmi eux un acte autentique, & qui supplée au défaut de l'écriture, dont ils n'ont pas l'usage. Les François les remercierent de cette généreuse marque d'amitié, & leur en demanderent la continuation.

LOYER.

1701.

Le 6 de Juiller, Damou descendit à terre avec plusieurs de ses Officiers. Il fit apporter des tentes & d'autres commodités. Le Capitaine Emon, qui se trouva sur le rivage pour le recevoir, sit élever aussi tôt par ses Esclaves une salle de roseaux, couverte de seuilles de palmier, sous laquelle les François se retirerent jusqu'à ce que leurs tentes fussent dressées. En même-tems, le Roi faifant assembler ses Kabaschirs, que Loyer appelle Capacheres, se préparoit à donner une audience solemnelle aux François. Elle fut donnée le 9, avec les formalités suivantes.

Le Roi Akasini députa le Capitaine Emon au Chevalier Damou & à tous les II est invité à aurois qu'il avoir sous ses ordres pour les inviter à se rendre dans la Ville l'Audience de François qu'il avoit sous ses ordres, pour les inviter à se rendre dans la Ville Roi, d'Assoko. Cette Capitale du Royaume d'Issini est située dans une Isse du même nom, formée par la Riviere d'Issini, deux lieues au-dessus de la peninsule où les François étoient campés. C'est la résidence ordinaire du Roi & de ses principaux Kabaschirs. Damoù & ses gens furent conduits dans un grand Canot, au son des trompettes & des tambours. En arrivant à la Ville, ils se virent environnés d'une foule de Négres, que la curiosité avoit rassemblés. On les conduisst à la maison du Capitaine Yamoké, pour s'y reposer, en attendant que le Roi fût prêt à les recevoir. Enfin le Chevalier fut averti de se mettre en marche.

On l'introduis

Il traversa trois cours entre une double haye de Soldats Négres, armés de sabres & de mousquets. Etant arrivé à l'appartement du Roi, il trouva ce Prin- au Palais. ce assis sur une espece de trône. Il s'approcha de lui avec une profonde révérence, & lui présenta le Pere Loyer & les Officiers François, au nombre de dix ou douze. Le Roi su l'honneur au Commandant & au Missionnaire de leur faire présenter des sièges. Les autres se placerent comme ils en trouverent l'occasion. On fat assis l'espace d'une heure sans prononcer un seul mot. Mais les l'audience. trompettes, les tambours & d'autres instrumens de musique faisoient un bruit qui n'auroit pas permis de s'entendre. Tous les Kabaschirs sétoient rangés en ordre, sur la terre, ou sur de perits sièges d'un demi pied de hauteur. Le Capitaine Yamoké étoit assis au coin du tiône, à la droite du Roi. Aniaba étoit à la gauche, sur un siège un peu plus bas. Le Capitaine Emon étoit assis près des François, vis-à vis du Roi.

Description de

La salle de l'audience avoit l'apparence d'une grange. Elle étoit bâtie de roseaux & couverte de feuilles de palmier. Sa hauteur étoit de quatorze ou quinze pieds, sa longueur de vingt, sa largeur de quinze. Elle n'avoir ni ornemens, ni meubles, ni plancher. Le fond étoit de sable. Pour trône, le

Trône & posture

LOYER.

Roi n'avoit qu'un chalit, qu'il avoit acheté des Anglois pour cet usage; soutenu sur quatre pilliers, peints en couleur d'ébene. Ce chalit étoit placé au fond de la salle, sur des planches informes, & couvert de trois ou quatre peaux de Tigres. Le Roi étoit assis au milieu, les pieds pendans vers la terre, une pipe à la bouche, d'une brasse de long, & sumant sans cesse. Cette posture est la plus noble parmi les Négres. Il étoit nud, à l'exception du milieu du corps, qui étoit couvert d'un pagne de coton à rayes rouges & bleues. Il avoit sur la tête un chapeau bordé d'argent, avec un plumet à la Françoile. Sa barbe grife étoit tressée en vingt petites boucles, mêlées de soixante morceaux d'Aygris, qui est une des plus précieuses pierres du Pays, quoiqu'elle n'air ni lustre ni beauté, & qu'elle vaille à peine notre rassade delverre. Mais ces Peuples en font tant de cas, qu'ils donnent le même poids d'or en échange. Suivant ce calcul la barbe du Roi valoit plus de mille écus. Des deux côtés de ce Prince, sur le même trône, mais un peu plus en arrière, étoient assisses deux de ses femmes, chacune portant sur l'épaule un grand sabre à poignée d'or, d'où pendoit la figure d'un crane de Mouton en or, de grandeur naturelle, ou plus grande même que la nature. Sur le fourreau étoit une grande écaille du même métal, bordée d'une centaine de dents de Tigre. Les deux femmes avoient de grands colliers & de grands bracelets d'or, & sur le fein des plaques du même métal, attachées avec des chaînes d'or. Leurs cheveux étoient entrelassés de quantité de brins d'or. Mais elles étoient nues comme tous les autres, à la réserve des pagnes qui leur couvroient le milieu du corps. Derriere elle, il y avoit six autres semmes, parées aussi de manilles & de bracelets d'or, mais moins richement que les deux premieres. Chacune étoit chargée de quelque chose à l'usage du Roi. L'une avoit soin de sa pipe, l'autre de sa bouteille d'eau-de-vie, &c. Au pied du trône, des deux côtés, étoient deux hommes armés de sabres, & richement ornés de plaques & de colliers d'or, chacun portant à la main un zagaye garnie du même métal.

Femmes qui afflient au rône.

Prix de la barbe

du Roi.

Discours du Roi.

Aussi-tôt que le Roi eut sumé sa pipe, il sit cesser la musique, qui avoit continué jusqu'alors sans interruption. Il donna ordre à l'Interpréte, nommé Benga, de demander aux François ce qui les amenoit dans ses Etats, & ce qu'ils souhaitoient de lui. Ils répondirent par le même Interpréte que ce qui les amenoit de leurs Vaisseaux à sa Cour, étoit le desir de rendre à sa Majesté des témoignages de leur respect; mais que l'envie de répandre leur Religion & d'établir un bon commerce avec ses Sujets, étoit le motif qui les avoit amenés de France; & qu'ils esperoient que Sa Majesté seconderoit les intentions du Roi leur Maître, dont Aniaba & l'Interpréte pouvoient lui rendre témoignage.

Le Roi d'Issini exprima vivement combien il étoit sensible aux bontés du Roi de France pour sa personne & pour ses Sujets. On employa prés de trois quarts d'heure à ces complimens mutuels, sans qu'il adressât un seul mot à ses Kabaschirs, qui paroissoient fort attentiss à ce qui se passoit autour d'eux. Ensin, il quitta brusquement son trône, tandis que tous les autres demeurerent dans les mêmes places, à l'exception du Capitaine Yamoké son frere, du Capitaine Emon, & de deux ou trois autres de ses principaux Officiers qui le suivirent. Peu après, il sit appeller le Chevalier Damou & le Pere Loyer;

81

& s'adressant au premier, il le pria de se reconcilier avec Aniaba, qui lui avoit donné quelque sujet de plainte par sa conduite. Damou y consenut volontiers. On se serra les mains, & l'audience sut ainsi terminée. Les François furent reconduits à la maison du Capitaine Yamoké, qui leur présenta du poisson fort bien préparé à l'huile de palmier, de la chair de Sanglier & de la volaille. Le reste du jour & toute la nuit se passerent à voir danser les

LOYER. 1701.

Le 10 de Juillet à onze heures du matin, Damou obtint une seconde au- seconde audiendience du Roi, dans l'assemblée de ses Kabaschirs. Le Monarque s'étant levé ce. tout d'un coup, comme il avoit fait la premiere fois, laissa ses femmes & l'assemblée dans la salle de l'audience, pour faire passer avec lui dans une petire cour les François & quelques-uns de ses Grands. Là, il s'assir sous un cocctier, & fit asseoir ceux qui l'avoient suivi. Ensuite il demanda familiérement à Damou quel service il pouvoit lui rendre pour la construction de son Fort. Damou le pria de donner des ordres pour faire couper de grosses solives, & pour la construcles faire porter au rivage par les Esclaves des Kabaschirs. Il y consentit, à con-tion du Fort. dition que les François leur fissent à chacun quelque petit présent. Ses ordres furent exécutés avec tant de diligence, que deux jours après on vit arriver deux ou trois barques chargées de grandes palissades, de quinze ou seize pieds de long. Le 14, les François commencerent à bâtir leur Fort. Une des courtines sut tracée dès le même jour, pour être slanquée de deux bastions, qui devoient être montés de huir pieces de grosse artillerie & de quelques pe-

Akasini, Roi d'Issini, étoit alors âgé de plus de soixante-dix ans. Il étoit kasini Roi d'Abien fait, d'une figure majestueuse, & homme de génie. Mais quoique ni. riche, avec peu d'enfans, il étoir avare. Yamoké son frere étoit destiné à lui succéder; & suivant les apparences, le Capitaine Emon, fils d'Yamoké, souhaitoit la mort de son oncle & de son pere pour se trouver l'héritier de la Couronne. Comme ces trois Chefs portoient beaucoup d'affection aux François, il est certain que si l'on avoit sçu profiter de seur disposition, l'Etablissement se seroit étendu & perfectionné avec beaucoup d'avantage. Labat nous a donné la description du Fort. La place que Damou avoit choisse situation du fort, & sa description. Situation du Fort, & sa description. viere à l'Ouest. Elle est jointe au Continent par un Isthme, qui n'a pas plus de cinquante pas de largeur. La terre, quoique séche & stérile sur la surface, étoit couverte de fort beaux arbres; & les environs du Fort produisoient de fort bonne herbe. Il étoit aisé de fortisser toute la Peninsule. Du côté de la mer, elle est défendue naturellement par des rocs, contre lesquels les Hots battoient continuellement avec beaucoup de violence. Le côté de la Riviere ne l'est pas moins par une barre fort dangereuse; de sorte qu'il n'y a point d'autre accès que par l'isthme, qui est fort étroit. Le Fort sut composé d'une courtine & de deux demi-bastions, avec une palissade de dix ou douze pieds de hauteur, & un fossé extérieur. Sur chaque bastion on plaça quatre pieces de trois livres de balle, & quelques pedereros. Derriere ce retranchement on bâtir quelques logemens pour les Officiers, & l'on y joignit des magalins d'assez petite étendue, mais suffisans pour la quantité de marchandises qu'on avoit apportée. On y laissa une garnison, avec de fortes assurances Tome III.

Situation du

410

LOYER.

1701. par la Compagnie de France.

Les Hollandois employent l'arti fice pour se saisir

d'un secours considérable dans l'espace de huir ou dix mois.

Cependant les Vaisseaux qui avoient conduit le Prince Aniaba étant re-Ilest abandonné tournés en France, la Compagnie sut si dégeutée par les pertes qu'elle avoit essuyées dans cette entreprise, qu'elle cubha l'Etablissement d'Ishini pendant près de quatre ans. Ce ne fut qu'en 1705 qu'un Vaisseau de Guerre reçut ordre de prendre tous les François qu'on y avoit laissés & d'abandonner le Fort aux Négres. Cet ordre ayant été exécuté, Labat censure beaucoup la conduite de la Compagnie. Après les promesses qu'on avoit faites aux l'euples d'issini, on leur devoit, dit-il, plus de constance & de fidelité. Il ajoute, à l'hon-Fidelité des Né- neur de ces honnêtes Négres, qu'ils demeurerent fideles à leurs engagemens. (24) aussi long tems qu'ils eurent l'espérance de voir les François fixés dans leur Pays. Il n'en faut pas de meilleure preuve, suivant le même Auteur, que leur réfistance (25) à toutes les offres des Hollandois; & ce ne fut que le mauvais état du Fort qui excita le Gouverneur de Mina à l'attaquer l'année suivante (26).

Ce Gouverneur, qui se nommoit William de Palme, ayant jugé que l'Etablissement des François dans le Royaume d'Issini, pouvoit avoir de fâcheudu Fort François. ses conséquences pour le commerce de Hollande, avoit employé dès l'origine (27) toutes sortes de voies pour engager les Négres à les abandonner, ou du moins, à ne les pas secourir lorsqu'ils seroient attaqués. N'ayant pû rien obtenir d'eux au préjudice de leur Traité, il se rendit, le 3 Novembre 1702, à la vûe du Fort, avec une Escadre de quatre Vaisseaux. Le lendemain, un de ses Bâtimens prenant le Pavillon François traversa librement la rade, alla mouiller à la portée du canon, de l'Etablissement François, & salua le Fort de trois coups. Les François ne faisant aucune réponse, il continua de tirer par intervalles, pour leur perfuader que c'étoit un Vaisseau de leur Nation. Au quarriéme salur, ils firent seu d'un seul canon, & leverent leur Pavillon, pour obliger le Capitaine du Vaisseau, s'il étoit de France, à leur envoyer fa Chaloupe au rivage. Mais les Hollandois commençant à juger qu'ils étoient découverts, retournerent vers l'Escadre, après avoir passé deux jours entiers à l'ancre. De Palme eut recours à tous les moyens possibles pour corrompre les Négres. Mais les promesses du Commandant François, & l'espérance qu'il leur donnoit tous les jours de voir arriver neuf Vaitleaux de France les rendie fermes dans ses intérêts; de sorte que les Hollandois enragés de voir rejetter leurs offres, leur envoyerent deux ou trois volées de canon, & se disposerent à l'attaque du Fort.

Ils l'attaquent à force ouverte.

Pendant qu'ils faisoient leurs préparatifs, les Négres se rendirent par terre auprès du Fort; & pressant les François de se désendre vigoureusement avec leur artillerie, ils se chargerent de recevoir l'ennemi s'il entreprenoit de faire la descente. Ils firent, pendant chaque nuit, une bonne garde sur la Côte, & lorsque la Garnison Françoise faisoit ses rondes, il s'y joignoit toujours un corps de cinquante Négres qui prenoient l'ordre du Gouverneur. Le 11

(24) Marchais, Voyage en Guinée, Vol. II.

(24) Barbot, qui étoit à Istini en 1701, ne parle pas si avantageusement de l'inclination des Négres, pour les François. Voyez la description de la Guinée, p. 420. (26) Ibid.

(27) Au mois de Mai 1702, lorsqu'il alloie prendre possession de son Gouvernement.

de Novembre, les Hollandois vinrent jetter l'ancre devant le Fort. Ils employerent le jour suivant à sonder toutes les parties de la rade, tand s que les François se mettoient en état de les recevoir. Le 13, à huit heures du matin, de Palme fit avancer son Escadre plus près du rivage. Alors les François faisant paroître leur Pavillon tirerent deux coups, qui porterent tous deux fort heureusement. Le premier perça un Vaisseau d'outre en outre, & faillit de tuer un Officier Portugais. Le second causa beaucoup de désordre sur le bord même de l'Amiral. Les Hollandois commencerent de leur côté à tirer furieusement; mais on leur répondit avec tant de vigueur, que le troisiéme coup du Fort vint tomber sur le tillac d'un de leurs Vaisseaux & cassa la cuisse au Capitaine. Les autres, sur-tout celui de (28) l'Amiral, surent si maltraités, qu'ils n'auroient pû éviter d'être coulés à fond si les François avoient été mieux fournis de munitions & de vivres. La faim les pressoit si fort, qu'ils furent réduits à vendre leurs habits (29) pour se procurer des alimens. Ils a legés. n'étoient gueres mieux en munitions de guerre, puisque n'ayant plus que deux barrils de poudre, qu'ils se crurent obligés de réserver pour la mousqueterie, ils cesserent de faire feu; tandis que les Hollandois riroient à boulets ramés, & leur envoyerent près de douze cens coups dans leur Fort de bois, quoiqu'avec fort peu de dommage. A deux heures après midi, il arriva un accident qui sembloit devoit causer la ruine des assiegés, & qui devint néanmoins l'occasion de leur délivrance. Il y avoit dans le Fort, piès incident qui sert de la Chapelle, une grande ruche d'Abeilles, qui fut renversée d'un coup de à leur ucuyrance. canon. Ces petits animaux se trouvant délogés si brusquement au milieu d un jour fort calme, fondirent avec tant de furie sur la garnison, qu'ils la forcerent de quitter le Fort. De Palme ne doutant point que les François n'en eussent abandonné la défense, donna ordre immédiatement à cinquante hommes de débarquer dans six Canots. Mais la Garnison rentra dans le Fort par une des embrasures du bastion de la Riviere, sans que les Hollandois pussent s'en appercevoir.

D'un autre Côté, les Négres voyant les cinquante hommes prêts à débarquer, exhorterent les François à ne pas se rendre, & les prierent seulement de ne pas tirer au rivage, de peur que leurs coups ne portassent sut eux comme sur l'ennemi. Ils se mirent en embuscade derriere quelqués brossailles; & les Hollandois ne furent pas plutôt débarqués, que le Capitaine Yamoké, frere du Roi, & le Capitaine Emon, à la tête de leurs plus braves gens, fondirent sur eux, les forcerent de plier dès les premiers coups, & les presserent si vivement, malgré le seu de leur Flotte, que de cinquante ils en tuerent trente-neuf. Ils se saistrent de deux grands (30) Canots & de leur. charge, sans parler des Enseignes, des Tambours & des Trompettes Deux Les Hollandois Hollandois demeurerent prisonniers entre leurs mains; & les neuf autres tés & le rettrent. s'étant sauvés dans le Fort même, obtinrent quartier des François. Après avoir dépouillé les morts, ce fut le sujet d'une grande joie pour les Négres de leur couper (31) les pieds & les mains, pour les porter comme en triomphe, &

LOYER. 1701.

Embarras des

(28) Labat dit qu'il fur obligé de sorrir de la Ligne pour remedier a sa situation, Vol. II.

(29) Loyer, p. 264.

(30) Labat dit que les trois autres Canots furent briles par les vaoues. ubi lut. p. 216.

(31) l'abat dit au même endroit que les Négres porterent ces têtes à leur Roi.

Fff ij

LOYER. 1701.

de laisser les troncs mutilés à la vûe de la Flotte. Le Général Hollandois découragé par une si malheureuse entreprise leva l'ancre dès le même jour, avec d'autant plus de honte & de chagrin, qu'il avoit crû le succès de son expédition certain. Entre les hommes qu'il avoit perdus, il compta le sieur de Mideins (32), son Ingénieur, qui commandoit (33) son détachement. Les Négres ne perdirent que trois hommes dans l'action; mais ils regretterent beaucoup dans ce nombre le fils aîné du Roi (34), qui eut la jambe emportée d'un coup de canon, & qui mourut de cette blessure trois jours après. Les François n'eurent pas un seul homme de tué.

Mauvais caractere d'Aniaba.

Avant l'engagement, Aniaba avoit fait demander au Commandant François s'il devoit aller à son secours. De la Vie, c'étoit le nom du Commandant, lui avoit fait répondre, que s'il y venoit il feroit honneur à la Nation, mais que pour le sien même, il ne pouvoit s'en dispenser sans manquer à ceux qui lui avoient donné en France le commandement d'une Compagnie de Cavalerie. Aniaba n'en prit pas moins le parti de s'éloigner pendant trois jours. Il vint ensuite féliciter le Commandant sur le succès de ses armes; mais il ne fit pas la moindre apologie pour son absence; & les François affecterent de ne lui en faire aucun reproche.

Origine & avantures d'Aniaba.

Pour s'expliquer sincerement, dir Labat, Aniaba après avoir été élevé en France pendant quatorze ans, & s'être vû comblé des bienfaits du Roi, n'avoit pas plutôt pris terre au rivage d'Issini, qu'il avoit perdu tout sentiment de reconnoissance, & qu'il s'étoit dépouillé, avec l'habit François, des principes de l'honneur & de la Religion Romaine. Les Missionnaires & le Gouverneur, qui avoient conçu de lui de meilleures espérances, lui en avoient fait plusieurs fois des plaintes qui n'avoient rien produit. On le soupçonnoit même d'entretenir des intelligences fecretes avec les Hollandois, & de foutenir leurs intérêts à la Cour. Comme cette conduite ne pouvoit venir que d'une ingratitude monstrueuse, le Chevalier Damou qui étoit chargé de lui faire quelques présens lorsqu'il seroit monté sur le trône, aima mieux les distribuer au Roi Akasini, au Capitaine Yamoké son frere, & au Capitaine Emon son neveu, qui marquoient plus d'attachement pour les François que cet apoftat. Il en remporta même une partie en France, particuliérement un Portrait du Roi enrichi de diamans; & l'ingrat Aniaba fut abandonné à sa mauvaise destinée.

Témoignage du Chevalier des Marchais.

Le Chevalier des Marchais, qui avoit beaucoup connu Aniaba, apprit au Pere Labat quelques circonstances de ses avantures. Suivant ce témoignage, il avoir été conduit en France par le Capitaine Compere, Patron d'un Vaisseau Marchand, qui s'étoit proposé d'en faire son valet. Mais il lui fut ensuite dérobé par quelques personnes qui trouverent de l'avantage à le faire passer pour un Prince. Ce jeune Négre consentit aisément à se charger d'un rôle, dont il devoit tirer du profit & de l'honneur. Après avoir été fort bien élevé sous ce titre, & renvoyé à Issini avec beaucoup de pompe, il sut dépouillé par les

çois.

(33) La Gazette de Paris, du 17 Octobre 1703, dit qu'ils eurent ving-cinq hommes tués, avec leur Ingénieur, onze pris, &

(32) Il fut tué par le Commandant Fran- qu'ils laisserent leurs Canots aux vainqueurs. (34) Labat rapporte que les François sirent remercier le Roi Akasini de son secours, & qu'il envoya les féliciter de leur victoire. ubi sup.

Négres de son Pays, qui le forcerent de reprendre son ancienne vie. Des Marchais s'étoit persuadé qu'ayant commandé en France une Compagnie de Cavalerie, on lui donneroit le Gouvernement du Fort; mais sa conduite le rendit

LOYER. 1701.

indigne de cette confiance.

Le Général Hollandois écrivit deux Lettres au Commandant François Lettres du Généd'Issini; l'une datée d'Axim, le 14 de Novembre, c'est-à-dite, le lendemain ral Hollandois aut Commandant du de sa défaite, pour le prier de traiter favorablement les prisonniers & d'é- Fort. tablir un cartel d'échange; l'autre, dont on ignore la date, pour solliciter l'exécution de la premiere. Mais comme ces Lettres vinrent au Fort par les mains d'Akasini, que les réponses devoient y passer aussi, & que les Négres commençoient à soupçonner le Commandant de vouloir faire une paix séparée avec les Hollandois, on résolur de ne leur donner aucun sujet d'ombrage, parce que la Garnison dépendoit d'eux pour les vivres, & de leur abandonner non-seulement les conditions de la paix, mais même la disposition des prisonniers. Ainsi les Lettres du Général Hollandois demeurant sans réponse, l'impatience lui sit prendre le parti d'envoyer des Ambassadeurs au Roi Akasini. Il se fit de part & d'autre plusieurs députations inutiles. Enfin le Général envoya un Kabaschir nommé Kosik, engagé au service de la Compagnie Hollandoise, & tout couvert de chaînes, & de plaques d'or, avec un plein pouvoir pour traiter de la rançon des prisonniers. Ce Député Meditaini avec les ménagea si adroitement les intérêts de ses Maîtres, que non-seulement les Hollandois. prisonniers furent renvoyés sans rançon, mais que pour réparer la perte des Hollandois, le Roi Akasini consentit à payer dix Bendes, c'est-à-dire quatre mille livres en or. Kosik partit d'Assoko le 17 de Janvier 1703 avec cette somme & les prisonniers. Les François avoient évité de prendre part à cet accommodement, & ne furent pas fâchés, dans l'embarras de leur ficuation, qu'on les délivrât de la nécessité de fournir à l'entretien des Hollandois. En venant à la Cour d'Assoko, le Kabaschir de Mina avoit été accompagné Reine de Ghiomd'Afamusehn, Reine de Ghiomray, près du Cap d'Apollonia, à l'Est d'Issini, ray aux François. qui demanda aux François quand ils devoient recevoir des Vaisseaux de l'Europe. Ils répondirent qu'ils en attendoient de jour en jour. Si les François, répliqua cette Reine, avoient autant de fidelisé dans leurs promesses que de civilité dans leur conduite, toute la Côte d'Afrique seroit à eux. Mais comme ils tiennent rarement ce qu'ils promettent, leurs amis ne peuvent y prendre beaucoup de confiance.

Le Pere Loyer n'ayant plus d'espérance de recevoir du secours de l'Europe, s'embarqua au mois de Mars 1703, sur une mauvaise Barque Portugaise, qui avoit touché à Issini pour y acheter des Esclaves. Ce Bâtiment, qui étoit fort mal équippé, périt après cinquante lieues de navigation, avec tous les Esclaves & une partie des Matelots. Le Pere Loyer eut le bonheur de se sauver dans la Chaloupe, accompagné de neuf Portugais, & d'un François de Bayonne. Ils rencontrerent une autre Barque Portugaise, qui faisoit voile à Saint Thomas, sous la Ligne, où ils passerent six semaines: de-là ils obtinrent le passage jusqu'à la Baye de tous les Saints au Bresil. Mais Loyer épuisé de ses longues fatigues, fut atteint d'une paralysie, qui le retint au lit pendant une d'une paralysie. année entiere. Les soins du sieur Verdois, Consul François dans cette Ré-

Retour du Pere

1703. Il fair naufrage, & passe au Bresil.

Il est atteint

gion, & la force de son temperamment servirent par degrés à le rétablir. Fff iii

414

LOYER. 1703.

Naufrage de plufigurs Vailleaux Portugais, & leur parte.

Il profita aussi-tôt du retour de sa santé pour s'embarquer à bord du Setuval, Vaisseau de la Flotte Portugaise du Bresil, commandée par Dom Antonio de Souza.

Cette Flotte étoit composée de quarante voiles, dont sept périrent dans une tempête, à la hauteur du Cap Saint Augustin. L'Amiral fut de ce malheureux nombre. Il avoit été construit depuis peu au Bresil, & le Pere Loyer avoit eu dessein de s'y embarquer. On ne pût sauver ni l'Equipage, qui consistoit en trois cens hommes, ni l'artillerie qui étoit de quarante pieces de canon, ni l'or du Roi qu'on faisoit monter à trente-six arobes (45) & qui venoit des mines de Saint Paul, près de Rio-Janeyro. La tempête dura trois jours, & le Setuval y perdit son grand mât. Cependant, aprés cent & huit jours de navigation, Loyer arriva heureusement à Lisbonne, où il prit quelque mois de re-

pos, pour réparer entiérement ses forces.

L'Auteur arrivé à Li conne entruprend d'achepar terre.

à la Corogne.

1706.

Son Vaisseau est pris par un corfaire.

Il fe fauve.

Il attendoit en même-ems l'occasion de quelque Vaisseau, pour retourner en France. Mais la guerre où le Portugal étoit engagé retardant chaque jour ver soi voyage ses espérances, il se procura un passeport du Roi de Portugal pour faire le vovage par terre, en traversant Coimbre, Aveyro, Porto & Viana. Il passa la Riviere de Minho, à Villa-Nova, & trois lieues plus loin il arriva à Tay, Ville Episcopale de Gallice. De-là il se rendit à Ponto-Vedro, & à Compostelle, où il sit ses dévotions au tombeau de l'Apôtre Saint Jacques. Il passa ensuite à la Corogne, pour chercher un Vaisseau. Après y avoir passé Il se rembarque six semaines, il s'embarqua sur un Bâtiment Nantois commandé par le Capitaine Lingart. On mit à la voile le 12 de Juillet 1606; mais à peine étoiton à quinze lieues du Port, qu'on tomba sous le canon d'un Armateur, qui après s'être présenté avec le Pavillon François, arbora tout d'un coup celui de Hollande & lâcha sa bordée. Lingart esfrayé s'approcha du rivage & jetta l'ancre, tandis que l'Armateur ne cessant point de faire seu sembloit se disposer à l'abordage. Les Matelots François trop foibles pour se défendre, ne pensoient qu'à se sauver avec tout ce qu'ils pourroient emporter au rivage. Cependant ils tirerent quelques coups, mais mollement, lorsqu'une bordée de l'Armateur emporta Lingart & deux ou trois de ses gens. La perte de leur Capitaine sit perdre aux autres toute envie de résister. Dans l'intervalle, le Pere Loyer prit l'occasion d'un Barque de Pêcheur, qui appartenoit à Barrez, petit Village à cinquante pas du Vaisseau. Quelques prastres lui firent obtenir son passage avant que l'ennemi fût arrivé à bord. Il eut ainsi le bonheur de se sauver, avec un Marchand de Saumur & son fils, qui descendirent comme lui dans la Barque sans être apperçus de l'Equipage. Il se rendit avec ses compagnons chez le Prêtre d'une Paroisse nommée St Estevan de la Villa, à cinq quarts de lieue du Village de Barrez. Cet honnête homme les reçut avec tant de civilité qu'ils s'y arrêterent trois jours.

L'espérance de pouvoir gagner Saint Jean de Luz leur fit louer une Barque de Pêcheur, dans laquelle ils se livrerent à la protection du Ciel. Comme elle étoit sans ponts, & que la mer est fort agitée sur cette Côte, ils crurent plusieurs fois leur perte assurée. Etant arrivés jusqu'à Saint Sebastien, ils prirent la résolution de quitter la mer, pour achever le veyage par terre. Bayonne . Dax , Bourdeaux , Ponts , Xaintes & Rochefort , furent les Villes

(35) Chaque arobe pése trente-six livres, ou soixante douze marcs.

qu'ils eurent à traverser susqu'à la Rochelle. En arrivant à la derniere, le P. Loyer apprit avec joie que le Pere Villard, son associé dans la Mission d' ssini, étoit retourné en France; mais ce qui le surprit beaucoup, ce sut d'apprendre qu'on le croyoit mort lui-même, & que sur cette nouvelle on avoit écrit Rochelle, où on du Couvent de Rennes une Lettre circulaire à tous les autres Couvens de la Province, pour lui faire célébrer un Service. De la Rochelle il se rendit à Rennes, lieu de sa naussance, & de-là aux Eaux de Bourbon, où il reçut une Lettre du Pere Viliard, alors Supérieur du Couvent de Chambery en Savoye, qui l'informoit du sort des François qu'il avoit laissés dans le Royaume d'Issini.

La misere de cette petite Garnison n'ayant fait qu'augmenter de jour en

LOYER. 1706. Il arrive à la le croyoit mort.

jour après le départ du Pere Loyer, elle étoit au comble lorsqu'il arriva sur la nison Françoise Côte trois Vaisseaux Marchands & un Vaisseau de Guerre commandé par le Capitaine Grosbois. L'agitation de la mer se trouva si furiense, qu'il fallut trois jours aux François du Fort pour se procurer le moyen d'arriver au Vaisseau de Grosbois, de qui ils apprirent qu'il avoit ordre de les reconduire en France. Ce Capitaine traita tudement les Négres & se dispensa de leur faire les présens établis par l'usage; ce qui choqua tellement le Roi, qu'il défendit à ses Ca-dente du Cifinots tout commerce avec l'Escadre Françoise. Un Soldat du Fort, nommé Parissen, ne craignit pas de s'exposer à la fureur des slots pour gagner les Vaisseaux à la nage, & représenter à Grosbois l'imprudence de sa conduite, qui mettoit tous les François de la Garnison en danger d'être massacrés. Mais le Capitaine insensible à tous les discours, déclara qu'il ne falloit penser qu'à l'embarquement pour retourner en France. Parissen retourna au Fort avec cette nouvelle; & dès le même jour Grosbois envoya des Radeaux au rivage, comme la seule ressource pour amener tous les François sur son bord. Le Pere Villard fur le premier qui en osa courir les risques. Il se mit en chemise, avec son chapelet au cou. Après avoir ouvert heureusement la route, il se stattoit de re- d'Isni revientourner au Fort, pour y prendre ses habits & sa Chapelle, mais cette permis- nent en France. sion lui fut refusée par le Capitaine. Sept autres François, moins heureux que lui, se noyerent dans ce périlleux passage. Ainsi le Fort sut abandonné à la

Sort de la Gar-

Rigueur imprutaine Grobois.

Les Francois

Il manqueroit quelque chose à cet article, si l'on ne prenoit soin d'y joindre plusieurs circonstances qui regardent le Prince Aniaba, & qui se toriques sur le trouvent répandues dans divers Ecrivains. Le Mercure de l'Europe de l'an-Prince Aniabanée 1701, imprimé à Paris, représente cer imposteur, sous le nom de Louis Annibal, comme Roi de la Région d'Issini, & nous apprend qu'ayant été baptisé par le célebre Bossuer, Evêque de Meaux, Louis XIV avoit pris la qualité de son Parrein; que le 27 Février, il avoit reçu l'Eucharistie de la

discrérion des Négres, qui demeurerent fort irrités de voir partir si brusquement les François & de n'en avoir pas reçu de présens. Le Pere Villard demanda au Capitaine la liberté de demeuter à Juida, pour y prêcher l'Evangile. Il

Remarques Lif-

(36) Barbot raconte que les François piqués de se voir abandonnés par la Compagnie, & ne comprant plus sur l'affection de Négres, parce qu'ils n'étoient plus en état d'exercer le commerce, raserent leur Fort & s'embar-

ne put l'obtenir (36).

querent pour la France au mois de Juillet 1604. Il sçavoit ce fait, dit il, d'un nommé Porquei de Dieppe, qui étoit de la Garnison dis Fort. Descript. de la Guinée, p 429.

LOYER. 1705.

main du Cardinal de Noailles, & qu'il avoit offert un Tableau à la Sainte Vierge, pour mettre ses Etats sous sa protection, avec un vœu solemnel d'employer, à son retour en Afrique, tous ses soins & tous ses efforts pour la conversion de ses Sujets. Il partit de Paris le 24 de Mai 1701, pour s'embarquer au Port Louis, sous l'escorte de deux ou trois Vaisseaux de Guerre, comman-

dés par le Chevalier Damou.

Ce prétendu Prince d'Issini fut le second Avanturier de cette espece qui vint en imposer à la bonne-foi des François; car de Gennes, qui détruisit en 1695 le Fort James, sur la Gambra, étoit chargé d'un autre Prince d'Issini, qu'il mit sur un Vaisseau François de Saint Domingue, parti pour la mer rouge; avec ordre de le restituer au rivage de son Pays. On peut conclure de ces témoignages que malgré la stupidité qu'on attribue aux Négres, ils ont assez d'esprit pour duper les François, dont on vante si fort la pénétration. Mais Bosman donne une idée toute dissérente de l'extraction d'Aniaba prétendu Prince d'Issini.

Récit de Bosman.

Il y a quelques années, dit cet Auteur, que les François ayant reconnu dans une jeune Négre, qu'ils destinoient pour l'esclavage, plus d'esprit qu'on n'en trouve ordinairement à sa Nation, prirent le parti, au lieu de le vendre en Amérique, de l'amener en France. Là, s'étant donné pour le fils & l'héritier présomptif du Roi d'Issini, il s'insinua si bien dans l'estime de la Cour, que le Roi Louis XIV lui fit de riches préfens, & le renvoya fort honorablement dans son Pays. Mais en y débarquant, il fut reconnu pour un simple Esclave d'un Kabaschir d'Issini, au service duquel il rentra peu de tems après son arrivée; & loin de convertir ses compatriotes à la Religion Chrétienne, il retomba lui-même dans le Paganisme (37).

### III.

# Situation, bornes, climat & productions du Royaume d'Issini. Négres Kompas & Veteres, &c.

Petitesse du Royaume d'Issi-Дi.

E Royaume d'Issini est bordé au Nord par un Peuple nommé les Kompas, qui forment une espece de République, & à l'Est par le Royaume de Ghiomray, ou le Cap Apollonia, & par celui d'Edona, qui n'est qu'à dix lieues d'Assoko. Au Sud il a la mer, & à l'Ouest la Côte d'Ivoire, qui est habitée par une Nation Anthropophages (\*) nommée les Quaquas. Son étendue, au long du rivage, est de dix ou douze lieues; sa longueur, du Sud au Nord, de deux ou trois.

Il est stué sous la zone Torride,

A l'égard du climat, quoique ce Pays soit près de la Ligne, sous la Zone Torride, il n'est ni si chaud ni si mal sain qu'on se le figure en Europe. Pendant la plus grande partie de l'année, l'air y est agréable & serein. La

(37) Bosman, Description de la Guinée, p. 420. Les Auteurs de ce Recueil ne veulent, disent-ils, que l'état de Particulier où vêcut Aniaba pendant le féjour de Loyer, pour juger que c'étoit un imposteur, puisqu'il s'étoit donné en France pour fils d'un Souverain.

Mais les Auteurs oublient ici ce qu'ils ont tant de fois remarqué sur l'ordre de la succession des Négres, qui va du Roi à ses neveux, & revient ensuite à ses fils. Loyer, p. 183.

(\*) On verra dans la suite ce point discuté, mauyante

mauvaise opinion qu'on en a vient des Anglois & des Hollandois, dont l'intérêt constant est d'éloigner les François de ces Contrées, en leur faisant craindre beaucoup de difficulté à s'y établir. A la vérité dans la saison des pluyes, c'est-à dire, depuis le mois de Mai jusqu'au mois d'Août, on y voit des brouillards si épais, qu'il est dangereux de sorrir avant que le Soleil les ait diffipés. Mais les brouillards de l'Europe ne sont pas plus sains en Automne. D'ailleurs l'expérience a fait voir qu'avec une bonne provision des alimens dont on use en Europe, & beaucoup d'attention à ne pas s'exposer à l'air pendant la nuit, on vit en aussi bonne santé dans ce Pays qu'en aucun lieu du monde. Cependant on avoue que depuis Octobre jusqu'au milieu L'airne laisse pas d'Avril, l'air est si chaud & l'ardeur du Soleil si violente, que sans une forte d'y être agreable. constitution, ceux qui arrivent des climats plus froids ont peine à résister, du moins s'ils ne sont fort soigneux de se tenir à l'ombre & dans des lieux frais. Mais ce qui n'est contesté de personne, c'est que le Pays est sujet à moins de ma-

Loyer.

1701-2-30

Beauté de ses perspectives.

ladies que l'Europe.

Il y a peu de Régions dans le monde qui présentent une aussi belle perspective. Plus on avance, dans de vastes pleines, ornées de bois charmans, plus l'on découvre d'objets agréables; sans compter une belle Riviere, dont les bords sont embellis par de grands arbres, aussi réguliérement disposés que si cet ordre étoit l'ouvrage de l'art. La Côte d'Issini est si basse, qu'à peine la distingueroit - on d'une lieue, si les arbres qui la bordent ne se faisoient appercevoir de trois lieues en mer. Elle est arrosée par une des plus belles Rivieres de l'Afrique, qui pourroit être navigable dans une grande considérable, étendue, si l'embouchure en étoit plus commode. C'est apparemment ce mais peu remardéfaut qui ne l'a pas fait marquer dans les Cartes aussi grande & aussi consi- quée dans les dérable qu'elle l'est essectivement. Son embouchure est fermée par un vaste banc de sable qui la rend inaccessible de ce côté-là; quoique dans les tems où la mer est calme, quelques Canots Négres courent les risques du passage, pour commercer avec les Vaisseaux qui sont dans la rade. Le canal de la Riviere est large & profond. A sept ou huit lieues de l'embouchure, la vûe s'étend à peine d'un bord à l'autre, quoique la rive soit montagneuse. Loyer rend témoignage, que même dans un jour serain, ces montagnes ne lui paroissoient que des nuées; & qu'il vir, au milieu du Canal, un grand roc, qui ne pouvoit être à moins de trois ou quatre lieues de la terre. Les Négres sur l'interieur des racontent qu'à six journées de l'embouchure, le cours de la Riviere est in terres, & sur la terrompu par de grands rocs, qui forment une cascade merveilleuse. Pour Riviere. aller plus loin, ils sont forcés de traîner ou de porter leurs Canots pendant une portée de mousquet; après quoi il les lancent dans la Riviere, qui redevient parfaitement navigable, & qui se communique dans un grand nombre de Régions inconnues. Plusieurs Négres ont pénétré jusqu'aux Villes d'Abahini & d'Enzoko, la premiere à dix journées, c'est-à-dire, pour le moins à cent lieues de la mer, l'autre à trente journées ou trois cens lieues. Loyer vit à Issini, entre les mains des Habitans qui avoient fait ce voyage, des tapis de Turquie, & de belles étoffes de coton à rayes bleues & rouges. Ils assuroient qu'elles se font dans ces lieux éloignés, & qu'ils y avoient trouvé de belles & grandes Villes, bâties de pierres; objet digne assurément de la curiosité des Voyageurs.

Tome III.

LOYER. 1701-2 3. La Riviere d'Issini tombe dans la mer par plusieurs embouchures, que les Négres offrirent de montrer aux François. Mais il y a peu de fond à faire sur tous leurs récits, parce que voyageant fort peu, ils ne connossent pas le Pays à dix ou douze lieues de leur résidence. Qui sçait, dit l'Auteur, si une Riviere si grande & si mal connue ne seroit pas une branche du Niger ou du Nil à Quoiqu'il en soit, après avoir sormé au-dessus du Fort François, sept petites Isles, la plûpart inhabitées, tous ses bras se réunissent; & le canal devient si étroit près du Fort, qu'il n'a pas plus de largeur que la Seine. Une lieue plus bas, il se décharge dans la mer (38).

Témoignage du Chevalier Des Marchais.

Le Chevalier Des Marchais, qui étoit dans le Royaume d'Issini en 1724, dit que la Riviere est navigable pour de grandes Barques l'espace de soixante lieues, & que lorsqu'on y est une fois entré, on ne cesse point d'y trouver l'eau douce & tranquille. A huit lieues de son embouchure elle forme un Lac de six ou sept lieues de large & d'autant de longueur, au milieu duquel est une isse, dont tous les bords sont escarpés, ce qui lui donne l'apparence d'un rocher stérile; mais en y descendant, on est surpris de trouver un terroir gras & riche, avec de belle herbe & des arbres de différentes especes. Il est aisé de reconnoître ici cette largeur à perte de vûe, que Loyer donne à la (39) Riviere, & le rocher qu'il y avoit découvert à la même distance des deux rive. On pourroit, continue Des Marchais, former un Etablissement dans cette Isle, car la place est naturellement fortissée. De-là jusqu'à la grande chaîne de rocs, qui interrompt le cours de la Riviere on compte cinquante lieues. Cette chûte d'eau est fort roide, & forme une cascade admirable, dont le bruit se fait entendre à plusieurs lieues. Des deux côtés, les Négres ont ouvert des fentiers, par lesquels ils tirent leurs Canots; & les lançant ensuite au-dessus de la cataracte, ils assurent qu'ils peuvent remonter la Riviere pendant trente jours, sans être arrêtés par le moindre obstacle. Si l'on doit s'en rapporter à leur témoignage, & s'il est vrai, comme ils le prétendent aussi, que le cours de la Riviere est quelquefois, Nord, ou Nord-Est, ou Nord-Ouest, elle doit venir de bien près du Niger; ou peut-être en est-elle une branche, comme un Voyageur moderne se l'est imaginé (40).

Cataracte de la Riviere d'Islini.

Le Royaume d'Issini a douze ou treize Villages au long des Côtes, ou dans les Isles formées par la Riviere. Sa principale Ville est Assoko, qui est située sur la Riviere, dans une Isle du même nom, à quatre ou cinq milles de la mer. Elle contient deux cens maisons & mille ou douze cens Habitans. Issini n'a que deux Ports maritimes, Tagueschua & Bangayo. C'est dans le

premier que le Kabaschir Emon, neveu du Roi, faisoit sa résidence.

Royanme d'Abaffam.

Villages du Pays.

A dix lieues de Tagueschua on trouve le Royaume d'Abassam & plusieurs petites Seigneuries, qui ne sont proprement que des Hameaux, où le plus riche est en possession de l'autorité & du Gouvernement. Ces Chefs, qui ne portoient autresois que le nom de Capitaines, ont pris le titre de Rois depuis qu'ils ont lié commerce avec les Européens. Il n'y en a pas un néanmoins qui ait plus de quatre mille ames dans ses Etats. Tel est le Roi d'Issin, qui dans

(38) Tout ce détail est de Loyer, p. 185. le Lac de Des Marchais. & suiv. 40) Ce Voyageur, dont parle Des Mas-

(39) Il l'appelle même une petite mer. C'est chais, est le Pere Loyer.

les cas les plus pressans peut à peine lever quatre mille hommes, en y compre-

mant les Esclaves.

Le terroir d'Issini, comme la plus grande partie de la Côte d'or, est un sable sec & blanc, qui cause beaucoup d'incommodité aux Voyageurs (41). Il roir, & vivres ne produit que de l'herbe pour les Bestiaux, qui multiplieroient dans le Pays avec beaucoup d'abondance si les Habitans avoient moins de pareise à les élever. Mais ils aiment mieux souffrir la faim que d'acherer les commodités de la vie par le travail. Plusieurs cantons humides produisent des bananiers, & le fruit de ces arbres est la principale ressource des Habirans. Quoiquefois ils défrichent une piece de terre en brûlant les arbres & les ronces, pour y semer un peu de riz, de millet & de froment (42) d'Espagne. La grandeur des arbres qu'on découvre à mesure qu'on avance dans le Pays, fait juger que la terre y est beaucoup meilleure. On trouve aussi une dissérence avantageuse dans celle des Isles qui sont formées par la Riviere. Elle porte des ignames, des patates, des figues, des cocos, des ananas, des dattes, des noix de kola, des papas, & quantité d'autres fruits. Les cannes de sucre y croissent merveilleusement. Loyer en vit d'une grosseur prodigieuse, mais qui venoient du Pays de Kompas. Le coton & le tabac réussiroient fort bien aussi avec un peu de culture, puisqu'il s'en trouve de sauvage, & d'une fort bonne espece. La malaguette ou le poivre de Guinée, rapporteroit un profit considérable, si l'on en formoit des plantations régulieres.

On trouve dans le Pays un petit fruit rouge, nommé Assayaye, de la Fruits du Royau. grosseur d'une prune moyenne; & un autre de la même espece, mais qui me d'Idini. n'est pas plus gros que le bout du doigt. Il n'a presque que la peau, & son goût est d'une douceur insipide : mais après l'avoir mâché, si l'on mange les oranges & les citrons les plus aigres, & si l'on boit le vinaigre le plus fort, on croit manger des confitures & boire du sirop. Loyer en fit plusieurs fois l'expérience avec admiration. Il est persuadé que cette vertu alkalique seroit

d'une grande utilité dans la Médecine.

Les bois sont remplis de plusieurs especes de petits fruits, dont la plûpart ont le goût & l'odeur aromatiques. D'autres ont l'infipidité pour partage. Il y a une sorte d'Ikaquas (43) qui ressemble extérieurement à la prune de l'Europe, mais qui n'est composée que d'une pellicule étendue sur le noyau. A la vérité ce noyau n'est pas fort dur, & contient une amande, qui est fort bonne lorsqu'elle est rôtie, mais trop amere pour être mangée crue. Le Pays est plein de ces arbres, qui portent des ikaquas de toutes sortes de couleurs. la plûpart ne sont que des arbustes, qui rampent même à terre; mais il s'en trouve beaucoup aussi qui s'élevent sur leur tronc & qui sont assez gros.

Outre les oranges & les citrons, Issini produit une sorte de fruit que les Especes de pome François appellent Pomme, sans autre raison que sa forme pour lui donner mes. ce nom; car il n'a pas le même goût, & l'arbre qui le porte ne ressemble point au pommier. Cette pomme prétendue est ronde & grosse comme le poing, avec un noyau de la grosseur d'un œuf. Pour être mangée, il faut qu'elle soit

1701 2-3. Qualités du ter-

LOYER.

Ikaquas.

(41) Voyage de Loyer, p. 183 & suiv. (42) Des Marchais représente les Islinois si paresseux, qu'ils se fient entiérement aux

Veteres leurs voilins, pour les provisions &

même pour la pêche. Vol. I. p. 191.

(43) Loyer écrit Ycaquas; mais tous les autres Voyageurs mettent Ikaquas.

LOYER. 1701-2-3.

Jiromons.

aussi mure que la nesse. Les Négres en mangent, lorsqu'ils sont fort presses par la faim; mais ordinairement ils l'abandonnent aux Eléphans & aux Singes: en général les fruits du Royaume d'Issini ne sont point excellens.

Il y croît, sur la terre, des Jiromons, espece de gourdes, mais peu commune, parce que les Négres ne prennent pas la peine de la cultiver. Ils ont deux sortes de pois, dont l'une croît sous terre. Cette espece jette au-dehors une tige d'un demi-pied de hauteur, avec vingt ou trente feuilles, qui tiennent trois à trois à la tige. Les racines se repandent en plusieurs branches, qui portent de perites cosses de la couleur & de la grandeur des Pistachios. Chaque cosse contient un ou deux pois, fort semblables aux lupins, que les François Pois souterrains. appellent Pois-chiches. Ces pois fouterrains multiplient beaucoup, & font d'excellens potages. L'autre espece ressemble aux haricots pour la feuille & le fruit, mais ils sont d'un meilleur goût. Leur cosse ressemble à celle des pois communs, & ne peut être mangée. Quoiqu'il n'y ait pas de faison qui ne les produise, le meilleur tems est le mois de Septembre & celui d'Octobre. Leur multiplication est telle qu'un seul en donne cent. Avec le moindre travail, les Négres pourroient s'en faire une nourriture continuelle; mais ils se contentent de ceux que le hazard leur offre (44). Le pourpier croît ici de lui-même, aussi-bien que l'Eppa, légume qui res-

Eppa, forte d'osemble à l'ozeille par la feuille & le goût. Les Négres s'en servent dans leurs potages, avec du poisson & de l'huile de palmier. Ils ont une plante qu'ils Kahos, forte de nomment Kakos, & que les François appellent en Amérique, Choux Caraïbe. Sa feuille est épaisse & de la forme d'un cœur. Ses racines grandes & d'un goût

âcre. Les Négres mangent la racine, qui n'est pas agréable, & négligent les Papays, sorte de feuilles, dont on feroit de fort bon potage. Les Papays, très-bonne sorte de melons. melons, sont ici très-communs & croissent au sommet d'un arbre; leur semence a le goût du poivre. Les François employent ce fruit dans la soupe avant qu'il

soit mûr.

Bêtes fauves.

zeille.

mêmes ne connoissent pas tous les noms. Le principal est l'Eléphant. Les Négres lui font la guerre pour sa chair & ses dents. Ils font servir ses oreilles à couvrit leurs tambours. Mais ils ne pensent point à les apprivoiser, quoiqu'ils pussent en tirer beaucoup d'utilité. Les bois sont remplis de toutes sortes de

bêtes fauves, qui seroient en beaucoup plus grand nombre, si les Lions, les Tigres, les Pantheres, & d'autres bêtes de proie ne les détruisoient. Elles sont si redoutables que les Habitans du Pays sont sorcés d'allumer des seux pendant la nuit, pour les éloigner de leurs hutes. Quelque tems avant l'arrivée du Pere Loyer, elles avoient dévoré un Négre en plein jour. Pendant Hardiesse vo- le séjour qu'il sit dans le Pays, un Tigre entra dans une maison d'Assoko, Ville Capitale, & tua huit Moutons qui appartenoient au Roi Akasini. Les François n'étoient pas plus en sûreré dans leur Fort, car le 7 de Mars 1702,

> un Tigre leur enleva une Chienne qu'ils employoient à la garde de la Place. Le 17 à la même heure, un de ces furieux animaux sauta par dessus les palissades, quoiqu'elles eussent dix pieds de haut, tua deux Brebis & un Bélier

Tant d'arbres & de bois qui couvrent ses campagnes du Royaume d'Issini,

servent de retraire à des légions innombrables d'animaux, dont les Négres

qui se défendit long-tems avec ses cornes : enfin s'appercevant qu'on avoir (44) Loyer, p. 189. & suiva

Bêres féroces.

pris l'allarme au Fort, il se retira; mais quelques heures après, il revint avec la meme audace par le bastion du côté de la mer, attaqua la sentinelle, & ne

LOYER. 1701-2-3.

prir la fuire qu'en voyant accourir toute la Garnison.

Les Civet es sont communes dans le Royaume d'Issini. Loyer en vir plu- Civettes privées. sieurs qui s'apprivoiserent parfaitement entre les mains des François, & qui vivoient de rats & de souris. Elles ont le cri & les autres propriétés des Chats. Les endroits qu'elles fréquentent dans les bois se reconnoissent à l'odeur de musc : car en se frottant contre les arbres elles y laissent de petites parties de cette précieuse drogue, que les Négres ramassent & qu'ils vendent aux Européens. On trouve aussi dans les bois quantité de Porc-épics, dont la chair est d'un excellent goût; des Aguties, qui sont une espece de Liévres; Aguties, sorte de des Asjomanglies, qui ressemblant au Chat par le corps, ont la tête du Rat, & la peau marquetée comme le Tigre. Les Négres racontent que cet animal ennemis du Tiett le mortel ennemi du Tigre, & que dans quelque lieu qu'il le rencontre, il grele tue.

Les Rivieres produisent beaucoup de Castors & d'autres amphibies, dont la chair se mange fort bien & la peau se vend avec beaucoup d'avantage. On éleve des Chiens dans le Pays, comme une nourriture fort recherchée. Négres se nour-Les Négres les nomment Aguerromow. Il les exposent en vente, aux mar-tissent. chés publics, & rient du dégoût que les François témoignent pour la chair de

Loyer releve beaucoup l'excellence des Brebis du Pays, & les met fort au- Brebis fans saine. dessus du Mouton de France. Elles sont sans laine avec la peau raze. Elles portent deux agneaux à la fois, & portent tous les cinq mois. Les Chévres ressemblent à celles de France, mais sont moins hautes. Comme les Négres prennent peu de soin des Porcs, ceux que les Européens avoient apportés dans le Pays ont été presqu'entièrement détruits par les bêtes de proie. Les Habitans ne par les bêtes de font pas beaucoup d'usage de leurs Vaches privées, parce qu'ils ignorent jusqu'à la maniere de les traire. Cependant il leur prend quelquefois envie d'en tuer une & de la manger.

Porcs détruirs

Il y a peu de Pays où les Singes foient en plus grande abondance, avec Extrême varieté plus de variété dans leur grandeur & dans leur figure. La plus jolie espece de Singes. est de ceux qu'on nomme Sagouins. Ils ne sont pas plus gros que le poing. Les uns ont le dos noir & le ventre blanc, avec de longues barbes. D'autres sont gris, sans aucun poil au visage ni aux mains, & de la grosseur d'un Chien médiocie. D'autres sont d'une grosseur extraordinaire, furieux, & capables de se défendre contre les Négres, lorsqu'ils en sont attaqués. Les Mbnois les appellent des hommes sauvages, & prétendent que la crainte du travail est la teule raison qui les empêche de parler. Ces étranges animaux se bâtissent des cabanes dans les bois, & s'assemblent en troupes pour ravager les champs des Négres. Au mois de Janvier 1702, le Matelot du Fort, qui étoit en même tems le Chasseur de la Garnison, blessa un de ces gros Singes & le prir. Le reste de la troupe, quoiqu'essrayée par le bruit d'une arme à seu, entreprit de venger le prisonnier, non-seulement par ses eris, mais en lui jettant de la boue, & des pierres en si grand nombre, qu'il fut obligé de tirer plusieurs coups pour les écarter. Enfin, il amena au Fort le apprivoisent un Singe bletlé, & lié d'une corde très-forte. Pendant quinze jours, il fut in-montageux,

Les Francois en

Gggiij

LOYER 1701-2-3traitable, mordant, criant, & donnant des marques continuelles de rage. On ne manquoit pas de le châtier à coups de bâton, & de lui diminuer chaque fois quelque chose de sa nourriture. Cette conduite l'adoucit par dégrés, jusqu'à le rendre capable de faire la révérence, de baiser la main, & de réjouir toute la Garnison par ses souplesses & son badinage. Dans l'espace de deux ou trois mois, il devint si familier, qu'on lui accorda la liberté; & jamais il ne marqua la moindre envie de quitter le Fort.

Oiseaux de toutes les especes.

noirs.

Aigles blancs &

Grands Perroquets à queue rouge.

à queue rouge.

Fécondité du Pays pour la volaille.

Poissons de plufieurs especes.

œufs.

Loyer n'entreprend point de décrire toutes les especes d'Oiseaux qui peuplent ici l'air & les bois. Les Pintades, les Fassans & les Perdrix se rencontrent à chaque pas. Les Faisans & les Perdrix ont moins de grosseur que les nôtres. On trouve des Tourterelles pendant toute l'année, mais sur-tout aux mois d'Avril, de Mai & de Juin, où la maturité des grains en attire des trouppes innombrables. Issini produit des Aigles blancs & des Aigles noirs, dont la chair passe pour une bonne nourriture. On y voit des Alouettes de mer; des Gouailliany, des Moviettes, des Becasses dissérentes de celles de France, mais d'un excellent goût; des Canards, des Sarcelles, des Aigrettes & des Hérons en abondance. Les Négres apporterent un jour au P. Loyer un Oiseau de la grosseur d'un Agneau, qu'ils avoient tué en pleine campagne. Il fut mis à la broche, & tous les François du Fort le trouverent d'une délicatesse achevée. Les grands Perroquets, à queue rouge, paroissent en toutes fortes de lieux. Les Cailles n'y sont pas moins communes. Depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mars, on voit une multitude d'Hirondelles, Oiseaux blancs qui viennent des autres Pays. On admire beaucoup de perits Oiseaux, un peu plus gros que la Linotte, & blancs comme albâtre, avec une queue rouge, racherée de noir. Leur musique rend la promenade délicieuse dans les bois. Les Moineaux sont plus rouges que ceux de l'Europe & ne sont pas en moindre nombre. Les Poules, que les Habitans nomment Amoniken, sont moins grofses que celles de France; mais la chair en est plus rendre, plus blanche & de meilleur goût. Si les Négres étoient capables d'un peu d'attention & de travail, ils pourroient élever une quantité extraordnaire de Volaille; car outre la chaleur féconde du climat, ils ont des semences & des graines en abondance. Le Roi Akasini & le Capitaine Yamoké son frere, avoient quelques Poules & quelques Coqs-d'Inde qui leur étoient venus de l'Europe, & qui commençoient à multiplier d'une maniere surprenante. Les Oyes & les Pigeons qu'on leur avoient portés ne s'accommodoient pas moins du climat. Le Pays en étoit déja rempli.

La Mer & la Riviere d'Issini produisent une grande abondance de poissons. Les principaux sont le Requin, le Marsouin, la Becune, la Dorade, la Bonite, la Carcouade, le Muller, la Sardine, le Chabris, la Raye, la Sole, le Brochet de Mer & de Riviere, l'Anguille, le Hareng, le Pilchard ou la Pelamide, le Merlan, la Seche, la Lune, le Palourd, & sur-tout des Huîtres & des Moules d'une monftrueuse grosseur. Depuis le mois de Septembre Torques, & leurs jusqu'au mois de Janvier, les Tortues de mer viennent pondre sur cette Côte. On suit leurs traces sur le sable, pour découvrir leurs œufs, dont le nombre, pour une seule Tortue, monte à cent cinquante & quelquefois jusqu'à deux cens. Ils sont ronds, & de la grosseur des œufs de Poule; mais au lieu d'écaille ils ne sont couverts que d'une pellicule fort douce. Le goût n'en est

point agréable; cependant ils valent mieux que les œufs des Tortues de Riviere, qui ne sont pas ici moins communs. On y trouve aussi des Veaux marins & des Caymans. Ces derniers sont une espece de Crocodiles ou de grands Lézards d'eau, qui loin d'attaquer les hommes, comme en Amérique, prennent la faite à leur vûe.

LOYER. 1701-2-3.

Les Serpens sont ici d'une grosseur si prodigieuse, qu'ils sont capables d'avaler un homme lorsqu'ils le trouvent endormi; mais leur marche est trop lente pour surprendre ceux qui se tiennent sur leurs gardes. Les Négres, qui ne vont jamais sans armes, les tuent facilement, & se font un mets délicieux de leur chair. Un Lézard de vingt ou trente livres, est une fort bonne nourri- chair est fort ture. Au mois de Novembre 1702, le Pere Loyer en tua un sur le bord de la bonne. Riviere, & l'apporta au Fort, où l'embarras de la Garnison le fit regarder com-

me un grand lecours.

Diverses fortes

Le Pays n'est pas exempt de vermine & d'autres animaux incommodes ou de vermines, de vermines, pernicieux. Le nombre des Rats & des Souris y est incroyable. Les Sauterelles y font un bruit étrange dans les campagnes & même au sommet des maisons. Cette musique, joint à celle des Grillets, des Mosquittes (\*) & des Cousins, qui sont encore plus redoutables par leur aiguillon, ne laisse aucun repos la nuit & le jour; sur-tout si l'on y ajoute la piquire des Millepedes, qui cause pendant vingt-quatre heures une inflammation très-douloureuse. On trouve aussi de tous côtés des Araignées chevelues, de la grosseur d'un œuf; & des Scorpions volans, dont on assure que la piquire est mortelle. Enfin, les Mites, les Tignes, les Cloportes, les Fourmis de terre & les Fourmis aîlés, sont des engeances pernicieuses qui détruisent les étoffes, le linge, les livres, le papier, les marchandifes, & tout ce qu'elles rencontrent, malgré tous les soins qu'on apporte à s'en garantir.

Les Abeilles, qui sont en abondance dans le Royaume d'Issini, donnent Meilles, cire, d'excellente cire & du miel délicieux. Le 9 d'Avril 1702, un essain de ces petits animaux vint s'établir au Fort François, dans un baril vuide, qui avoit contenu de la poudre. Non-seulement ils le remplirent de miel & de cire, mais ils produisirent d'autres essains, qui auroient pû multiplier à l'infini s'ils

eussent été soigneusement ménagés.

Pierre d'aigris,

La pierre d'Aigris, qui sert de monnoye aux Négres, se trouve dans plusieurs cantons d'Issini. Elle ressemble au corail bleu, dont on donnera la description dans l'article de Benin.

Le Royaume d'Issini, connu autrefois sous le nom d'Asbini, est haRévolutions du
bité par deux sortes de Négres, les Issinois & les Veteres. Ses Habitans son des Esseps... naturels sont les Veteres, dont le nom signifie Pêcheurs de la Riviere. On raconte que les Esteps, Nation voisine du Cap Apollonia, qui étoit gouvernée par un Prince nommé Fay, se trouvant fort mal, il y a près de quatre-vingt ans, du voisinage des Peuples d'Axim, abandonnerent leur Pays pour se retirer dans le canton d'Asbini, qui appartenoit aux Veteres. Ceux-ci prirent pitié d'une malheureuse nation, lui accorderent un azile, avec des terres pour les cultiver, & ne mirent plus de différence enu'eux-mêmes & ces nouveaux hôtes. Cette bonne intelligence se soutint pendant plusieurs années. Mais les Esieps, qui étoient d'un caractere turbulent, s'étant enrichis par leur commerce avec les Européens, commencerent bientôt à mépriler

(\*) Ou Maringouins,

LOYER. 1701-2-3. leurs bienfaiteurs. Ils joignirent l'oppression au mépris; & la tyrannie sur portée si loin, que les Veteres se répentant de leurs anciennes bontés résolurent de chasser ces ingrats. Mais c'étoit une entreprise difficile. Ils ignoroient l'usage des armes à seu, & les redoutoient beaucoup; tandis que les Esieps en étoient bien fournis & n'étoient pas moins exercés à s'en servir. Aussi furent-ils obligés d'attendre une occasion de vengeance qui ne se préfenta qu'en 1670.

Les Isinois se lient avec les Veteres, & forment fent d'Islini.

Une autre Nation, nommée les Oschins, qui habitoit la contrée d'Issini, dix lieues au-delà du Cap Apollonia, prit querelle avec les Peuples de Ghiomo le Royaume pré- ou Ghiomray, Habitans de ce Cap. Les Issinois, ou les Oschins, après plusieurs batailles, dans lesquelles ils furent maltraités, résolurent d'abandonner leur Pays pour chercher une autre retraite. Ils jetterent les yeux sur le canton des Veteres, dont la bonté s'étoit fair connoître pour les Esieps dans les mêmes circonstances. Zenan, leur Roi ou leur Chef, étoit de la famille des Aumouans, qui étoit celle des anciens Rois des Veteres. Une raison si forte leur sit esperer d'obtenir ce qui avoit été accordé gratuitement aux Esieps. C'étoit le tems où les Veteres, irrités contre leurs premiers hôtes, s'assligeoient d'être trop foibles pour faire éclater leur ressentiment. Ils reçurent les Issinois à bras ouverts, leur accorderent des terres, & leur communiquerent tous leurs projets de vengeance. Les intérêts de ces deux Nations devenant les mêmes, elles traiterent les Esieps avec un dedain qui produisit bientôt une guerre ouverte. Comme les Issinois étoient pourvûs d'armes à feu, il fut impossible aux Esieps de résister long-tems à deux Puissances réunies. Après avoir été défaits plusieurs fois, ils se virent forcés de se retirer dans un lieu de la Côte d'Ivoire, ou du Pays des Quaquas, sur la rive Ouest de la Riviere de Saint André. Ils s'y sont établis, quoiqu'ils y soient souvent exposés aux incursions des Issinois, leurs mortels ennemis, qui ne reviennent gueres sans avoir emporté quelque butin. Depuis cette révolution, le Pays d'Asbini qu'occupoient les Esieps après l'avoir obtenu des Veteres, & la Riviere du même nom, étant passés entre les mains des Issinois, ont pris le nom d'Issini de leurs nouveaux possesseurs; & l'ancien territoire des Issinois, qu'on nomme encore le Grand Issui, pour le distinguer de l'autre, dont il n'est éloigné que de dix lieues, est demeuré sans Habitans.

Pourquoi le paroît mal placé dans les Cartes.

On trouve, dans ce recit, pourquoi les Cartes ne font aucune mention d'Issi-Royaume d'Issni ni dans l'endroit où le Royaume est à présent. Elles étoient peut-être composées avant la révolution. La Riviere d'Asbini a conservé aussi son ancien nom dans le Pays des Veteres, & n'a pris le nom d'Issini que vers son embouchure. Les Issinois se sont mis en possession de la Côte, au grand avantage de leur nation, mais à la ruine des Veteres, qui sont obligés de tirer d'eux les marchandises que les Européens apportent au rivage.

Les Veteres habitent sur l'eau.

Les occupations & les richesses des Veteres consistoient uniquement dans la Pêche de la Riviere. Elle est abondante, & leur adresse est si extraordinaire, que le Pere Loyer la nomme presqu'incroyable. Cependant (45) ils

& les Issinois vivent fort unis. Chacune des deux Nations à son Chef, ses usages & ses loix. Dans certaines occasions que l'Auteur

(45) Suivant Des Marchais, les Veteres n'explique pas, & qui sont apparemment celles de la guerre, ils se rassemblent pour ne former qu'un seul Peuple. Mais ils rentrent ensuite dans l'ordre qui les distingue. Vol. I. p. 196.

iont

sont mêlés entre les Issinois, avec cette dissérence que leurs cabanes sont sur Loyer. des pilotis, au milieu de la Riviere, & que celles des Issinois sont sur la terre. Ainsi la situation de leur demeure les met à couvert de toutes sortes d'insultes, & les rend capables de résister avec avantage à tous les Peuples Négres qui ne sont pas moins bons Marelots. D'un autre côté les forces des issinois sont supérieures sur la rive, parce qu'ils sont meilleurs Soldats que les Veteres. Ces deux Nations sont encore distinguées par d'autres dissérences. Les Issinois por- En quoi ils diffétent les cheveux longs, & tressés sur leurs épaules. Les Veteres les portent fort rent des Illinois. courts, & se font souvent raser la tête. Les pagnes des Veteres sont d'un tissu d'herbe ou d'écorce d'arbre. Ceux des Issinois sont de coton ou d'étosses de l'Europe. Le cimetere des premiers est une sorte de grand poignard, long d'un pied & demi, avec un petit fourreau de la peau de quelque bête, qu'on prendroit pour une queue de poisson; au lieu que celui des Islinois a la forme d'une serpe. Les femmes des Vereres sont tout-à-fait nues. Celles des Issinois sont couvertes d'un morceau d'étoffe ou d'un pagne.

1701-2-3.

Leur Chef Ku-

Les Veteres forment une Nation nombreuse, qui occupe un Pays d'une Caractere pattiétendue considérable. Ils sont maîtres d'une grande partie de la belle Riviere res. d'Issini, d'où ils tirent tout ce qui est nécessaire à seur entretien. Ils vivent dans une étroite alliance avec les Veteres des Rivieres voisines, ausquels ils envoyent du secours, comme ils en reçoivent mutuellement dans l'occasion, avec d'autant plus de facilité que toutes les Rivieres du Pays ont des communications. Ils sont gouvernés par un Chef ou par un Capitaine. Celui qui les commandoit, pendant le voyage du Pere Loyer, se nommoit Kukroku. Après avoir été l'esclave de son Prédécesseur, il s'étoit mis en état, par les richesses qu'il avoit amassées, de faire tête à tous les Grands du Pays, & de s'élever à la dignité de Souverain, dont il jouissoit paisiblement. Les Veteres n'ont point d'autres loix que celles de la nature, & les violent souvent. Ils sont portés, comme la plûpart des autres Négres, au larcin & à la fraude, sur tout à l'égard des Blancs, qu'ils ne peuvent supporter. Ils appellent leur monnoie Betiquets ou Aigris (46).

La pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort compose de la estimée d'eux, quoiqu'elle n'ait ni lustre ni beauté. Les Kompas, autre Napierre d'aigris. tion des Négres, la brisent en petits morceaux qu'ils percent fort adroitement, & qu'ils passent dans de petits brins d'herbe, pour les vendre aux Veteres, parmi lesquels ils servent (47) de monnoie. Chaque petir morceau est estimé deux liards de France. Il se trouve peu d'or sur cette Côte. Les armes des Vereres sont le sabre & la zagaye, qui est une espece de demie-pique. Quelques-uns ont des armes à feu, qu'ils achetent des Issinois, comme ceux-ci les ont des Européens. Mais il est rare qu'ils en fassent usage. Pour la pêche, les Veteres employent des filets tissus d'herbe ou d'écorce d'arbre. Ils Méthode de leur se servent aussi de dards & de crochets, qu'ils lancent avec beaucoup d'a-pêche. dresse. Ils se mettent dans des Canots, composés d'un seul tronc d'arbre, qui tiennent ordinairement trois ou cinq personnes. Dans le tems de leur

Tome III.

(46) Suivant Des Marchais, deux passent une pierre précieuse, d'un bleu verdâtre, & si estimée des Négres, qu'ils l'achetent pour son

Hhh

pour un écu. Vol. I. p. 199.

<sup>(47)</sup> Loyer décrit ailleurs l'aigris comme poids d'or, p. 115.

LOYER. 1701-2-3.

grande pêche, qui est ordinairement celui des nouvelles & des pleines Lunes; ils s'assemblent au nombre de trente ou quarante Canots, pour aller pêcher pendant toute la nuit dans les lieux où ils sont sûrs de trouver une proie fort abondante. Ils reviennent le matin avec une quantité surprenante de poisson, sur-tout de Mullets, qui sont excellens & très-communs dans leur Riviere. Le jour suivant, ils se reposent, tandis que leurs femmes vendent Leurs femmes le fruit de leur pêche au marché. Pendant que les hommes sont occupés à pêcher, les femmes s'employent à faire bouillir de l'eau de mer, pour la convertir en sel. Elles y réussissent, jusqu'à faire du sel fort blanc, quoique plus âcre que le nôtre.

Réservoirs de

fout du fel.

poillous.

Les Veteres se bornent à la pêche de la Riviere, parce qu'ils n'ont pas la hardiesse de s'exposer aux slots de la mer, sur une Côte qui est ordinairement fort orageuse. Ils se font des réservoirs, où le poisson entre de lui-même & dans lesquels il prend plaisir à demeurer. Ce sont de grands enclos de roseaux, foutenus par des pieux, dans les endroits où la Riviere a moins de profondeur. Ils n'y laissent qu'une ouverture, qui sert de porte au poisson pour entrer. S'ils ont besoin de quelque mets extraordinaire, ils vont dans ces lieux avec de perits filets, & choisissent ce qu'ils desirent, comme nous le faisons en Europe dans nos Réservoirs.

Ils font un grand commerce de leur pêche avec les Négres des montagnes; & ceux-ci leur fournissent, en échange, du pain de millet, du mais, du riz, des ignames, des bananes, des koros, de l'huile de palmier, & d'autres provisions. Les Veteres vendent une partie de ces marchandises aux Islinois qui mourroient de faim sans ce secours. Aussi lorsqu'il s'éleve quelque différend entre les deux Nations, l'unique vengeance des Veteres est d'interrompre leurs marchés. Les Issinois capitulent aussi-tôt, & leur accordent toutes les satisfactions qu'ils demandent.

Les Issinois dépendent des Veteres pour les vivres ..

Nation des Kompas, fage & laborieuse.

Les Kompas bordent le Pays des Veteres. C'est une Nation gouvernée en forme de République, ou plutôt d'Aristocratie, car ce sont les Chefs des Villages qui discutent les intérêts publics & qui en décident à la pluralité des voix. Leur Pays est composé d'agréables collines, que les Habitans cultivent soigneusement, & qui produisent tous les grains qu'on y seme; tandis que le terroir des Côtes, qui n'est qu'un sable sec & brûlé, demeure éternellement stérile. Les Veteres & les Issinois ne sublisteroient pas long-tems sans le secours des Kompas. Ils reçoivent d'eux leurs principales provisions, & leur rendent, en échange, des armes à feu, des pagnes, & du sel, dont les Kompas sont absolument dépourvûs. C'est d'eux encore que les Issinois tirent l'or qu'ils employent au commerce. Les Kompas le revirent d'une autre Nation qui habite plus loin dans les terres. Leur Pays s'étend trente ou quarante lieues de l'Est à l'Ouest, sur quinze ou vingt lieues de largeur. Ils sont plus nuds que les Nations voisines de la mer; mais ils n'entendent pas si bien la guerre.

Additions de Des Marchais aux Observations du Pere Loyer.

On lir dans la Relation du Chevalier Des Marchais un abregé des observations de Loyer sur le Royaume d'Issini, ausquelles l'Auteur ajoûte les remarques suivantes. Les maisons des Veteres sont assez élevées au-dessus de la surface de l'eau, pour les garantir des inondations. Ils placent leurs Canots sous leurs maisons. Autant qu'ils ont d'habileté sur les Rivieres, autant les

1701-2-3.

Issinois ont la réputation d'exceller sur les Côtes. Les Veteres laissent croître leurs cheveux, & se coupent la barbe de fort prés. Au contraire les Issinois se rasent les cheveux & laissent croître leur barbe. La plûpart des Veteres sont nuds, ou n'ont que de petits pagnes d'un tissu d'herbe ou d'écorce d'arbre. Le commerce avec les Européens a rendu les Issinois assez civils; & les Veteres, qui ne voyent presque jamais de Blancs, n'ont pas cessé d'être farouches & sauvages. Les Issinois brisent la pierre d'aigris en petites pieces, qu'ils percent par le milieu & qu'ils appellent Beriquets. Deux de ces pieces passent pour un écu de monnoie Françoise. Ils la coupent aussi en forme cylindrique d'un pouce de long. Labat croit que la pierre d'aigris est une sorte de jaspe.

Les filets des Veteres durent fort long-tems. Les Pêcheurs de cette Nation percent un poissont avec leurs dards, à cinq ou six pieds de distance. Ils n'ont besoin que de dix ou douze heures pour remplir leurs Canots de toutes sortes de poissons, sur-tout de Mullers, qui sont fort gros dans leur Riviere, fort gras & d'une bonté extraordinaire. Leur terroir, quoique riche, demeure sans culture, soit par l'indolence des Habitans, soit parce que leur inclination pour

la pêche les borne uniquement à cet exercice.

#### IV.

## Figures, Habits, Caracteres, Alimens, Maisons, Loix, & Gouvernement des Issinois.

S I l'on excepte la noirceur, il n'y a rien de difforme ni de désagréable dans la taille & le visage des Issinois. Il s'en trouve peu qui ayent le nez plat. Ils sont généralement bien faits, grands, proportionnés, agiles & robustes. Ils ont les yeux viss & les dents blanches. Leur méthode pour se minois se blanches conserver les dents est de les frotter avec une sorte de bois qui croît dans chissent les dents & se noircissent les Relaleur Pays, & qui est apparemment le même dont on a parlé dans les Rela-la peau. tions du Sénegal. Ils ont grand soin d'entretenir leur noirceur, en se frottant tous les jours la peau, d'huile de palmier, mêlée de poudre de charbon; ce qui la rend brillante, douce & unie comme une glace de miroir. On ne leur voit jamais un poil ni la moindre saleté sur le corps. A mesure qu'ils vieillissent, leur noirceur diminue, & leurs cheveux de coton deviennent gris. Ils donnent quantité de formes dissérentes à cette chevelure. Leurs peignes, qui sont de bois ou d'ivoire à quatre dents, y sont toujours atta- Leur parure de chés. L'huile de palmier mêlée de charbon, qui leur sert à se noircir la peau, leur tient aussi lieu d'essence pour la tête. Ils parent leurs cheveux de petits brins d'or & de jolies coquilles. Chacun s'efforce de se distinguer par ces galanteries. Ils n'ont pas d'autres razoirs que leurs couteaux; mais ils sçavent les rendre fort tranchans. Les uns ne se razent que la moitié de la tête, & couvrent l'autre moitié, d'un petit bonner retroussé sur l'oreille. D'autres laissent croître plusieurs tousses de cheveux, en dissérentes formes, suivant leur propre caprice. Ils sont passionnés pour leur barbe. Ils la peignent régulièrement, & la portent aussi longue que les Turcs. Le goût de la propreté du corps est commun à toute la Nation. Ils se lavent à tous momens

Hhhij

1701-2-3. Leurs babits. les mains, le visage & la tête entiere. L'habitude qu'ils ont d'être nuds fait qu'ils n'y trouvent ni peine ni honte. Il n'y a que leurs Brembis & leurs Bahumets, différentes especes de Kabaschirs, qui soient tout-à-fait vêtus. Le Peuple porte autour de la ceinture, un pagne, dont un bout se releve entre les jambes, & l'autre tombe par devant. Quelques-uns le portent en écharpe; d'autres sur les épaules, en forme de manteau. Les plus pauvres n'ont qu'une piece d'herbe nattée, ou d'écorce d'arbre, pour cacher leur nudité. Leurs bonnets sont ordinairement de peau de Chévre. Mais ils aiment avec pasfion les chapeaux & les bonnets de l'Europe. Ceux qui peuvent s'en procurer ne les portent que dans les occasions d'éclat, comme une parure qui flatte beaucoup leur vanité.

Les Négres Issinois ont le sens fort juste. Ils sont rusés & subtils, grands Avec quelle Les Negres linnois ont le leus loit juice.

adresse dis déro- menteurs, extrêmement portés au larcin, quoiqu'on ne puisse leur faire de plus grand outrage que de les nommer Krubi; c'est-à-dire, voleurs dans leur langue. Il faut veiller sur leurs pieds autant que sur leurs mains; car s'ils apperçoivent à terre quelque chose qui les tente, ils ont l'adresse de le cacher sous le sable avec les orteils; & s'éloignant sans affectation, ils reviennent le prendre lorsqu'ils sont sans témoins. Le vol n'étant jamais puni parmi eux, ils font gloire de raconter leurs exploits dans ce genre. Le Roi même les y encourage. Si quelqu'un de ses Sujets a fait un vol considérable & craint d'être découvert, il s'adresse au Roi, en lui offrant la moitié du butin, & l'impunité est certaine à ce prix. Au mois de Septembre 1702, le fils aîné de ce Prince ayant dérobé une cueillere d'étain aux François, & se voyant découvert, prit le parti de la restituer de bonne grace & sans aucune marque de confusion.

La Justice qui porte à payer ses dettes est une vertu peu connue des Issinois. foi dans le com- Un Prince du Pays, nommé Zapin, qui devoit depuis sept mois, cinq Takus (49) à quelque François, n'en voulut payer enfin que trois. Ils sont si défians dans le commerce, qu'il faut toujours leur montrer l'argent ou les marchandises d'échange, avant qu'ils entrent dans aucun traité. S'il est question de vous rendre quelque service, ils veulent êrre payés d'avance; & souvent ils disparoissent avec le falaire. Il est rare qu'ils remplissent jusqu'à la fin tous leurs engagemens, à moins que les daschis ou les présens ne. foient renouvelles plusieurs fois. Cependant lorsqu'ils achetent quelque chose, on est obligé de se sier à leur bonne-foi pour la moitié du prix; ce qui expose toujours les Marchands de l'Europe à quelque perte. Ces friponneries sont communes à toute la Nation, depuis le Roi jusqu'au plus vil Esclave.

Avarice des Istie nois.

Leur avarice va si loin, que s'ils tuent un Mouton, ils le regrettent jusqu'aux larmes pendant huit jours; quoique ces excès de générolité ne leur arrivent gueres que pour traiter quelque Européen de distinction, dont ils reçoivent dix fois la valeur de leur dépense. S'ils élevent de la volaille, ce n'est que pour la vendre & pour en conserver le prix. Ils se retranchent tour ce qui n'est point absolument nécessaire à la vie. Leur nourriture ordinaire consiste dans quelques bananes, ou un peu de poisson que leurs Esclaves prennent à la ligne, ou quelques mauvaises crables qu'ils ramassent au long

(48) Voyage en Guinée. Vol. I. p. 200.

(49) Un Takus est un sou de France.

du rivage, avec de l'eau puante ou souillée par les bêtes. Si le hazard leur fait rencontrer la carcasse de quelque animal, c'est pour eux un festin digne d'envie. Le Chevalier Damou ayant fait jetter dans la mer un Pœuf qui étoit mort sur le Vaisseau, de quelque maladie, les flots le pousserent à demi pourri sur le rivage. Une si belle proie sit accourir de toutes pasts un grand nombre de Négres, qui la dévorerent avidement. Ils ont l'estomac d'une grandeur étonnante, ou du moins, lorsqu'ils sont traités par les Blancs, le plaisir de manger aux dépens d'autrui leur fait avaler une quantité de viande incroyable.

LOYER. 1701-2-3.

Ils connoissent si peu le plaisir d'obliger, que s'ils peuvent se figurer qu'une chose vous soit agréable, il ne leur faut pas d'autre raison pour vous caractere. la refuser. Dans les occasions où l'on a besoin de leurs services, il n'y a qu'un moyen de les obtenir; c'est de les traiter avec tant d'indifférence, qu'ils ne puissent pas soupçonner le dessein qu'on a de les employer, sans quoi ils font acheter leur moindre peine cent fois au-dessus de sa valeur. D'un autre côté le desir du gain leur fait apporter leur charge de mauvais fruits de trois ou quatre lieues de distance, pour les vendre à très-vil prix; tandis que s'il est question de vous servir, ils refuseront de faire vingt pas, à moins qu'ils ne soient payés d'avance. On en a vûs qui après avoir reçu leur payement, ont laissé en chemin le fardeau dont ils s'étoient chargés. Le Pere Loyer en sit plusieurs fois l'expérience. Aussi les représente-t-il comme la plus trompeuse & la plus ingrate Nation de l'univers. Plus on leur fait du bien, dit-il, plus il en faut attendre de mal.

Leur mauvais

gnées de pouvoir prétendre à la beauté. Elles sont dédaigneuses, rusées, vanité de leurs femmes, spirituelles, & plus avares encore que les hommes; ce qui n'empêche pas qu'elles ne soient fort libertines. On ne leur fait pas un crime de l'incontinence lorsqu'elles ne sont pas mariées, ou qu'elles n'ont point avalé le Fetiche pour garant de leur fidélité. Elles sont d'une vanité excessive. On les voit sans cesse consulter leurs petits miroirs, se frotter les dents pour les blanchir, ajuster leurs cheveux, & leur donner disférentes formes. Elles les enduisent d'huile de palmier, & les entremêlent de pailletes d'or & d'autres bagatelles. Enfin tous leurs mouvemens se rapportent à plaire, sur-tout aux Blancs, pour qui elles n'auroient rien de réservé, si elles n'étoient rerenues par la crainte de leurs maris, qui ont droit de les punir de mort dans le cas Padurtere. de l'adultere, & qui peuvent traiter l'amant avec la même rigueur s'il manque d'or pour se racheter. L'amende ordinaire est d'une Bende, ou de cent

Les femmes d'Issini ont la taille menue & bien prise, mais sont fort éloi- Libertinage &

Punition pour

La cérémonie du mariage est courte. Un pere qui voit son fils en état de se soutenir, lui cherche une semme, & l'exhorte à voir la fille qu'il a choisse. Il arrive rarement que les Parties ne soient pas du goût l'une de l'autre. Les peres conviennent de la dot. On fait avaler le Fetiche à la fille, pour garant de sa fidélité. Deux ou trois jours se passent en danses & en festins. Enfin le mari conduit sa femme dans sa maison, où il la rend maîtresse absolue de tous Hhhiu

livres; quoiqu'elle soit beaucoup plus forte lorsque le coupable est riche & que l'offensé est un Kabaschir. En 1702, le Prince Aniaba sut condamné par les Juges à payer sept bendes, c'est-à-dire sept cens livres, au Capitaine

Emon.

Cérémonie des

1701-2-3.

ses Esclaves; & si dans la suite il prend d'autres femmes, c'est avec-le consentement de la premiere. Mais elle ne le refuse point sans quelque forte raison, parce qu'elle trouve beaucoup d'avantage à voir multiplier les enfans de son mari, qui sont une richesse considérable dans la Nation. D'ailleurs toutes les autres femmes sont regardées comme de simples concubines. Elles ne coutent au mari que huit écus, qu'il paye au pere en poudre d'or. Il les conserve aussi long-tems qu'elles lui plaisent, avec la liberté de les renvoyer lorsqu'il le juge à propos, sans aucune plainte des deux parts.

Parure des femmes.

Les femmes portent un pagne comme les hommes, mais elles aiment les couleurs brillantes, telles que le rouge & le bleu, ou les étoffes rayées, suivant les avantages que leur vanité croit en tirer pour plaire. Leur pagne est soutenu par une autre piece d'étoffe qui leur couvre les épaules, & qui leur sert à porter leurs Enfans. Autour de la ceinture, elles se plaisent à porter quantité d'instrumens de cuivre, d'étain, & sur-tout des cless de fer, dont elles se font une parure, quoique souvent elles n'ayent pas dans leurs Cabanes une seule boete à fermer. Elles suspendent aussi à leur ceinture plusieurs bourses de différentes grandeurs, remplies de bijoux, ou du moins de bagatelles qui en ont l'apparence, pour se faire une réputation de richesse, surtout aux yeux des Européens. Leurs jambes & leurs bras sont moins ornés que chargés de bracelets, de chaînes, & d'une infinité de perits bijoux de cuivre, d'étain & d'ivoire. Le Pere Loyer en vit plusieurs qui portoient ainsi jusqu'à dix livres, en bracelets & en manilles; plus fatiguées, dit-il; sous le poids de leurs ornemens, que les criminels de l'Europe ne le font sous celui de leurs chaînes.

Maniere, dont elles accouchent,

Le jour qu'elles mettent au monde un enfant, elles le portent à la Riviere, le lavent, se lavent elles-mêmes, & retournent immédiatement à leurs occuparions ordinaires. Ensuite, du consentement du pere, elles donnent à l'enfant le nom de quelque arbre, de quelque bête, ou de quelque fruit. D'autres lui donnent le nom de leur Fetiche, ou celui de quelque Blanc, qui est leur Mingo (50), c'est-à-dire, leur ami. En général, les Négresses ont une excessive affection pour leurs enfans. La sécondité des Islinoises est médiocre. S'il est rare qu'elles n'ayent aucun fruit de leur mariage, le nombre de leurs enfans ne surpasse gueres deux ou trois. Elles les portent sur le dos, sans les quitter dans les travaux les plus pénibles; d'où il arrive souvent, dit l'Au-Education des teur, qu'ils ont le nez plat. A l'âge de sept ou huit mois, elles les laissent ramper comme autant de petites bêtes domestiques. Le Pere Loyer prétend que par cette méthode, ils apprennent plutôt à marcher que les enfans de l'Europe. On les accoutume aussi de bonne heure à porter des bracelets de fer ou de cuivre. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de dix ou douze ans, leur éducation appartient à leurs peres, qui leur enseignent quelque moyen de gagner leur vie, tel que la pêche, la chasse, l'art de tirer du vin de palmier, le commerce, &c. Les femmes exercent leurs filles à néroyer la maison, à broyer le maïs, le riz & le miller, à faire du pain, à préparer les alimens, à vendre ou acheter au marché, mais sur-tout à prendre un soin continuel des intérêts du ménage. Sur cet article, elles pourroient donner de bonnes leçons aux femmes les plus entendues de l'Europe (51).

enfans.

(50) C'est le mot Portugais Amigo, cor-(51) Loyer, p. 154. rompu dans la bouche des Négres.

Les alimens les plus communs du Pays sont les bananes, les figues, les ignames, le riz, le mais & le miller. On fait du pain des trois derniers. Chaque jour au soir, la maîtresse de la cabane, ou la principale femme, tire du grenier la quantité de grain qu'elle croit suffisante pour le jour suid'Issai, préparés. vant. Au matin les jeunes filles, ou les Esclaves, ou les semmes, lorsqu'elles par les semmes. manquent d'Esclaves & de filles, s'assemblent pour le broyer dans de grands mortiers de bois, avec un pilon de la même matiere. Elles ne font d'abord que le séparer de la cosse. Ensuite l'ayant vanné sur de grandes pieces de bois, elles le remettent dans le mortier, pour l'écraser, en y jettant par intervalles un peu d'eau, qui sert à l'épaissir; après quoi elles étendent la pâte sur une pierre platte, où avec une autre pierre elles la travaillent, comme font nos Peintres pour broyer leurs couleurs. Cette pâte est divisée en petites masses, de la grosseur de nos petits pains d'un sou, que les Négres. appellent Tokay. On les fait bouillir dans un pot ouvert, avec fort peu d'eau, après avoir eu soin de mettre un peu de paille au fond du pot, pour les empêcher de brûler. Il n'y a point de jour où les femmes ne recommencent cet exercice. Le Pere Loyer ne parle pas fort avantageusement de cette espece de pain. Il préfere celui de millet, quoiqu'il donne des coliques d'estomac fort violente.

1701-2-3.

LOYER.

Les jours de fête, lorsque les Négres ont pû se procurer du poisson, ils en font une sorte de ragoût, qu'ils nomment Toro. Ils prennent des koros, fruits gres. d'une espece de palmier, qui ressemble à la datte, quoiqu'il en soit fort différent. Sa grosseur est celle d'une prune ordinaire, & sa couleur un peu plus rouge que l'opiment. Il n'est gueres composé que d'une peau, qui couvre un gros noyau, avec fort peu de substance dans l'intervalle. On fait bouillir un moment ces koros avec le poisson. Ensuite on les brise dans un mortier; & pressant le jus, qu'on fait tomber sur le poisson, on y joint un peu de sel, beaucoup de poivre, & l'on donne à ce ragoût tout le tems d'étuver. Les Européens mêmes le trouvent assez agréable, lorsqu'il est bien assaisonné; mais, au goût des Négres; le poivre y paroît toujours épargné.

Ragoût des Né-

S'ils manquent de poisson, pour en manger avec leur pain, ils font une Autre sauce des fauce d'huile de palmier, qui leur tient lieu de beurre. L'Auteur explique encore leur méthode. Ils prennent quantité de koros, qu'ils laissent en tas, jusqu'à ce qu'ils les voyent pourrir. Ensuite les mettant dans un mortier, ou plutôt dans un tonneau, ils les remuent avec des bâtons, pour en faire une sorte de marmelade, sur laquelle ils versent de l'eau chaude. Ils la laissent un peu cuver; & lorsqu'ils jugent l'opération finie. Ils panchent le tonneau, pour en tirer l'huile, qu'ils mettent dans de grandes jarres. On conçoit que

les noyaux & les filamens restent au fond du tonneau.

Le vin des Négres est le jus d'une autre espece de palmier, qui n'a pas Leur vin de pas-d'épines comme celui qui potre les koros. Le Royaume d'Issini en produit dont ils le tirent, un si grand nombre, qu'une partie des Habitans n'a pas d'autre occupation que d'en tirer cette liqueur. Lorsqu'ils ont reconnu à certaines marques, que l'arbre est parvenu à sa maturité, ils grimpent au sommet; ils coupent deux ou trois branches, avec un petit cizeau plat, d'un pouce de largeur; ils font un petit trou de la grosseur du doigt, dans lequel ils mettent une feuille roulée en forme d'entonnoir; & plaçant au-dessous un grand pot, qu'ils

1701-2-3.

attachent à l'arbre, ils y laissent distiller le vin. Cette liqueur n'est pas désagréable; mais elle s'aigrit (52) lorsqu'elle est conservée plus d'un jour, quoique les Négres ne l'en estiment pas moins. Il faut renouveller les incissions, chaque fois qu'on en veut tirer, car elle s'arrête après avoir coulé assez longtems par le même trou. Un palmier fournit du vin pendant trois mois: après quoi il séche & meurt bientôt. Le tronc produit des vers de la grosseur du pouce, que les Négres mangent comme un mets délicat, & qu'ils vendent

Lours Edifices.

Les Issinois sont moins curieux dans leurs édifices que la plûpart des Négres de la même Côte. Ils n'ont pour maisons que de misérables hutes, composées de roseaux, & couvertes de seuilles de palmier. Dans tout le Pays on ne trouve pas d'autres maisons plâtrées que celle du Roi, celle du Capitaine Yamoké son frere, & deux ou trois des principaux Kabaschirs d'Assoko. Elles sont de bois, & bâties depuis le commerce de la Nation avec les Européens. Tout le reste, sans en excepter celles des Grands, n'est pas comparable aux cabanes des Charbonniers de France. D'ailleurs elles sont si basses, qu'à peine un homme ordinaire peut s'y tenir debout. Il faut y être assis ou couché. A la vérité les Négres n'y entrent gueres que pour dormir, ou pour s'y mettre à couvert dans les tems de pluye. Ils passent les jours entiers à leurs portes, sous des salles extérieures de branches & de verdure, où ils prennent le frais.

La porte des maisons, ou des hutes, est un trou d'un pied & demi quarré, par lequel on ne passe qu'en rampant, avec assez de dissiculté. Elle est fermée d'un tissu de roseaux, attaché intérieurement avec des cordes, pour servir de défense contre les Tigres. Pendant la nuit, on allume du feu au centre des hutes; & comme elles sont sans cheminée, il y regne toujours une sumée épaisse. Les Négres s'y couchent sur des nattes, ou des roseaux, les pieds contre le feu. Leurs femmes habitent des cabanes séparées, où elles mangent & couchent à part; rarement du moins avec leurs maris. Toutes ces hutes sont environnées d'une palissade ou d'une haye de roseaux qui forme une cour dont la porte se ferme toutes les nuits. Cette cour & le fond des cabanes, qui n'est que de sable, sont nétoyés dix fois le jour par les femmes & les filles, dont

l'office est d'entretenir l'ordre & la propreté.

Maison de purification pour les femmes.

C'est une coutume immémoriale parmi les Issinois, d'avoir pour chaque Village; à cent pas de l'habitation, une maison séparée qu'ils appellent Burnamon, où les femmes & les filles se retirent pendant leurs infirmités lunaires. On a soin de leur y porter des provisions, comme si elles étoient infectées de peste. Elles n'osent déguiser seur situation, parce qu'elles risqueroient beaucoup à tromper leurs maris. Dans la cérémonie du mariage, on les fait jurer par leur Fetiche, d'avertir leur mari aussi-tôt qu'elles s'apperçoivent de leur

état; & de se rendre sur le champ au Burnamon.

Meubles des Négres d'Isfini.

Les meubles des Négres sont aussi négligés que leurs édifices. On ne trouve dans leurs hutes qu'un petit nombre de selletes, d'un demi pied de haut, qui leur servent d'oreillers pour la nuit. Ils les portent ou les font porter

(52) Elle se conserve plus long-tems à excessive. C'est au Lecteur à faire ces remar-Sierra-Léona, au Sénégal, &c. & dans d'auques & ces comparaisons, cres Pays, parce que la chaleur y est moins

avec eux par leurs Esclaves, dans les lieux où leur dessein est de s'arrêter. Un Négre qui a pû se procurer quelque vieux coffre de Matelot, passe pour un homme de distinction. La batterie de cuisine consiste dans quelques mauvais pots de terre, qui se cassent facilement, parce qu'ils sont mal paîtris, & quelques plats de bois pour servir les alimens. Ils mangent assis à terre, sans serviettes, sans couteaux, sans fourchettes & sans cueilleres, trempant leurs doigts & la main entiere dans les plats.

Il n'y a point de Négres, sur toute la Côte, qui ayent autant d'expérience militaire & de courage que les Issinois. Quoique leur Nation soit peu nom- sour expérience à breuse, elle est redoutée de tous leurs voisins. Leur valeur, ou la bonne conduite de leurs Chefs, les a fait quelquefois pénétrer avec succès jusqu'à la Riviere de Saint André, c'est-à-dire, l'espace de cinquante ou soixante lieues, à la poursuite des Oschins leurs anciens ennemis. Loyer fut témoin de leur retour en 1701. Après une expédition de cette nature, ils revenoient chargés

d'un riche butin en or & en Esclaves.

Leurs armes sont le sabre, la zagaye, & le mousquet, dont ils se servent avec beaucoup d'adresse & qu'ils entretiennent en fort bon ordre. Ils ont l'art de faire une très-bonne arme d'un vieux mousquet, en donnant à la batterie une nouvelle trempe qui la rend meilleure. Les François en ont vû quantité d'exemples dans de vieux fusils qui ne faisoient plus seu, & que les Islinois ont parfaitement rétablis, en leur donnant une couleur presqu'argentée. Leurs Chefs de guerre ont de fort bons boucliers, qu'ils font porter par leurs Esclaves, & dont la forme est un quarré long de trois pieds, sur deux de large. Ils sont composés de cuirs de Bœuf, couverts de peaux de Tigres. A chaque coin pend une sonnette, qui se fait entendre lorsque les Esclaves les portent sur le bras gauche, avec un sabre dans la main droite, pour défendre leur maître. Au moment de l'attaque , chaque Général est armé d'un de ces boucliers.

Le Royaume d'Issini avoit alors trois Généraux d'une autorité presqu'égale; Leurs instrument le Roi Akasini, Yamoké son frere, & Emon son neveu. Ces trois Princes militaires. avoient chacun le même nombre d'Esclaves. C'est en quoi consistent leurs richesses & leur puissance. Ces Esclaves, qu'ils arment en tems de guerre, forment le gros de l'armée. Chaque Issinois libre se range sous l'enseigne du Général qu'il aime le plus, ou qui s'est acquis par ses bienfaits quelque droit sur sa reconnoissance. Chaque Général a cinq ou six cens Esclaves. Les Brembis, ou les Kabaschirs en ont chacun, depuis vingt jusqu'à cinquante. Toute cette milice suit le Roi, qui a les yeux ouverts sur ceux qui se distinguent dans la bataille, & leur fait une part du butin proportionnée à leur valeur. Pendant l'action, les tambours, les trompettes & les autres instrumens militaires font un bruit terrible, qui joint aux cris des Négres, inspire du courage aux plus lâches. Leurs tambours sont composés d'une piece de bois, creusée d'un seul côté, & couverte d'une oreille d'Eléphant assez bien tendue. Les baguettes sont deux batons en forme de marteau, couverts de peau de Chévre; ce qui produit un son fort étrange.

Les trompettes sont des dents d'Eléphant, creusées presque d'un bout à l'autre, avec une petite ouverture au côté, par laquelle le Trompette, qui est un enfant de douze ou quinze ans, souffle, & tire un son fort aigu, mais

LOYLR. 1701-2-3.

Leuf courage &

Lours armese

Tome III.

LOYER. 1701 2 3.

Leurs maladies.

sans aucune variété, tel que celui de nos cornets à bouquin. A cette belle masique, que le Prince Aniaba, suivant le recit du Pere Loyer, trouvoit présé-Instrument sin. rabie aux hautbois de Versailles, ils joignent un instrument sort remarquable par la singularité de sa construction, mais fort dissicile à décrire. Il est de ser, & de la forme de deux pelles à feu concaves, longues d'un pied, qui dans leur jonction composent une sorte de ventre oval. On tient cet instrument par le petit bout, & l'on frappe dessus avec un bâton d'un demi pied de long, suivant la cadence des tambours & des trompettes, qui sont près du Cénéral pendant toute la durée de l'action.

Les guerres des Négres s'élevent facilement & se terminent de même. Comme le moindre incident leur fait prendre les armes, les moindres avances de

paix servent à les réconcilier.

De toutes les maladies ausquelles ils sont suiers, il n'y en a point de plus épidémique que la vérole. Ils en sont tous infectés dans quelque dégré. On en voit quelques-uns tomber en pourriture, pour avoir négligé le mal dans son origine. Il leur vient du commerce avec les femmes, dans lequel ils ne laissent pas de mettre tout leur bonheur. Ils sont fort affligés aussi par des maux d'yeux, qui vont souvent jusqu'à leur faire perdre entiérement la vûe, & qu'on attribue à la réfléxion des rayons du Soleil sur des sables d'une blancheur & d'une sécheresse extrêmes. Les vers de chair sont encore une de leurs maladies les plus communes. On en voit de plusieurs aunes de long, & de la grosseur d'une aiguille de Tapissier. Le Pere Loyer parle d'un Négre qui avoit tout à la fois cinq ou six de ces vers à la jambe. Il regne beaucoup de siévres parmi les Négres. Leur remede est de porter les malades dans une Riviere, & de les baigner jusqu'à ce que l'excès du froid les guérisse. Mais il en meurt plus qu'il ne s'en rétablit par cette méthode. Ordinairement les Négres périssent de la premiere attaque d'une maladie, parce qu'ils n'ont aucune connoissance de la Médecine, quoiqu'ils ne manquent point de simples. Leur principal resfource est de consulter leurs Feriches.

Remedes en usame d'Hini.

Dans leurs maladies ou dans les afflictions, ils ont peu d'égard & de pitié ge dans le Royau- les uns pour les autres. Ils prennent soin seulement de colorer le malade de différentes peintures, à l'honneur de leurs Feriches, & de leur donner une sorte de cordial, mais sans leur faire rien changer à leur diéte. Ce cordial est composé de malaguette, ou de poivre de Guinée, & du jus de certaines herbes fortes, qu'ils tirent en les pilant & qu'ils font boire au malade. Dans les pleuresies, ils font des scarifications aux épaules, en y appliquant de petites cornes au lieu de ventouses. Pour les blessures ils employent une herbe dont le jus mis sur la playe avec le marc, produit des cures si merveilleuses, qu'ils comptent pour rien une blessure de cinq pouces de profondeur, où l'os même est endommagé, & qu'ils sont sûrs de la guérir en trois semaines. Loyer en vit des exemples si surprenans, qu'il se dispense de les rapporter, parce qu'on les prendroit pour des fables.

Leurs précaufépulture.

Les Négres sont fort soigneux, pendant leur vie, d'acheter & de préparer tions pour leur tout ce qui doit servir à leur enterrement. C'est un beau drap rayé de coton, pour les envelopper; un cercueil, & des bijoux d'or ou d'autres matieres pour l'orner, dans l'opinion que l'accueil qu'on leur fera dans l'autre monde répondra aux ornemens de leur sépulture. Cependant ils ont commencé de

puis peu à revenir de cette erreur, qui coutoit autrefois la vie à quantité de femmes & d'esclaves. L'usage étoit d'en sacrifier un grand nombre aux funérailles des Rois & des riches Brembis, pour leur composer une escorte en pasfant dans l'autre vie.

LOYER. 1701-2-3.

Cérémonie de

Lorsqu'un Négre expire, la nouvelle s'en répand aussi-tôt dans l'habitation. La plûpart des femmes, sur-tout les vieilles, s'assemblent à la maison du leurs sunerailles. mort. Leurs cris & leurs postures extravagantes inspirent tout à la fois l'envie de rire & la frayeur. Les unes, armées d'une pique, font des recherches dans toute la maison, & seignent de vouloir ouvrir la terre pour trouver la personne qui leur manque, en l'appellant à haute voix par son nom. D'autres courent, comme des furieuses, dans toutes les maisons que le mort fréquentoit, & demandent à tous ceux qu'elles rencontrent s'ils n'ont pas vû celui qu'elles cherchent. Une abondance de larmes coule au long de leurs joues & sur leur sein. Ceux qu'elles interrogent leur répondent en branlant la tête, Aouru, c'est-à-dire, il est parti. Pendant ce tems-là, d'autres semmes s'employent près du corps à vanter les actions, les vertus & les richesses du mort. Ensuite ses amis le frottent de diverses peintures, ils lui peignent les cheveux, & les frisent; ils l'ornent de son pagne, & des bijoux qu'il a rassemblés pendant sa vie.

Les autres Pleureuses, car le Pere Loyer les compare à celles des Anciens, niere on les enreviennent après leurs courses, & demandent au cadavre pourquoi il est mort, terre. tandis qu'il pouvoit vivre honorablement, & s'il n'avoit point assez d'or, de femmes, de bled & d'Esclaves? Toutes ces questions sont entremêlées de grands cris. On apporte alors le cercueil, si le mort a pris soin de s'en préparer un. S'il ne s'en trouve pas de prêt, on en fait un de quelques vieilles planches, où l'on met le corps, les genoux pliés & les talons sous les fesses; de sorte que la tête vient reposer sur les genoux. La grandeur du cercueil n'est ainsi que d'environ trois pieds quarrés. On place aux côtés la fellette du mort & son pot de terre; la fellette pour s'asseoir dans le besoin, le pot pour se préparet des alimens. Si c'est un Roi ou un riche Brembis, on jette sur le corps quantité de poudre d'or. Il n'y a point de pauvre Négre avec qui l'on n'en renferme un peu, pour servir à ses besoins dans l'autre monde.

En même-tems, tous les jeunes gens du voisinage s'assemblent avec des armes. Si le mort est un Brembis, ou de quelque distinction, les parens leur fournissent de la poudre, avec laquelle ils tirent aussi long-tems qu'elle peut duter. S'il étoit pauvre, on ne fait que deux ou trois décharges; mais c'est un service que tous les Négres se rendent mutuellement, & qu'ils croient capable de leur procurer dans l'autre vie la même reception qu'aux

Kabaschirs.

Après toutes ces cérémonies, ils ferment le cercueil, & le clouent soigneusement. Quatre Esclaves le transportent dans les bois, & choisissent quelque endroit écarté, où sans autres témoins ils creusent une fosse, & l'enterrent. A leur retour, ils mangent, avec les Pleureuses, les alimens qui leur ont été préparés par les parens du mort. Il ne se trouve aucun autre Négre à ce festin. La même coutume s'observe pour les hommes & pour les femmes. Si le mort étoit d'un rang distingué, ses femmes paroissent dans leurs meilleurs habits, quelques jours après l'enterrement; & chacune portant une danse des yeuves.

1701-2-3.

zagaye sur l'épaule, elles font dans cet état une procession dans le Village; deux à deux, en chantant différens airs. Elles vont ensuite à la porte des Brembis, où elles font une danse en rond, qui s'appelle Baboua. Chaque Brembis est obligé de leur donner trois takus, qui font environ quinze sous; après quoi retournant dans leurs familles elles ont la liberté de se remarier aussi-tôt qu'elles en trouvent l'occasion.

Religion des Négres d'Inini.

On a représenté la Religion de ces Négres avec de fausses couleurs. Villault, par exemple, s'est fort trompé en rapportant qu'ils adorent les Fetiches comme leurs divinités. Ils désavouent eux-mêmes la doctrine qu'il leur attribue. Suivant le Pere Loyer, ils reconnoissent un Dieu Créateur de toutes choses, & particuliérement des Fetiches, qu'il envoye sur la terre pour rendre fervice au genre humain. Cependant leurs notions sont fort confuses sur l'article des Fetiches. Les plus vieux Négres paroissent embarrassés lorsqu'on les interroge. Ils ont appris seulement, par une ancienne tradition, qu'ils sont redevables aux Feriches de tous les biens de la vie, & que ces Etres, aussi redoutables que bienfaisans, ont aussi le pouvoir de leur causer toutes fortes de maux.

gres.

Chaque jour au matin, ils vont se laver à la Riviere; & se jettant sur la tête une poignée d'eau, à laquelle ils mêlent quelquefois du sable pour exprimer leur humilité, ils joignent les mains, les ouvrent ensuite, & pro-Priezes des Né- noncent doucement le mot d'Ecksavais. Après quoi, levant les yeux au ciel, ils font cette priere : Anghiumé , mamé Enaro , mamé Orié , mamé Skihé e Okkori, mame Akana, mame Brembi, mame Angnan e awnsan; ce qui signisie: Mon Dieu, donnez-moi aujourd'hui du riz & des ignames; donnezmoi de l'or & de l'aigris; donnez-moi des Esclaves & des richesses; donnezmoi la santé, & accordez-moi d'être prompt & actif. C'est à cette priere que fe réduisent toutes leurs adorations. Ils croyent Dieu si bon qu'il ne peut leur faire de mal. Il a donné, disent-ils, tout son pouvoir aux Fetiches & ne s'en est pas réservé.

Petiches d'Idini.

Ces Feriches (35) sont différens, suivant les idées ou plutôt le caprice de chaque Négre. A peine trouveroit-on deux Négres, sur toute la Côte de Guinée, qui s'accordent dans l'honneur qu'ils leur rendent; l'un choisit pour son Fetiche une piece de bois, jaune ou rouge; l'autre les dents d'un Chien, d'un Tigre, d'une Civette, d'un Eléphant. Ceux-ci un œuf ou un os de quelque oiseau, la tête d'une Poule, un Bœuf, une Chévre; ceux-là une arrête de poisson, la pointe d'une corne de Belier remplie d'excrémens, une branche d'épine, un paquet de cordes composées d'écorce d'arbre, & d'autres objets de la même nature. Leur respect pour les Feriches est poussé si loin, qu'ils observent religieusement tout ce qu'ils promettent en leur nom. Les uns s'abstiennent de vin pour honorer leur Feriche, les autres d'eau-de-vie-Quelques-uns se retranchent l'usage de certains mets & de certaines especes de poisson; d'autres celui du riz, du mais, des fruits, &c. Mais tous les Négres, sans exception, se privent de quelque plaisir à l'honneur des Fetiches, & perdroient plutôt la vie que de violer leur engagement.

(53) Barbot observe que Fetisso est un mot terme de Fetiche. Pour exprimer Dieu ou une Portugais qui fignifie charme ou paroles en- Idole, ils ont le mot de Bossum ou de Bosses. chantées, & que les Négres en ont fait leur

Ils ont dans le cours de l'année plusieurs jours consacrés aux Fetiches. Le principal est le jour de leur naissance, qu'ils célébrent en blanchissant leur Fetiche & son autel, en se peignant le corps de la même couleur, & en portant un pagne blanc. D'autres observent le Vendredi de chaque semaine fêtes. comme nous observons le Dimanche, l'employent à parer leur Fetiche, & à lui faire quelque offrande ou quelque sacrifice.

1701-2-3.

& particuliers.

Outre les Fetiches particuliers, il y en a de communs au Royaume, qui Fetiches publics font ordinairement quelque grosse montagne ou quelque arbre remarquable. Si quelqu'un étoit assez impie pour les couper ou les défigurer, il seroit puni d'une mort certaine. Chaque Village est aussi sous la protection de son propre

Fetiche, qui est orné aux frais du Public, & qu'on invoque pour les biens communs. Ce Gardien de l'habitation a son autel de rozeaux dans les Places

publiques, élevé sur quatre piliers, & couvert de feuilles de palmier. Les Particuliers ont dans leur enclos ou à leur porte un lieu réservé pour leur Feriche, qu'ils parent suivant les mouvemens de leur propre devotion, & qu'ils peignent une fois la semaine de disférentes couleurs. On trouve quantité de ces autels dans les bois & les bruyeres. Ils sont chargés de toutes sortes de Fe- Autels & offrantiches, avec des plats & des pots de terre, remplis de mais, de riz & de fruits. des. Si les Négres ont besoin de pluye, ils mettent devant l'autel des cruches vuides. S'ils sont en guerre, ils placent des sabres & des poignards pour demander la victoire. S'ils ont besoin de poisson, ils offrent des os & des arrêtes. Pour obtenir du vin de palmier, ils laissent au pied de l'autel le petit cizeau qui sert aux incisions de l'arbre. Avec ces marques de respect & de constance, ils se croyent sûrs d'obtenir tout ce qu'ils demandent. Mais s'il leur arrive quelque disgrace, ils l'attribuent à quelque juste ressentiment de leur Fetiche, & tous leurs soins se tournent à chercher les moyens de l'appaiser. Dans cette vûe, ils ont recours à leurs Devins, pour faire le Tokké, qui ne demande

pas peu de mysteres & de cérémonie. Le devin prend dans ses mains neuf cour-

il les jette deux ou trois fois comme au hazard. La maniere dont elles tombent à terre devient un ordre du ciel qu'il interprête. S'il dit que le Fetiche demande un Mouton ou quelque piece de volaille, il est obéi sur le champ. L'animal est sacrifié, & le Feriche arrosé du sang de sa victime. Lorsque les Devins sont consultés par les Brembis sur quelque projet de guerre, ou sur d'autres expéditions d'importance, ils demandent quelquefois le sacrifice d'un ou

Devins d'Iffini.

royes de cuir, chacune de la largeur d'un doigt, & parsemée de petits Féti-ches. Il tresse ensemble ces courroyes, & prononçant quelque chose d'obsur, fois sanglante.

deux Esclaves. Chaque jour au matin, les Négres sont fort exacts à porter à leurs Fetiches

Le Pere Loyer
quelque partie de leurs meilleures provisions. S'ils manquoient à ce devoir, affiste à la consécration d'un Feils se croiroient menacés de la mort avant la fin de l'année. Ils approchent tiche, de ces objets de leur culte avec un respect mêlé de frayeur : & leur étonnement est de les voir quelquefois insultés par les Blancs sans qu'ils fassent éclater leur vengeance. Le Pere Loyer eut plusieurs fois la curiosité d'aslister à la consécration d'un Feriche; sur-tout un jour qu'il se trouvoit à Tapa. Il laissa commencer tranquillement la cérémonie. C'étoit la queue d'une noix de koros & une branche d'épine, peinte-en rouge que les Négres avoient choisies pour les transformer en Fetiche. Ils les laverent d'abord dans

LOYER. 1701-2-3.

fon zele.

de l'eau, dont ils jetterent ensuite quelques gouttes sur toute la famille. Enfin s'approchant du Pere Loyer, ils se disposoient à lui faire part aussi de cette aspersion, en prononçant quelques paroles. Alors son zele s'échaussa; & pour leur faire connoître la vanité de leur superstition, il prit les impuissans Fetiches, les brisa en mille pieces qu'il foula aux pieds, & les jetta au teu, où ils furent bien tôt consumés. A cette vûe tous les Négres prirent la fuite, en l'averrissant que le Ciel alloit faire entendre sa foudre, & la terre s'entr'ouvrir Effet inutile de pour l'abimer. Lorsqu'ils eurent reconnu que le Feriche manquoit de pouvoir pour se venger, ils commencerent à remarquer le Missionnaire avec une sorte d'admiration. Mais retombant bien-tôt dans leurs idées superstitieuses, ils lui dirent que s'il n'étoit pas mort, c'étoit parce qu'il ne croyoit point aux Fetiches; & qu'ils sçavoient fort bien que les Feriches n'avoient aucun pouvoir sur les Blancs. Loyer leur répondit que s'ils vouloient cesser d'y croire, ils n'auroient rien non plus à redouter de leur colere. Ils repliquerent qu'ils s'en garderoient bien, parce que les Fetiches ne manqueroient pas de les punir avec rigueur; & rien ne put servir à les désabuser.

On peut se reposer sans défiance sur le serment des Négres, lorsqu'ils ont juré par leur Fetiche, & sur-tout lorsqu'ils l'ont avalé. Pour tirer la vérité de leur bouche, il suffit de mêler quelque chose dans de l'eau, d'y tremper un morceau de pain, & de leur faire boire ce Feriche en témoignage de la vérité. Si ce qu'on leur demande est tel qu'ils le disent, ils boiront sans crainte. S'ils parlent contre le reproche de leur cœur, rien ne sera capable de les faire toucher à la liqueur, parce qu'ils sont persuadés que la mort est infaillible pour ceux qui jurent faussement. Leur usage est de raper un peu de leur Feriche, qu'ils mettent dans de l'eau ou qu'ils mêlent avec quelque aliment. Un Négre, qui s'engage par cette espece de lien, trouve plus de crédit parmi ses compatriores, qu'un Chrétien n'en trouve parmi nous en offrant de jurer sur les saints

Evangiles.

Autres fermens des Négres.

Ils ont d'autres sermens moins solemnels, quoiqu'aussi superstitieux. S'ils jurent par la tête, par les bras, ou par le corps de quelqu'un, ils croyent qu'ils ne peuvent se parjurer sans perdre les mêmes parties qu'ils ont attestées. Ils jurent aussi par Anghiumé, ou par le Ciel, en prenant un peu de sable qu'ils se mettent dans la bouche, & levant les yeux au Ciel avec certe imprécation: Dieu, tuez-moi par ce sable, si telle chose n'est pas vraie. Cependant ils n'employent gueres ce serment que lorsqu'on l'exige, ou qu'ils sont dans le transport

de quelque passion.

Les Négres d'Issini n'ont point de Temples ni de Prêtres, ni d'autres lieux destinés aux exercices de Religion que les autels publics & particuliers de leurs Feriches. Ils ne laissent pas d'avoir une sorte de Pontife, qu'ils nom-Grand-Prêtre ment Osnon, & dont l'élection appartient aux Brembis & aux Bahumets. son élevation. Lorsque l'Osnon meurt, le Roi convoque l'Assemblée de ses Kabaschirs, qui sont entretenus aux frais publics pendant le cours de cette cérémonie. Leur choix est libre, & tombe ordinairement sur un homme de bon caractere, mais versé sur-tout dans l'art de composer des Fe iches. Ils l'investissent des marques de sa dignité, qui consistent dans une multitude de Fetiches joints ensemble, qui le couvrent depuis la tête jusqu'aux pieds. Dans cet équipage ils le conduisent en procession par toutes les rues, après avoir com-

mencé néanmoins par lui donner huit ou dix bendes d'or (54), levées sur le Public. Un Négre le précede dans cette marche solemnelle, & déclare à hau e voix que tous les Habitans doivent apporter quelque offrande au nouvel Osnon s'ils veulent participer à ses prieres. On attache à l'extrêmité de chaque Village un plat d'étain pour recevoir ces aumônes. L'Ofnon est le seul Prêtre du Pays. Son office consiste à faire les grands Fetiches publics, & i donner ses conseils au Roi, qui n'entreprend rien sans son avis & son consentement; s'il tombe malade, on lui envoye communiquer les délibérations. Dans un froid excessif, ou dans les tems d'orage & de pluyes violentes, le Peuple s'écrie qu'il manque quelque chose à l'Osnon; & sur le champ on fait pour lui une quête, à laquelle tout le monde contribue suivant fes forces.

LOYER. 1701-2-3.

La doctrine de la transmigration des ames est si bien établie parmi les Négres d'Issini, que n'espérant rien de réel & de permanent dans le monde, ils Négres sur la transmigration bornent tous leurs vœux à jouir autant qu'il leur est possible des richesses & des ames. des plaisirs qui leur conviennent. Leur parle-t-on de l'enfer & du ciel, ils éclatent de rire. Ils sont persuadés que le monde est éternel, & l'ame immortelle; qu'après le trépas l'ame doit passer dans une autre Région qu'ils placent au centre de la terre, pour y recevoir un nouveau corps dans le sein d'une femme; que les ames de cette Région passent de même dans celle-ci; de sorte que suivant leurs principes, il se fait un échange continuel d'Habitans entre les deux mondes. Ils placent le souverain bien de l'homme dans les richesses, le bonheur, la puissance, & le plaisir d'être servi & respecté. Ils ne mangent & ne boivent rien sans en jetter une perite partie à terre, en prononçant certaines paroles. Ils font ces présens, disent-ils, à leurs parens & leurs amis de l'autre monde, qui leur rendent le même service, & qui leur procurent ainsi les biens dont ils ont la possession.

Le Palais du Roi est bâti de roseaux entrelassés, & plâtrés d'argile, avec un mêlange de terre, jaune, rouge, grise, qui forme des taches sans ordre & sans dessein. Il contient plusieurs appartemens de plein pied, & le même nombre au dessus, tous revêtus du même plâtre & couverts de feuilles de palmier. Cette Maison royale est située au milieu de plusieurs grands enclos, ou de palissades de roseaux, qui forment trois cours extérieures, par lesquelles il faut passer pour se rendre au corps de l'Habitation. On entre dans la premiere par une échelle de sept ou huit dégrés, à deux pieds l'un de l'autre, qui conduit au som met de la palissade, d'où l'on descend par une autre échelle. L'une & l'autre sont faites avec si peu d'art, que les Négres seuls peuvent y passer sans danger. Autour du Palais, on voit des deux côtés des hutes des femmes, qui ne sont composées que de simples roseaux, sans plâtre, & couverres de feuilles de palmier, comme celles du commun des Négres.

Palais & Cour du Roi d'Imini.

Le Roi entretient à la premiere barriere, c'est-à-dire, à l'échelle de l'en- Maniere d'extrer clos, deux sentinelles armées d'un sabre & d'une zagaye, qui sont relevées dans sa premiers de tems en tems par d'autres gardes. Lorsqu'il sort de cette enceinte, il se tait accompagner de cinquante hommes armés d'épées & de mousquets, & d'un cortege de ses principaux Kabaschirs. Il n'y a pas de Seigneurs Islinois

1701-2-3. Juges & Confeil d'Illini.

qui ne mette sa gloire à s'approcher de son Prince, à s'insinuer dans ses bonnes graces, à conserver & fumer avec lui, ce que les Négres appellent Palabra. C'est dans ces conférences qu'ils traitent les affaires d'Etat, & qu'ils décident les différends qui sont apportés devant eux. Chacun y explique librement son opinion. Quoique cette maniere de juger fasse quelquesois traîner les affaires en longueur, elle est avantageuse à la Nation, parce qu'elle n'expose jamais les Juges à l'erreur. D'ailleurs leurs délais n'empêchent pas que les délibérations ne soient secrettes. Un Juge Issinois mourroit plutôt que de réveler ce qui s'est passé au Conseil. Le moindre crime de cette nature est puni du dernier supplice, ou de la confiscation des biens, accompagnée de l'infamie & de la pauvreté.

d'Idini, & de ses

Usage qu'ils en cont.

Grands,

Il n'est pas aisé d'approfondir les richesses du Roi, ni celles des Brembis (55) & des Kabaschirs. Ils prennent un soin extrême de les cacher; sans qu'on puisse en deviner la cause, car en général les Issinois sont la plus vaine Nation du monde, & toujours portés à vouloir paroître plus riches qu'ils ne sont effectivement. Ils regardent comme le dernier outrage d'être appellés Agimgompouers, c'est-à-dire gueux. Cependant on conçoit mieux que le peuple a de fortes raisons pour cacher son bien, telles que la crainte de se le voir enlever par le Roi & les Seigneurs. Ceux-ci enterrent leur or. On sçait par le récit des Négres mêmes, & par le témoignage de deux François qui ont réfidé long-tems dans le Pays, qu'Akafini & Yamoké fon frere avoient Trésors du Roi plusieurs grandes caisses de poudre d'or ensevelies dans la terre. Un jour que le Roi s'étoit échaussé de liqueurs fortes, il sit apporter son trésor devant (56) les deux François, & fit vuider à leurs yeux les deux caisses sur des nattes. Les lieux qu'on choisit ordinairement pour ces précieux dépôts sont les champs de Bananiers, ou le pied de quelque arbre. On employe le secours d'un seul confident, qu'on oblige d'avaler le Fetiche, pour garant du secret. Le propriétaire ne visite son trésor qu'une fois l'année, soit pour lui faire changer de place, ou pour y joindre ce qu'il peut avoir acquis dans l'intervalle. Il n'en tire jamais que ce qui est nécessaire à ses besoins les plus pressans, dans l'occasion, par exemple, de se racheter lui-même de l'esclavage, ou de rendre le même service à quelqu'un des principaux Bahumets; de fournir aux frais de la guerre, ou de louer des Troupes auxiliaires : car les Négres n'employent pas un écu pour se procurer les commodités de la vie; & le Roi même est si frugal dans sa nourriture & dans l'habillement, qu'il ne dépense pas dix pistoles par an pour son entretien & celui de ses femmes. Il ne fair pas difficulté d'aller au marché, & d'acheter une banane ou un poisson. Loyer eur plusieurs fois l'occasion d'admirer cette œconomie du Monarque regnant, & le vit marchander comme le dernier Esclave. Cependant, outre le trésor enseveli, il a quelques livres d'or qu'il employe dans le commerce; sans compter l'or en œuvre, soit pour la vaisselle ou les Fetiches, soit pour les ornemens royaux dans les jours de fête & de cérémonie. Il fait aussi des provisions de pagnes (57), de per-

(55) On a deja remarqué que Brembis & Bahumets sont différentes especes de Kabaschirs.

(56) Le Pere Loyer ne nomme pas ces deux François.

(57) C'est une sorte de serge. Toutes les étoffes ont pris chez les Négres le nom qu'elles ont dans les langues des premiers Européens qui les leur ont apportées.

petuanes,

petuanes, de vieux linge & de tabac, qu'il en vend en détail à ses Sujets, ou qu'il envoye vendre dans les Pays voisins par ses Esclaves, & sur lesquelles il ne gagne pas moins de six pour un, sans risque & sans dépense. Ainsi ses richesses doivent augmenter continuellement; sur-tout si l'on considére qu'il ne lui en coute rien pour sa table & ses habits, ni pour ses semmes & ses Esclaves, ausquels il ne donne aucuns gages, & qui sont tous obligés de travailler pour leur pain.

LOYER. 1701-2-3.

Revenus ordi-

Les revenus de ce Prince consistent uniquement dans les amendes & les confiscations. Il n'a ni terres ni domaine qui puissent servir au soutien de sa dignité. Ainsi la couronne est pauvre, quoique le Roi soit fort riche. A son exemple, tous les Kabaschirs qui ont de l'ambition, s'occupent sans cesse à grossir leurs trésors; mais souvent tous les soins qu'ils ont pris pour s'enrichir tournent au profit du Maître, par une confiscation imprévûe dont il fait naître l'occasion. D'ailleurs il a sa part dans toutes les extorsions des Grands, & jusques dans les Daschis, ou les présens qu'ils reçoivent des Marchands de l'Europe. De simples Matelots Négres, qui obtiennent quelque gratification d'un Capitaine de Vaisseau, sont obligés de faire voir au Roi ce qu'ils ont reçu; & ce Prince a droit de prendre ce qui lui convient.

Dans le tems où l'on ensemence la terre, c'est-à-dire, au mois de Septembre & d'Octobre pour le riz, d'Avril & de Mai pour le maiz, & d'Octobre de grains, & Novembre pour le miller, le Roi se rend en personne dans les champs, & les fait cultiver par ses Esclaves, qui lui doivent gratis un ou deux jours de travail. Pendant cet exercice, il est assis à l'ombre de quelque arbre. Ensuite on distribue, par son ordre, du vin de palmier ou d'autres liqueurs aux Ouvriers. Il place à la garde du champ quelques Feriches, qui lui en répondent plus sûrement que la force, parce qu'il n'y a pas de Négre qui ne se crût mort s'il avoit osé violer un canton si sacré. Au tems de la moisson, qui est Décembre & Janvier pour le riz, Août & Septembre pour le maiz, Février & Mars pour le millet, il retourne au même lieu, après avoir fait avertir see Ouvriers; il les excite au travail par son exemple, en coupant deux ou trois poignées de grain. Chaeun s'employe d'autant plus volontiers, qu'il a pour salaire le tiers de sa moisson. Ce qui reste pour le Roi est séché au Soleil, & transporté dans de perits magazins, qui sont autour de son Palais. Cependant il ne mange jamais de son propre riz, ni de son maiz & de son miller. Il fait des échanges de ce qui est nécessaire pour son usage, avec quelques Kabalchirs, en observant religieusement de ne recevoir que la même quantité. Cette coutume vient d'une ancienne superstition, qui fait croite aux Rois d'Issini que leurs champs deviendroient stériles s'ils mangeoient les provisions de leur propre grenier.

Usage supersti-

Bornes de l'autorité Royale,

Leur pouvoir est absolu sur les pauvres & sur les Esclaves. Mais les Kabaschirs, sur-tout ceux qui passent pour riches, & qui ont un grand nombre d'Esclaves, sont fort éloignés de cette rigoureuse soumission. Leur dépendance se borne à se rendre aux Palaveres, c'est-à-dire, aux Conseils publics, & à secourir le Roi de leurs forces, lorsqu'il est question de la sûreré pu-

La succession, dans le Royaume d'Issini, tombe au plus proche parent du Roi, Ordre de la suc à l'exclusion de ses propres enfans. La loi ne lui permet pas même de leur cession.

Tome III.

LOYER. 1701-2-3. laisser une partie de ses richesses; de sorte qu'ils n'ont pour leur subsistance & leur établissement, que ce qu'ils ont acquis pendant la vie de leur pere. Cependant il les aide pendant son regne à faire des provisions pour l'avenir. Il leur fair même apprendre quelque art ou quelque commerce, qui puisse leur servir après sa mort. Au reste, cette loi s'étend à tous ses Sujers. Les enfans du Roi ne laissent pas d'être respectés pendant qu'il est sur le trône. Ils ont des gardes, qui ne cessent pas de les accompagner. Mais à la mort de leur pere, toute leur grandeur disparoît; & s'ils ne s'attirent quelque distinction par leur mérite & leurs bonnes qualités, ils ne sont pas plus considerés que le commun des Négres. Leur unique portion consiste dans quelques Esclaves. Tout le reste de l'héritage passe au nouveau Roi; à la réserve du trésor caché, qui est le partage de celui que le rang de sa naissance appelle ensuite à la couronne. Ainsi le successeur futur se trouve plus riche que le Roi même.

Nobles du Royaune.

Les Nobles & les Grands de cette Contrée sont distingués par les titres de Brembis & de Bahumets, qui signifient dans leur langue, les Riches & les Commandans. Dans la langue du commerce, qu'on appelle Lingua franca, on les confond sous le nom de Kabaschirs ou de Capcheres, sans que l'origine & le sens de ce mot soient mieux connus. C'est à ces Grands qu'appartient le privilege du Commerce, c'est-à-dire, le droit d'acheter ou de vendre, à l'arrivée des Vaisseaux de l'Europe. Tout autre Négre qui seroit surpris dans un trafic actuel, verroit ses effects confisqués. De-là vient que les Kabaschirs sont les seuls riches & que tout l'or du Pays tombe entre leurs mains. Leur nombre est ordinairement de quarante ou cinquante, quoiqu'il ne soit pas fixé. Le reste des Issinois est si pauvre, que les plus aisés ont à peine un miserable pagne pour se couvrir, & ne vivent qu'avec le secours des Kabaschirs. Ils se louent à leur service, pour se procurer de quoi nourrir leurs enfans; & quelquefois ils sont obligés de se vendre, pour le soutien de leur propre vie. Cependant lorsqu'il s'en trouve quelqu'un qui à force d'industrie & de travail est parvenu à ramasser un peu de bien, & qui a pû cacher ses richesses avec assez de soin pour les conserver, il employe sous-main ses amis à la Cour & parmi les Kabaschirs, pour s'élever à la qualité de création de la Marchand ou de Noble. Si sa demande est approuvée, le Roi & les Brembis malité de cette indiquent un jour où l'on se rend au bord de la mer pour cette cérémonie. Le Candidat commence par payer les droits royaux, qui sont huit écus en poudre d'or. Ensuite, le Roi déclare devant ses Kabaschirs, qu'il reçoit un Négre de tel nom pour Noble & pour Marchand. Après quoi se tournant vers la mer, il défend aux flors de nuire un nouveau Kabaschir, de renverser ses Canots & de nuire à ses marchandises. Il finit l'installation en versant dans la mer une bouteille d'eau-de-vie, pour gagner ses bonnes graces. Alors le nouveau Noble s'approche du Roi, qui lui prend les mains, les serre d'abord l'une contre l'autre, les ouvre ensuite, & souffle dedans, en prononçant doucement le mot Akschuc; c'est-à-dire, Allez en paix. Tous les Kabaschirs repetent cette cérémonie après le Roi. Il ne reste pour conclusion, que de se rendre au festin, où le Candidat a pris soin de faire inviter tous les Nobles; & lorsqu'ils en sont sortis, il est regardé de toute la Nation, comme Marchand, comme Noble, comme Brembis & Kabaschir, avec le

Nobleise, & forcérémonic.

droit de vendre & d'acheter des Esclaves. S'il accompagne le Roi à la guerre, il a part aux dépouilles de l'ennemi. Enfin, il entre en possession de tous les

privileges attachés à son titre.

La Justice d'Issini consiste dans quelques amendes pécuniaires. Il n'y a que trois crimes qui soient punis de mort; la fuite des Esclaves, la trahison & la sorcellerie. Le vol est si éloigné de passer pour un crime, qu'il procure des honneurs & des récompenses. Le parjure & le meurtre n'ont point d'autre châtiment qu'une amende; mais si les parens du mort peuvent se faissir de l'assassir les sortes de leur vengeance, & qu'il ait le tems de se présenter au Roi, il en est quitte pour payer dix bendes d'or, ou mille livres, dont la moitié appartient à ce Prince, & l'autre aux parens du mort. Un Esclave convaincu de meurtre est vendu aux Européens; mais la moitié du prix ne tourne pas moins au prosit du Roi.

Lorsqu'un créancier se lasse du délai & qu'il prend la résolution de se faire payer, il s'adresse au Roi, qui sur sa demande fait avertir le débiteur. Un Esclave, chargé de cet ordre, se présente avec le Sceptre ou plutôt le Bâton royal à la main, & déclare au Débiteur qu'il est appellé par le Roi. Si le cas est pressant, il l'oblige sur le champ de le suivre. Alors le procès commence par un présent de huit onces d'or, que le créancier est obligé de faire au Roi pour acheter de l'eau-de-vie. Il doit déposer, en même-tems, un tiers au moins de la somme qu'il demande; & ce tiers est distribué entre le Roi & les courtifans qui doivent être ses Juges. Ensuite il jure en avalant le Fetiche, que telle somme lui est due par celui qu'il a cité. On écoute le débiteur. Si les Juges ne sont pas satisfaits de ses raisons, il est condamné à payer la dette dans un certain tems, & forcé de s'y engager par un serment solemnel, qu'il prononce en touchant la tête du Roi. Le procès finit sans autre formalité. S'il manque d'un seul jour à l'exécution, il est obligé de payer une bende au Roi, ou deux bendes, s'il est riche, pour avoir violé son serment. On lui donne ensuite un autre terme; mais avec de nouvelles dépenses de la part du créancier; ce qui l'oblige souvent d'abandonner ses prétentions. Cependant un débiteur qui continue de manquer à sa promesse, après l'avoir renouvellée plusieurs fois, court risque à la fin d'être déclaré insolvable; après quoi il est vendu pour l'esclavage.

La forcellerie, ou du moins le crime auquel les Issinois donnent ce nom, est punie par l'eau; c'est-à-dire, que le coupable est noyé solemnellement, avec diverses marques de l'exécration publique. Les traîtres, c'est le nom qu'on donne à ceux qui relevent les secrets du conseil, sont décapités sans cérémonie, & sans espérance de grace. Les Esclaves, ou les Prisonniers de guerre qui entreprennent de s'échapper, sont présentés au Conseil du Roi & des Brembis, qui examinent d'abord les circonstances du crime. S'il paroît bien prouvé, le coupable est condamné à mort. Après lui avoir déclaré sa sentence, on lui lie les mains derriere le dos, on lui met dans la bouche un baillon, attaché par les deux bouts avec une corde qui se lie derriere la tête. Un Esclave du Roi, qui reçoit pour son salaire huit écus en poudre d'or, portant sur la tête un des Fetiches du Roi, court dans toutes les rues de la Ville comme un insensé, en faisant pancher le Fetiche de côté & d'autre,

LOYER. 1701-2-3.

Crimes, & punitions établies.

Méthode pour faire payer les dettes.

Punition de la forcelletie & de la trahifon.

Punition des Esclaves sugitifs.

Kkkij

LOYER. J701-2-3.

Ils font sacrifiés aux Feticines.

font impurs pen-

comme s'il vouloit le faire tomber. Lorsqu'il arrive à la place où l'on a déia conduit le criminel, il perce la foule, en demandant au Fetiche sur qui doit tomber la fonction d'Exécuteur? Ensuite le premier jeune homme qu'il touche de l'épaule est celui qu'on suppose nommé par le Fetiche. Cependant il recommence à demander si c'est assez d'un seul. Quelquefois le nombre des Exécureurs nommés monte ainsi jusqu'à dix. Enfin l'Esclave sugitif est placé près du Fetiche, auquel il doit être sacrifié. On prend soin de lui faire étendre le cou au-dessus de l'Idole. Celui qui se trouve nommé le premier pour l'exécution, tire son poignard, & lui perce la gorge, tandis que les autres tiennent la victime, dont ils font couler le sang sur le Fetiche. L'Exécuteur accompagne cette action d'une priere qu'il prononce à haute voix : O Fetiche ! nous t'offrons le sang de cet Esclave. Aussi-tôt qu'il est mort, on coupe son corps en pieces; & l'on ouvre, aux pieds du Fetiche, un trou dans lequel toutes les parties sont enterrées, à l'exception de la machoire, qu'on attache au Feriche même. Les Exécuteurs sont censés impurs pendant trois jours, & se dant trois jours. bâtissent une cabane séparée, à quelque distance du Village. Mais dans cet intervalle, ils ont le droit de courir comme des furieux & de prendre tout ce qui tombe entre leurs mains. Volailles, bestiaux, pain, huile, tout ce qu'ils peuvent toucher leur appartient; parce que les autres Négres le croyent souillé & n'oseroient plus s'en servir. A la fin des trois jours, ils démolissent leur cabane, dont ils rassemblent toutes les pieces. Le premier Exécuteur prend un pot sur sa tête, & conduit ses compagnons jusqu'au le lieu où le criminel a reçu la mort. Là, ils l'appellent trois fois par son nom. Le premier Exécuteur brise son por sur sa fosse. Les autres y laissent les pieces de la cabane. Tous ensemble prennent la suite & retournent chez eux; où se revêtant de leur meilleur pagne, ils vont rendre visite aux Brembis & aux Bahumets, qui leur donnent une certaine quantité de poudre d'or. Il n'y a personne dans la Nation qui refuse cet emploi, quand il est nommé par le Fetiche. Les sils mêmes du Roi ne feroient pas difficulté de l'accepter. Il rend les Exécuteurs infâmes pendant trois jours; mais il passe ensuite pour un sujet de gloire. Leur usage est d'arracher une dent au criminel qui est mort par leurs mains; & plus ils en peuvent montrer, plus ils donnent d'éclat à leur réputation.



## CHAPITREIV.

Voyage de John Atkins en Guinée, au Bresil, & aux Indes Occidentales.

UOIQUE la date de cette Relation soit l'année 1721, elle n'a paru à Londres (58) qu'en 1735, en deux parties, dont la premiere contient le Voyage de Guinée, sous les titres suivans: 1. Madere. 2. Canaries. 3. Isles du Cap-Verd. 4. Afrique en général. 5. Sierra-Léona. 6. Côte de Malaguette. 7. Sestos. 8. Cap Apollonia. 9. Cap Très - Puntas. 10. Cap Corse. 11. Côte depuis le Cap Corse jusqu'à Juida. 12. Juida. 13. Courans sur la Côte de Guinée. 14. Pluyes. 15. Vents. 16. Commerce de Guinée. 17. Commerce d'Esclaves. 18. Ivoire. 19. Or. 20. Retour sur la Côte d'Or. 21. Pyrates. 22. Saint Georges del Mina. 23. Cap Lopez.

La seconde partie porte le nom de Voyage au Bresil & aux Indes Occidentales, & contient les articles suivans: 1. Barbade 2. Canes de sucre,

3. Indes Occidentales, 4. Jamaique. 5. Ouragans.

Dans la Préface, l'Auteur s'attache à faire quelques réflexions sur la vie & l'élement des Matelots. Il juge du malheur de leur vie par les commodités lots. Ses défaqu'ils abandonnent, par les dangers aufquels ils s'exposent, par l'uniformité grémens. ennuyeule de la compagnie, du régime, & de la perspective. Et pour mettre, dit-il, le dernier trait aux miseres de notre état; tandis que nous luttons ainsi contre un mauvais sort, de jolis coquins, nous enlevent dans notre patrie le cœur de nos maîtresses ou de nos femmes. Il rapporte un décret national du regne de Jean, par lequel il étoit défendu aux personnes mariées d'entreprendre des Voyages au-delà des mers, sans le consentement mutuel du mari & de la femme. Enfin, il ajoûte que par les loix Saxones, un Marchand qui avoit traversé trois fois la grande mer, devoit être honoré du titre de Thane (59).

D'un autre côté, l'Auteur releve quelques avantages de la navigation, qui sont capables d'y exciter les Matelors. Les Vaisseaux, dit-il, sont la véritable défense d'un Pays maritime. (Il ne parle que des Vaisseaux de guerre, parce que le sien en étoit un.) On y trouve du moins son entretien. On y est mieux équippé & plus à couvert de tous les dangers que dans les Vaisseaux Marchands. Les Officiers y font plus civils & la société plus agréable. Enfin, lorsqu'on parvient à l'âge décrepit, ou qu'on se trouve hors d'état de servir par des blessures, on peut compter sur une retraite honorable & commode à l'Hôpital de Greenwich. Il ajoûte que les Officiers & les Matelots des Vaifseaux de guerre doivent trouver un motif encore plus puissant, dans les fonds qui ont été formés depuis peu d'années pour l'entretien de leurs veuves, & par conféquent de leurs enfans.

(58) Chez Ward & Chandler, in octavo 265 pages.

(59) Ancien titre de Noblesse.

A l'égard de l'élement, il y met quelque distinction, qu'il tire du degré des mers.

Réfléxions sur la vie des Mate-

INTRODUC-

TION.

Ses avantages.

de la disférence

INTRODUC-

de plaisir qu'on y trouve. Après la Méditerranée, qu'il regarde comme la plus agréable partie de la mer, à cause de la temperature de l'air & de ses autres avantages, il loue cette partie de l'Océan où regnent particuliérement les vents de commerce, parce qu'à certaine distance de la terre on n'y trouve point de grosses mers, ni d'orages dangereux, & que les jours & les nuits y sont d'une longueur égale. Il parle, dit-il, des mers qui sont sous la zone Torride. L'Océan Atlantique & la mer du Sud, depuis le trente-neuf jusqu'au soixantième degrés de latitude, sont hors des limites du vent de commerce. Les flots y sont rudes & orageux; les nuées épaisses, les tempêtes communes, les vents sont variables, les nuits longues, froides & obscures. C'est encore pis, dit l'Auteur, au-delà des 60 degrés. Cependant il sçait de plusieurs Pilotes, qui avoient fréquenté les mers de Greenland, que ces rudes climats ne contiennent pas d'autres vapeurs, que des brouillards, des frimats & de la neige, & que la mer y est moins agitée par les vents, qui étant nord pour la plûpart, soufflent vers le Soleil, c'est-à-dire, vers un air plus rarefié, comme on le reconnoît à ces glaçons détachés qui se trouvent bien loin au Sud du côté de l'Europe & de l'Amérique. Un autre avantage des mêmes mers, c'est que la lumiere de la Lune y dure à proportion de l'absence du Soleil; de sorte que dans le tems où le Soleil disparoît entièrement, la Lune ne se couche jamais, & console les Navigateurs par un éclat que la réflexion de la neige & des glaces ne fait qu'augmenter.

L'Auteur rejette l'opinion qu'il y ait des Anthropophages.

Arkins justifie, dans sa Présace, l'opinion pour laquelle il s'est déclaré, contre le témoignage de plusieurs graves Auteurs, qu'il n'y a point au monde de véritables Canibales. Sa principale raison paroît plus pieuse qu'historique. C'estsqu'il regarde, dit-il, la supposition de toutes ces races anthropophages, comme le plus odieux reproche qu'on puisse faire à l'espece humaine, & qu'il la croît même offençante pour le Créateur. Il en appelle à la bonne-foi des Négocians sensés qui ont fait le voyage de la Chine. Il leur demande s'ils ne sont pas persuadés que tous les récits qui attribuent cette odieuse qualité aux Habitans du Cap Sainte-Marie, de Mesurado, de Drevin, & de Kallabar, sont de véritables fausserés. Il ne juge point autrement des ssles Caraibes; car à moins, dit-il, que les femmes de ces Isles n'eussent des portées aussi régulieres & aussi nombreuses que les Lapins, il est impossible que si les Habitans mangeoient de la chair humaine, le Pays n'eût été désert fort longtems avant l'arrivée des Européens. Prétendra-t-on, ajoûte-t-il, qu'ils n'en mangeoient que les jours de fêtes, ou que cette habitude ne commença qu'à la découverte des Espagnols? il observe à cette occasion que la Hontan, parlant des Canibales qui bordent le Canada, tombe dans un étrange gallicisme; il leur fait préserer, dit-il, la chair Françoise à celle des Anglois, comme plus délicare & de meilleur goût.

Ces réflexions, joint au foin que les Voyageurs ont eu d'exempter les Indiens Orientaux du même reproche, parce qu'étant plus puissans que les Négres d'Afrique ou d'Amérique, ils seroient plus capables de se ressentir d'un tel outrage, rendent l'Auteur très-persuadé que le fond de l'accusation n'est qu'une calomnie. Dans son opinion, conclut-il, la vermine & les mosquites

font les seuls anthropophages.

6. I.

## Navigation de l'Auteur & ses observations en divers lieux jusqu'au Cap - Corse.

TKINS exerçoit l'office de Chirurgien sur le Swallow, ou l'Hirondelle, ATKINS. Vaiiseau de Guerre commandé par le Capitaine Ogle, qui est parvenu depuis à la dignité de Chevalier & d'Amiral. Le Weimouth, autre Vaisseau de Guerre reçut ordre d'accompagner le Swallow dans un Voyage de Guinée, teur fur un Vaisqu'Ogle étoit chargé d'entreprendre, pour nétoyer cette Côte d'un grand seau de guerre. nombre de Pirates qui ruinoient le Commerce & qui portoient l'insolence jusqu'à détruire les Comptoirs. Ces deux Vaisseaux étoient de cinquante pieces de canon; & les Gouverneurs de la Compagnie d'Afrique pour la Riviere de Gambra & les autres Etablissemens de l'Angleterre, devoient partir sous leur escorte.

Ils mirent à la voile, de Spithead, le 5 de Février 1721. Le soir du même jour, depuis six heures jusqu'à neuf, on vit quantité de rayons de lumiere, qui s'élançoient les uns à la suite des autres, & qui disparoissoient quelquetois l'espace d'une minute ou deux. L'Auteur les appelle Capræ saltantes & nous (60) apprend que les Matelors Anglois leur donnent le nom de Morrisdansers, c'est-à-dire, Danseurs à la Moresque. Il y a de l'apparence, dit-il, que c'étoient des Phénomenes de cette nature, qui passoient pour des prodiges dans des siécles moins éclairés.

Départ,

Aurore boreale,

On palla par l'extrêmité Occidentale de l'Angleterre. L'Auteur remarque que l'égalité de profondeur qu'on trouve dans cer endroit, & les portes, les fenêtres, les racines d'arbres que les Pêcheurs en tiroient autrefois, ont fait juger que dans les anciens tems, l'Angleterre étoit jointe aux petites Isles de Scilly par une pointe de terre nommée Lioness. Les rocs, dit-il, Les Isles de Scilly poetiquement, semblent regretter encore, par des accens terribles, cette autresois jointes à l'Angleterre. ancienne léparation.

Vers le Cap de Finister, on eut sans cesse le vent à l'Ouest; ce qui est fort extraordinaire sur la Côte de Portugal. A deux journées de (61) Madere, on tomba dans l'Escadre du Général Mathews, qui faisoit voile aux Indes Orientales, pour y donner aussi la chasse aux Pirates. On remarqua ici quantité d'herbes de mer, qui flottoient autour des Vaisseaux, à la distance d'environ quarante lieues de l'Isle, & qui ne cesserent point de les suivre jusqu'au rivage. Atkins juge que ces herbes croissent au fond de la mer, & font la nourriture ordinaire des grands poissons. Il prouve son sentiment par nourrissent des diverses observations. 1. Les perles & le corail, dit-il, se trouvent jusqu'à herbes de mer. huit & dix brasses de fond. 2. La pésanteur de certains poissons, & la maniere dont ils paroissent pourvus pour mâcher, font assez connoître que c'est en ruminant qu'ils se nourrissent. 3. On trouve le poisson en plus grande abondance vers les terres qu'au milieu de l'Océan; & peut-être n'a-t-il·ses saisons

Les poissons le

(60) C'est ce que M. de Mairan, de l'Académie des Sciences, nous a si bien expliqué Isses du Cap-Verd, dans la Relation d'Atkins, dans son Traité des Autores Boreales.

(61) Tout ce qui regarde Madere & les a déjatrouvé place au II. Tome de ce Recueil.

pour s'approcher de certaines Côtes, que parce qu'il y est attiré par l'herbe qu'il y trouve. 4. On voit tous les jours, autour d'un Vaisseau, des poissons qu'on ne peut engager à saisir aucune amorce; ce qui semble marquer qu'ils sçavent où trouver leur nourriture au fond de la mer. Cependant l'Auteur avoue qu'il y en a beaucoup aussi qui saissssent avidement l'hameçon & qui font leur proie des petits de diverses especes.

Divers poissons près du Cap-Verd.

Le 30 de Mars, on se sépara du Weimouth, qui devoit entrer dans la Riviere de Gambra, avec le Gouverneur & les Facteurs destinés pour cette Région. En approchant du Cap-Verd, l'Equipage du Swallow prit plusieurs Tortues qui dormoient sur la surface de l'eau dans un tems calme. On vit aussi quantité de poissons volans, & leurs ennemis perpetuels, l'Albicore & le Dauphin. Atkins admira la couleur brillante du Dauphin, qui est un poisson droir, de quatre ou cinq pieds de longueur, avec une queue sourchue & perpendiculaire à l'horison. Il nage familièrement autour des Vaisseaux. Sa chair est seche, mais elle fait de fort bon bouillon. On voit rarement le Dauphin hors de la latitude du vent de commerce, & jamais l'on n'y voit le poisson volant. Celui-ci est de la grosseur des petits harengs. Ses aîles, qui ont environ deux tiers de sa longueur, sont étroites près du corps, & s'élargissent à l'extrêmité. Elles lui servent à voler l'espace d'une stade, lorsqu'il est poursuivi, mais il les replonge de tems en tems dans la mer apparemment parce qu'elles deviennent plus agiles par ce secours.

Du Cap, on porta au Sud-Sud-Ouest, pour éviter les basses de Rio-Grande. La sonde, à dix ou douze lieues du Cap, donne par dégrés, depuis soixante jusqu'à treize brasses. On reprit ensuite au long de la Côte jusqu'à la hauteur de Sierra-Léona. Le Cap de ce nom se reconnoît par un seul arbre, qui surpasse tous les autres en grosseur, & qui a derriere lui la haute terre. On mouilla, le 7, dans la troisième Baye, où le bois & l'eau se trouvent sans peine, & où les marées sont aussi régulieres que dans aucune partie du Canal d'Angleterre. Quelques Officiers du Vaisseau étant descendus au rivage le 18, rendirent visite au Seigneur Joseph, dont on a représenté l'habitation dans

un article précédent.

Le 28 d'Avril, on partit de Sierra-Léona, & deux jours après on fut rejoint par le Weimouth, qui avoit déja rempli sa commission dans la Riviere de Gambra. Mais il avoit donné sur un banc de sable à l'entrée de cette Riviere, & tous ses efforts n'avoient pû l'en dégager en moins de trois jours. Le Swallow avoit aussi couru quelque danger à Sierra-Léona, par la négligence des Matelots, qui oubliant le soin de la pompe, avoient laissé croître l'eau à bord

jusqu'à cinq ou six pieds.

Loin de trouver des Canibales au Cap Sainte-Marie, comme tous les Matelots prennent plaisir à le raconter, on n'y trouva qu'une Nation douce & civile, de qui l'on obtint du bois pour la provision du Vaisseau. Le 14, on étoit à la hauteur du Cap-Monte, & le lendemain à celle du Cap Mesurado. Ces deux terres sont hautes. La premiere présente deux pointes, & la seconde une seule; mais la Côte qui les suit l'une & l'autre est basse & converte de bois. A trois lieues du rivage, la sonde donne trois brasses d'eau.

On vir venir de Mesurado, un Canot, qui portoit un Kabaschir nommé le Capitaine John Hec, vêtu d'une camisole de Matelot, la tête couverte d'un

Dauphins & poitfons volans.

On relâche à Sierra-Léona.

Il n'y a point de Canibales au Cap Sainte Magie.

Raifon qui a fait prendre cette idée des Négres de Mesurado.

des pieds. Il fit quelque disficulté de monter à bord, dans la crainte d'être arrêté. Sa Ville avoit beaucoup eu à souffrir de la trahison de plusieurs Vausseaux; & les Négres qui l'habitoient s'étoient quelquefois vengés avec un peu de cruauté. C'étoit sur ce fondement qu'on leur faisoit l'injustice de les croire anthropophages; mais sans aucune vraisemblance, puisque dans cette supposition, ils n'auroient pas eu de commerce ni de voisins. Le Capitaine Hée, & les Négres qui lui servoient de Rameurs, avoient avec eux leur Fetiche, qui étoit un paquet de petits bâtons noirs, de la forme d'une botte d'asperges, enveloppé dans une bourse ou un sac, & porté sur l'épaule d'un Nageur. Atkins voulut le voir & le manier. Mais les Négres parurent effrayés de sa hardiesse, & lui dirent pour l'arrêter: You didi, you kikatavou! ce qui signifie dans leur langue; si vous y touchez vous mourrez aussi-1ôt. La désiance qui regnoit de chaque côté ne permit pas de penser long-tems au commerce. Ils demanderent de vieilles hautes-chausses, des chemises, des guenilles, du biscuit, & tout ce qu'ils apperçurent. Enfin, cédant à leur inquiétude, ils partirent brusquement en s'appellant l'un l'autre, avec un cri qui ressembloit, suivant l'Auteur, à celui des Bouchers d'Angleterre lorsqu'ils conduisent quelques Bestiaux.

Le 10 de Mai, on mouilla l'ancre devant Sestos ou Sestro. Cette Riviere est la Riviere de Sestmoins large que la Tamise. L'entrée en est fort étroite, & ne peut recevoir tos ou sestro. que des Chaloupes, entre deux rocs qui sont du côté de stribord, c'est-à-dire; à la droite du Vaisseau. Encore est-elle fort dangereuse, pour peu que les vents ayent de violence. Tout le reste de l'embouchure est occupé par des sables. On y peut acheter néanmoins beaucoup de riz. La Riviere est abondante en poissons. Les Habitans s'empressent d'apporter sur les rives quantité de Chévres & de Volaille; ou du moins, on s'imagine en voir un grand nombre, parce qu'il est rare d'en trouver depuis Sierra-Léona jusqu'à la Côte de Juida. La barre qui ferme l'entrée de la Riviere n'empêche pas qu'on n'y puisse

faire de l'eau assez facilement.

Le Roi du Pays se nommoit Pedro, & faisoit sa résidence à cinq milles Roi du Pays. du rivage sur le bord de la riviere. Comme il est en possession de recevoir un présent de tous les Vaisseaux qui demandent de l'eau & du bois, on se cruz obligé de lui envoyer ce tribut par une Ambassade composée d'un Lieutenant & du Trésorier. En arrivant à la Ville royale, ils surent conduits par quelques Seigneurs Négres dans la chambre du Palavere ou du Conseil, pour y attendre que le Roi fût habillé & disposé à paroître en public. Ils attendirent l'espace d'une heure. Enfin Sa Majesté parut accompagnée de cent Nobles, Courde ce Print & précédée d'un Esclave qui composoit sa musique en soussant dans une co, & la figure. corne. Tout ce cortege étoit nud. L'habillement du Monarque avoit l'air fort antique; sa robe étoit d'une vieille étoffe rouge & fort sale, ornée d'un grand nombre de pieces de différentes couleurs. Un Es lave lui portoit la queue, qui étoit d'une autre piece attachée au bas de la robe. Il étoit coeffé d'une vieille perruque noire à plein fond, qui n'avoit pas été peigrée depuis long-tems. Son chapeau, qui tomboit en pourriture, & qui étoit trop petit de la moitié, étoit si reculé sur le derriere de la tête, qu'avec un visage fort maigre, SaMajesté, dit Atkins, avoit l'air d'un véritable ép uvantail. Tome III.

On députe au

Groffiéreté des Ambassadeurs , Négre.

Ses bas, fort sales & grossiers, étoient sans jarretieres; ses souliers sans boncles; & pour ne laisser rien manquer à cette parure, il portoit au col une chaîne de léton d'environ vingt livres.

Les Ambassadeurs Anglois, qui n'étoient pas plus exercés sur le cérémonial & du Monarque que le Roi dans l'art des ajustemens, se mirent à genoux devant lui, & n'auroient peut être pas pensé à se relever si Pedro lui-même ne les en eût fait souvenir. Il parut surpris de leur voir prendre cette posture, & leur dit que c'étoit apparemment l'usage de l'Europe. Mais revenant au daschi, dont il étoit beaucoup plus occupé, il demanda aussi-tôt à le voir. Les Ambassadeurs lui présenterent un fusil, deux pieces de bœuf salé, un fromage, une bouteille d'eau de-vie, une douzaine de pipes, & quantité de révérences. Pedro, qui s'entendoit mieux en présens qu'en témoignages de respect, ne parut pas content de ce qui lui étoit offert; non qu'il y desirât plus de magnificence, mais parce qu'il n'y trouvoit rien de convenable à ses besoins actuels. Il pria civilement les Ambassadeurs de les reprendre, & de lui donner en échange chacun leur culote. Cependant, comme ils ne parurent pas disposés à s'en retourner à demi-nuds, après avoir conféré quelque tems avec ses Ministres, il consentit à recevoir le présent. Les Ambassadeurs furent immédiatement congédiés, avec un verre de vin de palmier, & l'atti-ho, qui est la maniere de saluer ordinaire aux Négres, en prenant le pouce & les doigts, & les faisant craquer.

Creation burlef-Seltos.

Mais pour laisser au Roi une idée avantageuse de leur politesse, ils deque d'un Duc de manderent qu'on leur accordat l'honneur de saluer le Prince Tom Freeman son fils. Ce jeune Prince sit éclater à son tour la civilité de sa Nation en demandant à les conduire jusqu'à bord, sans avoir été prié. Il se sit donner son flajolet, dont il leur joua plusieurs airs sur la route. Lorsqu'il sut arrivé au Vaisseau, on lui sit présent d'un chapeau bordé, d'une épée, & d'une perruque. On y joignit une grande feuille de parchemin en forme de patente, par laquelle on le créoit Duc de Sestos. Elle sut signée par tous les gens de l'Equipage qui étoient capables d'écrire leur nom, & l'on y mit pour sceau une vieille marque de beurre que le hazard sit trouver à bord. Cette cérémonie badine fut si goûtée du Roi Pedro, que dans le mouvement de sa rennoissance il envoya au Vaisseau deux chévres, sous la conduite de Jose, son second fils, qu'il étoir bien aise d'ailleurs de voir participer aux faveurs. des Anglois. Ils l'honorerent aussi d'une dignité de leur création, en le faifant Prince de Baxos.

Avantages que les Anglois tirent de leurs raillezies.

On avoit l'exemple de plusieurs Négres qui avoient été revêtus des plus hauts titres; mais personne n'avoit encore pensé à les confirmer par des Patentes. Aussi le Roi Pedro continua-t-il de paroître extrêmement sensible à cette distinction. Il permit aux Anglois de jetter à tous momens leurs filets. dans sa Riviere, où ils prirent quantité d'excellens poissons. Il leur accorda la liberté de visiter tous ses Villages, & l'ordre sut donné à tous ses Sujets de les traiter comme les bienfaiteurs de la Nation. Quelques personnes du Vaisseau étant entrées dans une habitation où ce Prince étoit arrivé nouvellement, se crurent obligés de lui rendre une visite. Ils le trouverent dans un Palais fort inferieur aux étables de nos bonnes Métairies. L'entrée étoit le étroite qu'on n'y pouvoit passer sans contrainre. Elle conduisoir dans une

cour où l'on voyoit trois ou quatre misérables hutes, qui étoient le logement. des femmes du Prince. Les Anglois passerent ensuite sous une autre porte, d'où ils appercurent le Roi assis dans la seconde cour, sur un échassant semblable à celui de nos Tailleurs, accompagné de deux ou trois femmes qui fumoient avec lui. Sa figure fit rire les Anglois, il parut sourire aussi de les voir. Après avoir joui de ce spectacle pendant quelques minutes, ils prirent congé de lui avec la cérémonie ordinaire de l'atti-ho.

Dans un autre Village sur le bord de la riviere, ils trouverent un homme dont la couleur les frappa d'étonnement. Il étoit jaune; mais d'un jaune si brillant, que n'ayant jamais rien vû qui lui ressemblât, ils s'efforcerent d'approfondir ce Phénomene. Ils employerent les signes & tout ce que l'expérience leur avoit appris de plus propre à se faire entendre. Le seul éclaircissement qu'ils purent tirer fut qu'il venoit d'un Pays fort éloigné dans les terres, où les hommes de sa couleur étoient en grand nombre. L'Aureur a sçû des Capitaines Bull Finch, Lambe, & de quelques autres Voyageurs, qu'ils avoient vû plusieurs Afriquains de la même couleur; & de M. Thompson, qu'il en a vû un dans le Royaume d'Angola, & un autre à Madagascar; rareté surprenante, ajoûte Atkins, & dont l'explication doit causer autant d'embarras aux Physiciens que la couleur des Négres.

Le 18 de Mai, on quitta Sestos; & faisant voile au long d'une Côte aussi basse que celle de Hollande, on arriva le troisséme jour au Cap Palmas. Le 30, on mouilla l'ancre devant Bassam ou Bassau, & le 31 devant Assini, après avoir passe l'endroit qu'on a nommé Bottomless Pit, ou l'abime sans fond, parce que si près du rivage on ne trouve effectivement aucun fond dans un espace de trois milles. On ne trouva point aux habitans de tous ces lieux beaucoup d'empressement pour le commerce, jusqu'à ce qu'on eût gagné la Côte d'Or. Le 2 de Juin, on jetta l'ancre au Cap Apollonia. La terre commence Cap Apollonia; ici à s'élever, & les Négres marquent plus d'ardeur pour les marchandises de l'Europe.

Dans un lieu que les Anglois ont nommé Jaques à Jaques, entre le Cap Palmas & Bassam, les Anglois recontrerent un Vaisseau de Bristol, nommé le Vaisseau de Bristol Robert, commandé par le Capitaine Harding, qui étoit parti avant eux de Sierra-Léona, après y avoir acheté trente Esclaves, au nombre desquels étoit le Capitaine Tomba. Harding raconta l'avanture suivante à ses compatriotes. Huit jours auparavant, ce Tomba, qui étoit d'une hardiesse extraordinaire, avoit formé le projet d'un soulevement, avec trois ou quatre de ses Compagnons les plus résolus. Ils étoient secondés par une semme de leur Nation, qui les avoit avertis que pendant la nuit il n'y avoit que cinq ou six Blancs sur le tillac, & presque toujours endormis. Tomba ne balança point à tenter l'entreprise; mais au moment de l'exécution, il ne put engager qu'un seul Négre de plus à le suivre. S'étant rendus au château d'avant; il y trouva trois Mate-Révolte de cinq lots endormis, dont il dépêcha d'abord les deux premiers d'un simple coup Négres. sur la temple. Le troisséme sur réveillé par le bruit, mais Tomba ne réussit pas moins à le tuer de la même maniere. Cependant quelques Anglois qui n'étoient pas éloignés prirent l'allarme, & la communiquerent bientôt sur tout le bord. Harding paroissant avec une hache à la main, fendit la tête à Tomba d'un seul coup, & sit charger de fers les cinq autres complices.

ATKINS. 1721.

Homme jaune. Remarques fur ce

Route des Aus

Bastam. Affini. Bottomles Pita

Avanture d'un

ATKINS. 1721. Leur punition.

Le Lecteur, dit Atkins, sera curieux d'apprendre leur châtiment. On vit arriver ce qui n'est que trop commun dans tous les Pays de l'Europe, où les grands scélérats échappent souvent au supplice, tandis que les moins coupables sont punis rigoureusement. Des cinq Esclaves, les deux plus vigoureux, qui étoient en même-tems les plus criminels, en furent quittes pour le fouet & pour quelques scarifications. Les trois autres, qui étoient d'une conftitution fort foible, & qui n'avoient eu part à l'action que par leur consentement, fubirent une mort cruelle, après avoir été contraints de manger le cœur & le foye de leur Chef. La femme fut suspendue par les pouces, fouettée, & déchirée de coups à la vûe de tous les autres Esclaves, jusqu'au dernier soupir,

Le 6 de Juin, on jetta l'ancre devant Axim, Comptoir Hollandois; & le jour suivant, au Cap de Très-Puntas. La plûpart des Vaisseaux de l'Eu-

qu'elle rendit au milieu des tourmens.

d'or & d'un baril d'eau-de vie.

baschir.

rope touchent à ce Cap pour renouveller leur provision d'eau, qu'il est plus difficile d'obtenir plus loin, où l'on fait payer une once d'or à chaque Vaif-Querelle des An. seau pour cette faveur. John Conny, principal Kabaschir du canton, dont la gleis avec un Ka- Ville est à trois milles de la Côte du côté de l'Ouest, envoya un de ses Esclaves au Vaisseau, pour y faire demander une canne à pomme d'or, gravée de son nom, que les Anglois de quelque Voyage précédent s'étoient chargés de lui apporter. Non - feulement cette commission avoit été négligée; mais le Messager du Kabaschir s'étant emporté dans ses reproches, il sut imprudemment maltraité par les Anglois de l'Equipage. Son Maître irrité de ce double outrage, ne remit pas sa vengeance plus loin qu'au jour suivant. Les Anglois ércient à puiser de l'eau. Il fondit sur eux avec main-forte, se saisit de leurs tonneaux & fit une douzaine de prisonniers, qu'il conduisit à sa Ville. L'Officier qui les commandoit prit des peines inutiles pour faire comprendre au Kabaschir John la différence d'un Vaisseau de Roi aux Vaisseaux Marchands. Son unique réponse fut » qu'il étoit Roi de son Canton, non-» seulement pour son eau, mais encore pour l'embarras qu'on lui causoit à » la prendre. Cette rodomontade, dont le sens lui étoit apparemment plus clair qu'aux Anglois, ne l'empêcha pas de leur présenter de l'eau-de-vie & toutes ses provisions domestiques. Je sçais, disoit-il, aux Matelots, que vo-

Réconciliation des Anglois avec tre devoir est de suivre les ordres qu'on vous donne. Après quelques autres le Kabachir.

Raisons qui le rendoient fifier.

On voyoit sur une colline voisine le Fort Danois, ou, comme on l'appelloir, le Fort de Brandebourg, que les Danois avoient abandonné depuis quelques années, & dont John Conny s'étoit mis en possession. Cette hardiesse avoit fait naître quelques dissérends entre lui & les Fiollandois. Sous prétexte de l'avoir acheié des Danois, ils y avoient envoyé en 1720 une Galliote à bombes, & deux ou trois Frégates, pour demander qu'il leur fût re vis. John, qui étoit hardi & subtil, avant pesé leurs forces, répondit qu'il vouloit voir quelque rémoignage du Traité des Brandehourgeois (62). Il ajoura même que ce Trairé prétendu ne pouvoit leur donner droit qu'à l'artillerie & aux pierres de l'édifice, puisque le terrain n'appartenoit pas aux

discussions, il se contenta, pour la rançon des douze Anglois, de six onces

(62) On a d'ja vû que cet Etablissement s'étoit fair sous le nom d'une Compagnie de Brandebourgeois ou de Pruffiens.

Européens pour en disposer; que les premiers Possesseurs lui en avoient payé. la rente, & que depuis le parti qu'ils avoient pris de l'abandonner, il étoit résolu de n'y pas recevoir d'autres Blancs. Ces raisonnemens ayant irrité les Hollandois, ils jetterent quelques bombes dans la Place. Ensuite aussi furieux d'eau-de-vie que de colere, ils débarquerent quarante hommes sous la conduite d'un Lieutenant, pour former une attaque réguliere. Mais John, qui avoit eu le rems de se mertre en embuscade avec des forces superieures, fondit brusquement sur eux & les tailla tous en pieces. Il ajoûta l'insulte à la vic-

Cet avantage avoit servi à le rendre plus fier & plus exact sur tous les droits du Commerce, c'est-à-dire, sur ceux qui lui étoient dûs justement. Cepen-

toire, en faisant paver l'entrée de son Palais des cranes des morts.

ATKINS.

1721.

Il avoit pavé fa cour de cranes Hollandois.

Description de

dant lorsqu'il se sur réconcilié avec les Anglois, Atkins, & quelques autres Officiers du Vaisseau lui tendirent une visite. Les vents Sud avoient rendu la mer si grosse, que les voyant embarrasses à descendre au rivage avec leurs propres Chaloupes, il leur envoya ses Canots. Mais il leur fit payer un akky pour ce service. Les Négres connoissent fort bien lorsqu'ils n'ont rien à craindre de l'agitation des flots. John se trouva lui-même sur le rivage pour y recevoir les Anglois. Il étoit accompagné de trente ou quarante Gardes fort bien armés, qui les conduissrent à sa maison. Cet édifice, qu'il avoit construit des matériaux du Fort, étoit assez spacieux

& fort bien entendu. On y montoit en dehors par un double escalier de pierre, d'onze ou douze degrés. Cet étage, sans compter le rez-de-chaussée, contenoit trois grandes chambres; l'une qui étoit la falle d'armes; la seconde, qui servoit de chambre de lit au Kabaschir, & la troisséme qui faisoit sa salle

de compagnie. Celle-ci étoit meublée de tables & de chaises.

Pour arriver à ce Palais, il falloit traverser deux cours, dont la première étoit environnée de logemens pour les Officiers & les Domestiques du Kabaschir. La seconde étoit un quarré spacieux, qui contenoir une salle des Gardes, & une autre salle d'armes, avec divers ornemens imités des Gouverneurs Danois, au service desquels John Conny avoit été plusieurs années. Il avoit appris d'eux les délicatesses d'honneur; & pour un Négre, il sçavoit prendre une contenance assez imposante. C'étoit un homme de cinquante ans, bien Figure & caracfait & robuste, d'un regard sévere, & qui se faisoit respecter de tous ses Né- tere de John Congres, jusqu'à vouloir que ceux qui portoient des chapeaux ou des bonnets, eufsent toujours la tête nue devant lui.

Il reçut fort civilement les Anglois, & les falua de fix coups de canon, qui lui furent rendus au même nombre. Il leur fit des excuses de les avoir empêché de prendre de l'éau; & pour les en dédommager, il leur permit de pêcher dans la riviere qui passe derriere sa Ville. Mais leur pêche n'ayant point été fort heureuse, ils furent mal servis à dîner. Le Kabaschir prit Traitement qu'il même un air mécontent, & leur reprocha de s'être attiré cette disgrace en fait à l'Auteur. négligeant de faire un présent à l'eau de la riviere, qui méritoit plus de considération qu'une autre, parce qu'elle étoit le Fetiche d'un homme tel que lui. Il leur présenta néanmoins du kanki, du pain, du sel, du beurre, du fromage, du vin de palmier & de la bierre. Sa table étoit assez proprement couverte, d'une nappe, de couteaux, d'affiertes, &c. Une de ses femmes, car les Anglois remarquerent qu'il en avoit plusieurs, fut assise derriere lui

Lllin

454

ATKINS. 1721.

pendant tout le festin. Elle paroissoit grosse. Sa robbe étoit une piece d'étoffe informe, dont elle étoit enveloppée, qui n'étoit pas mal chargée de Feriches. Au jugement d'Atkins, ils portoient tous deux le poids de huit ou dix livres d'or, en colliers, en bracelers, en anneaux de bras & de jambes, & en autres ornemens de tête & de chevelure.

Quel usage il avoit fait des cranes Hollandois.

Arkins trouvant le Kabaschir familier & de bonne humeur, ne sit pas difficulté de lui demander ce qu'étoient devenus les cranes Hollandois dont il avoit pavé l'entrée de sa maison. Il répondit naturellement que depuis un mois il les avoit enfermés dans une caisse, avec de l'eau-de-vie, des pipes & du tabac, & qu'il les avoit fait enterrer. Il étoit tems, ajoûta-t-il, d'oublier les ressentimens passés; & les perites commodités qu'il avoit fait enterrer avec les Hollandois, étoient un témoignage du respect qu'il portoit aux Morts. Atkins apprit que l'usage de cette Nation est de sacrifier un ou deux Esclaves à la mort des personnes riches. Au reste le Kabaschir lui sit voir dans une de ses cours, les machoirs des Hollandois suspendus aux branches d'un arbre.

Sa rigoureuse

Il n'avoit pas moins de rigueut dans les châtimens, que d'exactitude à se suffice, & son faire payer les droits. Quelques semaines avant l'arrivée des Anglois, il avoit condamné à mort un Meurtrier, quoique le méurtre n'eût été commis que dans les termes d'une juste défense; & c'étoit le frere même du coupable qu'il

avoit chargé de l'exécution.

Le Kabaschir John Conny avoit profité fort habilement de son pouvoir & de ses richesses pour se mettre en possession de tout le commerce du Pays; & par degrés il avoit réduit les profits des Européens à vingt pour cent. Atkins remarque qu'ils ne pouvoient accuser qu'eux-mêmes de cette disgrace, parce qu'ils avoient cherché à se supplanter les uns les autres, en donnant leurs marchandifes à moindre prix.

II.

Arrivée de l'Auteur au Cap-Corse. Miserable état du Comptoir Anglois. Suite du Voyage à Juida, aux Isles du Prince & de S. Thomas, à Mina, &c. & retour de l'Auteur.

Ce que c'est que les Comptoirs de

T E Swallow partit du Cap Très-Puntas le 14 de Janvier, & mouilla le lendemain à Dixcove, Comptoir Anglois. Mais quoique Dixcove, Sukkonda, konda, d'Ana- Anamabo, & d'autres lieux, foient honorés du nom de Comptoirs, Atkins mabo, &c. remarque qu'il ne s'y trouve que deux ou trois Anglois, dépendans du Cap-Corse, d'où ils reçoivent leur commission avec un salaire annuel, & des profits ou des gratifications proportionnés à leurs services.

Cap - Corfe , principalFortdes Anglois en Gui-

Le 16 de Juin, on leva l'ancre, pour mouiller le lendemain devant le Cap-Corse, principal Fort de la Compagnie Angloise d'Afrique. C'est aussi la résidence du Gouverneur, qui ne porte dans la commission que le titre de Directeur Général. Ce Comptoir est composé de deux Marchands en chef, d'un Sécretaire, un Chapelain, un Chirurgien, plusieurs Facteurs, Ecrivains, Mineurs, Artificiers, & d'une Compagnie de Soldats. La Place ne manque ni d'édifices ni de commodités, pour les Anglois & pour les Esclaves (63).

(63) La description du Forc est renyoyée à l'article Géographique.

Vers le tems de ce Voyage, la Compagnie d'Afrique avoit levé par foufcription la somme de trois cens quatre-vingt-douze mille quatre cens livres sterling. Au mois de Décembre 1722 elle sit un appel de cinq pour cent, en accordant aux Propriétaires, suivant l'usage, un dividende de trois pour cent. Au mois de Décembre 1723, elle exposa en vente un fond de deux cens mille livres sterlings, à trente pour cent. L'Auteur en conclut (64) que pagnie d'Afrimalgré les succès précédens, la Compagnie n'avoit pas beaucoup à se louer de l'état de ses affaires. L'hyver suivant, ajoute-t-il, ne servit pas peu à confirmer cette remarque, lorsqu'elle représenta ses embarras au Gouvernement, & qu'elle exposa les dangers ausquels le Commerce d'Afrique étoit exposé si elle n'obtenoit la permission de former quelque nouveau système. Les Auteurs du projet demanderent que le Parlement s'engageât. Ils promirent à cette condition de mettre les Agioteurs en mouvement, & de lever un million.

ATKINS. 1721.

Erat de la Como

Le Comptoir du Cap-Corse, à l'exception du premier rang qui forme le Comptoir An Conseil, n'est véritablement composé que de Négres Blancs, absolument glois au Capsoumis aux volontés du Directeur Général. Il les gouverne suivant toutes Corse. les regles de la plus exacte discipline, c'est-à-dire, à la maniere des Garnisons, en punissant leurs fautes par des amendes, par la prison, par le fouet & le cheval de bois. Pour vivre dans cette rigoureuse dépendance, le salaire qu'on leur donne suffit à peine à leur procurer du kanki & de l'huile de palmier, avec un peu de poisson, qui les empêche de mourir de faim: car malgré l'idée qu'on en donne au Change Royal de Londres, où l'on fait monter les appointemens annuels des Facteurs, depuis cinquante jusqu'à nonante livres sterling, & ceux d'un Artificier à cinquante; la vérité est qu'en Guinée, fous prétexte du profit de la Compagnie, le Directeur Général ne les paye qu'en krakras, monnoie fausse, qui n'a de cours que dans le lieu, & qui ne leur permet pas d'acheter leurs nécessités, avec un peu d'avantage, des Vaisseaux qui abordent sur la Côte. Il est, dit-on, contre l'intérêt de la Compagnie, que ses Sujets puissent se procurer d'autres profits que ceux qu'ils l'Auteur sur la misere du Captirent d'elle. D'accord; mais on abuse de ce principe. Il arrive de-là que Corse. pour soutenir une vie languissante, ou, si l'on veut, pour se procurer un peu de plaisir, ils sont obligés d'emprunter de la Compagnie, ou de prendre d'avance une partie de leurs appointemens, & de signer en effet la perte de leur liberté; car on ne laisse à personne la liberté de partir qu'après avoir ajusté ses comptes. Quelqu'un est-il trop sobre pour s'engager dans des dettes? On suppose adroitement des défauts de conduite, ou l'altération de quelques marchandises confiées à ses soins. Ainsi tout devient sujet au châtiment; ivresse, juremens, négligence, absence du Fort pendant la nuit, & jusqu'aux absences de l'Eglise; tant la pieté, dit ironiquement Atkins, est en honneur parmi les Anglois de Guinée! Les engagemens durent, par cette méthode, aussi long-tems qu'il plaît au Directeur. Il en use de même à l'égard des Négres: dans les Villages voisins, ces misérables sont continuellement à solli-

citer des marchandises & quelques verres d'eau-de-vie. On leur en accorde, mais avec un compte exact de ce qu'ils reçoivent. Ils se trouvent ainsi engagés

(64) Il faut se souvenir que cette Relation n'a été publiée qu'en 1735-

ATKINS. 1721. Peinture des

à la Compagnie par leurs dettes, & peuvent être vendus quand il plaît au Directeur.

La plûpart des Facteurs, suivant l'observation d'Atkins, ont bientôt perdu l'air de gayeté & de politesse avec lequel ils arrivent en Guinée. Ils sont sans canne & sans tabatiere, chose étrange, dit-il, pour des gens d'affaires; ils ont le corps décharné, le visage pâle, les poches cousues ou sans usage, & la langue nouée. Il avoue que leur maigreur vient de la rareté des provisions. On ne voit gueres au marché que des plantains, du bled-d'inde, quelques petits poissons, & beaucoup de kanki. Le hazard y fait quelquefois paroître une chévre maigre, qui se vend cinq akkis; un canard, un perroquet, ou une couple de poulets, qu'on n'achette pas moins d'un akki. Rien ne marque mieux la misere du Fort que ce qui arriva sous les yeux d'Atkins. Le Capitaine de la Garnison, ennuyé d'une situation si dure, prit le parti de s'échapper pendant la nuit, & de gagner un Brigantin qui étoit prêt à s'éloigner de la Côte. Mais son désespoir ne fut pas heureux. Le Brigantin fut poursuivi par le Weymouth, & ramené au tivage. Son Patron se vit condamné, outre quelques jours de prison, à payer soixante onces d'or au Directeur Général.

Le Général est manque de rien.

Au milieu de la disette publique, cet Officier général ne manque de rien. le seul qui ne Il est le seul qui air à lui des bestiaux & de la volaille. Quoique le Pays en produise si peu, il s'en fait apporter de plusieurs autres lieux par ses propres Barques; sans compter les présens qu'il reçoit des Capitaines de Vaisseaux & des Nations voisines. Il n'est pas moins fourni de légumes, & de toutes sortes de végétaux. Le Chevalier Dalby Thomas, ancien Gouverneur, ayant fait un assez beau jardin hors du Fort, ses Successeurs ont pris si grand soin de l'entretenir, qu'on y trouve non-seulement tous les fruits du Pays, mais un grand nombre de ceux d'Angleterre, que le Directeur ou le Gouverneur d'aujourd'hui réserve pour son usage.

qu'on prend pour un tems.

Passion du Directeur pour sa Konfa.

Atkins ne fait pas connoître ce voluptueux Anglois par son nom. Il continue seulement de représenter son caractère & ses mœurs. L'usage n'étant point établi pour les Négocians Anglois de mener en Guinée des femmes d'Angle-Konsa, semme terre, il a pris une Konsa, c'est-à-dire, dans le langage des Négres, une femme qui n'est que pour un tems, & qui n'est point obligée de quitter le Pays, parce que cet assujettissement passeroit pour un véritable esclavage. C'est une mulâtre, fille d'un Soldat Hollandois de Mina, qui est déja mere de trois ou quatre enfans, presqu'aussi blancs que le Directeur. Ses parens & ses amis Négres aident beaucoup à fortifier l'autorité de son mari ou de son amant, comme il favorise de son côté leurs injustices dans les usures qu'ils exercent à l'égard de la Garnison. Il aime cette femme avec une folle passion. De tems en tems, il lui persuade d'assister à l'Office dans sa Chapelle; & par complaisance elle fait cet effort sur elle-même, quoiqu'elle soit fort attachée aux usages des Négres. Atkins prit soin d'un de ses enfans dans une maladie. Il rendit ensuite le même service au Directeur, qui sut atteint de quelques accès de sièvre. Dans ces deux occasions, il sur surpris de le trouver si soible, que marquant moins de confiance pour son Chirurgien que pour les Feriches, il en portoit plusieurs au poignet & au col. C'étoit d'ailleurs un homme sensé, mais sur qui la crainte de la mort avoit plus de force que les lumieres de la raison.  $\mathbf{I}$ 

Il s'affligeoit beaucoup que toutes ses instances ne pussent engager sa femme à quitter son Pays, quoiqu'à force de sollicitations il l'eut fait consentir au départ de ses enfans, pour les faire élever en Angleterre. Elle n'étoit pas moins obstinée à conserver l'habillement Negre, & à marcher pieds nuds, cette semme. avec des chaînettes d'or autour des chevilles & des poignets, des bracelets à la mode du Pays, & des brins d'or dans sa chevelure. C'étoit une des raisons qui lui donnoient tant d'aversion pour l'Angleterre; dans la crainte d'y être obligée de changer de parure, & de paroître décontenancée, disoit-elle, aux yeux d'une Nation étrangere.

Caractere de

Aux qualités de bon pere & d'excellent mari, Atkins remarqua que le Di- Hauteur du Di-recteur Anglois recteur général joignoit celle de serviteur zelé de la Compagnie. Il étoit d'une du Cap-Corse. fermeté extraordinaire à maintenir son autorité contre les Hollandois de Mina. Butler, Directeur général du Commerce de Hollande, étant à peu près du même caractère, ils avoient souvent des démêlés fort vifs sur les intérêts des deux Nations; & quelquefois aussi à l'occasion de la Konsa, dont le Directeur Anglois vouloit que les parens fussent respectés des Hollandois mêmes. La nécessité où sont les Directeurs généraux de conserver un air de dignité dans leur petir Empire, les accourume quelquefois à prendre des manieres trop hautes avec leurs inferieurs. Celui du Cap-Corfe est sans cesse renfermé dans ses retranchemens, & ressemble au Géant du Château enchanté. Il ne se fait voir que lorsqu'il ne peut s'en dispenser. S'il fait l'honneur à quelqu'un de l'inviter à sa table, c'est sans le presser, avec les civilités ordinaires, de boire & de manger. Il faut penser à soi-même, dit Atkins, si l'on ne veut pas sortir avec la même faim qu'on apporte. D'ailleurs il croiroit fort au-dessous de lui d'attendre un moment ses convives, quoiqu'il n'ignore pas qu'en arrivant trop tard on n'a pas d'esperance de trouver à dîner dans le Fort. Cette fâcheuse incommodité a fait former depuis peu par la Compagnie d'Afrique, le projet d'envoyer au Cap-Corse du bœuf d'Irlande & du porc, qui n'y reviendroient pas fort cher. Quoiqu'il en soit, l'Auteur sut assez bien traité pendant six semaines qu'il passa dans le Fort.

Le 26 de Juin, son Vaisseau leva l'ancre pour se rendre au Port d'Anamabo. Il en partit le 28, pour aller mouiller à Rontford. Le 30, il arriva au Port de Barki, d'où il se rendit à Schallo. Depuis Sierra-Léona, l'Auteur observe qu'on trouve difficilement du bois, de la chandelle, & les autres né- re Côte, & pourcessités d'un Vaisseau. Ce n'est pas que le bois soit rare dans des Régions où l'on quoi. ne voit de tous côtés que des arbres; mais rien n'est si difficile que d'aborder sur la Côre dans les endroits où l'on ne trouve pas de riviere navigable. D'ailleurs la défiance des Habitans est extrême dans les lieux où le rivage est plus ouvert. A l'égard de la chandelle, les Bârimens de commerce en apportent peu, parce qu'on ne s'imagine pas qu'il y ait du profit à tirer de cette mar-

chandise.

Tome III.

Après avoir passé par Akra, par la Riviere de Volta, & par la Côte des Papas, on alla jetter l'ancre à Juida le 4 de Juillet. Toute la Côte forme une ligne droite, sans Golfe & sans Bayes. Elle est couverte d'arbres, & tort exposée aux vents de mer, qui ne cessent pas d'y pousser les Vaisseaux, quoique sa situation & le mouvement continuel des vagues en rendent l'ap- Montagne du proche très-dangereuse. Avant le Port d'Akra, on passe à la vûe d'une vient ce nom.

Montagne du

Mmm

h ute montagne, d'où l'on a quelquesois vû sortir de la sumée comme d'un volcan. Cette raison, joint au grand nombre de bêtes sarouches qui y cherchent leur retraite, lui a sait donner le nom de Devil' Hill, ou Montagne du diable. Mais le plus grand danger qu'on y court, suivant l'Auteur, vient d'une prodigieuse quantité de Singes, parmi lesquels il s'en treuve de la longueur de cinq pieds, qui attaquent les hommes avec une hardiesse extrême & les précipitent dans l'eau, que ces animaux eux-mêmes redoutent beaucoup.

Les Anglois arrivent à l'Isse de S. Thomas.

La plûpart y périssent.

On partit de Juida le 20, & dès le 28 on eut la vûe de l'Isle S. Thomas, qui appartient aux Portugais. En approchant de cette lse, on découvrit autour du Vaisseau, quantité de baleines & d'autres poissons monstrueux. Le Weymouth n'ayant pas cessé d'accompagner le Swallow, ces deux Bâtimens. avoient également besoin d'être nétoyés & radoubés, après une si longue navigation. Les deux Equipages s'y employerent ardemment: mais ce travail, joint à l'excès de la chaleur, & à l'intemperance des Matelots, en fit périr trois ou quatre chaque jour, pendant l'espace de six semaines. La plupart néanmoins étoient arrivés en pleine santé. Ils furent tentés par l'abondance du vin de palmier, qu'ils se procuroient à très-vil prix, & par la facilité qu'ils trouvoient dans leurs tentes à se livrer à toutes sortes de débauches. Une fievre maligne, qui devint la maladie commune, réduisit bientôt les deux Vaisseaux à déliberer s'ils devoient aller plus loin, sans attendre un renfort d'hommes des premiers Bâtimens d'Angleterre. Le Weymouth n'avoit plus afsez de bras pour retirer ses ancres, & la situation du Swallow n'étoit gueres plus favorable. Mais l'Auteur, en qualité de Chirurgien, jugea que dans cet état même il étoit plus à propos de partir; parce qu'en s'éloignant de la cause du mal, qui n'étoit que la chaleur excessive & les déréglemens de conduite, les Malades éprouveroient une crise qui rétabliroit leur santé, ou qui précipitant leur mort arrêteroit du moins la contagion. Ainsi, avec le secours de quelques Matelots d'un Vaisseau Hollandois, on remit à la voile. Les siévres continuerent d'emporter quelques hommes, mais tournerent à la plûpart en flux de ventre, qui causerent moins de ravages. Le Weymouth, qui étoit parti d'Angleterre avec deux cens quarante hommes, en avoit cent quatre-vingtdeux de moins à la fin du voyage.

Avanture mal éclaircie.

L'Isle du Prince qui avoit été si précieuse aux deux Vaisseaux, est le lieur qui donna naissance à deux personnes célébres par leur tragique avanture, Africanus & Mouli. Il semble qu'après les avoir annoncées dans ces termes, l'Auteur devroit raconter leur histoire avec un peu plus d'étendue. Mais il ajoute seulement, en termes sort obscurs, que Mouli étant devenue la favorite de son Patron, sur arrachée des bras d'Africanus; & qu'ayant mis au monde un ensant, dont la couleur sit connoître le pere, Africanus tua de rage la mere & l'ensant, & se tua lui-même pour éviter le châtiment. Le Patron étoit apparemment quelque Portugais, dont Africanus & Mouli étoient les esclaves.

Ifle de S. Tho-

On quitta l'Isse du Prince le 20 de Septembre, & l'on jetta l'ancre le 28 dans la Baye de Saint Thomas, à une lieue du Fort qui est sur la pointe gauche de la Baye. C'est la principale des trois Isles que les Portugais ont sur cette Côte. Les porcs & la volaille y sont à très-bon marché.

L'arrivée de deux Vaisseaux de guerre Anglois sut un incident fort heureux pour Rowry, Capitaine d'un Bâtiment de Bristol. Ses propres Matelots vouloient le faire prisonnier, après avoir pris la résolution de vendre ses Esclaves au Gouverneur de l'Isle, qui ne rejettoit aucune proposition lois qu'il y trouvoit de l'avantage. Rowiy, maltraité jusqu'alors par le Gouver neur, obtint plus de justice à la faveur des deux Vaisseaux Mais ses Matelots ne Rowiy. n'osant reparoître après cette avanture, ou plutôt ne jugeant pas lui-même à propos de se fier à des gens qui l'avoient trahi, il prit le parti de se désaire de son Bâtiment & de sa cargaison, pour passer au Cap Corse à bord du Weymouth. Sa perte sut d'autant plus considérable, que dans une vente si précipitée, il se vit obligé d'abandonner ses biens pour la moitié de leur valeur.

ATKINS. 1721. Service que deux Vaisseaux de Guerre rendent au Capitai.

Ils continuent

Pillages du Py

Le Swallow parcourt toute la

Le Swallow & le Weymouth regagnerent la Côte d'Or en quinze jours, pour y continuer l'exercice de leur commission. Mais le 5 d'Cctobre ils se l'exercice de leur déterminerent à tourner leur navigation à l'Ouest, dans la vûe de se rendre maîtres du vent le plus loin qu'il leur seroit possible, afin de ton ber plus facilement sur les Pyrates qui s'approcheroient de la Côte. 1e 20, ils se trouverent à la hauteur du Cap Apollonia, & le 23 ils mouillerent devant Axim. Le 24, ils s'avancerent jusqu'au Cap Tres Puntas, où le Kabaschir John Conny leur accorda plus facilement de l'eau qu'à leur premier passage. Le 30, ayant quitté cette rade, ils arriverent le lendemain au Cap-Corse. On leur raconta, pour premiere nouvelle, que le Pyrate Roberts avoit pillé les Vaisseaux Marchands au long de la Côte; mais qu'on le croyoit parti pour rate Roberts. quelque autre mer, parce que ses derniers pillages étoient arrivés au mois d'Août. Comme il y avoit peu d'apparence qu'il osât reparoître, les deux Vaisseaux partagesent entr'eux les provisions qui leur étoient venues de Londres au Cap-Corse; & le Weymouth demeurant pour rétablir les restes de son Equipage, le Swallow mit à la voile le 10 de Novembre. Dans l'espace d'un mois, il sit pour la seconde sois la visite de Sukkonda, de Dixcove, côte. d'Aqueda, de Très-Puntas, d'Axim, du Cap Apollonia, d'Affini, de Baffam, de Jaques à Jaques, & de plusieurs autres lieux. Le dessein du Capitaine étoit non-seulement d'assurer le Commerce, mais encore d'acheter des Esclaves pour sa manœuvre, & de prendre des Matelots sur les Bâtimens Marchands. A Sukkonda, il fut obligé de faire quelques réparations à la quille de son Vaisseau. A Dixcove, il apprit de Carlton, Facteur de ce Comptoir, qu'une Compagnie de Soldats, envoyée par la Compagnie d'Afrique pour recruter la Garnison du Cap-Corse, s'étoit mutinée avec un de ses Officiers, nommé Massey, sous prétexte qu'ils étoient maltraités par les Marchands qui étoient chargés du soin de leur nourriture; qu'ils avoient encloué le canon d'un des deux Vaisseaux qui les avoient apportés, & que s'étant mis fur l'autre avec le Contre-Maître Lowther & quelques Matelors, ils avoient pris le large.

Au Cap Apollonia, le Swallow trouva beaucoup de changement. I a Reine du Pays, qui avoit envoyé au Capitaine, trois mois auparavant, un présent Cap Apollonia. de quatre akkis, avoit été forcée avec toute sa nation, de se retirer dans le Canton d'Assini. C'étoient les Santis ou les Assantis, Peuple voisin dans l'interieur des terres, qui l'avoient chassee de ses Etats, à l'instigation de ce

Mmmij

Changement

même John Conny, qui s'étoit rendu si puissant au Cap de Très-Puntas. En arrivant sur la Côte d'Assini, les Anglois trouverent cette Princesse & ses Sujets occupés de leur vengeance. Dans cette agitation de courage & de haine, on leur vendit fort cher toutes les armes inutiles au Vaisseau. Ils donnoient sans regret une poule pour une pierre à sussil. Ces Negres étant naturellement braves se promettoient de faire bientôt changer la fortune en leur faveur. En effer, Atkins fur ensuite informé qu'ils avoient heureusement déchargé une partie de leur ressentiment sur John Conny.

En repassant au Cap de Très-Puntas, les Anglois du Swallow trouverent la source & l'étang d'eau fraîche presqu'entièrement à sec, quoique les vents Sud-Est eussent amené, depuis peu, deux ou trois pluyes fort abondantes. Les brouillards continuoient même d'être fort épais pendant le jour; & ce qui parut fort extraordinaire, à la distance de la terre où le Vaisseau avoit jetté l'ancre, on avoit des rosées à bord pendant la nuit. La direction du courant étoit

à l'Onest.

Nouveaux pil-

Le 6 de Janvier on mouilla devant Mina, principal Fort de la Compagnie lages de Roberts. Hollandoise d'Afrique, & le jour suivant au Cap Corse. Dès le 10 on remit à la voile pour donner la chasse aux Pyrates, sur le récit de deux ou trois Exprès, par lesquels le Gouverneur avoit appris qu'ils avoient enlevé un Vaisseau près d'Axim. Le Pyrate Roberts avoit répandu tant de terreur parmi les Marchands, que les Vaisseaux de guerre qui croisoient pour le rencontrer, étant trompés tous les jours par de faux rapports, qui leur faisoient chercher ce Brigand où il n'étoit pas, ils s'étoient déterminés à se tenir à l'ancre au Cap-Corse, qui étoit leur rendez-vous. Mais les informations du Gouverneur parurent d'autant moins douteuses, qu'elles expliquoient jusqu'aux barbaries que les Pyrares avoient exercées contre leur nouvelle prise. Ils étoient parfai ement équipés. Leur succès & leur réputation avoient beaucoup augmenté leur nombre. Quantité de Matelots abandonnoient leur Bârlment pour chercher avec eux une fortune assurée; & l'on remarquoit, dit l'Auteur, que ceux qui demeuroient fidéles à leur devoir, étoient moins arrêtés par l'horreur de cette profession que par la crainte du châriment.

Il est poursuivi

Le Swallow & le Weymouth ne balancerent point à se mettre en mer, par les deux Vaile pour aller croifer du côté de Juida. C'étoit le lieu qui prometioit le plus de feaux de Gu. rre. butin aux Corsaires, & qui devoit par consequent les avoir attirés. Les deux Vaisseaux de guerre y arriverent le 15. Ils apprirent aussi rôt que Roberts avoit pillé en peu de tems onze Bâtimens, & que sur le bruir de leur approche, il n'avoit quitté la Côte que depuis deux jours. Ils continuerent de le poursnivre jusqu'au 29, qu'ils arriverent devant l'Isle du Prince Mais ils ne recurent des Portugals aucune information für fa route. Ils allerent jetter l'ancre, le premier de l'évrier, à l'embouchure de la riviere de Gakon, petit Port qu'ils le cruren capable d'avoir chois pour retraite, parce que la navigation y est fort difficile. Ils ne l'y trouverent point; mais ayant fait voile le 3 au Cap Lopez, ils furent agréablement surpris en entrant dans la Paye, d'y Ils le trouvent découvrir à l'ancre les rrois Vaisseaux du Pyrare. Un des trois laisse couler tes cables à la vûe du Pavillon roval d'Anglererie & s'effrica de fuir avec toutes ses voiles. Mais il sur arrêté avant la nuit !l y avoit beaucoup d'apparence que les deux autres profiteroient de l'obscurité pour s'éloigner. Ce-

au Cap Lopez.





Les Pyrates fe défendent mal.

Ils se rendent.

pendant la crainte, ou d'autres raisons, les retinrent au sond de la Baye, dans une tranquillité qui causa le lendemain beaucoup d'étonnement aux deux Vaisseaux de guerre. Ils y demeurerent si ferme, que le Capitaine Ogle commençoit à délibérer s'il n'avoit pas besoin de précaution pour entreprendre son attaque. Mais à mesure qu'il avançoit, les yeux des Pyrates parurent s'ouvrir. Leur frayeur devint si vive, qu'ayant coupé leurs cables, & tendu toutes leurs voiles, ils se livrerent au vent, qui les favorisa pendant quelques minutes. Ils en auroient pû tirer plus de secours, si la crainte ne leur eût troublé l'esprit. Mais les uns demandant à se rendre tandis que les autres tiroient quelques coups en suyant, une bordée du Swallow, qui en sit périr un grand nombre, acheva de leur faire perdre courage. Ils se laisserent aborder sans penser à se défendre. Une note des Auteurs de ce Recueil, supplée ici à l'obscurité de la Relation, & nous apprend que Roberts ayant été tué d'un coup de grapin dans la premiere chaleur de l'abordage, ce fut la perte de leur Chef qui rendit les Pyrates si traitables. Ils avoient presque abandonné leur troisième Vaisseau, pour défendre mieux le second en s'y rassemblant en plus grand nombre; de sorte qu'après la prise de celui-ci, l'autre devint une conquête encore plus aifée.

Arkins remarque avec raison que la discipline ouvre un chemin presque sûr à la victoire. Il ajoûte que le courage s'apprend comme un métier, par une longue pratique des regles, & par la continuité de l'exercice, Les Pyrates, qui ne manquoient assurément ni de hardiesse ni de valeur, devinrent tout d'un coup des Envemis méprisables, saute d'un Chef pour reunit leurs forces; & tel sera toujours, dit I Auteur, le sort de cette miserable espece de

Guerriers, dans les mêmes circonstances.

Les Vainqueurs trouverent dans les trois Vaisseaux, environ trois cens Richessequ'on Anglois, soixante ou quatre-vingt Esclaves Negres, beaucoup de marchan-leur trouve. dises, &, ce qui attira beaucoup plus leurs yeux, une grosse quantité de poudre d'or. Les Prisonniers la firent monter à plus de seize mille livres sterling; mais l'Auteur s'arrêtant au témoignage des Officiers, quoiqu'interessés peut-être à la diminuer, croit qu'elle ne surpassoit pas huit ou dix mille

La multitude des Prisonniers causa beaucoup d'embarras, pour le retour, aux deux Vaisseaux de guerre. Il étoit à craindre que se trouvant en si grand nombre, & désesperés de leur avanture, ils ne formassent quelque entreprise pour se remettre en liberté; sans compter l'attente du supplice, auquel ils étoient bien persuadés qu'une partie d'entr'eux n'échapperoit pas. En effet, On seur fait seur ils ne furent pas plutôt arrivés au Cap-Corse qu'on leur fit leur procès. Les corse, au Capuns furent condamnés à mort; d'autres acquittés. Cette procédure dura vingtsix jours, avec de grands frais, qui furent pris sur le fond du butin. Cependant le Directeur général ayant fait un compte de la dépense, qui fut envoyé à l'Amirauté de Londres, on prétendit, observe malignement Atkins, que depuis la réformation il ne s'étoit pas fait d'exécution de cette nature à si bon marché.

Pendant le séjour que les deux Vaisseaux de Guerre firent dans la rade du Cap-Corse, l'Auteur & quelques autres Officiers rendirent une visite au teur au Direc-Directeur général de Hollande à Mina. La distance n'est que de trois lieues. de Mina.

Mmm iii

Ils en furent reçus avec d'autant plus de civilité, que pendant dix-huit ans qu'il avoit exercé son Office, il avoit vû peu de ses Compatriotes à Mina; car il étoit Anglois de naissance & d'origine. Il rejettoit l'indifférence qu'on avoit marquée pour lui, sur les démêlés continuels qu'il avoit eus avec le Directeur du Cap-Corse, pour les intérêts du Commerce. Mais il se croyoit justifié par les raisons d'honneur qui devoient l'attacher à ses Maîtres, & qui avoient fait apparemment craindre aux Anglois de ne pouvoir faire des civilités à l'un sans offenser l'autre. Sa table fut couverte de dix plats; abondance surprenante dans une si grande rareté de provisions. La varieté des vins & des liqueurs répondit à cer appareil. On fut servi par six grands Negres, chacun avec une chaîne d'or au col. Ces chaînes font une marque de grandeur en Afrique, comme la richesse des livrées en Europe.

Après le dîner, Butler fit présent, à chacun de ses convives, de quatre bagues d'or, de la fabrique du Pays: c'étoit une bagatelle, leur dit il, qu'il les prioit de garder pour se souvenir de lui. Il leur fir voir ensuite ses Magasins, qui étoient grands & bien remplis. Dans le cours de l'après-midi, il leur proposa de faire une promenade dans son jardin, & leur sit servir des rafraschissemens dans un cabinet d'été. Le soir il les sit reconduire à leur Chaloupe par ses Officiers. Ses derniers adieux furent accompagnés d'un présent de sucre du Bresil, & d'une décharge de neuf coups de canon. On étoit bien éloigné,

au Cap-Corse, de recevoir les Anglois avec cette politesse.

1722. Les deux Vais-Cap-Corfe.

Un Matelot Anglois se coupe la gorge.

Les deux Vaisseaux leverent l'ancre le premier de Mai 1722. En quittant le Cap-Corfe, Arkins promit au ciel de n'y jamais retourner. Le 3, on ar-Reaux quittent le riva sur la Côte de Juida. Le Capitaine Ogle y enleva, sur un Vaisseau Portugais, un des Matelots qui avoit attité sa disgrace à Rowry dans l'sse S. Thomas. Ce malheureux, à qui sa conscience reprochoit son crime, & qui se voyoit menacé d'un severe châtiment, prit le parti de se couper la gorge. Vers le même tems Atkins fut nommé Trésorier du Weymouth, parce qu'il ne restoit personne sur ce Vaisseau qui fût propre à remplir cet office. Il ne l'accepta point sans répugnance; d'autant plus que c'étoit se charger tout-à lafois de celui de Maître d'Hôtel, & de plusieurs autres, car la mort n'avoit pas plus respecté les Officiers que les Matelots sur ce Batiment. Cependant l'indulgence sur laquelle il comptoit de la part d'un fort généreux Commandant, & quelques avantagés attachés à ce poste, sui firent abandonner l'office de Chirurgien. Le 5, les deux Vaisseaux firent voile au Cap Lopez, pour y renouveller leur provision d'eau & de bois, dans le dessein de se rendre immédiatement aux grandes Indes.

Baye du Cap Lopez, & fes avantages.

La Baye du Cap Lopez est une station sûre & commode. On y jetta l'ancre fur vingt brasses, à la même distance du Cap, qu'on avoir Nord-Ouest quart de Nord, & du lieu de l'aiguade, qui étoit Sud-Est quart d'Est; c'est à dire, à un mille & demi de l'un & de l'autre. En entrant dans la Baye on avoit amené le Cap Sud-Ouest, pour éviter un écueil qui est marqué dans la plûpart des Carres, & qui porre le nom de Banc du François. Il est éloigné du Cap d'environ une lieue & demie au Nord-Nord-Ett. Quelques uns prétendent que ce n'est pas le seul banc qu'il y ait entre ce lieu & la Côte au Nord. Le Cap est bas, mais escarpé, quoiqu'il paroisse revêtu de beaux arbres. Les Habitans sont d'un caractere doux & humain. Ils ne se vendent jamais les uns les autres. Leur timidité ne leur permet guéres de se présenter à bord. Ils ont même leurs habitations assez loin du rivage; & l'Auteur juge qu'ils ont été dégoûtés du Commerce par la mauvaise foi de quelques Marchands de

ATKINS. 1722.

l'Europe.

Lorsqu'ils se rencontrent entr'eux, leur maniere de se saluer est en se frappant deux ou trois fois les mains l'une contre l'autre. Devant leurs Superieurs bitans, & devant les Vieillards ils mettent un genouil à terre, & levent leurs mains à la hauteur de l'épaule. Ensuite pressant trois fois celles de la personne qu'ils respectent, ils se prosternent, & frappent trois fois de leurs propres mains l'une contre l'autre. S'ils veulent vous marquer une affection extraordinaire, ils vous levent les mains aussi haut que les leur peuvent s'étendre. Plusieurs Negres de leur Nation portent des noms Européens, qu'ils ont empruntés des Marchands dont ils ont été satisfaits, & se croyent fort heureux d'avoir obtenu cette espece d'adoption. Ils ne sollicitent point une si haute faveur sans avoir reconnu, dans celui qui l'accorde, quelque qualité qu'ils admirent, ou sans s'être imaginés qu'ils ont fait avec lui une sorte de ressemblance ou de sympathie. Comme ils ne se présentent pour le Commerce qu'en familles ou en Tribus, chaque troupe est conduite par un Chef qui aime à se distinguer par quelque imitation de notre parure. La maniere dont il porte sa perruque, son chapeau, ses hautes-chausses, donne un spectacle beaucoup plus ridicule que la nudité de ses compagnons.

Usages des Ha-

Un de ces Chefs Négres, nommé Jacobus, qui prenoit le titre de Roi, sans en connoître le sens, se rendit à bord du Swallow, accompagné de quelques Negres qui paroissoient lui porter beaucoup de respect. Il avoit une Jacobus. vieille perruque de Matelot, tournée de bas en haut, une demie-paire de hautes-chausses, une camisole déchirée, un chapeau à demi pourri. Chaque fois qu'il buvoit, deux de ses gens tenoient une serviette suspendue devant son visage, afin qu'on ne pût l'appercevoir. Cet usage, dit Atkins, présente un air de grandeur, & paroît emprunté de quelque grand Monarque voisin; celui peut-être du Monomotapa. Cependant à mesure que Jacobus & ses compagnons se ressentirent des vapeurs de l'eau-de-vie, dont ils avaloient de grandes rasades, le respect sur oubliée. Mais un incident fort étrange vint troubler leur joie. Le Vaisseau ayant arboré tous ses pavillons & fait quelques Etrange jatousse décharges de son artillerie à l'occasion d'une Fête nationale qui tombe au 29 d'un Ches Négre, de Mai, un autre Chef qui étoit au rivage & qui s'imagina qu'on rendoit ces honneurs à Jacobus, conçut une si furieuse jalousie, que dans son absence, il se saisit de ses biens & de ses femmes, il but son eau-de-vie, il maltraita ses gens & mit le seu à sa maison. La lumiere de l'incendie n'apprit que trop au malheureux Jacobus l'outrage & le tort qu'on lui faisoit. Il se hâta de retourner à terre. Mais lorsqu'on s'attendoit sur les deux Vaisseaux à de cruels effets de son ressentiment, on fut surpris le lendemain de voir les deux ennemis parfaitement réconciliés.

Visite que les

& fes effets.

Les Negres du Cap Lopez connoissent peu l'usage des armes à seu, parce Peudecommerque n'ayant presqu'aucun commerce ils ne peuvent se procurer des fusils ni ce au Cap Lopoe, de la poudre. Leurs armes sont la zagaye, l'arc & la massue. Une bataille passe entr'eux pour sanglante, lorsqu'il y périt six ou sept combattans. Ils firent payer aux Anglois, pour le bois, un vieux drap de Guinée la brasse. L'eass

C'est une station commode pour Guerre.

Le Weymouth est séparé du Swallow. Il arrive au Brefil.

Il retrouve le Swallow à la Jamaïque.

1723.

Baye de Donna Maria, favorable pour les Vaif. seaux de Guerre,

fut accordée gratis. Elle est aisée à prendre & à charger; mais c'est une eau dormante, qui n'est pas de si bon goût que celle de source. Les Anglois acheterent ici de la cire pour en faire des bougies, dans la disette de chandelles qu'ils souffroient depuis long-tems. Le Cap Lopez est un lieu comles Vaisseaux de mode pour les Vaisseaux de Guerre, lorsqu'ils se disposent à quitter la Côte d'Afrique.

Le 5 de Juin, on leva l'ancre, avec de petits vents Sud, mêlés alternativement de calmes. Un brouillard épais sit perdre la vûe du Swallow jusqu'à l'Isle d'Annobon, où le Weymouth croisa pendant quelques jours inutilement pour le rencontrer. Sa navigation fut continuée fort heureusement pendant rout le cours du mois. Le premier de Juillet il tomba au Cap Saint Augustin du Bresil, & le 4, il jetta l'ancre dans la rade de Fernambuc, lieu célébre pour le Commerce, dans la Province de Balua.

Le 12, il quitta le Bresil, à la faveur des vents de commerce. Le 3 d'Août, il arriva dans la Baye de Carlisse à la Barbade, d'où il partit le 9, après y avoir pris des rafraîchissemens. Le 23, il jetta l'ancre dans la rade de Port royal à la Jamaique. Le Swallow y étoit arrivé depuis huit jours. Mais le 28, un furieux ouragan brisa leurs mâts, & leur causa tant de dommage, qu'ils eu-

rent besoin de six mois pour le réparer.

Le premier de Janvier, les deux Vaisseaux leverent l'ancre, pour l'aller jetter aux Kays, où ils s'arrêterent jusqu'au 7 de Février. Leur embarras fut extrême à gagner Port-Morant. Ils employerent six ou sept jours dans un passage de douze lieues, persuadés qu'après cette fatigue la principale disficulté seroit vaincue, parce que la mer est douce & unie sous Hispaniola. Cependant ils furent encore arrêtés quatre jours par des calmes. Le 17, ils arriverent à la perite Isle de Novasta, où les Jamaïquains vont à la chasse des Guanes. Le 19, ils entrerent dans la Baye de Donna Maria, qui est à la pointe Quest d'Hispaniola, ressource ordinaire des Vaisseaux de Guerre lorsqu'ils ont besoin d'eau & de bois. Ils remplirent leurs tonneaux dans une vallée, éloignée d'un mille au Sud des deux montagnes brunes. L'eau y est fort bonne; excepté dans certains vents qui font passer les slots de la mer pardessus la Barre. Mais, plus près des deux monts, on trouve deux autres sources où l'inondation de la mer n'arrive pas si facilement. Les Anglois acheterent dans cette vallée, de la chair de porc salée, de deux François du petit Gouave.

En sortant de la Baye, un vent Sud fort impétueux les poussa bientôt entre le Cap Saint Nicolas & Maize, où ils trouverent des vents plus doux, & un courant plus favorable, formé par l'ancien détroit de Bahama & la disposition des Isles.

Route des Anglois vers le Nord.

Le 26, près de l'Isle d'Heniago, ils retrouverent le véritable vent de commerce, Est demi-Nord. Le 28, ils découvrirent les rocs nommés Hogsties, à vingt & un degrés trente-huit minutes, c'est-à-dire, suivant leurs observations, un peu plus Nord que dans les Cartes. Le même jour à midi, ils arriverent aux Quais d'Aklin, rocs qui s'élevent un peu au-dessus de l'eau, & vers la nuit ils relâcherent à l'Isle du Puits. Enfin la derniere Isle d'où ils entrerent en pleine mer, fut le Kay de Watlin, à vingt-quatre degrés du Nord. Le vent de commerce ne les abandonna point jusqu'à trente-deux degrés,

degrés, mais foible depuis le 27°; ce qui venoit, suivant l'opinion d'Atkins,

de l'opposition continuelle des vents variables.

Depuis le 26° jusqu'au 37° degré de latitude, en suivant le Nord jusqu'à la Virginie, ils virent flotter chaque jour autour du Vaisseau une grosse quan- Herbes de Golse. tité de ce que les Anglois appellent Gulf-Weed, c'est-à-dire, Herbe de Golfe, & qui diminuoit à proportion de la distance de la terre. On lui a donné ce nom parce qu'elle paroît venir des basses de la Floride, & l'on prétend qu'il s'en trouve jusqu'à trois ou quatre cens lieues au Nord-Est du Continent. Atkins croit pouvoir en inferer la continuation, quoiqu'insensible, de quelque courant, qui s'étend plus loin au Nord qu'au Sud dans ces latitudes. Au con-Remarques nautraire, dans les latitudes du Nord plus éloignées, les mers près du Continent, ont une tendance sensible au Sud; ce qui paroît démontré par ces Isles de glace qui sont poussées, pendant tout l'été, du Nord-Ouest au long des Côtes de Terre-Neuve, jusqu'à la Nouvelle-Anglererre.

Au Nord des Bermudes, les vents deviennent variables, & plus violens à mesure qu'on avance. Les deux Vaisseaux essuyerent au soixante-huitième degré de latitude un vent Nord-Ouest qui les jetta dans le dernier désordre; & pendant quinze jours ils eurent une si grosse mer, qu'ils furent occupés sans

cesse à la pompe. Ils arriverent en Angleterre au mois d'Avril 1723.

ATKINS.

1723. Gulf-Weed ou

Retour des deux Vaisseaux.

## CHAPITRE V.

Voyage du Chevalier Des-Marchais en Guinée & aux Isles voisines (65).

"EST au Pere Labat qu'on doit la publication de ces Mémoires, entre INTRODUC-Uplusieurs autres qu'il fait profession d'avoir recueillis soigneusement en France & en Portugal, pour l'exécution du dessein qu'il avoit formé, de donner la description de tout le Continent d'Afrique. Quelque jugement qu'on porte de sa fidelité dans ses propres observations, il ne paroît pas, comme on l'a déja remarqué, que la défiance doive s'étendre jusqu'aux Ouvrages dont il n'est que l'Editeur; ou du moins le doute ne doit tomber que sur les remarques qu'il n'a pû s'empêcher d'y mêler. Mais cette difficulté même doit s'évanouir sur les articles où l'on distingue aisément l'ouvrage d'autrui de ses Commentaires, & plus encore sur ceux où son témoignage se trouve d'accord avec celui de plusieurs autres Voyageurs. D'ailleurs nous examinerons dans un autre lieu si la prévention qui s'est répandue à son désavantage, est établie sur de justes fondemens.

Le Chevalier Des-Marchais étoit un grand Navigateur, qui après avoir Caracte fait plusieurs Voyages en Afrique & en Amérique, étoit revenu, depuis, de la Marchais, Guinée & de la Cayenne où la Compagnie de France l'avoit envoyé. Il avoit observé avec soin tout ce qui s'étoit offert à sa curiosité dans les Pays étrangers. Peu de personnes avoient réuni autant de qualités naturelles & ac-

TION.

Remarques fur

Caractere du

(65) Le Voyage du Chevalier Des Mar- en quatre tomes in - octavo, avec quantité chais a été imprimé à Amsterdam en 1731, de Cartes & de Figures. Tome III. Nnn

INTRODUC-TION.

quises. Il avoit la pénétration aisée & le sens fort droir, avec une ardente passion de s'instruire. Il étoit habile Dessinateur, bon Géometre, excellent homme de mer, & ce qui est peut-être encore plus essentiel pour les Voyages, il sçavoit la plûpart des langues qui sont en usage sous les Côtes d'Afrique. Un avantage si extraordinaire le metroit en état de pénétrer la vérité par lui-même & de faire des découvertes ausquelles on ne peur guéres se flatter de parvenir quand on a besoin du ministere d'un Interpréte. Les mêmes talens, joint à la douceur naturelle de son caractère, lui ouvroient un accès facile à la Cour des Rois & de tous les Princes. Aussi toutes ses entreprises eurent-elles un heureux succès.

Plan de fon Ouvrage.

Comme le principal commerce des François sur cette Côte est à Juida, Des-Marchais s'est attaché particulièrement à décrire ce petit Etat, ses Usages, son Gouvernement, ses Loix & sa Religion. Il l'a fait avec tant d'exactitude qu'il seroit difficile d'y rien ajoûter. Il étoit à Juida, peu avant la destruction de ce Royaume par les Dakumays. Labat rapporte quelque chose de cet événement dans sa Préface. Mais il est raconté avec plus d'étendue dans le Voyage du Capitaine Snelgrave, qui est à la fuite de celui-ci. En général, la Relation du Chevalier Des-Marchais ne contenant guéres que la description du Pays & des Habitans, offre peu de matiere en qualité de Journal. Des quatre Volumes, les deux premiers regardent la Guinée, & les deux autres la Cayenne. Ils sont remplis de Cartes Géographiques & de Figures. Les Cartes sont de Cartes & figur M. Danville, Géographe d'un mérite connu. Les Figures ont été gravées sur les desseins du Chevalier Des-Marchais.

Telle est l'idée que la Préface de Labar nous donne de l'Auteur & de l'Ouvrage. On se contentera ici de présenter les deux premiers Tomes au Lecteur, en réservant les deux autres pour la partie de ce Recueil qui regardera l'A-

mérique.

Articles des deux premiers Tomes.

Le premier est divisé en douze Chapitres, sous les titres suivans. r. Départ de l'Auteur du Havre de Grace; description de ce Port; Voyage au Port de l'Orient. 2. Port-Louis & l'Orient; cargaisons ordinaires pour le Commerce de Guinée. 3. Isles de Madere & de Porto-Santo; variation de l'Aiguille; Royaume de Burré. 4. Course depuis Sierra-Léona jusqu'au Cap Monte; description du Pays. 5. Cap Monte & son Commerce. 6. Description du Cap Mesurado. 7. Projet pour y former un Etablissement. 8. Route jusqu'au Cap Palmas, & description de la Côte. 9. Description du Cap Palmas, & du Pays, jusqu'au Cap Très-Puntas. 10. Côte d'or; description du Pays jusqu'à Mina. 11. Château del Mina; histoire de cet Etablissement. 12 Manieres & usages des Habitans de la Côte d'or.

Le second Volume contient aussi douze Chapitres. 1. Riviere de Volta; bornes anciennes & modernes du Royaume d'Ardres ou d'Ardra. 2. Royaume de Juda (c'est-à dire Juida;) sa situation, son étendue, son terroir. 3. Barre de Juida; Village de Gregoua; Forts des François & des Anglois. 4. Ville de Xavier ou de Sabi. 5. Rois de Juida; leur éducation, leur couronnement, leurs occupations, leurs revenus, leur enterrement. 6. Commerce de Juida; Traité de neutralité entre les quatre Nations Européennes qui exercent le Commerce à Juida. 7. Religion de Juida. 8. Manieres & coutumes de Juida. 2. Malays. 10. Royaume d'Ardres. 11. Disputes entre les François & les Hollandois. 12. Ambassade du Roi d'Ardres au Roi de France. On peut joindre ici à ces articles le premier Chapitre du troisséme Volume, où l'Auteur rapporte son Voyage à l'Isle du Prince, avec la description de cette Isle, & de celles de Saint Thomas & d'Annobon.

TION.

Les Planches du premier Tome sont, 1. Une Carte de la Côte de Guinée. Cartes & figures 2. Vûes d'Ouessant, de Porto-Santo & des Selvages. 3. Une du Cap-Verd & des deux mêmes Tomes. de la Rade de Gorée. 4. Monstre marin. Dorade. 5. Colomnes d'eau; Bécasses de mer. 6. Diable de mer; sorte de rage. 7. Vûe du Cap Monte. 8. Cap Mesurado; entrée de la Riviere. 9. Maisons des Négres du Cap. 10. Poisson extraordinaire du Cap. 11. Entrée de la Riviere de Sestos. 12. Vûes de la Riviere de Sestos. 13. Cap Apollonia; les trois Forts d'Akara, & vûe de Juida. 14 Forts de Saint Georges del Mina & du Cap-Corse.

Planches du second Tome: 1. Carte de Guinée depuis Issini jusqu'au Royaume d'Ardra. 2. Carte du Royaume de Juida. 3. Vûe de Juida. 4. Poisson nommé la Lune. 5. Forts Européens de Juida. 6. Comptoirs de Xavier. 7. Couronnement du Roi de Juida. 8. Punition de l'adultere à Juida. 9. Favori du Roi de Juida, son sépulcre. 10. Agoye, Dieu des conseils. 11. Procession au grand Serpent, pour le Couronnement du Roi de Juida. 12. Habits & armes des Négres. 13. Poids de Juida.

§. I.

## Voyage de l'Auteur depuis le Havre de Grace jusqu'au Royaume de Juida, & de-là jusqu'à l'Isle du Prince.

E FUT le Dimanche, 6 d'Août 1724, que le Chevalier Des-Marchais mit à la voile dans la Frégate l'Expédition. Mais il fut obligé de jetter l'ancre dans la rade, pour attendre plusieurs de ses Matelots qui dépensoient à terre l'argent qu'ils avoient reçu d'avance. Le 8, son Equipage se trouvant complet, il se mit en mer. Le 10, il rencontra sept Bâtimens, deux desquels sant, avoient perdu leurs grands mâts. Le 14, étant à deux lieues de l'Isle d'Ouesfant, on eut besoin de précaution pour éviter les rocs dont elle est environnée.

DES-MAR-CHAIS. 1724. Il part, & passe aux Isles d'Oues-

L'Isse d'Ouessant n'a que trois lieues de tour. Elle est entourée de plusieurs autres petites Isles, dont chacune a son nom particulier, mais qui pren- ces Isles, nent toutes ensemble celui de la principale. Leur situation est à la pointe Occidentale de la Bretagne. Les Bâtimens qui font voile à Brest, au Port-Louis, & dans d'autres Ports au Sud, ne manquent point de s'en approcher, pour regler de-là leur route, & se garantir des dangers de la Côte. Quoique l'Iste d'Ouessant soit assez bien peuplée, elle n'a qu'un petit nombre de Villages, & un ancien Château, où les Habitans se retirent lorsqu'ils redoutent quelque atraque qui surpasse leurs forces. La plûpart sont des Pêcheurs, qui ont leurs Barques dans un petit Port où de plus gros Bâtimens ne peuvent être reçus.

Description de

Le 16, on passa devant Glenan & Pemark, en se gardant de trop approcher de ces Isles dangereuses. Le Jeudi 17 d'Août, on jetta l'ancre à une & de Pemark. lieue de Grovais, dans un brouillard fort obscur.

Isles de Glenan

Nnnii

DES-MAR-CHAIS. 1724. Isle de Grovais.

Grovais est une petite Isle vis-à-vis l'embouchure du Blavet. L'ancrage y est bon, mais à certaine distance, car elle est presque ensoncée dans un cercle de rocs, aussi dangereux pour les Vaisseaux qu'utiles à la sûreté des Habitans. La pêche des congres ou des anguilles de mer y est fort abondante. Le jour suivant on entra au Port Louis.

L'Expédition étoit obligée de relâcher dans ce Port, non-seulement pour y décharger des cordages, mais pour prendre les marchandises qui devoient lui servir en Guinée à l'achat de cinq cens Esclaves. L'Auteur en donne le

mémoire.

Cargaison pour la Guinée. 20000 livres. Fufils, Kowris, ou Bujis, 200 Chaudrons de cuivre, 600 liv. Platillas de Hambourg, 1500 pieces. Guineas blanches de 30 aunes, 100 pieces. Poudre à tirer, 1000 Baftas bleus, 50 pieces. Fer en barre, 1000 Salamparis blancs, de quatorze Corail, 50 Cinq boetes de pipes 250 pieces. ou quinze aunes," Calicos à grandes fleurs, 150 pieces. de Hollande, 50 Affortiment de Colliers & de so pieces. Douettas, Bijoux de verre de différen-Goras, 40 pieces. tes couleurs. Tapfals, 40 pieces.

Outre les marchandises, qui sont chargées pour un but fixe, on ne court aucun risque, en partant pour la Guinée, d'en prendre beaucoup davantage, parce qu'on peut trouver l'occasion de faire des échanges pour de l'or, de l'ivoire & de l'ambre gris. On peut y envoyer aussi des chapeaux, des merceries & de la vaisselle d'étain, des soyes, des moussellines, des calicots fins, des cristaux, des liqueurs & des vins de différentes sortes, de la farine & du sucre. Les Négres, dont la passion est d'imiter les Européens, aiment à se fournir de toutes ces commodités. D'ailleurs les Européens mêmes, qui sont établis dans le Pays, ne s'en accommodent pas moins volontiers.

Bujis, ou Kowris. Les Bujis font le principal article d'une cargaison pour la Guinée. Ce sont de petites coquilles qui se pêchent aux Isles Maldives, & qui sur la Côte de Guinée prennent le nom de Kowris. On en distingue deux sortes, les grandes & les petites; mais les dernieres sont les plus estimées. Les deux sortes passent pour monnoie dans une grande partie de l'Afrique au Sud du Sénegal, & même dans quelques Pays des Indes Orientales. On expliquera, dans un aurre lieu, de quelle maniere elles sont reçûes en compte. Les Hollandois, depuis qu'ils sont en possession de Ceylan, jouissent presqu'entiérement de ce commerce.

Platillas de Hambourg, &c.

Les Platillas de Hambourg sont une sorte de toiles qui se fabriquent dans cette Ville & dans d'autres endroits de l'Allemagne, mais sort inferieures aux Platillas d'Angleterre.

Les Guineas, les Salamparis, les Baftas, les Goras, les Douettas, les Tapfals, & d'autres toiles qu'on por e en Afrique, viennent des Indes Orientales. Elles font toutes de coton, blanc, bleu, ou rayé, de différentes longueurs & de différentes largeurs.

Tout le cuivre ou le léton qui se transporte en Afrique, est en chaudrons

& en bassins, depuis trois livres de poids jusqu'à six.

A l'égard de l'eau-de-vie, les Négres en jugent parfaitement, parce qu'ils l'aiment à l'excès. Il ne faut pas esperer de leur faire prendre du rum pour de bonne eau-de-vie de France, qui se porte en petits barils, qu'on nomme des ancres, & qui tiennent environ six gallons ou vingt-quatre pots. Quoique l'évaporation soit plus grande dans ces petits vaisseaux, elle est compensée par la commodité du transport.

La poudre à tirer doit être particulièrement pour les petites armes. Les Né-

gres, qui sont habiles tireurs, en consument beaucoup.

En verrerie, la Contrebrode est une sorte de colliers de différentes grandeurs, qui se sont à Venise, & qui tirent leur nom de leurs rayes de couleurs différentes, sur un fond blanc ou noir. L'usage des Négres est d'en faire des

ceintures à leurs enfans jusqu'à un certain âge.

On demande moins de fer en Guinée qu'au Sénegal, parce que dans cette & Barres de fer. derniere contrée les Négres fabriquent leurs propres ustenciles, tels que des épées, des crocs, des haches, & c. au lieu que les Négres de Guinée aiment mieux les acherer tout faits, des Vaisseaux d'Angleterre & de Hollande. Les · barres qui se vendent en Guinée sont plus courtes que celles qu'on envoye au Sénegal & sur la Gambra. Elles n'ont communément que sept pieds de long, deux pouces de large, & quatre pouces d'épaisseur.

Quoique les Négres fassent des pipes de leur terre & dans leur Pays, ils sont passionnés pour les pipes de Hollande. Mais ils ne veulent que les plus fines & méprisent beaucoup les autres. Ils ont appris des Européens à préferer

ce qui leur vient des Pays étrangers aux commodités de leur Patrie.

Le corail & les grains de verre leur servent à faire des bracelets, des col-

liers, & d'autres ornemens, qu'ils ne cessent pas de demander.

Après avoir achevé sa cargaison, le Chevalier Des-Marchais mit à la voile du Port de l'Orient, le Lundi 4 Septembre 1724, à quatre heures du matin, accompagné du Protée, Vaisseau de la Compagnie, qui devoit se rendre au Sénegal. Les Bâtimens qui sont destinés pour la Guinée passent ord nairement à Madere, qu'ils laissent à gauche, pour gagner directement le Cap Monte. Ceux qui vont au Sénegal portent vers l'Isle de Tenerise, & la laissent à l'Est. Tenerife, remarque l'Auteur, est une des Canaries, qui furent découvertes & conquises en partie, l'année (66) 1405, par Bethancour Gentilhomme Normand.

Le 18 de Septembre, à la pointe du jour, on découvrit l'Isle de Porto-Santo, qui portoit Sud-Sud-Est, à huit ou neuf lieues de distance. L'Auteur en leva deux plans, ou plutôt deux vûes. Il passa entre cette Isle & celle de Madere, c'est-à-dire, par la plus dangereuse partie de la route, à cause des

Salletins qui y croisent continuellement.

Le 21, les deux Vaisseaux se trouverent fort près des Selvages, deux petites Isles désertes, au Sud-Sud Est de Madere. Le fond du terroir en est stérile, seule raison apparemment qui les a fait abandonner, par les Portugais de Madere & par les Espagnols des Canaries, aux Serins qui s'y multiplient en grand nombre. Le 24, le Protée n'ayant plus rien à craindre des Corsaires de Salé à vingt-six degrés quinze minutes de latitude, se sépara de

. (66) Voyez l'article des Canaries au Tome II.

DES-MAR-CHAIS. 1724. Eau-de-vie,

Contrebrode,

Pipes.

Départ de l'O-

Route des deux

Nnniii

DES-MAR-CHAIS. 1724.

l'Expédition, qui continua sa course vers le Cap Monte. Le même jour Des-Marchais, trouva que l'aiguille déclinoit de neuf degrés au Nord-Ouest. Depuis les Canaries, ses gens avoient pris une infinité de Bonites, poisson Abondance de dont cette mer est remplie dans l'espace de quatre-vingt ou cent lieues autour des Canaries & de Madere. Le 28 Des-Marchais fit deux observations fur la variation de l'aiguille; l'une au lever, l'autre au coucher du Soleil. Dans la premiere, l'aiguille déclinoit de sept degrés au Nord-Ouest, & dans l'autre, de cinq degrés. Ainsi la différence étoit de deux degrés dans un seul jour.

> Le 3 d'Octobre à quinze degrés trente minutes de latitude, on découvrit la pointe de Barbarie. Le Chevalier, qui avoit employé beaucoup de tems à escorter le Protée, sut obligé de porter vers Gorée, pour y prendre de l'eau & du bois. Ce délai fut très-préjudiciable aux interêts de la Compagnie, parce qu'il fit perdre aux Capitaines la véritable saison pour faire voile de Guinée en Amérique. Le 4, on apperçut la pointe d'Almadie, à deux lieues & demie du Cap-Verd; & sur les six heures du matin on jetta l'ancre près des Forts de Gorée, sur treize brasses. Labat mêlant ici ses réslexions au récit de l'Auteur, s'emporte contre la négligence de la Compagnie, qui ne fait point planter d'arbres dans cette Isle, & qui ne pense point à la pourvoir d'eau. On y est obligé de la faire apporter du Continent, tandis qu'en creusant sur le Mont Saint Michel pour y chercher des sources, ou faisant de bonnes cîternes, on pourroit s'épargner beaucoup de frais & de travail.

Monftrueuse

Chauve-fouris.

On relâche à

Gorée,

L'Expédition remit à la voile le 17 d'Octobre; & le même jour la variation de l'aiguille se trouva de quatre degrés au Nord-Ouest. Le 26, on prit un poisson monstrueux, inconnu à tout l'Equipage. Le jour suivant, à la hauteur de Sierra-Léona, quelques Matelots prirent une chauve-souris de la grosseur d'une poule. On n'étoit alors qu'à dix lieues de la terre.

Eclipse de Lune.

Le 2 de Novembre, à deux heures vingt-huit minutes, cinquante-deux secondes après minuit, on eut une éclipse de Lune, qui dura deux heures trente minutes & douze secondes. La variation de l'aiguille, qui le 29 d'Octobre étoit de quatre degrés Nord-Ouest, & le 30 de deux degrés, augmenta, le 3 de Novembre, jusqu'à six degrés. L'Auteur en conclut de quelle nécessité sont ces observations, sur-tout lorsqu'on est éloigné de la terre, & dans des lieux où l'on a des bancs & des courans à redouter. Le 9, à sept degrés trente-six minutes de latitude du Nord, il trouva encore la variation de six degres. Le 13, à quatre heures après midi, il vit trois jets d'eau, ou trois colomnes, d'une espece trop extraordinaire pour ne pas demander une description. La plus grande venoit d'une nuée épaisse, fort noire, & fort élevée dans l'air. Elle étoit tortue, quoiqu'il ne fit alors aucun vent; & dans l'espace de cent pas aux environs elle causoit une fermentation dans la mer. Une autre colomne sortoit de la partie superieure de la nuée, & s'engageoit dans une seconde nuée moins épaisse & moins obscure que la premiere, mais beaucoup plus basse. Ce Phénomene avoir duré quelques minutes, lorsque de la seconde nuée, il sortit une colomne qui descendit vers la mer, & qui y causa la même fermentation que la premiere, quoiqu'à deux cens toises de distance. Enfin les deux colomnes, après avoir

Deux colomnes Peau fort ex-Maordinaires.

été suspendues en l'air, l'espace d'une heure & demie, se briserent, & produisirent une pluye si violente, qu'on eut beaucoup d'embarras à chasser l'eau du tillac. Le Vaisseau n'étant point à plus d'une demie lieue des deux colomnes, auroit peri infailliblement, si elles avoient crevé plus près. Ce fut comme le présage des calmes & des pluyes continuelles qui succederent à l'éclipse du 2, & qui répandirent beaucoup de maladies dans l'Equipage. On prit Dorades en grand ici quantité de dorades, qui en servant à rafraîchir les Malades, épargnerent beaucoup de provisions. Le 21, la variation de l'aiguille se trouva de sept degrés. On étoit à six degrés trente-neuf minutes de latitude du Nord. Le même jour on prit un monstrueux poisson, que le Chevalier appelle une Becasse de mer. Le 29, se trouvant vis-à-vis Rio das Gallinas, à huit lieues de distance, on prit un autre poisson extraordinaire, que Des-Marchais appelle le Bœuf de mer, ou le poisson corna.

Après avoir essuyé quantité d'orages, de calmes, de pluyes, de tonnerres & d'éclairs, on arriva le 3 de Décembre au Cap Monte. De ce Cap à celui de Mesurado on compte dix-huit lieues. La Côte est sûre, & l'ancrage excellent dans cet intervalle; de sorte que dans les vents contraires ou dans les calmes on peut jetter l'ancre à tous momens contre le rivage, pour attendre le vent de terre, qui souffle régulièrement toutes les nuits. La patience du Chevalier fut exercée dans cette course. Une navigation qui ne demande souvent que six heures lui prit six jours entiers. On étoit au neuf de Décembre de la route. avant qu'il fut arrivé au Cap Mesurado. Il jetta l'ancre à un mille de distance,

sur un fond d'argile, mêlé de gravier & de coquilles brisées.

Ausst-tôt qu'il eut fait amener ses voiles, un Canot vint s'informer d'où étoit le Vaisseau. Son arrivée répandit beaucoup de joie parmi les Habitans, Marchais y requi le connoissoient depuis long-tems & qui avoient conçu pour lui une singu- coit. liere affection. Le Capitaine Pierre, qui se faisoir nommer le Roi du Pays, envoya son principal Marbut pour le complimenter de sa part & l'inviter à descendre au rivage. Des-Marchais étant descendu le lendemain, fur reçu de ce Prince avec une extrême bonté. Le prix des provisions sut reglé, & les ordres donnés aussi -tôt pour faire porter à bord de l'eau, du bois, & toutes sortes de rafraîchissemens. Les bœufs, les moutons, les chévres, & la volaille

font à très-vil prix dans cette rade.

En partant le 18 du Cap Mesurado, Des-Marchais laissa le Roi Pierre fort bien disposé pour un Etablissement. Le 23, on arriva devant le Cap Palmas, qui tire son nom de la multitude de palmiers dont il est revêtu. Sa fituation est à quatre degrés dix minutes de latitude du Nord. La Côte, depuis ce Cap jusqu'à celui de Très-Puntas, est connue sous le nom de Côte d'Ivoire. Les Hollandois l'appellent Tand-kust. Le 26, on étoit à la hauteur du Grand Drevin. Les calmes, les courans, & les vents contraires retardoient si continuellement la course du Vaisseau, que Des-Marchais prit la résolution de mouiller l'ancre sur trente brasses, pour ne pas perdre ce qu'il avoit gagné depuis le Cap Mesurado. Un Vaisseau Anglois, qui étoit à l'ancre contre le rivage sit les signaux d'infortune, à la vûe des François, & leur rend à un Capitaine Anglois. envoya aussi-tôt sa Chaloupe, pour leur apprendre que le Capitaine étoit près de sa mort, sans aucun des secours nécessaires dans cette extrêmité. Le Chevalier se hâta de faire partir son Chirurgien, avec tous les remedes qua

DES-MAR-CHAIS. 1724.

On arrive and Cap Monte.

Continuation

Cap Mefurado. Accueil que Des-

Service qu'il

472

DES-MAR-CHAIS. 1725.

On arrive au

Cap - Corle, où Des - Marchais

Gouverneur.

pouvoient être utiles au Malade. Le soir il se rendit lui-même sur le Vaisseau Anglois. Ses consolations & ses secours, joint à la bonne constitution du Capitaine, lui rendirent la santé dans peu de jours. La reconnoissance porta cet Officier à faire présent à son bienfaiteur d'un jeune Négre, pour lequel Des-Marchais lui donna un beau fusil de chasse.

Le 3 de Janvier 1725, après avoir surmonté des calmes ennuyeux & des vents fort contraires, l'Expédition parvint à la hauteur du Cap Très-Puntas. On y jetta l'ancre sur vingt-cinq brasses, à trois lieues de la terre. Le 15, on étoit à la vûe de Mina, où Des-Marchais voulut mouiller, dans la seule vûe de convaincre son Capitaine en second, homme ignorant & présomptueux, que c'étoit réellement le Fort de ce nom; après quoi il alla jetter l'ancre dans la rade du Cap-Corse, où il trouva quatre Vaisseaux Anglois. Son premier complimente le soin fut d'envoyer au rivage son Capitaine en second, pour faire son compliment au Gouverneur. Des-Marchais fut invité à descendre; mais il s'excusa sur l'impatience avec laquelle il attendoit un bon vent. Le Gouverneur lui écrivit, pour le remercier du secours qu'il avoit donné au Vaisseau Anglois, & lui fit porter un fort beau présent de volaille, de canards & d'autres

oiseaux, avec des fruits & des légumes.

de l'Anteur au Fort d'Akra.

Le 7, il continua sa navigation. Elle avoit été si ennuyeuse, que depuis Gorée jusqu'à Juida, il avoit été obligé de mouiller vingt-quatre fois. En Ancien Voyage 1704, servant en qualité de Major sur une Escadre de quatre Vaisseaux de Guerre, que la Compagnie de l'Affiento envoyoit en Guinée fous la conduite du Sieur Doublet, il avoit touché au Fort Danois d'Akra, où il avoit été reçu avec une décharge générale de l'artillerie. Son prétexte avoit été d'acheter des rafraîchissemens; mais, au fond, il avoit cherché l'occasion de surprendre les Forts d'Angleterre & de Hollande, Cette entreprise lui ayant paru impossible, il s'étoit réduit à faire pendant quatre jours le commerce des Esclaves avec le Gouverneur Danois, qui lui avoit envoyé, grațis, quantité de provisions.

Il arrive dans la rade de Juida.

Le 9, on arriva à la hauteur de Rio-Volta, dix lieues au dessus d'Akra; & deux jours après, on jetta l'ancre enfin dans la rade de Juida. Des-Marchais salua le Fort d'onze coups de canon, qui lui furent rendus au même nombre. Il trouva dans la rade l'Avanturier, Vaisseau de la Compagnie, qui arbora aussi-tôt son Pavillon, parce que le Chevalier étant le plus ancien Capitaine, c'étoir à lui qu'appartenoit le commandement.

Observation sur les saluts de mer.

L'Auteur observe ici que les Vaisseaux qui saluent un Fort, ne le font jamais qu'après avoir mouillé l'ancre; au lieu que s'ils saluent un Vaisseau qui est à l'ancre, ils le font sous les voiles. Tous les saluts qui se font entre les Vaisseaux, soit de la voix, soit avec le canon, sont en nombre impair. Celui de la voix se fait en criant Vive le Roi (67), & se répete autant de fois qu'on veut faire d'honneur au Vaisseau qu'on salue.

Friponnerie des des Anglois.

Des-Marchais, qui reconnoissoit par une longue expérience toutes les ruses Negres à l'égard des Négres, & leur inclination au larcin, ne jugea point à propos de leur des François & des Négres, & leur inclination au larcin, ne jugea point à propos de leur confier (68) une grosse quantité de marchandises qu'il devoit faire transporter

> (67) Le cri des Anglois est Huzza. (68) On a vû dans une Relation précédente, qu'il y a des Officiers établis dans la

Nation pour le bon ordre du Commerce, mais qu'ils sont mal obéis.

à Xavier (69). Il chargea cinq ou six de ses gens d'accompagner les porteurs & de ne pas les perdre un moment de vûe. Le convoi avoit déja traversé les trois Rivieres, ou plutôt les trois bras de la Riviere de Jaquin, & se trouvoit près de la Douane, sans que les porteurs Négres eussent pû tromper les yeux de leurs surveillans. Enfin, deux de ces rusés voleurs feignirent de prendre querelle entr'eux, & mettant leur fardeau à terre, commencerent à se battre de bonne grace. Leurs compagnons prirent parti pour l'un ou l'autre, tandis que les François voulant appaiser le désordre furent environnés de quantité d'autres Négres, qui les pressoient d'employer leur autorité, pour empêcher qu'il y eût du sang répandu. Il se passa plus d'une heure avant que le disserend parût prêt à finir. Dans cet intervalle, ceux d'entre les porteurs qui étoient demeurés près des tonneaux de Bujis, avoient eu le tems de remplir leurs poches, pour eux & pour leurs compagnons. Ils vinrent enfin se joindre sans affectation à la compagnie, & leur retour fut comme le signal de la tranquillité pour les deux combattans. Chacun reprenant son fardeau, continua de marcher comme s'il ne fut rien arrivé; & lorsque les porteurs eurent déchargé les marchandises dans le Magasin, ils disparurent fort légerement. Ce fut alors que les François de l'escorte ayant fait le récit de ce qui s'étoit passé en chemin, le Directeur général & Des Marchais, commencerent à se désier que la querelle des Négres n'eût été un de leurs stratagêmes ordinaires. Les tonneaux furent examinés. On trouva que plusieurs avoient été ouverts, & qu'il en étoit sorti une grosse quantité de marchandises. Des-Marchais en fit des plaintes au Kabaschir Asiu, mais il étoit trop tard. Les porteurs s'étoient retirés avec leur butin, & l'avoient mis à couvert. La preuve du vol étoit impossible. Toute la perte tomba sur le Chevalier Des-Marchais, parce que, soit La perte tombe sur les Officiers de pour la sûreté des intérêts de la Compagnie, soit pour inspirer plus de vigi- la Compagnie lance aux Officiers, il est établi que le Capitaine doit répondre de toutes les diminutions de l'eau-de-vie & de la perte des marchandises. La loi seroit peutêtre moins sévere, si la Compagnie sçavoit combien il est impossible de prévenir toutes les friponneries des Négres. On s'est imaginé qu'il suffiroit de mettre les marchandises dans des tonneaux doubles; mais cet expédient n'a pas mieux réussi. Les Anglois ont essayé d'armer leurs tonneaux de cercles de fer, si proches l'un de l'autre qu'il paroissoit impossible de les remuer. Ils ont cloué d'ailleurs les deux fonds. Mais cette précaution n'a servi qu'à rendre leur perte plus confidérable. Alors, au lieu d'attendre que les tonneaux fussent à terre, l'artifice des Négres s'est tournée à renverser leurs Canots sur la barre, dans des lieux qu'ils connoissent parfaitement; & les pêchant pendant la nuit, ils distribuent entr'eux les marchandises, & gagnent le fer par dessus. La voie la plus sûre est de mettre, dans les Canots, des Blancs qui veillent à tous les mouvemens des rameurs Négres, & de faire escorter les porteurs par des gardes assez attentifs & assez pénétrans pour n'être les dupes d'aucun artifice.

DES-MAR-CHAIS. 1725.

Leur adresse à

La guerre, qui avoit été fort ardente entre les Rois de Juida & (70) d'Ar-

(69) Nommée autrement Sabi ou Sabbi. Ce sont apparemment les Missionnaires qui ont donné le nom de Xavier à la Capitale de Juida. V. ci-dessous la Descript, générale. Tome III.

(70) Par le Roi d'Ardra, il faut entendre, comme on le verra dans les Relations suivantes, le Roi de Dahomay; qui étoit alors en possession d'Ardra.

0.00

La guerre d'Are dra s'oppole au Commerce.

DES-MAR-CHAIS. 1725.

dra, jetta beaucoup de langueur dans le Commerce. Il arriva peu d'Esclaves à Xavier, parce que le Roi d'Ardra, dont ils ont les terres à traverser, avoit bouché rous les passages. Aussi pendant quatre mois que l'Expédition passa dans la rade, Des-Marchais ne put se procurer que cent trente-huit Esclaves, dont vingt-trois lui vinrent d'un Bâtiment François d'Interlope, qu'il saisit au profit de la Compagnie.

Nulles provide Juida.

Il partit de la rade de Juida le 5 de Mai, pour se rendre à l'Isle du Prince. sins sur la Côte Son dessein étoit d'y prendre de l'eau, du bois & des provisions, avant que d'entreprendre le voyage de la Cayenne, où il devoit transporter ses Esclaves. Il ne faut point esperer de bois sur la Côte de Juida, parce que les Habitans croyent les arbres sacrés, & ne permettent pas qu'on les coupe. L'eau y est mauvaile, & les provisions fort cheres.

Ce qu'on appelle en mer des rairaichissemens.

Par le terme de rafraîchissemens, les gens de mer entendent tous les alimens frais qui peuvent être conservés à bord, tels que des porcs, des chévres, des poules, des cocqs-d'inde & des canards. Les Isles du Prince, de Saine Thomas & d'Annobon, en fournissent en abondance. On y trouve aussi des citrons, des oranges, des bananes, & d'autres fruits, avec beaucoup de confitures, & du sucre qui n'est pas rafiné; car les Habitans, qui sont Négres ou Mulâtres, n'ont point encore appris à lui donner ce degré de blancheur & de perfection, qu'il reçoit aux Isles de l'Amérique & dans celles des Canaries & de Madere.

Les vents & les courans furent si contraires, que le Chevalier Des-Marchais eut besoin de vingt jours pour arriver à l'Isse du Prince. Il jetta l'ancre à la vûe de cette Isle le 29 Mai 1725. Mais ayant envoyé sa Chaloupe au rivage, avec un Officier, pour demander un Pilote qui pût conduire son Vaisseau dans le Port, il fut surpris d'apprendre, au retour de ses Matelots, Précaution du que le Gouverneur avoit retenu son Officier en ôtage, dans la crainte que Gouverneur de le Bâtiment François ne fût un Corsaire, qui ne demandât un Pilote que pour contre les cor-faire sa descente. Cependant le Chevalier ne put s'offenser de cette précaution, dans une Isle aussi éloignée de toutes sortes de secours, & souvent visitée par les Pyrates. Le vent étant fort foible, & les courans portant au Nord-Ouest, on se vit au 29 Juin avant que d'avoir pû s'introduire dans le Port, quoiqu'on n'eût mouillé qu'à trois lieues de l'Isle, & qu'on eût pour guide un Pilote Portugais.

Con eils nauti-

L'Auteur conseille à tous les Vaisseaux qui viennent de Juida dans cette ques de l'Auteur, Isle, de faire tous leurs efforts pour gagner le Nord de l'Isle, en laissant entr'eux & la côte, une autre petite Isle qui en est fort proche. Il n'y a point de sûreté, dit-il, à passer entre les deux Isles; parce que ce Canal est parsemé de rocs cachés, qui n'ont point assez d'eau pour recevoir de grands Bâtimens, quoique les Barques y passent sans danger dans la marée. On distingue aisément la petite Isle. Elle n'est elle-même qu'un rocher (71) rond & pointu. Après l'avoir passée, Des-Marchais conseille encore de s'approcher du rivage & de le suivre, pour entrer dans le Port, qui se présente au Nord-Est. Si l'on tombe au Sud ou à l'Ouest, on est emporté par des courans

<sup>(71)</sup> Barbot dans sa description de Guinée, page 395, assure que les Vaisseaux peuvent passer entre les deux Iiles.

qui donnent beaucoup d'embarras à gagner le Port, & qui font perdre quel-

quefois l'espérance d'y entrer.

Pendant le long séjour que le Chevalier avoit fait à Juida, son Vaisseau avoit été si maltraité par les vers, qu'il avoit besoin d'un Port tranquille, pour quantité de réparations. Il faisoit eau de divers côtés; & de plusieurs voies, il y en avoit une si considérable qu'il autoit péri infailliblement s'il n'avoit pû se mettre à couvert. On ne s'en étoit point apperçu tandis qu'il étoit à l'ancre. Mais le danger avoit paru si pressant dans la navigation, que les François remercierent le ciel de les avoir préservés du mauvais tems. Le Chevalier s'attacha uniquement à faire boucher les voies d'eau & réparer les autres désordres, tandis que les Officiers acheterent des rafraîchissemens & des provisions pour le voyage de Cayenne. Il eut le bonheur de trouver à Saint Antoine deux Vaisseaux Anglois, qui l'aiderent beaucoup & qui lui prêterent leurs Charpentiers. Le sien étoit malade. C'est ainsi qu'en mer toutes les Nations s'entre-secourent, avec autant de civilité que de zéle.

Le Chevalier fut arrêté quelques jours de plus qu'il ne se l'étoit proposé, par la désertion de trois de ses gens. Il soupçonna les Portugais d'y avoir quelque part. Les hommes leur manquoient pour le commerce des Barques; & par les Portugais. trouvant les trois François disposés à les servir, ils les avoient cachés jusqu'au départ du Vaisseau. Le Gouverneur affecta beaucoup d'empressement à les chercher; mais il fut aisé de pénétrer que c'étoient autant de grimaces. A leur place, Des-Marchais prit cinq François & un Mousse, qui avoient appartenu probablement à quelque Pyrate, & qui s'étoient sauvés du naufrage sur la Côte. Sa bonne fortune lui fit saisir en même-tems un Vaisseau François d'Interlope, chargé de quatre mille cent cruzades, qui servirent à le rembourser cayenne. des trais qu'il avoit faits dans ce Port. Il partit enfin pour la Cayenne, où il arriva le 6 d'Août 1725.

gens lui déser-tent, favorités

DES-MAR-

CHAIS.

1725.

danger de périr.

Le Vaisseau du Chevalier est en

Il arrive à la

## CHAPITRE

## Voyage de William Smith en Guinée.

ETTE Relation, imprimée en 1745, contient deux cens soixante- INTRODUCseize pages, sans y comprendre la Préface & les Tables. C'est un récit

continuel, qui n'a aucune division de Chapitres & d'Articles.

Le but du Voyage de Smith avoit été de lever les Plans de tous les Forts & les Etablissemens Anglois dans la Guinée. Il exécuta ce dessein avec beaucoup de peine. A son retour, il publia le fruit de son travail, en trente Planches in-folio. L'Editeur paroît avoir ignoré que ces Planches avoient été publiées lorsqu'il a fait sortir l'Ouvrage de la Presse. Mais comme on en prépare une nouvelle édition, on y joindra les principales Descriptions, avec les figures des Animaux.

Vers la fin du Voyage, on lit une Relation de la Guinée par M. Wheeler, où les coutumes de ce Pays sont comparées avec celles d'Angleterre. C'est un Dialogue entre un Gentilhomme Anglois & une Négresse qu'il aime. Le Oooii

But du Voyage

476

INTRODUC-TION. Planches & desseins de Smith.

badinage qui regne dans cette Piece, n'empêche pas qu'il ne s'y trouve un grand nombre de faits averés.

Le Voyage de Smith contient tant de particularités curieuses, qu'il passe avec raison pour une des plus utiles & des plus agréables Relations que nous ayons de la Guinée; sur-tout en y joignant les Desseins anciennement publiés par l'Auteur. Comme ils doivent entrer dans ce Recueil, il est à propos d'en donner la liste (72). 1. Un Eléphant avec son Château. 2. Côte de Guinée depuis le Cap Monte jusqu'à Jacquin. 3. Riviere de Gambra. 4. Vûe Sud-Ouest de l'Isle James sur la riviere de Gambra. 5. Plan de l'Isle James & du Fort. 6. Carte de la Riviere de Sierra-Léona, & de cette Côte jusqu'à Scherbro. 7. Vûe Nord-Ouest de l'Isle de Bense dans la Riviere de Sierra-Léona. 8. Isle de Benfe. 9. Carte de la Riviere de Scherbro. 10. Vûe Sud du Fort de Dixcove. 11. Plan du même Fort. 12. Vûe Sud-Ouest des Forts Anglois & Hollandois à Sukkonda. 13. Plan du Fort Anglois de Sukkonda. 14. Vûe Sud-Ouest des Forts Anglois & Hollandois à Commendo. 15. Plan du Fort Anglois de Commendo. 16. Vûe du Cap-Corse, de Mina, de St Jago, & de la Tour de Phips, du Château du Cap-Corse, & du Fort Royal. 17. Vûe Est du Château du Cap-Corfe. 18. Vûe Nord-Ouest du même Château. 19. Plan du même Château. 20. Plan des Jardins. 21. Vûe Sud du Fort de Tantumqueri. 22. Plan de ce Fort. 23. Vûe Sud-Ouest du Fort de Winnebar. 24. Plan du même Fort. 25. Vûe Nord des Forts Anglois & Hollandois d'Akra. 26. Vûe du Fort James à Akra, du côté de la mer. 27. Plan de ce Fort. 28. Vûe Sud-Ouest du Fort William à Juida. 29. Plan du Fort William. 30. Plan du Fort des Princes, qui appartient aux Portugais.

## Départ, Voyages & avantures de l'Auteur jusqu'à la Ville de Jamaique en Afrique.

SMITH. 1726. l'Auteur.

T A Compagnie Royale d'Afrique ayant formé le dessein de se procurer des Plans exacts de tous ses Etablissemens sur la Côte de Guinée, prit Commission de en 1725 la résolution d'y envoyer un homme exercé dans le Dessein, & capable par ses autres qualités de répondre à cette vûe. Elle fit tomber son choix sur M. Smith. Le 11 d'Août 1726 il reçût des instructions qui l'autorisoient à lever des Plans, des Desseins & des Perspectives de tous les Forts & les Etablissemens de la Compagnie, des principales Rivieres, des Ports & des autres lieues de Commerce sur les Côtes d'Afrique, depuis la Riviere de Gambra jusqu'au Royaume de Juida. Avec ce plein pouvoir, Smith s'em-

Son départ.

(72) Le Titre mérite d'être rapporté tout entier. A new Voyage to Guinea, describing the Customs, Manners, Soil, Climate, Habits, Buildings, Education, Manuel Arts, Agriculture, Trade, Emploiments, Languages, Ranks of Distinctions, Diversions, Mariages, & whatever else is memorable amongst the inhabitans. With an account of their animals, minerals; with a great variety

of entertaining incidents, Worthy of observation, that happened during the Author's ftay in that large country. Illustrated with cuts, engraved from drawings taken from the life. With an alphabetical index, By William Smith Efqr, appointed by the Royal African company, to survey their setlements, make discoveries, &c. A Londres, chez Jean Neurse.

barqua le Samedi 20 d'Août 1726, à bord de la Bonite, commandée par le Capitaine Livingstone; avec le Sieur Walter Charles, Gouverneur de Sierra-Léona. Le 22 on traversa les Dunes avec un bon vent; & le 25 on s'arrêta à la pointe de Start, d'où l'on mit sérieusement à la voile. Pendant plusieurs jours on eut d'assez bons vents Nord-Est, & fort beau tems, jusqu'à ce qu'étant tombé sous le véritable vent de commerce, on passa le Tropique le 14 de Septembre. Smith y observa plusieurs oiseaux blanchâtres, qui n'ont pour queue Oiseaux du Troqu'une longue plume. Ils s'élevent fort haut dans leur vol. Les Matelots leur pique. ont donné le nom d'oiseaux du Tropique. On ne les voit que sous la zone Torride, entre les Tropiques.

SMITH. 1726.

Le 22 de Septembre, on découvrit la terre à six lieues de distance. C'étoit une Côte basse & sabloneuse, un peu au Nord-Est du Cap-Verd, qui se sit voir quatre heures après. L'Auteur leva le plan de ce Cap, pour commencer l'exercice de sa Commission. Le jour suivant, on doubla le Cap, & l'on eut la vûe de Gorée, Comptoir François. Le 26, étant entré dans la Riviere de

Gambra, on jetta l'ancre à l'Isle James.

Les Anglois du Vaisseau attendirent le lendemain pour descendre dans Smith arrive l'Isle. Ils furent conduits au Château, où ils trouverent l'Empereur de Fonia, Ily trouve l'Emqui les salua à la maniere de l'Europe, en leur serrant les mains, & répe- pereur de Fonia. tant plusieurs fois Mentoni, c'est-à-dire, en langage Mandingo, Dieu vous benisse. L'Auteur, après s'être assis, prit beaucoup de plaisir à voir les Seigneurs Négres du cortege s'asseoir sur le pavé comme autant de Singes. Une heure après son arrivée, ils rentrerent tous dans leurs Canots, à l'exception de l'Empereur, que le Gouverneur du Fort renvoya dans sa Barque, avec des Rameurs Anglois, & qu'il fit saluer de cinq coups de canon à son départ.

Un peu avant l'arrivée du Vaisseau, il étoit entré dans la Gambra une Projet d'un Cor-Chaloupe de quatre-vingt tonneaux & de six pieces d'artillerie, commandée par un Anglois, nommé Edmonson. Cet ennemi de sa Patrie avoit communiqué à ses gens quelque dessein de pillage auquel ils n'avoient pas voulu consentir. Dans leur indignation, ils avoient pris terre sous d'autres prétextes, à la réserve de trois Mousses, & s'étant présentés au Gouverneur & au Consul, ils avoient déclaré avec serment les perfides intentions de leur Chef. Mais Edmonson, qui s'étoit désié de leur dessein, avoit levé l'ancre aussi-tôt, & s'étoit retiré sous la pointe de Lemaine, hors de la portée du canon de l'Isle. Les vents de mer, & la marée, qu'il trouva également contraires, le forcerent de s'y arrêter, dans l'espérance de s'éloigner le lendemain.

Un départ si brusque confirmant la déposition des Matelots, le Gouverneur ne balança point à le faire suivre par sa meilleure Chaloupe. Elle étoit non-seulement bien armée, mais commandée par Orfeur, célébre Facteur de la Compagnie, qui avoit passé la moitié de sa vie sur un Vaisseau de Guerre.

Orfeur, qui avoit une parfaite connoissance du Canal, prit avantage du reflux de la nuit, pour s'avancer sans être découvert. L'Equipage d'Edmonson n'étoit plus composé que de trois Mousses blancs, & de six Négres qu'il avoit achetés nouvellement. Au point du jour, ayant apperçu la Chaloupe

Orfeur eft char-

Q oo iii

SMITH. 1726.

de l'Isle, & ne pouvant douter qu'elle n'en voulût à lui, il résolut de s'ouvrir un passage par la force. Orfeur, qui n'étoit plus qu'à la portée de la voix, lui cria de venir à lui. Mais le Pyrate ne répondit que par une décharge de mousqueterie. Les Négres de la Chaloupe en furent si vivement irrités, qu'ils n'auroient pensé qu'à se vanger, si leur colere n'eût été moderée par Orfeur. Comme il étoit réfolu d'employer les voies de la douceur, il avertit encore Edmonson de jetter l'ancre; mais il n'eut pour réponse qu'un coup de balle, qui le manqua heureusement, quoiqu'il eût été tiré sur lui-même. Enfin cette conduite le piquant à son tour, il permit à ses Négres de faire seu, & le su-Mort désesperée rieux Edmonson reçut un coup de fusil dans l'estomac. La Chaloupe du Fort aborda immédiatement la sienne, & n'y trouva pas de résistance. A cette vûe, le désespoir s'empara du Pyrate, & lui sit prendre le parti de se précipiter dans la mer. Orfeur, sans perdre sa peine à faire chercher le corps, amena sa prise au rivage de l'Isse, où elle étoit à l'ancre lorsque Smith y étoit arrivé.

D'fficulté que Smith trouve

d'Edmonson.

Le 27 de Septembre, l'Auteur commença ses observations & ses Plans, dans sa Commis- qui l'occuperent jusqu'au 10 d'Octobre. Il y trouva quelque dissiculté. La premiere fois qu'il se rendit à la rive de Jilfray, vis-à-vis du Fort, il trouva les bords de la riviere si profonds, & la vase si molle, qu'il lui fut presqu'impossible d'y trouver un lieu commode pour ses mesures, & de faire d'un lieu à l'autre les mouvemens nécessaires à son travail. Il n'avoit pas plus de ressource sur la terre ferme, parce qu'étant couverte de bois, la vûe & le passage lui étoient également fermés. D'ailleurs, les arbres étoient couverts de grosses fourmies noires, & de guespes vénimeuses, dont l'une mordit à la lévre, M. Hull, qu'il avoit amené de Londres avec lui pour l'aider dans son entreprise.

Exemple de l'isimplicité des Négres.

Il raconte quelques circonstances qui font bien connoître la simplicité & gnorance & de la l'ignorance des Habitans. Un jour qu'il étoit à la pointe de Bagnon, dans le Royaume de Kumbo, près de l'embouchure de la riviere, pour y prendre la distance de cette pointe à celle de Barra, qui lui fait face, la curiosité ayant fait souhaiter à son Pilote de lui voir mesurer les distances inaccessibles, il eut la complaisance de descendre à terre, sur un rivage de sable, près d'une petite Ville, où il vit cinquante ou soixante bestiaux noirs, attachés à quelques pieux par les cornes. Tandis qu'il disposoit ses instrumens Mathématiques, plusieurs Négres s'approcherent de lui. A la vûe de son Theodolite, ou de sa roue de mesure, dont ils ne purent comprendre l'usage, ils donnerent quelques marques de frayeur. D'abord, l'Auteur y fit peu d'attention. Mais ayant besoin de deux pieux pour fixer ses machines, il alla lui-même les choisir entre ceux qui servoient à retenir les bestiaux. Alors, les Négres ne dissimulerent plus leur effroi. Ils commencerent par lâcher la bride à leur troupeau, pour lui faire gagner les champs. Ensuite ayant répandu l'allarme dans leur Ville, ils revinrent armés, en moins de dix minutes, pendant que leurs femmes & leurs enfans sortant d'un autre côté, chercherent un azile dans les bois.

> Smith demanda aux Esclaves qui l'accompagnoient quelle pouvoit être la cause de tant de trouble. Ils l'assurerent que les habitans épouvantés par ses machines, s'imaginoient qu'il étoit venu dans le dessein de les faire périr par des

sortileges. La crainte de quelque incident plus fâcheux lui fit prendre le parti de se faire suivre d'une arquebuse chargée. Un de ses Esclaves roulant le Theodolite, les Habitans voulurent s'y opposer; mais ce ne fut qu'en bouchant le passage, car aucun d'entr'eux n'eut la hardiesse de toucher à la machine. Celui qui la poussoit eut la malice de la faire quelquefois avancer contre leurs jambes, mais, avec plus d'agilité que lui, ils sautoient à droite & à gauche comme autant de chèvres.

Lorsqu'il eut achevé son travail, il retourna vers le lieu où il avoit laissé sa Barque. La chaleur, qui étoit extrême, lui fit naître l'envie de s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre, où il donna ordre qu'on lui préparât du pounch. Ses gens l'ayant laissé seul, tandis qu'ils étoient alles prendre dans la Barque les ustenciles nécessaires, sa frayeur sut égale à sa surprise, de se voir toutd'un-coup environne d'une multitude de Négres, tous armés de javelines, de fusils, d'arcs & de siècles empoisonnées. Il passa quelques momens dans cette violente situation. Enfin son Pilote reparoissant avec un sacon de pounch, la joie qu'il eut de voir finir sa peine le fit lever assez brusquement du lieu où il étoit assis. Ce seul mouvement inspira tant d'épouvante aux Négres, qu'ils prirent aussi-tôt la fuite. Plusieurs jetterent mêmes leurs armes en fuyant. Cependant ils s'attêrerent à quelque distance. Smith prit un fusil, qu'ils avoient laissé tomber, & feignit de vouloir tirer sur eux. Mais ils se déroberent à sa vûe avant qu'il pût avoir le tems de lâcher le coup. Il retourna tranquillement sur son bord, où il divertit beaucoup les Officiers par le récit de cette avanture.

Le 10 d'Octobre, il accompagna le Sieur Roger, Gouverneur de l'Isle Visite que Smith James, dans une visite qu'il rendoit au Roi de Barra. Ce Monarque, qui Barra, avoit reçu avis de leur dessein, sortit de sa Ville, pour aller un quart de mille au-devant d'eux. Son cortege étoit composé de trois ou quatre cens de ses Sujets, dont les uns battoient le tambour, d'autres jouoient d'une espèce de trompette d'ivoire, & formoient ensemble un bruit fort militaire. Le Roi recur les Anglois avec beaucoup de caresses. Il les conduisit dans sa Ville, où tous les Habitans exprimerent leur joie, par des acclamations, par des décharges de mousqueterie, & par mille postures bizares & comiques. Le Roi fit jouer sa propre artillerie, qui consistoit dans quelques pieces démontées, près de son Palais, c'est-à-dire, près d'une cabane de terre, couverte de roseaux & de feuilles de palmier.

Lorsqu'on se sut assis, le Roi sit paroître son Musicien, qui joua plusieurs airs de Ballafo. Cet instrument étoit fort bien monté, & rendit des sons que fait ce Prince. Smith trouva fort agréables. Plusieurs Négres, qui furent ensuite appellés, danserent l'épée à la main, en ferraillant avec beaucoup d'adresse. Après ces exercices, le Roi fit une courte harangue, qui fut interprétée aux Anglois par le Prince son frere, & dont Smith a conservé les termes: " Il est d'un grand va avantage pour les Noirs d'aimer les Blancs, & de ne leur causer aucun mal, Roi.

mais d'entrerenir un fidéle commerce avec eux, parce que les Vaisseaux

» des Blancs apportent toutes les bonnes choses & des liqueurs fortes dans le

" Pays des Noirs. De cer élegant discours, remarque l'Auteur, on doit conclure que toute la considération des Négres pour les Européens, n'est fondée que sur leur propre interêt.

S м ітн. 1726.

Accueil que lui

Harangue du

480

SMITH. 1726.

Négres pour Smith.

Smith ayant pris congé de la Compagnie pour faire les observations de son emploi, le frere du Roi & d'autres Seigneurs Négres s'obstinerent à l'accompagner. Dans leur marche, ils se demanderent entr'eux qui étoit Smith, & Admiration des quelle vûe si pressante pouvoit l'avoir obligé de quitter la compagnie du Roi. Le Prince, qui voulut paroître le mieux informé, leur répondit que c'étoit un grand homme, un grand génie, envoyé par la Compagnie pour mesurer les Royaumes, les Isles & la Riviere de Guinée. Ils trouverent cette entreprise admirable. Ils témoignerent une joie extrême qu'on eut pensé à mesurer leur Pays; & pour marquer leur approbation, ils firent cent grimaces, en tournant autour de Smith, & le regardant en face avec un air d'étonnement. Le voyant sourire, ils le firent remercier de paroître si sensible à leurs félicitations, quoiqu'il ne fût porté à rire que par leurs singeries & leurs contorfions ridicules.

Remarques de Cartes,

Les réflexions qui l'occupoient continuellement, sur la situation des lieux, Smith sur une er- lui firent observer que dans plusieurs Cartes le Niger est placé à la même latitude que la Gambra; de sorte, dit-il, que si l'on ne suppose que la Gambra portoit autrefois le nom de Niger, il y a nécessairement de l'erreur dans cette disposition. Il ajoute qu'il a vû les Journaux d'une Chaloupe de la Compagnie, qui avoit remonté cette riviere l'espace de trois cens lieues; & qu'à cette distance on l'avoit assuré qu'elle est large & navigable. Enfin, il ne doute pas que les rivieres du Sénegal, de Rio Grande, de Rio Saint Domingo, de Bursalli, de Rio Nugrate, de Rio Pungo, &c. ne soient autant de branches de cette grande riviere, qui se décharge, comme le Nil par plu-· fieurs canaux différens (73).

Ses remarques fur la Religion des Négres,

Au milieu de ses occupations, Smith tourna souvent ses yeux sur la Religion & les usages du Pays. La Religion des Payens, qui sont ici, dit-il, en beaucoup plus grand nombre que les Mahométans, consiste uniquement dans le culte de leur Fetiche (74). Tout prend pour eux cette qualité, une plume, un caillou, un morceau de vieille étoffe, an os de bête, la jambe d'un chien, &c. Le mot de Fetiche signifie aussi charme ou enchantement. Prendre le Fetiche, c'est faire un serment. Faire le Fetiche, c'est observer un culte de Religion, Ils portent tous leur Feriche autour d'eux, & le regardent comme un objet si sacré, qu'ils ne permettent à personne d'y toucher. Le jour que Smith avoit dîné chez le Roi de Barra, il avoit remarqué que le Musicien du Prince avoit à la pointe de son bonnet le plumage d'un oiseau à couronne; & le trouvant d'une beauté singuliere, il avoit voulu y porter la main, pour le regarder de près. Mais il avoit été fort surpris que le Musicien se fût échappé avec inquiétude & qu'il eût disparu sur le champ. Quelques autres Anglois, témoins de cette scene, apprirent à Smith que c'étoit le Fetiche du Mulicien Négre.

& fur leurs langages différens.

La différence des langages est si grande au long de la Gambra, que les Habitans d'une rive ne sont point entendus des Habitans de l'autre. C'est un avantage considérable pour les Européens qui font le commerce des Esclaves dans cette Contrée, parce que les Négres du Pays ayant l'esclavage

(73) C'est au Lecteur à comparer ces idées avec ce qu'il a vû dans les Relations précédentes, fur-tout au fixiéme Livre.

(74) Fetiche est le nom en usage dans la Guinée. Sur la Gambra & le Sénegal, c'elt Grisgris,

en horreur, il seroit fort dissicile de les emmener, s'ils pouvoient s'entendre, & de prévenir même les complors qu'ils formeroient après leur départ pour se remettre en liberté. L'Auteur a vû des exemples surprenans de leur désespoir. Ils ont souvent surpris les Equipages des Vaisseaux, & les ont taillés en pieces jusqu'au dernier homme. Le plus sûr est de faire ce commerce sur les deux rives & dans des Cantons différens. Les Esclaves ainsi mêlés, ne s'entendent point assez pour former des conspirations dangereuses, ou pour les exécuter avec succès.

SMITH. 1726.

Divers Comptoirs des Anglois

Les Anglois ont sur la Riviere de Gambra plusieurs Comptoirs subordonnés à celui de l'Isle James. Celui de Joar est à cinquante lieues de l'embou-sur la Gambra. chure; celui de Kuttejar, cinquante lieues plus loin. Portdendally, qui est le troisième, est beaucoup moins éloigné de la mer. Autrefois, la Compagnie avoit un autre Etablissement dans l'Îsle Charles; mais sur quelque différend qui s'étoit élevé entre les Anglois & les Négres, ceux-ci prirent pendant la nuit l'occasion du reflux pour passer la riviere à gué, & chasserent les Anglois de l'Isle, qui est demeurée depuis déserte & sans culture. Mais la Compagnie a, dans l'Isle James, un Château fort & régulier. Il est monté de trente-deux grosses pieces de canon, sans y comprendre plusieurs petites pieces, qui sont sur le bord de l'eau, & qui bordent le canal du Nord. Un accident, dont la cause est ignorée, sit sauter le vieux Fort en 1725. On a cru devoir Le Fort de l'Isle attribuer cette disgrace au tonnerre, qui étant tombé apparemment sur le 1725. Il est rebâ-Magasin, réduisit tous les Edifices en poudre & causa la mort à quantité de tipar Rogers. personnes, entre lesquelles on compta M. Plunket, alors Gouverneur. Mais Anthony Rogers, qui fut nommé pour lui succéder, se hâta de rétablir cette perte, en élevant sur les ruines un Château beaucoup mieux entendu que le premier (75).

Le 11 d'Octobre, Smith partit de l'Isle James dans la Bonite, accompagné du Byam, Navire d'Antigo, commandé par le Capitaine Hister, pour 2 Sierra-Léona. le rendre ensemble à Sierra-Léona. Ce premier jour & le lendemain, ils porterent au Sud-Ouest & à l'Ouest-Sud-Ouest, pour éviter les basses de Grande, qui s'étendent à soixante lieues du rivage. Le 13, on porta au Sud, pour Sierra-Léona. Le jour suivant, on sut arrêté par un calme, qui dura quatorze jours. Les Equipages des deux Bâtimens passerent cet ennuyeux intervalle à se visiter, quoique les réjouissances des Matelors fussent souvent interrompues par des ouragans, nommés Tornados dans cette mer. Ils duroient ordinairement une heure, & leur approche étoit annoncée par un tonnerre nadus. furieux, par des éclairs, & des nuées noires & épaisses, ausquelles succédoient des pluyes si grosses & si pésantes, que l'eau tomboit sans se diviser en gouttes. La longueur des calmes causa une telle disette d'eau sur la Bonite, que sans le secours du Byam, il auroit fallu renoncer à toute espérance.

Smith fe rend

Calmes & tor-

Le 3 de Novembre, on découvrit la terre à la distance de dix lieues, sur vingt-cinq brasses de fond. Comme elle paroissoit fort haute, on supposa que c'étoit la montagne de Sierra-Léona, & l'on se flattoit d'y arriver avant la nuit. Vers onze heures, on découvrit un Bâtiment du côté du rivage. Fausse crainte à

(75) On a lû au septiéme Livre plusieurs amples Descriptions de l'Isle James & de son Fort. seau. Smith y est même cité plus d'une fois.

Tome III.

**Ѕмітн.** 1726.

Il étoit immobile sur ses ancres. Dans cette situation, au milieu du jour, on ne douta point que ce ne fut quelque reste des Pyrates qui avoient exercé depuis peu leurs brigandages sur cette Côte. On se disposa de concert à faire une vigoureuse défense, & le tems fut employé jusqu'à cinq heures aux préparatifs du combat. Mais on reconnut vers le soir que l'objet de tant de craintes étoit un Bâtiment Anglois, nommé l'Elisabeth, & commandé par le Capitaine Craighton, qui alloit de Sierra-Léona à Rio Nugnez pour le commerce de l'or, de l'ivoire & du bois de Cam. Craighton, à la vûe de deux Bâtimens qui s'arrêtoient, soupçonnant qu'ils cherchoient Sierra-Léona, sans être sûrs de leur route, leur fit dire que ces hautes terres étoient les Idolos (76), Isles pierreuses, ou rochers, à vingt lieues au Nord de Sierra-Léona. Ils avancerent pendant toute la nuit; & le lendemain à dix heures du matin, ils découvrirent les Soufes, terres extrêmement hautes à vingt milles dans l'intérieur du Pays.

Ifles Idelos.

Smith arrive à Sierra - Léona, Croker.

Le jour approchoit de sa fin lorsqu'ils arriverent devant le Cap de Sierraavec le secours de Léona. Les deux Bâtimens arborerent leur Pavillon, & saluerent le Cap chacun de sept coups. Ils avoient à bord le Sieur Charles, nouveau Gouverneur de Sierra-Léona. Quoiqu'il fît déja nuit, ils entrerent dans la Riviere, avec la précaution d'employer la sonde; & pour prévenir les accidens, ils allumerent des feux. Comme ils rangeoient de fort près la Côte, en s'avançant au long des hautes montagnes, ils apperçurent, à la hauteur de la Baye de France, deux petites lumieres sur le rivage. L'une venoit d'une petite Barque de commerce; l'autre d'une Chaloupe de la Barbade, commandée par le Capitaine Croker, qui ayant découvert les deux Bâtimens dans le cours de l'après-midi, avoit suspendu sa lanterne pour leur servir de direction. Aussi-tôt qu'ils eurent mouillé l'ancre, Croker se rendit à bord de la Bonite. Il ne restoit sur ce Vaisseau que du vin de Madere, sans un seul limon. Croker en sit apporter un panier de son propre bord; & tandis qu'on se rafraîchissoit à boire le pounch, il rendit compte des affaires de la Compagnie dans l'Isle de Bense, qui avoit alors pour Directeur le Sieur Marmaduck Panwall.

Beauté de la Paye ..

Le lendemain, de Novembre, les deux Bâtimens furent agréablement surpris de se trouver dans une petite Baye, fort agréable, environnée de collines fort hautes, ou plutôt de montagnes, qui étant couvertes de fort beaux arbres, retentissent le matin du chant d'une grande variété d'oiseaux. Le Capitaine Croker falua le Pavillon du Gouverneur Charles de cinq coups de canon. On lui en rendit trois, L'eau est excellente dans cette Baye. Elle découle des rocs, & se rassemble si heureusement, que sortant comme d'un tuyau, il suffit de présenter les tonneaux pour les remplir. Comme la Baye est sans rocs, les Anglois y jetterent librement le filet, & prirent quantité de mulets & d'autres poissons, entre lesquels il se trouva un jeune alligator, que les Négres dévorerent avidement.

On ignore quand les Anglois s'y établirent.

Le 6, on se rendir à l'Isle de Bense, principal Comptoir des Anglois, & résidence du Gouverneur. Le Château est revêtu de fortifications régulieres & monté de vingt-deux pieces de gros canon; outre une batterie d'onze pieces, qui est placée sous le mur. Le Gouverneur Charles prit possession

<sup>(76)</sup> On les nomme aussi, Isles de Tamara.

de son poste, & reçut les complimens ordinaires.

Le 7, Smith commença l'exercice de sa Commission, sans aucun obstacle de la part des Négres, qui sont, dit-il, plus accoutumés que ceux de la Gambra aux manieres de l'Europe. Quelque soin qu'il prît pour s'informer de l'origine d'un si bel Etablissement, il ne put apprendre dans quel tems les Anglois sont devenus Maîtres de Sierra-Léona. Ils en jouissoient tranquillement, lorsqu'en 1720, pendant le Gouvernement de Plunket, qui eut ensuite le malheur d'être enseveli sous les ruines de Jamessort, le Pyrate Roberts Pyrates. trouva le moyen de les chasser de l'Isse de Bense. Smith fait le récit de cet événement. Le Pyrate entra dans la Riviere de Sierra-Léona, avec trois gros Vaisseaux, pour y chercher des rafraîchissemens. Il trouva, dans la Baye de France le Vaisseau de Commerce, qu'il prit, & qu'il fit conduire dans une autre Baye plus proche du Cap. L'Auteur lui donne, dans son Plan, le nom de Baye des Pyrates, parce qu'au tems de son Voyage on y voyoit encore, dans la basse marée, le fond du Bâtiment que Roberts avoit enlevé, & qu'il avoit fait consumer par le feu, après l'avoir pillé. Cette Baye a beaucoup d'enfoncement, quoique l'entrée en soit fort étroite. Ce sut de-là que le jour d'après leur prise, les Pyrates envoyerent à l'Isle de Bense une Chaloupe bien armée, pour demander au Gouverneur Plunket, s'il pouvoit leur fournir de la poudre d'or & des balles. Il leur fit répondre qu'il n'avoit pas d'or dont il pût se défaire; mais que de la poudre & des balles, il en avoit à leur service s'ils prenoient la peine de s'approcher.

Roberts ayant compris le sens de cette réponse, profita de la premiere marée pour s'avancer devant l'Isse avec les trois Vaisseaux. Il y eut une action fort vive entre le Gouverneur & lui. Enfin Plunket ayant épuifé toutes fes munitions, se réfugia dans une petite Isle nommée Tomba. Mais ayant été joint par les Pyrates, il fut ramené dans l'Isle de Bense, où Roberts lui reprocha avec beaucoup de sermens & d'exécrations l'audace qu'il avoit eue de lui résister. Plunket s'appercevant qu'il étoit en fort mauvaile compagnie, se mit à Comment Plune jurer avec la même énergie; ce qui fit beaucoup rire les Pyrates, jusqu'à con-1eiller à Roberts de garder le silence, parce que la partie n'étoit pas égale. On prétend que Plunket ne fut redevable de la vie qu'à cette bizarre avanture. Les Pyrates, après avoir pillé le Magasin, retournerent à bord, & sor-

tirent de la Riviere avec la premiere marée.

Cette Riviere de Sierra-Léona n'a pas moins de quatre lieues de largeur à son embouchure, depuis le Cap jusqu'à l'Isle du Léopard, qui est du côté opposé. Mais elle a si peu de profondeur au milieu, que dans quelques endroits elle est à sec pendant les basses marées. La partie la plus profonde du Canal est au long du Cap. Ceux qui arrivent de la mer doivent tenir route sur la droite, sans s'écarter du pied des montagnes, où la sonde trouve toujours un fond régulier. L'ancrage est excellent dans toutes les Bayes; mais, contre les basses, le fond est inégal & mauvais. La Compagnie d'Angleterre a dans la même Riviere une Isle, nommée Tasso, qui a trois lieues de circonférence. Elle y entretient, par ses Esclaves, une fort bonne Plantation. Le reste de l'Isle est couvert de bois, mais sur-tout de cotoniers d'une grandeur singuliere. Elle produit aussi du coton ordinaire & de l'indigo.

La Riviere de Sierra-Léona est remplie de toutes sortes de poissons, tous Ppp ij

**SMITH.** 1726.

Prise de leur Comptoir en 1720, par des

Description de

484

SMITH. 1726.

d'une fort bonne espece, à la réserve des huîtres, qui croissent ici (77) sur les branches des arbres. L'Auteur coupa une de ces branches, si couverte d'huîtres & de barnacles, qu'à peine eut-il la force de la porter jusqu'à sa Barque.

Smith entreprend de visiter la Riviere de Scher-

Pendant qu'il levoit ses Plans à Sierra-Léona, le Capitaine Livingstone ne perdit pas un moment pour débarquer les marchandises & les armes quiétoient destinées à l'usage du Fort. Mais on s'apperçut que le Vaisseau avoit besoin d'être carené & de se donner un nouveau mât de misene. Smith résolut de profiter du tems que demandoit ce travail, pour visiter la Riviere de Scherbro. Il obtint dans cette vûe une Chaloupe & des Matelots du Gouverneur Charles, qui avoit ordre, comme tous les Officiers de la Compagnie, de l'affister dans toutes ses opérations.

Le 14 de Novembre, il partit de l'Isle de Bense, dans une Chaloupe nommée la Sierra-Léona, fous le commandement du Capitaine Kirkham. Ridley ... Commandant d'une autre Chaloupe, nommée le Jaquin, fut bien aise de l'ac-Mes Bananes, compagner, pour connoître la Riviere de Scherbro. Le 16, ils arriverent aux Isles des Bananes, dont la plus grande est fort bien habitée. Smith y trouvaquelques Blancs, qui ayant quitté le service de la Compagnie, s'y étoient établis à leurs propres frais, avec quelques Chaloupes qui leur servoient à faire le commerce du côté du Nord, jusqu'à Rio-Pungo & Rio-Nugnez. Les Esclaves, l'ivoire & le bois de Cam qu'ils en amenoient en abondance, avoient donné tant de réputation à leurs Isles, que tous les Bâtimens ne manquoiens pas d'y toucher lorsqu'ils étoient arrivés sur cette Côte.

de la Riviere de Scherbro. Le jour suivant, elles s'avancerent près d'une

lâtre, fils d'un Anglois de l'Isle d'York. Smith y fut reçu fort civilement.

la Riviere; & le 20 étant descendu dans cette Isle, il n'y trouva qu'un Facteur Anglois, nommé Holditch, qui n'étoit point en état de se défendre contre les Négres. Ils lui avoient rendu plusieurs visites, sans avoir manqué d'emporter. chaque fois les meilleurs effets de la Compagnie. Le Fort Anglois de l'Isle.

Le 18, les deux Chaloupes furent arrêtées par un calme, à l'embouchure

Zacharie Cum- petite Ville, dont le Seigneur, nommé Zacharie Cummerbus, étoit Mu-

3c Blancs qui s'y

font établis.

Ille d'York. Mais dans l'impatience d'arriver à l'Isle d'York, il continua de remonter-Smith y arrive.

Il y reçoit la vi-& e du Roi-de Scherbro.

Présens mutuels,

n'étoit alors qu'un amas de ruines. A la premiere nouvelle de l'arrivée des Chalonnes, le Roi de Scherbro. se hâta de visiter Smith, avec un cortege de trois cens hommes. Il lui apportoit pour présens, deux quintaux de riz, deux chévres, & un beau sanglier. Smith répondit à cette galanterie par deux chaudrons de cuivre, deuxplats d'étain, une brasse d'étosse, qu'il appelle Sletias, & quatre paquets de colliers de verre, qui furent reçus avidement. Le Roi se fit sur le champ une cravate de l'étoffe, avec un double nœud sous le menton, en laissant pendre les deux bouts par devant, sur son surplis qui étoit de coton à rayes bleues & blanches. Après avoir pris soin de sa parure, il tira de son sein le bout d'une Barangue du queue de lion, qu'il fit voltiger plusieurs fois autour de lui. Ensuite il commença une longue harangue, qui fut interpretée par Cummerbus. Elle contenoit en substance, que la queue du lion étoit son Fetiche, & qu'il lan

Roi.

(77) On a déja vû dans diverses Relations quels sont ces arbres & ces huîtres...





faisoit voltiger pour montrer l'étendue de son pouvoir & de ses domaines. Il ajoutoit, en finissant, qu'il demandoit aux deux Chaloupes quelques rafraîchissemens pour lui-même & pour son Peuple. Smith jugea qu'il ne gagne-

SMITH .. 1726.

roit pas beaucoup aux présens de Sa Majesté.

Le troisième jour, après avoir fait l'inventaire des effets de la Compagnie, & donné un Ecrivain, nommé Allen, pour Associé au Facteur Holditch, il salua le Roi de cinq coups de canon, & rentra dans sa Chaloupe pour continuer le voyage. Holditch & Allen s'imaginerent, après son départ, que le Roi retourneroit immédiatement à Scherbro. Mais le voyant disposé à faire durer long-tems sa visite, & ne pouvant douter qu'elle ne les engageat dans de grands frais, ils se déterminerent à prier Sa Majesté de partir. Ce compliment sut si mal reçu, que le Roi, dans un mouvement de colere, jura Roi saitau Comptoir, après le dépar son Fetiche que le Pays étoit à lui; qu'il n'avoit permis aux Anglois de part de Smith, résider dans l'Isle d'York qu'à certaines conditions; que le terrain & les marchandifes lui appartenoient, & qu'il le feroit d'autant plus connoître qu'ils ne lui avoient pas payé le Kole. C'est un tribut ou une rente annuelle que la Compagnie lui paye, non-seulement pour l'Isle d'York, mais pour la liberté du commerce sur toute la Riviere. A cette menace, Holditch répondit qu'il n'y avoit pas trois mois que le kole avoit été payé, & que Sa Majesté n'avoit par conséquent aucune plainte à faire de la Compagnie. Cette réponse rendit le Roi si surieux, qu'il frappa Holditch, & trasna l'autre Facteur jusqu'au bord de l'eau, pour le précipiter dans un Canot, en donnants ordre à ses gens de le conduire à Smith, & de lui dire que ce nouveau-Eacteur n'avoit point d'affaire sur la Riviere d'York. Mais il ne se trouvai aucun Négre qui voulût se charger de cette commission. Allen obtint la liberté de retourner au Fort; tandis qu'Holdirch dépêcha un de ses Esclaves, dans un Canot, pour avertir Smith, non-seulement qu'il étoit outragé, mais encore que le Roi commençoit à charger ses Canots des marchandises de la Compagnie, & qu'il paroissoit disposé à les emporter toutes s'il n'étoit prévenu.

Insulte que les

En recevant cette lettre, Smith la communique aux Capitaines Kirkham & Ridley. Il leur déclara que si son opinion étoit suivie, ils retourneroient pellé au secours? aussi-tôt sur leurs traces pour aller au secours de Holditch & d'Allen; & leur représentant qu'ils n'avoient rien à craindre avec deux Bâtimens, montés de huit pieces d'artillerie, il les exhorta, au nom de l'honneur, à ne pas souffrir que les biens de la Compagnie fussent pillés à leurs yeux. Kirkham marqua d'autant plus de zele à seconder Smith, qu'il avoit ordre du Gouverneur Charles de se conformer à toutes ses intentions. Mais Ridley prétendit qu'il y auroit de l'imprudence, avec sept ou huit hommes, d'en attaquer trois ou quatre cens. Cependant il se rendit aux instances de Smith; & tous ensemble, profitant d'une forte marée & d'un vent favorable, arriverent bientôt dans l'Isle d'York. Ils avoient eu, dans l'intervalle, la précaution de charger leurs canons & leurs mousquets. L'abordage étant aisé ils jetterent l'ancre à cinquante pas du rivage, laissant entr'eux & la terre les Canots du Roi, qui ne parut pas peu surpris de leur retour, sur-tout lorsqu'il vit descendre Smith, fuivi des deux Capitaines & de deux Esclaves de la Compagnie, tous armés de grands labres.

P.p.p. iii

SMITH. 1726. Hardiesle avec laquel'e il débarque dans l'Isle

Etrange traitement qu'il fait au

Il l'emmene pri onnier.

d'erre poignardé.

Ils marcherent vers la vieille porte de la Parade, qui subsistoit encore. Cent Négres de la suite du Roi y faisoient la garde, avec des fusils, des javelines, des cimeteres, des stilets, & des coutelas. Smith remarqua qu'ils étoient effrayés. Ils s'ouvrirent à droite & à gauche pour laisser le passage libre. Les ayant traversés, il s'avança directement au Comptoir, où il apperçut, devant la porte, le Roi au milieu de ses Gardes. Sans s'allarmer de cette vûe, il entra au Comptoir, accompagné de Ridley. Le Roi les y suivit. Holditch & Allen n'y étoient pas les seuls Blancs. Il leur étoit arrivé le même jour un Soldat de la Compagnie, nommé Wild. Smith fort satisfait de voir le nombre des Anglois augmenté, se tourna vers le Roi, d'un air chagrin, & lui demanda pourquoi il voyoit ses Canots chargés des biens de la Compagnie. Il lui fit cette question en Anglois, que le Roi parloit un peu. Mais il n'en tira point de réponse. Holditch & Allen firent alors le récit de tous les outrages qu'ils avoient essuyés. Smith demanda au Roi s'il reconnoissoit la vérité de toutes ces accusations, & n'en reçut pas plus d'éclaircissement. Ce silence augmentant son indignation, il le prit au collet, par la cravate Roi de Scherbro. même dont il lui avoit fait présent. Je te l'ai donnée, lui dit-il, mais c'est pour te pendre. Il le conduisit avec cette espece de corde jusques dans la Place de la Parade, au milieu de ses propres Gardes, où il lui donna plusieurs coups du plat de son sabre. Une action si vigoureuse répandit la consternation parmi tous les Négres du cortege. Ils étoient forcés de reconnoître, au fond du cœur, que leur Prince méritoit ce traitement, parce qu'une loi de Scherbro condamne à l'esclavage ou à la mort ceux d'entre les Habitans qui ont la hardiesse de frapper un Blanc. Smith ne cessant pas de tenir le Roi par son collier, le traîna malgré lui jusqu'au bord de l'eau, & le fit entrer dans un Canot, en donnant ordre à Wild & Ridley de le charger de chaînes. Cependant quelques-uns de ses Sujets, irrités de l'insulte qu'ils voyoient faire à leur Maître, s'approcherent du Canot & firent leurs efforts pour l'arrêter. Smith en blessa plusieurs & força les autres de se retirer; mais voyant le Canot prêt à s'éloigner, quelques-uns se jetterent dans l'eau. Un des plus hardis s'avança derriere Smith, qui étoit encore sur le rivage, & se disposoit à lui fendre la tête d'un coup de sabre. Ridley sauta si légerement du Canot à terre, que d'un coup plus prompt & plus sûr, il abbatit le bras au Négre. Il ne restoit que Wild dans le Canot pour garder le Roi. Cette Rage des Négres. vûe, joint à l'action de Ridley, échauffa si vivement les Négres, qu'ils pousserent des cris de rage. Cependant ils étoient retenus par la crainte des deux Chaloupes, dont ils connoissoient l'artillerie, & qui paroissoient prêtes à faire seu. Comme elles étoient à la portée de la voix, elles demanderent plusieurs fois à Smith la permission de tirer. Mais le jour commençoit à devenir obscur; & sa Barque étant entre elles & la rive, il leur défendit Smithmanque de rien entreprendre sans ses ordres. Un Négre s'approcha de lui, pour le poignarder par derriere. Ridley, qui pénetra l'intention de ce Malheureux, fit un pas ou deux au-devant de lui, & d'un stilet de Portugal, il lui porta au visage un coup qui lui fendit la bouche d'une oreille à l'autre. Cette blessure empêcha le Négre de parler, mais elle lui sit pousser un si terrible hurlement, que tous ses Compagnons furent saiss d'une nouvelle épouvante. Ridley profita de ce moment pour conduire le Roi aux Chaloupes. Il y arriva heureusement; mais le jour étant tombé tout d'un coup, ce miserable Monarque, au lieu de monter à bord, se jetta dans l'eau tandis que son Guide attachoit le Canot à la Chaloupe. Il avoit eu l'habileté de se Le Roi de Scherdéfaire, en un instant, de son surplis & de son bonnet, qui pouvoient l'em- bro s'echappe à pêcher de nager. Ridley s'imagina d'abord qu'il pouvoit être tombé sans le vouloir, & fit descendre deux Matelots de la Chaloupe, pour lui tendre la main dans les flots. Mais s'appercevant qu'il avoit gagné l'Isle à la nage, il y retourna lui-même, & présenta les dépouilles royales à Smith, qui rit beaucoup de cette comique avanture.

Ils jugerent néanmoins qu'elle pouvoit avoir des suites fâcheuses, & que le Roi désesperé du traitement qu'il avoit reçu ne demeureroit pas longtems sans vengeance. Ils tinrent conseil sur seur situation avec Wild & les deux Facteurs, dans un Canot qui étoit attaché fous un grand arbre au bord de l'eau. Le résultat sut qu'Holditch, Allen & Wild retourneroient au Comptoir, pour y passer la nuit, à toutes sortes de risques; qu'ils se promeneroient armés jusqu'au jour dans la Place de la Parade, & qu'ils feroient feu sur les premiers Négres qui auroient la hardiesse de se présenter; que Smith, les deux Capitaines, & les deux Grometres prendroient soin des marchandises de la Compagnie qui étoient sur les Canots; & qu'on attendroit le lendemain pour régler les autres résolutions sur la conduite des Négres. Wild & les Facteurs se rendirent sur le champ au Comptoir, leurs susils chargés de gros plomb. Smith & fes Compagnons conduifirent les Canots près des Cha- ordre que Smith loupes & les y attacherent. Ensuite les deux Capitaines étant rentrés dans leur met aux affaires bord, avec ordre d'y demeurer jusqu'au jour & de faire seu à certains signaux, Smith retourna au rivage, dans la seule vûe d'aller fortifier la petite garnison du Comptoir. Mais, en chemin, une balle, partie du bois, vint lui siffler à l'oreille gauche & déranger un peu sa perruque. Il en ressentit une si vive frayeur, qu'ayant recours à la legereté de ses jambes, il ne sit qu'une course jusqu'au Comptoir. Ce ne sut pas sans essuyer plusieurs autres coups; mais la Place de la Parade n'étant qu'à deux cens pas du bord de l'eau, il y arriva heureusement. Là, commençant à respirer, il jetta les yeux autour de lui; & la nuit, qui étoit assez claire, ne l'empêcha pas d'appercevoir distinctement un Corps de Négres, rassemblé sons quelques gros cotoniers; ce qui lui fit assez connoître de quel danger le ciel l'avoit délivré. Après avoir pris quelques rafraîchissemens, il se sit assez entendre de Ridley, qui étoit à bord, pour lui ordonner de tirer deux ou trois coups de canon vers les arbres, le plus bas qu'il lui feroit possible. Cette décharge se fit avec tant de plusieurs Négres fuccès, qu'elle tua ou blessa mortellement onze Négres. Tandis que les Enne- tués. mis se retirerent dans les bois avec leurs morts, Smith donna ordre aux Anglois qu'il avoit avec lui, de faire feu sur la Parade, au moindre bruit qu'ils entendroient autour d'eux. Ensuite, étant extrêmement fatigué, il ne pensa qu'à prendre un peu de repos.

A son réveil, tout lui parut si tranquille, que le jour étant encore éloigné, il ne fit pas difficulté de se rendre au rivage avec deux Esclaves qui l'avoient amené. Il repassa sur son bord, où il sit la garde sur le tillac pendant le reste de la nuit. Vers une heure, Holditch lui donna, de sa trompette, un signal dont ils étoient convenus, pour l'avertir qu'il voyoit

Conscil que

Danger qu'il

SMITH. 1726. Autres Négres maltruités par les armes à feu.

un Corps de Négres, qui s'avançoit vers la Parade. Smith lui ordonna, par un autre signal, de tirer sans ménagement. Les trois coups, dont cette décharge fut composée, eurent tant de succès, qu'ils tuerent un Négre, & qu'ils en blesserent un autre. On apprit le lendemain que le blessé étoit Antonio, Interpréte de la Compagnie. Vers trois heures, Smith ayant entendu le bruit d'un Canot qui frottoit contre le rivage, envoya deux de ses gens à la découverte. Ils découvrirent trois Négres, qui sauterent dans l'eau, à leur approche, & qui se sauverent à la nage. Les deux Gromettes amenerent le Canot près des Chaloupes. Le lendemain à la pointe du jour, on y trouva une queue de lion, qui fut reconnue pour le Fetiche du Roi; d'où l'on conclut que le Prince avoit tenté de sortir de l'Isle pendant la nuit, & que pour la seconde fois il avoir eu recours à la nage.

Au lever du Soleil, Smith se rendit sur la rive de l'Isle avec Cummerbus,

Ridley, & deux autres de ses Compagnons, pour déliberer avec les Facteurs

Smith tient con-

Wegre Antonio.

sur les moyens de retirer du Comptoir les marchandises de la Compagnie. Le premier objet qui frappa leurs yeux, en entrant au Comptoir, fut le Négre Antonio, qui étoit couché à terre, gémissant de ses blessures. Smith parut surpris ; Holditch lui apprit qu'Antonio s'étoit trouvé au nombre de ceux sur lesquels il avoit tiré la nuit précédente. Antonio, se mêlant à l'en-Justification du tretien, dit » qu'il avoit eu le malheur en effet d'être blessé; qu'il avoit " deux langues, l'une pour les Blancs, l'autre pour les Noirs; qu'il confes-» soit d'avoir merité la mort, mais qu'il étoit venu au Comptoir pour em-» pêcher que les Blancs ne tuassent désormais les Noirs & pour travailler à les » rendre amis. Smith lui demanda pourquoi il étoit venu avec des apparences d'hostilité? il répondit qu'il n'avoit avec lui que six hommes; que celui qui avoit été tué étoit un Messager de la part du Roi, chargé de quelques ouvertures de paix, & que les cinq autres étoient retournés. Sur ces té-

moignages d'affection, Smith ordonna que ses blessures fussent pansées, avec d'excellente sauge qu'il avoit apportée d'Angleterre, & lui promit la

Négre.

vie s'il étoit fincere.

gé de propositions de paix.

Vers dix heures, on tint conseil. Smith proposa de transporter les effets de la Compagnie dans une Ville nommée Jamaique, de la dépendance de Cummerbus. Le Comptoir de l'Isle d'York n'étoit pas capable de défense, si les Négres s'obstinoient dans leur attaque. Holditch fit une objection. Les transports de cette nature avoient toujours été préjudiciables à la Compagnie. On interroge ce Mais n'en pouvant apporter aucune raison, Smith souhaita qu'avant que de chercher d'autres ressources Antonio sût examiné. Holditch prit la qualité de Il se trouve char- Président du Conseil. On sit appeller Antonio, qui parut avec des témoignages extravagans de joie & de foumission. On apprit de lui que le Roi s'étoit laissé tromper, par son Trésorier, sur le payement du kole ou du tribut; qu'il ignoroit cette trahison à l'arrivée des Anglois, mais que l'ayant heureusement découverte, il avoit envoyé cinq ou six de ses Sujets, avec Antonio, pour informer les Anglois de cette erreur, & négocier la paix avec eux; que le Roi avoit ordonné d'avance à tous ses Sujets de mettre bas les armes, & de ne pas offenser les Blancs, sous peine de mort. Antonio ajouta que le Roi & son cortege étoient dans une disette extrême de toutes sortes de provisions.

A

A peine cette interrogation étoit finie, qu'un des Gromettes Anglois vint avertir le Conseil d'un nouvel incident. Un Négre étoit sorti seul des bois; & s'étant avancé vers le Comptoir, il s'étoit prosterné à terre en approchant du Gromette. Cette nouvelle excita la joie d'Antonio jusqu'au transport. Il se mit à sauter, en criant: » C'est le Messager du Roi. Vous voyez la verité; " elle me sauvera la vie.

SMITH. 1726.

Melfager de la part du Roi.

Le Messager ayant été introduit par Cummerbus, déclara au Conseil que le Roi son Maître étoit fort affligé d'avoir offensé les Blancs, en leur demandant mal à propos un kole qui ne lui étoit pas dû; qu'il avoit éclairci ses torts par la confession de son Trésorier, & qu'il avoit fait mettre cet imposteur à mort, comme la cause de tout le dissérend; que sa Majesté souhaitoit ardemment de se revoir en paix avec les Anglois & qu'elle avoit déja donné ordre à ses Sujets de mettre bas les armes, avec défense d'offenser les Blancs sous peine de mort; enfin que manquant de provisions, elle leur en demandoit avec instances, & promettoit de leur restituer l'équivalent aussi-tôt

qu'elle seroit retournée à Scherbro.

Ce Messager s'accordoit avec la déclaration d'Antonio. Mais comme on n'y parloit pas de l'Ambassade précédente, Smith interrogea le Négre, qui confirma tout ce qu'Antonio avoit raconté. Il ajoûta même que c'étoit Antonio qui avoit découvert la trahison du Trésorier. Le Conteil délibera sur toutes ces ouvertures. On établit d'abord, que si l'on pouvoit faire une paix solide, l'intérêt de la Compagnie ne demandoit pas que les marchandises sussent transportées hors de l'Isle d'York. Ensuite on jugea que l'embarras où le Roi se trouvoit pour les vivres, pouvoit servir à donner la solidité qu'on desiroit à l'accommodement. On conclut d'envoyer Les Angleis de-Cummerbuş vers le Roi, avec la qualité d'Ambassadeur, pour témoigner putent Cun meiz à ce Prince qu'on souhaitoit vivre en bonne intelligence avec lui & ses Sujets; mais que Sa Majesté s'étant livrée à de mauvais conseils, qui l'avoient porté à commettre des hostilités contre les Anglois & à se saisir des effets de la Compagnie, ils étoient résolus, pour leur sûreté, de se retirer de l'Isle d'York à Jamaïque; que cette résolution néanmoins pouvoit changer, si Sa Majesté vouloit consentir aux articles suivans; 1. à jurer par ses Fetiches qu'elle ne viendroit jamais dans l'Isle d'York avec plus de vingt - quatre lui font proposer, hommes, & que cette suite seroit désarmée; 2. que les Négres, qui se présenteroient sur les bords de l'Isle pour y commettre quelque hostilité, seroient punis de mort; 3. qu'à l'expiration du terme où le kole devoit être payé, Sa Majesté n'enverroit pas plus de six personnes pour le recevoir; 4. que les Chrétiens ou les Blancs qui habitoient à Scherbro auroient constamment l'exercice libre de leur Religion,

Articles qu'ils

Aussi-tôt qu'on se fut arrêté à ces résolutions, Cummerbus partit avec l'Envoyé Négre, pour se rendre dans les bois. Il portoit le Fetiche royal, qu'on avoit trouvé deux jours auparavant dans le Canot. S'étant laissé conduire par le Négre, il trouva le Roi assis au pied d'un cotonier, avec une nombreuse troupe de ses Sujets. A la vûe de Cummerbus, ce Prince se leva, & fit quelques pas au-devant de lui. Il reçut son compliment & son message, auquel il répondit qu'il ne vouloit pas de guerre avec les Blancs, & qu'à Réponse du Roi, ion retour à Scherbro, il tiendroit un Conseil, dans lequel il accorderoit à

Tome III.

490

SMITH. 1726.

la Compagnie Angloise tous les privileges qu'elle desiroir. Enfin il demanda instamment que les marchandises ne sortissent point de l'Isle d'York, en prometrant de fournir aux Facteurs, de l'ivoire, du bois de Cam & des Esclaves.

Les Anglois n'en sont pas satisfaits. Raifons de leur défiance.

Cummerbus revint avec cette réponse. Elle fut examinée au Confeil. Après une affez longue délibération, Smith, les Capitaines & les Facteurs s'accorderent à conclure que les marchandises devoient être transportées à Jamaique. Quatre raisons leur firent juger qu'ils n'avoient point à choisir d'autre parti. 1. La promesse vague d'accorder des priviléges dans un Conseil qui devoit se tenir à Scherbro, ne parut point un lien assez fort pour engager à la fidelité un Prince d'une foi douteuse. 2. L'isse d'York étoit peu fortissée, au lieu que Jamaïque étoit capable de défense. 3. Le Comptoir étant mal fourni de provisions, les Esclaves que le Roi promettoit aux Facteurs pouvoient ne servir qu'à leur ruine, & cette promesse même n'étoit peut-être qu'un artifice. 4. En quittant l'Isle d'York, on se délivroit du kole ou du Tribut que la Compagnie payoit au Roi.

Ils transportent leur Comptoir à Jama'ique.

Négres.

Smith & Holditch se chargerent de tous les embarras du transport; mais tandis qu'ils alloient s'occuper de ce soin, ils souhaiterent que Cummerbus retournât vers le Roi, pour l'amuser par une longue conférence, qui leur donnât le tems d'exécuter leur entreprise. On convint avec lui d'un signal. Aussi-tôt qu'il l'eut entendu, il déclara au Roi que les Anglois ne pouvoient accepter ses propositions; qu'il avoit manqué de politique en maltraitant leurs Facteurs, & sur-tout en voulant piller le Comptoir; qu'une juste défiance les avoit portés à mettre en sûreté, sur leurs Chaloupes, toutes les marchandises de la Compagnie, pour les faire sortir de son Royaume & les transporter à Jamaïque; enfin que le coup de canon qu'il venoit d'entendre étoit le dernier fignal du départ.

Effet de cette Une déclaration si peu attendue parut affliger beaucoup le Roi. Ses Sujets ne résolution sur les pouvant accuser que lui de la résolution des Anglois, commencerent à se mutiner. Cummerbus leur laissa vuider entr'eux cette querelle; & se faisant accompagner d'Antonio, il se rendit à la Parade de l'Isle, où il sut reçu dans un Canot. Cependant, en quittant la rive, il prit le parti d'y laisser Antonio, pour veiller sur les mouvemens de l'Ennemi. A peine étoit-il à cent pas dela terre, qu'il vit paroître un grand nombre de Négres dans la résolution de le poursuivre. Ils firent voler sur lui quelques sléches; mais son Canot sur bien-

tôt assez loin pour n'avoir rien à redouter.

Le jour suivant, Antonio, & six autres Négres attachés aux intérêts de la Compagnie, trouverent le moyen de se rendre à Jamaïque sur un tronc d'arbre. Ils apprirent aux Anglois qu'après le départ de Cummerbus il s'étoit élevé un Palaver, c'est-à-dire, une dispute fort vive entre le Roi & ses Sujets; que pour appaiser les Mutins, ce Prince avoit donné ordre que Cummerbus fûr poursuivi, parce qu'ils l'accusoient d'avoir engagé les Facteurs à Le Roi dispa- quitter l'Isle d'York, pour aller s'établir dans sa Ville de Jamaique. Ce stratagême avoit eu son effet; car tandis que les Négres poursuivoient Cummerbus, le Roi qui craignoit leur ressentiment pour avoir perdu les avantages du Commerce de la Compagnie, s'étoit dérobé dans un Canor, & disparut en effet si promptement, qu'on n'a jamais entendu parler de lui. Ses Sujets

rost, ses Sujets Successeur.

ne le trouvant plus à leur retour expliquerent sa suite comme une abdication volontaire. Ils ne penserent qu'à s'élire un nouveau Maître. Les Nobles, chargés de cette élection par l'usage ou les loix du Pays, choisirent un d'entr'eux pour succeder au Roi détrôné. Aussi-tôt qu'ils eurent déclaré leur choix, le Peuple s'ouvrit à droite & à gauche, & forma une double ligne, au long de laquelle le Candidat fut porté sur les épaules de deux hommes. A son passage, tous les Négres le regarderent avec admiration, se prosternerent & pousserent des cris de joie. L'usage est de conduire ainsi le Roi successivement, dans toutes les parties de son Domaine, & la cérémonie se termine par une Fête publique.

S м 1 т н. 1726.

§. I I.

## Continuation du Voyage en diverses parties de l'Afrique, avec quelques avantures singulieres de l'Auteur.

E nouveau Monarque, qui se nommoit Maximo, dépêcha un Esclave à Le nouveau Roi Scherbro, avec ordre aux Kabaschirs (78) de lui envoyer un certain se retire dans la Capitale. nombre de Canots pour sortir de l'Isle avec son cortege. Il les attendit au Comptoir Anglois, où il passa la nuit suivante. Quelques-uns de ses Nobles lui proposerent de le brûler avant son départ. Mais ayant rejetté ce conseil, il retourna le jour suivant dans sa Capitale.

D'un autre côté, Smith, arrivé heureusement à Jamaique, étoit descendu au rivage avec Cummerbus, & s'étoit procuré à bon marché deux maisons pour le service de la Compagnie. A son débarquement il fut reçu au bord de l'eau par une troupe de Négres. Cummerbus ayant donné ordre aux deux principaux Chefs de la Nation, de ne rien épargner pour faire honneur à la Compagnie Angloise, ils imaginerent des cérémonies qui méritent une description.

L'Auteur fut d'abord environné d'un cercle de Négres, qui lui témoignerent leur joie par des grimaces & des acclamations. Ensuite deux des plus que, robustes l'ayant chargé sur leurs épaules, le porterent jusqu'à la Ville dans cette posture, suivis de tous les autres, qui ne cesserent pas de pousser des cris, ou plutôt des hurlemens effroyables, en sautant, dansant, & faisant plusieurs décharges de leurs mousquets. Smith craignit pendant quelque tems pour sa sûreté; mais lorsqu'il se vit promené, dans la même situation, par toutes les rues de la Ville, au milieu d'une multitude de femmes & d'enfans, qui sortoient de leurs maisons en battant des mains & qui paroissoient charmés du spectacle, il fut bientôt persuadé que toutes ces extravagances étoient autant de caresses. Pendant cette course, qui dura plus d'un quart-d'heure, Cummerbus faisoit battre du tambour & sonner la trompette à la porte de sa maison. Smith y fut enfin rapporté. Ses Porteurs étoient hors d'haleine. Il ne se trouva guéres moins fatigué. Cummerbus le reçut avec une décharge Fête qu'il reçoit de sept perires pieces de canon, qui étoient devant sa porte. Il le conduisir de Cummerbus, ensuite dans une grande salle, où la table étoit déja couverte. On y servit plusieurs plats de poisson frit & bouilli, de racines d'yams, & de parates. A ce premier service succeda le rôti, qui étoit composé d'un excellent

(78) L'Auteur se sert du mot Portugais, Cabeceros.

Qqqij

S M I T H. 1726.

quarrier de chevreau, & de quarre grands bassins de volaille. Les Anglois eurent toujours des vivres en abondance à Jamaique, & ne les trouverent pas mal préparés. Ils se fournirent eux-mêmes des liqueurs qu'ils avoient apportées; & lorsque le sucre leur manqua pour faire du pounch, ils se réduisirent à boire du vin de Madere.

Il établit un Comptoir.

liqueurs. Com-

le bois de Cam.

Riviere de Scher-

Après avoir établi un Comptoir dans cette Ville, Smith remit à la voile le 29 de Novembre. En quittant la rive il falua la Ville de fept coups de canon, qui lui furent rendus au même nombre. Lorsqu'il fut sur la Riviere, Kirkham, Pourvoyeur de la petite Flotte Angloife, l'avertit qu'il ne restoit 11 manque de sur les deux Chaloupes que huit bouteilles de vin de Madere; fâcheuse noumentily supplée. velle dans un climat où la chaleur rend ces provisions plus nécessaires qu'en Europe. On prit le parti d'aborder, dans la basse marée, près d'un Village où les Gromettes assurerent qu'il croissoit des cannes de sucre sauvage. Deux Esclaves, qui furent envoyés à terre dans un Canot, en rapporterent une fort bonne quantité. Elles furent coupées en pieces, & pressées dans l'eau, qu'elles rendirent assez douce pour en faire du pounch; car on ne manquoit point, à bord, de rum & de limons. Le 13 de Novembre on sortir de la Riviere, & l'on jetta l'ancre aux Isles des Plantains, où deux Marchands Anglois, 1sles Plantains. Pearce & Sanderson, s'étoient établis. Kirkham, qui les connoissoit familiérement, prit terre avec l'Auteur, & le conduisit à leur habitation. Elle n'étoit pas éloignée du rivage. Le dessein de Smith étoit de tirer d'eux quelques éclaircissemens sur les parties superieures de la Riviere où croît le bois de Informations cam. Julqu'alors, il n'avoit reçu des Négres que des informations fort conqu'il reçoit sur fuses. Ils lui avoient dit qu'après avoir pénetré assez loin dans la Riviere de Scherbro, on arrivoit dans une contrée fort montagneuse, où cette Riviere Cataractes de la fait quantité de détours entre les montagnes, mais sans que son cours en soit plus rapide, excepté vers deux ou trois cataractes, dont l'une est si grande que la Riviere tombe d'environ vingt pieds, avec un bruit surprenant. Les deux autres sont moins considérables. Les Négres racontoient qu'à la premiere ils avoient été obligés de descendre sur la rive; & de tirer leurs

> Canots à force de bras jusqu'au dessus de la cataracte; qu'aux deux autres, où l'on pouvoit surmonter l'obstacle avec un peu d'adresse, il arrivoit quelquefois que les Canots étoient renversés; que le bois de cam, dont ils étoient chargés, alloit alors à fond, mais que le Canal étant presque sans eau dans la saison de la sécheresse, on y retournoit, avec la certitude de pêcher facilement ce qu'on avoit perdu. Le tems qu'ils choisissoient pour ce voyage étoir toujours la fin des pluyes, qui ne durent pas moins de cinq mois dans cette Région. Avec le bois de cam, ils rapportoient des dents d'éléphans, & revenoient aux pluyes suivantes. Ils y voyoient un grand nombre de bêtes farouches, mais elles ne leur avoient jamais fait de mal. Smith avoit appris d'eux encore, qu'un large bras de la Riviere de Scherbro va se décharger dans la mer près du Cap Monte, mais qu'une grande barre, dont son embouchure est fermée, empêche absolument qu'il ne soit navigable; sans quoi il abregeroit beaucoup le chemin, depuis Sierra-Léona jusqu'au

> La Riviere de Scherbro arrose un Pays très-sertile, qui fournit quantité de provisions fraîches à Sierra-Léona. Mais lorsque Smith esperoit la con-

Cap Monte & d'autres lieux.

noître beaucoup mieux par le témoignage de Pearce & de Sanderson, il apprit qu'ils étoient partis depuis peu dans leurs Chaloupes, pour aller faire le commerce des Esclaves à Rio Pungo, vers le Nord. Cependant, il trouva dans leur maison, la femme de Sanderson, occupée, au milieu de ses Esclaves, à compter des bujis. Elle le reçut fort civilement, & leur fit cueillir par ses gens des noix de cocos fraîches. Quoiqu'elle manquât de sucre, elle leur fit du pounch avec de si bon miel, que Kirkham ne sit pas dissiculté de lui en demander une petite provision.

Une lieue à l'Ouest des Isles Plantains, on trouve une chaîne de rocs abîmés, qui s'avancent assez loin dans la mer, & qui peuvent être évités aussi pendant une nuit facilement qu'apperçus, au battement continuel des flots qui s'y brisent. La entiere, Chaloupe de Smith avoit jetté l'ancre au-delà des rocs, à quatre milles du rivage. Le jour commençoit à baisser lorsqu'il partit des Isles Plantains. Avant qu'il eut fait un mille, la nuit devint si obscure, que non-seulement il perdit la vûe de la terre, mais qu'il ne put même découvrir sa Chaloupe. Il ne paroissoit point une étoile. La Barque ne laissa pas d'avancer quelque tems au hazard. Enfin Smith, ne pouvant se désendre d'un peu d'inquiétude, proposa de s'arrêter pendant le reste de la nuit, dans la crainte d'aller si loin à la rame, qu'on ne se trouvât le lendemain hors de la vûe des Côtes, sans boussole, & sans autre provision qu'un pot de miel & quelques noix de cocos. Kirkham trouva ces raisons fort justes, mais il jugea qu'il y avoit encore plus de péril à s'arrêter, parce que la saison des pluyes étant déja fort avancée, on devoit craindre, dans le cours de la nuit, quelque tornado, qui submergeroit infailliblement la Barque. On prit donc la résolution d'avancer encore un peu à la rame, dans l'espérance de découvrir la terre ou la Chaloupe. Une heure après, on se trouva près de quelques slots d'écume. Ils parurent venir de la chaîne des rocs, qui s'étendoit depuis le rivage jusqu'à la Chaloupe On résolut de la suivre, en la laissant à droite, dans l'opinion qu'elle devoit aboutir à la Chaloupe ou à la terre. Mais lorsqu'on fut à l'extrêmité, les ténébres étant toujours de la même épaisseur, on n'apperçut point la lumiere de la Chaloupe. Pendant que l'inquiétude ne faisoit qu'augmenter, on fut surpris d'entendre tout d'un coup un cri de quelque bête feroce, qu'on prit pour le rugissement d'un lion. Comme il paroissoit venir de fort près, en rama du même côté, & l'on découvrit aussi-tôt la terre, qui présentoit une côte de sa- terre sans être ble blanc, divisée par quelques rochers. Smith se détermina sur le champ à se mettre à l'abri, derriere un de ces rochers, pour y attendre le jour; mais les cris des bêtes farouches continuant de se faire entendre, personne n'eut la hardiesse de descendre au rivage.

On jugea qu'il pouvoit être deux ou trois heures. Le repos dont on jouissoit dans cette situation consoloit un peu des peines passées. Mais il ne dura pas long-tems. Le tonnerre commença bientôt à se faire entendre, accompagné d'éclairs si terribles, que tous les Elemens sembloient changés en seu. C'étoient les avant-coureurs d'un violent tornado, qui secoua les arbres avec une fureur capable de les déraciner. Le bruit des branches ne permit jettedans un nouplus d'entendre celui des bêtes sauvages. Après cette horrible agitation, il tomba une pluye impétueuse. Smith & ses Compagnons n'étoient point à couvert dans leur Canot; mais la crainte des bêtes ne leur permettant pas

SMITH. 1726.

Embarras & dangers de Smith

Il s'égare dans

plus en sûreté.

Tornado qui le

SMITH. 1726.

de descendre, ils se crurent fort heureux d'être échappés à la mer & d'en être quittes pour être bien mouillés. La pluye finit avec la nuit. Ils se trouverent dans la Baye de Yawry, deux lieues au Nord des Isles Plantains, qu'ils découvroient assez clairement; mais ils n'appercurent point leur Chaloupe. Le principal chagrin de Smith étoit de se voir pénetré d'eau, sans avoir de quoi changer. Dans un état si incommode, il prit la résolution de gagner les Isles Bananes, qu'il reconnut à quatre ou cinq lieues, pour se reposer chez le Facteur Bonnerman; & s'il ne voyoit point sa Chaloupe, il forma le dessein de se rendre à Sierra-Léona, dans le Canot, en suivant

Il retrouve enfin fon Bâtiment.

Les Gromettes commencerent à ramer, malgré la faim qui les pressoit. Leurs efforts ne se relâcherent point jusqu'à dix heures; mais le vent de mer, qu'ils eurent alors à combattre, augmenta beaucoup leur fatigue & leur ennai. Cependant ils en furent délivrés tout d'un coup à la vûe d'un Bâtiment qui faisoit voile vers la terre. S'en étant approchés, ils le reconnurent pour leur propre Chaloupe, qui avoit été poussée en mer par le tornado, & qui rerournoit aux Isles Plantains, pour les chercher, dans la crainte qu'il ne leur fût arrivé quelque malheur. Aussi-tôt qu'ils furent rentrés à bord, ils porterent entre les Bananes & le Cap Schelling, pour se rendre à Sierra-Léona, où ils arriverent le lendemain, & le jour d'après à l'Isle de Bense. Fiévre qui l'in- Mais en arrivant, l'Auteur fut saiss d'une sièvre maligne, qui le retint au lit commode long- jusqu'au 29. Il ne fut pas même capable de monter sur le tillac jusqu'au 4 de Tanvier.

Le 18 de Décembre, il partit de Sierra-Léona; & le 25, il jetta l'ancre à Gallinas, où il trouva l'Elisabeth, dont on a déja eu l'occasion de parler. Craigton, qui commandoit ce Vaisseau, invita le Capitaine Levinstone à dîner sur son bord, le jour de Noel, & lui montra une lettre de Benjamin Cross, un des Pilotes du Capitaine Melisse sur l'Expédition, qui se trouvoit un Anglois fait arrêté depuis trois mois par les Négres du Cap-Monte, en represailles de prisonnier par les quelques Habitans qu'un Navire Anglois leur avoit enlevés. Cette infâme pratique n'est que trop souvent exercée, sur-tout par les Vaisseaux de Bristol & de Liverpool. C'est le plus grand obstacle qui puisse arriver au commerce des Esclaves. Cross ayant appris l'arrivée de l'Elisabeth à Gallinas, & se trouvant abandonné de son propre Vaisseau, écrivit au Capitaine Craigton pour l'interesser à sa liberté. Mais Craigton devant faire voile à Scherbro, ce sur Levinstone qui se chargea de délivrer ce malheureux Anglois en passant au Cap-Monte.

Querelle d'y-Capitaines Angiois.

Le même jour, on vit arriver dans la rade de Rio Gallinas le Brig, Vaisseau vresse entre trois de Bristol, commandé par le Capitaine Barry, qui dîna aussi sur l'Elisabeth. On but avec tant d'excès dans ce festin, que Barry, dans la chaleur de l'ivresse, infulta les deux autres Capitaines. Ils s'en ressentirent fort vivement. Barry ne gardant plus de mesures retourna sur son bord, & sit tirer sur l'Elisabeth. Mais comme il avoir menacé Levinstone de ne pas le ménager davantage, celui-ci qui étoit retourné aussi-tôt sur son Vaisseau pour se mettre en état de défense, & qui vir l'autre exécuter sérieusement ses menaces, lui envoya Smith parcourt quelques bordées qui le forcerent de lever l'ancre.

la Côte.

Le 26 de Décembre, Smith toujours conduit par Levinstone, quitta Rio

das Gallinas, & le 29 il arriva au Cap Monte, où il passa quatre jours. Dans cer intervalle, Cross fut racheté, pour la somme d'environ cinquante livres sterling, & reçu à bord de la Bonite. Il y demeura jusqu'au 26 de Janvier, qu'étant arrivé à Saint André, où l'Expédition étoit à l'ancre avec plusieurs autres Bâtimens Anglois & François, le Capitaine Melisse rendit à Levinstone le prix de sa rançon. Smith observa, au Cap Monte, que les Négres qui parlerent de Commerce se gardoient soigneusement d'aller à bord, dans la Monte. crainte d'être enlevés; & que ceux mêmes qui s'y hazardoient, rentroient dans leurs Canots à la vûe de la moindre arme, & retournoient promptement au rivage. Il ne douta pas qu'ils ne fussent plus industrieux que la plûpart des Afriquains, parce qu'ils portent des étoffes de leur propre fa-

Le 2 de Janvier, la Bonite partir pour le Cap Mesurado, où elle arriva le 4. Elle y jetta l'ancre sur huit brasses, derriere le Cap même, à deux lieues de l'embouchure de la Riviere Saint Paul. Après y avoir passé jusqu'au lendemain à midi, ne voyant paroître aucun Négre, & ne voulant pas courir les risques du débarquement, Smith sur d'avis de remettre à la voile & de suivre de près la Côte, pour en lever un plan sidéle; ce qui retarda beaucoup le Voyage, parce qu'on fut obligé de mouiller toutes les nuits. Le 5, on jetta l'ancre devant Rio Junco, sur cinq brasses, & Smith descendit dans la Barque longue, pour sonder tous les environs de cette Riviere. L'embou- son embouchare. chure est fermée par tant de rocs, qu'il est impossible aux plus petits Bâtimens d'y entrer. Mais l'interieur est très-navigable; & le cours de l'eau, qui vient de l'Est, est toujours tranquille. A six heures du soir, Smith revint à bord, sans avoir parlé aux Négres, quoiqu'il s'en fût présenté beaucoup sur les

1727.

SMITH.

1726.

Industrie des Négres du Cap

Rio Junco, &

Le jour suivant, il continua de lever ses Plans & ses Perspectives, jusqu'au 9 de Janvier, qu'il jetta l'ancre à Rio Sestos, où il s'arrêta six jours, avec un Brigantin de Londres nommé la Providence, & commandé par le Capitaine Cutler. Ayant employe ce tems à sonder l'embouchure, il la trouva remplie Riviere & ville de basses & de rocs, mais accessible néanmoins pour sa Barque. Le Bassin est de Sestos. large & spacieux. Sur la rive droite en entrant, on découvre une grande & belle Ville, qui porte le même nom que la Riviere. Les Anglois y prirent de l'eau & du bois, en payant au Roi quelques droits legers. Ils trouverent les Habitans affez civils, quoiqu'un peu prévenus au désavantage des Marchands d'Angleterre. Les provisions y sont rares sans être cheres, à l'exception du riz, dont Levinstone achera une quantité considérable. Le 14 de Janvier, un vent impétueux d'Est-Sud-Est incommoda beaucoup la Bonite. Mais le lendemain amena un si beau tems, qu'étant partie à pleines voiles, elle arriva le 20 i Setra-Krou, où elle jetta l'ancre sur seize brasses, à la vûe de la Ville. Une heure après son arrivée, il parut un Canot avec quelques Négres, ausquels on demanda s'ils avoient des chévres, des porcs & des poules. Ils répondirent qu'ils avoient beaucoup de poules & de chévres. L'espoir de trouver enfin des provisions en abondance sit descendre le jour suivant Smith & quelques Officiers du Vaisseau. Ils furent reçus au rivage par un grand nombre d'Habitans, qui les conduisirent dans leur Ville. Les mailons y sont bâties sur des piliers, de quatre ou cinq pieds de hauteur,

**SMITH.** 1727. Politesse inte-

soit pour éviter l'humidité, ou pour se garantir des bêtes féroces. A l'étonnement du Peuple, qui admiroit les Anglois & qui les suivoit en foule, Smith jugea que cette Nation n'étoit pas fort accoutumée à recevoir des Etrangers. ressée du Roi de Le Contre-Maître du Vaisseau, qui se nommoit Corse, alla chez le Chef de la Ville, pour lui demander la liberté du Commerce. Cette faveur fut accordée; & le Chef Négre qui est une sorte de petit Roi, étant alors à dîner, pria Corse de prendre sa part des alimens qu'on lui servoit; c'étoit du riz bouilli à l'huile de palmier. Un des Seigneurs assistans présenta une coquille à Corse, au lieu de cuilliere. Après le dîner, le Roi lui dit de mettre ce riche instrument dans sa poche; ce qu'il fit sans objection. Mais lorsqu'il fut prêt à se retirer, le Roi l'avertit qu'après avoir reçu sa cuilliere ou sa coquille, il ne devoit pas le quitter sans lui faire quelque présent. Corse lui donna quelques bagatelles qu'il avoit autour de lui, & qui furent acceptées fort avidement. Malgré les esperances que les premiers Négres avoient données au rommes de pin, Capitaine, il ne trouva pour provision qu'un peu de malaguette, & quelques pommes de pin; fruit long de six à dix pouces, & délicieux, quand il est mur. Trois lieues & demie au Sud-Est de Serra-krou, on rencontre, à sept ou huit milles du rivage, deux rocs abîmés, qui sont éloignés l'un de l'autre d'environ deux cens brasses. Le plus avancé vers le Nord est un roc plat, d'environ cinquante brasses de longueur. L'autre est escarpé, & causa la perte d'un Vaisseau Anglois en 1719. Il a neuf pieds d'eau d'un côté, & cinq brasses de l'autre.

fruits délicieux.

Ruine de Drevin.

Côte des Qua-quas & de celle de Malaguette.

Le 22 de Janvier, on quitta Setra-krou. Le 24, on doubla le Cap de Palmas. Environ sept lieues au Nord-Est de ce Cap, on trouva une Ville nommée Ostende, où Smith apprit que les Négres de Saint André, Ville voisine, avoient porté depuis peu la guerre à Drevin, réduit cette habitation en cendres, enlevé pour l'esclavage les hommes, les femmes, & les enfans qu'ils avoient yendus à plusieurs Vaisseaux qui se trouvoient alors dans leur rade. Ce récit fit perdre aux Anglois la pensée de s'arrêter à Drevin. Ils arriverent le 26 de Janvier à Rio Saint André, où ils trouverent l'Expédition, Vaisseau de Melisse, & plusieurs autres Bâtimens Anglois & François. La rado de S. André est d'une extrême commodité pour les Vaisseaux; & depuis la démolition de Drevin, elle est devenue célebre par son Commerce. Smith ne s'y arrêta que pour en lever le Plan. Il continua de suivre la Côte des Qua-Longueur de la quas, qui s'étend Est-quart Nord-Est, depuis le Cap Palmas, l'espace d'environ cent lieues jusqu'à la Riviere de Mancha, nommée par les uns Rio Gabra, & par d'autres, Riviere d'or. Cette Côte n'est pas si peuplée que celle de Malaguette, qui s'étend l'espace de cent lieues, depuis le Cap Monte jusqu'au Cap Palmas.

Le 4 de Février, on jetta l'ancre à cinq milles d'Axim vers l'Ouest. Ce Château des Hollandois, sur la Côte d'or, est une petite Fortification triangulaire, montée d'onze pieces de canon. Chaque angle a sa batterie, composée de trois pieces aux deux angles qui regardent la terre, & de cinq à l'angle de la mer. Les Négres ont une Ville fort peuplée sous le canon du Château, comme on en voit sous les Forts Européens, au long de la Côte d'or (79).

(79) Les pages 114, 145, & 146 de l'Auteur, sont prises de Bosman mot pour mot.

Sept



A Rochere ou L'Iminal Ruyter cleva une B. Rocher our lequel les Negres mettent leure femmes C. Unique passage au lieu D. Ruisseau d'au fraiche. Patterie qui obligea le Fort de so rendre. et leurs en fans lors qu'ils mont à la guerre.

I du debarquement.

E. Fort St. Antoine.

F. Ville des Negres . G. Lieu du d'ébarquement.







Sept ou huit lieues au Sud d'Axim, on rencontre un autre Fort, bâti par les Brandebourgeois, mais tombé depuis entre les mains des Hollandois, & célebre entre les Marchands de l'Europe sous le nom de Château de Conny. Les Prussiens, en le quittant, l'avoient laissé sous la garde d'un Kabaschir Négre, nommé Jean Conny, avec ordre de ne le livrer qu'à leur Nation. En-Histoire du Fort suite le Roi de Prusse vendit toutes ses Possessions sur la Côte de Guinée à la de Frederiks-Compagnie Hollandoise des Indes Occidentales, en y comprenant un autre Conny. Fort qui lui appartenoit, près du Cap Très-Puntas ou des trois Pointes. Mais lorsque les Hollandois s'y présenterent, Jean Conny leur refusa l'entrée d'un lieu consié à ses soins; ce qui sit naître une guerre, qui couta beaucoup de sang & d'argent aux Hollandois. Conny, enslé de sa victoire, porta la haine jusqu'à faire paver l'entrée de sa cour des cranes d'un grand nombre de Hollandois, qu'il avoit tués dans une action fort sanglante. Il en avoit fait garnir un d'argent, pour s'en servir à boire du pounch. Cependant il sur chassé du Fort en 1724, & forcé de se retirer dans le Pays de Fantin, pour éviter la

vengeance d'une Nation qu'il avoit insultée si cruellement. Le 6 de Février, Smith jetta l'ancre, sur six brasses, devant ce fameux Château. Vers minuit, il lui vint un Canot, de la part du Gouverneur Hollandois, pour lui offrir de l'eau & du bois. L'Auteur suppose qu'on lui auroit fait payer ce secours assez cher; car il avoit appris que tous les Commandans Hollandois avoient reçu ordre de n'accorder ni eau ni bois aux Vaisseaux Anglois, excepté ceux de Humphry Morries, fameux Marchands de Londres. Les Négres du Canot lui dirent que le Gouverneur Hollandois avoit fait creuser la terre dans plusieurs endroits autour du Fort, pour découvrir un tonnéau de poudre d'or que Jean Conny y avoit laisse; mais qu'on n'avoit tiré aucun

fruit de cette recherche.

Tome III.

Le 7, on quitta le Fort de Jean Conny, dont le véritable nom est Frederiks- A-rivée de Smith bourg; & touchant aux Comptoirs Anglois de Dixcove, Sukkonda & Com- au Cap-Corfe. mendo, dont Smith leva successivement les Plans, on arriva le 17 au Cap-

Corse, où l'on trouva plusieurs Vaisseaux dans la rade.

Pendant le séjour que Smith avoit fait à Jamesfort sur la Gambra, il avoit reçu, par un Vaisseau Anglois, une Lettre de Hollande, adressée au Gouverneur Hollandois de Mina, qu'il s'étoit chargé de porter au Cap-Corfe. Cette occasion lui paroissant favorable pour lever le Plan du Château de Mina, il s'y rendit dans un grand Canor, avec Levingstone, sous prétexte de remettre la Lettre au Gouverneur. Mais ils reconnurent bientôt que le Hollandois ne manquoit pas de pénétration. Smith, qui ne se croyoit ni connu de Mina, ni observé, étant sorti sans affectation pour jetter les yeux autour de lui, sut étonné de se voir immédiatement suivi par le Gouverneur, qui le tira brusquement par la manche, & qui le pria de rentrer dans la falle, en lui disant qu'il pouvoit emporter, si c'étoit son dessein, tout l'or de la Guinée dans sa poche, mais que pour le Plan du Château Hollandois, il ne l'emporteroit pas. Un reproche si peu attendu causa d'abord quelque embarras à Smith. Cependant, après s'être un peu remis, il répondit au Gouverneur, qu'il lui avoit cru assez de lumieres pour ne pas s'imaginer qu'on pût entreprendre y trouve. de lever le Plan d'une Place sans les instrumens nécessaires; & que n'en ayant aucun, il s'étonnoit qu'on pût le soupçonner de ce dessein. Le Com-

SMITH. 1727.

Il veut lever le

Difficulté qu'il

SMITH. 1727.

mandant Hollandois demeura pensif un moment; & paroissant se repentir d'un procedé trop brusque, il pressa Smith & Livinstone de demeurer à dîner. Ils y consentirent. Alors, il leur montra quelques Plans imparfaits, qui avoient été levés par un Destinateur de la Compagnie Hollandoise. L'ouvrage avoit été fort bien commencé, mais l'Artiste étoit mort sans avoir pû l'achever.

Rareté de l'eau fur la Côte d'or.

Smith partit du Cap-Corfe le 23 de Mars. Comme on étoit à la fin de la saison seche, l'eau étoir si rare dans la garnison, qu'il sur impossible d'en obtenir pour les besoins du Vaisseau. Il ne s'en trouve point à plus de huit milles du Château; de sorte qu'on y est réduit à l'eau d'une grande citerne, qui se remplit par des tuyaux de plomb, où la pluye descend de tous les toîts. Tous les Forts de la Côte d'or n'ont pas d'autre ressource.

Tantumquerri, Wincha.

Le 24 de Mars, on toucha au Fort de Tantumquerri, & le 27 on mouilla sur cinq brasses à Wineba. Ce dernier Fort étoit si bien fourni d'eau, qu'après en avoir fait remplir plusieurs tonneaux, Smith ne s'apperçut pas que la citerne eut baissé de plus de six lignes; ce qui lui sit conclure que dans un fond de roc, elle avoit une source vive qui lui fournissoit de l'eau continuellement.

Le 28, ayant quitté Wineba, on alla jetter l'ancre le 30 au Fort d'Akra, sur six brasses, d'un fond si pierreux, qu'il endommage beaucoup les cables. L'endroit du débarquement est sûr & commode, parce qu'il est couvert de quelques petits rochers, qui rompent l'impétuosité des vagues. Pendant que Smith fut à l'ancre devant Akra, il alla se promener plusieurs fois jusqu'à la porte du Fort Hollandois. Il y rencontra quelques Marchands de cette Nation, qui connoissoient le Facteur Anglois dont il étoit accompagné. On s'entretint quelques momens avec beaucoup de familiarité & d'amitié. Mais les Hollandois ne proposerent point à Smith d'entrer dans leur Fort; ce qui lui fit juger qu'ils avoient des ordres du Gouverneur Général de Mina, &

qu'ils craignoient les observations d'un Dessinateur Anglois.

Le 3 d'Avril, après avoir perdu un cable dans les rocs d'Akra, il remit à la voile pour gagner la Côte de Juida. Le 5, il passa devant l'embouchure de la grande Riviere Volta, qui a tiré ce nom de la rapidité extrême de son cours. Il est si violent qu'en entrant dans la mer, il change la couleur de l'eau jusqu'à plus de huit lieues de la Côte. C'est cette Riviere qui sépare la Côte

d'or de la Côte des Esclaves.

Le 7, à la pointe du jour, on jetta l'ancre, sur sept brasses, dans la rade de Juida, & l'on salua le fort, qui est à plus d'une lieue de la Côte. Il se trouvoit alors dans la rade trois Vaisseaux François & deux Portugais. La Guinée entiere n'a pas de lieu où le débarquement soit si dissicile. On y trou-Dangers de la ve continuellement les vagues si hautes & si impétueuses, que les Chaloupes Côte de Juida, & de l'Europe ne pouvant s'approcher du rivage, on est obligé de jetter l'ancre fort loin, & d'y attendre les Canots, qui viennent prendre les Passagers & les marchandises. Ordinairement les Rameurs Négres s'en acquitent avec beaucoup d'habileré; mais quelquefois aussi le passage n'est pas sans danger. A l'arrivée du Vaisseau de Smith, les Facteurs de sa Nation envoyerent à bord un grand Canot, pour amener au rivage ceux qui devoient y defcendre. Le passage sur heureux, Cependant Smith sur étonné de se voir

Hollandois,

Jalousie des

difficultéd'y aborder.









entre des vagues d'une hauteur excessive, & des slots d'écume, qui paroissoient capables d'abîmer le plus grand Vaisseau. Il admira l'adresse des Négres à les traverser; mais, sur-tout, à profiter du mouvement d'une vague, pour faire avancer, à l'aide des rames, leur Canot fort loin sur le rivage: après quoi sautant à terre, ils le transportent encore plus loin, pour le garantir du retour des flots. Si l'on avoit le malheur d'être renveisé, il seroit fort difficile ici de se sauver à la nage, quand on n'auroit que la violence de la mer à combattre; mais en y joignant le danger des requins, qui suivent toujours les Canots en grand nombre, pour attendre leur proie, on peut dire qu'il est presqu'impossible d'échapper.

Les Vaisseaux qui viennent à Juida pour le Commerce ont toujours sur le rivage, des tentes qui leur servent de Magasins pour mettre leurs marchandises à couvert. Smith, en débarquant s'approcha d'une tente Françoise, où le Matelor qui en avoit la garde, lui offrit, en langue Angloise, un verre d'eau-de-vie qu'il accepta. Il y avoit dans la tente un grand nombre de barrils, dont le dehors paroissoit mouillé. Smith en ayant demandé la raison, le Matelot François lui répondit que les barrils n'avoient été débarqués que le matin, & qu'ils avoient beaucoup soussert au passage. Il ajouta qu'au dé-barquement, un Matelot François s'étant hasardé trop loin dans l'eau, pour cois. reprendre un barril que les vagues emportoient, avoit été saisi par un jeune requin, contre lequel il s'étoit fort bien défendu avec son coureau; mais que la même vague qui le ramenoit, ayant apporté deux autres requins monstrueux, il avoir été déchiré dans un moment, & dévoré à la vûe de tous ses Compagnons.

Cette tragique avanture n'inspira pas peu de dégoût à Smith pour un Pays si dangereux. Mais les branles étant prêts à le porter au Fort, il ne sit pas dissiculté de se livrer aux Négres, qu'il ne crut pas aussi redoutables que les requins. Il traversa trois rivieres, ou plutôt, dit-il, trois bras de la même riviere, qui passent entre le Fort Anglois & le rivage. Ensuite le Pays lui parut si agréable, qu'il préfera d'aller à pied jusqu'au Fort. Les François & les Forts Ang Anglois ont leurs Forts, ou leurs Comptoirs, à moins d'une portée de fusil l'un de l'autre, environnés d'un mur de terre assez épais. Celui des Anglois, qui est fort spacieux, est défendu par plusieurs batteries, qui contiennent dix-sept pieces de gros canon.

Ils ont à dix-huit milles de ce Fort, du côté de l'Est, un autre Comptoir, nommé Jacquin; & celui de Sabi à cinq milles, du côté du Nord. Mais celui-ci venoit d'être réduit en cendres par le grand & puissant Roi de Dahomay, dont le nom a fait depuis peu tant de bruit en Europe. Sa premiere conquête avoit été le Royaume du grand Ardra, cinquante milles au Nord-Cuest de Sabi. Le Roi d'Ardra ayant, en 1724, quelques affaires à regler avec Baldwin, Gouverneur Anglois de Juida, & n'étant pas satisfait de sa diligence, fit arrêter Lamb, Facteur Anglois d'Ardra, dans l'espérance de rendre Baldwin plus attentif à l'obliger. Ce fut dans ces circonstances que la Ville d'Ardra fut assiegée par les Troupes du Roi de Dahomay, & qu'ayant été prise après une vigoureuse résistance, le Roi même sut tué à la porte de son Palais. Lamb fut conduit prisonnier devant le Général de Dahomay, qui son Généraln'an'avoit jamais vû de Blancs. Cet Officier Négre fut si surpris de sa figure, Blancs.

SMITH. 1727.

Smith descend

Forts Anglois

Conquêtes da Roi de Dahomay.

500

SMITH. 1727.

qu'il le mena au Roi son Maître, comme une rareté fort étrange. En effet, le Roi de Dahomay, faisant sa résidence à deux cens milles dans les terres, n'avoit jamais eu, non plus, l'occasion de voir un Européen. Il garda précieusement Lamb, qui écrivit pendant sa captivité une Lettre au Gouverneur Tinker, successeur de Baldwin. Smith en obtint une copie, qu'il a placée à la fin de son Journal

Juida conquis. peens ruinés.

La conquête d'Ardra fut suivie d'une irruption dans le Pays de Juida. Les & les Forts Euro- troupes de Dahomay s'étant avancées au mois de Février 1727 jusqu'à la Ville de Sabi, que les François ont nommée Xavier, en formerent aussi-tôt le siège. C'est la capitale du Royaume de Juida, Ville grande & bien peuplée, où les François, les Anglois & les Portugais ont des Comptoirs. Elle eut en peu de jours le sort d'Ardra. Mais le Roi de Juida, un des plus gros hommes que Smith ait jamais vûs, ne se croyant pas capable des fatigues de la guerre, se fit charger dans un branle, sur les épaules de quelques Négres vigoureux, & mit ainsi sa vie à couvert. Les Comptoirs Européens furent pillés, les Facteurs faits prisonniers, & menés au Camp d'Ardra, où le Roi de Dahomay s'étoit rendu. Lorsque Tinker sur présenté à ce Prince, il lui dit avec une fermeté modeste, que les chagrins qu'il causoit aux Blancs, ne tourneroient point à l'avantage du Pays dont il venoit de faire la conquête; que c'étoit le moyen au contraire d'en écarter tous les Vaisseaux de l'Europe, & de nuire par conséquent à sa propre grandeur.

Le Roi lui répondit qu'il sentoit la vérité de ce discours, & que son intention n'avoit point été que les Européens fussent chagrinés; mais que ce malheur étant arrivé sans ses ordres, il leur permettoit de retourner dans leurs Comptoirs, pour y exercer le Commerce en liberté. Ils profiterent aussi-Comptoirs brû- tôt de cette permission. Cependant tandis que les Gouverneurs François & Anglois étoient en marche, le Général de Dahomay fit mettre le feu aux Comptoirs de la Ville, sans avoir consulté les intentions du Roi. Cette trahison causa un chagrin mortel aux deux Gouverneurs, mais surtout à celui du Fort François, qui ne pensoit point à retourner si-tôt en Europe que Tinker, & qui esperoit au contraire de voir Sabi relevé de ses ruines, & le Commerce rétabli. Ils n'eurent point d'autre ressource que de se retirer tous deux dans

Grandeur de sette Ville.

leurs Forts.

La Ville de Sabi n'avoit pas moins de cinq milles dans sa circonference. Les maisons étoient bâties avec assez de propreté, quoiqu'elles ne fussent couvertes que de chaume. Le Pays n'a pas de pierres. On n'y trouve pas même une pierre de la grosseur d'une noix. Cependant les Comptoirs étoient bâtis à la maniere de l'Europe. Ils étoient folides, spacieux, bien ouverts, & composés de plusieurs appartemens fort commodes, qui avoient chacun leur salle, & des balcons pour prendre l'air. Les Magasins étoient au rez-de-chaussée, & les logemens faisoient le second étage. De si belles demeures contribuoient non-seulement à la satisfaction, mais encore à la santé des Européens. La Ville étoit si peuplée, qu'il étoit difficile à toute heure de marcher dans les rues, quoiqu'elles eussent beaucoup de largeur. Il s'y tenoit tous les jours, des marchés, bien fournis de commodités d'Europe & d'Afrique, & d'une grande varieté de provisions. Près des Comptoirs de l'Europe, on voyoit une grande Place, plantée de beaux arbres, à l'ombre desquels les Marchands

lés à Sabi.

& les Capitaines traitoient de leurs affaires, comme dans une espece de Bourse. Tous ces lieux avoient été réduits en cendres peu de jours avant l'arrivée de Smith.

SMITH. 1727.

Le 20 d'Avril 1727, il profita d'un jour fort calme pour retourner à bord. Smith retourne Le Canot étant sur le sable, la tête tournée vers la mer, les Passagers y entre-de son passage. rent d'abord & s'assirent à l'extrémité, parce que la plus grande partie de l'espace est pour les Rameurs Négres, qui sont ordinairement au nombre d'onze ou de treize. Lorsque chacun eut pris sa place, les Rameurs saissrent un moment favorable pour lancer le Canot sur le dos d'une vague; & s'y glissant avec beaucoup d'adresse, ils manierent si bien leurs rames, qu'avant le retour de la vague suivante, ils le mirent hors du danger de se briser contre le rivage. Mais ils n'avoient encore surmonté que le premier obstacle. A vingtcinq ou trente toises on trouve une barre, où la mer bat avec plus de violence que contre la terre. Ils ne la passerent pas moins heureusement. Au de-là de cette barre, à la distance de quarante ou cinquante toises, il s'en trouve une autre, qui est beaucoup plus dangereuse. Les vagues sont furieuses dans l'intervalle, & ne font pas moins de bruit que le tonnerre. Cependant les Négres s'y tinrent ferme, près d'un quart d'heure, avec le secours de leurs rames ou de leurs pelles. Enfin voyant une grosse vague s'ouvrir tout d'un coup, ils firent un mouvement si vif, que l'ayant traversée, ils n'eurent pas de peine à surmonter la suivante, qui étoit beaucoup moins haute. En arrivant à bord, ils se trouverent quittes pour avoir été un peu mouillés; & les requins, qui les avoient suivis, ne furent pas trop contens, dit l'Auteur, de voir leurs espérances trompées.

Le matin du jour suivant, on mit à la voile, pour l'Isse du Prince, où l'on se proposoit de prendre de l'eau & du bois. On y arriva le 18 de Mai. Les provisions y étoient fort cheres, mais celle d'eau & de bois couta peu; & Levingstone employa le tems, jusqu'au 16, à faire carener son Vaisseau. Le 20, on passa la Ligne. Le 23, on découvrit le Cap Lopez, à la latitude d'un degré du Sud. Ce

fut la derniere fois qu'on eut la vûe de la Côte d'Afrique.

Après avoir parcouru environ quatre degrés au Sud de la Ligne, on tomba sous le véritable vent de commerce, & l'on porta à l'Ouest pendant près de quatre cens lieues. Ensuite ayant tourné au Nord-Nord-Ouest, on passa une seconde fois la Ligne le 5 de Juin. Dès le lendemain, on fut arrêté par les calmes qui regnent toujours près de la Ligne dans cette saison, sur-tout entre les vents de commerce Nord-Est & Sud-Est. Le tems devint fort triste par son obscurité, & par une abondance continuelle de pluyes qui nuisoient beaucoup à la manœuvre. Si près de la Ligne, on étoit surpris de trouver l'air très-froid. Il ne se passoit pas de jour sans quelques tornados. On en tira cet avantage, qu'ils servirent à faire gagner le véritable Nord-Est de commerce; après quoi l'on porta au Nord-Nord-Ouest avec un vent frais jusqu'au premier de Juillet. Mais étant alors à treize degrés dix-neuf minutes du Nord, on s'apperçut d'une dangereuse voie d'eau. Comme elle étoit déja si expose le Vaisgrande que les pompes ne pouvoient suffire, on ne fut pas saisi d'une crainte péril. médiocre, en considerant qu'on étoit fort éloigné de la terre, & qu'on n'étoit accompagné d'aucun Vaisseau. Après beaucoup de recherches, Levingstone découvrit la source du mal, & trouva le moyen d'en arrêter le progrès.

Il se rend dans l'Isle du Prince.

Caimes près de

Voie d'eau qui

Rrr iii

1727.

Cependant il ne fut pas possible d'y remedier si parfaitement, qu'on ne s'apperçût bientôt qu'il recommençoit avec un nouveau danger. On résolut de suivre le vent, pour soulager le Vaisseau. Mais la fatigue extrême de l'Equipage, qui étoit sans cesse obligé de travailler à la pompe, fit applaudir à la proposition de porter droit aux Indes Orientales. On étoit sous le vent Nord-Est de commerce; & dans la latitude qu'on vient de remarquer, on avoit directement la Barbade à l'Ouest. A la vérité, suivant les calculs, on n'en étoit pas à moins de sept cens lieues; distance terrible pour un Vaisseau prêt à s'abîmer. Cependant les circonstances n'offrant point d'autre ressource, on résolut Mesures qu'on de s'y attacher avec tous les efforts du courage & de la prudence. Les emplois furent distribués pour une si grande entreprise. Le Capitaine & le Pilote devoient prendre alternativement la conduite du gouvernail. Wheeler & Smith se chargerent de préparer les vivres, & de faire du pounch chaud pour ceux qui travailleroient à la pompe, ausquels on assigna une pinte & demie de cette liqueur pendant chaque garde, c'est-à-dire, de quatre en quatre heures. Ils avoient besoin de ce soutien pour ranimer leurs esprits, parce que le travail étoit si pénible & le péril si pressant, que tous les Matelots ne purent être divisés qu'en deux gardes. Il restoit deux petits Négres, qui reçurent ordre d'assister Wheeler & Smith dans leurs fonctions.

Murmures de

1'Equipage.

danger.

On passa neuf ou dix jours dans une extrêmité si déplorable. La plûpart des Matelots commençoient à se rebuter de l'excès du travail, & quelquesuns firent éclater des murmures qui sembloient annoncer d'autres effets de leur désespoir. On leur fournissoit néanmoins des rafraîchissemens continuels; & Smith avoit soin de leur tuer tous les jours quelques pieces de volaille ou quelque chevreau. Tous les Officiers s'efforçoient aussi de les encourager par l'esperance de découvrir bientôt la Barbade. Leur Chaloupe, qui étoit assez grande & en fort bon état, avoit été placée sur le tillac. Mais la Barque Iongue ayant été serrée entre les deux ponts, plusieurs souhaitoient qu'on la mît en état d'être employée, c'est-à-dire, qu'elle fût équipée de tout ce qui étoit nécessaire pour un usage forcé, comme d'eau, de vivres, d'instrumens de mer, &c. D'autres s'opposoient fortement à cette proposition, dans la crainte que les plus murins, ou les plus désesperés, ne profitassent des ténébres pour fuir dans la Barque & pour abandonner tous les autres à leur mauvais sort; ce qui auroit causé nécessairement la perte du Vaisseau, parce qu'il ne seroit pas resté assez de bras pour la pompe. Au milieu de ce trouble, tous les animaux étrangers qu'on transportoit en Europe, moururent faute de soins & de

Horrible désespoir des Matelots.

Le 16 de Juin, trois Matelots, qui avoient travaillé à la pompe depuis quatre heures jusqu'à huit, tomberent évanouis, & furent emportés comme morts. Cet accident ayant fait sonner plutôt la cloche, pour appeller ceux qui devoient succeder au travail, l'horreur & la consternation parurent se répandre sur tous les visages. Cependant comme Smith avoit fait préparer un fort bon déjeuner, on se mit à manger, autant que la crainte pouvoit laisser d'appetit; lorsqu'un des Matelors de la pompe se mit à crier de toute sa force, terre, terre, courant & sautant comme un insensé dans le transport de sa joie. Tout le monde abandonna les alimens, pour satisfaire une curiosité beaucoup plus pressante que la faim. On découvrit en esset la terre,

qu'on reconnut aussi-tôt pour l'isse de la Barbade. Il n'étoit pas plus de neuf heures du matin. A quatre heures après midi, on jetta l'ancre dans la Baye

SMITH.

Cette Baye étoit alors remplie de Bâtimens Anglois. Vers la nuit, Thomas Ils arrivent enfin Leale, Agent de la Compagnie Royale d'Afrique à la Barbade, amena, sur à la Barbarde. la Bonite, des Matelots & d'autres Ouvriers pour soulager l'Equipage. Le matin du jour suivant, Smith se rendit au rivage, & prit son logement dans la maison de Leake. Il sur présenté immédiatement, par le Docteur Warren, son ami, à M. Worley, Gouverneur de l'Isle, qui le retint à dîner. Mais la fête fut troublée par l'arrivée d'un Exprès, qui apportoit la triste nouvelle de la mort du Roi Georges.

Pendant les jours suivans, on se hâta de décharger toutes les marchandises du Vaisseau, sans intercompre un moment le travail de la pompe, qui ne cessoit pas d'être nécessaire dans une rade si tranquille. Un jour que le Capitaine Levingstone & Smith étoient à bord avec Leake, & quelques autres Négocians, les Ouvriers pomperent un petit dauphin, à demi rongé de pourriture, sans queue & sans tête, d'environ trois pouces & demi de longueur. Levingstone le mit soigneusement dans l'esprit-de-vin, pour le conserver jusqu'en Europe, persuadé que ce perit poisson ayant été long-tems voient dû leur sadans la fente du Bâtiment, avoit fermé le passage à quantité d'eau, & que lut. c'étoit à lui par conséquent qu'il étoit redevable de sa conservation. Lorsqu'on examina de près le Vaisseau, après l'avoir mis sur le côté, on apperçut, sous la quille & dans d'autres endroits, plusieurs fentes dont on n'avoit pas eu le moindre soupçon. Mais la principale étoit celle que Levingstone avoit découverte, & qui n'avoit pu être bien bouchée. Cependant toutes les planches étant fort bonnes, & n'ayant pas même besoin d'être calfatées, il se contenta de faire travailler aux endroits qui demandoient une prompte réparation, & de les faire revêtir d'une couche de godron fort épaisse.

A quoi ils a-

Il se vir en état, le 18 d'Août, de quitter la Barbade. Ce ne sut pas sans peine qu'il traversa les vents de commerce Nord-Est, & qu'il arriva sous les en Europe. vents variables au 29 degré de latitude du Nord. Mais il trouva ensuite des vents frais à l'Ouest & au Sud-Ouest, qui lui firent faire régulierement neut ou dix milles par heure. Le 22 de Septembre, la sonde lui donna, sur quatrevingt brasses, un beau sable luisant. Le 25, il découvrit la pointe du Lézard, & s'engageant dans le Canal il se trouva le lendemain vis-à-vis l'Isle de Whigt. Mais le vent changea tout d'un coup du Sud-Ouest au Sud-Est, & devint si violent qu'il se vit forcé de tourner vers Porsmouth. En vain tira-t-il trois coups, pour demander du secours dans un embarras qui augmentoit à chaque Portsmouth. moment. Il ne se trouva point une seule Barque qui osât risquer de sortir. Son Pilote avoit heureusement quelque connoissance de cette Côte. Il donna le reste au hasard; & la nécessité sur un si bon guide, qu'il mouilla dans la rade de Porsmouth le 26 de Septembre à onze heures du matin. L'Auteur se rendit à Londres par terre.

Ils retoufffent

Leur arrivée à



LAMB. 1724.

§. III.

Lettre de M. Bullfinch Lamb à M. Tinker, Gouverneur du Fort Anglois de Juida, touchant le Roi de Dahomay & ses Etats (80).

Embarras de rançon,

de Dahomay.

ractere de ce Prin-

Onsieur, il y a cinq jours que le Roi me remit votre Lettre du premier de ce mois. Ce Prince m'ordonne de vous répondre en sa présence. Je le fais, pour exécuter ses volontés. En recevant votre Lettre de la main, j'eus avec lui une conference dont je crois pouvoir conclure qu'il ne pense pas beaucoup à fixer le prix de ma liberté. Lorsque je le pressai de Lamb pour sa m'expliquer à quelles conditions il vouloit me permettre de partir, il me répondit qu'il ne voyoit aucune nécessité de me vendre, parce que je ne suis pas Négre. Je le pressai. Il tourna ma demande en plaisanterie, & me dit que ma rançon ne pouvoit monter à moins de sept cens Esclaves, qui, à quatorze livres sterlings par tête, feroient près de dix mille livres sterlings. Je lui avouai que cette ironie me glaçoit le sang dans les veines; & me remettant un peu, je lui demandai s'il me prenoit pour le Roi de mon Pays. J'ajoutai que vous & la Compagnie me croiriez fol, si je vous faisois cette proposi-Raillerie du Roi tion. Il se mit à rire, & me défendit de vous en parler dans ma Lettre, parce qu'il vouloit charger le principal Officier de son Commerce de traiter cette affaire avec vous, & que si vous n'aviez rien à Juida d'assez beau pour lui, vous deviez écrire d'avance à la Compagnie. Je lui répondis qu'à ce discours il m'étoit aisé de prévoir que je mourrois dans son Pays, & que je le priois seulement de faire venir pour moi, par quelqu'un de ses gens, des habits & quelques autres nécessités. Il y consentit. Je n'ai donc, Monsieur, qu'un seul moyen de me racheter; ce seroit de faire offre au Roi d'une couronne & d'un sceptre, qui peuvent être payés sur ce qui reste dû au dernier Roi d'Ardra. Je ne connois pas d'autre present qu'il puisse trouver digne de lui; car Richesses & ca- il est fourni d'une grosse quantité de vaisselle, d'or en œuvre, & d'autres richesses. Il a des robbes de toutes les sortes, des chapeaux, des bonnets, &c. Il ne manque d'aucune espece de marchandises. Il donne les bujis comme du sable, & les liqueurs fortes comme de l'eau. Sa vanité & sa fierté sont excessives. Aussi est-il le plus riche & le plus belliqueux de tous les Rois de cette grande Région; & l'on doit s'attendre qu'avec le tems, il subjuguera tous les Pays dont le sien est environné. Il a déja pavé deux de ses principaux Palais, des cranes de ses Ennemis tués à la guerre. Ces Palais néanmoins sont aussi grands que le Parc Saint James à Londres, c'est-à-dire, qu'ils ont un mille & demi de tour.

Je lui parle souvent d'établir une correspondance avec la Compagnie, & de faire venir des Blancs à la Cour. Vous devez l'entretenir dans ces idées, & lui dire que le moyen de les faire réussir est de commencer par m'accorder la liberté. Il repete sans cesse qu'il voudroit voir des Vaisseaux dans certains lieux, ne fur-ce que pour leur vendre ses Esclaves, & pour se faire

(80) Cette Lettre est annoncée ci - dessus, bre 1724. A Abomay, dans le Palais du grand page 500, Sa date est le 27 de Novem- Truro Audati, Roi de Dahomay.

apporter

apporter les ornemens qui conviennent à un Prince tel que lui. J'affecte de prêter l'oreille à tous ses discours; & si vous le flatez un peu, je ne doute pas que vous ne contribuiez beaucoup à finir ma misere. J'espere que la Compagnie ne me jugera point indigne de son attention, & qu'elle se souviendra des longues & pénibles souffrances ausquelles je me suis exposé pour son service. Je suis dans une situation fort miserable, privé de toutes les douceurs de la vie, séparé de ma femme, de mes enfans, & de tout commerce humain. C'est être enseveli tout vivant. Enfin je ne crois pas qu'il y air de sort aussi triste que celui de perdre ma jeunesse dans un Pays tel que celui-ci.

LAMB. 1724.

Situation de

Le Roi souhaite beaucoup qu'il me vienne des Lettres de ma Nation, ou toute autre marque de souvenir. Il regarderoit comme une bassesse indigne de lui, de prendre quelque chose qui m'appartint. Je ne crois pas même qu'il voulût retenir les Blancs qui viendroient à sa Cour. S'il me traite autrement, c'est qu'il me regarde comme un caprif pris à la guerre. D'ailleurs il paroît m'estimer beaucoup, parce qu'il n'a jamais eu d'autre Blanc qu'un vieux Mulâtre Portugais, qui lui vient de la Nation des Papas, & qui lui a prisonner avec lui, & la stuacouté environ cinq cens livres sterlings. Quoique cet homme foit fon Ef-tion. clave, il le traite comme un Kabaschir du premier ordre. Il lui a donné deux maisons, avec un grand nombre de femmes & de domestiques, sans lui imposer d'autre devoir que de raccommoder quelquesois les habits de Sa Majesté, parce que ce Mulâtre est Tailleur. Ainsi l'on peut compter que les Tailleurs, les Charpentiers, les Serruriers, ou tout autre Artisan libre, qui voudroient se rendre ici, seroient reçus avec beaucoup de caresses, & feroient bientôt une grosse fortune, car le Roi paye magnifiquement ceux qui

travaillent pour lui.

Tome III.

L'arrivée de quelque Ouvrier seroit donc un excellent moyen pour obtenir ma liberté, en y joignant la promesse d'entretenir avec lui un commerce reglé. de Lamb sort dis-Mais, étant persuadé que les Blancs contribuent ici à sa grandeur, il m'objecte scile. à tous momens que s'il me laisse partir, il n'y a pas d'apparence qu'il en revoie jamais d'autres. Il faudroit engager quelqu'un à faire le voyage, pour retourner presque aussi-tôt. Cette seule démarche persuaderoit au Roi qu'il verroit d'autres Blancs dans la suite; & je suis presque sûr qu'il m'accorderoit la permission de partir, pour hâter ceux qui viendroient après moi. Si Henri Touch, mon Valet, étoit encore à Juida, & qu'il fut disposé à se rendre ici, il y trouveroit plus d'avantage qu'il ne peut se le figurer. Il est jeune. Le Roi prendroit infailliblement de l'affection pour lui. Quoique je ne rende aucun service à ce Prince, il m'a donné une maison, avec une douzaine Roi, de domestiques de l'un & de l'autre sexe, & des revenus fixes pour mon entretien. Si j'aimois l'eau-de-vie, je me tuerois en peu de tems, car on m'en fournit en abondance. Le sucre, la farine, & les autres commodités ne me sont pas plus épargnés. Si le Roi fait tuer un bœuf, ce qui lui arrive souvent, je suis sûr d'en recevoir un quartier. Quelquesois il m'envoie un porc vivant, un mouton, une chévre; & ma moindre crainte est celle de mourir de faim. Lorsqu'il sort en public, il nous fait appeller, le Portugais & moi, pour le suivre. Nous sommes assis près de lui pendant tout le jour, à l'ardeur du Soleil; avec la permission néanmoins de faire tenir par nos Es-

Comment il é-

1724.

claves des parasols qui nous couvrent la tête. Mais il nous paye assez bien pour cette fatigue. Outre trois ou quatre grands kabés qu'il nous donne, il fait quelquefois apporter un grand flacon d'eau-de-vie pour nous rafraîchir, & nous en envoie d'autres dans nos demeures.

Ainsi nous tâchons, le Portugais & moi, de nous rendre la vie aussi douce qu'il nous est possible, & sur-tout de ne pas tomber dans une tristesse qui seroit bientôt funeste à notre santé. Cependant comme je suis fort ennuyé tre envoyé à la de ma fituation, je suppliai le Roi, il y a quelque tems, de me mettre entre les mains du Géneral de ses troupes, & de me faire donner un cheval pour le suivre à la guerre. Il rejetta ma demande, sous prétexte qu'if ne vouloit pas me faire tuer. Ensuite m'ayant promis de m'employer autrement, il m'ordonna de demeurer tranquille, & de prendre garde à tout ce que je lui verrois faire. J'ignore encore quelles sont ses intentions. Son Géneral même n'approuva pas l'offre que je faisois d'aller à la guerre; parce que si j'étois tué, me dit-il, le Roi ne lui pardonneroit pas d'en avoir été l'occasion. Depuis ce tems-là, Sa Majesté m'a fait donner un cheval, & m'a déclaré que lorsqu'elle sortiroir de son Palais, je serois toujours à sa suite. Il sort assez souvent, dans un beau branle, garni de pilliers dorés & de rideaux. Il m'ordonne quelquefois aussi de l'accompagner dans ses autres Palais, qui sont à quelques milles de sa résidence ordinaire. On m'assure qu'il en a onze.

Présens qu'il veut saire au Roi, & les mouifs.

Comme il est fatiguant de monter à cheval sans selle, je vous prie de m'en envoyer une, avec un fouet & des éperons. Le Roi m'a donné ordre de vous demander aussi le meilleur harnois que vous ayez à Juida. Vous serez payé liberalement. Il voudroit en même-tems que vous lui envoyassiez un chien Anglois, & une paire de boucles à souliers. Si vous jugez bien de ses intentions, vous pouvez m'adresser ce que je vous demande & pour lui & pour moi. Je suis persuadé que le moindre présent sera fort agréable de ma part, & redoublera mon crédir à cette Cour, soit que je parte ou que je demeure. Ainsi je vous conjure de m'accorder une grace, qui peut, non-seulement rendre mon sort plus supportable, mais qui faisant conclure au Roi qu'on ne pense point à ma rançon, le déterminera peut être à me rendre la liberté dans quelque

moment de caprice.

Vous devez m'envoyer d'autant plus facilement ce que je vous demande, que je n'ai pas touché tous mes appointemens depuis que je suis en Guinée; & vous ne serez pas surpris que je vous demande tant de choses, si j'ajoute Triftes faveurs que le Roi me fait bâtir actuellement une maison, dans une Ville où il fait ordinairement son séjour lorsqu'il se prépare à la guerre. Cette nouvelle faveur me jette dans une profonde mélancolie, parce qu'elle marque assez qu'on

ne pense point à me rendre bientôt la liberté.

Si vous approuvez que je traite avec le Roi pour quelques Esclaves, il faut que vous en parliez à ses gens, & que vous me donniez là-dessus vos ordres; car pendant le sejour que je dois faire ici, je souhaite de pouvoir me rendre utile à la Compagnie. Mais dans cette supposition, vous ne devez pas oublier de m'envoyer des essais de toutes vos marchandises, avec la marque des prix, pour prévenir toutes sortes de mal-en endus. Sa Majesté m'a pris tout le papier que j'avois encore, dans le dessein de faire un cers-

pour l'Auteur.

volant. Je lui ai représenté que c'est un amusement pueril; mais il ne le desire pas moins, afin, dit-il, que nous puissions nous en amuser ensemble. Je vous prie donc de m'envoyer deux mains de papier ordinaire, avec un peu de fil Pueriles amuseretors pour cette usage. Joignez-y un peloton de méche, parce que Sa Majesté mens du Roi. m'oblige souvent de tirer ses gros canons, & que j'appréhende de perdre quelque jour la vûe en me servant d'allumettes de bois. On voit ici vingt-cinq pieces de canons, dont quelques-unes pesent plus de mille livres. On croiroit qu'elles y ont été apportées par le Diable, quand on considere que Juida est à plus de deux cens milles, & qu'Ardra n'est pas à moins de cent soixante. Le Roi prend beaucoup de plaisir à faire une décharge de cette artillerie chaque jour de marché. Il fait travailler actuellement à construire des assurs. Quoiqu'il paroisse fort sensé, sa passion est pour les amusemens & les bagatelles qui slatent son caprice. Si vous aviez quelque chose qui puisse lui plaire à ce titre, vous me feriez plaisir de me l'envoyer. Des Estampes & des Peintures lui plairoient beaucoup. Il aime à jetter les yeux dans les Livres. Ordinairement il porte dans sa poche un Livre latin de prieres, qu'il a pris au Mulatre Portu-les Livres. gais; & lorsqu'il est résolu de resuser quelque grace qu'on lui demande, il

parcourt attentivement ce Livre, comme s'il y entendoit quelque chose. Il trouve aussi beaucoup d'amusement à tracer des caracteres au hasard sur le papier; & souvent il m'envoye son ouvrage, pour imiter nos lettres. Mais il le fait accompagner d'un grand flacon d'eau-de-vie & d'un grand kabés ou deux. Si vous connoissez quelque Maîtresse hors de condition, blanche ou Lamb demande mulâtre, à qui l'on pût persuader de venir dans ce Pays, soit pour y porter la une Maitresse mulâtre, à qui l'on pût persuader de venir dans ce Pays, soit pour y porter la une Maitresse mulâtre, à qui l'on pût persuader de venir dans ce Pays, soit pour y porter la une Maitresse mulâtres, à qui l'on pût persuader de venir dans ce Pays, soit pour y porter la une Maitresse mulâtres. qualité de semme du Roi, soit pour y exercer librement sa profession, cette trepoir le Roi. galanterie me feroit faire un extrême progrès dans le cœur du Roi, & donneroit beaucoup de poids à toutes mes promesses. Une femme qui prendroit ce parti, n'auroit point à craindre d'être forcée à rien par la violence; car Sa Majesté entretient plus de deux mille femmes, avec plus de splendeur qu'aucun autre Roi Négre. Elles n'ont pas d'autre occupation que de le servir dans son Palais, qui paroît aussi grand qu'une petite Ville. On les voit en Etatde ses sense. troupes de cent soixante & de deux cens, aller chercher de l'eau dans de mes. petits vases, vêtues tantôt de riches corsets de soie, tantôt de robes d'écarlate, avec de grands colliers de corail, qui leur font deux ou trois fois le tour du col. Leurs conducteurs ont des vestes de velours, verd, bleu, cramoisi, & des masses d'argent doré à la main, qui leur tiennent lieu de cannes. Lorsque j'arrivai dans le Pays, le Portugais avoir une fille mulâtre, que le Roi traitoit avec beaucoup de considération, & qu'il combloit de présens. Il lui avoit donné deux femmes & une jeune fille pour la servir. Mais étant morte de la petite vérole, il souhaite passionnément d'en avoir d'autres; & je lui ai entendu dire plusieurs fois qu'aucun Blanc ne manquera jamais près de lui de ce qui peut s'acheter avec de l'or. Il traite aussi très-savorablement les Négres étrangers; & ses bontés éclatent tous les jours pour quelques Malayens (81) qui sont actuellement ici.

La situation du Pays le rend fort sain. Il est élevé, & par conséquent ra- Situation de son traîchi tous les jours par des vents agréables. La vûe en est charmante. Elle Pays.

LAMB. 1724.

Son gout pour

LAMB.

1724. Récit de la guerre, où l'Auteur avoit été fait prifonnier.

De quelle maniere il fut rendu vainqueur.

Camage des Négres d'Ardra.

s'étend jusqu'au grand Papa, qui est fort éloigné. On n'y est point incom-

modé des mosquites.

J'espere que l'occasion se présentera de vous entretenir, avec plus d'étendue, de la puissance & de la grandeur de ce Prince victorieux. Je n'ai pû me défendre quelquefois d'une vive admiration, en voyant ici des richesses que je ne m'attendois point à trouver dans cette partie du Monde. Mais je finirai ma Lettre par une courte Relation de cette guerre, qui s'est faite sous mes yeux, & de laquelle je n'ai sauvé que ce que je portois sur le dos, après avoir failli de périr misérablement dans les slammes. Je ne dois la vie qu'à la pitié d'un Négre, qui m'aida à passer le mur du vieux Comptoir, où l'on m'avoit renfermé au premier cri de guerre. Sans cette malheureuse précaution, j'aurois peut-être eu le bonheur d'éviter la captivité. Le Roi d'Ardra s'étoit défié apparemment de mon dessein, & ce sut cette raison qui lui sit prendre le parti de s'assurer de moi. Quoiqu'il en soit, la maison où j'étois retenu ayant été la premiere où les Dahomays mirent le feu, j'en sortis aussi-tôt pour avoir le triste spectacle de la désolation qui suivit immédiatement. On me conduisit, au travers de la Ville, jusqu'au Palais du Roi, où le Géneral de Dahomay commandoit en maître absolu. L'orgueil de la victoire & la multitude de ses soins ne l'empêcherent pas de me prendre par la main & de m'offrir un verre d'eau-de-vie. J'ignorois encore qui il étoit; mais ce traitement me rassura. Je l'avois pris d'abord pour le frere du Roi d'Ardra, quoique je fusse surpris de lui voir le visage coupé (82). J'appris bientôt que c'étoit le Géneral du Vainqueur.

A l'entrée de la nuit, je fus obligé de le suivre dans son camp. Les cadavres sans tête étoient en si grand nombre dans les rues de la Ville qu'ils bouchoient le passage, & le sang n'y auroit pas coulé avec plus d'abondance s'il en étoit tombé une pluye du ciel. En arrivant au camp, on me fit boire deux ou trois verres d'eau-de-vie, & je fus mis sous la garde d'un Ossicier, qui me traita fort honnêtement. Le lendemain, on m'amena un de mes Domestiques Négres, mais blessé si mortellement à la tête, qu'on lui voyoit la cervelle à découvert. Il n'étoit point en état de m'expliquer à quoi j'étois destiné. Deux jours après, le Géneral me fit appeller & me donna ordre de demeurer assis avec ses Capitaines, tandis qu'il comptoit les Esclaves en leur donnant à chacun leur buji. Le nombre des bujis étant monté à plus de deux grands kabos, celui des Esclaves devoit être de huit mille. Je reconnus entr'eux deux autres de mes Domestiques, l'un blessé au genou, l'autre dangereusement à la cuisse. J'eus l'occasion d'entretenir un peu plus long-tems le Géreral. Il m'encouragea par l'esperance d'un meilleur sort. Il sit apporter un slacon d'eau-devie, but à ma santé, & m'ordonna de garder le reste. A ce présent, il voulut ajouter quelques pieces d'étoffe, que je refusai, parce qu'elles ne pouvoient m'être d'aucun usage; mais je lui dis que s'il pouvoit me faire retrouver, dans le pillage, mes chemises & mes habits, j'en aurois beaucoup de reconnoissance, parce que mon linge étoit fort sale, comme vous n'aurez pas de peine à vous le figurer.

fon bagage.

Lamb perd tout

Les Dahomays dont mes Domestiques étoient devenus les Esclaves, leur refuserent la liberté de me parler, si ce n'étoit en leur présence. Cependant

(82) Voyez la Relation suivante.

le Géneral me dit de ne pas m'en affliger, & de ne m'allarmer de rien jusqu'à ce que j'eusse vû le Roi son Maître dont il m'assura que je serois reçu avec bonté. Il me donna un parasol, & un branle ou un hamack, pour me

LAMB. 1724.

faire porter dans le voyage; j'acceptai ce secours avec joie.

Sa crainte à la cruantés.

J'avois vû commettre tant de cruautés à l'égard des Captifs, sur-tout contre ceux que leur âge ou leurs blessures ne permettoient pas d'emmener, que je vue de plusicurs ne pouvois être tout-à fait sans crainte. La premiere fois sur-tout que je sus conduit par une troupe de Négres armés, qui battoient devant moi sur leurs tambours, une sorte de marche lugubre, que je pris pour le présage de mon supplice; je me livrai aux plus tragiques imaginations. J'étois environné d'un grand nombre de ces furieux, qui sautoient autour de moi ea poussant des cris épouvantables. La plûpart avoient à la main des épées ou des couteaux nuds, & les faisoient briller devant mes yeux, comme s'ils eussent été prêts pour l'exécution. Mais tandis que j'implorois la pitié & le secours du ciel, le Géneral envoya ordre à l'Officier qui me conduisoit de en sûreté. me mener à deux milles du camp, dans un lieu où il s'étoit retiré luimême. Son ordre fut exécuté sur le champ, & je sus un peu rassuré par sa présence.

Il se retrouve

Je vous raconterois les circonstances de mon Voyage & de quelle maniere je sus reçu du Roi, si Sa Majesté ne me faisoir demander à ce moment ma Lettre, avec un empressement qui ne me permet pas de la rendre plus longue ni de la corriger. Je me flatte que cette raison vous fera excuser mes fautes, & je suis, &c. Bullfinch Lamb.

L'Auteur de cette Lettre passa encore deux ans à la Cour de Dahomay. Eclairessement Enfin le Roi, se fiant à la promesse qu'il lui fit de revenir avec d'autres cette Lettre, Blancs, le renvoya comblé (83) de bienfaits. Il s'arrêta peu à Juida. L'occasion s'étant présentée de partir pour l'Amérique, il se rendit à la Barbade, où Smith le rencontra.

## CHAPITRE VII.

Nouvelle Relation de quelques parties de la Guinée, par le Capitaine William Snelgrave.

E titre de cet Ouvrage a beaucoup plus d'étendue. Il promet, 1. l'Histoire INTRODUC-L de la Conquêre du Royaume de Juida, par le Roi de Dahomay; le Voyage de l'Auteur au camp du Vainqueur, où il vit sacrifier plusieurs Captifs, &c. La maniere dont les Négres deviennent Esclaves; combien l'on en decet Ouvrage. transporte annuellement de Guinée en Amérique; si ce Commerce est légitime; plusieurs séditions d'Esclaves dont l'Auteur sut témoin, &c. 3. Un récit des infortunes de l'Auteur entre les mains des Pirates (84).

TION.

Principal sujet

(83) On verra dans la Relation suivante, qu'il lui avoit donné trois cens vingt onces en 1734 chez Knapten, in-octavo, avec une d'or, c'est à-dire mille deux cens quatre-vingt livres sterling; & huit beaux Esclaves. Snelgrave , p. 67.

(84) Son Ouvrage fut publié à Londres Carte de la Côte de Guinée, depuis le Sénegal jusqu'au Cap Lopez.

INTRODUC-TION. Raifons qui le font dédier aux Marchands.

L'Auteur combat quelques préjugés.

La Relation de Snelgrave est dédiée aux Marchands de Londres, qui exercent le Commerce sur la Côte de Guinée. Il les prend pour Juges de la vérité de ses récits & de ses observations. Ce n'est pas, dit-il, un inconnu qui leur parle, ni un Ouvrage suspect qui leur est offert, puisque la plûpart d'entr'eux ont vû & approuvé son manuscrit.

Dans sa Préface, il prépare l'esprit de ses Lecteurs aux évenemens qui sont annoncés dans fon titre, en combattant le préjugé que des sacrifices humains & des Canibals pourroient faire naître aux incrédules. Il observe d'abord que ces idées ne sont pas nouvelles dans le monde, puisqu'on rapporte des Mexiquains en particulier, qu'ils facrifient tous les ans à leurs Divinités un grand nombre d'Esclaves pris à la guerre. 2. A l'égard des Anthropophages, il ne croit pas que la foi de ses Lecteurs doive être plus révoltée. Outre les Dahomays, dont il rapporte l'exemple dans son Ouvrage, il cite deux Nations, qui sont dans le même usage; les Acquas, qui habitent les bords d'une Riviere nommée le vieux Kallabar, & les Kamerones, Nation voifine. Le Capitaine Arthur Lone, qui vit encore à Londres, rend là-dessus le même témoignage de l'Auteur.

Sur l'Histoire du Roi de Dahomay, Snelgrave nomme aussi des témoins Témoignages d'une probité reconnue; tels que Jeremie Tinker, & Wilson, tous deux anciens en faveur de sa Gouverneurs du Fort Anglois de Juida; & d'autres gens d'honneur, qui après avoir été employés par la Compagnie d'Afrique dans des lieux où les informations ne leur ont pas manqué, sont revenus en Angleterre, & vivent actuellement à Londres. Il en appelle encore à Charles Dumbar, Négociant

d'Antigo, qui acheta de lui la Négresse dont il rapporte l'avanture, & à Janus Bleau, son propre Chirurgien, qui vit à Woodford, avec autant de réputation

que de santé.

Au reste, se bornant aux trois articles qu'il annonce dans son titre, il fait Opinion qu'il a de Bosman, profession de s'étendre peu sur les usages, les mœurs & les qualités des Négres de Guinée. Il renvoye là-dessus ses Lecteurs à Bosman, qui est, dit-il, le plus

parfait Historien que nous ayons de cette grande Contrée. Il ajoute même qu'autant qu'il est capable d'en juger sur ses propres observations, Bosman

n'a rien écrit qui ne soit d'une exacte vérité.

A sa Préface, l'Aureur fait succeder une Introduction, qui contient une Grand Commercedes Anglois en vûe génerale du Commerce de la Guinée, & les raisons pour lesquelles on a si peu connu jusqu'à présent l'interieur de l'Afrique. Il entend la Guinée, depuis le Cap-Verd jusqu'au Pays d'Angola. La Riviere de Congo, dit-il, est le lieu le plus éloigné où les Anglois ayent porté leur Commerce. Ils l'ont augmenté si avantageusement depuis leur derniere guerre avec la France, qu'au lieu de trente-trois Vaisseaux qu'ils avoient en 1712 sur cette Côte, ils y en

ont eu jusqu'à deux cens en 1725.

Quatre divisions de la Côte, où l'Auteur a commercé.

Guinée.

L'Aureur a fait lui-même un long Commerce dans l'étendue d'environ sept cens lieues de Côtes, depuis la Riviere de Scherbro jusqu'au Cap Lopez-Consalvo. Il divise cet espace en quatre parties: la premiere qu'il appelle, Côte Windward, ou sur le vent, a deux cens cinquante lieues de longueur depuis la même Riviere jusqu'à celle d'Ankober, près d'Axim. On ne trouve sur cette Côte aucun Etablissement Européen. Le Commerce ne s'y exerce qu'au passage des Vaisseaux, sur les signes que les Négres sont du rivage

fincerité.

INTRODUC-TION.

avec de la fumée, pour avertir les Vaisseaux qu'ils apperçoivent à la voile. Ils se rendent à bord dans leurs Canots avec les marchandises de leurs Pays, à moins qu'ils n'ayent été rebutés par les insultes & les violences des Marchands de l'Europe. C'est ce qui arrive souvent, remarque l'Auteur, à la honte des Anglois & des François, qui sous les moindres prétextes, enlevent ces malheureux Négres pour l'esclavage. Une injustice si noire a non-seulement refroidi plusieurs Nations d'Afrique pour le Commerce, mais expose quelquefois les innocens à porter la peine des coupables; car on a l'exemple de quelques petits Vaisseaux de l'Europe, qui ont été surpris par des Négres, maltraités, & sacrifiés à leur vengeance.

La seconde division de Snelgrave s'étend depuis la Riviere d'Ankober jusqu'au Fort d'Akra, c'est-à-dire, l'espace de cinquante lieues. Cette partie qui se nomme la Côte d'Or, est remplie de Comptoirs Anglois & Hol-

La troisième division est d'environ soixante lieues, depuis Akra jusqu'à Jaquin. Il n'y a point d'autres Comptoirs dans cet espace que ceux de Juida &

La derniere partie, depuis Jaquin jusqu'à la Baye de Benin, au long des Kallabares, des Kamerones, & du Cap Lopez-Consalvo, est de trois cens

lieues, & n'a point de Comptoirs Européens.

Sur toute la Côte de la premiere division, les Marchands de l'Europe ne Raisons qui entrisquent pas volontiers de descendre au rivage, parce qu'ils ont mauvaise pêthent que l'intérieur de l'Assi-opinion du caractère des Habitans. L'Auteur descendit dans quelques endroits; mais il ne put jamais s'y procurer les moindres éclaircissemens sur les connu-Pays interieurs. Dans tous ses Voyages, il n'a pas rencontré un seul Blanc qui air eu la hardiesse d'y pénetrer. Aussi ne doute-t-il pas que ceux qui formeroient cette entreprise, ne perissent miserablement, par la jalousie des Négres, qui les soupçonneroient de quelque dessein pernicieux à leur Nation.

Quoique les habitans de la Côte d'Or soient beaucoup plus civilisés par l'ancien Commerce qu'ils ont avec les Européens, leur politique ne souffre pas non plus qu'on pénetre dans le sein de leur Pays. Cette désiance va si loin, que la jalousse des Négres interieurs s'étend jusqu'aux autres Négres qui sont sous la protection des Blancs. De-là vient que dans la paix la plus profonde, lorsque les Nations éloignées de la mers'approchent du rivage pour le Commerce, les éclaircissemens qu'on en tire sont si fabuleux & si contradictoires, qu'on n'y peut prendre aucune confiance; d'autant plus qu'en géneral les Négres en imposent toujours aux Blancs.

On peut dire la même chose de la troisiéme division; car jusqu'à la conquête des Royaumes de Juida & de Jaquin par le Roi de Dahomay, on ne connoissoit presque rien des Pays du dedans. Aucun Blanc n'avoit pénetré plus loin

que le Royaume d'Ardra, qui est à cinquante milles de la Côte.

Les Peuples de la quatriéme division sont encore plus barbares que ceux de la premiere, & moins capables par conséquent de se prêter aux informations.

Enfin Snelgrave conclud son Introduction par deux exemples remarquables des sacrifices humains, sur la Riviere du vieux Kallabar: le premier humains, en 1704, à l'occasion d'une maladie de Jabru Roi du Pays, à qui ses Prêtres

INTRODUC-TION.

cend au Château de Kallabar.

conseillerent de faire immoler un enfant de dix mois pour le rétablissement de sa santé. Snelgrave vit l'enfant suspendu, après sa mort, aux branches d'un arbre, avec un cocq vivant qu'on avoit lié sur lui, pour la perfection de cette horrible céremonie. Dans son dernier Voyage sur la même Côte, en 1713, il eut le bonheur de sauver un autre enfant, qui devoit avoir le même sort. Akqua, Chef ou Roi du Canton (car la Riviere de Kallabar a plusieurs petits Princes) vint à bord, par la seule curiosité de voir le Vaisseau & d'entendre la musique de l'Europe. Cette partie l'ayant beaucoup amu-L'Auteur des- sé, il invita le Capitaine à descendre au rivage. Snelgrave y consentit. Mais connoissant la férocité de cette Nation, il se fit accompagner de dix Matelots bien armés & de son Canonier. En touchant la terre, il fut conduit à quelque distance de la Côte, où il trouva le Roi assis sur une sellette de bois, à l'ombre de quelques arbres fort touffus. Il fut invité à s'asseoir aussi, sur une autre sellette, qui avoit été préparée pour lui. Le Roi ne prononça point un mot, & ne sit pas le moindre mouvement jusqu'à ce qu'il le vît assis. Mais alors il le félicira sur son arrivée, & lui demanda des nouvelles de sa santé. Snelgrave lui rendit ses complimens, après l'avoir salué le chapeau à la main. L'assemblée étoit nombreuse. Quantité de Seigneurs Négres étoient debout autour de leur Maître; & sa garde, composée d'environ cinquante hommes, armés d'arcs & de fléches, l'épée au côté, & la zagaye à la main, se tenoit derriere lui à quelque distance. Les Anglois se rangerent vis-à-vis, à vingt pas, le fusil sur l'épaule.

fant de la mort.

Après avoir présenté au Roi quelques bagatelles, dont il parut charmé, Il sauce un en- Snelgrave vit un petit Négre, attaché par la jambe, à un pieux siché en terre. Ce petit misérable étoit couvert de mouches & d'autres insectes. Deux Prêtres qui faisoient la garde près de lui, paroissoient ne le pas perdre un moment de vûe. Le Capitaine, surpris de ce spectacle, en demanda au Roi l'explication. Ce Prince répondit que c'étoit une victime qui devoit être sacrifiée la nuit suivante au Dieu Egho, pour la prospérité de son Royaume. L'horreur & la pitié firent une si vive impression sur Snelgrave, que sans aucun ménagement, &, comme il le confesse, avec trop de précipitation, il donna ordre à ses gens de prendre la victime, pour lui sauver la vie. Mais lorsqu'ils entreprenoient de lui obéir, un des Gardes marcha vers le plus avancé, d'un air menaçant & la lance levée. Snelgrave commençant à craindre qu'il ne perçât l'Anglois, tira de sa poche un petit pistolet, dont la vûe effraya beaucoup le Roi. Mais il donna ordre à l'Interpréte de déclater à ce Prince qu'on ne vouloit nuire ni à lui ni à ses gens, pourvû que son Garde cessât de menacer l'Anglois.

Snelgrave achete la victime. Rai-fons qui lui fervent à persuader le Roi.

Cette demande fut aussi-tôt accordée. Mais lorsque tout parut tranquille, Snelgrave fit un reproche au Roi d'avoir violé le droit de l'hospitalité, en permettant que son Garde menaçât les Anglois de sa lance. Le Monarque Négre répondit, que Snelgrave avoir eu tort le premier, en donnant ordre à ses gens de se saisir de la victime. Le Capitaine Anglois reconnut volontiers qu'il avoit été trop prompt; mais s'excusant sur les principes de sa Religion, qui défend également de prendre le bien d'autrui & de donner la mort aux innocens, il représenta au Prince qu'au lieu des bénédictions du ciel, il alloit s'attirer la haine du Dieu tout-puissant que les Blancs adorent. Il

ajoûta que la premiere loi de la nature humaine est de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fissent. Après quelques autres argumens, il offrit d'acheter l'enfant. Cette proposition fut acceptée; & ce qui le surprit beaucoup, le Roi ne lui demanda qu'un collier de verre bleu, qui ne valoit pas trente sols. Il s'étoit attendu qu'on lui demanderoit dix fois autant, parce que depuis les Rois jusqu'aux plus vils Esclaves, les Négres sont accoutumés à profiter de toutes sortes d'occasions pour tirer quelque avantage des Européens. Il prit plaisir, après avoir obtenu cette grace, à traiter le Roi avec les liqueurs & les vivres qu'il avoit apportés du Vaisseau. Ensuite il prit congé de ce Prince, qui pour lui marquer la satisfaction qu'il avoit reçue de 12 vilite, promit de retourner à bord.

INTRODUC-TION.

Il est fort remarquable que la veille de son débarquement Snelgrave avoit Evénement sont beré la mere de l'enfant sans prévoir ce qui lui devoit arriver. & que le singulier. acheté la mere de l'enfant, sans prévoir ce qui lui devoit arriver, & que le Chirurgien ayant remarqué qu'elle avoit beaucoup de lait, & s'étant informé de ceux qui l'avoient amenée de l'interieur des terres, si elle avoit un enfant, ils avoient répondu qu'elle n'en avoit pas. Mais à peine ce petit malheureux La mere del'Enfut-il porté à bord, que le reconnoissant entre les bras des Matelots, elle sant se trouve sur sur le Vaisseau de s'élança vers eux avec une impétuosité surprenante, pour le prendre dans Snelgrave. les siens. Snelgrave a peine à croire qu'il y ait jamais eu de scene aussi touchante. L'enfant étoit aussi joli qu'un Négre peut l'être, & n'avoit pas plus de dix-huit mois. Mais la reconnoissance produisit autant d'effet que la tendresse, lorsque sa mere eut appris de l'Interpréte que le Capitaine l'avoit dérobé à la mort. Cette avanture ne fut pas plutôt répandue dans le Vaisseau, que tous les Négres, libres & esclaves, battirent des mains, & chanterent les louanges de Snelgrave. Il en tira un fruit considerable, pendant le reste du

ses Esclaves, quoiqu'il n'en eût pas moins de trois cens à bord. Il se rendit de la Riviere de Kallabar à l'Isle d'Antigo, où il vendit sa cargaison. M. Dumbar deux à Antigo.

§. I.

l'esclavage.

lui ayant entendu raconter l'histoire de la mere & du fils, les acheta tous deux sur cette seule recommandation, & leur sit trouver beaucoup de douceur dans

Voyage, par la tranquillité & la soumission qu'il trouva constamment parmi

## Etat du Royaume de Juida à l'arrivée de l'Auteur. Histoire de la ruine de ce Royaume.

VERS la fin du mois de Mars 1727, Snelgrave, Capitaine de la Ca-therine, arriva dans la rade de Juida, où il avoit déja fait plusieurs Voyages. Après avoir pris terre, sans se ressentir des disgraces ordinaires de cette dangereuse Côte, il se rendit au Fort Anglois, qui est à trois milles du teur à Juida. rivage, & fort près du Fort François. I rois semaines avant son arrivée, le Pays avoir éré conquis & ruiné par le Roi de Dahomay, & les Européens des Comptoirs enlevés pour l'esclavage avec les Habitans Négres. Les ravages de l'épée & du feu, dans une si belle Contrée, formoient encore un affreux spectacle. Le carnage avoir été si terrible, que les champs étoient couverts d'os de morts. Cependant comme les prisonniers Européens avoient obtenu du Vainqueur la permission de revenir dans leurs Forts, ce sut d'eux-mêmes Tome III.

1727. Arrivée de l'Aus

Ravage de la

I 727.
Ancienne splendeur du Royaume de Juida.

que l'Aureur apprir les circonstances de cette étrange révolution.

Il commence son récit par la description de l'état florissant où il avoit vir le Royaume de Juida dans ses Voyages précedens. La Côte de ce Pays est au sixième degré quarante minutes du Nord. Sabi, qui en est la Capitale, est située à sept milles de la mer. C'étoit dans cette Ville que les Européens avoient leurs Comptoirs. La rade étoit ouverte à toutes les Nations. On comptoit annuellement plus de deux mille Négres, que les François, les Anglois, les Hollandois & les Portugais transportoient de Sabi & des Places voisines. Les Habitans étoient civilisés par un long commerce. Le seul chagrin pour les Marchands, étoit de se voir souvent volés par le Peuple, dont l'adresse est extrême pour enlever le bien d'autrui; quoique la punition, pour ceux qui sont pris sur le fait, soit de devenir Esclaves de ceux qu'ils ont ofsensés.

Combien il étoit siche & peuplé. L'usage de la polygamie étant établi dans le Royaume de Juida, & les Seigneurs on les Riches n'ayant pas moins de cent semmes, le Pays s'étoit peuplé avec tant d'abondance qu'il étoit rempli de Villes & de Villages. La bonté naturelle du terroir, joint à la culture qu'il recevoit de tant de mains, lui donnoit l'apparence d'un jardin continuel. Un long & storissant Commerce avoit enrichi les Habitans. Tous ces avantages étoient devenus la source d'un luxe & d'une mollesse si excessive, qu'une Nation, qui auroit pû mettre cent mille Combattans sous les armes, se vit chassée de ses principales Villes par une armée peu nombreuse, & devint la proie d'un Ennemi qu'elle avoit

autrefois méprisé.

Le Roi de Juida étant monté sur se Trône à l'âge de quatorze ans, avoit abandonné le gouvernement aux Seigneurs de sa Cour, qui s'étoient sait une étude de flatter toutes ses passions pour le tenir plus long-tems dans cette dépendance. Il avoit trente ans, au tems de la révolution. Mais loin de s'être rendu plus propre aux affaires, il ne pensoit qu'à satisfaire son incontinence. Il entretenoit à sa Cour plusieurs milliers de semmes, qu'il employoit à toutes sortes de service, car il n'y recevoit aucun Domestique d'una autre sexe. Cette soiblesse aboutit à sa ruine. Les Grands n'ayant en vûe que leur interêt particulier, s'érigerent en autant de tyrans, qui diviserent le Peuple, & devinrent aisément la proie de leur Ennemi commun, le Roi de Dahomay, Monarque puissant dont les Etats sont sort éloignés dans les terres (85).

Causes de la guerre,

Ce Prince avoit sait demander depuis long-tems, au Roi de Juida, la permission d'envoyer ses Sujets, pour le Commerce, jusqu'au bord de la mer, avec offre de lui payer les droits ordinaires sur chaque Esclave. Cette proposition ayant été rejettée, il avoit juré de s'en venger dans l'occasion. Mais le Roi de Juida s'étoit si peu embarrassé de ses menaces, que l'Auteur se trouvant vers le même tems à sa Cour, il lui avoit dit que si le Roi de Dahomay entreprenoit la guerre, il ne le traiteroit pas suivant l'usage du Pays, qui étoit de lui faire couper la tête, mais qu'il le réduiroit à la qualité d'Escalave, pour l'employer aux plus vils offices.

(85) Lamb nous apprenant que son nom fitué au Nord des Royaumes de Foing & étoit Truro Audati, il n'en faut pas croire d'Ulkumi, qui sont au Nord de celui d'Ar-Labat, qui le nomme Dada. Son Pays est dra.

Truro Audati, Roi de Dahomay, étoit un Prince politique & vaillant, qui dans l'espace de peu d'années avoit étendu ses conquêtes vers la mer jusqu'au Royaume d'Ardra, Pays interieur, mais qui touche à celui de Juida. Il se proposoit d'y demeurer tranquille, jusqu'à ce qu'il eût assuré ses premieres conquêtes, lorsqu'un nouvel incident le força de reprendre les armes. Le Roi d'Ardra avoit un frere nommé Hassar, qu'il avoit traité avec beaucoup de rigueur & d'injustice. Ce Prince outragé fut offrir secretement à Truro Audati de grosses sommes d'argent s'il vouloit entreprendre sa vengeance. Il en falloit bien moins pour réveiller un Conquérant politique. Le Roi d'Ardra découvrit les desseins de ses Ennemis, & fit demander aussi-tôt du secours au Roi de Juida, qu'un interêt commun devoit faire entrer dans sa querelle. Mais celui-ci eur l'imprudence de fermer l'oreille, & de souffrir que l'armée du Roi d'Ardra, qui étoit forte de cinquante mille hom- nsaccage Ardra, mes, sût taillée en pieces, & le Roi même fait prisonnier. Ce malheureux Monarque fut décapité aux yeux du Vainqueur, suivant l'usage barbare des Rois Négres (86).

SNILGRAVE.

1727.

Premieres con-

quêtes du Roi de

Il y avoit alors, à la Cour d'Ardra, un Facteur Anglois nommé Bullfinch Lamb, qui ayant été député au Roi pour quelques affaires, par le Gouverneur de la Compagnie d'Afrique au Fort de Jaquin, avoit été recenu par ce Prince, sous prétexte d'une ancienne dette de la Compagnie. Le Roi avoir fair dire ensuite au Gouverneur de Jaquin, que s'il differoit plus longtems à le satisfaire, son Député seroit condamné à l'Esclavage. Malgré les délais & les refus mêmes du Gouverneur, Lamb avoit été traité avec douceur depuis deux ans qu'il étoit prisonnier. A la révolution, il fut présenté au Vainqueur, qui n'avoit jamais vû d'homme blanc. Il en fut reçu fort civilement, & dans la suite il se vit comblé de ses bienfaits. Ce puissant Roi l'ayant conduit à sa Cour lui donna une maison, des femmes & des domes-

riques. Après l'avoir gardé près de trois ans dans cette situation, il le renvoya au Comptoir de Jaquin (87), chargé d'or & d'autres présens, avec la génereuse attention d'ordonner par des Messagers exprès, sur sa route, qu'on lui marquât toutes sortes de respects, & qu'il ne lui manquât rien pour sa sub-

Eclaircissement

Ce Lamb s'étoit efforcé constamment de faire perdre au Roi de Dahomay le dessein d'envahir le Royaume de Juida. Il lui représentoir que les Habirans de ce Pays étoient fort nombreux, qu'ils avoient l'usage des armes à seu, & qu'ils ne manqueroient pas d'être secourus puissamment par les Européens, avec lesquels ils étoient liés d'interêts. Mais après son départ, ce Prince politique ayant appris par ses Emissaires, les divisions qui regnoient entre les Seigneurs de Juida, & que le Roi n'étoit pas capable de se désendre, prit la résolution de ne pas différer plus long-tems son attaque. Il la commença du côté le plus septentrional du Pays, par un Canton, dont Appragah, grand Seigneur Négre, avoit le Gouvernement héreditaire. Cet Appragah fit demander du secours à son Roi. Mais il avoit, à la Cour, des Ennemis qui

Lamb avoit fait differer la guerre contre Juida.

Elle commen~ ce par le Canton d'Appragah,

porte de son Palais.

fistance.

(87) On a vû dans quelques lignes de Smith, qui suivent la Lettre de Lamb, qu'il

(86) Lamb dit simplement qu'il fut tué à la revint à Juida; mais cette erreur est de peu d'importance, soit qu'elle soit de Snelgrave ou de Smith,

516

SNELGRAVE. 1727.

souhaitoient sa ruine, & qui rendirent le Roi sourd à ses instances. Se voyant abandonné, il prit le parti, après quelque résistance, de se soumettre au Roi de Dahomay; & cet hommage volontaire lui fit obtenir du Vainqueur une composition favorable.

La soumission d'Appragah ouvrit à l'armée victorieuse l'entrée jusqu'au centre du Royaume. Cependant elle fut arrêtée par une Riviere, qui coule au Nord de Sabi, principale Ville de Juida & résidence ordinaire de ses Princes. Le Roi de Dahomay y assit son camp, sans oser se promettre que le passage fût une entreprise aisée. Cinq cens hommes auroient suffi pour garder les Le Roi & Jes bords de cette Riviere. Mais au lieu de veiller à leur sûreté, les peuples effeminés de Sabi se crurent assez défendus par leur nombre, & ne purent s'imaeux-mêmes par giner que leur Ennemi osât s'approcher de leur Ville. Ils se contenterent d'envoyer soir & matin leurs Prêtres sur le bord de la Riviere, pour y faire des facrifices à leur principale Divinité, qui étoit un grand Serpent, auquel ils s'adressoient dans ces occasions pour rendre les bords de leur Riviere inaccessibles.

Habitans de Jui da le trahissent leur mollesse.

Serpens qu'ils me leurs protec-

Ce Serpent étoit d'une espece particuliere, qui ne se trouve que dans le regardoient com- Royaume de Juida. Le ventre de ces monstres est gros. Leur dos est arrondi comme celui d'un porc. Ils ont au contraire la tête & la queue fort menues, ce qui rend leur marche fort lente. Leur couleur est jaune & blanche, avec quelques rayes brunes. Ils sont si peu nuisibles, que si l'on marche dessus par imprudence; car ce seroit un crime capital d'y marcher volontairement, leur morsure n'est suivie d'aucun effet fâcheux; & c'est une des principales raisons que les Négres apportent pour justisser leur culte. D'ailleurs ils sont persuadés par une ancienne tradition, que l'invocation du Serpent les a délivrés de tous les malheurs qui les menaçoienr. Mais ils virent leurs esperances trompées dans la plus dangereuse occasion qu'ils eussent à redouter. Leurs Divinités mêmes ne furent pas plus menagées qu'eux; car étant en si grand nombre, qu'ils étoient regardés dans le Pays comme des animaux domestiques, les Comment ces Conquérans, qui en trouverent les maisons remplies, leur firent un traitement fort singulier. Ils les soulevoient par le milieu du corps, en leur disant: » Si vous êtes des Dieux, parlez & tâchez de vous défendre. Ces pauvres animaux demeurant sans réponse, les Dahomays les éventroient, & les faisoient griller sur le charbon pour les manger.

ferpens furent traités.

Politique du Rei de Dahomay.

La politique du Roi de Dahomay alla jusqu'à faire déclarer aux Européens, qui résidoient alors dans le Royaume de Juida, que s'ils vouloient demeurer neutres, ils n'avoient rien à craindre de ses armes, & qu'il promettoit au contraire d'abolir les impôts que le Roi de Juida metroit sur leur commerce, mais que s'ils prenoient parti contre lui, ils devoient s'attendre aux plus cruels effets de son ressentiment. Cette déclaration les mit dans un extrême embarras. Ils étoient portés à se retirer dans leurs Forts, qui sont à trois milles de Sabi du côté de la mer, pour y attendre l'évenement de la guerre. Mais craignant aussi d'irriter le Roi de Juida, qui pouvoit les accuser d'avoir découragé ses Sujets par leur fuite, ils se déterminerent à demeurer dans la Ville. Devoient-ils s'imaginer, remarque Snelgrave, qu'une Nation entiere se laissât égorger sans rien entreprendre pour sa désense, ou que le Conquérant leur fît subir, comme aux vaincus, le sort de la guerre?

Truro Audati n'eut pas plutôt reconnu que les habitans de Sabi laissoient la garde de la Riviere aux Serpens, qu'il détacha deux cens hommes pour sonder les passages. Ils gagnerent l'autre rive, sans opposition, & marcherent immédiatement vers la Ville, au son de leurs instrumens militaires. Le Roi de est abandonnée Juida, informé de leur approche, prit aussi-tôt la fuite avec tout son Peuple, « prite pa vainqueurs. & se retira dans une Isle maritime qui n'est séparée du Continent que par une Riviere. Mais la plus grande partie des Habitans n'ayant point de Canots pour le suivre, se noyerent en voulant passer à la nage. Le reste, au nombre de plusieurs milles, se résugierent dans les brossailles, où ceux qui échapperent à l'épée, perirent encore plus misérablement par la famine. L'Isle que le Roi avoir prise pour azile, est proche du Pays des Papas, qui suit le Royaume de Juida du côté de l'Ouest.

Le détachement de l'armée ennemie étant entré dans la Ville, mit le feu d'abord au Palais, & fit avertir aussi-tôt le Géneral qu'il n'y avoit plus d'obstacle à redouter. Toutes les troupes de Dahomay passerent promptement la Riviere & n'en croyoient qu'à peine le témoignage de leurs yeux. M. Dulport, qui commandoit alors à Juida, pour la Compagnie d'Afrique, raconta plu- la vûe des Blancs. sieurs fois à Snelgrave, que plusieurs Négres de Dahomay, qui étoient entrés dans le Comptoir Anglois, avoient paru si effrayés à la vûe des Blancs, que n'osant s'en approcher, ils avoient attendu qu'il fît signe de la tête & de la main, pour se persuader que c'étoient des hommes de leur espece, ou du moins qui ne differoient d'eux que par la couleur. Mais lorsqu'ils s'en crurent assurés, ils oublierent le respect; & prenant à Dulport tout ce qu'il avoit dans ses poches, ils le firent prisonnier avec quarante autres Blancs, Anglois, François, Hollandois & Portugais. De ce nombre étoit Jeremie Tinker, qui sont faits prisonavoit resigné depuis peu la direction des affaires de la Compagnie à Dulport, & qui devoit s'embarquer peu de jours après, pour l'Angleterre. Le Seigneur Pereira, Gouverneur Portugais, fut le seul qui s'échappa de la Ville & qui gagna le Fort François.

Le jour suivant, tous les Prisonniers blancs furent envoyés au Roi de Daho- Ils sont conduits may, qui étoit demeuré à quarante milles de Sabi. On avoit eu foin de leur au camp & remis faire préparer, pour ce voyage, des hamacks à la mode du Pays. En arrivant au camp royal, ils furent séparés, suivant la différence de leurs Nations; & pendant quelques jours, ils furent assez maltraités. Mais, dans la premiere audience qu'ils obtinrent du Roi, ce Prince rejetta le mauvais accueil qu'on leur avoit fait sur le trouble de la guerre, & leur promit qu'ils seroient plus satisfaits à l'avenir. En effer, peu de jours après il leur accorda la liberté sans rançon, avec la permission de retourner dans leurs Forts. Cependant ils ne purent obtenir la restitution de ce qu'on leur avoit pris. Le Roi sit présent de quelques Esclaves aux Gouverneurs Anglois & François. Il les assura qu'après avoir bien établi ses conquêtes, son dessein étoit de faire sleurir le Commerce, & de donner aux Européens des témoignages d'une consideration particuliere.

Snelgrave passa trois jours sur le rivage de Juida, avec les François & les Anglois des deux Comptoirs, qui lui parurent fort embarrassés des circonstan- rend dans la rade ces. Il les quitta pour se rendre à Jaquin, qui n'en est qu'à sept lieues à l'Est, quoiqu'il y ait au moins trente milles de côtes. Cette rade a toujours servi

SNELGRAVE. 1727. La Ville de Sabi & prise par les

Leur surprise à

Snelgrave fe

SNELGRAVE. 1727.

de Dahomay.

de Port de mer au Royaume d'Ardra. Elle est gouvernée par un Prince héreditaire, qui paye à cette Couronne un tribut de sel. Loi sque le Roi de Dahomay s'étoit rendu maître d'Ardra, ce Gouverneur l'avoit fait assurer de sa foumission, avec offre de lui payer le même tribut qu'au Roi précédent. Cette conduire fut fort approuvée de Truro Audati; & la sienne, remarque l'Auteur, fait connoître quelle étoit sa politique. Quelques ravages qu'il eut Politique du Roi exercés dans les Pays qu'il avoir subjugués, il jugea qu'après s'être ouve t le passage qu'il desiroit jusqu'à la mer, il pouvoit tirer quelque utilité des Jaquins, qui entendoient fort bien le Commerce; & que par cette voie il ne manqueroit jamais d'armes & de poudre, pour achever ses conquêtes, D'ailleurs cette Nation avoit toujours été rivale des Juidas dans le Commerce. & leur portoit une haine inveterée depuis qu'ils avoient attiré dans leur Pays tout le Commerce de Jaquin; car les agrémens de Sabi, & la douceur de l'ancien gouvernement avoient porté les Européens à fixer leurs Etablissemens dans cette Ville.

> Le 3 d'Avril, Snelgrave jetta l'ancre dans la rade de Jaquin, & députa son Chirurgien au Prince du Pays pour lui demander sa protection. Elle lui fut accordée par un serment solemnel sur les Feriches, en présence de deux Blancs, l'un François, l'autre Hollandois. Il descendit au rivage le jour suivant; & s'étant rendu à la Ville, qui est à trois milles de la mer, il y fut reçu civilement dans une maison qu'on avoit déja préparée pour lui servir de

Saelgrave est Comptoir.

Le lendemain, il lui vint un Messager Négre, nommé Butteno, qui lui dit, en fort bon Anglois, que ne l'ayant pu trouver à Juida, où il l'avoit cherché par l'ordre du Roi de Dahomay, il étoit venu à Jaquin pour l'inviter à se rendre au camp, & l'assurer de la part de Sa Majesté, qu'il y seroit en sûreté & reçu avec toutes fortes de careffes. Snelgrave marqua de l'embarras à répondre; mais apprenant que son refus pourroit avoir de fâcheuses conséquences, il prit le parti de s'engager à ce Voyage, sur-tout lorsqu'il vit plusieurs Blancs disposés à l'accompagner. Un Capitaine Hollandois, dont le Vaisseau avoit été détruit depuis peu par les Portugais, lui promit de le suivre. Le Chef du Comptoir Hollandois de Jaquin résolut d'envoyer avec lui son Ecrivain, pour faire quelques présens au Vainqueur. Le Prince de Jaquin fit partir aussi son propre frere, pour renouveller ses hommages au Roi.

Le 8 d'Avril, ils traverserent, dans les Canots, la Riviere qui coule derriere Jaquin. Leur correge étoit composé de cent Négres, & le Messager leur servoit de guide. Cet homme qui avoit été fait prisonnier avec Lamb, avoit appris l'Anglois, dès son enfance, dans le Comptoir de Juida. Ils furent accompagnés jusqu'au bord de la Riviere par les Habitans de la Ville, qui faisoient des vœux pour leur retour, dans l'opinion qu'ils avoient de la barbarie des Dahomays. Leur inquiétude étoit sur-tout pour le Duc (88), frere de leur Prince, jeune Seigneur Négre à qui Snelgrave même attribue les plus ai-

mables qualités.

(88) Un Duc de la création de quelques Matelors Anglois, comme on l'a vû dans d'autres exemples.

appellé au camp par le Roi.

Il part avec quelques autres Blancs & un Prince Négre.

6. I I.

SNELGRAVE. 1727.

L'Auteur se rend au Camp du Roi de Dahomay. Speciacles barbares, & circonstances curieuses jusqu'à son retour en Angleterre.

PRÈs avoir passe la Riviere, ils se mirent en chemin dans leurs hamacks, portes chacun par six Négres, qui se relevoient successive- grave traverse. ment à certaines distances; car deux sussissent pour soutenir le baron auquel le branle est atraché. Ils ne faisoient pas moins de quatre milles par heure; mais on étoit quelquefois obligé d'attendre ceux qui portoient le bagage. Il ne se trouve point de chariots à Jaquin, & les chevaux n'y sont guéres plus gros que des ânes. Au reste les chemins sont fort bons; & la perspective du Pays auroit été très-agréable si l'on ny eût apperçu de tous côtés les ravages de la guerre. On y voyoit non-feulement les ruines de quantité de Villes & de Villages, mais les os des Habitans massacrés, qui couvroient encore la terre. Le premier jour, on dîna sous quelques cocotiers, de diverses viandes froides, dont on avoit fait provision. Le soir, on fut obligé de coucher à terre dans quelques mauvaises hutes, qui étoient trop basses pour y pouvoir suspendre les branles. Tous les Négres de la suite passerent la

Le jour suivant, étant parti à sept heures du matin, le convoi se trouva, Marive près du vers neuf heures, à un quart de mille du Camp royal. On crut avoir fait, camp. Accueil bifaire qu'on luit depuis Jaquin, environ quarante milles. Là, un Messager envoyé par le fais. Roi, sit à Snelgrave & aux autres Blancs, les complimens de Sa Majesté. Il leur conseilla de se vêtir proprement. Ensuite les ayant conduits fort près du camp, il les remit entre les mains d'un Officier de distinction, qui porroit le titre de Grand Capitaine. La maniere dont cet Officier les aborda leur parut fort extraordinaire. Il étoit environné de cinq cens Soldats, chargés d'armes à feu, d'épées nues, de targettes & de banieres, qui se mirent à faire des grimaces & des contorfions si ridicules, qu'il n'étoit pas aisé de pénetrer leurs intentions. Elles devinrent encore plus obscures, lorsque le Grand Capitaine s'approcha d'eux avec quelques autres Officiers, l'épée à la main, & la secouint sur leurs têtes, ou leur en appuyant la pointe sur l'estomac, avec des sauts & des mouvemens sans aucune mesure. A la fin, prenant un air plus composé, il leur tendit la main, les félicita de leur arrivée au nom du Roi, & but à leur santé du vin de palmier, qui est fort commun dans le Pays. Snelgrave & ses Compagnons lui répondirent, en buvant de la bierre & du vin qu'ils avoient apportés. Ensuite ils furent invités à se remettre en chemin sous la garde de cinq cens Dahomays, au bruit continuel de leurs instrumens.

Le Camp royal étoit près d'une fort grande Ville, qui avoit été la Capitale (89) du Royaume d'Ardra, mais qui n'offroit plus qu'un affreux amas

Situation di camp royala

que celui du Pays même, c'est à-dire, Ardra, ou Azem.

(89) Lamb, qui avoit passé deux ans dans Snelgrave ne lui donne aucun nom. Cepen-cette Capitale, ne lui donne pas d'autre nom dant d'autres Voyageurs la nomment Assem?

SNELGRAVE. 1727.

Logement qu'on donne à Snelgrave.

Atrentions du Roi pour sa sûreté.

Sacrifice de quatre mille Négres.

Quarante Héros Négres, & leur parure,

de ruines. L'armée victorieuse campoit dans des tentes, composées de petites branches d'arbres & couvertes de paille; de la forme de nos ruches à miel; mais assez grandes pour contenir dix ou douze Soldats. Les Blancs furent conduits d'abord sous que ques grands arbres, où l'on avoit placé des chailes du butin de Juida, pour les y faire asseoir à l'ombre. Bientôt ils virent autour d'eux des milliers de Négres, dont la plûpart n'avoient jamais vû de Blancs, & que la curiosité amenoit pour jouir de ce spectacle. Après avoir passe deux heures dans cette situation, à considerer divers tours de souplesse, dont les Négres tâchoient de les amuser, ils furent menés dans une chaumiere qu'on avoit préparée pour eux. La porte en étoit fort basse, mais ils trouverent le dedans assez haut pour y suspendre leurs branles. Aussi-tôt qu'ils y furent entrés avec leur bagage, le grand Capitaine, qui n'avoit pas encore cessé de les accompagner, laissa une garde à peu de distance, & se rendit auprès du Roi pour lui rendre compte de sa commission. Vers midi, ils dresserent leur tente au milieu d'une grande cour, environnée de palissades, autour desquelles la populace s'empressa beaucoup pour les regarder. Mais ils dînerent tranquillement, parce que le Roi avoit défendu sous peine de mort, que personne s'approchât d'eux sans la permission de la garde. Cette attention pour leur sûreté leur causa beaucoup de joie. Cependant ils furent tourmentés par une si prodigieuse quantité de mouches, que malgré les soins continuels de leurs Esclaves, ils ne pouvoient avaler un morceau qui ne sur chargé de cette vermine.

A trois heures après midi, le grand Capitaine les fit avertir de se rendre à la porte royale. Ils virent en chemin deux grands échaussauts, sur lesquels on avoit assemblé en pile un grand nombre de têtes de morts. C'étoit là que se formoient les mouches, dont ils avoient reçu tant d'incommodité pendant leur dîner. L'Interpréte leur apprit que les Dahomays avoient sacrissé dans ce lieu, à leurs Divinités, quatre mille Prisonniers de Juida, & que cette

exécution s'étoit faite il y avoit environ trois semaines.

La porte royale donnoit entrée dans un grand clos de palissades, où l'on voyoit plusieurs maisons dont les murs étoient de terre. On les y sit asseoir sur des fellettes. Un Officier leur présenta une vache, un mouton, quelques chévres, & d'autres provisions. Il ajoûta, pour compliment, qu'au milieu du tumulte des armes, Sa Majesté ne pouvoit pas satisfaite l'inclination qu'elle avoit à les mieux traiter. Ils ne virent pas le Roi; mais sortant de la cour, après y avoir promené quelque tems leurs yeux, ils furent surpris d'appercevoir à la porte une file de quarante Négres, grands & robustes, le fusil sur l'épaule, & le sabre à la main; chacun orné d'un grand collier de dents d'hommes, qui leur pendoient sur l'estomac & autour des épaules. L'Interpréte leur apprit que c'étoient les Héros de la Nation, ausquels il étoit permis de porter les dents des ennemis qu'ils avoient tués. Quelques-uns en avoient plus que les autres, ce qui faisoit une différence de degrés dans l'ordre même de la valeur. La loi du Pays défendoir sous peine de mort de se parer d'un si glorieux ornement, sans avoir prouvé devant quelques Officiers chargés de cet office, que chaque dent venoit d'un ennemi tué sur le champ de bataille. Snelgrave pria l'interpréte de leur faire un compliment de la part, & de leur dire qu'il les regardoit comme une compagnie de fort braves

braves gens. Ils répondirent qu'ils estimoient beaucoup les Blancs.

L'Auteur & ses Compagnons retournerent ensuite à leur tente, souperent fort bien, & firent suspendre leurs branles, où ils dormirent mieux que la nuit précédente. Le frere du Prince de Jaquin fut traité dans un autre lieu par le grand Capitaine, afin que les Blancs fussent logés moins à l'étroit.

SNELGRAVE. 1727.

Ce fut le lendemain, qu'ils reçurent ordre de se préparer pour l'audience Audience du Roi du Roi. Ils furent conduits dans la même cour qu'ils avoient vûe le jour pré- de Dahomay. cédent. Sa Majesté y étoit assise, contre l'usage du Pays, sur une chaise dorée, qui s'étoit trouvée entre les dépouilles du Palais de Juida. Trois femmes soutenoient de grands parasols au-dessus de sa tête, pour le garantir de l'ardeur du Soleil, & quatre autres femmes étoient debout derriere lui, le fusil sur l'épaule. Elles étoient toutes fort proprement vêtues depuis la ceinture jusqu'en bas, suivant l'usage de la Nation, où la moitié superieure du corps est toujours nue. Elles portoient aux bras des cercles d'or d'un grand prix, des joyaux sans nombre autour du col, & de petits ornemens du Pays entrelacés dans leur chevelure. Ces parures de tête sont des cristaux de diverses couleurs, qui viennent de fort loin dans l'interieur de l'Afrique, & qui paroilsent une espece de fossiles. Les Négres en font le même cas que nous faisons des diamans.

Le Roi étoit vêtu d'une robbe à fleurs d'or, qui lui tomboit jusqu'à la che- vêtemens de ce ville du pied. Il avoit sur la tête un chapeau de l'Europe, brodé en or, & des sandales aux pieds. On avertit les Blancs de s'arrêter à vingt pas de la chaise. A cette distance, Sa Majesté leur sit dire, par l'Interpréte, qu'elle se réjouissoit de leur arrivée. Ils lui firent une profonde réverence, la tête découverte. Alors, ayant assuré Snelgrave de sa protection, elle donna ordre qu'on présentât des chaises aux Etrangers. Ils s'assirent. Le Roi but à leur santé; & leur ayant fait apporter des liqueurs, il leur donna la permission de boire à la sienne.

On amena, le même jour, au camp, plus de huit cens captifs, d'une Ré-lui amene. Il en gion nommée Tuffo, à six journées de distance. Tandis que le Roi de Daho-destineune parcie may faisoit la conquête de Juida, ces Peuples avoient attaqué cinq cens hom- au facrifice. mes de ses Troupes, qu'il avoit donnés pour escorte à douze de ses femmes, pour les reconduire dans le Pays de Dahomay avec quantité de richesses. Les Tuffos ayant mis l'escorte en déroute, avoient tué les douze femmes & s'étoient saiss de leur trésor. Mais après la conquête de Juida, le Roi s'étoit hâté de détacher une partie de son armée, pour tirer vengeance d'une si lâche perfidie.

Il se sit amener les prisonniers dans sa cour. La vûe de ces miserables auroit inspiré la pitié, si leur crime n'eût pas merité une juste punition. Le Roi en choisir un grand nombre, pour les facrisser à ses Feriches. Le reste fut destiné à l'esclavage. Cependant tous les Soldats de Dahomay qui avoient eu part à cette prise, reçurent des récompenses, qui leur furent distribuées accordées aux sur le champ par les Officiers du Roi. On leur paya, pour chaque Esclave mâle, Soldats. la valeur de vingt schedings, en kowris; & celle de dix schellings pour chaque femme & chaque enfant. Les mêmes Soldats apporterent au milieu de la cour plusieurs milliers de têtes, enfilées dans des cordes. Chacun en avoit Tome III.

Récompenses

SNELGRAVE. 1727.

sa charge; & les Officiers qui les reçurent, leur payerent la vaseur de cinc schellings pour chaque tête. Ensuite d'autres Négres emportoient tous ces horribles monumens de la victoire, pour en faire un amas près du camp. L'Interpréte dit à Snelgrave, que le dessein du Roi étoit d'en composer un trophée de longue mémoire.

Manieres dont les Seigneurs parlent au Roi.

Pendant que ce Prince parut dans la cour, tous ses Grands de la Nation se rintent prosternés, sans pouvoir approcher de sa chaise plus près que ce vingt pas. Ceux qui avoient quelque chose à lui communiquer commençoient par baiser la terre, & parloient ensuite à l'oreille d'une vieille semme, qui alloit expliquer leurs desirs au Roi, & qui leur rapportoit sa réponse. Il sit présent à plusieurs de ses Officiers & de ses Courtisans, d'environ deux cens Esclaves. Cette liberalité royale fut proclamée à haute voix dans la cour, & suivie des applaudissemens de la populace, qui attendoit autour des palissades l'heure du sacrifice. Ensuite on vit arriver deux Négres, qui portoient un assez grand ronneau rempli de diverses sortes de grains. L'Auteur jugea qu'il Spectaetes Né- ne contenoit pas moins de dix gallons. Après l'avoir placé à terre, les deux Négres se mirent à genoux; & mangeant le grain à poignées, ils avalerent tout en peu de minutes. Snelgrave apprit de l'Interpréte, que cette céremonie ne se faisoit que pour amuser le Roi, & que les Acteurs ne vivoient pas longrems; mais qu'ils ne manquoient jamais de successeurs. Il y eur quantité d'autres spectacles, qui durerent pendant trois heures. Enfin Snelgrave, fatigué d'avoir essuyé si long-tems toute l'ardeur du Soleil, demanda la permission de se retirer.

gres.

Effroi du Duc de Jaquin.

mangent leurs. Prilonniers.

quatre cens Négres.

Après le dîner, le Duc, frere du Prince de Jaquin, vint à la tente des Blancs, dans un si grand effroi, que de noir, sa pâleur le rendoit bazané. Il avoit rencontré en chemin les Tuffos qui devoient être sacrifiés, & leurs cris lamentables l'avoient jetté dans ce désordre. Les Négres de la Côte ont en horreur ces excès de cruauté, & détestent sur-tout les festins de chair humaine. Ce barbare usage étoit familier aux Dahomays; car lorsque Snelgrave reprocha dans la suite aux Peuples de Juida, le découragement qui leur avoit fait prendre la fuite, ils répondirent qu'il étoit impossible de Les Dahomays résister à des Canibals, dont il falloit s'attendre à devenir la pâture: & leur ayant répliqué qu'il importoit peu, après la mort, d'être dévorés par des hommes ou par des vautours, qui sont en fort grand nombre dans le Pays, ils secouoient les épaules, en frémissant de la seule pensée d'être mangés par des créatures de leur espece, & protestant qu'ils redoutoient moins toute autre mort. Le Duc de Jaquin paroissoit inquier pour sa propre sûreté, parce qu'il L'Auteurassisse n'avoit point été reçu à l'audience du Roi. Mais Snelgrave & le Capitaine au facrifice de Hollandois obtinrent du Chef des Prêtres la liberté d'assisser à la céremonie. Elle fut exécutée sur quatre petits échaffauts, élevés d'environ cinq pieds au-dessus de la terre. La premiere victime sut un beau Négre de cinquante ou soixante ans, qui parut les mains liées derriere le dos. Il se présenta d'un air ferme, & fans aucune marque de douleur ou de crainte. Un Prêtre Dahomay le retint quelques momens debout, près de l'échaffaut, & prononça sur lui quelques paroles mysterieuses. Ensuite il sit un signe à l'Exécuteur, qui étoit derriere la victime, & qui d'un seul coup de sabre sépara la tête du corps. Toute l'Assemblée poussa un grand cri. La tête sut jettée sur l'é-

chaffaut. Mais le corps, après avoir été quelque tems à terre pour laisser au sang le tems de couler, fut emporté par des Esclaves, & jetté dans un lieu voilin du camp. L'Interpréte dit à Snelgrave que la tête de la victime étoit

1727.

pour le Roi, le sang pour les Feriches, & le corps pour le Peuple.

Fermeté des hommes. Cris d. \$ femmes & des

Le sacrifice sur continué, avec les mêmes formalités pour chaque victime. Snelgrave observa que les hommes se présentoient courageusement à la mort. Mais les cris des femmes & des enfans s'élevoient jusqu'au ciel, & lui cause-enfans. rent à la fin tant d'horreur, qu'il ne put se défendre de quelque effroi pour lui-même. Il s'efforça néanmoins de prendre une contenance assurée, & d'éviter tout ce que les Vainqueurs auroient pû prendre pour une condainnation de leur cruauté. Mais il cherchoit, avec le Hollandois, quelque occasion de se retirer sans être apperçu. Tandis qu'ils étoient dans cette violente situation, un Colonel Dahomay, qu'ils avoient vû à Jaquin, s'approcha d'eux, & leur demanda ce qu'ils pensoient du spectacle. Snelgrave lui répondit qu'il s'étonnoit de voir sacrifier tant d'hommes sains, qui pouvoient être vendus avec avantage pour le Roi & pour la Nation. Le Colonel lui dit que c'étoit l'ancien usage des Dahomays; qu'après une conquête, le Roi ne pouvoit se dispenser d'offrir à leur Dieu un certain nombre de Captifs, qu'il étoit tisser cet usage. obligé de choisir lui-même; qu'ils se croiroient menacés de quelque malheur s'ils négligeoient une pratique si respectée, & qu'ils n'attribuoient leurs dernieres victoires qu'à leur exactitude à l'observer; que la raison qui faisoit choisir particulierement les vieillards pour victimes étoit purement politique; que l'âge & l'expérience leur faisant supposer plus de sagesse & de lumieres qu'aux jeunes gens, on craignoit que s'ils étoient conservés, ils ne formassent des complots contre leurs Vainqueurs, & qu'ayant été les chefs de leur Nation, ils ne pussent jamais s'accoutumer à l'esclavage. Il ajouta qu'à cet âge d'ailleurs, les Européens ne seroient pas fort empressés à les acheter; & qu'à l'égard des jeunes gens qui se trouvoient au nombre des victimes, c'étoir pour servir, dans l'autre monde, les femmes du Roi, que les Tussos avoient massacrées.

Raisons que les Dahomays apporter t pour jus-

Snelgrave concluant de cette derniere explication que les Dahomays avoient quelque idée d'un état futur, demanda au Colonel quelle opinion il se formoit de Dieu. Il n'en tira qu'une réponse confuse, mais dont il crut pouvoir recaeillir que ces Barbares reconnoissent un Dieu invisible qui les protege, & qui est subordonné à quelque autre Dieu plus puissant. Ce grand Dieu, lui dit le Colonel, est peut-être celui qui a communiqué aux Blancs tant d'avantages extraordinaires; mais puisqu'il ne lui a pas plû de se faire connoître à nous, nous nous contentons, ajouta-t-il, de celui que nous adorons.

Opinion qu'ils ont de la Divini-

Après avoir assisté pendant deux heures à cette déplorable tragédie, les Blancs se retirerent dans leur tente, accompagnés du Colonel, qui passa l'après-midi à boire des liqueurs de l'Europe avec eux. Ils l'accompagnerent à son tour jusqu'à sa tente. En chemin, ils passerent par le lieu où les corps des victimes avoient été placés en deux tas, au nombre de quatre cens. Le Colonel les traita, avec du vin de palmier. Mais à l'heure du souper ils l'engagerent à retourner avec eux. Tandis qu'ils étoient à table, ils virent arriver quelques Esclaves, chargés de plusieurs plats de chair & de poisson.

Vuu ii

524

SNELGRAVE.

1727. Politesse que tugais.

humaine,

Snelgrave eft mangeoient en effet. Confirma-

C'étoit un présent, qui leur venoit d'un Mulatre Portugais, établi à la Cour de Dahomay. Il parut bientôt lui-même, suivit de sa femme, qui étoit beaucoup plus blanche que lui. Le Roi de Dahomay l'avoir fait prisonnier, avec Snelgrave reçoit Lamb, dans la conquête d'Ardra, & n'avoit rien épargné pour se l'attacher d'un Mulatre Por- par ses hienfaire. Il lui avoit dans a corre somme d'un se l'attacher par ses bienfaits. Il lui avoit donné cette femme, dont Snelgrave admira beaucoup la figure. Elle n'avoit pas le teint si vif que les Angloises, mais elle avoit leur blancheur, avec les traits & la chevelure des Négres. Son mari Négresse Blan- assuroir qu'elle étoit née de parens très-noirs, qui n'avoient jamais vû de Blancs; & qu'elle même n'en avoit jamais vû d'autres que Lamb. Il parut fort empressé à demander des nouvelles de ce Facteur Anglois. Le Roi, disoitil, attendoit impatiemment son retour, & lui avoit promis la liberté à luimême, aussi-tôt que Lamb seroit revenu suivant sa promesse.

Le lendemain, Snelgrave reçut la visite du Duc de Jaquin, qui avoit obtenu la permission de paroître devant le Roi, & qui revenoit charmé de cette faveur. Il avoit été traité si humainement, qu'il ne lui restoit aucune crainte d'être mangé par les Dahomays; mais il paroissoit pénetré d'horreur en racon-Maniere dont tant les circonstances de l'horrible festin qui s'étoit fait la nuit précedente. les Dahomays Les corps des Tuffos avoient été bouillis & dévorés. Snelgrave eut la curiosité de se transporter dans le lieu où il les avoit vûs. Il n'y restoit plus que les traces du sang; & son Interpréte lui dit, en riant, que les vautours avoient tout enlevé. Cependant comme il étoit fort étrange qu'on ne vît pas du moins quelques os de reste, il demanda quelqu'explication. L'Interpréte lui répondit alors plus sérieusement, que les Prêtres avoient distribué les cadavres dans chaque partie du camp, & que les Soldats avoient passé toute la nuit à les manger (90).

L'Auteur n'ose donner cette étrange barbarie pour une vérité, parce qu'il persuade qu'ils la ne la rapporte pas sur le témoignage de ses propres yeux. Mais il laisse juger à ses Lecteurs, si elle n'est pas bien confirmée par un autre récit qu'il tient tion de ses idées. lui - même d'un fort honnête homme, nommé Robert Moore, alors Chirurgien de l'Italienne, grande Frégate de la Compagnie Angloise. Ce Bâtiment arriva dans la rade de Juida tandis que Snelgrave éroit à Jaquin. Le Capitaine John Dagge, qui le commandoir, se trouvant indisposé, envoya Robert Moore au camp du Roi de Dahomay, avec des présens pour ce Prince. Moore eut la curiosité de parcourir le camp; & passant au Marché, il y vit vendre publiquement (91) de la chair humaine. Snelgrave, à qui Moore raconta ce qu'il avoit vû, n'alla point chercher ce spectacle au Marché; mais il est persuadé que si sa curiosité l'eût conduit du même côté, il y auroit vû la même chose. Il ajoute qu'outre les captifs sacrifiés, il y avoit parmi les Tuffos quantité d'autres vieillards, ou de jeunes gens estropiés, que

> (90) Atkins, qui rejette toutes les suppositions d'Anthropophages, répond ici que l'Interoréte se fit un plaisir d'en imposer à Snelgrave, pour excuser apparemment la lâtheté des Juidas ses Compatriotes, & juge que tous les cadavres avoient été enterrés pendant la nuit. Vovez ci-dessus l'article d'Atkins; & dans sa Relation même, la page 127.

(91) C'est la plus forte preuve de l'opinion

de Snelgrave. Mais Atkins répond que si Moore n'a pas vû tuer & démembrer les hommes dont il prétendoit avoir vir vendre la chair, il pouvoit avoir pris de la chair de Singes pour de la chair humaine. Il s'emporte même contre la crédulité de Snelgrave, & lui reproche de donner comme certain, sur le témoignage d'autrui, ce qu'il lui étoit si aisé de vérifier par ses propres yeux.

les Européens n'auroient point achetés, & que les Dahomays avoient pû tuer

à part pour en vendre la chair au marché.

Snelgrave n'ayant reçu, le même jour, aucun ordre pour l'audience du Roi, alla rendre une visite au Mulâtre Portugais, à qui il devoit de la recon- au Mulâtre Pornoissance & des remercimens. Son Interpréte l'avertit qu'il étoit arrivé deux tugais. Ambassadeurs du Roi de Juida, pour faire les soumissions de ce Prince au Vainqueur, & que s'il les rencontroit en chemin, la prudence ne lui permettoit pas de leur parler. Il arriva chez le Portugais sans les avoir vû paroître. Aussi-tôt qu'il fut assis, il se défit de l'Interpréte, sous le prétexte d'une commission dont il le chargea pour le Duc de Jaquin; & profitant de son absence pour s'expliquer plus librement, il demanda au Portugais quelques avis sur la conduite qu'il devoit tenir avec le Roi. Les éclaircissemens qu'il reçut de lui, furent extrêmement utiles aux Anglois, & répondirent parfaitement à l'expé-

rience qu'ils firent bientôt de la politesse & de la générosité du Roi.

Ce Portugais, dont Lamb & Snelgrave ne nous apprennent pas le nom, avoit dans la cour de sa maison deux fort beaux chevaux. Ils lui étoient venus du Royaume d'Yo, fort éloigné de Dahomay au Nord-Est, de l'autre côté d'un grand Lac d'où sortent quantité de grosses Rivieres qui viennent se décharger dans la Baye de Guinée. Il racontoit que plusieurs Princes sugitifs, dont les peres avoient été vaincus & décapités par le Roi de Dahomay, s'étoient retirés sous la protection du Roi d'Yo, & l'avoient engagé par leurs instances à déclarer la guerre à leur Vainqueur. Il s'étoit mis en campagne immédiatement après la conquête d'Ardra. Le Roi de Dahomay quittant aussi-tôt cette Ville avoit marché au-devant de lui, avec toutes ses forces, qui n'étoient composées que d'infanterie. Comme ses Ennemis, au contraire, n'avoient que de la cavalerie, il avoit eu d'abord quelque chose à souffrir, dans un Pays ouvert, où les Aéches, les javelines & le sabre faisoient de sanglantes exécutions. Mais une partie de ses Soldats étant atmés de fusils, le bruit des moindres décharges effraya tellement les chevaux, que le Roi d'Yo ne put les attaquer une seule fois avec vigueur. Cependant les escarmouches avoient déja duré quatre jours, & l'infanterie de Dahomay commençoit à se rebuter d'une si longue fatigue, lorsque le Roi eut recours à ce stratagême. Il avoit avec lui quantité d'eau-de-vie, qu'il fit placer dans une Ville voisine de son camp. Il y mit aussi, comme en dépôt, un grand nombre Roi de Datomay. de marchandises; & se retirant pendant la nuit, il seignit de s'éloigner avec toute son armée. Celle d'Yo ne douta point qu'il n'eut pris la fuite. Elle entra dans la Ville; & tombant sur l'eau-de-vie, dont elle but d'autant plus avidement, que cette liqueur est très-rare dans le Pays d'Yo, elle se ressentit bientôt de ses pernicieux effets. Le sommeil de l'ivresse mit les plus braves hors d'état de se défendre; tandis que le Roi de Dahomay, bien instruit par ses Espions, revint sur ses pas avec la derniere diligence, & trouvant ses Ennemis dans ce désordre, n'eut pas de peine à les tailler en pieces. Il s'en échappa néanmoins une grande partie, à l'aide de leurs chevaux. Le Portugais Mulâtre ajoutoit que dans leur fuite, il avoit pris les deux chevaux qui étoient dans sa cour, & que les Vainqueurs en avoient enlevé un grand nombre. Cependant, il avoit reconnu, disoit-il, que les Dahomays craignoient beaucoup une seconde invasion, & qu'ils redoutoient extrêmement la

Visite qu'il rend

Récits du Pos-

Guerre entre le Roi d'Yo & les

Stratagême du

Vuu iii

SNELGRAVE. 1727. Sa reffource contre les Yos.

cavalerie. Depuis sa victoire, leur Roi n'avoit pas fait dissiculté d'envoyer des présens considerables à celui d'Yo, pour l'engager à demeurer tranquille dans ses Etats. Mais si la guerre recommençoit, & s'ils étoient abandonnés par la fortune, ils étoient déja résolus de se retirer vers les côtes de la mer, où ils étoient sûrs que leurs Ennemis n'oseroient jamais les poursuivre. On sçavoit que le Fetiche national des Yos étoit la mer même, & que leurs Prêtres leur désendant, sous peine de mort, d'y jetter les yeux, ils ne s'exposeroient point à vérisser une menace si terrible. Snelgrave remarque à cette occasion, comme les autres Voyageurs, que tous les Négres ont ainsi leurs Fétiches, géneraux & particuliers, pour lesquels leur respect va si loin, qui si c'est un mouton, par exemple, une chévre, ou quelque oiseau, ils s'abstiennent toute leur vie de manger les animaux de la même espece.

Seconde audience de Snelgrave.

Le jour suivant, Snelgrave & ses Compagnons surent avertis de se rendre à l'audience du Roi. En arrivant dans la premiere cour, où ils n'avoient encore vû le Roi qu'en public, on les pria de s'arrêter un moment. Ce Prince ayant appris qu'ils lui apportoient des présens, avoit destré de voir ce qu'ils avoient à lui offrir, avant qu'ils sussent introduits. Le retardement dura peu. On les conduisit dans une petite cour, au sond de laquelle Sa Majesté étoit assis, les jambes croisées, sur un tapis de soie. Sa parure étoit sort riche, mais il avoit peu de Courtisans autour de lui. Il demanda aux Blancs, d'un ton sort doux, comment ils se portoient; &, faisant étendre près de lui deux belles nattes, il leur sit signe de s'asseoir. Ils obéirent, en apprenant de l'Interpréte que c'étoit l'usage du Pays.

Propositions de

Le Roi demanda aussi-tôt à Snelgrave quel étoit le commerce qui l'avoit amené sur les Côtes de Guinée; & le Capitaine lui ayant répondu qu'il venoit pour le commerce des Esclaves, & qu'il esperoit beaucoup de la prorection de Sa Majesté, il lui promit de le satisfaire, mais après que les droits seroient reglés. Là-dessus, il lui dit de s'adresser à Zuinglar, un de ses Officiers, qui étoit présent, & que Snelgrave avoit connu à Juida, où il avoit fait, pendant plusieurs années, les affaires de la Cour de Dahomay. Cet Officiar, prenant la parole au nom de son Maître, déclara que malgré ses droits de Conquérant, il ne mettroit pas plus d'impôts sur les marchandises, qu'on n'étoit accoutumé d'en payer au Roi de Juida. Snelgrave répondit que Sa Majesté étant un Prince beaucoup plus puissant que le Roi de Juida, on esperoit qu'il exigeroit moins des Marchands. Cette objection parut embarrasser Zuinglar, Il balançoit sur sa réponse. Mais le Roi, qui se faisoir expliquer jusqu'au moindre mot par l'Interpréte, répondit lui-même, qu'étant en effet un plus grand Prince, il devoit exiger davantage. Mais, ajouta-t-il, d'un air gracieux : " Comme vous êtes le premier Capitaine Anglois que j'aye » jamais vû, je veux vous traiter comme une jeune mariée, à laquelle on ne " refuse rien. Snelgrave fut si surpris de ce tour d'expression, que regardant l'Interpréte, il l'accusa d'y avoir changé quelque chose. Mais le Ros flatté de son étonnement, recommença sa réponse, dans les mêmes termes, & lui promit que ses actions ne démentiroient pas ses paroles. Alors Snelgrave, encouragé par tant de faveurs, prit la liberté de représenter que la plus sûre voie pour faire fleurir le commerce, étoit d'imposer des droits legers, & de proteger les Anglois, non-seulement contre les larcins des Négres, mais

Politesse singuliere du Roi. encore contre les impositions arbitraires des Seigneurs. Il ajouta que pour avoir négligé ces deux points, le Roi de Juida avoit fait beaucoup de tort au commerce de son Pays. Sa Majesté prit fort bien ce conseil, & demanda ce que les Anglois souhaitoient de lui payer. L'Auteur répondit que pour les satisfaire, & leur inspirer autant de zele que de reconnoissance, il falloit n'exiger d'eux que la moitié de ce qu'ils payoient au Roi de Juida. Cette grace fut accordée sur le champ. Le Roi, pour mettre le comble à ses bontés, ajouta qu'il étoit résolu de rendre le commerce florissant dans toute l'étendue de ses Etats; qu'il s'efforceroit de garantir les Blancs des injustices dont ils se plaignoient; & que Dieu l'avoit choisi pour punir le Roi de Juida & son Peuple, de toutes les bassesses dont ils s'étoient rendus coupables à l'égard des Blancs & des Noirs.

Snelgrave im-

SNELGRAVE.

1727.

Faveur qu'il accorde aux Any

Après ce Traité, la confiance & l'affection du Roi de Dahomay éclaterent par tant de marques, que Snelgrave ne balança point à solliciter sa clé-ploresaciemence mence en faveur des miserables Peuples de Juida. En avouant qu'ils étoient ples de Juida. fort sujets au larcin, il les excusa par l'exemple des Grands de leur Nation, qui partageoient avec eux les dépouilles des Etrangers. Il ne craignit point d'avancer que s'il plaisoit à Sa Majesté de leur faire grace, & de les rappeller dans leur Pays, en leur imposant un tribut, ils deviendroient utiles à ses interêts par leur industrie à cultiver la terre, & par la connoissance qu'ils avoient du commerce. Il ajouta que c'étoit une maxime entre les Princes Blancs, que la force & la gloire des Rois consistent dans la multitude de leurs Sujets; & que si Sa Majesté goûtoit ce principe, elle avoit l'occasion d'augmenter le nombre des siens de plusieurs centaines de milles. Le Roi répondit qu'il sentoit la vérité de ce discours; mais que la conquête de Juida que de ce Princene pouvoit être assurée que par la mort du Roi, & qu'il avoit déja offert aux Habitans de les rétablir, aussi-tôt qu'ils l'auroient envoyé mort ou vif dans fon camp.

Réponse politi-

beaucoup de Lamb, qui après avoir reçu de lui trois cens vingt onces d'or & huit Esclaves en quittant sa Cour, avec serment d'y revenir dans un espace de tems raisonnable, étoit absent depuis plus d'un an, sans lui avoir fait donner de ses nouvelles. Ses plaintes étoient d'autant plus justes, qu'il avoit donné à Lamb un Jaquin nommé Tom, Esclave depuis long-tems à sa Cour, qui parloit fort bien la langue Angloise, pour l'accompagner en Angleterre; avec ordre d'y observer si les usages des Anglois dans leur Pays étoient tels que Lamb l'en avoit assuré, & de lui rapporter promptement ses informations. N'étoit-il pas étrange, disoit-il, qu'il n'eut entendu parler ni du Maître ni de l'Esclave? Snelgrave répondit qu'il ne connoissoit pas Lamb, quoique leur Patrie fut la même; mais qu'ayant entendu parler de lui, il sçavoit que de Juida il étoit passé à la Barbade, Isle fort éloignée de l'Angleterre, & qu'il ne doutoit pas que tôt ou tard il ne revînt en Guinée, avec la fidelité qu'il devoit à son serment. Le Roi protesta que quand Lamb seroit capable de manquer à ses engagemens, les Blancs n'en seroient pas plus maltraités à sa Cour. Ce

que je lui ai donné, ajoura-t-il, est pour moi moins que rien; & s'il étoit revenu plus promptement avec le plus grand Vaisseau de son Pays, j'aurois pris

plaisir à le remplir d'Esclaves dont il auroit disposé à son gré.

Cet entretien fut suivi de quantité d'autres discours. Le Roi se plaignit

Il se plaint de Lamb, & d'un Négre nommé

SNELGRAVE. 1727. Eclaircissement sur ce Facteur Anglois, & fur ce Négre.

Tom, ce même Négre dont le Roi de Dahomay avoit fait present à Lamb, étant venu en Angleterre l'année d'avant la publication de ce Voyage, l'Auteur fut interrogé par un Comité du Commerce, sur ce qu'il pouvoit avoir appris concernant cet Esclave. Il rend compte en peu de mots, de ses principales avantures. Lamb, après l'avoir conduit à la Barbade, & dans d'autres lieux, l'avoit laissé à Maryland. Mais il lui prit envie de l'amener à Londres en 1731. Peu de tems après leur arrivée, Snelgrave vit Lamb, & lui conseilla de ne pas retourner dans les Etats du Roi de Dahomay, parce qu'il étoit trop tard, & qu'il avoit tout à craindre du ressentiment de ce Prince. M. Testesolo en avoit déja fait une trifte experience. La qualité de Gouverneur de la Compagnie d'Afrique à Juida, n'avoit point empêché qu'il n'eut souffert une mort cruelle. Dans quelques idées que Lamb fût là-dessus, il présenta au Roi d'Angleterre une Lettre sous le nom du Roi de Dahomay. Cette affaire ayant été renvoyée devant les Commissaires du Commerce, ils déclarerent, après avoir interrogé Snelgrave, que la Lettre leur paroissoit supposée; mais ils jugerent qu'il falloit prendre soin du Négre Tom, & le renvoyer à son Roi. Suivant cet avis, les Ducs de Richemond & de Montaigu lui procurerent un passage commode sur le Tigre, Vaisseau de Guerre commandé par le Capitaine Berkeley. Ces deux Seigneurs envoyerent, par le même Bâtiment, des présens considérables au Roi de Dahomay. Snelgrave apprit dans la suite, que Tom, en arrivant à Juida, fut envoyé avec les présens à la Cour du Roi de Dahomay, qui étoit alors dans ses propres Etats; qu'il en fut reçu avec de grandes marques de satisfaction, & que Sa Majesté sit partir à son tour, divers présens pour le Capitaine Berkeley; mais qu'avant l'arrivée de son Messager, Berkeley impatient avoit mis à la voile.

Tom est renvoyé au Roi de Dahomay avec des pré-

Imposture pugasion,

Snelgrave s'est cru obligé d'inserer ici cette courte explication, pour déblique à son oc- tromper ceux qui ont cru Tom envoyé par le Roi de Dahomay avec la qualité d'Ambassadeur. Cette farce, dit-il, sut poussée si loin, que les Spectacles de Londres furent représentés plusieurs fois pour ce prétendu Ministre d'un puissant Roi d'Afrique, & qu'on prit soin d'avertir dans les Nouvelles publiques, que c'étoit en faveur du Prince Adomo Orvonoko Tom, &c. Il étoit ne à Jaquin. Dès l'enfance, il y avoir appris la langue Angloise dans les Comproirs de la Compagnie d'Afrique; & s'étant trouvé dans celui d'Ardra, pendant la conquête, il étoit tombé entre les mains du Vainqueur avec le Facteur Lamb.

Fin de l'audience du Roi de Dahomay.

Son traité avec Snelgraye.

Snelgrave revient à son sujet. Après avoir répondu aux plaintes du Roi de Dahomay sur l'absence de Lamb, il dit à ce Prince, que le Négociant Anglois dont il commandoit un Vaisseau, en avoit cinq autres, accoutumés au commerce de Juida, & qu'il se flattoit que Sa Majesté les traiteroit tous avec autant de bonté que le premier. Le Roi répondit, avec un sourire, que ses faveurs regardoient particuliérement la personne de Snelgrave; mais que les autres Vaisseaux néanmoins n'auroient aucun sujet de se plaindre; & qu'à présent qu'il étoit maître de Juida & de Jaquin, il leur laissoit la liberté d'aborder à l'un ou l'autre de ces deux Ports. Il demanda ensuite à Snelgrave s'il vouloit choisir des Esclaves dans le camp, ou s'il aimoit mieux qu'ils fussent envoyés d'abord à Jaquin. Snelgrave ayant accepté la seconde de ces offres, on convint d'un prix raisonnable. Les articles du Traité furent écrits

cn

en présence du Roi; & l'Auteur ne manqua pas d'y ajouter qu'on ne lui feroit

prendre que les Esclaves qu'il auroit choisis lui-même.

Le Roi sit ensuite appeller le Duc, frere du Prince de Jaquin, pour recommander particuliérement Snelgrave à ses soins. Il lui déclara que son frere & faveur des Anlui répondroient des moindres torts que les Anglois recevroient dans leurs personnes ou leurs marchandises; & que ceux qui seroient convaincus de quelque vol dans le transport des marchandises, seroient empalés vifs sur le bord de la mer, pour servir d'exemple aux deux Pays de Juida & de Jaquin. Comme il étoit déja neuf heures du soir, Snelgrave & ses Compagnons prirent congé du Roi, après avoir été avertis que c'étoit le tems où ce Prince entroit ordinairement dans le bain.

Cette audience avoit duré cing heures. L'Auteur étant si près du Roi, avoit eu beaucoup de facilité à prendre une idée exacte de la personne de ce Prince. Dahomay. Sa taille étoit médiocre, mais pleine & fort bien proportionnée. Il avoit le vilage un peu défiguré par la petite vérole; ce qui n'empêchoit pas que sa physionomie ne fûr prévenante & majestueuse. En géneral, Snelgrave le représente comme un Négre extraordinaire, par les excellentes qualités qui se trouvoient réunies dans son caractere. Il n'y découvrit rien qui eût l'air barbare, à l'exception du facrifice de ses ennemis: encore n'accordoit - il cette

cruauré qu'à la politique.

Le lendemain, les Blancs furent appellés de fort bonne heure à la Porte snelgrave obtier toyale, où les Officiers du Roi leur déclarerent que ce Prince ne pouvoit les partir. voir de tout le jour, parce que c'étoit la fête de son Fétiche; mais qu'il leur taisoir présent de quelques Esclaves & de quantité de provisions; qu'ils pouvoient faire fond sur toutes ses promesses, retourner à Jaquin quand ils le souhaiteroient, & finir tranquillement leurs affaires sous sa protection. Ils trouverent à leur retour, les Esclaves & les provisions qui les attendoient. On distribua, de la part du Roi, des pagnes assez propres aux Négres de leur correge, avec une perite somme d'argent. Leur dessein étoit de partir le même jour; mais ils furent obligés d'attendre le Duc de Jaquin, qui n'avoit point

encore eu sa derniere audience.

Dans le cours de l'après-midi, ils virent passer devant la Porte royale le Etatelamilie reste de l'armée, qui revenoit du Pays des Tuffos. Ce corps de troupes mar- de Dahomay. choit avec plus d'ordre que l'Auteur n'en avoit jamais vû parmi les Négres, & parmi ceux-mêmes de la Côte d'Or, qui passent pour les meilleurs Soldats de toutes les Régions de l'Afrique. Il étoit composé de trois mille hommes de milice réguliere, suivis d'une multitude d'environ dix mille autres Négres, pour le transport du bagage, des provisions, & des têtes de leurs ennemis. Chaque Compagnie avoit ses Officiers & ses Drapeaux. Leurs armes étoient le mousquet, le sabre & la targette. En passant devant la Porte royale, ils se prosternerent successivement & baiserent la terre; mais ils se relevoient avec une vîtesse & une agilité surprenantes. La Place, qui étoit devant la Porte, avoit quatre fois autant d'étendue que celle de la Tour de Londres. Ils y firent l'exercice, à la vûe d'un nombre incroyable de spectateurs; & dans l'espace de deux heures, ils firent au moins yingt décharges de leur moulqueterie.

Snelgrave paroissant étonné de cette multitude de Négres qui étoient à miliaire. Tome III. XXX

1727. Loi severe en

Caractere & figure du Roi de

Etablissement

SNELGRAVE. 1727.

la suite des troupes, apprit de l'Interpréte, que le Roi donnoit à chaque Soldat un jeune éleve de la Nation, entretenu aux dépens du Public, pour les former d'avance aux fatigues de la guerre, & que la plus grande partie de l'armée présente avoit été élevée de cette maniere. L'Auteur en eut moins de peine à comprendre comment le Roi de Dahomay avoit étendu si loin ses conquêtes, avec des troupes si régulieres & tant de politique.

Visite que l'Auteur rend au

Nation.

Avant son départ il crut devoir quelques civilités au Grand Capitaine, dont Grand Capitai- Il avoit reçu divers services à son arrivée. S'étant rendu dans son quartier, il y remarqua deux Négres vêtus de longues robes, avec un linge roulé autour de la tête à la maniere des turbans Turcs, & des sandales aux pieds. L'Interpréte Malayens. Ce lui dit que c'étoient des (92) Malayens, Nation fort éloignée dans les terres que c'estque cette & voisine des Mores; qu'ils avoient l'art de l'écriture dans la même perfection qu'en Europe; qu'il s'en trouvoit au camp environ quarante, qui avoient été pris, pendant la guerre, dans differens lieux où ils exerçoient le commerce, & que le Roi les traitoit avec beaucoup de bonté; que sçachant teindre de plusieurs couleurs les peaux de chévres & de moutons, ils faisoient pour les Dahomays des cartouches, qui leur servoient à porter leur poudre, & des sacs pour les provisions. Mais on n'accorda point à Snelgrave la liberté de leur parler.

Snelgrave retourne à Jaquin.

Le jour suivant, il partit avec tous ses Compagnons pour retourner à Jaquin. La musique du Roi & celle du camp sit retentir l'air à leur départ. Ils furent accompagnés l'espace d'une lieue par le Grand Capitaine; & de part & d'autre, on fit une décharge de la mousqueterie en se séparant. Les Négres qui portoient les branles, marchérent avec tant de légereté pour retourner dans leur Pays, qu'on arriva le même jour à Jaquin, où l'on fut reçu des Habitans avec des transports de joie.

Il est chagriné par le Prince & les Négres de cette ville.

Le lendemain, qui étoit le 15 d'Avril, Snelgrave paya aux Officiers du Roi de Dahomay les impôts dont on étoit convenu. Deux jours après, il vit arriver dans la Ville un grand nombre de Négres, que le Roi de Dahomay lui envoyoit, avec la liberté du choix. Il profita de cette faveur, à l'avantage de sa cargaison. Mais il sut arrêté par deux obstacles qu'il n'avoit pas prévus. Le Prince de Jaquin exigea pour lui-même des droits qui surpassoient beaucoup ses premieres conventions; & les Négres de la Ville refuserent de porter les marchandises à bord, si le prix de leur travail n'étoit augmenté du double. Snelgrave se vit retardé par ces deux injustices, & l'auroit été beaucoup plus long-tems s'il n'avoit été secouru par un incident fort heureux. Le Prince de Jaquin le fit un jour appeller, pour lui dire qu'il étoit arrivé un Vaisseau Anglois dans la rade de Juida, & le prier d'engager le Capitaine à venir dans celle de Jaquin. Snelgrave, saissssant l'occasion, répondit que ce Vaisseau étoit sans doute l'Italienne, commandé par le Capitaine Dagge, fon ami, employé au service des mêmes Maîtres; qu'il alloit lui envoyer sa Chaloupe, mais pour le prier au contraire de ne pas quitter le Port de Juida, & de faire promptement sçavoir au Roi de Dahomay, avec quelle dureté & quelle injustice les Anglois étoient traités à Jaquin, contre ses intentions. Cependant il offrit au Prince d'oublier le passé, s'il étoit disposé lui-même à se relâcher de ses prétentions. Ce langage eut l'effet que Snelgrave en avoir

Ils se réconci-Beiit.

(92) Il est parlé de cette Nation dans ses Relations de Des Marchais & de Smith,

attendu. Le Prince consentit dès le même jour à recevoir les droits sur l'ancien pied; & se chargeant de ramener les Porteurs à la raison, il leur persuada es-

fectivement de porter les marchandises au prix ordinaire.

L'Auteur n'avoit osé porter directement ses plaintes au Roi de Dahomay, parce qu'il ne doutoit pas que le fort de son Messager n'eût été de périr en Roide Dahomay. chemin par quelque perfidie. Il fur informé que le Prince de Jaquin & les principaux Habitans de sa Ville avoient envoyé leurs femmes les plus cheres & leurs meilleurs effets dans une Isle éloignée de douze ou quinze lieues à l'Est, sous la protection du Roi d'Appag, dont le Pays s'étend jusqu'à la Baye de Benin. Cette précaution leur avoit paru nécessaire dans les défiances qu'ils avoient encore du Roi de Dahomay. Ils croyoient cette retraite d'autant plus sûre que ce Prince n'avoit pas de Canots pour entreprendre la conquête de l'Isle, & qu'en supposant même qu'il pût s'en procurer, les Négres de sa Nation n'auroient pas été capables de les conduire.

C'étoit en effet le Capitaine Dagge, qui étoit arrivé dans la rade de Juida. Heureux coma merce de Dagge la y faisoit ses affaires avec beaucoup de succès. Dans la misere où les Habia Juida. tans étoient réduits, ils étoient obligés de vendre leurs domestiques & leurs enfans pour se procurer des vivres, qu'ils acheroient des Papas leurs voisins. Aussi la cargaison de Dagge fut-elle si-tôt finie, qu'il se vit en état de quitter la Côte trente-huit jours avant Snelgrave. D'ailleurs la fiévre & d'autres maladies commencerent leurs ravages sur le Vaisseau de l'Auteur. Après avoir enterré son Chirurgien, il fut attaqué du même mal; & pour comble de disgrace, les troupes du Roi de Dahomay le chagrinerent par des vexations & des demandes fort injustes. Cependant il eut la consolation de ne rien perdre par le vol; ce qu'il attribua aux ordres rigoureux que le Roi avoit donnés en Ta faveur. Mais les Marchands Négres n'en devinrent que plus infolens. Ils Snelgrave estinfirent valoir comme une grace insigne la sûreté que les Anglois trouvoient dans leur commerce. Ils parloient avec mépris du Traité que Snelgrave avoit fait au camp. L'Interpréte même entra dans leurs injustices; & lorsqu'on les menaçoit de l'autorité du Roi, ils se vantoient tous d'agir par ses ordres. Un de ces Négres séditieux présenta un jour le bout de son fusil à l'Auteur, pour le forcer de prendre quelques mauvais Esclaves. Les allarmes des Anglois augmentoient de jour en jour, sur-tout depuis que les Marchands Négres ne paroissoient plus qu'armés de sabres & de poignards, avec un Esclave qui portoit leur fusil.

Au milieu de ces inquiétudes, plusieurs Vaisseaux Portugais arriverent dans la rade de Juida; & s'y arrêterent, sur quelque esperance d'y voir re- Portugais. naître la tranquillité & le commerce. Le Roi de Dahomay avoit déja permis à quantité d'Habitans de rentrer dans leur Patrie. Ils commençoient à se bâtir des cabanes, près des Forts de France & d'Angleterre. L'avenir fit connoître que ce n'avoit été qu'un stratagême pour tromper les Européens. Cependant le Roi de Dahomay n'ignorant pas que les Portugais payent les Esclaves en or, leur en envoya des troupes nombreuses. Cette diversion jetta plus de langueur que jamais dans le commerce des Jaquins. Depuis la conquête de leur Pays, il ne leur restoit qu'un Port libre nommé Lukkami, au Nord-Est, & cette liberté leur venoit d'une grande riviere, qui sépare ce Jaquins.

lieu du Continent.

SNELGRAVE 1727.

Défiance que ce

fulté par les Négres de Jaquina

Arrivée de plufieurs Vanicaux

SNELGRAVE.

1727. Secours que dans un Négre.

pitaine de Dahomay est envoyé à Jaquin.

Tandis que Snelgrave se livroit au chagrin de sa situation, un Négre, ami du grand Capitaine de Dahomay, lui rendit une visite à bord. Ses propres affaires l'avoient amené dans le canton de Jaquin. Il fut surpris d'entendre Snelgrave trouve les plaintes des Anglois; & retournant bientôt au camp, il rendit compte au Roi de tout ce qu'il avoit appris. Ce Prince qui n'ignoroit pas les défiances du Prince de Jaquin & de ses Peuples, pensoit alors à leur envoyer son Grand Capitaine pour établir la tranquillité dans le Pays. Les nouvelles informa-Le Grand Ca- tions qu'il recevoit lui firent hâter cette résolution. Son Ministre reçut ordre aussi-tôt de partir, & rendit sa marche si prompte, qu'il apporta lui-même la premiere nouvelle de son arrivée. Quoique son escorte fût fort nombreuse, il voulut, pour écarter toute apparence d'hostilité, n'entrer dans la Ville qu'avec cent Gardes; & le reste de ses troupes demeura de l'autre côté de la Riviere. Le Duc de Jaquin s'empressa beaucoup, pour le recevoir avec des honneurs distingués. Tous les Blancs assemblés à la porte du Comptoir Hollandois le saluerent à son passage. Les Négres de son cortege furent d'abord logés près du Comptoir de Snelgrave. Mais ils s'y rendirent si incommodes par l'horrible bruit de leur musique, qui ne cessoit ni le jour ni la nuit, que les Anglois obtinrent d'être délivrés de ces fâcheux voisins.

Il venge Snelgrave.

Le Grand Capitaine fit arrêter, à son arrivée, tous les Marchands Dahomays. La plûpart, avertis secretement de son dessein, avoient eu le tems de prendre la fuite; mais il en restoit dix, qui furent chargés de chaînes & conduits au camp royal. Snelgrave eut la satisfaction de voir dans ce nombre celui qui l'avoit menacé du bout de son susil. Il apprit ensuite qu'au retour du Grand Capitaine, cet insolent & deux de ses Compagnons, qui avoient traité fort outrageusement les Anglois, avoient eu la tête coupée par l'ordre du Roi. Les autres furent retenus long-tems dans les fers, & reduits au pain & à l'eau, dans la cour même du Roi, où ils étoient exposés à toutes les injures de l'air. Cette rigoureuse justice sit connoître à Snelgrave que les Marchands Négres, & l'Interpréte s'étoient revêtus faussement de l'autorité du Roi.

Il dine au Comptoir Anglois.

Le jour qui suivit l'arrivée du Grand Capitane, tous les Blancs se réunirent pour lui offrir leurs présens. Il leur sit l'honneur de dîner le lendemain avec eux dans le Comptoir de Snelgrave. De tous les Négres de son cortege, il n'en fir asseoir qu'un à table, avec le Duc de Jaquin & lui. Snelgrave observe qu'il se servoit fort mal de sa fourchette; & qu'ayant pris beaucoup de plaisir à manger du jambon & du pâté à l'Angloise, il demanda comment ces deux mets étoient préparés. On lui répondit que le détail en seroit long, mais que de la maniere dont ils l'étoient, ils pouvoient se conserver six mois malgré la chaleur du Pays. Snelgrave ayant ajouté que le pâté étoit de la main de sa femme, le Grand Capitaine voulut sçavoir combien il avoit de femmes, & rit beaucoup en apprenant qu'il n'en avoit qu'une. J'en ai cinq cens, lui dit-il, & je fouhaiterois que dans ce nombre, il y en eut cinquante qui scussent faire d'aussi bons pâtés. On servit ensuite des ba-Présent qu'il de- nanes & d'autres fruits du Pays, sur de la vaisselle de Delse. Cette sorte de fayance lui parur si belle, qu'il pria Snelgrave de lui donner l'assette sur laquelle il avoit mangé, avec le couteau & la fourchette dont il s'étoit servi. Non-seulement Snelgrave lui accorda ce qu'il demandoit, mais il y joignit

Ses discours pendant le repas.

mande,

tous les couverts qui étoient sur la table. Au même instant, les Négres enleverent le service avec tant de précipitation, qu'ils faillirent de briser une partie de la vaisselle. Snelgrave sit ajouter encore à ce présent quelques pots

SNELGRAVE. 1727.

& quelques gobelets.

Avidité de ses

Lorsqu'on avoit commencé à manger, les principaux Officiers du Grand Capitaine, qui étoient debout derriere sa chaise, lui déroboient de tems en gens. tems sur son assiette, une piece de jambon ou de volaille. Snelgrave, qui s'en apperçut, lui dit que les vivres ne leur manqueroient pas, & que ce n'étoit pas l'ulage, en Europe, de laisser partir affamés les gens de ceux qu'on invitoit à dîner. Alors les Négres pritent confiance à cette promesse. On but beaucoup après le festin; & de plusieurs sortes de liqueurs, le Grand Capitaine donna la préference au pounch. En se retirant, il déclara que son dessein, pour le jour suivant, étoit d'aller voir la mer, qui est à trois milles de la Ville, & qu'il n'avoit jamais eu ce spectacle ni celui d'aucun Vaisseau de l'Europe. Il pria Snelgrave de l'accompagner; mais l'Anglois s'excusa sur le mauvais état de sa santé.

Quelques jours avant l'arrivée du Grand Capitaine, l'Interpréte avoit amené à Snelgrave, deux femmes, l'une de cinquante ans, l'autre de vingt, & l'avoit prié de la part du Roi, non-seulement de les acheter, mais de ne rien prendre pour leur rançon. Comme on ne vouloit pas les vendre séparément, & qu'il n'étoit pas disposé à recevoir la vieille, il les refusa toutes deux aux conditions qu'on lui imposoit. Cependant elles étoient demeurées à Jaquin. Le Grand Capitaine se rendit au rivage le jour qu'il se l'étoit pro- Il vavoit la mer posé, & vit la mer avec autant de plaisir que d'admiration. Il ne marqua pas qu'il n'avoit ja-mais vûe. Ce qui moins de satisfaction à la vûe de deux Vaisseaux qui se trouvoient dans la lui arrive rade, & qui avoient reçu ordre de Snelgrave de faire quelques décharges de leur artillerie. Comme la mer a si peu de profondeur contre la Côte, qu'on est obligé de transporter l'eau fraîche sur des radeaux jusqu'aux Chaloupes, le Grand Capitaine, qui voulut voir cette manœuvre, s'approcha de si près, qu'une vague étant venue jusqu'à lui, la frayeur le fit tomber à la renverse, & lui fit avaler quelques gouttes d'eau salée. Les gens de sa suite le porterent aussi-tôt dans la tente des Anglois, où il avoit dîné, & demanderent de l'eaude-vie, dont il but une pinte entiere, pour corriger l'âcreté de l'eau de mer. Le soir, étant retourné à Jaquin, il sit remercier Snelgrave des politesses qu'il avoit reçues au rivage.

Aussi-tôt que son Messager sut parti, l'Interpréte dit secrettement à l'Auteur, que la plus vieille des deux femmes qu'il avoit refusé d'acheter, avoit été sacrifiée le même jour à la mer, par le Grand Capitaine, à la place d'une autre femme qui étoit destinée à cette céremonie. Elle s'étoit attiré la haine du Roi en servant aux intrigues amoureuses des concubines de ce Prince. C'étoit à l'Interpréte même que le Grand Capitaine avoit confié l'exécution, parce que d'un grand nombre de Dahomays il ne s'en trouvoir pas un qui eut la hardiesse de se hasarder dans un Canot. On avoit lié à la victime les mains derriere le dos, & les pieds en croix. L'Interpréte l'avoit transportée dans un Canot à quelque distance du rivage; & l'ayant précipitée dans les flots, il avoit vû quelques Requins, disoit-il, qui l'avoient déchirée en pieces. Mais l'Auteur fut surpris, le jour suivant, d'apprendre par un billet de son

Vieille femme sacrifiée à la mer. SNELGRAVE.

1727. Elle échappe glois,

leur rend à son tour.

Contre-Maître, qu'elle étoit sur son bord. Quelques-uns de ses Matelots partant le matin du rivage, dans la Chaloupe, avoient apperçu un corps humain étendu sur le dos, qui rendoit de l'eau par la bouche. Ils l'avoient pris avec été assez prompts pour lui sauver la vie. Cependant la crainte de choquer le Roi fit tenir cette avanture secrette; quoiqu'à bord, dans les interrogations qu'on fit à la Négresse, on ne put jamais lui faire confesser qu'elle eût offensé ce Prince. Snelgrave lui trouva l'esprit sensé & le cœur si capable de reconnois-Services qu'elle fance, que pendant son voyage elle lui rendit des services considérables, en inspirant par son exemple de la douceur & de la patience aux autres Négres, fur-tout aux Esclaves de son sexe, qui sont ordinairement les plus incommodes dans une longue navigation. Elle leur fit garder tant d'ordre & de décence, que l'Auteur n'en avoit jamais tant vû dans aucun voyage. Il la vendit dans l'Isle d'Antigo, à Charles Dumbar, Ingénieur Général de la Barbade & des Isles sous le vent, qui lui promit de la traiter avec une indulgence qu'on n'a pas ordinairement pour les Esclaves.

En prenant congé du Grand Capitaine, Snelgrave lui dit qu'il ne lui manquoit pas plus de quatre-vingt Esclaves pour achever sa cargaison; & lui fit promettre d'en informer le Roi. Mais quoique ce Prince se fût réservé un grand nombre de Captifs, il les avoit employés à cultiver ses terres, & à d'autres fervices qui les exemptent de l'esclavage, à moins qu'ils ne se rendent coupa-Sneigrave ache- bles de quelque grand crime. Cependant, après avoir attendu pendant quelques semaines, Snelgrave vit arriver le nombre qui lui manquoit; & les Facteurs du Roi lui firent des excuses d'un si long délai. Il leur témoigna sa recon-

noissance par quelques petits présens.

La balance du compte avec le Prince de Jaquin étoit désormais l'unique raison qui pût arrêter Snelgrave en Guinée. Ce Prince, après lui avoir promis vingt fois de le satisfaire, n'en trouva pas moins le moyen de lui manquer de foi; & pour mettre le comble à sa perfidie, il fit attaquer le Comptoir Anglois à force ouverte. Heureusement, il n'y restoit presque rien. L'Auteur en ayant fait des plaintes, qui ne furent point écoutées, eut assez de modération pour Moart & revient supprimer les menaces, & partit enfin le premier de Juillet 1727, avec une cargaison de six cens Négres, qu'il vendit dans l'Isle d'Antigo. Il employa jusqu'à la fin de Février 1728 à se charger de sucre dans la même Isle; & mettant à la voile avec des vents favorables, il arriva dans la Tamise le 25 d'Avril, après un voyage de seize mois.

Nouveau differend.

we in cargaifon.

en Europe.



§. III.

Second Voyage de l'Auteur à Juida. Révolutions dans ce Pays. Imprudence & mort cruelle du Gouverneur Anglois. Ruine du Commerce des Esclaves.

Les mêmes interêts ayant fait recommencer le même Voyage à Snelgrave, & dans le même Vaisseau, en 1729, il toucha dans sa route au Grand Papa, quelques lieues au-dessus de Juida, près des lieux où le Roi de cette malheureuse Contrée avoit cherché un azile. Il menoit une vie fort triste L'Auteur retroisdans deux Isles nues & sabloneuses, avec un de ses principaux Kabaschirs, nommé le Capitaine Ossus, & ses plus fidéles Sujets. Snelgrave lui envoya azile. quelques présens, & reçut de lui une chèvre. Le Contre-Maître du Vaisseau Anglois, qui fut chargé de cette députation, rapporta que le Monarque & son Kapaschir étoient dans la derniere misere. Leurs Isles ne produisoient rien. Elles étoient assez bien défendues contre les Dahomays, par une riviere, au bord de laquelle ils avoient placé quelques grosses pieces d'artillerie. Mais elles dépendoient absolument, pour les vivres, des grands & des petits Papas leurs voisins; ce qui servoit de jour en jour à diminuer le nombre des Habitans, par la nécessité où ils se voyoient continuellement de vendre leurs femmes, leurs enfans, & leurs domestiques, pour se procurer leurs nécessités.

SNELGRAVE. II. Voyage. 1729.

Misere de se

Snelgrave ayant passé devant la rade de Juida, sans s'y arrêter, entra le 20 de Février dans celle de Jaquin. L'Agent du Roi de Dahomay vint le recevoir à son débarquement, & dépêcha aussi-tôt vers ce Prince pour lui donner avis de l'entrée du Capitaine Anglois. Mais ce Prince étant alors dans ses Etats de Dahomay, il se passa trois semaines avant qu'on pût recevoir sa réponse, & Snelgrave n'aspira point à l'honneur de le revoir.

Snelgrave arte-

Depuis que l'Auteur avoit quitté cette Côte, le Roi de Dahomay perdant l'esperance d'ôter la vie au Roi de Juida, s'étoit contenté d'affermir sa conquête en laissant des troupes nombreuses à Sabi. Mais le tems ayant dissipé cette armée, le Capitaine Ossus avoit eu la hardiesse de venir s'établir près du Fort François, dans la confiance qu'il avoit à l'artillerie, qui faisoit la principale force de cette Place. Le Roi de Dahomay bientôt instruit de son audace, prit la résolution de faire avancer de nouvelles troupes, pour éteindre le seu dans sa naissance; & sur le bruit de leur marche, Ossus, avec quantité de Négres attachés à lui, se retira dans le Fort François.

Ce qui s'étois passé depuis son

Les troupes de Dahomay attaquerent le Fort, & l'auroient peut-être fait inutilement, parce qu'ils n'avoient que de petites armes. Mais le feu prit aux maisons, qui n'étoient couvertes que de chaume. Les François justement allarmés en voyant la flamme qui gagnoit leur magasin à poudre, sans aucune esperance de pouvoir l'arrêrer, se refugierent dans le Fort des Anglois, dont ils n'étoient éloignés que d'une portée de fusil. Le magasin sauta pres- retirent au Fors qu'aussi tôt, & tua plus de mille Négres, sans compter les blessés. Cependant le Capitaine Ossus & plusieurs de ses gens gagnerent aussi le Fort Anglois, où le Gouverneur Wilson ne sit pas dissiculté de les recevoir. Mais pour se

Prife du Fort François.

Les François le

SNELGRAVE. II. Voyage. 1729.

Leur Gouverneur est accusé de perfidie.

garantir du même accident, il fit ôter le chaume de toutes les maisons du Fort. Après avoir commencé par cette précaution, il fit tirer sur les Dahomays, dont il tua un grand nombre, & tint le reste assez éloigné pour n'en craindre aucune surprise.

Cependant ils entrerent dans le Fort François, d'où ils envoyerent demander à Wilson pourquoi il avoit fait seu sur leur armée. Il répondit que les ayant vus arriver si brusquement & tomber sur ses voisins, il s'étoit cru obligé de soutenir la cause commune de tous les Européens. Les Dahomays répliquerent que n'ayant aucun démêlé avec les Blancs, leur dessein n'avoit point été d'attaquer le Fort François; mais que le Capitaine Ossus, en se retirant dans ce Fort, les avoit mis dans la nécessité de le poursuivre. Ils ajouterent qu'un Chirurgien François, qui étoit actuellement à la Cour du Roi, leur Maître, les avoit sollicités de ruiner l'Etablissement d'Ossus, en les assurant qu'il ne trouveroit aucune protection dans le Fort. Le Gouverneur François désavoua cette imputation; & lorsque les Européens trouvoient de l'avantage à se voir assez établis près d'eux, elle étoit en effet sans vraisemblance; à moins que par une supposition encore moins probable, on ne prétendît que les François avoient employé cet artifice pour tirer de l'argent d'Ossus & lui faire acheter leur protection. Mais comment auroient-ils promis aux Dahomays de la lui refuser? Quoiqu'il en soit, cette opinion, sans être établie sur des sondemens plus certains, couta la vie dans un autre tems au Gouverneur François, par le ressentiment des Peuples de Juida.

Aussi-tôt que le Roi de Dahomay fut informé de la prise du Fort, il sit du Roi de Daho- reprocher au Gouverneur de s'être attiré volontairement cette disgrace, par la protection qu'il avoit accordée au Capitaine Ossus; & protestant qu'il n'en vouloit point à sa Nation, il lui offrit de faire réparer le Fort par ses propres Soldats. Il ajoutoir que si les François ne se contentoient pas de cette satisfaction, ils étoient les maîtres de quitter le Pays. Mais d'autres embarras firent

tourner d'un autre côté son attention.

Il est forcé de Fêts,

Distinulation

may.

Ce Prince ayant conquis dans peu d'années, & ravagé divers Pays, on a déja villes & de se retirer dans les fo- avoit fait décapiter les peres, s'étoient retirés fort loin dans les terres sous la protection des Yos, Nation puissante & guerriere. Après la défaite d'Ossus, le Roi de Juida trouva le moyen d'implorer le secours des Yos; & les sollicitations des autres Princes se joignant aux siennes, ils obtinrent de ce grand Monarque une armée considérable, pour sondre ensemble sur le Roi de Dahomay, qui étoit regardé comme l'ennemi & le destructeur du genre humain, Les Yos ne combattent qu'à cheval; & leur Pays étant fort éloigné au Nord, vers la Nubie, ils ne peuvent marcher vers le Sud que dans la faison du fourage. Le Roi de Dahomay fut bientôt informé de leur approche. Il avoit éprouvé dans une autre guerre les désavantages de son armée, qui n'étoit composée que d'infanterie. La crainte du fort qu'il avoit fait eprouver à tous ses voisins, sui sit prendre la résolution d'enterrer toutes ses richesses, de brûler ses Villes, & de se rerirer dans les bois avec rous ses Sujets. C'est la ressource ordinaire des Négres, lorsqu'ils désesperent de la victoire. Comme ils n'ont point de Places fortes, ceux qui sont maîtres de la campagne ne trouvent point de rélistance dans toute l'étendue des plus grands Etats.

Ainfi

Ainsi le Roi de Dahomay trompa l'esperance de ses ennemis. Mais Apragah, qu'il avoit mis depuis peu au nombre de ses conquêtes, & qui s'étoit soutenu dans sa faveur par une prompte soumission, se promit en vain la même indulgence de ses nouveaux Vainqueurs. Les ayant attendus dans cette consiance, il se vit enlever toutes ses richesses, & n'eut pas peu de peine à se sau- nemisse retirent. ver lui-même, avec un fort petit nombre de ses gens. Les Yos chercherent long-tems le Roi de Dahomay, qui étoit enfoncé dans l'épaisseur des bois. Enfin la saison des pluyes les força de se retirer; & les Dahomays sortant de leurs retraites, rebâtirent tranquillement leurs Villes.

Ce fut vers le même tems, c'est-à-dire, au commencement de Juillet 1729, Caractere de que le Gouverneur Wilson quittant le Pays de Juida, laissa M. Testesole, verneur Anglois. pour lui succeder. Il y avoit plusieurs années que ce nouveau Chef des Comptoirs Anglois demeuroit en Guinée, & l'experience auroit dû suppléer seule à ce qui lui manquoit du côté de la prudence & de la modération. Quoiqu'il eût fait plusieurs visites au Roi de Dahomay dans son camp, & qu'il y eût été reçu avec beaucoup de caresses, l'opinion qu'il se forma de la foiblesse de ce Prince, en le voyant si long-tems disparoître à la vûe des Yos, lui fir naître le dessein de rétablir le Roi de Juida sur le trône. Il fut secondé Il excite les Juipar les Papas, qui souhaitoient beaucoup de relever leur ancien commerce. das à la révolte. Ils leverent ensemble une armée de quinze mille hommes, qui vint se camper près des Forts Européens, sous le commandement du Roi de Juida & d'Offus.

Le Roi de Dahomay, qui s'occupoir alors de la réparation de ses Villes, ignora long-tems cette entreprise, & ne l'apprit pas sans une extrême inquiétude. Il avoit perdu une partie de ses troupes pendant qu'il étoit enseveli dans le fond des forêts; & depuis peu il avoit envoyé le reste de divers côtés, pour enlever des Esclaves. Cependant il trouva le moyen de se délivrer du péril par un stratagême fort heureux.

Il fit rassembler un grand nombre de femmes, qu'il vêtit & qu'il arma comme autant de Soldats. Il en forma des Compagnies, ausquelles il donna des Officiers, des enseignes & des tambours. Cette armée se mit en marche, avec la seule précaution de placer quelques hommes aux premiers rangs, pour tromper mieux l'ennemi. La surprise des Juidas, à l'approche d'une armée si nombreuse, se changea bientôt dans une si grande frayeur, que prenant la fuite, ils abandonnerent honteusement leur Roi & leurs alliés. Ce Prince sit envain toutes sortes d'efforts pour les arrêter, jusqu'à tourner contr'eux sa lance & blesser au visage tous ceux qu'il rencontroit dans sa fureur. Les femmes des Dahomays profitant de cette consternation pour s'avancer avec beau- femmes bat les coup d'audace, il n'eur pas d'autre ressource que de se précipiter dans le fossé du Fort Anglois, qu'il traversa par le secours de ses deux fils; & montant par dessus le mur, il se déroba heureusement à la poursuite de ses ennemis. Mais une grande partie de ses gens périt par la main des semmes, & la plûpart des autres furent faits prisonniers.

Cette évenement jetta le Gouverneur Anglois dans quelque embarras. Cependant il persuada au Roi fugitif de quitter le Fort dès la même nuit, & Le Roi de Dahode retourner dans ses Isles désertes & stériles. Mais le Roi de Dahomay n'ap-forces. prit pas moins que c'étoit lui qui avoit suscité la révolte. Son ressentiment

Tome III.

SNELGRAVE. II. Voyage. 1729. Les Yos les en-

Caractere de

Stratageme du Rol de Dahomaya

Une armée de

SNELGRAVE. II. Voyage: 1729.

Deux fautes qu'il commet.

fur égal à l'injure. Il laissa une petite armée à Sabi; & retournant dans ses Etats, il sit un accueil si favorable à tous les Brigands de diverses Nations, qui voulurent entrer dans ses troupes, que dans l'espace de quelques mois, il se trouva aussi puissant qu'à l'arrivée des Yos. Malgré sa politique, qui lui donnoit beaucoup de superiorité sur tous les Princes Négres, il avoit commis deux fautes irréparables. Quoiqu'il se trouvât le maître absolu d'un Pays immense, ses ravages & ses cruautés en avoient détruit ou chassé tous les Habitans. Ainsi, manquant de Sujets, il n'étoit grand Roi que de nom. En second lieu, sous prétexte de vouloir repeupler ses Etats, il avoit promis à tous les anciens Habitans qui retourneroient dans leur Patrie, la liberté d'y jouir de tous leurs privileges, en lui payant un certain tribut. Cette esperance en avoit ramené plusieurs milles dans le Royaume d'Ardra. Mais soit qu'il n'eût pensé qu'à les tromper, soit que l'ardeur du gain lui fît oublier ses propres vues, à peine eurent-ils commencé à s'établir que par une noire trahison il fondit sur eux, & prit ou tua tous ceux qui ne purent se sauver par la fuite. Aussi n'a-t'on plus de constance à ses promesses; & suivant les apparences, de si belles Contrées demeureront desertes pendant toute sa vie. La même cause a ruiné presqu'entièrement le commerce de Juida.

Emportemens trivie.

Testesole n'esperant plus de réconciliation avec le Roi de Dahomay, cessa téméraires de Tel- de garder des ménagemens, & porta l'insulte jusqu'à faire donner un jour des coups de fouet à l'un de ses principaux Officiers. Aux plaintes que le Négre fit de cette indignité, il répondit que sa résolution étoit de traiter le Roi de même, lorsqu'il tomberoit entre ses mains. Un outrage si sanglant, & le discours qui l'avoit suivi furent rapportés à ce Prince, qui dans l'étonnement de cette conduite, dit avec assez de moderation: » Il faut que cet homme » air un fond de haine naturelle contre moi, car autrement il ne pourroit » avoir si-tôt oublié les bontés que j'ai eues pour lui.

Le Roide Daho-

Cependant il donna ordre à ses gens d'employer l'adresse pour se saisir may le fait arrê- de lui; & l'occasion s'en offrit bientôt dans une visite que Testesole rendit aux François. Les Dahomays environnerent le Comptoir, & demanderent le Gouverneur Anglois. Comme il n'y avoit aucune esperance de résister par la force, les François se hâterent de le cacher dans une armoire, & répondirent qu'il étoit déja sorti. Mais les Dahomays furieux casserent le bras d'un coup de pistolet au Chef du Comptoir, forcerent l'entrée, & trouverent Testesole dans sa retraite; d'où l'ayant tiré fort brutalement, ils lui lierent les mains & les pieds, & le porterent à leur Roi dans un branle. Ce Prince refusa de le voir; mais peu de jours après, il l'envoya dans la Ville de Sabi, qui n'est qu'à trois ou quatre milles du Fort. Là, on lui sit entendre que s'il vouloit écrire à ceux qui commandoient dans son absence, & faire venit pour sa rançon plusieurs marchandises qu'on lui nomma, il obtiendroit aussi-Il est mé emelle- tôt la liberté. Mais lorsque les marchandises furent arrivées, au lieu de le renvoyer libre, on l'attacha par les pieds & les mains, le ventre à terre, entre deux pieux. On lui fit aux bras, au dos, aux cuisses & aux jambes, quantité d'incisions, où l'on mit du jus de limon, mêlé de poivre & de lel. Ensuite on lui coupa la tête; & le corps, divisé en pieces, fut rôti sur les charbons & mangé.

ment & mangé.

Le Roi de Dahomay a cherché dans la suite l'occasion de se justifier, en SNELGRAVE. prétendant que ses ordres s'étoient bornés à le faire conduire à Sabi; & que s'il avoit laissé à ses gens la liberté d'en disposer à leur gré, il n'avoit entendu que la liberté de traiter pour sa rançon, sans s'être jamais désié qu'ils fussent capables de traiter avec cette barbarie un Gentilhomme Blanc. Mais on ne sçauroit douter, suivant l'opinion de Snelgrave, qu'ils ne connussent parfaitement les intentions de leur Maître; & la preuve qu'il en apporte, c'est que le Roi n'a jamais pensé à punir les Exécuteurs de cette horrible scene, quoiqu'il en ait été pressé avec beaucoup d'instances. Il ajoûte que les Négres, qui avoient eu part à cet odieux festin, ont dit depuis à plusieurs Portugais, en faisant une plaisanterie de leur avanture, que le bœuf d'Angleterre leur paroissoit excellent.

Après la malheureuse fin de Testesole, deux Négres s'étant sauvés du Fort Diffinulation de Anglois, allerent informer le Roi qu'il pouvoit aisément s'en saisir, parce ce Prince, qu'il n'y restoit que quatre Blancs. Mais il répondit qu'il n'avoit aucun sujet de haine contre la Nation Angloise; que le dernier Gouverneur s'étoit attiré par son imprudence un malheur qui ne regardoit que lui; & qu'il esperoit que la Compagnie d'Afrique enverroit à l'avenir des Sujets plus propres à commander dans le Fort. Snelgrave, qui a connu ce Prince, n'est pas surpris qu'il ait

été capable de pousser si loin la dissimulation.

Dans le même tems, ne pouvant douter que les Yos ne reparussent avec de nouvelles forces aussi-tôt que la saison deviendroit savorable à leur marche, il envoya des présens considerables à leur Roi, avec la plus jolie de ses propres filles. Cette adroite précaution, & l'ordre qu'il avoit donné à ses Ambassadeurs, de distribuer de grandes pieces de corail à tous les Grands de la Cour d'Yo, lui firent obtenir la paix, à des conditions avantageuses. Elle fut confirmée; peu de tems après, par une Ambassade volontaire du Roi d'Yo, qui

envoya aussi une de ses filles au Roi de Dahomay.

Snelgrave apprit toutes ces circonstances en arrivant à Jaquin. Il y trouva le commerce fort languissant, avec peu d'apparence que dans la confusion de tant de guerres il pût se relever de plusieurs années. Pendant deux mois qu'il passa dans cette Ville, le feu y prit cinq fois & causa beaucoup de ravage. Les maisons du Pays sont bâties de terre, & n'ont qu'un seul étage. La charpente du toît est de bambus, revêtu de chaume, qui dans la saison de la sécheresse n'est pas moins combustible que l'amadou. C'est ordinairement la négligence des Habitans qui cause les incendies; & Snelgrave l'attribue au peu de cas qu'ils font de leurs meubles, qui ne mérirent pas effectivement beaucoup d'attention; car à l'exception des Chefs, l'ameublement des Négres consiste dans quelques attes, qui leur servent de lits, dans les pots de doutables pour les terre où ils font cuire leurs alimens, & dans quelques autres bagatelles d'aussi peu de valeur. D'un autre côté les murs n'étant que de terre ou d'argile, la chaleur du feu leur est moins nuisible qu'utile, parce que son esset naturel est de les endurcir. D'ailleurs les frais d'un nouveau toit sont fort médiocres pour les Négres, au lieu que les Comptoirs Européens ont toujours beaucoup à souffrir.

Celui des Anglois étoit dans une vaste cour, qui appartenoit au Duc de de Jaquin, & qui touchoit à l'appartement de ses semmes, où les Négres ne

II. Voyage. 1729. Justification du Reide Dahomay

Incendies à Ja-

Ils font peu re-

SNILGRAVE. II. Voyage. 1729.

Rigoureu'e loi pour les prévenir-

peuvent entrer sans crime. De l'autre côté, le Comptoir avoit une vue ouverte sur les champs, & vis à vis de la porte étoit l'entrée d'une rue fort étroite, où demeuroit le Prêtre du Prince de Jaquin avec sa famille. Il avoit choisi ce lieu pour y être à couvert des incendies, parce que le Duc ayant un grand nombre de Domestiques, il pouvoit être promptement secouru. D'ailleurs tous ceux qui habitent près de la Cour ont plus d'interêt à prévenir le feu, parce que la Loi porte peine de mort contre toute la famille où l'incendie commence.

Le feu prend au Comptoir An-

Toutes les précautions du Prêtre n'empêcherent point que le feu ne commençât par sa maison. Comme les slammes s'élançoient vers le Comptoir, les Anglois perdirent l'esperance de se sauver de ce côté-là. Cependant le Valer de Snelgrave eut le courage de passer au travers, chargé d'une boete qui contenoit les livres de compte, & quelques autres papiers d'importance. L'Auteur pensa d'abord à sauyer l'or, qui étoit renfermé dans un assez grand coffre. Mais ne pouvant trouver la clef, & le feu s'attachant déja au toît de chaume, il recueillit toutes ses forces pour enlever le coffre, avec un autre Blanc, le seul qui restoit près de lui, parce que la curiosité avoit conduit tous les autres à l'enterrement d'un Négre. Il porta son fardeau dans l'appartement des femmes du Duc, où il le trouva avec son frere & quantité d'habitans qui alloient éteindre le feu. Après avoir passé par un grand nombre de détours, dans un logement fort spacieux, il fit élever le coffre, avec le secours de deux Négres, sur un mur de dix pieds de hauteur, d'où il sur porté au Comptoir Hollandois. Le feu continua deux heures avec tant de furie, que toute la maison du Duc sut consumée. On sauva celle de son frere, en découvrant tous les toîts qui touchoient à la cour. Si cet accident étoit arrivé pendant la nuit, rien n'auroit échappé aux flammes, sans excepter les habitans.

Miracle prétendu en faveur des Négres.

Près de la maison du Prêtre, où le seu avoit commencé, il y avoit une grande cour quarrée, qui étoit environnée de beaux arbres, au milieu desquels étoit le Fétiche da Prince de Jaquin. Il avoit la forme d'une mule de foin, couvert de chaume. Au sommet on avoit placé un crane humain, devant lequel on faisoit des prieres & des offrandes pour la santé & la conservation du Prince. Ce Fétiche échappa au feu, quoique toutes les maisons voisines eussent été consumées; ce qui passa aux yeux du Peuple pour un miracle éclatant.

Autre incendie.

Dix jours après cette disgrace publique, la Ville essuya un autre incendie, qui en détruisit plus d'un tiers; mais le Comptoir, qui venoit d'être rebâti, n'eur rien à souffrir. Le feu commença par une friture à l'huile de palmier,

qu'un Cuisinier Négre faisoit dans sa maison.

Snelgrave étant retourné dans le Comptoir, aussi-tôt qu'il fut rétabli, eut le spectacle d'une infinité d'Habitans, qui apportoient des bambus & du chaume pour réparer les édifices de leur Prince & de son frere. C'est un droit du Souverain fur ses Sujets. Mais la musique & les danses continuelles dont le travail étoit accompagné, troublerent beaucoup le repos des Anglois. Retour de Snel- Snelgrave désesperant du commerce, & n'étant pas plus satisfait de sa grave en Europe. santé, prit le parti de mettre à la voile, pour l'Angleterre, où il arriva le 13 Juillet 1730.

Mais pour satisfaire la curiosité du Lecteur, il joint à sa Relation quelques autres circonstances de la conduite & de la situation du Roi de Dahoray, avec tout ce qui regarde la ruine du Commerce par la destruction de Jaquin, jusqu'au 22 de Mars 1732. Ses Mémoires venoient des derniers Né-

gocians qui avoient abordé sur cette Côte.

Après avoir conclu la paix avec les Yos, le Roi de Dahomay, dont le ca- 1730-31-32. ractere ambitieux étoit incapable de repos, marcha fort loin dans les terres contre la Nation des Yabus. Ces Peuples, qui ne l'avoient jamais offensé, de Dahomay qu'en 17:22 se défendirent dans leurs bois & leurs montagnes jusqu'à la saison des pluies. L'ennui d'une guerre infructueuse sit desirer alors aux troupes du Roi de Dahomay de retourner dans leur Pays. Elles se souleverent, & le Roi se vit obligé, pour soutenir la discipline, de faire couper la tête à quantité de ses principaux Officiers, qui avoient encouragé sécretement les mutins. Mais cette severité n'ayant fait qu'augmenter la desertion, un de ses fils en rendit l'exemple encore plus dangereux, en se retirant avec quatre mille hommes vers le Roi de Wymey. Le Roi, furieux de cer incident, redoubla ses efforts contre les Yabus, & les força dans une de leurs retraites. Mais ils en gagnerent d'autres où ses Soldats ne purent les suivre. Il sut ainsi forcé de retourner dans ses Etats, avec la perte d'une partie de son armée & celle de sa

A cette nouvelle, le Peuple de Jaquin sentit renaître son audace & se flatta de pouvoir achever la ruine du Tyran. Il y avoit alors dans cette Jaquin. Ville un Marchand Hollandois, nommé Hertog, qui faisoit un commerce considerable dans plusieurs Pays éloignés, par le moyen d'une riviere qui dois, souleve les coule de Jaquin dans la Baye de Benin. Cet Européen, de concert avec le Princes. Prince de Jaquin, excita le Roi de Wimey & quelques autres Princes à prendre les armes contre le Roi de Dahomay. Il poussa même le zéle jusqu'à leur fournir des munitions. Mais ce rusé Politique, informé de leur entreprise, ne tarda point à se venger. Il employa l'artifice pour tromper ses ennemis. Tandis qu'il armoit avec beaucoup de diligence, il fit courir le bruit qu'il méditoit une seconde expédition contre les Yabus; & ses Géneraux commencerent leur marche vers l'interieur des terres. Mais dès la premiere nuit, toute son armée retourna du côté de la mer; & quoiqu'elle sût composé de plus de quinze mille hommes, elle surmonta si promptement toutes les difficultés de la route, qu'elle parut à la vûe de Jaquin sans que le Prince en fût averti par le moindre pressentiment. A peine eut-il le tems, avec ses principaux Sujets de se jetter dans quelques Canots, & de gagner une Isle qu'il avoit fortifiée au milieu de la riviere, à dix lieues vers l'Est, du côté d'Appagh. Il perdit toutes ses richesses. Sa mere fut arrêtée dans sa fuite. Hertog plus heureux se retira dans le Pays d'Appagh; mais pillé & brûlé. toutes ses marchandises, dont la valeur étoit considerable, tomberent entre les mains des vainqueurs. Le Roi de Dahomay peu satisfait du pillage de la Ville, fit faire main-basse sur les Habitans, & donna ordre, pour finir cette tragédie, que toutes les Villes & tous les Villages du Pays sussent réduits en cendres. Les autres Comptoirs Européens, qui étoient à Jaquin, n'éviterent pas le même sort. Robert More, Capitaine d'un Vaisseau Anglois nommé l'Ecureuil, fut arrêté, avec les Facteurs de France & de Portugal. On les

SNELGRAVE. II. Voyage. 1729.

Destruction de

Hertog, Mar-

Jaquin est pris,

Yyyiii

SNELGRAVE: II. Voyage. 1732.

Les Facteurs de l'Europe sont conduits au Roi de Dahomay.

Leur crainte panique.

Ils obtiennent

La défiance rend le Roi cruel.

la liberté.

alors près d'Ardra. A leur arrivée More se plaignit d'avoir été traité durement, que depuis qu'il étoit prisonnier, on ne lui avoit permis de prendre aucune nourriture. Le Roi se leva brusquement sur cette plainte, & passa dans une chambre voisine, d'où il revint aussi-tôt avec une hache à la main. Les Facteurs, persuadés qu'ils étoient au dernier moment de leur vie, se jetterent à genoux pour implorer la clémence de leur ennemi. Mais ils furent bientôt rassurés en

voyant l'usage que le Roi faisoit de sa hache. Il s'en servit pour ouvrir un petit tonneau de bœuf, dont il fit tirer plusieurs pièces, avec ordre de les préparer immédiatement pour ses Prisonniers. A la verité ce tonneau étoit une partie de leurs dépouilles, qui avoit été apportée la veille au Roi, avec le reste du butin.

Après avoir un peu rétabli leurs forces, les Blancs furent distribués, suivant leur Nation, sous la garde de plusieurs Kabaschirs. More & ses gens tomberent entre les mains d'Allegi, Seigneur Négre, qui étoit chargé depuis longtems de traiter avec les Marchands Anglois. Il prit soin d'eux avec beaucoup de douceur & d'attention. Mais peu de jours après, il se vit arrêté par l'ordre du Roi, & condamné à perdre la tête, sans que ses Prisonniers ayent jamais sçu la cause de son malheur. Ils demeurerent quelque tems dans cette situation, jusqu'à ce que le Sieur Dean, Gouverneur de la Compagnie d'Afrique à Juida, vint solliciter leur liberté. Le Roi de Dahomay se laissa séchir, & donna une garde à More pour l'escorter à Jaquin. Mais le Capitaine aima mieux prendre la route de Juida, où il trouva un Vaisseau François qui

le porta sur son propre bord.

Tant de guerres & de révoltes avoient rendu le Roi de Dahomay cruel pour ses propres Sujets. La défiance & les soupçons ne l'abandonnoient plus. Les Blancs mêmes se ressentoient de l'altération de son caractere, & More en avoit fait l'experience. Il semble d'ailleurs qu'un si long commerce avec les Marchands de l'Europe n'avoit jamais eu le pouvoir de faire perdre à ce Prince, ni à sa Nation, le fond de ferocité, par lequel ils ressembloient à tous les Négres. Un jour que le Conseil Royal avoit demandé au Roi un vigoureux Captif, qui lui fur accordé, l'usage que ces graves Conseillers si-

rent de leur Esclave, fut de le tuer & d'en faire un festin.

Le Commerce est ruiné dans ses Etats. Il n'en reste qu'un peu à Ap-

pagh.

A l'égard même du Commerce, il y a peu d'esperance qu'il puisse renaître pendant la vie du Roi, dans toutes les Contrées maritimes où ses armes ont porté la désolation. S'il en reste une ombre dans le Pays, c'est du côté d'Appagh, parce que cette Ville est défendue contre les entreprises de l'Usurpateur par une Riviere & un Marais. Cependant il paroît par le témoignage de Snelgrave, que dans la plus grande chaleur de ses conquêtes, non-seulement il permettoit, mais qu'il encourageoit même la traite des Esclaves. Atkins, qui lui attribue au contraire le dessein de ruiner ce commerce, se sert de plusieurs passages de Snelgrave pour combattre l'opinion même de ce Voyageur; mais quelques interprétations hazardées ne peuvent affoiblir les déclarations expresses d'un Ecrivain. Le principal endroit sur lequel (93) Atkins s'appuye, est riré d'un sistème de Commerce

(93) Il semble que l'esprit d'Atkins est un peu porté au paradoxe. On a yû qu'il prétend

que le Roi de Dahomay proposa un jour aux Anglois, & que Bullfinch Lamb, suivant le récit de Snelgrave, expliqua dans une Assemblée de Commissaires Anglois pour le Commerce. Quelques-uns des Articles portoient, que les Sujets du Roi de Dahomay pourroient être vendus ou se vendre eux-mêmes aux Anglois à condition que ce ne fût pas pour être transportés hors du Pays & pour servir dans les Colonies éloignées de l'Afrique: condition, ou loi, re- grave. marque Atkins, qui est directement contraire au but du commerce des Esclaves. Mais, pour juger raisonnablement du fonds, il faudroit qu'on nous eût donné le sistème entier, & qu'il n'y eût pas d'objection à former contre l'autenticité de cette Piece.

H. Voyage.

Objections d'At-

## §. IV.

## Remarques sur les Esclaves Négres, sur leurs révoltes, & sur la conduite qu'il faut tenir avec eux.

N E longue experience de la Navigation & du Commerce ayant fait passer l'Auteur par toutes sortes d'épreuves, il a cru devoir recueillie pour l'instruction d'autrui, diverses séditions qui ont exposé, non-seulement les Marchands d'Esclaves, à la perte de leur fonds, mais les Vaisseaux mêmes & ceux qui les commandoient à périr misérablement au milieu des mers. Il les Marchands & parle de ce qu'il a vû ou de ce qui s'est passé sous ses ordres. Mais il commence par des observations encore plus instructives sur la maniere dont les Négres deviennent Esclaves, sur la quantité annuelle qui se transporte de la Guinée, & sur la nature morale de ce Commerce.

Dangers pour

1°. Par un usage immémorial, les Négres font Esclaves tous les Captifs principes reconqu'ils prennent à la guerre. Mais avant que leur Commerce fût établi avec nus par l'Autour. les Européens, ils tuoient une grande partie de leurs Prisonniers, dans la crainte qu'étant en trop grand nombre ils ne leur causassent de l'embarras par leurs révoltes.

- 20. C'est un autre usage entre ces Nations barbares, de punir la plûpart des crimes par des amendes; mais au défaut du payement, la Loi condamne le coupable à l'esclavage. Cette pratique est également établie sur la Côte & dans l'interieur des terres.
- 3°. Les débiteurs infolvables font condamnés au même fort; à moins qu'ils ne soient rachetés par leurs amis. Mais quoique cette Loi s'exerce avec rigueur, ils sont ratement vendus aux Européens, parce que leurs créanciers les gardent pour leur propre usage.

4°. Snelgrave a scu par des informations certaines, que dans les Pays interieurs, quantité de Négres vendent leurs enfans sans y être forcés par la nécessité. Mais il a remarqué que ceux des Côtes ne se portent à cette barbarie que dans les besoins pressans.

Il prétend s'être assuré par des calculs assez exacts, que dans certaines

Nombre des Efclaves qui fortent de Guinée.

ruiner l'opinion de ceux qui reconnoissent des mieux fondé, il attaque ce qu'il y a de mieux Anthropophages, & qu'il n'allegue que des raifonnemens contre des faits. Ici; sans être

établi dans Snelgrave.

SNELGRAVE.

années il est forti de Guinée au moins soixante dix mille Esclaves; ce qui ne lui paroît pas surprenant, quand il considere que la Côte de Guinée, depuis le Cap Verd jusqu'au Pays d'Angola, n'a pas moins de douze ou treize cens lieues de longueur, & que la polygamie est en usage dans toutes ces grandes Régions.

Si le commerce des Efclaves est légitime.

A l'égard de la nature morale de ce Commerce, l'Auteur n'entreprend pas de répondre à toutes les objections; mais il déclare que les avantages qui en reviennent aux Marchands & même aux Etclaves, lui paroissent une raison suffisance pour le justifier. En premier lieu, dit-il, il demeure prouvé par les remarques précédentes, que le Commerce des Esclaves sauve la vie à quantité de personnes utiles. 2°. La vie des Négres est plus douce dans l'esclavage même que dans leur propre patrie. 3°. Il en résulte un grand avantage pour les Colonies de l'Europe, où les Négres sont beaucoup plus propres que les Blancs à la culture des terres. 4°. Il est utile pour les Nations Négres que leurs Criminels soient transportés hors du Pays pour n'y retourner jamais. Enfin, conclut Snelgrave, les avantages de ce Commerce surpassent beaucoup les inconvéniens; & lorsqu'on l'aura combattu par les plus fortes raisons, on sera obligé d'y reconnoître, comme dans tous les autres Etablissemens du Monde, un mélange de bien & de mal. Quoiqu'il en soit, continue-t-il, les Négres regardant l'esclavage comme ce qu'ils ont de plus terrible à redouter, cherchent toutes les occasions de rentrer en liberté. Il n'y a que la force ou la crainte qui puisse les attacher à leurs

Méthode de l'Auteur pour conduire une cargaifon d'Efclaves.

Cependant leurs séditions sur les Vaisseaux viennent presque toujours des mauvais traitemens qu'ils reçoivent des Matelots. L'Auteur s'étoit fait une méthode pour les conduire. Il ne croit pas qu'il y en ait de plus sûre, quoiqu'elle ne lui ait pas toujours réussi. Comme leur premiere désiance est qu'on ne les ait achetés pour les manger, & que cette opinion paroît fort répandue dans toutes les Nations interieures, il commençoit par leur déclarer, qu'ils devoient être sans crainte pour leur vie; qu'ils étoient destinés à cultiver tranquillement la terre, ou à d'autres exercices qui ne surpasseroient pas leurs forces; que si quelqu'un les maltraitoit sur le Vaisseau, ils obtiendroient justice en portant leurs plaintes à l'Interpréte; mais que s'ils commettoient eux-mêmes quelque désordre, ils seroient punis séverement.

A mesure qu'on achere les Négres, on les enchaîne deux à deux; mais les femmes & les enfans ont la liberté de courir dans le Vaisseau; & lorsqu'on a

perdu de vûe les Côtes, on ôte même leur chaîne aux hommes.

Ils reçoivent leur nourriture deux fois par jour. Dans le beau tems, on leur permet d'être sur le tillac depuis sept heures du matin jusqu'à la nuit. Tous les lundis on leur donne des pipes & du tabac; & leur joie marque assez, en recevant cette saveur, que c'est une de leurs plus grandes consolations dans leur misere. Les hommes & les semmes sont logés séparément, & leurs loges sont nettoyées soigneusement tous les jours. Avec ces attentions, qui doivent être soutenues constamment, Snelgrave a reconnu qu'un Capitaine, bien disposé, conduit facilement la plus grande cargaison de Négres.

La premiere sédition dont l'Auteur ait été témoin, arriva dans son pre-

mier

Courage de

Fermeté de son

mier Voyage en 1704, sur l'Aigle de Londres, Vaisseau commandé par son pere. Ils avoient à bord quatre cens Négres du Vieux Kallabar. Leur Bâtiment étoit encore dans la Riviere de ce nom; & de vingt-deux Blancs qui tion dont il ait restoient capables de service, une partie des autres étant morts, & le reste été témoin. accablés de maladies, il s'en trouvoit douze absens pour faire la provision d'eau & de bois. Les Négres remarquerent fort bien toutes ces circonstances, & concerterent ensemble les moyens d'en profiter. La sédition commença immédiatement avant le souper. Mais comme ils étoient encore liés deux à deux, & qu'on avoir eu soin d'examiner leurs fers soir & matin, les Anglois dûrent leur salut à cette sage précaution. La garde n'étoit-composée que de trois Blancs, armés de coutelas. Un des trois, qui étoit sur le château-d'avant, apperçut plusieurs Négres, qui, s'étant approchés du Contre-Maître, se sailissoient de lui pour le précipiter dans les slots. Il fondit sur eux, & leur sit quitter prise. Mais tandis que le Contre-Maître courut à ses armes, son défenseur fut saiss lui-même, & serré de si près qu'il ne put se servir de son sabre. L'Auteur étoit alors dans le tremblement de la sièvre, & retenu au l'Auteur. lit depuis plusieurs jours. Au bruit qui se sit entendre, il prit deux pistolets; & montant en chemise sur le tillac, il rencontra son pere & le Contre-Maître, auxquels il donna ces deux armes. Ils allerent droit aux Négres, en les menaçant de la voix; mais ces furieux ne continuerent pas moins de presser la sentinelle, quoiqu'ils n'eussent encore pû lui arracher son sabre, qui tenoit au poignet par une petite chaîne, & que leurs efforts pour le pousser dans la mer n'eussent pas mieux réussi, parce qu'il en tenoit deux qui ne pouvoient se dégager de ses mains. Le vieux Snelgrave se jetta au milieu d'eux pour le secourir, & tira son pistolet par-dessus leur tête, dans l'esperance de les effrayer par le bruit. Mais il reçut un coup de poing qui faillit de le faire tomber sans connoissance; & le Négre qui l'avoit frappé avec cette vigueur, alloit recommencer son attaque, lorsque le Contre-Maître lui fit sauter la cervelle d'un coup de pistoler. A cette vûe la sédition cessa tout d'un coup. Tous les rebelles se jetterent à genoux, le visage contre le tillac, en demandant quartier avec de grands cris. Dans l'examen des coupables, on n'en trouva pas plus de vingt qui eussent part au complot. Les deux Chefs, qui étoient liés par le pied à la même chaîne, saissirent un moment favorable pour se jetter dans la mer. On ne manqua point de punir séverement les autres; mais sans effusion de sang; & l'on en sur quitte ainsi pour la perte de trois hommes.

Les Cormantins, Nation de la Côte d'Or, sont des Négres fort capri- Revolte de quelcieux & fort opiniâtres. En 1721, l'Auteur aborda sur leur Côte, & sit en ques Cormanpeu de tems une traite si avantageuse, qu'il avoit déja cinq cens Esclaves à bord. Il se croyoit sûr de leur soumission, parce qu'ils étoient fort bien enchaînés, & qu'on veilloit soigneusement sur eux. D'ailleurs son Equipage étoit composé de cinquante Blancs, tous en bonne santé, & d'excellens Officiers. Cependant la fureur de la révolte s'empara d'une partie de cette malheureuse troupe, près d'une Ville nommée Manfro, sur la mê-

La sédition commença vers minuit, à la clarté de la Lune. Les deux sentinelles laisserent sortir à la fois quatre Négres de leur loge; & négli-Tome III.

SNELGRAVE. 1727.

geant de la fermer, il en sortit aussi-tôt quatre autres. Ils s'apperçurent aussi-tôt de leur faute, & pousserent assez violemment la porte pour arrêter ceux qui auroient succedé dans la même vûe. Mais les huit, qui s'étoient échappés, eurent l'adresse de se défaire en un moment de leurs chaines, & fondirent ensemble sur les deux sentinelles. Ils s'efforcerent de leur arracher leurs sabres. L'usage des sentinelles Angloises étant de se les attacher au poignet, ils trouverent tant de difficultés à cette entreprise, que les cris des deux Blancs eurent le tems de se faire entendre & d'attirer du secours. Les coupables se Aussi-tôt les huit Négres prirent le parti de se précipiter dans les flots. Mais comme le vent étoit de terre, & la Côte assez éloignée, on les trouva tous, le matin, accrochés par les bras & les jambes aux cables qui étoient à sécher hors du Vaisseau. Lorsqu'on se fut assuré d'eux, le Capitaine leur demanda ce qui les avoit portés à se soulever. Ils lui répondirent qu'il étoit un grand fripon, de les avoir achetés dans leur Pays pour les transporter dans le sien, & qu'ils étoient résolus de tout entreprendre pour se remettre en liberté. Snelgrave leur représenta que leurs crimes ou le malheur qu'ils avoient eu d'être faits prisonniers à la guerre, les avoient rendus Esclaves, avant qu'il les eût achetés; qu'ils n'avoient pas reçu de mauvais traitement fur le Vaisseau; & qu'en supposant qu'ils pussent lui échapper, leur sort n'en seroit pas plus heureux, puisque leurs compatriotes mêmes, qui les avoient vendus, les reprendroient à terre, & les vendroient à d'autres Capitaines, qui les traiteroient peut-être avec moins de bonté. Ce discours fir impression sur eux. Ils demanderent grace, & s'en allerent dormir tranquillement.

Raisons qui rendent les autres plus foumis.

rrecipitent dans

la mer.

Hs retombent cans leur crime.

Cependant peu de jours après, ils formerent un nouveau complot. Un des Chefs fit une proposition fort étrange à l'Interpréte Négre, qui étoit du même Pays. Il lui demanda une hache, en lui promettant que pendant la nuit il couperoit le cable de l'ancre. Le Vaisseau ne pouvant manquer d'être poussé au rivage, il esperoit de gagner la terre avec tous sescompagnons; & s'ils avoient le bonheur de réussir, il s'engageoit, pour eux & pour lui-même, à servir l'Interpréte pendant toute sa vie. Cet honnête Négre avertit aussi-tôt le Capitaine, & lui conseilla de redoubler la garde, parce que les Esclaves n'étoient plus sensibles aux raisons qui les avoient déja fait rentrer dans la soumission. Cet avis jetta Snelgrave dans Leurobstination. une vive inquiétude. Il connoissoit les Cormantins pour des désesperés, qui comptoient pour rien les châtimens & même la mort. On a vû fouvent, à la Barbade, & dans d'aurres Isles, que pour quelques punisions, méritées par leur paresse, opiniatre, vingt ou trente de ces misérables se pendoient ensemble à des branches d'arbres, sans avoir sait naître le moindre soupçon de leur dessein.

Malheurs d'un

Cependant une avanture fort trifte inspira plus de douceur aux Négres-Vaisseau Anglois. de Snelgrave. En arrivant près d'Anamabo, il rencontra l'Elisabeth, Vaisseau qui appartenoit aux mêmes propriétaires que le sien, & dont la situation l'obligeoit par conséquent à des soins particuliers. Ce Bâtiment avoit essuyé diverses sortes d'infortunes. Après avoir perdu son Capitaine & son Contre-Maître, il étoit tombé, au Cap Laho, entre les mains du Pirate Roberts, au service duquel plusieurs Matelots s'étoient déja engagés. Maiss

quelques-uns des Pirates n'avoient pas voulu soussirir que la cargaison fût pillée; & par un sentiment de compassion, fondé sur d'anciens services qu'ils avoient reçus des Propriétaires, ils avoient exigé que le Vaisseau fût remis entre les mains du seul Officier qui lui restoit. Lorsque Snelgrave rencon- quelques Pirares. tra l'Elisabeth, elle avoit disposé de toutes ses marchandises. Comme elle Snelgrave aux devoit reconnoître fes ordres, il proposa au nouveau Commandant de lui Anglois de l'Elidonner cent vingt Esclaves, qu'il avoit à bord, & de prendre à leur place ce qui lui restoit de marchandises; après quoi il se proposoit de quitter la Côte, pour aller se radouber à l'isse de Saint-Thomas. Le Commandant y consentit volontiers. Mais les gens de l'Equipage firent quelques difficultés, sous prétexte que les cent vingt Esclaves étant avec eux depuis longtems, ils avoient pris pour eux une certaine affection qui leur faisoit souhaiter de ne pas changer leur cargaison. Snelgrave s'appercevant que tous ses raisonnemens étoient inutiles, prit congé du Commandant, & lui dit qu'il viendroit essayer le lendemain qui auroit la hardiesse de s'opposer à ses ordres absolus.

1727.

Compassion de

Propositions de

Mais la nuit suivante, il entendit tirer deux ou trois coups de sussil sur l'Elisur archive après les asur fabeth. La lune étoit fort brillante. Il descendit aussi-tôt lui-même dans sa voir rejettées. Pinace, & se faisant suivre de ses deux Chaloupes, il alla droit vers ce Vaisseau. Dans un passage si court, il découvrit deux Négres, qui suyant à la Deux rebelles de nage, surent déchirés à ses yeux par deux requins, avant qu'il pût les secouquins, & deux rir. Lorsqu'il fut plus près du Bâtiment, il vit deux autres Négres, qui se te- autres attêtés. noient au bout d'un cable, la tête au-dessus de l'eau, fort esfrayés du sort de leurs compagnons. Il les fit prendre dans sa Pinace; & montant à bord il y trouva les Négres fort tranquilles sous les ponts, mais les Blancs dans la derniere confusion sur le tillac. Un Matelot lui dit, d'un air effrayé, qu'ils étoient tous persuadés que la sentinelle de l'écoutille avoit été massacrée par les Négres. Cet effroi parut fort surprenant à Snelgrave. Il ne pouvoit concevoir que des gens, qui avoient eu la hardiesse de lui refuser leurs Esclaves une heure auparavant, eussent manqué de courage pour sauver un de leurs compagnons, & n'eussent pas celui d'abandonner le tillac, où ils étoient armés jusqu'aux dents. Il s'avança, avec quelques-uns de ses gens, vers l'avant du Vaisseau, où il trouva la sentinelle étendue sur le dos, la tête sendue d'un coup de hache. Cette révolte avoit été concertée par quelques Cormantins. Les autres Esclaves, qui étoient d'une autre Côte, n'y ayant pas eu la moindre part, dormoient tranquillement dans leurs loges. Un des deux fugitifs qui avoient été arrêtés, rejetta le crime sur son associé; & celui-ci confessa volontairement qu'il avoit tué la sentinelle, dans la seule vûe de s'échapper avec quelques Négres de son Pays. Il protesta même qu'il n'avoit voulu nuire à personne; mais que voyant l'Anglois prêt à s'éveiller, & trouvant sa hache près de lui, il s'étoit cru obligé de le tuer pour sa sûreté; après quoi il s'étoit jetté dans la mer.

Snelgrave prit occasion de cet incident pour faire passer tous les Esclaves Conseil de plusde l'Elisabeth sur son propre Vaisseau, & n'y trouva plus d'opposition. Il fieurs Capitaines y retourna lui-même; & se trouvant près d'Anamabo, où il y avoit actuellement huit Bâtimens Anglois dans la rade, il fit prier tous les Capitaines de le rendre sur son bord pour une affaire importante. La plûpart vinrent

Zzz II

548

SNELGRAVE. 1727.

Ils condamnent Ses discours.

aussi-tôt; & d'un avis unanime, ils jugerent que le Négre devoit être puni du dernier supplice.

On fit déclarer à ce misérable, qu'il étoit condamné à mourir dans une un Negre à mort. heure, pour avoir tué un Blanc. Il répondit qu'à la verité il avoit commis ûne mauvaise action en tuant la sentinelle du Vaisseau, mais qu'il prioit le Capitaine de considerer, qu'en le faisant mourir, il alloit perdre la somme qu'il avoit payée pour lui. Snelgrave lui fit dire par l'Interpréte, que si c'étoit l'usage dans les Pays Négres, de changer la punition du meurtre pour de l'argent, les Anglois ne connoissoient pas cette maniere d'éluder les droits de la justice; qu'il s'appercevroit bientôt de l'horreur que ses Maîtres avoient pour le crime; & qu'aussi-tôt qu'un sable d'une heure, qu'on lui montra, auroit achevé sa révolution, il seroit livré au supplice. Tous les Capitaines retournerent sur leur bord, & chacun sit monter ses Esclaves sur le tillac, pour les rendre témoins de l'exécution, après les avoir informés du crime dont ils alloient voir le châtiment.

Son exécution.

Lorsque le sable eur fini son cours, on sit paroître le meurtrier sur l'avant du Vaisseau, lié d'une corde sous les bras, pour être élevé au long du mât où il devoit être tué à coups de fusil. Quelques autres Négres observant comment la corde étoit attachée, l'exhorterent à ne rien craindre, & l'assurerent qu'on n'en vouloit point à sa vie, puisqu'on ne lui avoit pas mis sa corde au col. Mais cette fausse opinion ne servit qu'à lui épargner les horreurs de la mort. A peine fut-il élevé, que les dix Anglois placés derriere une barricade, firent feu sur lui & le tuerent dans un instant. Une exécution si prompte répandit la terreur parmi tous les Esclaves, qui s'étoient flattés qu'on lui feroit grace par Cequ'ony joint des vûes d'interêt. Le corps ayant été exposé sur le tillac, on lui coupa une pour y servir d'e-main, qui fut jettée dans les flots, pour faire comprendre aux Négres, que ceux qui oseroient porter la main sur les Blancs recevroient la même punition: exemple d'autant plus terrible, qu'ils sont persuadés qu'un Négre mort sans avoir été démembré, retourne dans son Pays aussi-tôt qu'on l'a jetté dans la mer. Cependant l'Auteur ajoute que les Cormantins rient de toutes ces chimeres.

tres Esclaves.

Aux menaces du même châtiment pour les rebelles, Snelgrave joignit la promesse de traiter avec bonté ceux qui vivroient dans l'obéissance & le respect qu'ils devoient à leurs Maîtres. Ce traité fut fidélement exécuté; car, deux jours après, l'Auteur fit voile d'Anamabo à la Jamaique; & pendant quatre mois qui se passerent avant que la cargaison pût être vendue dans cette Isle, il n'eut aucun sujet de se plaindre de ses Négres.

Telles furent les séditions qui arriverent sur les Vaisseaux que Snelgrave commandoit. Mais il en rapporte deux fort remarquables, arrivées fur le

Ferriers de Londres, commandé par le Capitaine Messervy.

Tragique avanture d'un Capiraine Anglois,

Snelgrave ayant rencontré ce Bâtiment dans la rade d'Anamabo, en 1722, apprit du Commandant avec quel bonheur il avoit acheté en peu de jours près de trois cens Négres à Setrakrou. Il paroît que les Habitans de cette Ville avoient été souvent maltraités par leurs voisins, & qu'ayant pris enfin les armes, ils les avoient battus plusieurs fois & fait quantité de prisonniers. Messervy, arrivé dans ces circonstances, avoit acheté des Esclaves à fort bon marché, parce que les vainqueurs auroient été obligés de

les tuer pour leur sûreté, s'il ne s'étôit pas présenté de Vaisseau dans la rade. Comme c'étoit le premier Voyage qu'il faisoit sur cette Côte, Snelgrave lui conseilla de ne rien négliger pour tenir tant de Négres dans la soumission. Le lendemain, l'étant allé voir sur son bord & le trouvant sans défiance au milieu de ses Esclaves, qui étoient à souper sur le tillac, il lui sit observer qu'il y avoit de l'imprudence à s'en approcher si librement sans une bonne garde. Messervy le remercia de ce conseil, mais parut si peu disposé à changer de conduite, qu'il lui répondir par ce vieux proverbe: conseils de Snet-L'œil du Maître engraisse les chevaux. Il partit quelques jours après pour la Jamaique. Snelgrave prit plus tard la même route: mais en arrivant dans cette isle, on lui fit le récit de la malheureuse mort que Messervy s'étoit attirée par son aveugle confiance, dix jours après avoir quitté la côte de Guinée.

SNELGRAVE. 1727.

Il néglige les

Ses Efelaves le massacrent,

Un jour qu'il étoit au milieu de ses Négres, à les voir dîner, ils se saissrent de lui, & lui casserent la tête avec les plats mêmes dans lesquels on leur servoit le riz. Cette revolte ayant été concertée de longue-main, ils coururent en foule vers l'avant du Vaisseau, pour forcer la barricade, sans paroître effrayés du bout des piques & des fusils que les Blancs leur présentoient par les embrasures. Enfin le Contre-Maître ne vir pas d'autre remede pour un mal si pressant, que de faire feu sur eux de quelques pieces de canon chargées de mitrailles. La premiere décharge en tua près de quatre-vingt, sans compter ceux qui sauterent dans les slots & qui s'y noyerent. Cette exécution appaifa la révolte; mais dans le désespoir d'avoir manqué leur entreprise, une grande partie de ceux qui restoient se laisserent mourir de faim; & lorsque le Vaisseau fut arrivé à la Jamaique, les autres tenterent deux fois de se revolter avant la vente. Tous les Marchands de l'Isle, à qui ces fureurs ne purent être cachées, marquerent peu d'empressement pour acheter des Escla- cargaison & du ves si indociles, quoiqu'ils leur sussent offerts à vil prix. Ce voyage devint fort malheureux pour les Propriétaires; car la difficulté de la vente ayant arrêté long-tems le Vaisseau à la Jamaique, il y périt enfin dans un ouragan, plus redoutable encore que les Négres.

Trifte fort de la

## §. V.

## Relation de la prise de l'Auteur par les Pirates.

U mois de Novembre 1718, Snelgrave, dont la réputation étoit bien L'établie par le succès de plusieurs Voyages, fut chargé du commandement d'un Vaisseau nommé le Bird, ou l'Oiseau, qui devoit se rendre d'abord en Hollande, pour y faire sa cargaison. Le 10 de Décembre, étant revenu bien chargé à Helwoetsluys, il fut emporté de dessus ses ancres par un violent orage, & jetté contre la digue, où il eut le malheur d'échouer que l'Auteur esavec beaucoup de péril. Il fallut ouvrir une tranchée de trois cens pieds de ment, long, par laquelle on vint à bout d'amener assez d'eau pour remettre le Vaisseau à flot. Heureusement le dommage ne sut pas égal à la fatigue. On rentra dans le bassin d'Helwoetsluys, d'où l'on mit à la voile, au commence-

1718.

SNELGRAVÉ. 1719.

ment de Janvier. Mais une autre tempête força Snelgrave de se résugier à Spithead. Il en partit, & fut encore jetté par des vents impétueux plus de soixante-dix lieues à l'Ouest du Lezard. Cette troisième disgrace l'obligea de relâcher à Kingiale en Irlande, & de s'y arrêter jusqu'au 10 de Mars. Enfin, levant l'ancre avec un tems plus doux, il ne cessa pas de l'avoir favorable jusqu'à Sierra-Léona, où il arriva le premier d'Avril 1719. En passant près des Canaries, il fut poursuivi par un gros Vaisseau, qu'il prit pour un Corfaire de Salé; mais l'excellence de ses voiles les délivra bientôt de ce danger.

Il arrive à Sierra Léona, où il grouve trois Pi-

Avanture de ces Brigands.

Il trouva dans la riviere de Sierra - Léona trois autres Pirates, qui s'y étoient déja saissis de dix Bâtimens Anglois. Le premier de ces Brigands, qui gates, Cocklyn, étoit entré dans la Riviere, se nommoir Cocklyn. Il n'avoit pas plus de la Bouse & Da- vingt-cinq hommes à son arrivée; & loin d'être redoutable aux Marchands, il cherchoit du secours, avec cette troupe dans une Barque où il avoit été abandonné, sur quelque mécontentement, par le fameux Moody, Commandant d'un Corsaire nommé le Risingsun, ou le Soleil-levant. Mais en arrivant à Sierra-Léona, Cocklyn & ses compagnons avoient rencontré, dans sa Chaloupe, le Seigneur Joseph, riche Négociant Négre, & s'étoient saiss de lui. Ils n'avoient exigé pour sa rançon, que des munitions & des vivres. Ensuite, n'ayant pas manqué d'audace pour attaquer successivement plusieurs Bâtimens de Bristol qui fréquentoient cette Côte, non-seulement ils s'étoient pourvus de tout ce qui étoit nécessaire à leur profession; mais ils avoient engagé à leur service cinquante ou soixante Matelots, qui formoient avec eux un corps de quatre - vingt hommes. D'un autre côté, les gens de Risingsun, qui étoient partis avec Moody, avoient pris occasion de la dureté avec laquelle il avoit traité Cocklyn, pour se révolter contre lui; & l'ayant mis, avec douze autres, dans une grande Barque qu'ils avoient enlevée aux Espagnols vers les Isles Canaries, ils l'avoient abandonné à son mauvais sort. Comme on n'a jamais sçu dans la suite ce qu'il étoit devenu, il y a beaucoup d'apparence qu'il fut englouti dans les flots. Les Rebelles, après s'être défaits de leur Chef, lui avoient donné pour successeur un François nommé la Bouse, qui les avoir ramenés dans la Riviere de Sierra-Leona, où ils avoient rejoint Cocklyn & sa troupe, un mois après sa séparation. Le même jour, un autre Pirate étoit entré dans la même Baye. Son nom étoit Davis. Après avoir exercé quelque-tems sa profession dans une Felouque, il s'étoit rendu maître d'un grand Vaisseau, vers les Isles du Cap-Verd. En entrant dans la Riviere de Sierra-Leona, il avoit arboré un pavillon noir, pour jetter l'effroi parmi les Marchands qu'il esperoit d'y rencontrer. Ce Davis étoit un Corsaire génereux, qui avoit trouvé, par son Davis & de Coc- habileté & fon courage, le moyen d'entretenir une rigoureuse discipline dans une troupe d'environ cent cinquante hommes. Il n'eut point de part à l'infortune de l'Auteur. Cocklyn, au contraire, & tous ses associés, étoient les plus vils & les plus cruels Brigands du monde. Snelgrave, après avoir eu le malheur de tomber entre leurs mains, apprit de plusieurs d'entr'eux, qu'ils n'avoient choisi Cocklyn pour Chef qu'en faveur de sa brutalité & de son ignorance: bien résolus, disoient-ils, de ne s'en donner jamais de semblables à Moody, qui prenoit des airs de Seigneur & qui affectoit des

Caractere de

Principes des Pirates.

manieres polies. Le Commandant d'une troupe de Pirates n'est choisi par ses égaux que pour combattre à leur tête. Ils se donnent un autre Officier, qu'ils nomment leur Quartier-Maître, pour l'inspection génerale des affaires, & souvent pour résormer les ordres du Capitaine. Outre ces deux emplois, un Vaisseau Pirate a tous les Officiers subalternes, dont l'usage est établi sur les Vaisseaux de guerre.

SNELGRAVE. 1719.

Le jour que Snelgrave découvrit la Côte, à trois lieues de l'embouchure snelgrave tomde la riviere, le tems étoit fort calme. Un peu de fumée qu'il crut apperce- be entre leurs voir au rivage lui sit naître quelques pressentimens, qu'il regretta de n'avoir pas mieux écoutés. Il donna ordre à Simon Jones, son Contre-Maître, qui avoit déja fait le voyage, de se mettre dans la Pinace pour aller de plus près à la découverte. Mais Jones l'assura, que le lieu d'où partoit la sumée étoit sans habitans, & qu'il ne pouvoit s'y trouver que quelques Voyageurs, qui faisoient rôtir apparemment des huîtres. Cette réponse, de la part d'un ancien Matelot, qu'aucune raison ne devoit rendre suspect, dissipa toutes les défiances. A cinq heures, on profita de la marée pour s'avancer à l'embouchure de la riviere. Vers l'entrée de la nuit, on découvrit assez loin dans le Canal, un gros Vaisseau, qui étoit le Pirate, entre les mains duquel on

tomba bientôt. Les deux autres, avec leurs prises, étoient cachés derriere

une pointe de terre.

Comme le tems ne cessoit pas d'être calme, & que les ténébres devenoient fort épaisses, l'Auteur prit le parti de jetter l'ancre à l'embouchure même, précautions inu-Vers les huit heures, la sentinelle du tillac sit avertir qu'il croyoit entendre. tiles, le bruit d'une Chaloupe, qui s'avançoit à la rame. Tout le monde se rendit fur les ponts; & Snelgrave fit poster par précaution, sur l'avant du Vaisseau, vingt hommes armés de fusils & de sabres. Il cria lui-même le Qui vive? On lui répondit que la Chaloupe appartenoit aux Deux Amis, Vaisseau de la Barbade, commandé par le Capitaine Eliot. Cette réponse ne l'ayant pasrassuré, il ne continuoit pas moins de faire préparer les armes, & d'ordonner que toutes les lanternes fussent allumées; lorsqu'ayant demandé une seconde fois d'où étoit la Chaloupe, on lui répondir, d'Amérique, & sur le champ on lui envoya une décharge de mousqueterie, à la portée du pistolet. Rien ne prouve mieux, remarque Snelgrave, l'audace effrenée des Pirates; Audace effrenée car ils n'étoient que douze dans la Chaloupe; & son Bâtiment, dont ils ne des Pirates. connoissoient pas la force, avoit seize pièces de canon & quarante-cinq hommes d'Equipage.

Il prend des

A ce premier signe de guerre, l'Auteur donna ordre au Contre-Maître Lâcheté des gens de faire seu de sa bordée. N'étant point obéi, il descendit lui-même pour de Snelgraves presser les Canoniers; mais sa surprise sut extrême, de trouver ses gens qui fe regardoient les uns les autres avec les marques de la dernière consternarion. Quelques - uns lui dirent qu'ils auroient pris volontiers les armes , mais qu'ils ne pouvoient les retrouver. Dans cet intervalle, les Pirates, qui n'avoient pas trouvé de résistance, étoient montés à bord, & tirant quelques coups au hasard, ils avoient fait disparoître ceux qui étoient restés fur le tillac. Un seul Matelor, qui avoit eu moins de vîtesse à fuir, ent les reins cassés d'un coup de balle. Quelques grenades que les Pirates jetterent

brulquement, & qui ne causerent néanmoins de mal à personne, acheve-

Bonheur qui lui fait éviter un coup de baile.

Nouveau péril pour la vie de l'Aureur,

rent de répandre la terreur. On cria quartier. Là-dessus le Chef des Pira-SNELGRAVE, tes, qui étoit leur Quartier-Maître, eut la hardiesse de descendre seul & de demander où étoit le Capitaine du Vaisseau. Snelgrave se présenta, & lui répondit avec un soupir, que c'étoit lui qui avoit porté ce titre. Quelle est ton audace, lui dit le sier Brigand, d'avoir ordonné qu'on fît seu sur nous? Snelgrave repliqua modestement, qu'il s'étoit cru obligé de défendre un Bâtiment confié à ses soins. Cette replique irrita si vivement le Pirate, qu'ayant levé son pistolet il tira sur Snelgrave, & l'auroit tué, sans un mouvement heureux qui lui fit passer la balle entre le bras & le corps. Mais furieux de l'avoir manqué, il lui donna un coup si rude, du bout de cette arme, au milieu de la poitrine, qu'il le fit tomber sur les genoux. Cependant le malheureux Snelgrave se remit aussi-tôt, pour monter légerement sur le tillac. Il y étoit comme attendu par un autre Corsaire, qui jura, le sabre à la main, de ne jamais faire de quartier aux Capitaines Marchands qui entreprendroient de se défendre; & soit qu'il ne pensât qu'à l'esfrayer, ou que dans le transport de sa fureur, il ne sût pas le maître de son bras, le coup de sabre, qu'il lâcha de toute sa force, tomba sur une pourre. L'arme s'étant brisée, il sembloit vouloir encore se servir du troncon qui lui restoit à la main; mais un Matelot du Vaisseau le supplia de ne pas tuer un Capitaine dont tout le monde connoissoit la bonté. Cette priere sauva la vie à Snelgrave. Le Quartier-Maître étant remonté, lui donna ordre d'envoyer quelques - uns de ses gens pour prendre soin de la Chaloupe, qui étoit demeurée sans guide au moment de l'abordage, & le menaça de le faire couper en piéces si elle ne se retrouvoit promptement. Jones s'étant mis dans l'Esquif, eut le bonheur de la ramener aussi-tôt. Alors le Quartier-Maître prit Snelgrave par la main, & lui déclara qu'il ne devoit rien craindre pour sa vie, s'il n'avoit donné aucun sujet de plainte à ses Matelots.

Il est traité plus doucement.

Erreur des Corfaires.

Les Pirates jetterent alors des cris de joie, & firent plusieurs décharges pour avertir leurs compagnons du succés de leur entreprise. Mais ces signes furent si mal interpretés, que leur Capitaine s'imaginant au contraire que ses gens avoient été détruits avec leur Chaloupe, coupa ses cables pour s'avancer promptement à l'aide de la marée. Ses foupçons augmenterent à la vûe des feux qui étoient allumés sur le bord de Snelgrave. Sans attendre d'autre signal, il lâcha une bordée terrible, qui mit le Quartier-Maître & tous ses gens dans une extrême confusion. L'erreur sut bientôt réparée par le Porte-voix. Mais les reproches tomberent sur Snelgrave, à qui ces Brigands firent un crime de n'avoir pas pensé lui-même à faire connoître qu'il étoit pris. Au reste, sui dit brutalement le Quartier-Maître, ne t'imagines pas que ce soit un boulet de canon qui m'étonne; car je m'attends tôt ou tard à descendre en Enfer par cette voie.

Usage qu'ils font des provisions de Snelgrave.

Le Vaisseau de Snelgrave étant fort bien fourni de liqueurs & de provisions fraîches, Cocklyn fit tuer sur le champ quantité d'oyes, de coqsd'Inde, de poules & de canards, qu'il sir mettre, à peine plumés, dans la grande chaudiere, avec plusieurs jambons, & une grosse truie qu'on ne sit qu'éventrer, sans se donner l'embarras de l'écorcher ou d'en faire griller le poil. Il donna ordre au Cuisinier que tout fûr préparé avec moins de formalités que de diligence. D'un autre côté, le Quartier-Maître envoya demander à Snelgrave quelle heure il étoit à sa montre. Comme elle étoit d'or, l'Auteur jugea que c'étoit une maniere civile de la lui ôter. Il la remit au messager, en le priant d'assurer le Quartier-Maître qu'elle étoit excellente, & par conséquent digne de lui. Ce brutal Officier la reçut; mais ce fut pour la jetter sur le tillac, & la faire rouler à coups de pied, en disant à ses compagnons que c'étoit une fort jolie boule. Cependant un de ces Brigands la prit, & déclara qu'il la mettroit dans la masse commune, pour être vendue, sui-

vant l'usage, au pied du grand mât.

Snelgrave fut conduit sur le Vaisseau des Pirates, & présenté à Cocklyn, 11 est conduit snelgrave fut conduit sur le Vaisseau des Pirates, & présenté à Cocklyn, 11 est conduit qui lui témoigna quelque regret des mauvais traitemens qu'il avoit reçus, firates, depuis le quartier accordé. Mais il ne devoit pas ignorer, lui dit-il-, que c'étoit quelquefois le sort de la guerre. Ensuite, il lui déclara qu'il falloit répondre juste à diverses questions qu'on pourroit lui faire; sans quoi, il devoit s'attendre d'être coupé en pièces. Au contraire, s'il ne se faisoit pas presser pour dire la vérité, & si ses gens n'avoient pas de plaintes à faire de lui, il l'assura que son Voyage seroit le plus avantageux qu'il eût fait de sa vie. Pour premiere question, il lui demanda quelles étoient les qualités de son Vaisseau, sous les vents de mer & sur la côte? Snelgrave sit une réponse qui le satisfit. Cocklyn, ôtant son chapeau, le félicita de ses lumieres, & dit avec un transport de joie, que ce Bâtiment feroit un Vaisseau de guerre

admirable pour les Pirares.

Lorsque cette interrogation sut finie, un homme de fort haute taille, avec Metrouve un de quatre pistolets à sa ceinture & un large sabre à la main, s'approcha de Snel- d'Ecole, d'Ecole, grave, & lui demanda s'il le reconnoissoit. Mon nom, lui dit-il, est James Griffin, & nous avons été compagnons d'Ecole. L'Auteur se remit aisément son visage; mais il se crut obligé de dissimuler. Cependant Grissin continua de lui dire qu'il n'étoit pas de la troupe des Pirates; qu'il avoit été pris depuis peu sur un Vaisseau de Bristol, où il exerçoit l'office de Contre-Maître; que Cocklyn l'ayant forcé d'entrer à son service, il ne quittoit pas un moment les armes, pour être sans cesse en état de se faire respecter par les scelérats avec lesquels il se trouvoir dans la nécessité de vivre; qu'il vouloit prendre soin de Snelgrave pendant la nuit suivante, parce que dans l'ivresse, où la plüpart des Pirates ne manqueroient pas de se plonger, il croyoit que cette premiere nuit l'exposeroit à quelque insulte.

Un langage si génereux engagea l'Auteur à confesser qu'il reconnoissoit Griffin pour son compagnon d'étude. Il s'ouvrit à lui sans défiance, du moins sur tout ce qui regardoit sa situation; & ne voyant que sa vie à sauver, après la perte de son Vaisseau, il consentit que Griffin demandât au Commandant des Pirates la permission de boire un flaccon de pounch avec lui. Non-seulement elle lui sut accordée, mais Cocklyn voulut être de leur partie, & les sit entrer dans sa cabanne. Elle étoit sans meuble & sans chaises. Ils s'assirent tous trois sur le plancher, les jambes croisées. A minuit, Griffin demanda un branle pour son compagnon d'Ecole; car tous les Pirates, sans excepter le Capitaine, n'avoient pas d'autre lit que les planches du Vaisseau. Ayant obtenu cette grace, il marcha devant lui, le sabre aud, & lui promit de veiller près du branle pendant qu'il prendroit quel-

Tome III. Aaaa SNELGRAVE. 1719.

Il eft interroge par Cocklyn.

Services qu'il

SNELGRAVE. 1719.

fin, qui lui fauve

ques heures de repos. Mais il fut impossible à l'Auteur de dormir, au milier des juremens & des blasphêmes qu'il entendit continuellement. Vers deux Snelgrave est heures, le Bosseman s'approcha fort yvre, après s'être informé qui étoit dans défendu par Griff dans le branle, & tira brusquement son coutelas. Griffin lui ayant demandé ce qu'il destroit, il répondit qu'il vouloit mettre Snelgrave en pieces, parce qu'il avoit fait l'action d'un vil chien, en ordonnant à ses gens de tirer sur la Chaloupe, & en se faisant trop presser pour envoyer sa montre au Quartier-Maître. Griffin, qui sçavoit la fausseté de cette derniere accusation, menaça cet yvrogne de le fendre en deux, s'il ne se retiroit promptement. Il suivit ce conseil. Le lendemain, lorsque tout le monde sut de sang-froid, Grissin porta ses plaintes au Quartier Maître & à toute la Troupe. Il représenta que la maxime de ne pas maltraiter les captifs après le quartier accordé, regardoit le passé comme le présent & l'avenir, & qu'intéressant tout le monde, elle devoit être rigoureusement observée. Plusieurs surent d'avis que le Bosseman fûr puni du fouet. Mais Snelgrave ayant eu la bonté de plaider pour lui, il en fut quitte pour une défense génerale de faire la moindre insulte aux prisonniers. Cependant il entreprit encore, dans une autre oceasion, de tuer fon bienfaiteur.

Plusieurs des gens de Snelgra-

Le même jour, Jones, Contre-Maître de Snelgrave, vint lui confesser ve s'engagent au que sa situation étant très-sâcheuse en Angleterre, sur-tout de la part de sa fervice des Pira- femme, qu'il ne pouvoit aimer, il s'étoit déterminé par cette raison à prendre parti avec les Pirates, & qu'il avoit déja signé leurs articles. Son exemple avoit été suivi par dix autres Matelots du Vaisseau. Mais Snelgrave s'apperçut bientôt qu'il étoit méprisé de la Troupe, & fut ensuite informé qu'il étoit mort quelques mois après que les Pirates eurent quitté la riviere. Ce malheureux, & les dix autres, ne laisserent pas de conserver beaucoup de considération pour leur ancien Maître. Il y en eur même quelques - uns qui se repentirent de leur engagement, & qui le prierent de travailler pour leur liberté. Ils n'ofoient faire eux-mêmes cette proposition au Quartier-Maître, car les articles portoient peine de mort pour ceux qui parleroient d'abandonner leur profession; mais Snelgrave trouva cette commission trop Tradison de son délicate pour oser l'entreprendre. Quelques jours après, un d'entr'eux lui avoua que pendant le voyage, il avoir entendu plusieurs fois répeter à Jones, qu'il souhaitoit de rencontrer quelque Pirate en arrivant dans la Riviere de Sierra-Leona; qu'il avoit mis exprès à l'écart le coffre où les armes étoient renfermées; que d'autres Matelots l'ayant découvert, & voulant prendre leurs mousquets lorsque les Pirates avoient commencé à faire seu sur eux, il les en avoir empêchés, en leur déclarant que c'étoit l'occasions qu'il avoit souhaitée, & que s'ils tiroient un seul coup ils se feroient couper en pièces par les Pirates; enfin, que pour les faire entrer comme luis au service de ces Brigands, il les avoit assurés que l'Auteur même étoit résolu de prendre le même parti. Les Pirates dirent à Snelgrave, que c'étoit particuliérement à la follicitation de Jones qu'ils s'étoient déterminés à garder fon Vaisseau.

Contre-Maître.

Marchandifes tées dans la mer-

Suivant cette résolution, ils ne tarderent point à jetter dans la mer quande Snelgrave jet- tité de biens qui leur étoient inutiles, tels que des balles de laine, & d'autres marchandises destinées au commerce. Dans un seul jour ils en laeristierent ainsi pour la valeur de trois ou quatre mille livres sterling, parce SNELGRAYE.

qu'ils n'avoient de goût que pour l'argent & les provisions.

Entre plusieurs Anglois qui exerçoient alors le Commerce à Sierra-Leona, pour leur propre compte, il s'y trouvoit le Capitaine Henry Glynn, qui obrint ensuite le Gouvernement de l'Isle James sur la Gambra, & qui finit ses jours dans ce poste. Cet honnête Négociant engagea les deux autres Chefs des Pirates, Davis & La-Bouse, à rendre une visite avec lui au malheureux Snelgrave. Ils étoient à bord, lorsque Cocklyn & son Quartier-Maître y revin- dre service à l'Aurent de leur prise. Davis, qui avoit le cœur noble & généreux, prit fortement les interêts de l'Auteur, & pressa Cocklyn, non seulement de le traiter avec bonté, mais de lui rendre ce qui restoit de sa cargaison. Ce langage ne parut pas plaire beaucoup à Cocklyn. Cependant il invita Glynn, Davis & La-Bouse, à passer sur sa prise; & sur leurs instances, Snelgrave eut la per-

1719.

Glynn, Davis & la Bouse entre-

prennent de ren-

mission de les y accompagner.

Lorsqu'ils y furent arrivés, ils se rendirent tous dans la chambre de pou- Cocklynles mepe. Les caisses, où Snelgrave tenoit ses plus précieuses marchandises, y ne sur sa prise. Ce qui s'y passe. étoient encore, ouvertes & brisées. Quantité d'ustenciles, de papiers & de livres, qui avoient paru méprisables aux Corsaires, étoient dispersés sur le plancher & jusques sur les ponts. Ils avoient jetté les livres dans la mer, parce que cette drogue, disoient-ils, étoit capable de faire abandonner à quelqu'un d'entr'eux le chemin de l'Enfer, où ils s'étoient engagés de bonne grace à marcher tous ensemble. Les liqueurs de Snelgrave n'étant point épargnées, la bonne humeur commença bientôt à regner entre les Chefs des Pirates. Glynn prit cette occasion pour demander au Quartier-Maître plusieurs commodites qui pouvoient être nécessaires à l'Auteur. Elles lui furent accordées, & mises ensemble dans un paquet que Glynn se proposoit d'emporter à sa maison, pour les mettre plus sûrement à couvert. Mais un malheureux incident priva Snelgrave de ce secours. Quelques gens de Davis étant Querelle de Davenus à bord avec leur Maître, un jeune homme d'entr'eux brisa une caisse vis & de Cocklyn. pour la piller. Le Quartier-Maître de Cocklyn, à qui l'on vint s'en plaindre à l'oreille, sortit de la chambre de poupe pour arrêter le désordre. Le jeune Pirate, à qui il en sit quelques reproches, lui répondit qu'étant tous de la même profession, il se croyoit en droit de prendre sa part du pillage. Cette réponse choqua le Quartier-Maître, qui voulut le frapper de son sabre: mais le Pirate évita le coup, & se sauva près de son Maître, dans la Cabane. Le Quartier-Maître l'y pourfuivit, & d'un coup qu'il allongea, il le blessa légerement, & toucha même Davis à la main. Cette audace mit d'abord une furieuse confusion dans l'Assemblée. Davis jura de se venger, Cocklyn menaparce qu'en reconnoissant que son Soldat étoit coupable, il prétendoit que personne n'avoit droit de le punir en sa présence. Il sortie, les yeux étincellans de colere; & s'étant rendu sur son bord, il alloit fondre sur Cocklyn, qui ne pouvoit éviter sa ruine, si Snelgrave n'eût prié le Capitaine Glynn d'intercéder pour lui. La querelle fut appaisée avec assez de peine; mais à condition que Davis & sa Troupe auroient leur part des liqueurs & des provisions qui étoient sur la prise, & que le Quarrier-Maître reconnoîgroit sa faute devant l'Equipage de Davis & lui demanderoir pardon. Comme la nuit approchoit, Glynn fut obligé de retourner au rivage, & ne put se faire Aaaa ij

cé de sa ruine.

SNELGRAVE.

1719. Nouveau rifque teur est exposée.

apporter le paquet qu'il avoit obtenu pour Snelgrave, & remit à le prendre le jour fuivant.

L'Auteur passa cette nuit sur son propre Vaisseau, accompagné seulement où la vie de l'Au- de trois on quatre Pirates, entre lesquels étoit le furieux Bosseman, qui avoit attaqué plutieurs fois sa vie. Tandis qu'il s'entretenoit dans la Cabane avec le Charpentier, il eut le chagrin de voir entrer le Bosseman, demi-yvre, qui recommença brutalement à le maltraiter. Mais le Charpentier prenant parti pour lui, traita le Bosseman de misérable yvrogne, & le força de sortir. Dans le même instant, le vent éteignit la chandelle. Snelgrave & le Charpentier sortirent aussi-tôt pour la rallumer. Le Bosseman, qui s'en apperçut, se mit à crier, avec d'horribles imprécations, que c'étoit un artifice de Snelgrave pour se procurer l'occasion d'aller à la chambre des poudres, & de faire sauter le Vaisseau. Là-dessus, sans s'arrêter aux protestations du Charpentier, qui l'assura que c'étoit un simple accident, il s'approcha de Snelgrave; & jurant qu'il alloit lui brûler la tête, il lâcha son pistolet, qui fit heureusement faux seu. Le Charpentier ne put douter, à la lueur de l'amorce, que le coup n'eût été lâché sérieusement. Cette lâche trahison le rendit si furieux, qu'il courur dans l'obscurité vers le Bosseman. Il lui arracha son pistolet, dont il lui donna tant de coups qu'il le laissa presque mort. Le bruit ayant allarmé les Pirates jusques sur leur Vaisseau, ils envoyerent un Officier, qui enleva le perfide Bosseman. Ainsi Snelgrave ne dut la vie, pour la troisiéme fois, qu'à la faveur du Ciel.

Pillage de son Vaisseau par les gens des deux Corlaires.

Il dormit enfuite d'un sommeil tranquille. Mais il fut éveillé par les gens de Davis, qui venoient prendre les liqueurs & les provisions que leur Chef avoit exigées. Ils se joignirent avec les gens de Cocklyn, pour y faire un étrange dégât. Les tonneaux de vin & d'eau-de-vie de France furent enfoncés sur le tillac. Chacun y puisoit à son gré; car à la réserve de quelques barils, qui furent réservés pour les Chefs, tout le reste étoit moins distribué que pillé. On ne prenoit pas la peine de déboucher les liqueurs qui étoient en bouteille. Un coup de sabre en faisoit l'affaire : c'est ce que les Pirates appellent décoler; mais avec cette méthode, ils brisent trois bouteilles. pour en ouvrir une. Aussi toute la provision du Vaisseau fut-elle dissipée avant la fin du jour. On ne conserva qu'un peu d'eau-de-vie. Ce qui resta au fond des tonneaux servit le soir à laver les ponts. Les alimens, tels que le bœuf & le porc-salé, le fromage, le beurre, le sucre, &c. ne furent pas plus épargnés.

A l'égard des commodités que le Quartier-Maître avoit accordées à l'Auteur, une troupe de Pirates mort-yvres, qui avoient failli de tomber en passant sur quelques paquets, les jetterent dans la mer. Il n'en resta qu'un, qui contenoit un habit noir complet, & d'autres vêtemens. Lorsque les yvrognes se furent retirés, un autre Pirate, qui avoit la tête un peu plus fraîche, voulut sçavoir ce qui étoit renfermé dans le paquet. L'ayant ouvert, il en tira l'habit noir, avec un fort bon chapeau & une perruque. Snelgrave, qui n'avoit plus d'autre bien à prétendre, le supplia de ne pass confeils qu'un l'en priver. Mais ce Brigand le frappant sur l'épaule du plat de son sabre, Pirate donne à lui dit, en forme de conseil, que s'il vouloit l'en croire, il ne disputeroit jamais rien à un Pirate. Supposé, continua-t-il, qu'au lieu de vous avoir

Snelgrave.

frappé sur l'épaule, il m'eût pris envie de vous fendre la tête pour châtier votre impudence, vous seriez mort à présent. Peut-être vous flattez-vous, ajouta-t-11, que j'aurois été puni moi-même, pour avoir tué de sang-froid un Prisonnier. Mais soyez persuadé que mes amis m'auroient tiré d'embarras. Snelgrave le remercia d'un avis si charitable, & n'en perdit pas moins son habit. Quelques momens après, le Pirate se fit un amusement de s'en revêtir. Mais ses compagnons, le voyant dans cette parure, se firent aussi un passe-tems de le mouiller de vin & d'autres liqueurs. Il fur obligé enfin de le dépouiller & de jetter l'habit dans la mer. Le nom de ce scelératétoit François Kennedy. Ses Chefs le firent pendre, quelques jours après, pour d'autres

SNELGRAVE. 1719.

Ce scelérat est pendu.

Snelgrave eft dépouillé de tous

Ainsi l'unique partage de Snelgrave se réduisoit à la perruque & au chapeau, qu'il suspendit tranquillement dans la Cabane. Mais un autre yvrogne, qui se présenta bientôt, s'en couvrit la tête, en lui disant qu'il se nommoit Hoghin, & qu'il étoit un riche Marchand du rivage. Snelgrave n'osa s'en plaindre, dans la crainte que ce ne fût un Pirate. Cependant ce dernier voleur sortant de la Cabane, rencontra le Quartier-Maître de Cocklyn, qui, ne le reconnoissant pas pour un de ses gens, lui reprocha d'emporter le bien d'autrui & le maltraita beaucoup. Ensuite s'étant approché de l'Auteur, il lui demanda d'un ton civil comment il se trouvoit de tout ce tumulte. Snelgrave répondit qu'on lui avoit enlevé successivement tout ce qu'il tenoit de sa bonté. Le Quartier-Maître lui promit de lui faire retrouver ce qui existoir encore; mais il oublia bientôt cette promesse. Cependant l'Auteur avoue qu'en perdant tout ce qu'il possedoit, il n'avoit été outragé que par le Bosseman; & qu'au contraire, tous les autres s'étoient empressés de lui apporter des liqueurs, des tranches de jambon & du biscuir, avec des témoignages de pitié pour sa situation.

Le lendemain, ce fut l'Equipage de La-Bouse, qui eut à son tour la permission de venir piller ce qui étoit échappé aux ravages des deux autres Corsaires. Les restes de vin & de liqueurs suffirent encore pour rendre la sête fort vive & fort tumutueuse. L'Auteur, quoique peu maltraité dans sa personne, ne se crut pas moins malheureux, de se voir contraint d'assister à ce

spectacle.

Il obtint enfin la permission de descendre au rivage, pour aller prendre un peu de repos dans la maison du Capitaine Glynn. Les trois Commandans des Pirates s'y étoient rassemblés & l'y reçurent civilement. Ils lui promirent encore de lui faire retrouver ce que le Quartier-Maître lui avoit accordé. Glynn lui preta du linge & d'autres commodités, qui lui firent passer la nuit sui-

vante assez tranquillement.

Il retourna le matin à bord, avec les Capitaines Pirates. Davis, qui plaignoit sincerement son sort, pressa Cocklyn d'assembler tous ses gens sur dans l'assemblée le tillac, & harangua long-tems en sa faveur. Son discours sur reçu plus des Pirates. favorablement que la premiere fois. Ils prirent la résolution de donner à Snelgrave le Vaisseau qu'ils devoient abandonner, pour passer dans le sien, & de lui faire présent de quelques autres prises avec ce qui leur restoit de la sienne. Cette faveur montoit à plusieurs mille livres sterlings. Un des Chefs proposa de le prendre dans la Troupe, pour visiter avec eux toute la Côte

Il obtient la per-

Aaaa iii

SNELGRAVE. 1719. Offres qu'ils font à Snelgrave.

de Guinée où il pourroit faire un échange avantageux de ses marchandises. Il ne falloit pas douter, ajouta le Corsaire, qu'on ne prît dans cette route quelques Vailleaux de France ou de Portugal. Il vouloit que tous les Esclaves qu'on trouveroit sur ces prises fusient généreusement donnés à l'Auteur; & lui conseillant de les aller vendre dans l'Isle de Saint Thomas, Port libre de l'Amérique, il l'assuroit qu'outre les récompenses qu'il feroit en état de faire à ses gens, il se trouveroit assez riche, en arrivant à Londres, pour remplir l'attente des Proprietaires.

Il les refule.

Snelgrave ne répondant à cette proposition que par un morne silence, les Pirates commencerent à s'en offenser. La plûpart, dit-il, étoient d'une ignorance si grossiere, qu'ils croyoient leurs offres fort légirimes. Mais Davis reprit la parole, & les assura qu'il pénétroit les idées de l'Auteur. Il craint, leur dit-il, en acceptant vos bienfaits, de se perdre de réputation parmi les Marchands. Pour moi, ajouta-t-il, je suis d'avis qu'il faut donner à chacun la liberté d'aller à tous les diables par la voie qui lui convient: donnez-lui ce qui reste de sa cargaison, & laissez-le disposer de lui-même à son gré.

On fui accorde cargation, & un aure Vaisseau.

Toute l'Assemblée étant revenue à cette opinion, quelqu'un y joignit, en les reites de sa faveur de Snelgrave, un fort bon conseil, qui ne sur pas moins approuvé de tous les Pirates. Ce fut de monter sur le champ dans un Brigantin que La-Bouse avoit abandonné, & d'aller prendre sur le Vaisseau, avant que la Troupe s'en mît en possession, toutes les marchandises qui pouvoient encore être sauvées. On permit à l'Auteur d'y aller lui-même, & de se faire aider par quelques-uns de ses propres gens. Il sauva ainsi quelque partie de la cargaison des Propriétaires; mais de son propre bien, il ne lui revint pas la valeur de trente livres sterling. Tout consistoit en liqueurs, en instrumens, en toiles & en étoffes précieuses, dont les Pirates n'avoient pas épargné la moindre partie. Ils avoient pris, par exemple, des pièces de la plus belle toile de Hollande, & les avoient étendues sur le tillac pour s'y coucher. Dans leur débauche, ils y avoient répandu le vin à grands flots; & les trouvant ensuite trop fouillées pour leur servir de matelats, ils les avoient précipitées dans la mer.

> Davis obtint encore pour Snelgrave la permission de passer la nuit, avec ceux d'entre ses gens qui lui étoient demeures fidéles sur les Deux-Amis, Vaisseau de la Barbade, commandé par le Capitaine Eliot, & de pouvoir descendre au rivage quand ses besoins l'y appelleroient, à la seule condition de revenir au premier signe. Ce Vaisseau de la Barbade étoit celui dont les Pirates avoient employé le nom, lorsqu'ils avoient voulu surprendre l'Auteur à son arrivée. S'en étant saiss, quelques jours auparavant, ils le faisoient

servir comme de magasin pour les provisions.

Dangers où les Prisonniers sont. expolés pour leur vie,

Mais les Prisonniers furent exposés le même jour à de nouveaux dangers, par la malignité de quelques Négres, qui vinrent donner avis aux Pirates qu'un de leurs compagnons avoit été massacré. Ces misérables délateurs accusoient de ce meurtre Bennet & Thomson, deux Capitaines Anglois, qui s'étoient sauvés dans les bois pour se dérober à la fureur de Cocklyn. Ils se donnoient tous deux pour témoins du fait, dans la maison d'un autre Anglois nommé Janes, où Bennet & Thomson avoient rencontré le Pirate &

l'avoient assassiné. Un récit de cette nature, confirmé par l'absence de celui qu'on prétendoit mort, fit monter la fureur des trois Commandans au com- SNELGRAVE. ble. Leurs gens, encore moins capables de modération ne parloient déja que de sacrifier Snelgrave & tous les Prisonniers à leur vengeance; lorsque leur compagnon parut sur le rivage, & revint à bord en bonne santé. Il avoit réncontré effectivement chez Jones les deux Anglois fugitifs; mais il en avoit été quitte pour quelques menaces.

1719.

Avantures des

Snelgrave apprit ensuite, de la bouche même de Thomson & de Bennet. le détail de leurs infortunes. John Benner, parti de l'Isle d'Antigo pour la Côté Capitaines Bende Guinée, avoit été pris vers les isles du Cap-Verd par Davis. Mais ce Pirate net & Thomses. lui ayant rendu son Vaisseau, après l'avoir pillé, il étoit entré dans la Riviere de Sierra-Leona, où Thomson étoit arrivé avant lui. A l'arrivée de Cocklyn, ils s'étoient retirés tous deux sous l'Isse de Bense, autant pour leur propre sûreré que pour celle du Fort de la Compagnie, qui avoit alors Plunket pour Gouverneur. Ils y avoient débarqué des munitions, & dressé une batrerie sur le rivage. La-Bouse sur le premier qui les attaqua. Ils se défendirent avec courage. Mais Cocklyn venant augmenter le nombre des Corfaires, Plunket & les deux Capitaines, n'eurent point d'autre ressource, pour assurér leur vie & leur liberté, que de chercher une retraite dans les bois, où pendant plusieurs semaines ils ne subsisterent que de riz, & de quelques huîtres qu'ils ramassoient dans les ténébres sur le bord de la riviere. Les deux Bâtimens de Thomson & de Bennet furent brûles; & La-Bouse prit, pour son propre usage, le Vaisseau d'un autre Anglois nommé Lamb, qui étoit plus loin à l'ancre dans la riviere.

Mais pour revenir à Snelgrave, il passa quatre jours à recueillir les débris de sa fortune, avec l'approbation & les applaudissemens mêmes de ceux qui cueille les débris de sa fortune. avoient causé sa disgrace. Il passoit la nuit sur le Vaisseau d'Eliot, qui avoit acquis en peu de jours tant d'ascendant sur les Pirates, par l'adresse avec laquelle il avoit gagné l'affection de leurs Chefs, qu'il les frappoit sans menagement, & leur prédisoit sans cesse que tôt ou tard ils periroient tous par le plus honteux supplice.

Snelgiave re-

Peu de jours après, le Quartier-Maître de Cocklyn fut atteint d'une fievre, qui le réduisit bientôt à l'extrémité. Dans cette situation, il sit ap- demande pardon peller l'Auteur, pour lui demander pardon des injustices auxquelles il s'é- à Sneigravstoit emporté contre lui. Il lui confessa qu'il avoit été le plus méchant de tous les hommes, & que sa conscience lui faisant sentir de vifs remords, il croyoit voir l'Enfer ouvert & prêt à le récevoir. Snelgrave l'exhorta au repentir. Il est impossible, répondit-il, j'ai le cœur trop endurci. Cependant il promit d'y employer tous ses efforts. Tandis qu'il étoit dans ces bons sentimens, il donna ordre à son Valet de laisser prendre à Snelgrave tout ce qu'il trouveroit de son goût dans sa gatde-robe. L'Auteur profita de cette permission pour se fournir de chemises, de bas, & de quelques autres commodités.

Mort du Quar-

Le Quartier-Maître expira la nuit suivante, dans des agitations terribles; Hornibles cirmais le cœur si peu tourné à la pénitence, qu'il employa ses derniers mo- constances de sa mens à proferer les plus affreux blasphêmes. Quelques-uns des nouveaux Pirates, effrayés de son désespoir, s'adresserent à Snelgrave, pour obtenir

SNELGRAVE. 1719. Exhortations que Snelgrave fait aux Pirates,

la liberté de quitter une vie si détestable. Il leur déclara qu'il n'osoit leur rendre un si dangereux service. Mais il les exhorta beaucoup à ne pas tremper leurs armes dans le sang des malheureux qui tomberoient entre leurs mains; & leur faisant envisager un tems où leur conscience les porteroit peut-être à profiter de l'amnistie royale en faveur des Pirates, il leur représenta que ce seroit alors un grand avantage pour eux qu'on ne pût les accuser d'aucun meurtre. Il avoit apparemment sur lui l'Acte même de l'amnistie, qui accordoit un pardon géneral à tous les Pirates, qui, ne s'étant pas rendus coupables d'autres crimes, se présenteroient dans quelqu'une des Colonies Angloises ayant le premier de Juillet 1719. Cette Pièce & la Déclaration de guerre contre l'Espagne étoient du moins tombées entre leurs mains, & ne pouvant la lire, ils prierent Snelgrave de leur en faire la lecture. Comme le Roi promettoit des récompenses à ceux qui prendroient ou qui tueroient quelque Pirate, ils ne purent entendre cet article sans se livrer à des transports de rage. Cependant, après avoir entendu toute la Piece, quelquesuns dirent hardiment qu'ils regrettoient de l'avoir ignorée avant que de s'être engagés pour leur dernier Voyage. Snelgrave leur fit observer qu'ils avoient encore trois mois jusqu'au terme fixé par la Proclamation. Il ajouta que la guerre étant déclarée contre l'Espagne, ils pouvoient changer leur qualité de Pirates en celle d'Armateurs, & s'enrichir honorablement des dépouilles de l'Ennemi. Il s'en trouva plusieurs qui parurent gouter cette ouverture. Mais les vieux Boucaniers, qui avoient les mains souillées d'une infinité de meurtres, traiterent la Proclamation avec mépris, & la déchirerent en pieces,

Elles produisent peu d'effet.

Il trouve Ambroile Curtis.

Entre ceux qui vinrent consulter Snelgrave sur leur situation, il y eut un Ambroise Curtis, qui, étant d'une santé fort foible, se promenoit continuellement sur le tillac en robbe de chambre. Il avoit reconnu l'Auteur, quoiqu'il ne se fûr point encore ouvert à lui. Il lui dit un jour : » Je n'avois qu'onze » ans lorsque je commençai mes Voyages de mer, sous le commandement » de votre pere. Il me traita séverement, parce qu'il me reconnut de mau-» vaises inclinations. Après sa mort, qui arriva en Virginie, vous ramenâtes » son Vaisseau en Europe, & yous eûtes de la bonté pour moi dans le voyage. Curtis promit à l'Auteur, que lorsque ses meubles & ses bijoux seroient vendus au pied du grand mât, il en racheteroit quelques-uns pour lui. L'effet répondit à ses promesses. Mais il mourut avant que ses compagnons eussent quitté Sierra-Leona.

Vanité des trois Capitaines Pira-

raillé.

Snelgrave avoit dans une caisse, entre ses marchandises, trois habits brodés, de la seconde main. Les trois Chefs des Pirares se les firent apporter, un jour qu'ils étoient à boire ensemble, & s'en revêtirent sur le champ, Le plus long étant tombé en partage à Cocklyn, qui étoit de fort petite taille, lui descendoit jusqu'au milieu des jambes. Il auroit souhaité d'en Cocklyn est faire un échange avec Davis ou La-Bouse. Mais loin d'avoir pour lui cette complaisance, ils lui répondirent que devant voir bientôt des Dames de Guinée, qui ignorent les modes de l'Europe, il importoit peu que son habit fût long ou court. Ils pousserent la raillerie plus loin; car l'habit de Cocklyn étant d'écarlate, brodé d'argent, ils l'assurerent que sa bonne mine, relevée d'une parure si brillante, ne pouvoit manquer de lui donner beaucoup

beaucoup d'avantage sur eux, près de leuts maîtresses. Il prit si bien ce compliment, qu'il descendit à terre avec eux pour se faire admirer des SNELGRAVE. semmes du Pays. C'est une loi sacrée, entre les Pirates, de ne recevoir aucune femme à bord, lorsqu'ils sont dans quelque rade; & s'il s'en trouve à terre richement sur les prises qu'ils font en mer, il leur est défendu, avec la même rigueur vêtus. de leur faire la moindre violence. Sans ce frein, on conçoit à quels excès ils seroient capables de s'emporter, & de quels désordres leur discipline seroit continuellement menacée. Mais ils se dédommagent de cette contrainte lorsqu'ils sont à terre; & les femmes d'Afrique ne résistent point à leurs présens. L'Auteur assure qu'il se trouve même des Blancs qui ne font pas difficulté de leur prêter leurs femmes, & qui gagnent beaucoup à cet in-

Tous trois vont

Cependant les Quartier-Maîtres des Pirates n'ayant point été consultés sur l'affaire des habits, il s'éleva un murmure géneral dans les trois Troupes. dépouillent de leurs riches ha-On alléguoit que si ces libertés étoient permises aux Capitaines, ils s'attri-bits. bueroient bientôt le droit de prendre pour eux la meilleure partie du butin. Enfin le mécontentement fut si vif, qu'à leur retour on les dépouilla de leur parure, pour en grossir la masse commune. Le bruit se répandit que Snelgrave avoit contribué à leur faire naître le dessein de s'en servir. Cette accusation lui attira la haine d'un grand nombre de Pirates, sur-tout celle du Quartier-Maître de La Bouse. Ce Brigand, qui se nommoit Williams, voyant l'Auteur passer dans une Chaloupe pour se rendre sur le Vaisseau d'Eliot, jura que s'il mettoit le pied dans le sien il le couperoit en pièces. Mais Eliot, qui étoit dans la même Chaloupe, exhorta Snelgrave à ne rien craindre, & lui conseilla seulement de donner à Williams le nom de Capitaine, lorsqu'il entreroit dans son Vaisseau. C'étoit-là le foible du Quartier-Maître, parce qu'ayant commandé un Brigantin, il se croyoit fort au-dessus du Poste qu'il occupoit. L'Auteur, en montant sur son bord, lui dit: " Capitaine Wil-" liams, de grace, écoutez-moi sur l'article dont vous êtes si offensé. Williams, adouci tout d'un coup, lui donna un petit coup sur l'épaule, du plat de son sabre, & l'assura tendrement qu'il n'avoit pas la force de lui nuire. Ensuite, lorsque l'Auteur lui eut appris comment la chose étoit arrivée, il lui sit présent de quelques bouteilles de vin, en lui promettant d'être toujours fon ami.

Leurs gens les

Les Pirates prirent un Vaisseau François, à la vûe de Snelgrave. Ce Bâtiment étoit entré dans la Riviere de Sierra-Leona, sans aucune précau- pirates. tion; & découvrant un grand nombre de Vaisseaux, il n'avoir pas laissé de s'avancer avec beaucoup de hardiesse. L'Auteur, se trouvant alors sur l'ancien Vaisseau de Cocklyn, fut témoin de la frayeur & du trouble des Pirates. Jones, son Contre-Maître, qui s'étoit engagé à leur service, déclara qu'il prenoit ce Bâtiment pour le Lanceston, Vaisseau de guerre de quarante piéces de canon, que Snelgrave avoit laissé en Hollande, & qui avoit ordre de visiter la Côte de Guinée. Tous les Prisonniers souhaitoient que diocres auroient cette conjecture sût vraie, & n'auroient même demandé qu'un Vaisseau de pû détruire ces vingt pièces; car il ne falloit que des forces médiocres, pour réduire une Brigands. troupe de Brigands, composée de gens yvres, ou de nouveaux venus qui manquoient de courage. On auroit ainsi prévenu la perte de plus de cent Tome III.

Vaisseau Fran-

SNELGRAVE. 1719.

Voiles, qui devinrent bientôt la proie des Pirates sur la Côte de Guinée, & tous les ravages du fameux Roberts, qui parut renaître des cendres de Davis. L'Auteur ajoute modestement, qu'il ne lui convient pas de s'étendre sur les raisons qui ne permirent pas à la Cour d'Angleterre de remédier plûtôt à de si grands maux.

Capitaine Françers.

Le François s'appercevant enfin du précipice où il s'étoit jetté, perdit l'esperance de s'échapper & fit peu de résistance. Cependant, pour ne s'être pas soumis au premier seu des Pirates, ils lui passerent une corde au col, & le ra Bousesauvele firent long-tems soustrir, jusqu'à le laisser presque mort. Mais La-Bouse parut heureusement pour lui sauver la vie; & marquant une vive indignation du cruel traitement qu'on avoit fait à son compatriote, il protesta qu'il ne vouloit point être associé plus long-tems avec de si infâmes & de si cruels scelérats. Pour l'appaiser, ils abandonnerent à sa disposition le Capitaine François & le Vaisseau.

Après cette expédition, Snelgrave s'employa fort ardemment à débarquer les marchandises qu'on lui avoit accordées. Il les fit transporter dans la maison de Glynn, qui se donna beaucoup de mouvement pour l'aider dans cette entreprise. Toute la fatigue tomba presqu'uniquement sur eux, parce que les Pirates employoient à la réparation des Prises les gens de Snelgrave qui avoient refusé d'entrer à leur service, & que d'un autre côté, les Négres, enrichis par les profusions de ces Brigands, refusoient de prêter la main au travail. Les Domestiques mêmes de Glynn se firent presser pour seconder leur Maître. Cependant toutes les marchandises furent mises enfan dans un lieu sûr.

Cérémonie des Picares pour nommer leur Vailleau.

Aussi-tôt que les Pirates eurent achevé d'équiper pour leur usage le Vaisseau qui avoit appartenu à l'Auteur, ils résolurent de le nommer solemnellement, avec des formalités convenables à leur profession. Le 21 d'Avril sur choisi pour cette céremonie. Snelgrave y sut invité. Les plaisirs de la sête consisterent à taire couler des ruisseaux de pounch, dont toute l'Assemblée s'enyvra. Cocklyn, tenant son verre à la main, s'écria de toute sa force; Dieu bénisse le Windham. Il but, & cassa son verre. Tous les Pirates firent la même chose après lui, au bruit de plusieurs décharges de l'artillerie. Comme le Vaisseau n'avoit que deux ponts, la place des poudres touchoit à la chambre de poupe, & se trouvoit ouverte pendant qu'on tiroit le canon. Il arriva même que quelques cartouches, qu'on avoit laissé imprudemment chargées près de la premiere piéce, prirent feu avec beaucoup d'éclat. Davis, qui craignit pour les poudres, sit remarquer le péril qu'il y avoit à laisser le magasin ouvert. Mais Cocklyn lui répondit qu'il auroit fouhaité qu'elles eussent pris feu comme les carrouches, parce qu'ils ne pouvoient tous descendre en Enfer avec plus de pompe.

Il restoit trois Prises que les Pirates n'avoient point encore détruites, & dont ils se proposoient de faire un seu de joie. Les sollicitations de Snelgrave engagerent Davis à demander qu'elles fussent épargnées, & cette grace lui fut accordée. Davis obtint aussi la liberté de l'Auteur, à qui l'on permit enfin de faire ses adieux à la Troupe, pour se retirer dans la maison du Capitaine

Glynn.

Cependant, deux jours après, il sut rappellé sur le bord du Capitaine

oue de périr tous entemble.

Eliot, avec des instances si honnêtes & si pressantes, qu'il ne sit pas difficulté de s'y rendre. Eliot le prit en particulier, & lui représenta qu'ayant été forcé par les Pirates de recevoir sur son Vaisseau quantité de marchandises qui ne Service que Sucllui appartenoient pas, & dont on pourroit quelque jour le rendre respon- grave rendaul asable, il avoit besoin du certificat d'un honnête homme, pour rendre témoi-pitaine Eliot. gnage de la violence qu'on avoit employée contre lui. L'Auteur lui accorda volontiers la fatisfaction qu'il demandoit. Il ajoute qu'Eliot étoit homme Etiot étoit homd'honneur. Les Pirates le forcerent à les suivre. Mais il saisit heureusement me d'honneur. l'occasion d'un tornado pour les abandonner; & la fortune ayant secondé sa hardiesse, il sit un Voyage fort avantageux pour les Marchands qui l'avoient employé.

Pendant que Snelgrave étoit à bord, les trois Capitaines Pirates y vinrent aussi, & l'engagerent à souper avec eux sur le Vaisseau de Davis. Le repas fut servi avec beaucoup d'appareil; & quelques Trompettes, qui s'étoient trouvés sur les Prises, y joignirent l'harmonie de leurs instrumens. Mais au milieu de la fête, on entendit un bruit épouvantable. Le feu avoit pris au Vaisseau de Da-Vaisseau; & la plus grande partie de l'Equipage étant plongée dans l'yvresse, vis. les cris d'une infinité de gens qui ne pouvoient être d'aucun secours, ne faisoient qu'augmenter le désordre. Il se trouvoit à bord plus de cinquante Prisonniers, dont la plupart sauterent dans les Chalonpes, & se disposoient à gagner le rivage. Snelgrave fit observer à Davis que s'il ne trouvoit promptement quelque moyen de les arrêter, il ne lui resteroit pas à lui-même un Esquif pour se dérober au feu, qui pouvoir devenir plus pressant. Il sit tirer sur eux, d'une de ses plus grosses pièces, & cette menace les ramena aussitôt à bord.

Pendant ce tems-là, un Canonier, nommé Goldin, craignant pour la chambre des poudres, eut la prudence de jetter des draps mouillés sur les ais de séparation, & de faire inonder d'eau les lieux voisins. Sans cette précaution, c'étoit fait du Vaisseau & de tous ceux qui étoient à bord, car il n'y avoit pas moins de trente milliers de poudre dans le magasin. Cependant le feu continuoit au fond de calle, où il avoit commencé; & les Chaloupes sûreté. ayant disparu dans la confusion, l'Auteur prit un des treillis du haut-pont, & le laissa couler au bout d'une corde jusqu'au bas du Vaisseau, dans le dessein de s'en faire une ressource s'il étoit forcé de s'abandonner aux slots. Tandis qu'il étoit à méditer sur le peril, il entendit, ce qu'il ne peut raconter sans horreur, les cris de joie d'une troupe de vieux Pirates, qui s'applaudifsoient de descendre aux Enfers en si bel appareil. Mais les derniers venus étoient consternés au contraire de leur situation, & se reprochoient amerement d'être entrés dans une compagnie si detestable.

La plus grande partie de l'Equipage s'étoit rassemblée sur les ponts, où chacun s'attendoit à tous momens de sauter avec le Vaisseau, lorsque le Contre-Maître, nommé Taylor, homme d'une hardiesse extraordinaire, qui eut ensuite le commandement de la Cassandre, Navire de la Compagnie des Indes, parut, accompagné de quinze Matelots, à demi brûlés comme lui, qui n'avoient épargné ni leur travail ni leur vie pour éteindre le feu. Ils déclarerent qu'ils y avoient réussi, & que le danger étoit passé. Mais dans le trifte état où ils étoient, ils eurent besoin de la plus prompte Bbbb ii

Précaution de

Fin de l'incen-

SNELGRAVE. 1719.

assistance des Chirurgiens. L'incendie avoit commencé par la négligence d'un Négre, qui étant à tirer du rum, avoit tenu sa chandelle trop près du baril. Une érincelle avoit mis la liqueur en flamme, & le feu s'étoit communiqué au baril voisin, avec un bruit égal à celui d'un petit canon. Heureusement il n'avoit pas gagné vingt autres barils de la même liqueur, & plusieurs tonneaux de poix & de godron, qui étoient fort voisins.

Reconnoissande l'Auteur.

Lorsqu'on se crut délivré d'un si grand péril, Goldin releva beaucoup les ces des Pirates secours qu'il avoit reçus de Snelgrave pour empêcher le seu de pénétrer jusqu'aux poudres; & ce service sit tant d'impression sur les Pirates, qu'ils prierent l'Auteur de se rendre sur le Windham, où ses meubles & ses bijoux devoient être vendus au pied du mât, en lui promettant de le favoriser dans cette vente. Davis l'en pressa lui-même, & s'engagea même à racheter sa montre, pour lui en faire présent. Mais pendant cet entretien, un des Osticiers du Vaisseau, qui n'étoir pas encore revenu de son yvresse, proposa de le prendre pour Pilote dans le Voyage de Guinée. En vain Davis répondit à cet yvrogne qu'on n'avoit pas besoin de Pilote, & prit même sa canne pour le chasser de sa présence. Snelgrave ne trouva de sûreté qu'à retourner à terre, dans la maison du généreux Glynn.

Vaisseau pris, & délivré par un heureux caprice.

Deux jours après, on vit entrer dans la riviere un Vaisseau de la Compagnie d'Afrique, nommé la Dépêche, commandé par le Capitaine Wilson. Il devint aussi tôt la proie des Pirates. Jones, ancien Contre-Maître de Snelgrave, en prit occasion de se plaindre, qu'ayant autrefois commandé un Bâtiment de cette Compagnie, il avoit été mal récompensé de ses services, & demanda que la Dépêche fût brûlée pour le venger. Cette faveur lui fut accordée sur le champ. Mais un jeune Brigand de la Troupe, nommé John Stubbs, se leva aussi-tôt, & voulut être écouté. " Un moment, Messeurs, dit-il à ses com-» pagnons, & j'entreprens de prouver qu'en brûlant ce Vaisseau, vous allez » rendre un grand service à la Compagnie. Ce discours réveilla l'attention de tout le monde. Stubbs continua: » Le Bâtiment que vous voyez, est en » mer depuis deux ans. Il est vieux, délabré, & presque mangé des vers. » D'ailleurs il a peu de provisions; & sa cargaison ne consiste qu'en un peu " de bois rouge & de malaguerre. N'est-il pas clair que si vous le brûlez, la » Compagnie n'y perdra pas beaucoup, & que d'un autre côté elle épar-» gnera les appointemens de l'Equipage, qui valent trois fois mieux que le » Vaisseau & la cargaison. Tous les Pirates se rendirent à cet éloquent discours; & le Bâtiment fut restitué au Capitaine Wilson, qui retourna heureufement en Angleterre.

Vente des bi-

joux de Snelgra- vendus à bord du Windham, il crut devoir hasarder quelque chose pour racheter une partie de son bien. On ne témoigna aucun mécontentement de le voir arriver dans un Canot. Plusieurs Pirates acheterent dissérentes pièces & les lui rendirent de bonne grace. Griffin, son compagnon d'Ecole, nermeheteune ne fit pas difficulté de mandier en sa faveur. Deux Blancs, qui l'avoient amené dans leur Canot, lui rendirent service aussi, en seignant d'acheter pour eux-mêmes. Ses paquets commençant à grossir, quelques Pirates lui reprocherent d'être insatiable, & le menacerent de les jetter dans les flots. Griffin lui conseilla de se retirer promptement avec ce qu'il avoit acquis. Son

Le 29 d'Avril, tous les membles & les bijoux de Snelgrave devant être

partie.

bonheur fut extrême d'avoir suivi ce conseil. On mit aussi tôt sa montre en vente; & pour chagriner Davis, quelqu'un la fit monter jusqu'à cent livres sterling. Davis paya cette somme, argent comptant. Mais celui qui avoit affecté de la faire monter si haut, prétendit que les boëtes n'étoient pas d'or, & une friponneile. tira une pierre de touche pour en faire l'essai. La couleur de la touche ayant quelqu'apparence de cuivre, comme cela est ordinaire, à cause de l'alliage qu'on emploie pour rendre l'or plus dur, le même Brigand s'emporta beaucoup contre l'Auteur, & l'accusa d'être plus scelerat qu'un Pirate, puisqu'il avoit eu l'audace de faire passer une montre de cuivre pour une montre d'or. Ce reproche lui fit des ennemis mortels de ceux qui ne connoissoient pas mieux son caractere; & quoique Davis s'y arrêtât peu, quantité d'autres jurerent de le fouetter cruellement s'il retomboit entre leurs mains. Griffin se hâta de lui en donner avis, & lui conseilla de se cacher dans les bois jusqu'au départ des Pirates. Mais lorsqu'il se disposoit à suivre ce conseil, il apprit heureusement que les trois Commandans faisoient mettre à la voile. Cette rates. agréable nouvelle fut apportée au rivage par Bleau, son Chirurgien, qui avoit obtenu la liberté depuis que le Chirurgien du Vaisseau François s'étoit offert à suivre le parti de La-Bouse. Il y avoit un mois entier que Snelgrave languisfoit sous cette odieuse tirannie.

SNELGRAVE. 1719. On lui impute

Départ des Pi-

Le hasard lui sit apprendre, dans la suite, quel avoit été le sort de Davis & de Griffin, ses deux amis. Griffin, qui étoit dégoûté depuis long-tems de sort de Griffin, sa condition saisst d'heureuses circonstances pour descendre dans une Chaloupe, tandis que son Vaisseau étoit à l'ancre devant le Fort d'Anamabo, sur la Côte de Guinée. La nuit fut si favorable, qu'ayant été poussé au rivage avant le jour, il se rendit par terre au Cap-Corse, où il sut reçu en qualité de Passager sur un Navire Anglois, qui faisoit voile à la Barbade. Mais en arrivant dans cette Isle, il fut saiss d'une sièvre violente, qui le mit en peu de jours au tombeau.

La fin de Davis fut plus tragique. Quelques jours après avoir quitté la Riviere de Sierra-Leona, il découvrit dans son Vaisseau une conspiration pour lui ôter le commandement. Sa fermeté la prévint. Mais ayant appris qu'elle avoit été suscitée par Taylor, Contre-Maître du Vaisseau de Cocklyn, il prit le parti de renoncer à l'association. Après avoir quitté Cocklyn & La-Bouse, il se saisse d'un Vaisseau de Londres, nommé la Princesse, dont le Contre - Maître, nommé Roberts, si fameux ensuite par ses brigandages, entra volontairement à son service. Cette expédition fut suivie d'un Voyage dans l'Isle du Prince, qui dépend des Portugais. Davis entreprit de du Prince. s'y faire passer pour le Capitaine d'un Vaisseau de Roi: mais il fut bientôt reconnu, à la dépense extraordinaire qu'il faisoit pour sa table & pour la subsistance de ses gens. Le Gouverneur ferma quelque-tems les yeux, en faveur des avantages qui en revenoient à son Isle. Cependant la crainte d'être puni quelque jour en Portugal, lui fit prendre la résolution de détruire ces dangereux amis, ou de se défaire au moins de leur Chef. Davis, après l'avoir averti qu'il devoit lever l'ancre dans trois jours, & qu'il avoit dessein de lui rendre une visite la veille de son départ, descendit effectivement au rivage le jour auquel il s'y étoit engagé. Il étoit accompagné de son Chirurgien, de son Trompette, & de quelques autres Officiers de son Bbbb iii

Sort du Pirate

Ilaborde à l'Isse

sugais.

- Vaisseau. En arrivant à la maison du Gouverneur, il n'y trouva personne pour SMELGRAVE. le recevoir; mais ayant pénetré dans une longue galerie qui bordoit la rue, il y rencontra le Major-dome, qui lui dit que son Mastre étoit à la campagne, Gouverneur Por- & qu'on attendoit son retout à chaque moment. Cependant le Chirurgien crut s'appercevoir qu'il se faisoit quelque mouvement dans la rue. Il y remarqua même plusieurs personnes armées; & se désiant de quelque trahison, Davis est mas- il pressa Davis de retourner à bord. Ce conseil venoit trop tard. Au moment facré avec quel- qu'ils fortoient de la maison, un signe du Major-dome sit lâcher sur eux quelques coups de fusils, qui ruerent d'abord le Chirurgien & deux autres Pirates. Le Trompette ne reçur qu'une blessure au bras; & voyant deux Capucins (94) dans la rue, il courur vers eux pour implorer leur secours. Mais les Habitans le massacrerent, entre les bras mêmes de ces deux Religieux. Davis, quoique blessé de quatre balles, fuyoit assez légerement vers sa Chaloupe, lorsqu'un cinquième coup le fit tomber presque morr. Les Portugais, qui le trouverent redoutable dans cette situation même, se hâterent de lui couper la gorge pour s'assurer de lui.

Roberts est élu & veut venger fa

Il ne fallut point aux Rameurs de la Chaloupe d'autre avertissement que pour lui inceeder, le bruit, pour leur faire abandonner aussi-tôt le rivage. Quelques Portugais, qu'ils virent paroître armés, ayant confirmé leurs soupçons, ils allerent porter à bord la nouvelle de leur disgrace, qui jetta tous les Pirates dans des transports de fureur. Roberts sut choisi sur le champ pour succéder à Davis & pour le venger. La mer n'ayant point assez de profondeur sur les Côtes, pour lui permettre de s'avancer plus proche de l'Isle, il sit construire un grand radeau, sur lequel il mit plusieurs pièces de gros canon, qui commencerent à foudroyer la Ville. Mais les Habitans eurent la précaution de l'abandonner; & les maitons, qui étoient de bois, ne purent être fort endommagées. La Troupe furieuse pensoit à descendre dans des Chaloupes, pour consumer l'Isle entière par le feu; mais à la vûe d'un grand nombre d'Habitans, qui se faisoient appercevoir dans l'éloignement avec leurs armes, le nouveau Chef sit retirer son canon & leva l'ancre dès le jour fuivant.

> Telle sur, dit Snelgrave, la fin d'un Pirate, qui dans une prosession moins odieuse auroit mérité le titre d'homme génereux & plein d'humanité. Roberts ne s'éleva de sa cendre que pour donner d'affreux exemples de tous les vices opposés à ces deux vertus. Les désordres qu'il commit sur la Côte de Guinée sont innombrables, jusqu'à l'heureuse occasion où le Chevalier Ogle ruina ses sorces & le sit périr lui-même avec une partie de

les gens.

Situation des Prisonniers que les Pirates avoient laissés à Sierra-Leona.

Aussi-tôt que les Pirates eurent quitté Sierra-Leona, Bennet, Thomson & quantité d'autres Fugitifs, sortirent des bois pour se rassembler dans la maison du Capitaine Glynn. Snelgrave n'en étant point sorti, tint conseil avec eux sur les moyens d'équiper le Bâtiment que Cocklyn avoit épargné à la priere de Davis. Ils ne pensoient tous qu'à retourner en Angleterre. Avec ce Vaisseau, qui étoit en fort mauvais état, il en restoit un autre, que les

(94) Ce récit ne s'accorde pas tout-à fait Snelgrave affure que passant ensuite dans l'Isle, avec l'Histoire des Pirates par Johnson: mais il apprit le Fait des deux Capucins.

Pirates n'avoient pas brûlé. C'étoit l'Elifabeth de Londres commandé par le Capitaine Creichton. Ils l'avoient pillé; mais les instances de Griffin, qui avoit servi autrefois sous le frere du Capitaine en qualité de Contre-Maître, l'avoient sauvé des flammes. Comme il ne lui manquoir que ses marchandises, on résolut, de concert, qu'il partiroit le premier, pour annoncer aux Propriétaires de Londres la perte d'une infinité d'esperances. Creichton prit autant de monde à bord qu'il en put recevoir, & mit à la voile peu de jours après.

SNELGRAVE. 1719.

Une partie retourne en Europe

Embarras des

L'autre Vaisseau avoit pour Capitaine John Morris, homme d'esprit & d'experience, mais aussi embarrassé de sa situation que ceux dont toute l'esperance étoit dans son secours. Il se voyoit dépourvu non-seulement de provisions, mais des nécessités les plus indispensables pour un Voyage de mer. Tandis que les Matelots s'efforcerent par toutes sortes d'inventions de suppléer au dernier de ces deux besoins, Glynn envoya dans la Riviere de Scherbro une Chaloupe qui lui appartenoit, pour en apporter des vivres. Les Pirates n'ayant pas porté si loin leurs ravages, on y trouva du riz & quelques bestiaux. On découvrit d'un autre côté plusieurs tonneaux de bœuf, dans le lest d'un Vaisseau à demi brûlé, qui avoit appartenu au Capitaine Nishet. Il étoit resté aussi une grosse quantité de biscuit dans le Bâtiment François, qui avoit été pris par les Pirates. Ainsi l'on se vit assez bien pourvû du côté des vivres, pour n'être plus occupés de cet embarras. La réparation des voiles & des cables fur beaucoup plus lente. Mais on parvint encore à munir le Bâtiment de ce côté-là. Il auroit été plus difficile, & peut-être impossible de suppléer à la perte des Instrumens Mathématiques, si la génerosité de Glynn ne l'eût porté, en faveur de ses compatriotes, à se défaire d'une boussolle, d'un quart de cercle, d'un porte-voix & d'un télescope, qu'il conservoit précieusement depuis qu'il s'étoit établi à Sierra-Leona. Enfin Snelgrave redemanda les marchandises que les Pirates avoient laissées à terre. Glynn, Mead, & Pearce rendirent honorablement tout ce qui avoit été déposé entre leurs mains. D'autres Anglois du Pays ne firent voir que ce qu'ils jugerent à propos. Tout fut embarqué, avec environ foixante Passagers, & six Capitaines dont les Vaisseaux Leona. avoient été détruits par les Pirates, ou employés à leur usage. On partit de Sierra-Leona le 10 de Mai, & l'on arriva heureusement à Bristol le premier Bristol, d'Août 1719.

L'Auteur, en descendant au rivage, reçut des Lettres de ses Propriétaires, qui lui marquoient l'arrivée du Capitaine Creichton avec celles qu'il leur avoit écrites de Sierra-Leona. On lui promettoit le commandement d'un autre Vaisseau, & l'exécution de cette promesse ne sut pas long-tems disserée. Il prit de l'argent, en son propre nom, chez M. Casemajor, Associé des Marchands qui l'avoient employé; & sans inquiétude pour le remboursement de ses avances, il distribua une partie de cette somme aux Matelots qui lui restoient, pour les mettre en état de retourner dans les dissérentes parties d'Angleterre où leurs familles étoient établies.

Générolité de



# HISTOIRE

# GENERALE

# DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV<sup>e</sup> SIÉCLE.

## PREMIERE PARTIE.

LIVRE NEUVIÉME.

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

DESCRIPTION DE LA GUINEE (95). CONTENANT

LA GEOGRAPHIE ET L'HISTOIRE NATURELLE ET CIVILE DU PAYS.

#### CHAPITRE I.

CÔTE DE MALAGUETTE, ou DU POIVRE.

Nom & divigon de la Guinée.



A Guinée, que plusieurs Voyageurs écrivent Ghinney, est une vaste érendue de Côte, depuis la Riviere du Senégal, jusqu'au Cap Lop-Consalvo, & même jusqu'au Cap-Négre. Le nom de Guinée est inconnu aux Habitans naturels. Il vient des Portugais, de qui tous les Européens l'ont reçu; & vraisemblablement les Portugais l'ont tité de celui de

Ghenehoa, que Léon & Marmol donnent au premier Pays qui se trouve au Sud du Senégal. On divise communément la Guinée en deux parties; celle du Sud & celle du Nord. La premiere s'étend depuis le Senégal jusqu'à Sierra-Leona; & la seconde, depuis Sierra-Leona jusqu'aux Caps qu'on vient de nommer.

La Guinée mése en six Côtes.

La Guinée du Sud, ou Méridionale, qui est celle dontail nous reste à sidionale se divi- traiter, se subdivise en six Parties, ou en six Côtes: 1. La Côte de Malaguette

> toutes les Relations précédentes depuis le Ligre VII suivant le Plan qu'on s'est proposé

(95) On répete, en faveur des Lecteurs dans la Préface générale; réduction d'une si peu attentifs, que c'est ici la réduction de grande utilité, qu'elle fait le principal mérite de cet Ouvrage.



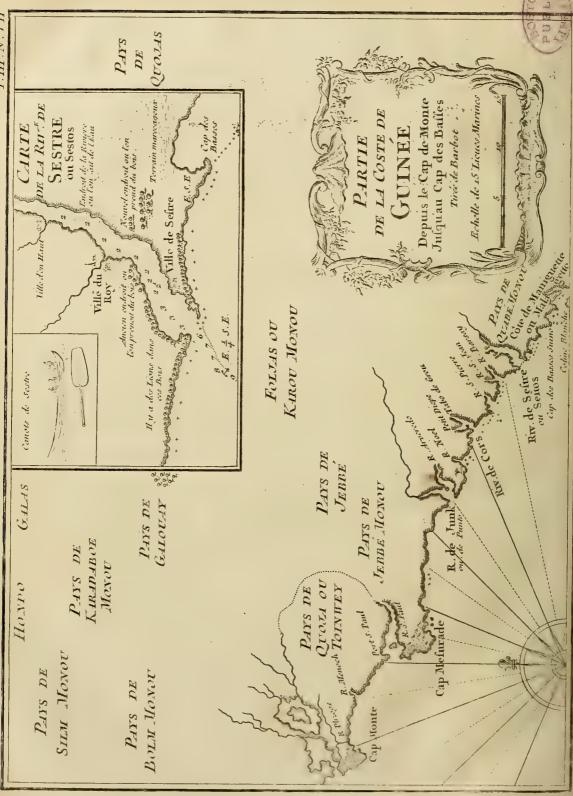

ou du Poivre. 2. La Côte d'Yvoire. 3. La Côte d'Or. 4. La Côte des Escla-

ves. 5. La Côte de Benin. 6. La Côte de Biafaras.

Côte de Ma-LAGUETTE.

Dans sa plus grande étendue, la Côte de Malaguette prend depuis Sierra-Leona jusqu'à *Growa*, deux lieues à l'Est du Cap das Palmas. Cet espace contient cent soixante lieues. Mais d'autres la font commencer au Cap-Monte, cinquante-trois lieues à l'Est de Sierra-Leona. D'autres, encore, la bornent entre la Riviere de Sestro & Growa; ce qui la réduit à cinquantetrois lieues.

La Côte, depuis le Cap-Tagrim jusqu'à l'Isle de Scherbro, est bordée par les Basses de Sainte Anne, & s'étend au Sud-Est quart de Sud. Elle forme la grande Baye de Sainte Anne, qui va presque jusqu'à Rio de Gambras. Au côté Nord de cette Baye sont les Isles Bravas ou des Bananes, dont la plus grande, qui est aussi la plus haute, fournit du bois, de l'eau & des provisions. Les cinq Isles, nommées Sombreros, sont situées au Sud de la même Baye. Elles produisent une grande abondance d'oranges, de limons, de Pimento del cola, ou de Rabo, sorte de poivre long; de palmiers vineux, de cannes de sucre, de bananes, de miel & de cire, de bois de Cam, & d'un autre bois nommé Angelin, qui est propre à la construction des Vaisseaux. Les Habitans de ces Isles font un savon fort estimé, de l'huile & de la cendre du palmier. Ils prétendent qu'elles ont des mines d'or & de fer, & qu'elles ont été séparées du Continent par un tremblement de terre (1).

La profondeur de l'eau, dans la Baye, est depuis cinq jusqu'à huit brasses. Le fond est de vase. Il y entre quatre rivieres, dont les bords sont couverts de mangles, chargés d'huîtres. La plus considerable, qui se nomme Rio Banquo, est navigable pour les grands Vaisseaux. Les trois autres sont peu fréquentées, parce que le Pays est couvert d'épaisses forêts, qui n'ont pas

d'autres habitans qu'un prodigieux nombre de bêtes farouches.

A deux lieues au Sud des Isles Sombreros, on trouve Rio Gomboas, dont l'embouchure est fermée par une Barre. Cependant les Chaloupes s'y font un passage, jusqu'à la Ville de Koucho, qui en est à quinze lieues sur la rive.

Depuis cette Riviere jusqu'à celle de Scherbro, la Côte s'étend au Sud-Est. L'Isle de Scherbro laisse entr'elle & le Continent un Canal, dont l'entrée est fort large, & qui fait proprement l'embouchure de la Riviere de ce nom. A la pointe Ouest de Scherbro sont les trois Isles de Tota, sur la même ligne. Elles sont basses & plates, environnées de rochers au Nord-Est. Leurs productions sont les mêmes que dans les parties voisines du Continent. Les Anglois les ont nommées Isles des Plantains, parce que ce fruit y est fort commun.

L'Isle que les Anglois nomment Scherbro, porte chez les Portugais le nom de Farulha ou Farelloens, chez les Hollandois celui de S. Anna ou Masta-Quoja, & chez les François celui de Cerbera. Elle ne s'étend pas moins de dix lieues, Est-Sud-Est. Sa terre est plate. Elle porte en abondance du riz, du maiz, des ignames, des bananes, des patates, des figues

<sup>(1)</sup> Description de la Guinée par Barbot, p. 106. Tome III.

Côte de Malaguette. d'Inde, des ananas, des citrons, des oranges, des melons d'eau & des noix de Kola. La volaille y foisonne. Les éléphans y sont en grand nombre. On y trouve des perles sines dans les huîtres; mais les requins en rendent la pêche dangereuse. Les Habitans sont Idolâtres, & n'en ont pas moins l'usage de la circoncision.

Fort Anglois

La Compagnie Angloise d'Afrique a fait construire un petit Fort, dans l'Îste d'York, qui est fort près de Scherbro du côté du Nord, mais près de la pointe Est de cette Iste. Il est monté d'onze grosses piéces d'artillerie. A vingt pas du Fort, sur le rivage même, les Anglois ont élevé deux grandes terrasses, dont chacune est désendue par cinq canons. Tous ces ouvrages sont revêtus de pierre, & la garnison du Fort est de trente-cinq Blancs, avec cinquante ou soixante Gromettes. Avant que cette Place sût bâtie (2), les Anglois avoient un logement en terre-ferme, vis-à-vis la pointe Est de l'Isse de Scherbro; mais il sut abandonné en 1727, & les Facteurs se retirerent à Jamaïque, Ville de la même Isse, quatre lieues à l'Ouest de l'Isse d'York (3).

Autre Fort abandoimé.

Divers noms de la Riviere de Scherbro.

Bagos.

Kedham.

La Riviere de Scherbro, que les uns nomment Madre-Bomba, d'autres Rio Selboba, & d'autres Rio das Palmas, est d'une largeur considérable. Elle vient de fort loin dans les terres, & fe rend dans la mer au travers du Pays de Bulm-Monu ou Monou, qui est rempli de grands marais. Les grands Vaisseaux y remontent jusqu'à la Ville de Bagos (4), où les Anglois ont un Comptoir. Les Chaloupes de soixante & quatre-vingt tonneaux pénetrent jusqu'à Kedham, qui est à deux cens cinquante milles de l'embouchure. Mais le Canal se rétrécit à mesure qu'on avance, & se trouve bouché dans plusieurs endroits par les branches d'un grand nombre d'arbres qui couvrent les deux rives. D'ailleurs aux mois d'Avril & de Mai, faison la plus propre à recueillir le bois de Cam, qui croît en abondance dans le Pays, on y trouve à peine neuf ou dix pieds d'eau. Mais aux mois d'Août & de Septembre, c'est-àdire, après les pluies, la Riviere n'a jamais moins de quinze ou seize pieds. La navigation y est encore interrompue par de fréquens Tornados, à l'approche desquels les Chalonpes sont obligées de jetter l'ancre & de s'amarrer même contre les arbres. Les deux rives sont habitées par des Nations assez civiles; mais les Habitans de la Riviere sont un grand nombre de crosodiles & d'éléphans, animaux fort dangereux.

Pays de Silm= Monu.

Quunamora.

Quinze ou seize lieues au-delà de Bagos, on arrive dans le Pays de Silm-Monu; & trente-deux lieues au-delà de Silm, on rencontre la Ville de Quunamora, dont les Habitans sont fort nombreux, mais d'assez mauvais naturel. Cette Ville est située derriere un grand bois, qui en cache la vûe aux Chaloupes. Elle est grande & bien peuplée; mal bâtie néanmoins, à la réserve d'un vaste édifice, qui s'éleve au centre, & qui sert aux Négres pour leurs assemblées.

Le Pays voisin est aussi fort peuplé. Les Habitans sont vêtus comme ceux de Scherbro, d'une robbe de calico rayé. Leurs usages sont les mêmes. La terre y produit les mêmes plantes & nourrir les mêmes especes d'animaux. Le bois de Cam y est d'un plus beau rouge, pour la teinture, que le bois du

Brésil, & passe pour le meilleur de toute la Guinée. Il peut être employé jus-

qu'à sept fois.

La Riviere de Scherbro reçoit près de la mer celle de Torro au Nord-Ouest, & celle de S. Anne au Sud-Est, toutes deux d'une grandeur considé- ro & de Sainterable. Celle de Torro se déborde deux sois chaque année; mais comme elle a peu de profondeur & qu'elle est bouchée par quantité de petites Isles, elle ne reçoit que de petités Barques.

Depuis la Pointe Sud de la Riviere de Scherbro jusqu'à Rio de Galinhas, la Côte s'étend Est-Sud-Est l'espace d'onze lieues. Dans cette petite étendue, elle

est basse, plate, marécageuse, & converte d'arbres, mais inhabitée.

Rio de Galinhas, que les Habitans nomment Magualbari, prend sa source Rio de Galinhas; dans le Pays de Hando, & coule vers la mer par les régions de Bulm-Monu & de Quilliga-Monu. Il a deux Isles à son embouchure. Son nom Portugais lui vient de l'abondance de poules & d'autres volailles dont ses bords sont remplis. Les Européens rirent de cette Riviere des cuirs secs & des dents d'éléphans, qui descendent de Hondo & de Karudabo-Monu, deux Pays qui sont continuellement en guerre, quoique soumis tous deux au Roi de Quoja, qui fait sa résidence près du Cap-Monte. Au long de cette Côte, la direction de la marée est fort rapide au Nord-Est, & les vents y soufflent presque toujours du Sud-Ouest. La saison de l'hyver est depuis le mois de Mai jusqu'au mois d'Octobre (5).

Rio Maguiba, qui suit sur la même Côte, est fermée d'une barre, qui n'en permet pas l'entrée aux grands Vaisseaux. Les Portugais l'appellent Rio Nugnez, ou Nueva. Ils y exerçoient autrefois le Commerce, & les François s'étoient accoutumés à suivre leur exemple. Mais cette Riviere n'est fréquentée aujourd'hui que par les Anglois, qui remontent dans leurs Chaloupes jusqu'au Village de Dova-Ruja, d'où ils tirent des dents d'éléphans. Plus loin, le Ca-

nal est interrompu par des rochers & des chûtes d'eau.

La Côte, depuis Rio Galinhas jusqu'au Cap-Monte, est basse & plate. Elle est bordée d'un grand nombre de Villages. Vers le canton des Négres nommés Galvi, la Riviere de Mava ou Massa, qui vient des montagnes & sa ou Mava. dont le cours est d'environ trente lieues, commence à se répandre dans un large Canal, qui traverse le Pays de Danevata, une lieue au Nord du Cap-Monte. Mais elle se perd dans les sables (6) qui la font enfin disparoître; de sorte qu'elle n'arrive à la mer qu'une fois l'année, dans le tems de ses

Avant la conquête des Folgas, cette Riviere étoit habitée par une Nation de Negres, nommes Puy-Monus, dont le Roi faisoit autrefois sa résidence ordinaire au Village de Jeg-Wonga, sur la rive Ouest, à quatre ou cinq milles de la mer. Le Roi des Folgas fait la sienne dans une isse du Lac de Plizoje, pour se mettre à couvert d'une Nation ennemie, qui se nomme les Dogas. Vis-à-vis de Jeg-Wonga, est la Ville de Tochu. Deux lieues plus haut, du même côté, est le Village de Tijja, où demeuroit autrefois le Prince Tijji, frere de Flambure Roi des Puy-Monus. Deux lieues plus loin, sur la rive du Sud, on rencontre la Ville de Kammagoja; derriere

(5) Ibid. p. 107. que Snock appelle la Riviere du Cap - Mon-

(6) Il y a de l'apparence que c'est celle te.

LAGUETTE. Rivieres de Tor-

Direction de la

Rio Maguiba \$ ou Nugacz.

Riviere de Mai-

Jeg Wonga.

Lac de Plizoje.

Tochu.

Tijja.

Kammagoja:

Cccc ii

Côte de Ma-LAGUETTE. Jerbolaja. Jera - Ballisa.

laquelle, à la distance d'une lieue, on découvre celle de Jerbosaja. Vis-à-vis de Jerbosaja, est une autre Ville, d'où les Négres se sont ouvert un chemin au travers des bois jusqu'à Jera-Ballisa, qui en est à trois lieues vers la mer, & qui apparrenoit au fils aîné du Roi Flambure.

Entre Rio Mava & Rio Maguiba, la Côte est couverte de Villages & de

Ha neaux, où les Négres font beaucoup de sel (7).

Cap Monte.

fa forme.

Le Cap-Monte, que les Habitans nomment Wash-Kingo, se fait voir de fort loin en mer, & se présente sous l'apparence d'une Isle (8) en forme de sa fituation & selle. Snock dit que c'est une haute Montagne (9), qu'on prend de loin pour une Isle considérable. Des-Marchais dit simplement que c'est une Terre haute, à dix degrés cinq minutes de latitude du Nord (10); qu'il se divise en deux sommets; qu'il s'avance assez loin dans la mer, & qu'en étant presque environné il forme une véritable Peninsule, dont la plus grande largeur s'étend Est-Sud-Est & Ouest-Nord-Ouest.

Ses divers ancrages.

A trois lieues de distance, on trouve trente brasses d'eau sur un fond de vase noire. Mais le meilleur ancrage est à trois quarts de mille au Nord-Ouest de la Pointe, sur huit ou douze brasses. On y est à couvert du vent, quoique la mer soit toujours si grosse sur cette Côte, que les Matelots sont obligés de descendre à gué & de porter au rivage les Officiers & les marchandises. Les Canors des Négres sont souvent renversés, pour peu que l'adresse ou l'attention manquent aux Rameurs (11). Barbot prétend (12) que la meilleure Rade pour les grands Vaisseaux est à l'Ouest du Cap, sur douze brasses d'un fond de sable, à deux milles du rivage, vis-à-vis trois petits Villages qu'on découvre un peu dans les terres, & dont chacun est composé de dix ou douze huttes.

Qualités du Pays.

Le Pays, qui est fort bas, produit, suivant Snock, beaucoup de miller, d'ignames, de patates & de riz (13). Les fruits, comme sur la Côte d'Or, sont des panquavers, des bananes, des pommes de pin, &c. Les bestiaux n'y sont pas en grand nombre, car on n'y trouve pas de vaches ni de porcs, & tout se réduit à quelques chévres & quelques moutons. La volaille y est aussi fort rare, mais elle y est excellente. Les éléphans, les bussles, les cerfs, les tigres & d'autres bêtes feroces y sont en abondance. La Riviere n'est pas moins riche en poissons (14).

La Riviere du Cap-Monte coule au Nord-Est & au Sud-Ouest, par quantité de détours, qui lui font arroser un Pays très fertile. A cent pas de la mer on trouve une Plaine de plusieurs lieues d'étendue, couverte de toutes fortes de bestiaux (15), tels que des bœuss, des vaches, des moutons, des chévres & des porcs, entre lesquels on voit paroître tranquillement les daims, les chevreuils & les gazelles. Cette Plaine est remplie de Villages (16), où

(7) Barbot, p. 108.

(8) Ibid.

(9) Bosman, p. 47.5.

(10) L'erreur est énorme, car suivant le Mémoire qui commence la Carte Françoise de l'Océan méridional, publié en 1739, c'est six degrés quarante-deux minutes.

(11) Voyage en Guinée, Vol. I. p. 81.

& 832

(12) Barbot, ubi sup.

(13) Atkins dit qu'on trouve dans le Pays beaucoup de miller, d'ignames, de riz & de sel.

(14) Bosinan, p. 473. & suiv. (15) Cet endroit est directement opposé au

témoignage de Snock.

(16) Des Marchais dit qu'il n'y a point de Villages près de la mer, à la réserve de quelques huttes dans une Crique qui est à l'Ouest la volaille est fort abondante, c'est-à-dire, les poules communes, les pintades ou poules de Guinée, les oyes & les canards. Le miller, le maiz, les légumes (17) y croissent merveilleusement. Le vin de palmier y est excellent; l'air très temperé, & l'eau fort pure & fort fraîche dans une multitude in-

croyable de ruisseaux (18).

Des-Marchais attribue aux Habitans du Cap-Monte un naturel fort doux & Naturel des Hafort sociable. Ils sont généralement bien faits (19), industrieux, sidéles & bitans. définteressés. Snock en donne la même idée. Leurs principales occupations consistent à planter le riz & à faire le sel; deux tributs qu'ils doivent à leur Roi, dont ils font gloire d'être les esclaves. Ils connoissent peu la guerre, parce que dans les différends qu'ils ont avec leurs voilins, ils préferent toujours les voies d'un paisible accommodement. Les hommes ont la liberté de Leurs mœurs, prendre autant de femmes qu'ils peuvent en nourrir; mais comme les femmes sont extrêmement laborieuses, leur entretien ne demande pas beaucoup de dépense. L'union est admirable dans les familles. Les maris ne paroissent pas s'offenser beaucoup des libertés que leurs femmes peuvent prendre avec les Etrangers (20). L'autorité de la Justice & du Gouvernement est entre les Leur Gouvernemains des Kabaschirs, qui se déterminent à la pluralité des voix. Ces Officiers ment. de l'Etat sont en même-tems les Chefs des Villes (21). C'est l'experience & le

courage qui leur procurent cette distinction.

Suivant Snock (22), l'habit du Cap-Monte est une sorte de chemise, ou plutôt de surplis, avec de grandes manches qui tombent jusqu'aux genoux. Les femmes portent une espece de corset qui leur serre la taille, avec un pagne soutenu d'une ceinture au-dessus des hanches. Quelquesois elles sont nues. Des-Marchais entre dans un plus grand détail. Les enfans des deux fexes font nuds, dit-il, jusqu'à l'âge de treize ou quatorze ans, & ne portent que des ceintures de rassade ou de cristal. En sortant de cet âge, les mâles de quelque distinction prennent un pagne de coton; mais ceux du commun ne changent rien à leur nudité. Il n'y a que le Roi & ses Officiers ou ses Capitaines, qui soient continuellement vêtus. Les femmes & les filles du commun portent des ceintures de jonc ou de feuilles de palmier, qui sont teintes en jaune ou en rouge. Ces ceintures ne sont pas tissues, & descendent comme des franges, qui les couvrent depuis les hanches jusqu'aux genoux. Les plus riches ont un ou deux pagnes, qui leur cachent l'estomac & le reste du corps jusqu'au milieu des jambes. Elles portent des colliers de plusieurs rangs, & des brasselets de rassade aux bras, aux poignets, & jusqu'aux chevilles des pieds, où elles suspendent aussi des grelots d'argent, qui rendent un son fort agréable dans leurs danses. Elles sont passionnées pour cet exercice; & l'émulation est extrême parmi elles pour imiter les danses de l'Europe (23).

Mais l'habit commun des deux sexes est le Tomi, qui est composé de laine tressée. Les femmes se lient leur tomi au-dessus des hanches, & le laissent

du Cap, où les Négres font du sel. Vol. I.

(17) Ibid. p. 84. & 86.

(18) Ibid.

(19) Ibid. & Villault, p. 65.

- (20) Snock, p. 474. & Bosman, p. 473.
- (21) Atkins, p. 59.
- (22) Bosman, p. 474.
- (23) Des-Marchais, Vol. I. p. 87.

Cccc iii

Côte de Ma-LAGUETTE.

tomber autour d'elles jusqu'aux genoux. Les hommes le font passer entre leurs cuisses, & l'attachent par derriere à leur ceinture. Les deux sexes prennent beaucoup de plaisir à tresser leurs cheveux, ou plutôt la laine de leur tête, en y mêlant des brins d'or & des petites pierres. Ils y emploient beaucoup de tems & d'industrie.

Autres ornemens des hommes.

Les femmes ont une autre passion; c'est de faire ce qu'elles appellent le des femmes & Fétiche, & de se montrer dans la parure qui est propre à cette cérémonie, pour s'attirer les regards des hommes. Leur principal ornement est une raie autour du front, d'un vernis blanc, rouge, ou jaune, qui étant fort délié tombe en lignes ou en raions avant que d'être sec. Elles s'en font aussi des cercles autour des bras & du corps, & les Négres trouvent des charmes dans cette bigarure. Les ornemens des hommes consistent en bracelers ou en manilles de cuivre, d'étain ou d'yvoire, autour des poignets, de la cheville du pied, des doigts & des orteils. Ils portent aussi des colliers de dents de singes, & de perites plaques d'yvoire aux oreilles. On ne les voit guéres sans quelqu'un de ces ornemens, & les plus distingués sont ceux qui en portent un plus grand nombre (24),

Leurs Edifices. entretiennent.

Ils entreriennent beaucoup de propreté dans leurs maisons, quoique pour Propreté qu'ils y la forme elles ne different pas de celles du Senégal. Les édifices du Roi & des Grands sont bâtis en long. On en voit de d ux étages, avec une voûte de roseaux ou de seuilles de palmiers, si bien entrelassés, qu'elle est impénérrable au soleil & à la pluie. L'espace est divisé en plusieurs appartemens. La premiere pièce, qui est la salle d'audience, & qui sert aussi de salle à manger, est entourée d'une espece de sopha, de terre ou d'argile, large de cinq ou six pieds, quoiqu'il n'en ait qu'un de hauteur. Ce banc est couvert de belles nattes, qui sont un tissu de jonc ou de feuilles de palmier, teint de très belles couleurs & capable de durer fort long-tems (25). C'est le lieu où les Grands & les riches passent la plus grande partie du tems, à demi couchés, & la tête sur les genoux de leurs femmes. Ils s'entretiennent, ils fument, ils boivent du vin de palmier dans cette posture (26). Leur chambre de lit touche à cette salle. Ils y ont une autre estrade, qu'ils couvrent aussi de nattes (27), mais plus épaisses que celles de la salle. Elle a six pieds de long, & autant de large, sur un pied de hauteur. Ils l'environnent de pagnes, cousus ensemble, ou de toile peinte, en forme de rideaux.

Mollesse des Grands & des Riches.

Leurs cuifines, & leurs alimens.

Les cuisines sont toujours séparées de l'habitation, & la propreté n'y regne

pas moins.

Les Habitans du Cap-Monte sont moins mal-propres dans leurs alimens & dans la maniere de manger, que la plûpart des autres Négres. Ils ont des plats, composés d'un bois fort dur, & des bassins de cuivre étamé, qu'ils nétoyent fort soigneusement. Ils emploient des broches de bois pour rôtir leur viande. Mais ils ont oublié l'art de les faire tourner, quoiqu'ils l'aient

(24) Atkins, p. 61.

(26) Le même Auteur dit qu'ils se peignent

& qu'ils s'ajustent les cheveux sur les genoux de leurs femmes.

(27) Villault fait la même description de leurs lits,

<sup>(25)</sup> Villault (p. 67.) dit que ces nattes sont d'une beauté exquise, & que les Hollandois en achetent un grand nombre.

appris des François (28). Ils font rôtir un côté de la viande; après quoi ils

la tournent pour faire rôtir l'autre (29).

Côte de Ma-LAGUETTE. Ancien Commerce des Normands au Cap-

Il est certain que les Normands avoient autrefois un commerce reglé sur cette Côte, & qu'en 1626 la Compagnie de Rouen y avoit un Etablissement, quoiqu'il soit incertain aujourd'hui dans quel lieu, & qu'on ne sçache pas Monte. mieux pourquoi il fut abandonné. Lorsque la Compagnie Françoise des Indes envoya des Vaisseaux au Cap-Monte, en 1666 & 1669, le Roi du Pays reçut le Commandant avec beaucoup de caresses; & parlant encore assez François pour se faire entendre, il lui accorda la liberté du Commerce sans exiger aucun droit. Ce Prince étoit un Vieillard vénérable & de fort haute taille, qui se nommoit Fallam-Bure (39).

Les Anglois, les Hollandois, & d'autres Nations qui font le Commerce au Cap-Monte, y achetent quantité de belles nattes & de pagnes, & beau- Pays, coup d'yvoire, qui ne le cede en rien à celui de Sierra-Leona. Cependant celui que les Habitans du Pays tirent du côté du Nord n'est pas si blanc. Mais en récompense les dents sont beaucoup plus grosses. Il s'en trouve qui pesent jusqu'à deux cens livres. Les Négocians de l'Europe achetent ici des peaux de lions, de pantheres, de tygres, & d'autres animaux féroces. On tire du même Pays, douze ou quinze cens Esclaves : mais ils y sont amenés par les Marchands Mandingos, des Parties interieures de l'Afrique; car l'usage ne permet de vendre ici que les criminels, & cette vente se fait au profit du Roi. Le Cap-Monte fournit aussi de l'or, qui paroît apporté par les mêmes Marchands, & Des Marchais juge qu'il seroit avantageux d'y établir un Comptoir. Les forêts y sont remplies de bois propre à la teinture, sur-tout de bois rouge. Ce bois, auquel les Anglois ont donné le nom de Cam, est coupé par les Négres, qui l'apportent au rivage en blocs de quatre ou cinq pieds de long. Les Anglois en achetent beaucoup, & le préferent au bois du Brésil, dont on faisoit autrefois tant d'estime (31).

Atkins observe que les plus hardis des Habitans du Cap venoient quelquefois sur son Vaisseau, avec du riz, de la malaguette & des dents d'éléphans; mais qu'ils y donnoient des marques continuelles d'inquiétude & de défiance. Ils étoient dans des Canots, composés du tronc d'un seul cotonier, dont quelques-uns portoient jusqu'à vingt hommes. Ces Négres rament debout, avec une adresse & une régularité surprenante. S'ils conduisent un Kabaschir, ils chantent sans cesse, pour lui marquer du respect. Il ne venoit point de Kabaschir à bord, qui ne sîr voir au Capitaine un certificat de quelqu'Européen, pour lui faire connoître que les Vaisseaux de l'Europe avoient été bien reçus dans le Pays. L'Auteur remarque à cette occasion, que des témoignages de cette nature peuvent être fort utiles lorsqu'ils sont accordés avec discernement; mais que s'ils sont donnés au hazard, ils ne servent que de prétexte aux Négres pour mandier ou pour volet (32).

Le langage des Négres change un peu, à mesure qu'on avance au long

Commerce des

Ahondance de bois de teinture.

Timidité des

Avis de l'Anteur aux Capitaines de Vaisseaux-

(28) Villault dit que de son tems ils tournoient continuellement leur broche, comme on le fait en Europe. Il parle de l'année 1667.

(29) Des-Marchais, Vol. I. p. 87. & suiv. (30) Des-Marchais, Vol. I. p. 83.

(31) Le même, p. 90. & suiv.

(32) Voyage en Guinée par Atkins, p. 60. Il répete plusieurs fois cette Remarque, parce qu'il la croit importante.

CÔTE DE MA-LAGUETTE. Cap-Monte.

de la Côte. Comme les sciences & les arts sont inconnus parmi eux, leur Langue n'est formée que d'un petit nombre de mots, qui expriment les prin-Langage du cipales nécessités de la vie. C'est du moins ce qu'Atkins a conclu de la taciturnité qui regne dans leurs fêtes mêmes & dans leurs assemblées. Il ajoûte que dans leur commerce les mêmes expressions reviennent souvent, & que leurs chansons (33) ne sont qu'une répetition continuelle de cinq ou six mors. Villault dit que de son tems ils parloient une sorte de Portugais bâtard (34),

Religion.

A l'égard de leur Religion, Villault ne put se procurer d'informations. Un Négre lui dit fort sérieusement que les Blancs adoroient Dieu, mais que les Noires adorent le Diable. On n'en connoît pas mieux l'idée qu'ils se forment de l'un & de l'autre. Cependant le même Auteur remarque que la plûpart sont

circoneis, & qu'ils rendent tous un culte aux Fétiches (35).

Des-Marchais observe que sur toute la Côte, où le Mahométisme ne s'est point encore répandu, on trouve un mélange d'idolâtrie, d'ignorance & de superstition. Le Diable y est fort respecté. On lui adresse même des prieres; mais sans l'aimer & sans le reconnoître pour Dieu. Un Négre dit sun jour à Des-Marchais: " Les Blancs adorent Dieu (36), & nous prions le Diable, » vous êtes plus heureux que nous. Snock s'imagine, sur divers témoignages, que leur Religion consiste à rendre beaucoup de respect & d'obéissance à leur Roi & aux Gouverneurs qu'il établit sur eux, mais qu'ils s'embarrassent peu, dit-il, de ce qui se passe au-dessus de leur tête (37).

Cap-Melurado. Sa forme, & sa fituation,

Ses deux Bayes & les Rivieres.

Le Capitaine Phillips place le Cap-Mesurado à seize lieues du Cap-Monte. Il n'y a point de terre haute dans cet intervalle. Le Cap, ou la Montagne, qui n'est connue aujourd'hui que sous le nom de Mesurado, a beaucoup moins de hauteur que le Cap-Monte. Il est rond, & presqu'environné (38) d'eau. Du côté de la mer ses bords sont fort escarpés; mais la pente est plus douce & l'accès plus facile du côté de la terre. Le sommet est uni, & le fonds du terroir beaucoup meilleur qu'on ne se l'imagineroit d'un lieu si désert. A l'Est, il a une grande Baye, qui est terminée par des terres hautes, & couvertes de fort gros arbres. A l'Ouest, la Riviere forme une autre Baye, dont son embouchure est le centre. Ces deux Bayes sont séparées par une langue de terre longue & étroite, La situation du Cap est à six degrés trentequatre minutes de latitude du Nord (39). Du côté qu'il s'avance le plus dans la mer, il regarde le Sud-Est. Une Riviere venant de l'Est, mais moins considérable que celle de Mesurado, tombe dans la Baye de l'Ouest, & reçoit pendant douze ou quinze lieues toutes sortes de Vaisseaux dans les plus hautes marées. L'eau en est toujours mêlée, mais elle est remplie d'excellent poisson (40).

Le sommet du Cap est une plate-forme naturelle de quatre mille pas de circonférence, revêtue de plusieurs beaux arbres. Il commande les deux Bayes. Le meilleur endroit pour l'ancrage est dans celle de l'Ouest, au Nord

(33) Villault, p. 65.

(36) Bosman, p. 474.

(38) Voyez la Planche.

(40) Des-Marchais, Vol. I. p. 96.

<sup>(34)</sup> Le même, p. 66. (35) Des-Marchais, Vol. I. p. 92.

<sup>(37)</sup> Phillips, p. 190. & fuly.

<sup>(39)</sup> Le Mémoire concernant l'Océan més. ridional ne met que six degrés neuf minutes.





du Cap, à une portée de fusil du rivage, sur huit ou dix brasses (41), entre Côte DE MAla pointe du Cap & l'embouchure de la Riviere. Il y a une barre à cette embouchure, qui n'est pas sans danger dans quelques endroits, mais qu'on passe aisément quand on a pris la peine de la reconnoître, sur-tout vers le de l'aiguade. pied du Cap, où l'on trouve un Village, & une source d'excellente eau dont l'approche est facile, & qui se conserve long-tems en mer. Elle forme une cascade naturelle, en sortant d'un rocher qui est sur le rivage même. C'est un lieu célébre pour l'aiguade (42). Phillips le place à près d'un mille dans l'intérieur du Cap, au commencement d'un banc de fable. Il le représente comme un agréable Ruisseau, de l'eau la plus pure & la plus fraîche du monde, qui distille au travers des bois & des rochers. Il ajoûte que cinquante pas plus loin à l'Est, on trouve deux puits d'eau fraîche, sous deux grandes pierres (43).

Le Cap tire son nom du mot Misericordia, dont les Négres, suivant Des- de Mesurado. Marchais, (44), ont fait par corruption celui de Mesurado, en l'entendant prononcer sans celle à quelques Matelots François qu'un naufrage avoit jettés sur leur Côte. Villault prétend, au contraire, que les Portugais lui ont donné le nom de Miserado, soit à cause des rocs cachés qui l'environnent, & qui ne permettent point aux Vaisseaux d'en approcher à plus d'une lieue; soit, dit-il, parce que plusieurs François, qui y furent autrefois massacrés, répéterent souvent Miséricorde! Miséricorde (45)! C'est en mémoire aussi des cruautés qui furent commises dans cette occasion, que les Portugais ont donné à la Riviere de Mesurado, le nom de Rio Duro (46). Cette Riviere coule d'abord sur furado, & rimeiau Nord-Ouest l'espace de dix-huit ou vingt lieues; après quoi elle se dé- gnages sur son tourne au Nord-Est. On ne connoît pas plus loin son cours. Cependant le cours. Roi du Pays sit paroître devant Barbot plusieurs de ses Sujets, qui rendirent témoignage qu'ayant navigué trois mois en remontant, ils étoient arrivés dans une grande Riviere d'où fort celle-ci, & qui coule de l'Est à l'Ouest. Les rives, disoient-ils, sont habitées par un Peuple riche & puissant, qui fait un grand commerce d'or, d'ivoire & d'esclaves. Ils ajoutoient que la Riviere de Mesurado coule dans un fort beau Pays, mais qu'elle est si rapide, qu'après avoir mis trois mois à la remonter, ils n'avoient eu besoin que de dix-huit jours pour revenir à l'embouchure. Les Négres du Cap donnent au Pays d'où elle vient le nom d'Alam (47), c'est-à-dire, terre d'or.

A peu de distance de l'embouchure du Mesurado, on apperçoit deux Isles. Deux Isles à l'embouchure du La plus petite est fort près de la petite Riviere qui tombe dans la même Mesualo. Baye. L'autre est à l'entrée du Mesurado même, & se nomme King's-Ile, ou l'Isle du Roi; non que le Roi du Pays y fasse sa demeure; mais il y entrerient guelques Esclaves, qui prennent soin de ses bestiaux & de sa volaille, Ce Prince sit plusieurs présens à l'Auteur, & le pressa de former un Erablisse-

Origine du nom

Riviere de Me-

(41) Phillips dit que le meilleur ancrage est sur neuf brasses, au Sud demi-Ouest, à deux milles de la terre.

(42) Des-Marchais, p. 112.

(43) Phillips, p. 191, (44) Des-Marchais, p. 94,

(45.) Villault, p. 71. Tome III.

(46) Barbot dit que le Duro est une perite Riviere.

(47) Labat prétend que c'est le Royaume de Galam, que la Riviere est le Niger ou le Sénegal, & que ces Peuples sont les Mandingos.

Côte de Ma-LAGUEITE.

ment dans son Isle, en lui représentant qu'elle n'est jamais inondée, aux mois mêmes de Juillet, d'Août & de Septembre, qui sont les tems où la Riviere se dérobe sur cette Côte. Sa longueur est d'environ deux lieues, sur trois quarts de lieue de largeur. La beauté des arbres fait juger que le terroir est riche & fertile. Les vents d'Est & de Nord-Nord-Est y rendent l'air fort remperé. Sa seule incommodité est de manquer d'eau fraîche. Elle en tire du Continent, où les sources sont en grand nombre.

Qualités de cette Riviere.

Au tems des Equinoxes, la marée remonte l'espace d'environ vingt lieues: dans la Riviere de Mesurado. Pendant le reste de l'année, elle ne s'y fait pas sentir au-delà de huit ou neuf lieues. On a observé que pendant les mois pluvieux l'eau n'est salée que dans l'espace de trois lieues au-dessus de l'Isle du Roi (48), parce que l'abondance des flots qui descendent fait prévaloir leur fraîcheur.

Elle eft nommée auffi Rio de St.- Paulo.

Phillips dit que cette Riviere porte dans les Cartes le nom de Rio-de-Saint-Paulo; qu'elle est grande & belle; qu'à un quart de mille de son embouchure on trouve une barre, où la profondeur de l'eau est de quatre pieds: dans les hautes marées, & de deux pieds & demi dans les basses; que les flots y battent avec violence, sur-tout lorsque les vents de mer ont un peu de force; ce qui commence ordinairement à neuf ou dix heures du marin, & continue jusqu'à la même heure au soir. Les parties les plus profondes de: la Riviere sont au long des deux rives.

Dans quelques endroits, continue Phillips, elle n'est pas moins large que la Tamise à Londres. Ses deux rives sont bordées d'arbres toujours verds, qui rendent la perspective charmante. A trois milles dans le Canal, l'Auteur trouva l'eau très fraîche après le reflux, & la trouva de même, à

cinq milles, dans la haute marée (49).

File communique à la Riviere Junco, & celleci à Seflos.

Suivant Snock, Rio-de-Saint-Paulo se jette dans la mer environ deux lieues. au Nord-Ouest du Cap. Elle n'a que cinq ou six pieds de profondeur à l'entrée, mais les Chaloupes y passent aisément. Elle coule d'abord du Nord-Ouest pendant l'espace de douze milles, après quoi elle descend de l'Est depuis la Riviere de Junco. C'est par ces deux Rivieres que les Habitans du Cap-Monte passent continuellement dans celle de Sestos, avec des dents: d'éléphans & d'autres marchandises, parce qu'ils y trouvent plus d'avantage: pour leur commerce (50).

Etats du Roi de Mc.urado.

Quoiqu'on ignore quelle est l'étendue des Erats du Roi de Mesuradodans les terres, au Nord & au Nord-Est, on juge qu'elle doit être considérable par le nombre de troupes qu'il est capable de lever dans l'occasion. Ses limites à l'Est sont la Riviere de Junco, à vingt lieues du Cap-Mesurado. A l'Ouest, c'est une petite Riviere, qui est à la moitié du chemin Ses productions, entre ce Cap & celui de Monte. Tout ce Pays est très fertile. On y trouve: de l'or, sans qu'on ait pû sçavoir s'il vient du Pays même, ou de quel endroit il y est apporté. Le bois rouge n'y est pas plus rare qu'au Cap-Monte. Il y en a plusieurs autres espéces, qui sont très propres aux petits ouvrages. de marqueterie. Les cannes de sucre, l'indigo & le coton y croissent sans culture. Le tabac y seroit excellent, si les Négres entendoient mieux l'art.

(48) Des-Marchais , p. 96 & suiv.

(49) Phillips, p. 191.

(50) Snock, p. 476, & Barbot, p. 110.

de le préparer. Les lions & les tigtes, qui font en si grand nombre dans le Côte DE MA-Pays, n'empêchent pas que les bestiaux n'y multiplient prodigieusement; LAGUETTE. & les arbres y sont chargés de fruit, malgré les ravages continuels des singes. En un mot cette contrée est riche; & le Commerce, qui y est déja fort avantageux, pourroit y recevoir beaucoup d'accroissement, si l'on prenoit soin de gagner l'affection des Habitans; car il seroit ridicule, ajoûte l'Aureur, de prétendre s'y établir par la force (51).

On voit dans toures les parties du Pays une forte de petite volaille, de la grandeur de nos poulets, que les Habitans nomment Kokadetos. Les chévres y sont aussi d'une fort petite espece. Les limons, les oranges & les pommes de pin y croissent en abondance. On y trouve quelques petites dents d'éléphans, mais qui méritent peu l'attention des Marchands de l'Europe (52).

Phillips péfe particuliérement sur la facilité d'y couper du bois. Le rivage Arbres propres même est couvert d'arbres, & l'embarquement fort commode. Il s'en trouve d'ailez grands pour servir de mâts à des Bâtimens de sept cens tonneaux. L'Aureur en fit couper quelques-uns, d'un bois si solide & si pesant, qu'il fut obligé de les faire transporter sur les Chaloupes, parce qu'ils ne pouvoient se soutenir sur la surface de l'eau (53).

Les Habitans sont de belle taille, robustes & bien proportionnés. Ils ont ractere des Habil'air naturellement martial, & leur bravoure répond à leur figure, comme tans. leurs voilins & les Européens mêmes l'ont appris par expérience. Mais ils ne pensent point à la guerre lorsqu'ils n'y sont pas forcés par la nécessité de se défendre; car ils sont d'ailleurs doux & humains, ils pensent juste, ils expriment fort bien leurs idées, & fur-tout ils entendent merveilleusement leurs intérêts, comme les Normands leurs anciens amis.

Le même Auteur dit (54) que les Anglois, les Hollandois & les Portugais, représentent les Habitans du Cap-Mesurado comme une Nation pertide, artificieuse, vindicative & cruelle. Cependant Phillips, Capitaine Anglois, déclare qu'il les trouva doux & civils. Mais il ajoûte qu'ils font incommodes par leur avidité à demander (55); & que le Roi même, comme tous ses Cabaschirs, étoient sans cesse à solliciter des Daschis. C'est le terme qu'ils emploient pour signifier des présens.

Snock rend témoignage aussi à la douceur de leur naturel. Mais quelques injures, dit-il, qu'ils avoient reçûes depuis peu des Anglois, les avoient rendus si timides qu'ils refusoient de venir à bord, & que s'ils voyoient à terre des Matelots armés, ils prenoient aussi-tôt la fuite. Leur ressentiment venoit de l'injustice de quelque Capitaine, qui avoit enlevé plusieurs Négres, sous ombre de commerce & d'amirié. Ils avoient fair à leur tour quelques prisonniers Anglois, qui faillirent d'être sacrissés à leur vengeance (56).

Ils cultivent soigneusement leurs terres, & ne manquent ni d'ordre ni Leurs mœurs & d'intelligence dans leurs affaires domestiques. Bosinan les représente infarigables au travail; mais c'est, dit-il, lorsqu'il leur prend envie de travail-

Volaille fingu-

<sup>(51)</sup> Des-Marchais, Vol. I. p. 109.

<sup>(52)</sup> Phillips, ubi sup,

<sup>(53)</sup> Ibid.

<sup>(54)</sup> Des-Marchais, ubi sup. p. 100, 103.

<sup>(55)</sup> Phillips, p. 191.

<sup>(56)</sup> Bolman, p. 476.

Ddddii

Côte de MAqu'elles en reti-ICHE.

ler (57). Ils sont capables de constance dans l'amitié, mais fort jaloux de leurs femmes. Cette délicatesse ne regarde point leurs filles, auxquelles ils Licence des laissent au contraire la liberté de disposer d'elles-mêmes (58); ce qui n'em-Filles. Avantage pêche point qu'elles ne trouvent facilement des maris. Les hommes seroient même fâchés de prendre une femme qui n'auroit pas donné avant le mariage quelque preuve de fécondité, & qui n'auroit pas acquis quelque bien par la disposition de ses faveurs. Ce qu'elle a gagné par cette voie sert au mari pour l'obtenir de ses parens. Ainsi les femmes en sont plus libres dans leur choix, parce qu'il dépend d'elles de donner ce qu'elles ont acquis à l'homme qui leur plaît. Les peres & les meres aiment leurs enfans avec tant de passion, que la plus sûre voie pour leur plaire est de faire quelques petits présens à leur famille (59).

Bahits du Pays.

Les habits, les animaux & les productions de la terre, font les mêmes au Cap-Mesurado qu'au Cap-Monte. Les Cabaschirs portent une sorte de furplis rayé, qui leur tombe jusqu'aux genoux. S'ils peuvent se procurer un vieux chapeau d'Europe, ils croient que rien ne manque à leur parure. Au défaut de cet ornement, ils ont sur la tête un bonnet d'ozier de diverses couleurs. Les Négres du commun ont autour du corps une pièce d'étoffe de coton, large d'un pied, dont le bout passe entre leurs cuisses & se releve par derriere jusqu'à la ceinture. D'autres n'ont même qu'un simple morceau d'étoffe quarrée, d'un pied de grandeur, qui cache leur nudité. L'ha-

billement de leurs femmes est le même qu'à Saint-Jago.

Armes des Habitans.

Pour armes (60), ils ont des lances, d'environ cinq pieds de long, armées de pointes de fer; de petits arcs, & des fléches aussi minces qu'un roseau, dont la pointe est infectée d'un poison si subtil, que s'il touche au fang, il cause infailliblement la mort, à moins que la partie blessée ne soit coupée sur le champ. Ces sléches ne sont pas garnies de fer. Elles sont sans aîles. Les Négres, en tirant, ne visent pas droit au but. Ils semblent tirer au hasard, ou du moins en demi-cercle, comme nous faisons au jeu des volans, & n'en ont pas moins d'adresse à toucher fort près du but. Leurs targettes sont des planches affez minces, longues de quatre pieds & larges de deux, avec une anse intérieure dans laquelle ils passent le bras pour les foutenir, sans qu'ils l'aient moins libre pour se servir de leur arc.

Te Pays eft fort peuple.

Le Pays est fort peuplé. Si la Carte du Cap, composé par l'Auteur, y fait voir un grand nombre de Villages, il nous apprend que le nombre des enfans y est incroyable; ce qu'il attribue à la fécondité naturelle des femmes & à la polygamie. D'ailleurs, suivant les loix du Pays, il n'y a que les criminels qui puissent être vendus pour l'esclavage (61).

Trois beaux Villages.

A deux milles du Cap, du côté de l'Ouest, il y a trois Villages, composés chacun d'environ vingt maisons, les plus belles que Snock ait vues dans toute l'Afrique. Chaque maison a trois appartemens fort propres, dont

(57) Snock dit que les hommes ne se me- leurs faveurs: Ient point du travail, & laissent cette peine à leurs femmes.

(58) Ainsi c'est des filles qu'il faut entendre ce que dit Snock, qu'elles ont la liberté de gagner ce qu'elles peuvent par le trafic de

(59) Des Marchais, p. 103 & suiv.

(60) Phillips, p. 192.

(61) Des - Marchais, Vol. I. p. 102 & fuivantes.

le toît ressemble, dit-il, à celui des mules de foin de Hollande. Il entra dans un de ces édifices, où il vit cinquante ou soixante personnes, fort commodément logées. Les hommes, les femmes & les enfans y étoient mêlés sans distinction; ce qui lui fit juger qu'ils ne composoient qu'une même famille (62)

Des-Marchais observe qu'avec peu de symmétrie dans les édifices, on ne Forme des Edilaisse pas de trouver beaucoup d'agrémens dans les Villages du Cap-Mesu-

rado. Ils sont ordinairement environnés d'un mur de terre, qui a plus de hauteur & d'épaisseur que ceux des maisons. Ce mur est entouré d'un fossé, d'où l'on a tiré la terre qui le compose. Le Palais du Roi n'est distingué des autres bâtimens que par l'étendue & le nombre des chambres, & par une.

grande salle d'audience où il reçoit les Etrangers.

Au centre de chaque Village, on voit une forte de théatre, couvert comme Théatre, ou le helle de Morché, qui s'éleve d'environ fix pieds, fur lequel en monte lieu public d'Afune halle de Marché, qui s'éleve d'environ six pieds, sur lequel on monte semblée. de plusieurs côtés par des échelles. Il porte le nom de Kaldé, qui signifie, Place ou Lieu de conversation. Comme il est ouvert de toutes parts, on y reur entrer à toutes les heures du jour & de la nuit. C'est là que les Négocians s'assemblent pour traiter d'assaires, les Paresseux pour sumer du tabac, & les Politiques pour entendre ou raconter des nouvelles. Les plus riches s'y font apporter, par leurs Esclaves, des nattes, sur lesquelles ils sont assis. D'autres en portent eux-mêmes; & d'autres en louent des Officiers du Roi, qui sont établis dans ce lieu pour l'entretien de l'ordre (63).

Andrea, Ville

Phillips eur l'occasion d'aller à la Ville royale (64), dont le nom est Andrea. Elle est à sept ou huit milles de l'embouchure de la Riviere, sur la rive gauche, à douze ou quinze cens pas du bord. Le lieu du débarquement est entre deux grands arbres, au-delà desquels on traverse un petit bois, qui conduit dans un terrain ouvert où la Ville est située. C'est le seul endroit du Canton qui ne soit pas chargé d'arbres. La salle du Conseil, qui sert aussi de Cour de Justice, est au milieu de la Ville. Ses fondemens, comme sa substance, sont d'argile; c'est-à-dire, que c'est une masse informe de cette matiere, élevée de quatre pieds au-dessus de la terre, & couverte de branches de palmier entrelassées, qui sont soutenues par un certain nombre de pilliers. Comme il n'y a point d'autres murs, l'air & la lumiere y entrent de tous côtés. Cet espace n'a pas moins de soixante pieds dans son plus grand diamettre. La surface en est fort unie, & peut servir également pour s'asseoir & s'y promener.

La Ville étant environnée de bois, ne peut être apperçue qu'en y entrant. Elle est composée de quarante ou cinquante maisons, qui paroissent autant de chenils. Les murailles sont d'argile, ou de branches entrelassées, & revêtues d'une espece de plâtre. Les portes sont des trous, dont le plus grand n'a pas plus de deux pieds de hauteur. Aussi n'y entre-t-on qu'en rampant. Dans l'intérieur de l'édifice, on trouve un banc de terre, haut de deux pieds, qui est couvert d'une natte & qui sert de lit aux Habitans. Ils allument rarement du feu, excepté dans la saison des pluies; & la cheminée,

Forme & Edifices d'Andrea.

<sup>(62)</sup> Bosman, p. 475.

<sup>(63)</sup> Des-Marchais, ubi sup. p. 136.

<sup>(64)</sup> En 1724, le Roi se nommoit Peter,

nom qu'il avoit reçu vraisemblablement de quelque Capitaine Hollandois, ibid. p. 99.

des Négres.

Témoignage de Des - Marchais .Cap Mesurado.

Description des mailons.

ou le foyer, est au centre de la maison. Leurs nattes sont fort belles, & variées par diverses figures rouges & blanches. On les recherche beaucoup à Belles nattes la Barbade, où elles tiennent lieu de tapis de pied dans les appartemens (65).

Les maisons du Cap-Mesurado, suivant Des-Marchais, sont d'une prosur les édifices du preté extrême. Elles sont ouvertes du côté qui est le plus à couvert du vent, & murées des trois autres côtés avec des pieux enduits d'argile, qui se soutiennent fort long-tems quoique sans aucun mélange de chaux (66). Les chambres de lit sont élevées de trois pieds au-dessus du rez-de-chaussée, pour les garantir de l'humidité. En géneral, ces maisons ressemblent beaucoup aux théatres de nos Opérateurs. Le devant est ouvert, & laisse voir un espace de cinq ou six pieds de large, où les Négres passent le jour, assis sur des nattes, avec leurs femmes & leurs enfans. Les murs de certe chambre sont d'argile rougeatre, de l'épaisseur d'un pied. Le toît, qui s'éleve comme celui d'une tente, est composé de feuilles de palmier, ou de roseaux, si bien entrelassés, que le soleil & la pluie n'y peuvent trouver de passage. A droite & à gauche sont deux estrades, ou deux bancs, d'un pied de hauteur, sur quatre de largeur. Ces bancs sont couverts de nattes, épaisses d'un pied, qui sont revêtues d'une étoffe de coton ou d'une pièce de calico, avec une autre pièce de la même matiere qui les environne en forme de rideaux. La place des coffres & des armoires est à l'extrêmité de la chambre, & les armes sont suspendues contre le mur (67).

> Le plancher est formé de grosses solives rondes, fort serrées l'une contre l'autre, & fortement liées par les bouts, pour les assurer dans leur assiere. Ces folives font couvertes de claies, fur lesquelles on étend une couche de terre, épaisse d'un pied, qui est battue avec beaucoup de soin, & qui compose un fonds très ferme & très solide, que les femmes entretiennent dans une propreté continuelle. Au centre est la cheminée. Elle ne consiste qu'en une petire masse d'argile de six pouces de hauteur, & de forme quarrée, d'environ deux pieds sur chaque face, sur laquelle on entretient du feu jour & nuit; le jour pour allumer des pipes; la nuit, pour écarter les mouches & se défendre du froid & de l'humidité. Chaque maison a géneralement autant de chambtes que le maître a de femmes. Il couche successivement avec elles; & celle chez qui il doit passer la nuit, lui tient son souper

Magafins de provisions.

Outre les édifices qui sont habités, les Négres ont d'autres bâtimens pour leurs provisions de riz, de miller, de légumes, d'huile de palmier, d'eaude-vie & pour leurs autres nécessités. Ces magasins sont de forme ronde, comme nos pigeonniers, & le toît représente un cône. Ils sont fermés avec de bonnes serrures, dont le maître garde la cles. Chaque jour, ou chaque semaine, il distribue à ses femmes ce qu'il croit nécessaire pour la subsistance de toute la famille. On voit régner entr'elles une paix admirable. A l'exception du jour qu'elles attendent leur Seigneur, elles passent le tems au travail, hors de la maison, ou dans l'intérieur du ménage. Elles prennent soin de leurs enfans : elles se rendent des services mutuels. Le vice qu'elles

Ordre entre les . femmes.

> (65) Phillips, p. 191 & suiv. (66) Voyez la Figure.

(67) Des-Marchais, Vol. I. p. 104.

connoissent le moins est la paresse & l'oissveré. Tous les édifices d'une même famille sont renfermés dans un mur de terre, haut de sept on huit pieds, revêtu de nattes, de roseaux ou de feuilles de palmier, pour le garantir de

Phumidité (68).

La Religion du Pays est une idolâtrie confuse & sans principes, qui admet des changemens continuels de Fétiches & de Divinités (69). Cependant Cap-Meturado. l'adoration du Soleil est plus fixe & plus constante. Les Négres offrent à ce bel Astre des sacrifices de vin de palmier, de fruits, & de diverses espéces d'animaux. Autrefois ils lui sacrificient des victimes humaines; mais ce barbare usage a cessé depuis que la Nation trouve plus de profit à vendre ses prisonniers de guerre aux Etrangers. Les offrandes sont présentées par la main du Grand-Prêtre, ou du Marbut, qui en parrage avec le Roi la meilleure portion. Le reste est abandonné au Peuple. Jamais le Mahométisme ne s'est introduit au Cap-Mesurado, quoique le titre de Marbut semble donner lieu de le supposer. Mais il y a beaucoup d'apparence que les Habitans l'ont reçu de quelqu'Européen (70).

Religion du

Snock assure que la principale richesse du Pays est le vin de palmier. Il y Commerce du est bon & dans une extrême abondance (71). Le riz y tient le second rang Pays. du Commerce. Les Habitans recherchent en échange, des Bugis, ou des Kowris, le plus précieux de tous les biens dans leur opinion. Ils demandent ensuite des barres de fer, & des étosses rouges. Mais ils n'ont rien d'ailleurs qui mérite l'attention des Marchands de l'Europe. Leurs dents mêmes d'éléphans sont si petites & en si petit nombre, qu'elles n'inspirent pas beaucoup d'ardeur pour ce commerce (72). Tel est le rémoignage de Phillips.

Des-Marchais prétend néanmoins que le Cap-Mesurado peut fournir annuellement quinze cens ou deux mille Esclaves, quatre ou cinq cens quintaux d'ivoire; du bois de teinture, autant qu'on en desire; & de l'or à proportion de l'intelligence & de l'adresse d'un Chef de Comptoir qui seroit char-

gé de cette partie du Commerce (73).

Lorsque le même Voyageur eur rejetté les offres du Roi Peter pour un Cap Mesurado s' Etablissement dans la grande Isle de Mesurado, ce Prince lui permit de commode pour choisir un autre lieu pour son établissement. En examinant la Côte, il ne ment. trouva point d'environ si commode que le Cap même. On voit en effet, par la description, qu'un Fort élevé sur la plate-forme du sommet, défendroit parfaitement les Vaisseaux qui seroient à l'ancre dans la rade, & qu'en se faisant une route par les rocs on seroit toujours maître de l'eau, & de la communication par mer, s'il arrivoit que le passage fût coupé par terre. Les Ses commodités, frais d'un Etablissement de cette nature seroient d'autant moins considérables, que le Pays produit non seulement de l'argile propre à faire des briques, mais de la pierre même & du bois en abondance, & que les vivres y sont à bon marché. Ainsi, à l'exception du vin, de l'eau-de-vie & de la farine, le Comptoir n'auroit besoin d'aucune sorte de provision. Le bœuf & le mouton y sont communs. Le gibier, la volaille, le poisson & les tor-

(68) Ibid. p. 104 & suiv.

(70) Des-Marchais, ibid. p. 101,

(71) Bosman, p. 476.

(72) Phillips, p. 191.

(73) Des-Marchais, ubi sup. p. 1142

<sup>(69)</sup> Les Anglois apporterent un de ces Fetiches à Londres en 1721.

584

Côte de Malaguette.

Riviere de Junco,

marins. La chair de ces animaux est une fort bonne nourriture, & leurs dents sont plus blanches & plus estimées que l'ivoire (74).

Entre le Cap-Mesurado & la Riviere de Sestos, on trouve plusieurs autres Rivieres. La premiere est celle de Junco, qui porte aussi le nom de Rio-del-Punto, à cinq degrés cinquante minutes de latitude du Nord. L'embouchure est au Sud-Sud-Est. On la reconnoît à trois grands arbres, qui se présentent sur une petite élévation (75), à l'opposite de trois montagnes sort éloignées dans les terres. Quelques Voyageurs donnent quatre ou cinquens pas de largeur à cette embouchure; mais elle a peu d'eau. Les deux rives sont bordées d'arbres (76), qui forment une vûe très agréable. Tout le Pays des deux côtés est couvert d'orangers, de citronniers & de palmiers, Les Marchands qui viennent faire ici le Commerce, jettent ordinairement l'ancre à l'embouchure de la Riviere, & tirent un coup de canon, qui attire les Négres, sur la Pointe, avec leurs dents de chevaux marins, l'ivoire, les

Esclaves & les autres commodités du Pays.

Baye & Riviere de Tabo, Olles Normands étoient autrefois établis. Petit-Dieppe.

Six lieues à l'Est de la Riviere de Junco (77), la Côte s'ouvre pour sormer une Baye considérable, qui sert d'embouchure à la Riviere de Tabo, Sur la rive Est de cette Riviere, on apperçoit un Village, grand & bien peuplé, qui n'est pas néanmoins, si l'on en croit les Habitans, le lieu où les Normands s'étoient établis. Ils avoient leur Comptoir, qu'ils nommoient Petit-Dieppe, dans une petite Isle au milieu de la Riviere. Quoiqu'il y ait un siècle que cet Etablissement est détruit, les Négres en conservent encore la mémoire; & les Anglois, les Hollandois & les autres Européens, qui portent leur Commerce sur cette Riviere, ne le distinguent que par son ancien nom. Cette preuve semble suffire pour ne laisser aucun doute que les Normands ne sussent établis en Afrique avant que les Portugais l'eussent découverte (78).

(74) Des-Marchais, Vol. I. p. 115. (75) Phillips dit la même chose des Marques de terre, & place la Riviere à quatorze lieues du Cap-Mesurado, à cinq degrés cinquante-cinq minutes de latitude du Nord. (76) I.a Riviere eft grande, dit l'Auteur, & commode pour l'eau & le bois, p. 194. (77) Barbot donne une vûe de la Riviere, & l'appelle Rio-Corso, p. 107. (78) Des-Marchais, ubi sup. p. 132.

#### CHAPITRE II.

PAYS INTE-

Division & noms des Nations.

Bulm!

Description des Pays interieurs entre Sierra-Léona & Rio-Sestos.

Es principales Nations connues dans cet espace, sont celles de Bulm, de Silm, de Quilliga, de Quoja, de Hondo, de Galas, de Karabao, de Galaveis, de Folgias & de Quabo. A chacun de ces noms on ajoute ordinairement, Monou, ou Berkoma. Le premier de ces deux mots signishe Peuple, & le second Terre.

On a déja vû, dans la Description de Sierra-Léona, quelques circonstances qui regardent le Pays de Bulm, Il est maritime, & voisin de la Ri-

viere

viere de Scherbro, ou de Cerbera, que les Portugais appellent Das-Palmas, sur les bords de laquelle on rencontre, à soixante milles de la mer, la Ville de Baga ou Bogos, résidence du Roi, jusqu'où les Anglois remontent

PAYS INTE-RIEURS.

pour le commerce du bois de teinture.

Suivant Dapper (1), Silm est situé à quarante milles de la mer au Sud-Est. Entre quantité de Villes qu'on y trouve sur la Riviere, il nomme celle de Quanamora, qui contient cinq mille familles, mais dont les Habitans passent pour une Nation perfide. La Riviere de Scherbro (2), qui est la principale du Pays, se divise vers son embouchure en deux bras. L'un, qui coule à l'Ouest, est nommé Torro par les Habitans. L'autre coule au Sud, & porte le nom de Rio-de-S.-Anna, qu'il a reçu des Portugais. Torro est sans eau deux ou trois fois l'année, & se trouve bouché par un si grand nombre d'Isles, qu'il n'est navigable que pour les Chaloupes. L'Isle que les Anglois nomment Scherbro est nommée par les Portugais Ferula ou Farillons, à cause de ses délicieux bosquers. Mais elle étoit mieux connue, dans le dernier siécle, par le nom de Massokoy, qui étoit celui d'un Prince Négre, Lieutenant du Roi de Quoja.

Quilliga;

Le Pays de Quilliga borde la Riviere de Maqualbary, que les Portugais nomment Das-Galinhas, ou Des-Poules. C'est sur la même Riviere qu'est située la Nation des Karabados, à deux cens trente milles de son embouchure. Elle prend sa source dans le Pays de Hondo, qui est plus au Nord. Toutes ces contrées sont soumises au Roi de Quoja (3).

Quoja & ses

Tout le Pays interieur, depuis le Cap-Monte, ou Wakongo, porte le nom de Quoja. Il est habité par deux Nations dissérentes, les Vey-Berkomas, & les Quojas-Berkomas, qui ont été toutes deux subjuguées par les Karrows. Les Vey-Berkomas (4), sont les restes des anciens Habitans de la Riviere Mava ou Massa, & du Cap-Monte, Nation autrefois nombreuse & guerriere, qui s'étendoit jusqu'au Pays de Monu (5), mais qui est ré-

duite à présent presqu'à rien,

Quoja-Berkoma, c'est-à-dire, le Pays de Quoja, s'étend jusqu'au territoire de Tonvey, qui touche du côté du Nord & du Nord-Est (6) au Galas, aux Galaveys, aux Hondos, aux Konde-Quojas, aux Monus, aux Folgias, aux Karrows, ou Karrow-Monus. Les Galaveys sont descendus des Galas; mais ayant été chassés de leurs Pays par les Hondos, ils sont aujourd'hui séparés des vrais Galas par une vaste forêt. La Capitale des Galas se nomme Galla-Falli. Leur Pays a quantité de Villes & de Villages, dont la plûpart sont situés sur la Riviere de Maguiba, qui est une des quatre principales (7) de la région de Quoja. Les trois autres sont la Mava, la Plizoge, & la Menob, qui se nomme aussi l'Aguada.

(1) Dans sa Description d'Afrique. Tout cet endroit a été copié par Ogilby, qu'on ne fair pas difficulté de suivre ici.

(2) D'autres écrivent Scherbora & Serbere. (3) Voy. l'Afrique d'Ogilby, p. 377 & suiv.

- (4) Vi ou vey fignifie demi, & Berkoma, Terre ou Pays. C'est-à-dire, par consequent, une demi - Nation.
  - (5) Monu fignifie Peuple. Tome III.

(6) Dapper dit que cette Région s'étend depuis la Riviere de Maguiba, nommée par les Portugais Rio-Novo, jusqu'à Rio-S. Pau-lo (au Cap Mesurado) qui la sépare du Pays de Gabbe. Voyez Ogilby, p. 397. Il paroît assez clairement que c'est de lui que Barbot a tiré tout ce qu'il dit de l'Afrique, sans l'avoir nommé.

(7) Vøyez ci-dessus, chap. I. Eeee PAYS INTE-RIEURS.

La contrée de Hondo est un peu au Nord (8) des Galaveys. Elle se divise en quatre Principautés; Massilagh, Dedouagh, Dangyrno (9), & Pays de Hondo. Dandi, dont les Chefs ou les Gouverneurs sont nommés par le Roi de Quoja. Ils jouissent d'une égale autorité, en payant à ce Prince un tribut annuel de bassins & de chaudrons de cuivre, d'étosses de Quaqua, d'étosse rouge, & de sel (10).

Konde - Quojas.

Les Konde-Quojas, c'est-à-dire, les hauts-Quojas, sont voisins des Hon-

dos, & parlent un langage différent de celui des Quojas.

Folgias & Mc-

Le Pays des Folgias & celui des Monus sont arrosés par les Rivieres de Junco & d'Arvoredo, qui séparent les Folgias des Karrows; quoique depuis l'union de ces deux Peuples le Roi des Karrows fasse sa résidence dans le Pays des Folgias (11).

Dépendances de ces l'euples.

Les Folgias dépendent de l'Empereur des Monus (12), comme les Quojas dépendent d'eux. La puissance de cet Empereur des Monus s'étend sur plusieurs Nations voisines, qui lui payent annuellement un tribut d'Esclaves, de barres de fer & d'étosses : mais en récompense, & pour leur marquer son affection, il leur donne des étoffes de Quaqua. Les Folgias font la même galanterie aux Quojas, lorsqu'ils reçoivent seur hommage; & les Quojas, à leur tour, en usent de même à l'égard des Bulms & des Hondos qui sont dans leur dépendance. Les Folgias donnent à l'Empereur des Monus, le nom de Mandi, qui fignifie Seigneur; & aux Quojas, celui de Mandi-Monu (13), c'est-à-dire, Peuple du Seigneur. Ils croient se faire honneur par ces titres, parce qu'ils sont ses Tributaires. Cependant chaque petit Roi jouit d'une autorité absolue dans ses limites, & peut faire la guerre ou la paix sans le consentement de l'Empereur ou de toute autre Puissance dont il releve.

Il paroît surprenant qu'un Pays aussi mal peuplé & d'aussi peu d'étendue que Monu (14), en ait pû subjuguer tant d'autres, & que son autorité se soutienne sur ceux qu'il a soumis, particuliérement sur les Folgias, qui forment une Nation nombreuse & puissante. On n'en trouve point d'autre cause que la fituation de ces diverses contrées & l'excellente politique des Monus-

Pays de Quabes.

Les Quabes habitent les environs de Rio-Sestos. Ils furent conquis autrefois par Flansire, Roi des Folgias; mais ayant secoué le joug, ils sont demeurés dans la seule dépendance de l'Empereur des Monus.

#### §. II.

## Histoire naturelle des mêmes Pays.

Végetaux Animaux.

Ans toutes ces contrées, sur-tout dans celle de Quoja, les végétaux & les Janimaux sont presque les mêmes que dans la premiere division de cette

(8) Ogilby, p. 379 & suiv. Barbot, noms d'après Ogilby & Barbot. p. 111.

(9) Ogilby, p. 380.

(10) Comme il est incertain si Dapper a suivi des Aureurs François ou Hollandois (car à l'exemple des autres Compilateurs, il ne nomme pas ses sources) nous marquons les

(11) Barbot, p. 122.

(12) Dapper met Manow. (13) Il y a dans l'Original Mendi Manow, mais c'est visiblement une erreur.

(14) Ou Monou.

Côte. Cependant on trouve aux environs du Cap-Monte, & dans les Ri-HISTOIRE vieres de Maguiba & de Mava, un grand nombre d'éléphans d'eau. Dans NATURELLE. la Riviere de Maguiba, ces animaux portent le nom de Kaumach; dans Eléphans d'au. l'autre, celui de Ker-Kamonu. Ils sont de la grandeur d'un cheval, mais plus gros. La Riviere de Mava produit un autre animal, de la même grofseur, & de couleur brune, rayée de blanc, avec le col long, la taille courte, les jambes petites, & des cornes semblables à celles d'un jeune taureau. Les Prêtres & les Devins du Pays, qui se nomment Sova-Monus, s'en servent pour leurs conjurations, & le respectent beaucoup; ce qui semble marquer, dit l'Auteur, que cet animal est rare. Il est fort agile, & son pas est un trot comme celui du chevreuil (15).

On voit dans les mêmes régions un animal de la taille du cerf, que Le Sylla vanles Habitans nomment Sylla-Vandoch. Sa couleur est jaune, mais rayée de blanc. Il a des cornes, longues d'environ douze pouces; & dans chacune, un trou par lequel il respire. Il est plus léger que le daim.

Le Porc-épi.

Les Porc-épis, qui se nomment ici Quin-ja, sont de deux espéces; la grande & la petite. Ceux de la premiere sont de la grandeur d'un porc, armés de toutes parts, de pointes longues & dures, qui sont rayées de blanc & de noir, à des distances égales. L'Auteur en apporta quelques-unes en Europe, qui n'étoient pas moins grosses que des plumes d'oie. Lorsque ces animaux sont en furie, ils lancent leurs dards avec tant de force qu'ils entament une planche. Leur morsure est terrible. Qu'on les mette dans un tonneau ou dans une cage de bois, ils s'ouvrent un passage avec les dents. Ils sont si hardis, qu'ils attaquent le plus dangereux serpent. L'Auteur les croit exactement les mêmes que le Zatta de Barbarie. Leur chair passe pour un mets excellent parmi les Négres.

Le Quoggelo, ou le Kquoggelo, est un animal amphibie, long de six pieds, taillé & couvert d'écailles dures & impénétrables comme le crocodile. Il se désend contre les autres bêtes en dressant ses écailles, qui sont fort pointues par le bout. Sa langue, qui est fort grande, lui sert à prendre

Le Quoggelo.

On voit ici quatre fortes d'aigles. 1. Le Kequolantja, qui se perche dans les forêts sur les plus grands arbres, & qui fait sa principale proie des sin- d'Aig'es. ges. 2. Le Kequolantja-Klow, qui a les serres fort crochues, & qui se nourrie de poissons dans les marais & les étangs. 3. Le Simbi, qui n'a point d'autre pâture que la chair des oiseaux. 4. Le Poy, qui est armé comme le second. Son séjour ordinaire est le rivage de la mer, où il se nourrir de crabbes & d'autres coquillages.

Quatre fortes

Les Perroquets bleus à queue rouge, qu'on nomme ici Vosacy-i, sont Perroquets bleus en fort grande abondance. Le Komma est un très bel oiseau. Il a le col vert, les aîles rouges, la queue noire, le bec crochu, & les pattes comme celles du perroquet.

Le Kost-fou-Keghosst, qui est de la taille d'un moineau & qui a le plumage noir, est regardé par les Négres comme un oiseau de mauvais augure. Ils en racontent mille histoires extravagantes. S'ils l'apperçoivent dans un voyage, ou s'ils l'entendent chanter, ils se hâtent de revenir sur leurs pas.

Kosi fou-keg-

(15) Barbot, p. 118.

Eeee ij

HISTOIRE NATURFLLE. Le Fanton.

Si quelqu'un meurt subitement, ils prétendent que c'est le Keghossi qui l'a tué. Cet oiseau se nourrit de fourmies.

Le Fanton est de la grosseur de l'alouette. C'est encore un oiseau de présage. On prétend qu'à l'approche des chasseurs, ce petit animal va se percher sur l'arbre le plus proche de la bête qu'ils poursuivent, & qu'il se met à chanter fort haut. Les chasseurs répondent tonton-kerre, c'est-à-dire, nous suivrons; & l'oiseau vole alors droit à la bête.

Deux fortes d'Hirondelles.

chauve-feuris.

Les Habitans distinguent deux sortes d'hirondelle; celles de jour, qu'ils nomment Lelé-Atterenna; & celles de nuit, qu'ils appellent Lelé-Serena. Tenga, groffe Mais il paroît que la derniere n'est que la chauve-fouris. La Tonga, qui est une autre espece de chauve-souris, de la grosseur d'une tourterelle, passe pour un mêt fort délicat. Les arbres en font si chargés, qu'on voit quelquefois des branches se briser sous le poids.

> On voit un autre oiseau, de la grosseur du moineau, qui perce par degrés le tronc des arbres avec son bec, & qui s'y fait un nid, où il pond ses œufs

& couve fes petits.

Le Qfonfu.

Le Qfonsu, est une espece de corbeau, qui a le corps noir & le col blanc. Son nid, qu'il fait sur les arbres, est composé de ronces & d'argile. Les Négres racontent que lorsque les petits sont prêts d'éclore, la femelle arrache ses plumes pour les couvrir, & que le mâle commence alors à les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient en état de se pourvoir eux-mêmes.

Pigeons.

On compre trois especes de pigeons sauvages, que les Négres nommens Papus: les Bollandos, qui ont la tête couronnée; les Kambgis, qui l'ont chauve; & les Duedus, qui ont le corps noir, tacheté de blanc, & le col d'une blancheur admirable.

Le Figua. Le Durro. Les Grües se nomment ici Figua. Le Dorro, est un gros oiseau, qui

fréquente les marais & les rivieres, pour se nourrir de poisson.

Le Joua.

Le Joua, qui est de la grosseur de l'alouette, fait ordinairement ses œufs fur les grands-chemins & dans les routes fraiées. Le scrupule va si loin parmi les Négres pour la conservation de ses petits, qu'ils sont persuadés que celui qui casseroit ses œufs perdroit bien-tôt tous ses enfans. Ils mangent de toutes fortes d'oiseaux, à l'exception du Joua, du Fanton & du Keghossi, qui passent pour sacrés (16).

Poissons.

Sa description.

On trouve une grande variété de poissons sur toute cette Côte. Le Che-Monstre incon-valier Des-Marchais en pêcha un, près du Cap-Monte, d'une figure si monstrueuse (17), qu'il ne se trouva personne dans l'Equipage qui eût jamais rien vû d'approchant. Il avoit environ huit pieds de longueur, entre la tête & la queue, un pied & demi de diamettre, & quatre pieds & demi de circonference. Il étoit sans écailles. Sa peau étoit épaisse, dure & raboteuse, comme celle du requin. On le prit avec un gros crochet, attaché au bout d'une chaîne de fer. Lorsqu'on l'eut attiré près du Vaisseau, on lui saist la queue avec un nœud coulant, pour le faire arriver en vie sur le tillac. Il avoit le gosser fort grand, armé, des deux côtés, de six dents pointnes, & longues d'environ deux pouces. Son museau s'étendoit d'un demi-pied audelà de sa machoire inférieure, & n'étoit qu'un os, couvert de la même

> (16) Tout ce qui regarde les animaux pré-(17) Yoyez la Figure, qui doit être à cette cedens est tiré de Barbot, p. 113 & suiv. page.

peau que le corps, c'est-à-dire, épaisse, dure, & de couleur grissare, quoique les levres & les chairs intérieures fussent d'un rouge fort luisant. Ses NATURELLE. yeux étoient grands, rouges, & comme étincellans. Au lieu d'ouies, il avoit, des deux côtes du corps, six ouvertures, comme autant d'incisions, qui paroissoient s'ouvrir & se fermer à son gré. Immédiatement au - delà, commençoit une belle nâgeoire, de grandeur médiocre. Il en avoit deux autres plus perites sous le ventre, & une beaucoup plus grande sur le dos. Sa queue étoit grande, forte, épaisse, & converte de la même peau que le corps. Un requin s'étant approché de lui, lorsqu'il eut avallé l'hameçon, il lui donna de sa queue un coup qui le fit suir à l'instant (18).

Le même Auteur parle d'un poisson qu'il prit aux environs du Cap-Mon- Becasse de mer, te, & qu'il nomme la Becasse de mer (19). Sa longueur étoit d'environ dix sa description. pieds, sur cinq de circonférence. On crut d'abord le reconnoître pour un Souffleur ou un Grampus, parce qu'il avoit sur la tête un canal de respiration, par lequel il jettoit une grande abondance d'eau. Au long de son dos régnoit une grande nâgeoire. Il en avoit deux autres de la même grandeur au-dessous des ouies. Sa queue étoit grande, dentelée, épaisse, & très forte; ses yeux pleins, élevés, rouges & remplis de feu; ses ouies très grandes, avec trois ouvertures de chaque côté, comme trois autres ouies. Sa gueule étoit grande, armée de petites dents fort serrées & fort aigues; & mieux armée encore par un bec d'environ vingt pouces de long, divisé en deux parties qui sortoient de la machoire d'enhaut & de celle d'en-bas. Ce bec étoit un os, entouré de cartilages, & revêtu d'une peau aussi rude que du chagtin, & de la même dureté que celle du requin. Tout le corps étoit couvert de la même peau. La chair ressembloit à celle du marsouin; c'est-à-dire, qu'elle étoit grasse, mais entremêlée de maigre, & de fort bon goût (20).

La mer, aux environs du Cap-Mesurado, produit quelques poissons extraordinaires. Des-Marchais en décrit deux. Le premier (21) a seize ou dixsept pouces de long depuis le museau jusqu'à l'extrêmité de la queue, sept ou huit d'épaisseur depuis le dos jusqu'au ventre, & quatre ou cinq d'un côté à l'autre. Son museau est court; sa gueule d'une grandeur médiocre, mais armée de dents très fortes & très pointues. Il faisit fort avidement l'hameçon. Au-dessus de la gueule, il a deux narines & des deux côtés une élévation, qui a la forme d'un nez. Ses yeux, qui sont sa partie la plus singuliere, se trouvent placés fort loin de sa gueule, près de l'endroit où commence fon dos. Ils font ronds, gros, rouges, vifs, & couverts d'une paupiere qui paroît sans cesse en mouvement. Ces yeux sont au centre d'une étoile à six raions, de trois ou quatre pouces de longueur, aussi gros à leur insertion qu'une plume d'oie, & terminés en pointe obtuse. Chaque raion est composé d'un carrilage fort dur, aussi slexible que ceux de la baleine. Le même poisson n'a qu'une seule vertebre, qui s'étend de la tête à la queue. Ses côtes, qui descendent de chaque côté, ne vont pas plus loin qu'au milieu du dos. Il a cinq petites ouvertures, comme autant de petites ouies, au-dessous de deux plus grandes, qui ont la forme des oreilles hu-

Poissons ex-

<sup>(18)</sup> Des-Marchais, Vol. I. p. 43 & suiv.

<sup>(19)</sup> Voyez la Planche.

<sup>(20)</sup> Des-Marchais, ibid. p. 72 & suiv.

<sup>(21)</sup> Voyez la Figure.

HISTOIRE NATURELLE. maines, mais sans être bordées. A l'orifice de chaque ouie est une nâgeoire, dont les bords se terminent en pointe, comme les aîles d'une chauve-souris. Sur le dos, il en regne une autre, qui est divisée en deux parties; la premiere haute de six ou sept pouces; la seconde plus haute, mais toutes deux fort dures & fort pointues. Les pointes de la premiere division, qui est la plus courte, sont alternativement plus basses l'une que l'autre. Celles de la seconde diminuent graduellement jusqu'à la queue. Cette queue est fort grande, & divisée aussi en deux parties, dont celle qui touche au corps est charnue, & l'autre n'est qu'une nâgeoire, semblable à celle du dos. Sous le ventre, il a deux autres nâgeoires de la même nature. Tout son corps est sans écailles, mais il est couvert d'une peau jaune, tachetée de noir, aussi unie, aussi douce, aussi épaisse & aussi forte que du velin. La chair est blanche, grasse, ferme & de très bon goût. Les plus gros de ces poissons ne pesent pas plus de six ou sept livres (22).

Poisson monftracux.

Sa description.

L'autre espece, qui est en fort grande abondance autour du Cap & dans les Rivieres voisines, est beaucoup plus grande que la premiere. Il s'en trouve de deux pieds de long, qui pesent jusqu'à quinze & dix-huit (23) livres. Les plus gros ont la tête haute d'un pied dans sa plus épaisse partie, car elle est de forme ovale. Elle ressemble beaucoup à celle d'une vieille femme. Le nez est gros, les narines rondes, la lévre d'en-haut fort large, la gueule assez grande, & les dents mal rangées. Le menton s'avance, & laisse un enfoncement assez profond entre lui & la bouche. La peau qui tombe de chaque côté au-dessous, forme un double menton, & se joint à la poirrine. Les yeux sont ronds, grands & rouges. Les ouies sort larges, & défendues par une nâgeoire qui ressemble à l'aîle d'une chauve-souris. Le corps est rond, mais il diminue par degrés jusqu'à la queue, où il commence à s'applatir, & se termine par une nâgeoire semblable à celle des ouies. Près de la queue il a deux autres nâgeoires, l'une dessus, & l'autre dessous; longues chacune d'environ huit pouces. Sa peau est brune, rude & sans taches; armée, de toutes parts, de pointes longues de trois ou quatre pouces, aussi dures que la corne, & partant de la peau sans aucun tubercule. L'animal remue ces pointes à son gré. On prétend même que leur blefsure est dangereuse pendant qu'il est en vie. Il nâge fort rapidement. On l'écorche pour le manger, & sa chair est excellente. Il se nourrit d'herbes de mer, de crabbes & de petits poissons (24).

#### §. I I I.

# Conquêtes des Karrows & des Folgias.

Union des Folgias & des Karsows, à la suite d'une guerre. TANDIS que les Karrows habitoient les bords de Rio-Junco & d'Aguada (1), ils avoient des démêlés continuels avec les Folgias; & la fuite des années n'ayant fait que les augmenter, on en vit naître enfin des

(22) Des-Marchais, Vol. I. p. 121 & fuivantes.

(23) Voyez la Figure.

(24) Des-Marchais, ubi sup. p. 122.

(1) Il paroît par les circonstances de ce récir que l'évenement doit être rapporté au milieu du dernier siècle. guerres ouvertes. Les Folgias, affoiblis par la perte de quelques batailles, eurent recours aux enchantemens d'un Sorcier nommé Jakelmo, qui leur confeilla de jetter des poissons bouillis avec les écailles, dans un étang voisin du Pays des Karrows. C'étoit une ancienne tradition parmi les Karrows, que le premier de leur race étoit tombé du ciel dans cet étang. Ils faisoient sans cesse des offrandes à l'étang & au poisson qu'il contenoit. Mais comme il leur étoit défendu, par une loi non moins ancienne, de faire cuire ou de manger du poisson avec les écailles, ils crurent l'étang profané. Ce stratagême jetta parmi eux tant de division, que les guerres civiles ayant diminué leurs forces, les Folgias en prirent avantage pour les attaquer, les défirent entiérement, & tuerent leur Prince, qui se nommoit Sogualla. Flonikerri, son fils & son successeur, se soumit aux vainqueurs avec tous ses Prince des Kai-Sujets. Mais les Folgias, qui avoient conçu de l'estime pour la bravoure de leurs ennemis, les traiterent moins en esclaves qu'en alliés. Flansire, leur Roi, épcusa Wavalla, sœur de Flonikerri, & laissa son beau-frere en possession de ses Etats. Vers le même tems les Quabes, Nation voisine de Rio-Sestos, ayant attaqué les Folgias, Flonikerri se hâta de marcher à la défense de ses alliés, remporta une victoire signalée, & fit la conquête du Pays de leurs aggresseurs. Pendant cette guerre, Mendino, Roi des Monus, dont les Folgias étoient tributaires, mourut d'une maladie suspecte. Manimassa, son frere, accusé d'avoir avancé la fin de ses jours, sur sorcé de boire le Quoni, ou la liqueur d'épreuve. Il se justifia : mais comme il étoit hai de sa Manimassa quite Nation, il ne put se faire rétablir dans ses droits; & les Monus ne se bordevient Rei des nant point à l'épreuve du Quoni, résolurent de consulter les Devins ou les Gala. Sorciers. Manimassa, indigné de ce nouvel outrage, leur déclara que ne pouvant le supporter, il alloit quitter sa Patrie, sous la conduite des Esprits, c'està-dire, de ses amis morts, & chercher un secours plus digne de son innocence. Il se mit à voyager du côté du Nord. S'étant arrêté dans la région de Gala, dont les habitans vivoient sans Chef, il s'y attira tant de considération par sa douceur & sa prudence, qu'ils l'élûrent bien-tôt pour leur Roi. Mais ce respect dura si peu, qu'ayant pris le parti de les quitter, il se rendit à la Cour de Flansire, Roi des Folgias, dont il avoit épousé la fille. Flansire embrassa vivement ses interêts. Il sit marcher une armée sous la conduite de Flonikerri, Prince des Karrows, qui conquit la région de Gala, & rétablit Manimassa sur le trône.

Festa, neveu de Flonikerri, avoit souvent parlé à son oncle de la beauté de Vey-Berkoma, ou du Pays du Cap-Monte, où il avoit voyagé. Il en avoit apporté assez de lumières, pour juger de la facilité qu'il y auroit à le conquerir. Flonikerri, d'autant plus animé par cette espérance, qu'il desiroit depuis long-tems de soumettre quelques Nations pour en faire ses tribu- de Flonikstritaires, demanda au Roi des Folgias la permission d'entreprendre cette conquête. Elle ne lui fut accordée qu'après de longs débats dans le Conseil; mais la confiance étant bien établie pour ses intentions, il reçut de Flansite un corps de Folgias, qu'il joignit à ses propres troupes. Il marcha au Sud du Cap-Monte vers la Ville de Tombi, & se rendit maître de tout le Pays des Veys: mais ce ne fut pas sans résistance, de la part d'une Nation guerriere & nombreuse. Il livra plusieurs batailles, dont il ne dut l'avantage

RIEURS.

Flonikerri ,

Flanfire , Roi

Conquêtes

PAYS INTE-RIEURS.

qu'aux dards empoisonnés des Karrows, qui jetterent la consternation parmi ses ennemis. Ils se rendirent enfin, le bonnet en tête (2), au Fort de Quolms, principal Siége des Karrows, sur la Riviere de Plizoge, & se prosternant le visage contre terre, ils implorerent la clémence du vainqueur. Traité qu'il fait Flonikerri leur accorda la vie & la liberté; mais, suivant l'usage du Pays, avec les vaincus. il les foula aux pieds pour marque de sa victoire. Ensuite il sit avec eux un traité, qui fut ratifié par une cérémonie bien singuliere. Les vaincus avallerent quelques goutes du sang d'un grand nombre de poules, qui furent tuées en leur présence; après quoi, les ayant fait bouillir, ils en mangerent la chair, à la réserve des jambes, qui surent conservées par le vainqueur comme un gage de leur sidélité, pour leur être représentées dans toutes les occasions où ils manqueroient à leur promesse.

Il eft attaqué par les Galas.

Flonikerri, enslé de sa conquête, forma bien tôt des projets plus étendus. Mais à peine les Veys eurent commencé à vivre en paix dans leur nouvelle dépendance, que Miminiko, fils de Manimassa, oubliant les obligations que son pere avoit à Flonikerri, vint attaquer avec une puissante armée les deux Nations alliées. Les Galas étoient en si grand nombre, qu'ils forcerent les Karrows de se retirer. Flonikerri sit seul face. Il traça sur la terre un cercle, dans lequel il mit le genouil, en jurant d'y vaincre ou d'y mourir. Sa défense fut longue & opiniatre. Mais couvert enfin de fléches & de zagaies, il manqua de force & de vie plutôr que de courage, Sa mort devint un aiguillon de vengeance pour des gens accoutumés à vaincre sous ses ordres. Ils se rallierent. Ils revinrent à la charge, avec tant de furie, qu'ils se rendirent bien-tôt maîtres de la campagne.

Killimanzo fon

Il périt glorieu.

fement.

Killimanzo, frere de Flonikerri, ayant succedé au commandement, attastere lui succeder qua l'ennemi dans son camp, le força de prendre la fuite, & s'empara de Puy-Monu, dont il abandonna le pillage à son armée. Ensuite s'avançant vers Quoja-Monu, qui est situé sur les bords de la Riviere de Maguiba, ou Rio-Novo, il y trouva les Habitans disposés à la soumission. Ainsi les Karrows, avec le fecours des Folgias, étendirent leurs conquêtes dans toutes les contrées voisines, & se rendirent formidables.

> Quelque-tems après, Killimanzo marcha vers la Riviere de Maqualbari, ou Das-Gallinas, & subjugua les Quilligas. Après tant d'heureux succès, il se retira dans le Palais de Tombi, son ancienne résidence, où il mourut comblé de gloire, mais avec quelque soupçon d'empoisonnement. Il laissa plusieurs fils dans une grande jeunesse, incapables par conséquent de pren-

dre après lui les rênes du Gouverneur.

Ii meurt & laifse Flansire pour 1 on fuccesseur.

Conquêtes de Flansire.

Cependant l'aîné, qui se nommoit Flansire, monta sur le trône, sous la tutelle de Gemmah, son oncle paternel, qui se chargea de l'administration pendant sa minorité. Flansire, heritant de la valeur de son pere, n'eut pas plutôt atteint l'âge de régner par lui-même, qu'il forma le dessein d'étendre ses Etats par de nouvelles conquêtes. Il se mit à la tête de son armée, & passant le Maqualbari, il subjugua tout le Pays à l'Ouest du sien, jusqu'à Sierra-Léona, qui ne fut pas long-tems non plus à recevoir le joug. Il établit Quanquadulla dans cette derniere contrée, pour la tenir dans la sou-

(2) Afrique d'Ogilby, p. 407 & suiv,

mission.

mission. Du côté de la Riviere Das-Palmas il nomma pour son Lieutenant un autre Seigneur de sa Cour, nommé Selbore, de qui cette Riviere prit le nom de Selbore, ou de Scherbro. Sitre eut le Gouvernement de tous les

Peuples, qui sont aux environs de Rio-das-Galinhas.

Après avoir mis un si bon ordre dans ses conquêtes, Flansire retourna dans son Palais de Tombi, où il vécut long-tems dans une profonde paix. Mais lorsqu'il s'en déssoit le moins, il apprit que Quanquadulla s'étoit laissé chasser de Sierra-Léona par Dogo-Falma, natif de Dogo dans le Pays de taqué par Dogo-Hondo, & qu'il avoit été forcé de chercher une retraite dans les Isles Bananas. Cette disgrace le réveilla dans le sein du repos. Il donna ordre aux Seigneurs du Pays de Bulm de rassembler toutes leurs forces, & de l'attendre au rendez-vous qu'il leur affigna. Mais ils avoient déja prêté l'oreille à quelques propositions de son frere, qui leur firent mépriser la voix de leur Maître. Flansire, qui n'avoit aucune désiance de cette conspiration, laissa Il marche conle Gouvernement dans son absence à ce même frere qui le trahissoit; & se tre luifaisant accompagner de Flambure, son fils aîné, aujourd'hui Roi de Quoja, il se hâta d'arriver au rendez-vous. Quoiqu'il n'y vît pas les troupes qu'il s'étoit attendu d'y trouver rassemblées, il n'attribua ce retardement qu'à leur lenteur; & de la Riviere Das-Galinhas il se rendit sur des Canots dans les Isles Bananas. Il y rassura ceux qui s'y étoient retirés de Sierra-Léona. Il les prit sous ses enseignes; & ne consultant que son courage, il alla débarquer avec eux dans la Riviere même de Sierra-Léona, où il entreprit, sans

autre secours, de faire tourner le dos à l'usurpateur.

Dogo - Falma avoit été un des principaux Seigneurs du Pays de Hondo. Origine de Do-Mais ayant été surpris avec une des femmes du Roi, ce Prince, au lieu de go-Falma. lui faire payer l'amende ordinaire de quelques marchandises & de quelques Esclaves, lui avoit fait couper les oreilles & l'avoit banni de ses Etats. Cependant le tems, qui affoiblit toutes les haines, l'avoit fait rappeller à la Cour. Mais, loin de gagner le cœur de son Maître par des soumissions, il ne fut pas long-tems sans l'irriter par de nouvelles insolences. Un jour il eut celle de lui dire que le châtiment qu'il avoit subi l'ayant rendu mé- Dogo Palma. prisable & ridicule aux yeux du Public, il se croyoit en droit d'exiger que tous ceux qui commettroient la même offense fussent condamnés à la même peine; sans quoi il menaça de faire ses plaintes, sur les grands-chemins & dans les bois, aux Jannanins & aux Bellis, c'est-à-dire, aux Esprits & aux Démons. Malgré ces audacieux propos, le Roi fit régler par son Conseil, qu'un exemple particulier ne deviendroit point une loi pour les autres. Mais pour accorder quelque fatisfaction à Dogo-Falma, il lui confia la conduite de ses armes dans l'expédition de Sierra-Léona. Ce Géneral sans d'être nommé oreilles eut d'abord quelque succès, & balança même assez long-tems la fortune après l'arrivée de Flansire. Mais comme il devoit moins cet avantage à ses qualités militaires qu'au nombre de ses troupes, Flansire, qui apprit enfin à ne pas compter sur les Seigneurs de Bulm, se procura le secours de quelques Blancs, avec lesquels il attaqua la Ville de Falmaba. Il en Ilest vaincu par força les portes à coups de hache, & commença par mettre le feu aux mai-Flansire. sons. Dogo-Falma, qui s'y étoit renfermé, n'eut pas d'autre ressource que la fuite. Flansire le poursuivit, sans pouvoir le joindre, & n'en mérita pas Tome III.

Insolence de

PAYS INTE-RIEURS.

Révolte de Gammana contre Flanfire.

moins le titre de Falma-Jundo-Mu, c'est-à-dire, Vainqueur ou Terreur de Dogo-Falma.

Après avoir fait rentrer dans la foumission le Pays de Bolmburre & rétabli Quanquadulla à Sierra-Léona, il hâta sa marche pour aller remédier à d'autres desordres; lorsqu'il fut informé en chemin que Gammana , son frere, sur lequel il s'étoit reposé du Gouvernement dans son absence, avoit usurpé l'autorité souveraine, enlevé ses femmes, & tué plusieurs de ses fils. Cette révolte sut suivie de près par l'invasion des Gebbes-Monus, Nation qui habite les environs du Cap-Mesurado. Ils étoient entrés dans les Pays de Doualla & du Cap-Monte, où ils avoient brûlé plusieurs Villes, & pris pour l'esclavage tous les Habitans qui étoient tombés entre leurs mains.

la mo t de Gammana.

Flansire marcha aussi-tôt vers la Riviere de Magualbari, en invoquant, dit l'Auteur, la justice des Januarins pour la punition des coupables. Il passa cette Riviere avec son armée, à la vûe de Gammana, qui s'étoit promis de l'arrêter au passage. Il lui livra bataille, & remporta une victoire Elle finit par complette. Ensuite s'étant campé sur le bord de la Riviere pour observer les mouvemens des rebelles, il envoya Flambure, son fils, à la découverre dans les bois voisins. Ce jeune Prince y surprit quelques troupes, qui étoient occupées des cérémonies d'une sépulture, & qui prirent la fuire, en abandonnant le corps qu'ils étoient prêts d'enterrer. C'étoit celui de Gammana. Trois Esclaves, qui devoient être sacrisses sur son tombeau, rendirent témoignage que cet Usurpateur avoit été tué dans le combat. Ils furent conduits au Roi, qui, les ayant examinés soigneusement, jugea par leurs récits que la rerreur & la consternation étoient répandues parmi les rebelles. Ce-Modération du pendant sa modération naturelle lui fit mépriser un avantage qui auroit continué d'enfanglanter ses armes. Il leur offrit généreusement le pardon, qu'ils

Vainqueur.

fe crurent trop heureux d'accepter.

Flansire, assuré du repentir de ses Sujets, tourna toutes ses forces vers le Cap-Mesurado. Quoique les Gebbes - Monus se fussent préparés à le recevoir, il en fit un furieux carnage & ravagea leur Pays. Ne s'étant proposé que le repos pour fruit de tant de victoires, il retourna aussi-tôt à Tombi. Flansire est en- Mais à peine y étoit-il arrivé, que Dogo-Falma rentra sur ses terres avec core attaqué par une armée nombreuse. Comme il avoit congédié la sienne, il se vit forcé dans le premier trouble de chercher une retraite sur la Riviere de Plizoge, dans une Isle nommée Massa. Ses ennemis crurent sa perre infaillible. Ils assemblerent une slotte de Canots pour le poursuivre. Mais le tems dont ils eurent besoin pour ces préparatifs donna aux Géneraux de Flansire celui de Il détruit son rappeller leurs troupes victorieuses. Elles arriverent si promptement au secours d'un Roi dont elles adoroient la valeur & la bonté, qu'elles détruisirent la flotte & l'armée de Dogo-Falma.

armée.

Dogo-Falma.

#### §. I V.

PAYS INTE-RIEURS.

#### Caractere, Mœurs, Usages, Langues des Habitans de ces Régions, & particulièrement des Quojas.

Les Négres, en géneral, sont sort livrés à l'incontinence. Leurs femmes, vices généraux qui ne sont pas moins passionnées pour les plaisirs des sens, emploient des Négres. des herbes & des écorces pour exciter les forces de leurs maris. Ces vicieux usages regnent ici comme dans les autres Pays dont on a vû la description. Mais les Habitans font d'ailleurs plus moderés, plus doux, plus fociables Bonnes qualique les autres Négres. Ils ne se plaisent point à verser le sang humain, & tés des Negres de cette division. ne pensent point à la guerre, s'ils n'y sont forcés par la nécessité de se défendre. Quoiqu'ils aiment beaucoup les liqueurs fortes, sur-tout l'eau-devie, il est rare qu'ils en achetent. On ne leur reconnoît ce foible que lorsqu'on leur en présente. Ils vivent entr'eux dans une union parfaite; toujours prêts à s'entre-secourir, à donner à leurs amis dans le besoin une partie de leurs habits & de leurs provisions, & même à prévenir leurs nécessités par des présens volontaires. Si quelqu'un meurt sans laisser dequoi fournir aux frais de ses funérailles, vingt amis du Mort se chargent à l'envi de cette dépense. Le vol est très rare entr'eux. Mais ils n'ont point à la vérité le même scrupule pour les Errangers, & sur-tout pour les Marchands de l'Europe.

La Polygamie est en usage ici comme dans toutes les Régions des Négres. En quelque nombre que soient les femmes, il y en a une qui passe pour la premiere, & qui jouit d'une superiorité réelle sur toutes les autres. Elle est distinguée par le nom de Makilma. La cérémonie du mariage est la même Leurs mariages. que dans les autres lieux, avec cette seule dissérence, que l'amant doit faire trois présens de nôce à la fille qu'il veut épouser. Le premier se nomme Toglo: c'est ordinairement un peu de corail. Le second s'appelle Jasin: il consiste en quelques pagnes ou d'autres habits. Le troisséme, nommé Lefing, est un coffre pour renfermer ce qu'une femme a de plus précieux. Le pere de l'épouse donne au mari de sa fille, un ou deux Esclaves, deux habits, un carquois plein de fléches, un cimeterre avec le ceinturon, & trois ou quatre paniers de riz. Le foin des enfans mâles regarde les maris. Celui des filles est le partage des femmes. Les hommes considerent peu si l'épouse qu'ils prennent est vierge, pourvû qu'elle leur apporte une dot honnête. Ils sont, comme sur la Gambra, dans l'usage de ne plus approcher de leurs femmes, au premier signe qu'ils ont de leur grossesse.

Îls nomment leurs enfans deux jours après celui de la naissance. Pour cette Céremonie pour nommer les ensête, le pere accompagné de ses domestiques, armés comme lui d'arcs & de fans. stéches, fait le tour de la Ville, en chantant ou poussant des cris de joie. Tous les Habitans de sa connoissance se joignent à lui, avec des instrumens de musique. Ensuite une personne, chargée de la cérémonie, prend l'enfant d'entre les bras de la mere, le place à terre sur une targette de guerre, au milieu de l'assemblée, & lui met un arc dans la main; après quoi il fait un long discours aux assistans sur l'occasion qui les assemble. Cette harangue

Mit ift.e.

n'est pas plutôt finie, que se tournant vers l'enfant, il en commence une autre. Ce sont des vœux en faveur du nouveau-né. Il souhaite qu'il puisse Barangues du ressembler quelque jour à son pere; être comme lui industrieux, ami de l'hospitalité, capable de bâtir lui-même sa maison & d'en conduire les affaires; qu'il ne porte pas ses desirs sur les femmes de son voisin; qu'il ne soit pas yvrogne, gourmand, ni sujet à d'autres vices. Enfin, le reprenant dans ses bras, il le nomme, & le rend à sa mere ou à sa nourrice. Alors l'Assemblée se sépare. Une parrie des hommes part pour la chasse ou la pêche. Les autres vont faire une provision de vin de palmier. Mais c'est pour se rejoindre à la fin du jour. La mere de l'enfant fait cuire le gibier dans du riz, & le festin dure toute la nuit.

Cérémonie pour nommer les Fil-

Si c'est une fille qu'on ait à nommer, la mere ou la nourrice la porte dans l'endroit du Village où l'affemblée est la plus nombreuse. Elle la place à terre sur une natte, avec un petit bâton à la main; & quelqu'un l'exhorte à devenir bonne femme de ménage & bonne cuisiniere; à vivre chaste, propre, obéissante; à se faire aimer plus tendrement de son mari que toutes les autres femmes; à l'aider dans ses entreprises, & à l'accompagner à la chasse (1).

Disposition des hérnages.

C'est l'aîné d'une famille qui hérite de tous les biens & des femmes de son pere. S'il meurt sans enfans mâles, l'héritage passe au plus âgé de ses freres. Les caders sont ordinairement partagés pendant la vie de leur pere, dans la crainte qu'après sa mort ils ne soient réduits à la pauvreté. Mais un homme marié, qui meurt sans enfans mâles, voit passer son bien au fils de son frere, quoiqu'il ait plusieurs filles. S'il ne reste aucun mâle dans la famille, toute la succession appartient au Roi, avec la seule obligation de pourvoir à l'entretien des filles (2).

Négres.

Dans la division dont on traite ici, les hommes & les bêtes sont sujets à plusieurs sortes de maladies qui sont inconnues en Europe. La principale est l'Ibatheba, qui tue quantité d'éléphans, de buffles, de sangliers & de chiens. Mais elle ne cause pas tant de ravages parmi les hommes & les . femmes.

La rougeole fait périr beaucoup de monde. On raconte qu'autrefois elle

dépeupla presqu'entiérement le Pays de Hondo.

Le flux de sang emporte aussi une infinité de Négres. Ils croient que cette maladie leur est envoyée par des Sorciers. Cependant les Quojas assurent qu'elle n'étoit pas connue parmi eux, jusqu'en 1627, qu'elle leur fut appor-

tée de Sierra-Léona par quelques Européens.

La petite vérole ne fait pas ici moins de ravages. Les cancers y sont fort communs, au nez, aux lévres, aux jambes & aux bras. Le mal de tête y est très violent. Les Habitans l'appellent Honde-Doengh. Les douleurs de dents y sont furieuses & se nomment Ji-Doengh. Aux environs de Sierra - Léona & dans le Pays de Quoja, les Négres sont sujets à des ensures très douloureuses au Scrotum, qui les privent du commerce des semmes, & qui ne leur permettent pas même de marcher. Le Pays des Folgies & celui des

<sup>(1)</sup> Description de la Guinée par Barbot, (2) Bid. p. 12 I. p. 117 & fuiv.

Hondos sont beaucoup moins affligés de cette maladie, qui est d'ailleurs in-

connue dans toutes les autres régions des Négres.

La principale occupation des Négres, dans toute cette division, est la Custure des terculture de leurs terres, car ils ont peu de penchant pour le Commerce. Les res. Esclaves dont ils peuvent disposer sont en petit nombre; & les Vaisseaux Européens, qui passent si souvent au long de leur Côte, ont bien-tôt épuisé l'ivoire, la cire, & le bois de Cam qui se trouve dans le Pays. C'est au mois de Janvier que les Habitans commencent à préparer leurs terres basses, pour y semer le riz, qui est leur principale subsistance. Leur méthode est à peu près la même que celle d'Angleterre pour semer le bled. Celui qui seme est suivi d'un autre, qui couvre légerement le riz de terre à mesure qu'il est semé.

Ce grain commence quelquefois à fortir de terre trois jours après y avoir été renfermé. Alors on environne le champ d'une palissade, pour le défendre contre les éléphans & les buffles, qui aiment beaucoup le riz. On y met une garde, d'enfans ou d'esclaves, auxquels on donne aussi le soin de chasser les oiseaux. Le riz se coupe au mois de Mai. A peine cette moisson est-elle finie qu'on recommence le labourage, mais dans des terres plus dures. Cette seconde moisson se fait au commencement de Juillet. Ensuite on se remet au travail pour la troisième, qui se fait au commencement de Novembre. Ce troisiéme labourage regarde les terres hautes. Les pluies, qui durent depuis le mois d'Avril jusqu'au mois de Septembre, rendent le travail aisé dans les terres les plus dures.

On les laisse reposer ensuite pendant deux ou trois ans. Les semmes s'emploient beaucoup à l'agriculture. Dans certains Cantons, leur partage est de labourer. Dans d'autres, c'est de semer. Mais par-tour, les hommes se reposent sur elles du soin de préparer le riz; c'est-à-dire, de le broier, dans de longs & profonds mortiers, qui sont composés d'un tronc d'arbre crueux,

& de le faire cuire pour la famille.

Il se passe beaucoup de tems avant que le riz soit renfermé dans les granges ou les magasins. Il faut du tems pour le sécher. Il en faut pour le mettre en gerbes, & pour payer les droits au Souverain.

Les contrées de Hondo, de Galas & de Gebbe-Monu produisent le meilleur riz de cette division, & plus abondamment que toutes les autres

parries.

Dans l'intervalle des moissons, les Négres de Quoja s'occupent de la pêche, de la chasse & de leurs édifices. Mais pour la chasse du bussle, ils ont besoin d'une permission de leur Roi, qui en tire la moitié, & le tiers de l'autre gibier. Les éléphans d'eau appartiennent uniquement au Roi, ou au Chef du Canton. Cependant il marque ordinairement sa reconnoissance au chasseur par quelque présent. Les pêcheurs donnent aussi quelque partie de leur poisson aux Prêtres, pour les Jannanins ou les ames de leurs amis morts.

La forme des maisons, dans le Pays de Quoja, est ronde comme à Rufisco. On y voit des Villes fortifiées & des Villes ouvertes. Celles - ci s'ap- villes ouvertes. pellent Fon-Serab. Elles sont bâties en cercle, & revêtues d'arbres, l'un fort proche de l'autre. Les Villes fortifiées se nomment San - Siab. Leux force Villes fortifiées Ffff iii

Moissons,

Emploi des

Pêche & Chafse des Négres.

PAYS INTE-RIEURS. consiste dans quatre bastions, qu'on appelle Koberes, & qu'on traverse pour entrer & pour sortir. La porte en est si basse & si étroite, qu'il n'y peut passer qu'un homme à la fois. Sur chaque porte, on place une guérire, composée des branches d'un arbre qui se nomme Tombo-Bangoela. Ces Villes sont environnées, au-dehors, d'une palissade de pieux du même arbre. Le bois en est dur; & les pieux, qui sont longs & épais, étant serrés de fort près, & joints par les arbres qui entourent aussi la Ville, la vûe ne peut pénétrer au travers de cet enclos. Mais on y ménage, par intervalles, de petites ouvertures, qui servent à tirer dans l'occasion, quoiqu'elles soient ordinairement sermées. Les rues sont tirées d'un Kobere à l'autre, & forment ainsi des croix, au centre desquelles est le Marché public. Tous les habitans des Villages & des lieux ouverts ont des maisons dans quelque San-Siab, où ils se retirent à la premiere nouvelle de la guerre ou de quelqu'irruption de leurs ennemis.

Ponts du Pays,

Les Rivieres du Pays des Quojas sont bouchées par tant de chûtes d'eau & de bancs de sable, que les Canots n'y étant d'aucun usage, on fait de distance en distance, une sorte de pont, de pieux de Tombo liés ensemble, avec des cordes de chaque côté pour désendre les passans contre le danger de tomber dans l'eau. Ces cordes sont composées d'un tissu de diverses passans se liées d'en les deux rives

racines, & liées à quelques arbres sur les deux rives.

Langage.

Le langage qui a le plus d'étendue dans toutes ces régions, est celui des Quojas. Cependant les Tims, les Hondos, les Mendos, les Folgias, les Galas & les Gebbes, ont leur langue particuliere. La plus élégante est celle des Folgias, qui se nomme par cette raison, Mendisko ou la Langue du Seigneur. Les Langues des Galas & des Gebbes dissérent un peu de celle des Folgias & de celle des Quojas; à peu près comme le haut & le bas Allemand different ensemble. Les Seigneurs Négres se piquent de parler avec élégance, & la font particuliérement consister dans les comparaisons & les allégories, qu'ils appliquent assez heureusement.

Comment les Migres connoilfent minuit. Ils ne divisent pas le jour en heures. Ils connoissent le milieu de la nuit à cinq étoiles, qu'ils appellent Mouja-ding, & qui paroissent avec les Pléiades à la tête du Taureau.

Circonstances particulieres des funérailles.

Les cérémonies de leurs funérailles ressemblent beaucoup à celles dont on a déja vû la description dans d'autres Pays. Cependant il s'y trouve des circonstances dissérentes. Lorsque le corps est bien lavé, & les cheveux tressés fort proprement, ils placent le mort debout, en le soutenant avec des appuis. Ils le revêtent des meilleurs habits qu'il ait eus pendant sa vie, ou dont on lui ait fait présent depuis son trépas. Ils lui mettent son arc dans une main, & dans l'autre une séche. Alors ses plus proches parens & ses amis sont avec leurs séches une espèce d'escarmouche, qui dure assez long-tems. Ensuite ils se mettent à genoux autour du corps, en lui tournant le dos; & d'un air irrité ils tirent leurs séches devant eux, pour déclarer qu'ils sont prêts à tirer vengeance de tous ceux qui oseroient parler mal de leur ami, ou qui auroient été capables de contribuer à sa mort. Après cette formalité, ils étranglent quelques Esclaves qui lui ont appartenu, en leur recommandant de le servir sidellement dans l'autre Monde. On a pris soin auparavant de traiter ces malheureuses victimes avec tout ce que le Pays produit de plus délicat,

Esclaves sacri-

D'une autre côté, toutes les femmes qui ont eu quelque liaison avec celle du Mort, se rendent auprès d'elle, & se jettent à ses pieds en répetant,

Byune, Byune; c'est-à-dire, consolez-vous, ou, essuyez vos larmes.

Enfin le corps est placé sur une planche, ou sur une petite civiere, & Cérémonies de deux hommes le portent sur leurs épaules au lieu de la sépulture. On jette la sépulture. avec lui, dans la fosse, les Esclaves qui ont été sacrissés, les nattes, les chaudrons, les bassins, & les autres ustenciles dont il faisoit usage. On le couvre d'une natte, sur laquelle on jette assez de terre pour arrêter l'infection de la pourriture. Les parens élevent aussi-tôt une petite Cabane au dessus du tombeau, & plantent au coin du toît une petite verge de fer, à laquelle ils suspendent les armes du Mort. Si c'est une semme qu'on air enterrée ils y attachent, au lieu d'armes, les bassins dont elle se servoit. Pendant plusieurs mois, ils apportent chaque jour à ce mausolée des alimens & des liqueurs, pour nourrir le Mort dans le Monde où ils le croient passé.

L'usage est d'enterrer toutes les personnes d'une même famille dans le même lieu, à quelque distance de leur Habitation qu'elles puissent mourir. Les Cimetieres sont ordinairement dans quelqu'ancien Village abandonné, Lieux qui 'erqui prend alors le nom de Tomburoy. On en trouve un grand nombre sur tiere,

la Riviere de Plizoge & dans l'Isle Massa, derriere le Cap-Monte.

Ils étranglent les Esclaves qui doivent être enterrés avec les personnes de distinction, parce qu'ils croient le sang humain trop précieux pour être légerement répandu. Ils se servent d'une corde, & cette exécution se fait en la serrant derriere le col des victimes. On brûle aussi tout ce qui reste des alimens qu'on leur a fait prendre avant leur mort, parce que les moindres parties de ce festin passent pour sacrées. Cependant cette barbare coutume commence à s'affoiblir; & dans tous les Cantons où elle se pratique, les peres & les meres cachent leurs enfans aussi-tôt que la vie du Roi est en danger par quelque maladie violente. A la verité, ceux qui ont pris cette précaution pour se dérober à la mort, reçoivent des reproches à leur retour. On les accuse d'avoir manqué de cœur; & cet outrage est sanglant parmi les Négres. On leur represente combien il est injuste, après avoir mangé le pain d'un Seigneur ou d'un Maître, de faire difficulté de mourir avec lui.

C'est encore l'usage, pour les plus proches parens & les amis d'un Mort, Jeune en usage d'observer un jeune après les funérailles. Il n'est que de dix jours pour un railles. Mort du commun; mais il en dure trente pour le Roi ou pour une personne de distinction. Ceux qui entreprennent de l'observer, jurent, en levant les deux mains au ciel, qu'ils ne mangeront point de riz dans cet espace de tems; qu'ils ne boiront pas plus de liqueur qu'il n'en peut tenir dans un trou qu'ils font exprès, & qu'ils se priveront aussi long-tems du commerce des femmes. D'un autre côté, les femmes font vœu de ne porter que des pagnes noirs ou blancs, de laisser pendre leurs cheveux, & de n'avoir pas d'autre lit que la terre. A la fin du jeune, les pénitens levent encore les mains au ciel, pour le prendre à rémoin qu'ils ont rempli leur engagement. Ensuite les hommes vont à la chasse; les femmes préparent ce qu'ils ont tué; & tous ensemble passent la nuit à se réjouir. La famille du Mort leur fait ensuite présent d'un bassin, d'un chaudron, d'un pagne, d'un panier de sel & d'une barre de fer.

Lieux qui 'er-

PAYS INTE-RIEURS. Quojas pour foutenir leur autorité.

Si les Quojas conservent leur autorité sur les Pays de Silm, de Bulm & de Bulmberre, quoique ces régions soient plus étendues & plus peuplées Politique des que la leur, ils n'en ont l'obligation qu'à la politique de leur Conseil, qui est composé des hommes les plus sages & les plus expérimentés de leur Nation. Pour entretenir leurs vassaux & leurs voisins dans une opinion avantageuse de leurs forces, ils ne permettent jamais à ceux du Nord de traverser leur Pays pour aller du côté de l'Est, ni à ceux de l'Est de prendre le même passage pour se rendre à l'Ouest. Ce réglement invariable sert aussi à leur donner beaucoup plus de part au Commerce. Ils servent de Facteurs & de Courtiers à leurs voisins pour faire passer sur leur territoire les marchandises qui vont d'un côté à l'autre. A la verité ceux du Nord en usent de même avec eux, & ne permettent le transport de marchandises par leurs terres qu'aux Quojas qui sont mariés dans leur Pays.

Titre de Dondagh.

Quoique les Quojas soient dans la dépendance du Roi des Folgias, ce Prince accorde à leur Roi le titre de Dondagh, qu'il porte lui-même. Le Roi des Quojas le donne aussi au Roi de Bulmberre, qui lui rend hommage, comme il le rend aux Folgias.

Hommage que des Folgias.

Ce titre ne se confere pas sans de grandes cérémonies. Lorsque le Roi jas rend à celui des Quojas le reçoit de celui des Folgias, il se prosterne à terre, & demeure dans certe situation jusqu'à ce que le Roi des Folgias lui ait jetté un peu de terre sur le corps, & lui ait demandé quel nom il souhaite de porter. Alors il déclare le nom qu'il choisit. Les assistans le répetent à haute voix, & le Roi des Folgias y joint le titre de Dondagh, que toute l'assemblée fait retentir avec de grands applaudissemens. Le nouveau Dondagh reçoit ordre aussi-tôt de se lever. On lui présente un carquois plein de sléches, qu'il suspend à son épaule, & un arc qu'il prend entre les mains, pour signifier qu'il est obligé désormais à désendre de toutes ses forces le Pays de ses Souverains. Ensuite il rend hommage au Roi des Folgias, par un présent considérable de toile, de chaudrons & de bassins.

Autorité du Roi des Quojas.

Maniere dont il l'exerce à l'égard des Seigneurs coupa-

Il n'en est pas moins absolu dans ses propres Etats, & sa jalousie est extrême pour ses prérogatives & son autorité. Il fait consister une partie de sa gloire dans le nombre de ses femmes, dont la plûpart lui sont amenées des régions voisines. Lorsqu'il paroît en public, il est assis, ou debout, sur un bouclier, que ses Sujets nomment Koreda; pour faire connoître qu'il est le défenseur de ses domaines, le guide de ses troupes, & le protecteur de tous les gens de bien qui sont dans l'oppression. Si quelque Seigneur, accusé de mauvaise conduite, tarde à se présenter devant lui, il lui envoie son Koreda par deux Tambours, qui ne doivent pas cesser de battre jusqu'à ce que le coupable soit déterminé à partir. Ils le ramenent en marchant devant lui. Il porte le Koreda d'une main; & de l'autre, certains présens. S'il est admis à l'audience du Roi, il se prosterne, il se couvre la tête de terre, il demande grace pour son crime, & se reconnoît indigne d'être assis sur le Koreda. On ne lui envoie effectivement cette arme que pour le couvrir de honte, & pour lui faire entendre, par une raillerie amere, que ne s'étant pas soumis au premier ordre, c'est donc à lui de prendre la place de son Maître & d'exercer l'autorité souveraine.

Audiences.

Lorsqu'un Négre de distinction demande l'audience du Roi, il commence

par

par remettre ses présens au Chef des semmes du Palais, qui les porte à ce PAYS INTE-Prince, & qui le prie de souffrir que la personne qu'il lui nomme soit admise à se prosterner devant lui. Si le Roi y consent, les présens sont acceptés, comment el-& le Suppliant est introduit. Si la demande est rejettée, on restitue sans les s'obtiennent. bruit les présens à celui qui les offroit. Il se retire, & n'ose reparoître à la Cour jusqu'à ce qu'il ait fait sa paix avec le Roi, par l'entremise de quelque ami plus favorisé. Le pardon n'est pas disferé long-tems pour des fautes légeres; & le coupable se présentant alors avec les mêmes cérémonies, est sûr d'un meilleur accueil. Mais le Roi n'oublie pas facilement une offense considérable.

Celui qui obtient enfin grace, & la liberté de reparoître devant son Souverain, doit s'avancer lentement vers lui, en s'inclinant de la moitié du corps. Lorsqu'il est près de la natte où le Roi est assis, il doit mettre un genouil à terre, baisser la tête jusques sur son bras droit, qu'il étend exprès pour cette cérémonie, & prononcer respectueusement le nom de Dondagh. Alors le Roi répond Namadi; c'est-à-dire, Je vous remercie, & lui ordonne de s'asseoir à quelque distance, sur une sellette de bois ou sur une

natte, si c'est une personne du plus haut rang.

Un Ambassadeur de quelque Prince voisin s'arrête sur la frontiere, pour faire porter à la Cour la premiere nouvelle de son arrivée. On lui dépêche Ambassadeurs. un Officier, qui l'amene dans un Village voisin de la Cour, où il attend que les préparatifs soient faits pour l'audience. Le jour marqué, il est conduit par un grand nombre d'Officiers & de Gardes, revêrus de leurs plus beaux habits, l'arc en main & le carquois sur l'épaule. Cette marche se fait au bruit des instrumens, avec des danses & des sauts continuels. En arrivant près du Palais, l'Ambassadeur est reçu entre deux lignes de Quojas armés, au long desquelles il pénétre jusqu'à la salle du Conseil. S'il vient du Pays des Folgias, les gens de sa propre suite ont la liberté de danfer sur la Place-d'armes; mais ce privilege est resusé à toute autre Nation. Aussi-tôt que la danse est finie, il entre dans la chambre de l'audience. Lorsqu'il arrive près du Simmano, ou du Trône du Roi, il lui tourne le dos, il met un genouil à terre; & dans cette posture il tend son arc de toute sa force, pour déclarer qu'il se croiroit heureux s'il trouvoit l'occasion de s'en servir contre les ennemis du Roi. Pendant cette formalité, les gens de sa suite chantent ou récitent, à voix haute, des Vers composés à l'honneur du ges à l'audience. Roi. Les Quojas de l'Assemblée font de leur côté la même chose à l'honneur de l'Ambassadeur & de son Maître. Cette cérémonie se nomme Polo-Polo-Sammah. Les expressions les plus flateuses, & qui reviennent le plus souvent dans ces occasions, sont, Komme, Bolle - Machang, c'est-à-dire, Personne ne peut imiter les ouvrages de ses mains. Dogo Folmaa Hando Mu, qui signifie; Il est le destructeur de Dogo-Falma. Sulle tomba quarriasch : Je m'attache, comme la poix, au dos de ceux qui osent me résister.

Après ces éloges mutuels, l'Ambassadeur fait avancer un de ses Officiers, qui se prosterne devant le Roi; son caractere l'exemptant lui-même de cette soumission. Pendant cette nouvelle scene, tous les assistans qui sont autour du Trône, dansent & font mille mouvemens bizarres avec leurs arcs & leurs Aéches. L'Ambassadeur les intertompt, pour demander que tout le monde

Réception des

Privilege des

Concert d'élo-

Tome III.

PAYS INTE-RIEURS. Harangue de l'Ambassadeur.

prête silence. Il prononce alors sa harangue. Le Silli, ou l'Interpréte royal, qui est ordinairement debout près du Trône, avec un arc à la main, l'explique mot à mot. Si elle concerne les affaires d'Etat, la réponse est remise après les délibérations du Conseil. Dans tout autre cas, elle se fait sur le champ. Aussi-tôt l'Ambassadeur est reconduit dans son quartier; & lorsqu'il est sorti, quelques-uns de ses Officiers étallent devant le Roi les présens qui lui sont destinés; en expliquant à chaque article quelle en est la nature, & les raisons qui les ont fait envoyer.

Maniere dont il est fervi.

Le soir, plusieurs Esclaves du Roi se rendent au quartier de l'Ambassadeur, pour servir près de sa personne. Ensuite les semmes mêmes du Roi, vêtues de leurs plus riches habits, lui portent plusieurs plats de riz & de diverses viandes. Le Roi, après avoir soupé, sui envoie de son vin de palmier, & des présens pour son Maître, qui consistent en quelques chaudrons & quelques bassins de cuivre. Si c'est un Ambassadeur Européen qui arrive à la Cour avec des présens de son pays, il a l'honneur de souper à la table du Roi, & la liberté de s'y faire servir suivant les usages de sa propre Nation. Ce qui reste de son souper est réservé pour les femmes de Sa Majesté.

Il n'y a point de Nation parmi les Négres où les cérémonies & les formalités foient en plus grand nombre que dans celle des Quojas. La méthode la plus sûre pour se concilier leur affection, c'est de marquer du goût pour

leurs usages.

U'ages finguliers des Quojas.

Punition graduelle de l'adul-

Ils en ont plusieurs qui font honneur à leur légissature. Une semme accusée d'adultere par la seule déposition de son mari, est crue de son innocence sur son serment. Elle jure par Belli-Paaro qu'elle n'est pas coupable, en priant cet Esprit de la confondre si elle blesse la verité. Mais si elle est convaincue après son serment, la Loi ordonne qu'elle soit menée le soit, par son mari, à la Place publique, où le Conseil est assis pour la juger. On invoque d'abord les Jannanins. Ensuite on lui couvre les yeux, pour lui dérober la vûe de ces Esprits, qui sont prêts à l'emporter. On la laisse quelques momens dans la frayeur de cette menace. Mais un Vieillard du Conseil prend bien - tôt la parole, pour lui faire honte du déréglement de sa conduite, & pour la menacer d'un sévere châtiment si elle ne rentre point dans elle-même. Après quoi, on lui fait entendre un bruit confus de plusieurs voix, qui passent pour celles des Jannanins, & qui lui déclarent que son crime, quoique digne d'une plus rigoureuse punition, lui est pardonné, parce que c'est la premiere fois qu'elle s'en est rendue coupable. Les mêmes voix lui imposent quelques jeunes & quelques mortifications. Elles lui recommandent sur tout de vivre avec tant de retenue, qu'on ne puisse pas lui reprocher d'avoir reçumême un enfant mâle entre ses bras, ni d'avoir touché l'habit d'un homme. Jusqu'alors, les Quojas sont persuadés que la honte & la crainte sont des Le Bellimo, ou peines qui égalent le crime. Mais si la même femme retombe dans le déle Grand-Prêtre. sordre & ne peut éviter la conviction, le Bellimo, c'est-à-dire, le Grand-Prêtre & quelques-uns des Soggonos, qui sont ses Ministres, se rendent le matin à sa maison, accompagnés d'autres Officiers subalternes, qui font beaucoup de bruit avec une espece de cresselles. Ils se saisssent d'elle, & l'amenent à la Place publique. Là, ils l'obligent de faire trois tours, au bruit des mêmes instrumens. Sans écouter ses plaintes ou ses promesses, ils la

conduisent au bois sacré des Jannanins; & de ce moment, on n'entend plus PAYS INTEjamais parler d'elle. Les Négres s'imaginent qu'elles sont emportées par les Jannanins. Mais, suivant l'Auteur, il y a beaucoup d'apparence qu'elles sont tuées sur le champ dans le bois, & leurs corps enterrés avec beaucoup de précaution.

RIEURS.

Un homme accusé de vol, ou de meurtre, sans pouvoir être convaincu les crimes mas de l'un ou de l'autre de ces crimes, est condamné à l'épreuve du Bellin, vérisses. mélange d'herbes & d'écorces de la composition du Bellimo, qu'on force l'accusé de recevoir dans sa main. S'il est coupable, les Négres sont persuadés que sa peau portera sur le champ quelques marques de feu, & qu'il ne ressentira aucun mal s'il est innocent.

Quelquefois le Bellimo fait avaller aux accusés un grand verre d'une liqueur qu'il compose lui-même, avec de l'écorce de Neno & de Quoni, deux arbres qui passent pour un parfait poison. Ceux qui ont la conscience nerre vomissent immédiatement, & ne se portent que mieux après cette opération. Les coupables ne jettent que de l'écume par la bouche, & sont recon-

nus dignes de mort.

Les criminels convaincus sont exécutés dans quelque bois, ou dans quel- Exécution des que lieu fort éloigné de l'Habitation. On les fait mettre à genoux, la tête baissée, & l'Exécureur les perce par derriere d'une petite javeline. Aussi-tôt que le corps est tombé, il coupe la tête, avec une hache ou un couteau, & divise le tronc en plusieurs quartiers, qu'il distribue aux semmes du coupable. Elles sont obligées d'assister à l'exécution, pour les recevoir, & pour les aller jetter sur quelque sumier, où ces misérables restes servent de pâture aux oiseaux de proie. Les amis du Mort font cuire sa tête, en boivent le bouillon, & clouent les machoires dans le lieu de leur culte; car les Quojas ont des principes de religion plus développés que les autres Négres.

Ils reconnoissent un Etre suprême, un Créateur de tout ce qui existe, & l'idée qu'ils en ont est d'autant plus rélevée, qu'ils n'entreprennent pas de l'expliquer. Ils appellent cet Etre Kanno. Ils lui attribuent un pouvoir infini, une connoissance universelle, & l'immensité de nature, qui le rend present par-tout. Ils croient que tous les biens viennent de lui. Mais ils ne lui accordent pas une durée éternelle. Il aura pour successeur, disent-ils, un

autre Etre, qui doit punir le vice & récompenser la vertu.

Ils font persuadés que les Morts deviennent des Esprits, ausquels ils donles Jamanins des Jama nent le nom de Jannanins, c'est-à-dire, Patrons & Défenseurs. L'occupa- ou les Esprits des tion qu'ils attribuent à ces Esprits, est de protéger & de secourir leurs pa- Morts. rens & leurs anciens amis. Un Négre, qui évite à la chasse quelque presfant danger, se hâte d'aller au tombeau de son Libérateur, où la reconnoissance lui fait sacrifier un veau avec du riz & du vin de palmier pour offrande, en présence des parens & des autres amis du Jannanin, qui célébrent cette fête par des chants & des danses,

Les Quojas qui reçoivent quelqu'outrage, se retirent dans les bois, où ils Leur confiance s'imaginent que ces Esprits font leur résidence. Là, ils demandent vengeance à grands cris, soit à Kanno, soit aux Jannanins. De même, s'ils se trouvent dans quelqu'embarras ou quelque danger, ils invoquent l'Esprit auquel ils ont le plus de confiance. D'autres le consultent sur les événemens

Partage de les

Idée que les Quojas one d'un

Gggg ij

PAYS INTE-RIEURS.

futurs. Par exemple, lorsqu'ils ne voient point arriver les Vaisseaux de l'Europe, ils interrogent leur Jannanin pour sçavoir ce qui les arrête, & s'ils apporteront bien-tôt des marchandises. Enfin leur véneration est extrême pour les Esprits des Morts. Ils ne boivent jamais d'eau ni de vin de palmier, sans commencer par en répandre quelques gouttes à l'honneur des Jannanins. S'ils veulent affurer la vérité, c'est leur Januanin qu'ils attestent. Le Roi même est soumis à cette superstition; & quoique toute la Nation paroisse pénetrée de respect pour Kanno, le culte public ne regarde que ces Esprits. Chaque Village a dans quelque bois voisin un lieu fixe pour les invocations. On y porte, dans trois différentes saisons de l'année, une grande abondance de provisions pour la subsistance des Esprits. C'est-là que les personnes affligées vont implorer l'assistance de Kanno & des Januanins. Les semmes, les filles & les enfans, ne peuvent entrer dans ces bois sacrés. Cette hardiesse passeroit pour un sacrilége. On leur fait croire dès l'enfance qu'elle seroit punie sur le champ par une mort tragique.

Différentes fortes de Sorciers p. tmi les Que-

Les Quojas ne sont pas moins persuadés qu'ils ont parmi eux des Magiciens & des Sorciers. Ils croient avoir aussi une espece d'ennemis du genre humain, qu'ils appellent Sovas-Munusin, c'est-à-dire, Empoisonneurs & succeurs de sang, qui sont capables de succer tout le sang d'un homme ou d'un animal, ou du moins de le corrompre, & d'y jetter la semence des plus dangereuses maladies. Ils croient avoir d'autres Enchanteurs, nommés Billis, qui peuvent empêcher le riz de croître ou d'arriver à sa maturité. Ils croient que Sova, c'est-à-dire, le Diable, s'empare de ceux qui se livrent à l'excès de la mélancholie, & que dans cet état il leur apprend à connoître les herbes & les racines qui peuvent servir aux enchantemens; qu'il leur montre les gestes, les paroles, les grimaces, & qu'il leur donne le pouvoir continuel de nuire. Aussi la mort est-elle la punition infaillible Combienils les de ceux qui font accusés de ces noires pratiques. Les Quojas ne traverseroient point un bois sans être accompagnés, dans la crainte de rencontrer quelque Billi, occupé à chercher ses racines & ses plantes : ils portent avec eux une certaine composition, à laquelle ils croient la vertu de les préserver contre Sova & tous ses Ministres. Les histoires qu'ils en racontent sont d'une extravagance achevée.

craignent.

Recherches for les mons qu'en forpçonne de violence.

Si la mort de quelqu'un est soupçonnée de violence, on ne lave point le corps sans avoir fait d'exactes recherches. On commence par faire un paquet de quelques morceaux des habits du Mort, aufquels on joint les rognures de ses ongles & quelques boucles de ses cheveux. On souffle dessus de la poudre de Mammon ou de Cam ropé. Le paquet est attaché à la biere du Mort, que deux Négres portent sur la place publique. Là, deux Prêtres, qui le précedent, en battant deux haches l'une contre l'autre, demandent au corps, dans quel lieu, dans quel tems, & par la méchanceré de qui il a perdu la vie, & si Kanno l'a pris sous sa protection. Lotsque l'Esprit du Mort leur a fait entendre par divers mouvemens qu'ils prétendent ressentir, que c'est un Sova-Munusin qui a causé son malheur, ils lui demandent encore si le Sorcier est mâle ou femelle, & dans quel endroit il tait sa demeure. Alors se prétendant avertis par les mêmes signes, ils se rendent à l'habitation du Sova-Munusin, se saisssent de lui, le chargent de chaînes,

& l'amenent près du cadavre, pour être condamné sur l'accusation de l'Esprit. S'il nie le crime, on le force d'avaller le Koni, liqueur d'une horrible amertume. Après en avoir bû trois callebasses pleines, s'il vomit, il est abfous. Mais s'il ne paroît qu'un peu d'écume à sa bouche, il est livré sur le champ au supplice. Son corps est brûlé, & ses cendres jettées dans la riviere ou dans la mer, sans que le rang ou les richesses puissent le sauver. Le Quoni est composé de certaines écorces pillées dans un mortier de bois, qu'on fait insuser dans de l'eau commune. C'est une liqueur, non seulement le Quoni, fort amere, mais extrêmement dangereuse. On la fait prendre au Prisonnier le matin, pour s'assurer qu'il est à jeur.

Tous les Peuples de cette division circoncisent leurs enfans dès l'âge de six mois, sans autre Loi qu'une tradition immémoriale, dont ils rapportent l'origine à Kanno même. Cependant la tendresse de quelques meres fait différer l'opération jusqu'à l'âge de trois ans, parce qu'elle se fair alors avec moins de danger. On guérit la blessure avec le jus de certaines herbes.

Quoiqu'on n'ait jamais remarqué que les Négres adorent le Soleil ou la Respect des Né-Lune, ils ont l'usage, à la campagne & dans les Villes, d'interrompre leur gres pour la Lutravail aux nouvelles Lunes, & de ne souffrir pendant ce tems-là aucun Etranger parmi eux. Ils donnent pour raison de cette conduite, que le jour de la nouvelle Lune étant un jour de fang, leur maiz & leur riz deviendroient rouges s'ils en usoient autrement. Ils emploient ordinairement ce jour à la chasse.

Barbot rapporte deux autres cérémonies fort étranges, qui se pratiquent également parmi tous les Négres de Hondo, de Monu, de Folgias, de Gebbe, de Sestos, de Bulm, de Silm, & jusqu'à Sierra-Léona. Il y a dans toutes ces Nations une sorte de Confrairie, ou de Secte, nommée Belli, qui paroît proprement une Ecole ou un Collége, pour l'éducation des enfans. Elle est renouvellée tous les vingt-cinq ans, par un ordre immédiat du Roi. La Jeunesse y apprend à danser & à combattre. Elle y apprend l'art de la pêche & de la chasse, & sur-tout un certain chant, qui s'appelle Bellidong, ou les louanges de Belli. Ce chant n'est qu'une répétition confuse de quelques expressions sales, accompagnées de gestes & de mouvemens fort immodestes. Lorsqu'un jeune Negre est parfaitement instruit, il prend le titre d'associé de Pelli, qui le rend capable de posséder toutes sortes d'emplois, & qui lui donne certains privileges. Les Quolgas, c'est-à dire, les Idiots qui n'ont pas reçu cette éducation ou qui n'en ont pas profité, sont exclus de tous ces droits.

On choisit, par l'ordre du Roi, dans quelque bois où les palmiers croissent heureusement, un espace de huit ou neuf milles de circonférence. On y bâtit des cabanes, & l'on y plante tout ce qui est nécessaire pour la nourriture des Ecoliers. Alors ceux qui ont quelque prétention pour la fortune de leurs enfans, les conduisent à ce Collège; mais ce n'est qu'après une proclamation solemnelle, qui défend à toutes les semmes d'approcher de ce bois facré pendant tout le cours de l'instruction, qui dure quatre ou cinq ans. On prétend qu'il seroit profané par leur présence; & pour les en éloigner plus certainement, on leur persuade, dès l'enfance, que Belli tueroit sans pitié celles qui violeroient une loi si fainte.

Epreuve des ac-

Ce que c'est que

Circoncision.

Ecole pour les jeunes Négres.

Circonstances

Gggg iii

RIEURS.

Les Soggonos, qui sont les Anciens de la secte de Belli, recoivent du Roi la commission de présider aux Ecoles. Après avoir pris possession de leurs Loix de l'Ecole, places, ils déclarent aux enfans les loix de leur affociation. La premiere leur défend de fortir de l'enceinte, pendant le tems de leurs études, & de converser avec ceux qui ne portent pas la marque de l'Ecole. Cette marque, qu'on leur donne autii-tôt, consiste à leur couper quelques éguillettes de chair depuis le col jusqu'à la jointure de l'épaule; opération douloureuse, mais qui est guérie en peu de jours par des simples. Les cicatrices ressemblent ensuite à des têtes de clous, qui seroient imprimées dans la chair. Après cette cérémonie, on fait prendre aux Ecoliers un nouveau nom, pour fignifier comme une nouvelle naissance.

Pendant qu'ils vivent dans cette laborieuse retraite, ils sont entiérement nuds. Ils reçoivent leur nourriture des Soggonos, & de leurs parens, qui ont la liberté de leur apporter du riz, des bananes, & d'autres alimens.

Ce qui succede LIUIT.

Au jour marqué pour la fin de leurs exercices, ils sont conduits à quelque à cette éduca- distance de leur enceinte, dans d'autres cabanes que le Roi fait bâtir exprès, où ils reçoivent la visite de leurs parens des deux sexes. On leur apprend dans ce lieu à se laver, à s'oindre le corps, & les autres usages de la société. La retraite où ils ont vécu n'ayant pû servir à leur donner de la

politesse, ils sont tous si sauvages qu'ils ont besoin de ces leçons,

Après s'être formés dans l'espace de quesques jours, ils reçoivent de leurs parens des pagnes & d'autres habits propres à leur Nation. On leur met au cou des colliers de verre, entremêlés de dents de léopards. Leurs jambes sont chargées d'anneaux & de grelots de cuivre. Leur tête est couverte d'un bonnet d'osser, qui leur tombe presque sur les yeux, & tout le corps paré d'un grand nombre de plumes. Dans cet équipage on les conduit à la place publique de la Ville royale. Là, se rangeant en fort bel ordre, au milieu d'une foule de peuple, & sur-tout de femmes, qui se rassemblent de tous les Cantons du Pays, ils commencent par se découvrir la tête & laisser flotter leurs cheveux. Cette cérémonie se fait successivement, pour donner aux spectateurs la facilité d'observer leur figure. Ensuite ils répetent, l'un après l'autre, la danfe du Belli, qu'ils ont apprife dans leur Ecole. Ceux qui ne s'acquittent pas bien de cet exercice sont railliés par les femmes, qui crient de tous côtés: Il a perdu son tems à manger du riz.

Lorsque la danse est finie, les Soggonos appellent chaque Ecolier, du nom qu'il a reçu en arrivant à l'Ecole, & le rend à son pere, à sa mere &

à fa famille.

Ce que c'est que le Belli.

Preuves publiques que les Eco-

leurs progrès,

Le Belli, qui donne son nom à la Secte, & qui s'arrire tant de respects parmi les Négres, est une matiere composée par le Bellimo, ou le Grand-Prêtre, tantôt d'une figure, tantôt d'une autre, suivant que le caprice ou les circonftances en décident. Elle est paîrrie, comme un gâteau, & l'Auteur s'imagine qu'on la mange. Mais on auroit peine à se figurer, dit-il, l'impression qu'elle fait sur le Peuple, qui la croit sacrée, & capable de faire tomber les plus affreux châtimens fur ceux qui lui manqueroient de respect. Dans leurs idées, néanmoins, le Belli a besoin du consentement du Roi, pour exercer ses punitions; sans quoi il n'auroit aucune vertu. Les Rois & les Prêtres mêmes, qui ont inventé anciennement cette fraude pour contenir le Peuple dans la soumission, se sont accoutumés à la regarder comme un mystere redoutable; tant les longues traditions ont de force sur des imbéciles.

PAYS INTE-

L'autre Société des Négres est instituée pour les femmes. Elle tire son ori-

Autre Confrairie des Pays Né-

gine du Pays de Goulla.

Dans un certain tems, indiqué par le Roi, on bâtit au centre de quelque gres. bois un nombre de cabanes, pour y recevoir les jeunes filles & les femmes mes. qui veulent être initiées dans la Confrairie. Les Associées sont distinguées par le titre de Sandi-Simodifino, ou Filles de Sandi. Aussi-tôt qu'elles sont assemblées, la Sogoiilli, c'est-à-dire, la plus ancienne femme de l'Ordre, qui est chargée de gouverner l'Ecole par une commission expresse du Roi, entre en office par un festin qu'elle donne à ses Disciples, & qui porte le nom de Sandi-Lati, c'est-à-dire, Alliance ou Confrairie de la Poule. Elle les exhorte à trouver de l'agrément dans leur retraite, qui dure ordinairement quatre mois. Ensuite elle leur rase la tête; & leur faisant quitter leurs Elles se sont eire habits, pour demeurer nues pendant toute la durée de ce noviciat, elle les concire, conduit au bord d'un ruisseau, qui doit se trouver dans l'enclos; elle les lave avec beaucoup de soin, & les circoncit. Cette opération est douloureuse. Mais elles ont des simples qui les guérissent parfaitement dans l'espace de douze jours.

Depuis ce jour, elles font leur continuelle occupation d'apprendre les danses du Pays, & de réciter les Vers de Sandi. Ces Vers ou ces chants consistent dans quelques termes sales, accompagnés de mouvemens & de gestes aussi indécens que ridicules. Elles ne reçoivent la visite d'aucun homme. Les femmes mêmes, qui viennent les visiter, ne peuvent entrer que nues dans l'enclos, & laissent leurs habits derriere elles dans quelqu'endroit

du bois.

Lorsque le tems de cette Ecole est fini, les parens envoient à leurs filles des pagnes d'étoffe rouge, des colliers de verre, des grelots de cuivre, des anneaux pour les jambes, & d'autres ornemens dont elles se parem à l'envi. La Sogouilli se met à leur tête, & les ramene à la Ville, où la curiosité assemble une foule de peuple pour les voir. Elles se rangent en fort bel ordre. La vieille Matrone est seule assise; & toutes les silles dansent l'une après l'autre au son d'un petit tambour. Après la danse elles sont renvoyées dans leurs familles, avec des applaudissemens & des éloges.

Fruit de leurs

## §. V.

# Description de Rio-Sestos ou Sestro, & du Pays qui en dépend.

P Io-Sestos, ou la Riviere de Sestos, est à quarante lieues du (1) Cap-MeSa distance d

Cap Mesurado,
Cap Mesurado, la préference au témoignage du Chevalier Des-Marchais, qui paroît y avoir apporté beaucoup plus d'attention. La Côte s'étend (3) Est-quart-Sud-Est. Les

Sa diffance de

<sup>(1)</sup> Des-Marchais, Vol. I. p. 134.

<sup>(3)</sup> Des-Marchais, p. 134; & Villault,

<sup>(2)</sup> Phillips, p. 195.

Côte de Malaguette. Hollandois nomment cette Riviere Sester ou Sestere; les François, Sestro ou Sestre; les Anglois, Sisters; mais c'est autant de corruptions de Sestos ou Sextos, qui est le véritable nom qu'elle a reçu des Portugais, à cause de six petites pointes qu'ils ont crû trouver au poivre du Pays, nommé graine du Paradis ou Malaguette.

Ancrage.

Phillips prit la peine de fonder tous les environs de la Riviere, & trouva par-tout un excellent fonds, qui rend de tous côtés le mouillage facile. Cependant le meilleur endroit est sur neuf brasses, à l'embouchure (4), vis-à-vis la colline qui forme la pointe Est, & qui est la seule dans l'espace de quinze lieues. Des-Marchais ajoûte que la mer est grosse sur la Côte, & que les Courans sont impétueux au Sud-Est & au Nord-Ouest (5).

Marques de terreSnock observe qu'avant Rio - Sestos la terre est fort basse, & qu'après avoir passé cette Riviere on trouve deux collines, dont l'une a l'apparence d'un demi-cercle ou d'un arc-en-ciel; qu'un mille à l'Ouest, on apperçoit deux grands rochers; & qu'à la même distance du côté de l'Est, la terre s'avance en pointe dans la mer. Ainsi la Riviere de Sestos est facile à connoître.

Quoique le fond en soit aussi bon que Phillips le représente, l'entrée du côté de la mer est remplie de rocs. Mais étant couverts de six pieds d'eau, à l'exception de deux, qui se sont voir à découvert (6) & qu'il faut éviter soigneusement, le passage est aisé pour les Chaloupes chargées. Suivant Des-Marchais, l'embouchure de la Riviere n'a pas moins d'une lieue de largeur, & ses deux rives sont couvertes de grands arbres. L'eau en est sale. Il y a quelques rocs cachés, & d'autres qui paroissent; ce qui n'empêche pas, dit le même Voyageur, que les petits Vaisseaux ne puissent passer le Canal Sud, sur trois brasses d'eau, & quelques ois sur cinq, six ou sept brasses. Mais il assure qu'avec les Chaloupes on peut y entrer sans aucun risque (7).

Canal d'entrée.

Facilités pour l'eau fraîche & le

hois.

Le vrai Canal, suivant Phillips, est entre la pointe de la rive Est & le rocher qui est au milieu de la Riviere. L'entrée est large d'un demi-cable, & sa prosondeur, de trente-sept ou trente-huit brasses. Au-delà de ce passage, on trouve une grande & belle Riviere, où les Bâtimens de cent tonneaux peuvent être sûrement à l'ancre. Le même Auteur ajoûte qu'à une portée de canon de cette pointe Est, & sur la même rive, on trouve un puits d'excellente eau fraîche, d'où les semmes du Canton apportent la quantité qu'on leur demande, & remplissent même les tonneaux dans la Chaloupe. Leurs maris, qui sont tous sort bien sournis de haches, coupent du bois, pour quelques Kowris, & l'apportent aussi jusqu'aux Chaloupes. Mais il saut les encourager au travail par quelques bouteilles d'eau-de-vie. Avec cette précaution, il n'y a point de lieu où l'on fasse plus promptement la provision d'eau & de bois qu'à Rio-Sestos (8).

La fource de cette Riviere est fort éloignée dans les terres, vers le Nord-Nord-Est. Quelques Voyageurs prétendent que les Barques peuvent la remonter, l'espace de vingt - cinq lieues; mais que plus haut, elle est bouchée par quantité de rocs & de basses, qui ne laissent de passage que pour les canots (9).

(4) Phillips, p. 195.

(5) Des-Marchais, Vol. I. p. 136.

(6) Bolman, p. 479.

(7) Des-Marchais, ibid. p. 135 & suiv.

(8) Phillips, p. 194. (9) Des-Marchais, ibid. p. 135,

# Entrée de la Riviere de Sestos Echelle de 3 Lieues Communes de France. la Ville Royale Ville de Seftre Cap das Baxas Cap des Basses



Snock fait une description fort agréable de Rio-Sestos. Ses rives, dit-il, sont bornées par quantité d'arbres. Les Villages y sont en grand nombre, & l'on voit une multitude de perits ruisseaux, ou de sources d'eau fraîche, qui se déchargent dans la Riviere (10).

Côte de Ma-LAGUETTE. Agreinens & qualités du Pays.

Le Pays qui la borde est très fertile. La volaille y est en abondance. Le riz & le millet font la nourriture commune. Les Négres en font du pain, & portent leurs provisions dans les Canots lorsqu'ils vont à la pêche. Le poivre, le riz, & sur-tout l'yvoire, qui est excellent, offrent ici beaucoup d'avanta-

ges pour le Commerce (11).

La terre est basse, unie, arrosée par quantité de Rivieres; de sorte qu'il n'est pas surprenant qu'elle soit riche & qu'elle produise toutes sortes de végeraux. Mais le climar est si mal-sain pour les Etrangers, qu'il les expose à de longues & dangereuses maladies. Outre les provisions, qui sont à bon mar- Ses productions; ché, le Pays fournit de l'yvoire, des Esclaves, de la poudre d'or (12), & sur-tour du poivre ou de la malaguette.

On trouve dans la Riviere de Sestos une sorte de cailloux, semblables à ceux de Medoc, mais plus durs, plus clairs, & d'un plus beau lustre. Ils coupent mieux que le diamant, & n'ont guéres moins d'éclat lorsqu'ils sont bien taillés.

Cailloux pre-

A cent pas de l'embouchure, on découvre une Ville de Négres (13), com- Ville des Négres; posée de trente ou quarante maisons. Snock lui donne le nom de Village, & la place sur le bord de la Riviere. Il y compte soixante maisons, fort bien bâties, & si hautes, qu'elles peuvent être apperçues de trois milles en mer. Elles ont plus d'étages qu'au Cap-Mesurado (14).

Cette Ville, suivant le témoignage d'Atkins, est grande, & bâtie dans une autre forme que celles de la même Côte. Les maisons sont rondes ou quarrées, ce qui ne les distingue pas des autres, mais élevées de quatre pieds au-dessus du rez-de-chaussée, sur des piliers ou des terre-pleins; de sorte que le premier étage, où les Négres passent le jour & la nuit, est à couvert de l'humidité & des insectes de terre. D'ailleurs, ils entretiennent constamment, au centre, un feu de charbon. Au-dessus ils ont des greniers pour leur riz & leur bled-d'Inde, qui s'élevent en pyramide jusqu'à trente

pieds de hauteur. Comme les maisons sont séparées l'une de l'autre, on les

Hauteur finguliere des mai-

Des-Marchais s'attache encore plus au détail, sur la situation de Rio-Sestos. A droite, dit-il, en entrant dans la Riviere, on rencontre trois Villages, fort près l'un de l'autre. Entre le premier & le second, on trouve un étang d'eau fraîche. On en trouve un autre, l'espace d'une lieue & demie plus loin, dans la Peninsule qui forme l'entrée de la Riviere. C'est dans le second Village que se fait le principal Commerce. Les maisons y ressemblent à celles du Cap-Mesurado. Vis-à-vis le second étang, la Riviere fait un coude, & coule du Sud au Nord. Sa largeur jusqu'à la Ville

Trois Villages.

(10) Bosman, p. 480.

(11) Villault, p. 80.

prendroit de loin pour autant de clochers (15).

(13) Des-Marchais, p. 145.

(14) Phillips, p. 193.

(15) Bolman, p. 480.

Tome III.

Hhhh

<sup>(12)</sup> Des-Marchais, ibid. p. 150 & sui-

CÔTE DE MA-LAGUETTE. Ville royale & Sa fituation. royale est d'environ une lieue, & l'on n'y trouve pas moins de cinq brasses d'eau (16).

Barbot, qui rendit, en 1687, une visite au Roi du Pays, le nomme Barsaw, ou Peter. Il dit que sa Ville est sur le bord d'un ruisseau, à trois milles
d'une grande Riviere où le ruisseau va se perdre; qu'elle contient environ
trente cabanes de terre, entourées d'un mur de la même matiere, qui n'a
pas plus de cinq pieds de haut: qu'elle est située sur une petite élévation,
vis-à-vis l'embouchure d'un autre ruisseau qui se joint à celui dont elle est
arrosée. Le Pays aux environs est couvert de bananiers & de palmiers. Chaque maison a deux étages, & quelques-unes trois, fort proprement blanchis dans l'interieur. Mais ces étages sont si bas, qu'il faut y être assis ou
couché. Au lieu de planches, le fond est de solives rondes, ou de branches
de palmiers jointes de fort près; ce qui fait qu'on n'y marche pas sans difficulté. La voûte est composée des mêmes matériaux, fort ferrés aussi, &
couverte de grandes seuilles de bananier ou de palmier.

Salle du Confeil Idole, & fa figure.

Dans la Salle du Conseil, qui est bâtie de la même maniere, l'Auteur observa une pièce de bois quarrée, d'environ trois pieds de diametre, sur laquelle il sut surpris de voir en bas-relief la sigure d'une semme, accompagnée de celle d'un ensant. A la vérité l'ouvrage étoit digne du Pays; mais il reconnut du moins qu'on avoit voulu représenter une sigure humaine. Aux deux côtés du bloc on avoit creusé deux trous quarrés, qui servoient apparemment à placer la nourriture du Fetiche ou de l'Idole. C'étoit dans cette Salle & devant cette Image que les Négres prononçoient leurs sermens, pour assurer l'exécution de leurs contrats ou de leurs promesses.

Caractere du Roi Peter.

Le Roi Peter faisoit sa résidence ordinaire dans ce Village, qui n'étoit composé que de ses semmes & de ses enfans. Ce Prince étoit d'un naturel fort doux & d'une sigure agréable; mais il avoit l'esprit simple & le jugement borné. J'eus l'occasion, dit Barbot, de le connoître parfaitement, parce qu'il ne me quitta presque point pendant le tems que je passai au Village du Capitaine Jacob (17).

Ses femmes.

Il avoit trente femmes, dont l'Auteur ne put voir que cinq ou six, qui servoient de cortége à la principale. Celle-ci n'étoit pas jeune; mais l'âge n'avoit point encore diminué les agrémens de sa figure. Ses bras, ses jambes, & d'autres parties du corps, étoient ornés de figures, imprimées dans la chair avec un fer chaud, qui paroissoient à peu de distance autant de basreliess. Ses compagnes avoient les mêmes ornemens; & rien n'est regardé dans le Pays avec tant d'admiration. Les fils & les gendres du Roi portent, comme leur pere, un grand bonnet d'osier. C'est la seule parure qui les distingue du commun des Négres, & qui soit propre au sang royal. Dans tout le reste, & pour le travail même, on n'apperçoit aucune dissérence entre eux & les Esclaves. Lorsque l'Auteur avoit un voyage à faire par eau, il étoit accompagné de plusieurs de ces Princes, qui condaisoient son Canot à la rame (18).

Des-Marchais dit que le Village, ou la Ville du Roi, est à trois lieues

(17) C'est le Village qui est à gauche en

<sup>(16)</sup> L'Auteur appelle cette Ville royale Sefthos ou Sesteio. (18) Barbot, p. 130.

de la pointe Ouest, & à cinq de l'embouchure de la Riviere; que le terrain Côte de Maentre cette Ville & la mer est uni, & très fertile, quoiqu'il lui arrive souvent d'être inondé. On y seme du riz, qui croît merveilleusement (19).

Témoignage de

Suivant Snock, la Ville royale, en 1702, contenoit trente maisons. Le Des-Marchais & Roi, qui étoit un Vieillard à cheveux gris, lui déclara que les Habitans descendoient de lui; ce qui blessoit d'autant moins la vraisemblance, qu'ils étoient en petit nombre. Tous les Rois de cette Côte étant dans l'usage de prendre un nom Européen, il portoit celui de Peter, qui lui venoit sans doute de quelque Capitaine Hollandois. Il étoit d'une figure gracieuse, d'un naturel doux & obligeant. Ses Sujets se ressentoient de la civilité de leur Maître & ne manquoient d'industrie, ni pour le travail, ni pour le Commerce (20). Quoique l'autorité de ce Prince soit absolue, ses punitions vont rarement à la mort, parce qu'il trouve plus de profit à vendre les criminels pour l'esclavage (21).

Des-Marchais dit que les Négres sont ici fort civils (22), & que pour un verre d'eau-de-vie il n'y a point de services qu'ils ne soient prêts à rendre Nation. aux Etrangers. Il ajoute qu'ils sont d'une haute taille, bien faits, robustes; qu'ils ont l'air martial; que leur courage répond à leur air, & qu'ils font quelquefois des incursions dans les contrées voisines pour enlever des Esclaves. Aussi ne voient-ils guéres de Marchands Négres qui s'exposent à négocier dans leur Pays; & cette défiance, qui est répandue parmi leurs voisins, les prive du commerce de l'or, qu'ils pourroient partager

avec eux.

La plûpart des Négres de Sestos n'ont pas d'autre exercice que la pêche. Chaque jour, au matin, on voit sortir de la Riviere une petite flotte de exercice. Canots, qui se dispersent au long de la Côte. Leur pêche se fait à la ligne, & jamais ils ne reviennent sans être chargés. Le Roi leve certains droits sur ce qu'ils rapportent (23). Snock assure que malgré leur courage naturel, ils vivent en paix avec leurs voisins. Pendant le séjour qu'il sit parmi eux, il n'entendit point parler de guerre; à l'exception de quelques escarmouches avec une Nation plus éloignée dans les terres, qui avoit surpris & brûlé un de leurs Villages. Ils la repousserent vigoureusement, & lui firent quantité de prisonniers, qu'ils vendirent aux Marchands de l'Europe. Snock observe encore, que les animaux & les habits des Négres de Sestos, (Des-Marchais ajoute, leur Religion) (24) font les mêmes qu'aux Caps Monte & Mesurado.

Suivant le recit du Chevalier Des-Marchais, ils ne se couvrent jamais la Elle est entieretête, & supportent sans peine les plus fortes pluies & les plus excessives ment nue, chaleurs. Leur nudité surpasse beaucoup celle des autres Habitans de la même Côte. Hommes & femmes, à peine ont-ils un léger haillon sur le devant du corps. Ils nourrissent quantité de bestiaux, & de la volaille de toute espece; moins cependant pour leur usage, que pour l'entretien du Commerce avec les Vaisseaux qui fréquentent leur Riviere. Leur nourri-

Caractere de la

Son principal

<sup>(19)</sup> Des-Marchais, Vol. I. p. 137.

<sup>(20)</sup> Bosman, p. 480.

<sup>(21)</sup> Des-Marchais, Vol. I. p. 138.

<sup>(22)</sup> Il dit dans un autre endroit (p. 135)

qu'ils sont barbares.

<sup>(23)</sup> Des-Marchais, ibid. p. 138.

<sup>(24)</sup> Bolman, p. 481.

Côte de Ma-LAGUETTE. Noms chrétiens qui y sont en usage.

ture consiste presqu'uniquement dans leurs légumes, leurs fruits & leur poisson (25).

Ils ont emprunté des François l'usage de porter des noms chrétiens, tels que Pierre, Paul, Jean, André, & ceux de plusieurs autres Saints, auxquels les Chefs & les Seigneurs de la Nation joignent le titre de Capitaine. Si quelqu'Européen gagne leur affection par ses caresses ou par ses vices, ils lui demandent la permission de donner son nom à leurs enfans. Il s'en trouve même, qui depuis plus d'un siècle ont des surnoms François héréditaires dans leurs familles (26).

Salutation.

Mariages.

La maniere de saluer varie peu sur toute la Côte. Ils prennent dans leurs mains le pouce & le doigt de ceux à qui ils veulent rendre cet honneur; & les mettant dans une certaine situation, ils les font craquer assez fort, en criant

Aquio, qui est l'équivalent de Votre serviteur (27).

Ils apportent peu de formalités à la cérémonie du mariage. Ceux qui sont en état d'acheter une femme s'adressent aux parens, après s'être accordés avec elle, & conviennent facilement des conditions. On leur livre la femme, aussi-tôt qu'ils en ont payé le prix. Le mari, après avoir bû quelques bouteilles d'eau-de-vie avec ses nouveaux alliés, conduit son épouse dans la Cabane qu'il lui destine. Là, elle est reçue par les autres femmes, qui l'aident à préparer le festin nuptial. Elle passe la nuit suivante avec son mari; & le lendemain, elle se rend au lieu du travail avec ses compagnes, & commence les mêmes exercices, suivant la saison (28).

Le titre de premiere femme coûte cherà celle qui l'obrient.

vive avec fon mari.

cérémonie.

Celle des femmes qui donne à son mari le premier enfant, est regardés comme la favorite & comme la maîtresse de la famille. Mais cet honneur lui coûte bien cher; car elle est obligée de suivre le sort du mari commun, & Elle est enterrée de se faire enterrer vive dans le même tombeau. L'Auteur sut témoin (29) de cette cérémonie. Le Capitaine, ou le Chef du Village étant mort d'un excès d'eau-de-vie, les cris de toutes ses femmes se firent entendre aussi-tôt dans toute l'étendue de l'Habitation. Toutes les autres femmes se rendirent auprès d'elles, & se mirent à crier aussi comme des furieuses. La favorite se distinguoit par la violence de ses gémissemens. Mais ce n'étoit pas sans raifon. Comme il s'en trouve quelquefois, dans les mêmes circonstances, qui prennent sagement le parti de la fuite, les autres semmes, sous prétexte de la consoler, l'observerent de si près, qu'elle se trouva forcée de se sou-Circonstances mettre à l'usage. Les parens de son mari vinrent lui faire des complimens de de cette funeste condoléance, & lui dire le dernier adieu. Le Marbut examina le corps & déclara qu'il étoit mort naturellement. Ensuite l'ayant lavé & soigneusement essuyé, avec le secours de quelques autres Prêtres, il l'oignit d'une composition grasse depuis la tîte jusqu'aux pieds. Dans cet état, il l'étendit au milieu de la maison sur une natre.

Les femmes se placerent autour du cadavre; & la favorite se mit de bonne grace à la tête, comme au poste d'honneur. D'autres femmes sirent un second cercle autour des premieres. Elles sembloient avoir entrepris toutes ensemble de se surpasser l'une l'autre, par la force de leurs cris, &

(25) Des-Marchais, ibid. p. 150.

(26) Ibid. p. 145.

(27) Villault, p. 85.

(28) Des-Marchais, ubi sup. p. 144.

(29) Ibid. p. 139 & suiv.

LAGUETTE.

par la violence avec laquelle chacune arrachoit ses propres cheveux, & se déchiroit le visage. Quelquesois elles interrompoient cette affreuse scene, pour garder un moment le silence. D'autres récitoient alors les vertus & les belles actions du Mort; après quoi les cris & les contorsions recommençoient encore plus furieusement. Cette infernale musique dura l'espace de deux heures. Enfin, deux Négres fort robustes entrerent dans la maison, prirent le corps sans prononcer un seul mot, le lierent sur une civiere de branches d'arbres; & l'ayant chargé sur leurs épaules, ils le porterent par toute la Ville, en courant de toutes leurs forces, & contrefaisant les désesperés ou les yvrognes, avec des gestes & des mouvemens si ridicules, qu'ils ne peuvent être comparés qu'à ceux des femmes, qui suivoient cette folle & comique procession. Le bruit étoit si étrange, dans tout le Village, qu'il n'auroit pas permis d'entendre le tonnerre. Après une marche, qui dura près d'une heure, le corps fut détaché de la civiere, & déposé au lieu de la sépulture. Alors les cris & les extravagances des femmes recommencerent avec une nouvelle violence.

Pendant que ce bruit continuoit, le Marbut sit une fosse assez grande pour contenir deux corps. Il tua ensuite une chévre, & l'écorcha. Les intestins servirent à faire un ragoût, dont il mangea, avec plusieurs des assistans. Il en fit manger aussi à la Favorite, qui ne marqua pas beaucoup de goût pour le dernier aliment de sa vie. Cependant elle en avalla quelques morceaux; & pendant ce repas, la chair de l'animal fut coupée en petites piéces, pilée, & distribuée à l'Assemblée. Les lamentations se renouvellerent. Enfin, lorsque le Marbut eut jugé qu'il étoit tems de sinir la cérémo- Mort cruelle de nie, il prit la Favorite par les deux bras, & la mit entre les mains de deux la Favorite. grands Négres, qui la saistrent rudement, & lui lierent les mains par derriere. Dans cet état, ils la coucherent sur le dos; ils lui mirent une piéce de bois sur la poirrine, & montant dessus, les mains appuyées sur les épaules l'un de l'autre, ils la foulerent aux pieds & l'écraserent bien-tôt. Ensuite ils la jetterent à demi-morte dans la fosse, avec les restes de la chévre. Ils jetterent sur elle le corps de son mari, & remplirent la fosse de terre & de pierres. Les cris cesserent aussi-tôt. Un profond silence regna dans l'Assemblée, & chacun se retira aussi tranquillement que s'il n'étoit rien arrivé d'extraordinaire (30).

La Langue du Pays de Sestos (31) est la plus difficile de toute la Côte; ce qui réduit les Européens à la nécessité d'y faire le Commerce par signes. Sessos. Les Négres excellent dans cet art. Ils ont conservé néanmoins quantité de mots François, qui leur ont été transmis par leurs ancêtres, mais aussi défigurés qu'on peut se l'imaginer. Ils ont appris aussi des François l'art de tremper le fer & l'acier, ou plûtôt ils l'ont à une perfection dont les Européens n'approchent point. Les Marchands de l'Europe, qui trafiquent sur cette Côte, ne manquent jamais de faire donner leur trempe aux ciseaux dont on se sert pour couper les barres de fer (32).

Ce sont les Portugais qui ont chassé la Nation Françoise de tous les Eta-

(31) Barbot dit que leur dialecte est Quabe, (32) Barbot, p. 149. Hhhh iii

Langue de

<sup>(30)</sup> Des - Marchais, page 139 & sui- & qu'ils parlent généralement du nez & forz

Côte de MA-LAGUETTE. Portugais s'y sont établis.

blissemens qu'elle avoit dans cette contrée. Ils y ont exercé long-tems leur tyrannie sur les Habitans. Mais les avantages qu'ils tiroient d'un riche com-Comment les merce ayant excité, en 1664, la jalousie des Anglois & des Hollandois, leur puissance commença bien-tôt à décliner. Insensiblement, ils y ont perdu leurs Possessions & leurs Forts, & s'étant vûs forcés de se retirer dans les terres, ils ont pris le parti, pour s'y maintenir, de s'allier par des mariages avec les Naturels du Pays. De-là est sortie certe race de Portugais noirs ou Mulâtres qu'on rencontre sur toute la Côte. Par politique ou par affectation, les Portugais de l'Europe les reconnoissent pour leurs compatriotes, leur donnent le titre de Fidalgos ou de Gentilshommes, leur accordent l'Ordre de Christ, les admettent aux Ordres sacrés, & leur consient le Gouvernement de leurs Forts en Afrique.

Portugais Afriquains & leur Commerce.

Ces Portugais Afriquains se sont rendus fort puissans dans plusieurs Cantons éloignés de la mer. Leur couleur & leurs alliances avec les Négres leur fait obtenir de tous côtés la liberté du Commerce. Ils ont pénetré fort loin; par le Nord des Royaumes de Gago & de Benin. Ceux qui sont établis sur les Rivieres de Sierra-Leona, de Junco, de Sestos & de Sanguin, portent leur Commerce jusqu'à la Gambra, la Kasamansa, Rio S. Domingo & Rio-Grande. Un de leurs plus riches Négocians, qui faisoit sa résidence à cent lieues de la mer, sur les bords de la Riviere de Sierra-Leona, entreprenoit tous les ans, avec les Mandingos, un long voyage au-delà d'une Riviere considérable, qu'il prenoit pour la Gambra. Il est certain que tous ces avantages, joint à la considération que les Négres ont pour eux, les mettroient en état de faire un commerce d'immense étendue, s'ils recevoient plus régulierement des marchandises de l'Europe, & s'ils travailloient plus pour euxmêmes que pour les autres Nations (33).

Combien il pourroit s'éten-

Abondance des

provisions à Sel-

EOS.

Les Vaisseaux qui viennent pour la traite des Esclaves, touchent à Sestos pour y prendre du riz. Il leur revient dans les échanges à deux schellings le quintal. Nos Marchands portent à la Salle du Palaver, ou du Conseil, leurs chaudrons de cuivre, leurs bassins, leur poudre & leur plomb, leurs vieux coffres, &c. & reçoivent pour ces marchandises, du riz, des chévres & de la volaille. Deux ou trois pipes, une charge de poudre, & d'autres bagatelles, leur procurent une excellente poule. Un bassin de deux livres est payé par une chévre. Atkins obtint deux chévres pour un vieux coffre, qui, étant armé d'une serrure, passa pour une rareté dans le Pays, & sur visité avec admi-

ration par tous les Négres d'alentour (34).

Le Canton de Sestos produit une si grande abondance de riz, que le plus gros Bâtiment peut en faire promptement sa cargaison, à deux liards la livre. Mais il n'est pas si blanc ni si doux que (35) celui de Milan & de Verone. Les Habitans les plus distingués en font un commerce continuel, auquel ils joignent celui du poivre de Guinée & des dents d'éléphans, quoique la derniere de ces trois marchandises soit assez rare. Elle est néanmoins d'une fort bonne qualité: mais le prix n'en est pas reglé, parcequ'il n'y a point de Comptoir fixe dans le Pays. Le poivre est à si bon marché, que cinquante livres ne reviennent qu'à cinq sols en marchandises. Le même

(33) Ibid. p. 146 & suiv.

(34) Atkins, p. 62.

(35) Barbor, p. 132.

Auteur ajoute, qu'à l'arrivée d'un Vaisseau de l'Europe, les Négres s'empressent de venir à bord. Si c'est un Vaisseau François, ils sont éclater (36) leur joie par des témoignages extraordinaires. Villault prétend qu'ayant conservé un fond d'attachement pour la Nation Françoise, ils n'ont jamais Habitans pour conservé un fond d'attachement pour la Nation Françoise, ils n'ont jamais Habitans pour les François. voulu souffrir que les Hollandois ni les Portugais formassent des Etablissemens dans leur Pays. Des-Marchais nous apprend (37) que les Anglois n'ont pas laissé d'y établir un Comptoir, dont les ruines subsistent encore (38).

On avertit les Européens, qui relâchent à Sestos pour faire leur provi- Dangers du clision d'eau & de bois, d'éviter l'intemperance dans l'usage des fruits & de mat. l'eau des sources vives. Ces deux excès, joint à la fatigue du travail, & au mauvais air qui s'exhale sans cesse d'un fond marécageux, ruinent en peu de tems les meilleures constitutions. On commence par sentir de violens maux de tête, accompagnés de vomissemens & de douleurs dans les os, qui tournent en sièvres violentes, avec de fréquens délires, & qui deviennent m ortelles en peu de jours (39).

### § VI.

# Supplément sur le Pays & les Usages de Sestos, tiré de Barbot.

E Voyageur dont on emprunte ce Supplément étoit à Sestos en 1630. Il Etendite des Pays nous apprend que les terres de cette contrée s'étendent l'espace d'environ de Sestos. trente-cinq lieues au long de la Côte, depuis la Riviere de S. Jean ou de Barsay, jusqu'à Kro; & beaucoup plus loin au Nord, s'il faut s'en rappor-

ter au témoignage de plusieurs Officiers du Roi.

Dans un Bois, éloigné d'un mille de la Ville royale, Barbot & ses com- Oiseau singuliera pagnons tuerent un oiseau de la grosseur d'un coq-d'Inde, & dont le cri est fort aigu. Sa chair est douce, potelée, d'un goût aussi agréable que celle du faisan. Le tems le plus favorable pour la chasse de cet oiseau, est le soir, lorsqu'il cherche à se placer pour la nuit. Il se perche sur un arbre particulier, où certains petits oiseaux font leur nid en grand nombre, à l'extrêmité des branches. Leur grosseur ne surpasse pas celle du moineau; mais ils ont Autres especes, le plumage fort agréable. Près du Village, ou de la Ville du Capitaine Jacob, l'Auteur en vit sur un seul arbre plus de mille nids. Le plus habile de tous les artifans n'égaleroit pas l'adresse de ces petits animaux dans le mélange & l'entrelassement des joncs & des perites branches dont ces nids sont composés, & ne joindroit pas si bien la délicatesse à la solidité. Ils y laissent un petit trou pour entrer & pour fortir.

Les Hirondelles sont ici fort petites. Elles ont la tête plate & le bec ex-

trêmement petit.

On voit ici des chiens, comme dans toutes les parties de la Guinée, Chiens de Seffes, mais en petit nombre, parce que les Négres trouvent leur chair excellente & qu'ils en mangent beaucoup. Ils ont peu de porcs. Leurs moutons sont fort différens de ceux de l'Europe. Outre qu'ils n'ont pas la même groß-

<sup>(36)</sup> Bosman, p. 48.

<sup>(38)</sup> Villault, p. 86.

<sup>(37)</sup> Des-Marchais, p. 135.

<sup>(39)</sup> Barbot, p. 135.

LAGUETTE.

seur, la Nature leur a donné, au lieu de laine (1), du poil comme aux chévres, avec une sorte de criniere comme aux lions. Leur chair est un aliment médiocre. Cependant ils ne se vendent pas moins d'une barre de fer (2).

Les Négres de Sestos sont circoncis, sans qu'ils puissent en donner d'autre Médecins & raison qu'un ancien usage, qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Les Médecins clysteres du Pays. du Pays sont les Prêtres. Ils connoissent fort bien la vertu des herbes & des plantes (3). Les femmes ont une maniere fort extraordinaire de donner les clysteres, avec des tuyaux de canne, par lesquelles elles soussilent la composition hors de leur bouche. L'Auteur en sit l'experience.

Deux hommes finguliers.

Il vir, dans cette contrée, deux hommes fort singuliers. L'un, qui étoit grand & robuste, avoit le fond de la peau de la blancheur du lait, mais entremêlé de petites taches noires, qui lui donnoient l'apparence d'un tigre. L'autre, au contraire, avoit le fond noir, avec de perites taches blanches. Mais ce qui rendoit celui-ci beaucoup plus curieux, c'est qu'il avoit passé la plus grande partie de sa vie dans la même place, sans autre occupation que de fumer continuellement du tabac. Il avoit le scrotum d'une monstrueuse grosseur, & cette incommodité n'avoit fait qu'augmenter depuis sa naissance. L'Auteur soupconna ces deux hommes d'être attaqués de la lépre, avec d'autant plus de fondement, que ce mal est assez commun dans le Pays. Mais il reconnut son erreur, après avoir remarqué qu'on s'approchoit d'eux familierement, quoique les Négres évitent la communication des lépreux.

Funérailles d'un Négre de distinction à Sestos,

main,

Aux funérailles d'un Négre de distinction, rous les Habitans du Village s'assemblent autour de la maison, en courant d'un air furieux, & poussant des cris qui ne sont pas plus mesurés. Les femmes sont assises autour du corps, tenant à la main quelques feuilles de bananier pour le garantir du soleil, quoiqu'il soit couvert d'une pièce d'étosse. Le jour de l'enterrement, toute l'Assemblée redouble ses cris, sur-tout au moment que le corps est renfermé dans son cercueil, qui ne consiste ordinairement que dans quelques branches entrelassées. On y met aussi le cimeterre, la javeline, les Sacrifice hu- colliers & tous les habits du Mort. Lorsque le cercueil est dans la fosse, on force deux Esclaves, un de chaque sexe, de manger un peu de riz, qu'on a préparé pour cette cérémonie; quoique le sort qui les attend ne leur laisse de goût pour aucune nourriture. On les met ensuite, chacun de leur côté, debout dans la fosse, qui est toujours fort grande, & si profonde, qu'on ne leur voit plus que la tête. On prie le corps, avec des cris & des hurlemens redoublés, d'accepter cette offrande; & les Esclaves étant assommés aussi-tôt, on les place aux deux côtés du cercueil, avec quatre chevaux, qui sont tués aussi sur le champ, avec quelques pots de riz & de vin de palmier, avec des bananes & d'autres especes de fruits & de plantes. On recommence ensuite à prier le Mort d'user librement de ces provisions, s'il est pressé de soif ou de faim dans son voyage. L'opinion des Négres est que la mort n'est qu'un passage, qui les conduit dans un Pays éloigné, où ils doivent jouir de toutes sortes de plaisirs. Pendant cette lugubre exécution,

(1) Voyez les Figures.

(2) Barbot, p. 131.

(3) Le même, p. 135

les cris ne cessent pas dans l'Assemblée. Mais à peine est-elle finie, qu'on Côte DE MAne pense qu'à la joie. On retourne gaiement à la maison du Mort, pour y boire & manger, soit aux dépens de la famille, soit à ceux des convives, si le Mort n'a pas laissé dequoi fournir aux frais de la fêre. Lorsqu'un Penterrement. Etranger se présente dans ces circonstances, il ne peut se dispenser de faire à l'Assemblée quelque gratification, en liqueurs ou en alimens, qui surpasse toujours la valeur du somptueux festin des Négres. C'est l'usage, ici comme à Quoja, d'enterrer les Habitans au lieu de leur naissance, à quelque distance qu'ils soient morts,

Fellin qui suit

Idolâtrie ridi-

Les Négres de Sestos sont des Idolâtres, ignorans & grossiers. Un jour, que l'Auteur étoit à prendre l'air vers la pointe Sud de la Riviere, à cin-cule, quante pas du Village, il trouva, dans une petite Cabane couverte de feuilles, une Figure imparfaite & grossiere, qui représentoit un corps humain. Elle étoit composée de terre noirâtre, de la hauteur d'environ deux pieds, & de la grosseur ordinaire de la cuisse. Barbot apprit que c'étoit le Fétiche

du Village, & que tous les jours, au soir, les Habitans & le Roi même, après s'être lavés dans la Riviere, alloient se mettre quelques momens à genoux ou se prosterner devant cette Figure. A quelque distance de la même

ligieux, & qu'ils regardent apparemment comme leur Fériche de Mer.

Cabane, on apperçoit certains rochers, aufquels ils rendent aussi un culte re-

Autre témoi-

Un autre jour, que l'Auteur se promenoit au long de la Riviere, il vit arriver, des lieux voisins, quantité de Négres dans une parure fort étrange. gnage d'idolaine, Ils avoient le visage barbouillé de sang, & poudré de farine de riz. Le motif de leur voyage étoit de s'assembler pour un facrifice public, qu'ils nomment Sandi-Leté, c'est-à-dire, la Poule de l'alliance. Cette fête se célébroit pour la culture des terres, qui devoit commencer le jour suivant. Elle fut accompagnée de danses & de chants devant l'Idole. Mais on attendit, pour commencer la cérémonie, que l'Auteur fût retourné à bord, parce que la présence d'un Etranger seroit regardée comme une profanation. Deux jours après, Barbot remarqua qu'ils avoient coupé, à trois pieds de la terre, un fort bel oranger. Des deux côtés du tronc, ils avoient planté deux pieux, qui étoient joints au sommet (4) par une autre pièce transversale, au-dessus duquel s'élevoit un quatriéme pieu, surmonté d'une petite baguette. Une poule égorgée, qui étoit suspendue par les pieds à cette baguette, descendoit vers le tronc de l'oranger, sur lequel son sang tomboit goute à goute au long du bec, dans l'endroit de l'arbre qui avoit été coupé. Elle étoit entourée de branches de palmiers & de feuilles de bananier, qui remplissoient l'espace entre les pieux, avec de petites ouvertures néanmoins, qui sembloient ménagées exprès pour laisser du jour au travers. On apprit à l'Auteur, que le tronc d'oranger étoit le Fétiche, & que le sang de la poule lui étoit offert pour nourriture (5).

(4) Voyez la Figure.

(5) Barbot, p. 132 & suivantes.



Tome III.

liii

Côte de Ma-

### S. VII.

# Côte de Malaguette, ou du Poivre, proprement dite.

Etendue & qualites de cette Côte. parler proprement, la Côte de Malaguette (1) ne s'étend que depuis Rio-Sestos jusqu'à Grova, un peu au-delà du Cap Das-Palmas, c'est-à-dire, l'espace d'environ cinquante-cinq lieues. Elle est géneralement basse & plate. Le terroir en est humide, gras, couvert de forêts, & sort bien arrosé par quantité de Rivieres ou de ruisseaux, à l'embouchure desquels on trouve des Villages qui portent les mêmes noms. Les principaux & les plus fréquentés, sont le Petit-Sestos ou Sestre, ou Sanguin, Bettoua ou Battaway, Seno, Sestro ou Sestra-Kro, Kro-Setra, Wappo, Boto ou Bado, le Grand-Sestre, le Petit-Sestre, Goyana ou Goyava, Garaway ou Grova.

Petit-Seftos.

Le Petit - Sestre est à quatre lieues de la Riviere (2) au Sud-Est. Dans l'intervalle, on trouve un rocher long & montagneux, sur lequel la Nature a placé un fort grand arbre. Il est suivi de cinq autres rochers, au Sud, & précédé d'un seul du côté du Nord. Les Négres de cet espace sont livrés à la pêche, & n'offrent presque rien pour le Commerce. Deux lieues plus loin, à l'Est, on rencontre la pointe de Baxos-Suino, qui s'avance dans la mer; & près d'elle un grand roc, dont le sommet paroît blanc, avec la sigure d'une voile, qu'on découvre, dans le beau tems, de la rade de Sestos.

Baxos Suino.

Sanguin.

Un peu au-dessous du roc est le Village de Sanguin (3), à l'embouchure d'une Riviere du même nom, qui se décharge dans la mer au Sud-Sud-Est, & qui reçoit des Vaisseaux pendant l'espace de douze lieues, quoique son embouchure soit fort étroite (4), & bordée de grands arbres. Le Village (5) contient environ cent maisons. Autresois les Anglois y avoient un Etablissement; mais le mauvais naturel des Habitans les a forcés de l'abandonner. Le Roi du Pays est tributaire de celui de Sestos. Il est ordinairement vêtu d'une robbe bleue, à la Moresque, & prend plaisir à visiter souvent les Vaisseaux qui sont dans la rade. Les Portugais & les Hollandois faisoient ici le commerce de l'yvoire & du poivre; mais, dans ces derniers tems, la multitude de Vaisseaux qui sont venus sur la Côte a fait tellement hausser le prix des marchandises du Pays, que les profits se réduisent presqu'à rien. L'Auteur ajoute qu'on se ressent du même mal sur toutes les Côtes de la Guinée. Dans les occasions pressantes, Sanguin est un lieu commode pour l'eau, le bois & les provisions.

(1) Les gens de mer, corrompant tous les noiles, disent indifféremment Malaguette, Maniguette, & Malagate. On a déja remarqué que c'est le noin que les François ont donné au poivre du Pays.

(2) Barbot confond ce lieu avec le petir Paris, qui est beaucoup plus au Sud-1st.

(3) Des Marchais dit qu'il y a douze lieues d'ici à Rio-Sestos (Vol I. p. 145); & Snock, qu'on distingue aisément Sanguin à plusieurs

grands arbres qui se présentent à l'Est.

(.) Des-Marchais dit qu'elle est navigable l'espace de douze ou quinze lieues; que l'embouchure a cinq ou six cens pas de large, & que sa latitude est de cinq degrés douze minutes du Nord, Vol. I. p. 148.

(5) Près du rivage, dit Des-Marchais, est un assez grand Village, situé entre de grands

arbres. Ilid. p. 148.

Baffa, Bofo, ou Bofou, est un Village, éloigné de Sanguin d'une lieue Côte DE MA-& demie à l'Est. On y trouve quelques dents d'éléphans; mais le poivre y est en abondance. On reconnoît aisement ce lieu à sa pointe de sable, qui Bassa ou Bolo, est (6) environnée de rocs. Quelques Négres du Canton parlent la Langue Portugaise ou la Lingua Franca.

Seterna, ou Setres, n'est qu'à deux lieues de l'Est de Bassa. Sa pointe, seterna ou Sequi est à l'Est, présente aussi des rocs à quelque distance en mer. Le com- tres. merce de l'yvoire & du poivre s'y fait avec assez d'avantage. Fort près, à l'Est, est le Village de Tasse ou Dasse. On rencontre ensuite Bottoua ou Bat- Bottoua ou Battaway, à la distance d'une lieue & demie. Cette Ville se reconnoît faci- taway. lement, à deux grands rochers, dont l'un se présente en mer à la distance d'environ deux milles, à l'Ouest, & se nomme Cabo-de-Sino; l'autre est éloigné de la Ville d'environ quatre milles, à l'Est. On distingue encore ce lieu à plusieurs grandes collines, qui sont derriere la Ville. La malaguette y est en abondance; & le goût des Négres, dans les échanges, est pour les perpetuanes, les chaudrons de cuivre, les barres de fer & les annabasses. Ils se rendent volontiers à bord pour le Commerce; mais la plûpart sont des voleurs fort adroits, qui doivent être sans cesse observés (7), & qui se dispensent même, quand ils le peuvent, de payer ce qu'ils achetent.

Cabo Sino,

Le Village de Sino est au Sud-Est de Bottoua, à une lieue & demie de distance, & se reconnoît au grand rocher qui termine une pointe de sable allez avancée dans la mer. Derriere cette pointe, on découvre une belle & grande Riviere, qui vient de fort loin dans les terres, & qui n'est point inférieure à celle de Sestos (8).

> Sonverabo ou Seifre Krou.

Le Village de Souverabo, ou de Sabrebou, est à une lieue de Sino, au Sud-Est. Celui de Sestre-Kro, ou Krou (9), à cinq lieues de Sabrebou, est agréable & spacieux. On le reconnoît à son Cap, formé par trois collines - & planté d'arbres, qui paroissent, de la mer, comme autant de mâts. Ce Cap, ou cette Pointe, est environnée de rochers, dont quelques-uns s'avancent un peu dans la mer. On a , pour autre marque , deux rochers sur le rivage, à deux milles l'un de l'autre. La terre est basse & plate. Dans un besoin pressant, on peut trouver de l'eau dans un enfoncement du rivage, qui se présente comme une petite Baye, mais sans aucun abri.

Wappo.

Wappo est à cinq lieues de Sestre-Krou, situé sur une petite Riviere. Il est reconnu par une rangée de vingt ou trente arbres, qui paroissent sur un terrain haut, long & uni, à peu de distance du rivage, avec cinq palmistes à l'extrêmité. Il est remarquable aussi par une Isle plate, ou plutôt un rocher, qui est fort près de la Côte, & qui est environné de plusieurs autres perits rocs. Les dents d'éléphans sont fort grosses dans le Village qui est au-dedans la Riviere, aussi-bien qu'à Borua & à Sestre-Krou. Le Pays abonde en malaguette, & les Négres l'apportent sur les Vaisseaux dans de grands paniers (\*), qui ont la forme d'un pain de sucre.

Drova.

Drova-Drue, ou Drou, & Nisso, sont deux autres Villages entre Wappo & le Grand-Sestre. Ils produisent une grosse quantité de malaguette, à si

(6) Snock & Bosman donnent les mêmes

(7) Bolman, p. 485; & Barbot, p. 136.

(8) Bosman, ibid.

(9) Bosman, p. 136 & suiv.

(\*) Le même, p. 486.

Iiii ii

Côte de MA-LAGUETTE.

bon marché, que pour une barre de fer Barbot en achera trois cens cinquante livres. Les Négres, aux environs de Wappo & dans les Cantons voisins, sont plus doux & plus traitables que du côté de l'Ouest, mais fort importuns à demander leurs daschis, c'est-à-dire, des présens, avant que de commencer le Commerce. Leur langage est inintelligible. La mer, au long. de toutes ces Côtes, fournit une grande variété de poisson, qui est à peu près le même que sur la Côte d'Or.

Le Grand Seftre, & le l'etit-Seitre, nommés autr.ment le

Depuis Wappo jusqu'au Grand-Sestre, le rivage s'étend au Sud-Est quart de Sud. La seconde de ces deux Places, qu'on appelle aussi Sestre - Paris est un grand Village sur la Riviere nommée Rio-das-Escravos. Il est à deux Grand & lePeuit- lieues & demie de Drova, au Sud - Est. Ses marques sont un rocher au Nord-Ouest, & un enfoncement dans la Côte, au-dessus duquel sont trois palmistes dans les terres. Les Hollandois appellent ce lieu Balletjes - Beck du nom d'un Marchand Négre, qui y exerçoir autrefois le Commerce. Les Habitans ne s'approchent point d'un Vaisseau dans leurs Canots, sans crier de toutes leurs forces, avec un reste de prononciation Normande: " Ma-" laguette tout plein, Malaguette tout plein; tout plein, tout plein; tant à » terre de Malaguette. Ils reconnoissent ensuite, aux réponses des Matelots, si le Bâtiment est François. Les Dieppois donnerent autrefois à cette Ville le nom de Sestre-Paris, parce qu'elle est une des plus grandes & des plus peuplées de cette région. Ils y avoient un Etablissement pour le commerce du poivre & de l'ivoire, deux marchandises que le Pays produit abondamment. Le poivre des Indes n'étoit point encore connu dans l'Europe. Mais les Portugais ayant ensuite conquis l'Isle du Prince, se répandirent sur toutes les Côtes de Guinée & s'établirent sur les ruines des Comptoirs François.

Le Grand-Sestre se nommoit le Grand-Paris; comme le Petit-Sestre, qui est quelques lieues plus loin, portoit le nom de Petit-Paris. Barbot a placé mal-à-propos celui-ci près de Rio-Sestos. Tous ces noms, observe Des-Marchais, qui subsistent encore dans l'usage des autres Nations & des Négres mêmes, ne peuvent laisser aucun doute que les François n'aient eu d'ancie is Etablissemens sur cette Côte. On a remarqué, dans le Tome précé-François surcet. de it, qu'ils en font remonter l'origine en 1366, & qu'ils l'attribuent aux Marchands de Dieppe en Normandie. Ajoutez, dit le même Auteur, que les Habitans du Pays conservent toujours leur ancienne affection pour la Nation Françoise (10).

Goyana.

Epoque des

Etabliffemens

ze Côte.

On compte trois lieues & demie depuis le Grand-Sestre jusqu'au Village de Goyana ou Goyava; quatre ensuite jusqu'à Garouay; toutes terres balles; & deux de Garouay au Cap Das-Palmas. Les marques de Goyava sont une haute montagne assez éloignée dans les terres, & une Riviere nommée Rio-de-S.-Clemente, qui n'est pas navigable pour les Chaloupes, & qui coule intérieurement au long des Côtes. Elle a sur la rive du Sud un petit Village, ou un Hameau, où l'eau fraîche, l'ivoire, & le poivre de Guinée iont en abondance.

Cabo Jas-Pal mas,

Cabo-das-Palmas, ou le Cap-Palmas, a tiré son nom d'un grand nombre de palmiers qui se présentent dans plusieurs endroits, sur-tout près du

(10) Des-Marchais, Vol. I. p. 1494

tivage, & sur deux collines qui forment le Cap. Sa situation est exacte-

ment à quatre degrés cinquante minutes de latitude du Nord (11).

Derriere ce Cap, la Côte forme un enfoncement, où les Vaisseaux trouvent une bonne retraite contre les vents du Sud. A la distance d'une lieue vers l'Est, le rivage est bordé par un grand rocher, à la pointe duquel on trouve une rangée de basses ou de petits rocs, dont la surface est égale à celle de l'eau. Ces écueils, qui ne s'avancent pas moins d'une lieue dans la mer, ont causé anciennement la perte de plusieurs Vaisseaux. On rencontre, deux lieues plus loin en mer, un autre banc, où le courant de la marée est fort impétueux, sur neuf ou dix brasses d'eau.

Deux lieues à l'Est du Cap, on trouve Grova, qui termine la Côte du

Poivre ou de Malaguette.

Il manqueroit quelque chose à cette Description, si l'on n'y joignoit un petit nombre d'Observations génerales sur la nature du terroir & sur le caractere des Habitans.

Les vapeurs continuelles qui s'élevent de tant de Rivieres, au long de la Côte, produisent des siévres malignes, qui ne sont jamais sans danget génerales sur cetpour les Européens. Ce mauvais air est si pernicieux au Cap-Palmas, qu'il se fait quelquefois sentir à trois ou quatre lieues en mer; car, pour peu que le brouillard air d'épaisseur, il répand jusqu'à cette distance une puan-

teur insuportable.

En géneral, le Pays a beaucoup de pois, de féves, de courges, de Alimens & prolimons, d'oranges, de Bacchos, de bananes, & une forte de noix dont visions du Pays, la coque est fort épaisse, & qui est véritablement un fruit délicieux. Il a des bestiaux en abondance, des chévres, des pores, de la volaille, & plufieurs sortes d'excellens oiseaux à très bon marché. Le vin de palmier & les dattes, que les Négres aiment passionément, y sont de la meilleure qualité du monde. Mais la principale richesse de la Côte est la malaguette ou le poivre de Guinée, dont l'abondance empêche toujours la cherté. Suivant Barbot (12), les Négres de Sestos l'appellent Waizanzag; & ceux du Cap de Palmas, Emaneghetta (13).

Quelques Ecrivains, tels que Lemery & Pomey (14), prétendent que la malaguette a tiré son nom de Melega, Ville d'Afrique; mais ils ne nous buée au nom de Malaguette. apprennent point comment ni d'où cette marchandise & le nom sont passés

La Plante qui porte le poivre de Guinée, devient plus ou moins forte, suivant la bonté du terroir, & s'éleve ordinairement à la qualité d'arbris-cette Plante & de seau. Quelquesois, faute de cet avantage, elle demeure rampante, du moins si elle n'est soutenue avec soin, ou si elle ne s'attache à quelque tronc d'arbre, qui lui sert d'appui. Alors, comme l'if, elle couvre tout le tronc. Lorsqu'elle rampe, les grains, quoique plus gros, n'ont pas la même bonté. Au contraire, plus les branches s'élevent & sont exposées à l'air, plus le fruit est sec & petit; mais il en est plus chaud & plus piquant, avec toutes

(11) Comme Des-Marchais, & Labat après lui, se trompent souvent pour les latitudes, on ose à peine compter ici sur cette observation,

(12) Description de la Guinée, p. 132. (13) De-là vient le nom de Malaguerra

parmi les Européens.

(14) Histoire des drogues. 1111 111 Côte de Ma-LAGUETTE.

Grova.

Côte de Ma-

les véritables qualités du poivre. La feuille de la malaguette est deux (15) fois aussi longue que large. Elle est étroite à l'extrêmité. Elle est douce, & d'un verd agréable dans la saison des pluies. Mais lorsque les pluies cessent, elle se flétrit & perd sa couleur. Brisée entre les doigts, elle rend une odeur aromatique, comme le clou-de-girofle; & la pointe des branches a le même effer. Sous la feuille, il sort de petits filamens frisés, par lesquels elle s'attache au tronc des arbres ou à tout ce qu'elle rencontre. On ne peut décrire exactement ses fleurs, parce qu'elles paroissent dans un tems où l'on ne fait pas de Commerce sur la Côte. Cependant il est certain que la Plante produit des fleurs, ausquelles les fruits succédent en forme de figues angulaires, de différentes grosseurs, suivant la qualité ou l'exposition du terroir. Le dehors est une peau fine, qui se séche & devient fort cassante. Sa couleur est un brun foncé & rougeâtre. Les Négres prétendent que cette peau est un poison. La graine qu'elle renferme est placée régulierement, & divisée par des pellicules fort minces, qui se changent en petits fils, d'un goût aussi piquant que le gingembre. Cette graine est ronde, mais angulaire; rougeâtre avant sa maturité; plus soncée, à mesure qu'elle meurit; & noire enfin, lorsqu'elle a été mouillée. C'est dans cet état qu'on l'emballe pour le transport. Cependant cette humidité produit une fermentation qui diminue beaucoup sa vertu. Pour se bien vendre, il faut qu'elle ait le goût aussi piquant que le poivre de l'Inde.

Qualités de la la anne Malaguette.

Sa forme, fui-

Barbot représente le fruit presqu'ovale, mais terminé en pointe. Sa pean, dit-il, est fort mince; verte d'abord, & d'un bel écarlate lorsqu'elle est séche; douce & molle, parce que n'ayant point de poulpe elle n'eit pas tendue. Dans l'interieur est la malaguette, qui croît en quatre ou cinq rangées, couvertes de pellicules blanches, qui séparent aussi chaque graine l'une de l'autre. Ces pellicules sont plus âcres & plus piquantes que le poivre

le plus chaud.

Avant sa maturité, continue le même Voyageur, le fruit est rouge & d'un goût assez agréable. Le meilleur a la couleur d'une chataigne. Il est gros, pesant & fort uni. Le noir est le plus petit. Il prend sa couleur lorsqu'il est emballé à bord (16), car on le charge verd. La graine n'est ni si grosse ni si ronde que le poivre d'Inde. Elle a plusieurs angles (17). Les rameaux de la Plante tirent sur le goût du girosle. Mais il y a une autre sorte de malaguette, qui croît comme l'herbe-à-grandes-seuilles. Celle qu'on achete depuis le milieu de Novembre jusqu'au mois de Mars, doit être vieille au moins d'une année, car la nouvelle commence à boutonner au mois de Janvier (18).

Tems de le queillir.

On cueille le fruit, lorsque l'extrêmité des feuilles commence à noircir. Le poivre de Guinée a quelquesois été fort recherché en France & dans les autres Pays de l'Europe, sur-tout lorsque celui de l'Inde y est cher & rare. Les Marchands s'en servent aussi pour augmenter injustement leur prosit, en le mêlant avec le véritable poivre (19).

(15) Barbot, ibid.

(16) On vient de lire le contraire. Mais on doit juger que chaque Marchand a sa méthode.

(17) Les Portugais lui en donnent six, & de-là vient le nom de Rio-Sestos ou Sextos.

(18) Barbot, p. 132; & Rosman, p. 305, (19) Des-Marchais, ubi sup. p. 155.

La malaguette de Rio-Sestos croît sur une sorte d'arbuste, & passe pour la plus grosse de toute la Côte qui en tire son nom. Les Plantes-y sont si près l'une de l'autre, que dans quelques endroits elles ont l'apparence d'un petit bois (20). .

Côte de MA-LAGUETTE.

Bosman rend témoignage, qu'outre la malaguette, on trouve dans le Sorte de Cardamême Pays un autre fruit, qui ressemble au cardamome par le goût & la mome. figure, & qu'il prend en effet pour le même fruit. Il ajoute qu'à Benin & dans quelques Pays interieurs, on voit du poivre qui ne differe pas de celui

de l'Inde.

La derniere espece de poivre, qui s'appelle ici Piment, & qui porte en Europe le nom de poivre d'Espagne, croît en abondance sur la Côte. L'arbuste qui le produit est un peu moins haut que nos groseillers d'Europe. Il y a deux sortes de piment; le grand & le petit; tous deux verds d'abord: mais le petit prend ensuite un fort beau rouge, & le grand tourne sur le noir. Ce fruit est plus estimé que le poivre noir commun, sur-tout la petite espece, qui n'a pas le quart de la grosseur de l'autre, mais dont l'arbuste a six fois plus de hauteur & d'étendue dans ses branches. Le piment confit au vinaigre, ou au jus de limon, passe pour un excellent stomachique (21).

Les Hollandois s'étoient mis autrefois dans l'usage de transporter une Commerce du pinnent. Ils en chargeoient des Vaisseaux entiers. Mais pinnent, abangrosse quantité de piment. Ils en chargeoient des Vaisseaux entiers. Mais donné des Euroce goût paroît fort diminué dans leur Nation. L'Auteur se procura trois péens; quintaux de piment à Rio-Sestos, pour une seule barre de fer, dont la valeur ne surpassoit pas cinq schellings. Aujourd'hui les Marchands de l'Europe s'arrêtent fort peu à toutes ces espéces de poivre, & ne prennent, sur la Côte de Malaguette, que des dents d'éléphans.

Marmol nous apprend, dans son Afrique, qu'avant l'arrivée des Portu- Autrefois exergais, les Marchands de Barbarie traversoient une grande partie du Conti-chands de Barbarie nent pour aller chercher le poivre de Guinée, & que de la Barbarie ils le rie. transporto ent dans toutes les parties de l'Italie, où il se nommoit Graine-

de-Paradis, parce que les Italiens n'en connoissoient pas l'origine.

Débauche des

Les habitans de la Côte du Poivre sont livrés à tous les excès de l'intempérance & de la luxure. Ils n'entretiennent les Européens, & ne parlent re Côse. ensemble, que des plaisirs qu'ils prennent avec les femmes. Il s'en trouve, dit-on, qui proftituent leurs femmes à leurs propres enfans; & lorsque les Marchands de l'Europe leur reprochent certe infamie, ils affectent d'en rire, comme d'uve bagatelle. Le penchant au larcin est une qualité commune à toute la Nation, du moins à l'égard des Etrangers. S'ils sont reçus à bord, ils dérobent adroitement, vivres, marchandises, & tout ce qui tombe sous leurs mains, jusqu'à des pointes de clous & des morceaux de fer brisés ou rouillés. Ils ne sont pas moins insuportables par leur importunité à demander des daschis, ou des présens:

Leur langage est si difficile, que non seulement les Européens n'y peuvent rien comprendre, mais qu'on ne trouve pas même d'Interprêtes, pour cette leur Langue. région, parmi les autres Négres. Aussi le Commerce ne se fait-il que par des signes & des gestes. C'est par certe voie qu'ils expriment leur goût pour la dé-

Difficultés de

Côte de MA-LAGUETTE,

de s'entre-saluer.

bauche & leurs idées de plaisir. Ils sont géneralement bien faits & d'une physionomie agréable. La plûpart ne sont couverts que d'un pagne, ou plutôt d'une simple pièce d'érosse au milieu du corps. Ils sont sujets à des hernies fâcheuses. L'Auteur en vit un, à qui le scrotum tomboit jusqu'aux genoux. Cependant Leur maniere ils sont robustes & laborieux. Lorsqu'arrivant de dissérens Cantons ils se rencontrent au rivage ou sur un Vaisseau, ils se prennent mutuellement par les bras, fort près de l'épaule, en prononçant le mot Towa. Ensuite, faisant glisser leur main jusqu'au coude, ils réperent Towa. Après quoi, ils se prennent par les doigts, comme les Négres de Sestos, & les font craquer, en prononçant plusieurs fois Enfanemate, Enfanemate; c'est-à-dire, Mon ami, comment vous portez-vous?

Leurs artisans.

Leur Roi &

Leur Religion.

Ils ont d'excellens Forgerons, qui entendent parfaitement l'art de la trempe, & qui rendent les armes & tous les instrumens de fer, d'une dureté à toute épreuve. Ils ne manquent pas d'ouvriers pour la construction de leurs Canots. L'expérience leur tient lieu de lumières pour l'agriculture, du moins à l'égard du riz, du millet & de la malaguette, qui sont leur principale ressource pour la nourriture & le Commerce. Leur Taba, ou leur Taba-Seyle, que d'autres appellent Tabo-Seyle, c'est-à-dire, leur Roi, exerce une autorité arbitraire, & ne paroît en public qu'avec beaucoup de pompe. Ses peuples contribuent à son pouvoir par des sentimens naturels de foumission. Leur simplicité les attache beaucoup au Paganisme. Ils rendent un culte aveugle à leurs Grifgris & aux Ames des Morts, qu'ils prient de leur accorder dans ce monde une vie paisible. Ils faluent la nouvelle Lune ayec des chants, des danses & d'autres bouffonneries. Leur superstirion est extrême pour les Sorciers.

Tems propre au Commetce de

pette Côte.

Le tems le plus favorable pour le Commerce de cette Côte, est le mois de Février, de Mars & d'Avril. Les perits Vaisseaux donnent plus de facilité que les grands. On commence à sentir les vents Sud-Sud-Est au mois de Mai. Ils amenent les Tornados, & les grandes pluies, qui font toujours accompagnées de tonnerres & d'éclairs terribles (23),

(23) Barbot, p. 137 & 138.

# CHAPITRE III. DESCRIPTION DE LA CÔTE D'YVOIRE.

Côte D'YVOIRE. wision de la Côte d'Yvoire,

TES gens de mer & les Géographes ne s'accordent pas sur l'étendue & la division de la Côte d'Yvoire. Barbot dit que les François & les Hol-Etendue & di- landois la font commencer à Grova, deux lieues à l'Est du Cap-Palmas, & continuer jusqu'à Rio-de-Sueiro-da-Costa, où commence proprement la Côte d'Or. Ils la subdivisent en trois parties; la Côte d'Yvoire, la Côte de Male-gentes, & celle de Quaqua. Ils veulent, comme les Portugais, que la Côte d'Yvoire, proprement dite, s'étende depuis Grova jusqu'à la Riviere de Saint-André, Nord-Est & Sud-Ouest; celle de Male-gentes, depuis la Riyiere de Saint-André jusqu'à Rio-Lagos, Ouest-Sud-Ouest & Est-Nord-Est; & celle





celle de Quaqua, depuis Rio-Lagos jusqu'à Rio-de-Sueiro-da-Costa, de l'Ouest-Nord-Ouest à l'Est-Sud-Est. Toute cette étendue de Côte est bordée de Villages & de Hameaux (1).

D'YVOIRE.

Suivant Des-Marchais & d'autres Voyageurs, toute la Côte, depuis le Cap-Palmas jusqu'au Cap-Tres-Puntas, est connue des gens de mer sous le nom de Côte-des-Dents, ou Côte-d'Ivoire. Les Hollandois la nomment, dans leur langue, Tand-Kust. Elle se divise en deux Parties; celle du bon & Hollandois lui celle du mauvais Peuple. Ces deux Nations sont séparées par la Riviere de Botro. On ignore à quelle occasion la derniere a reçu le titre de mauvaise; mais il est certain, en général, qu'à l'Est du Cap-Palmas les Négres sont méchans, perfides, voleurs & cruels. A l'égard du nom de Côte-d'Yvoire, on conçoit, tout d'un coup, qu'il vient du grand nombre de dents d'éléphans que

les Européens achetent sur cette Côte (2).

Celle du bon Peuple commence au Cap La-Hou. Les Hollandois ont don- Nation des Ouané le nom de Quaquas aux Habitans, jusqu'au Cap de Sainte-Apolline, par quas. D'ou vient ce qu'en s'approchant des Vaisseaux de l'Europe, ils avoient ce mot sans cesse à la bouche. On a jugé qu'il signifie bon-jour, ou, soyez les bien-venus. Villault remarque qu'ils le répetent souvent, lorsqu'après avoir bien mangé ils paroissent contens de s'être bien rempli l'estomac (3). Cependant Snock, qui étoit Hollandois, semble embarassé à trouver l'origine & la signification du même mot; à moins, dit-il, qu'on ne prétende trouver quelque ressemblance entre l'accent de ces Négres, & le chant, ou le cri des canards. Mais il ajoute que la Langue de cette Côte ne lui a pas paru fort différente de celle des autres Négres. Il assure d'ailleurs, que les Habitans appellent leur Pays, Ado, & qu'ils se nomment eux - mêmes (4) Adossens. Smith, qui confond Bosman avec Snock, semble lever la difficulté, en assurant que le mot de Quaqua, dans la Langue de ces Négres, signifie Dents ; d'où il conclut (5) que Côte-de-Quaqua & Côte-d'Yvoire sont synonimes. Mais il ne produit aucune Autorité, & ne dit pas même d'où lui vient cet éclaircissement.

Outre le nom de Quaqua, les Hollandois ont donné à la même Côte celui de Côte-des-six-bandes, parce que les pagnes, ou les piéces d'étoffe de coton à qua, nommée raies blanches & bleues, dont les Habitans font usage, sont composées de six des-

largeurs, cousues ensemble avec assez d'art & de propreté (6).

Les principaux Villages de la Côte-d'Yvoire sont Grua ou Grova, Tabo, Ses principaux Petit-Tabo, Grand-Drevin, Botro, Cap La-Hou, Cap-Apollonia ou Sainte-Villages. Apolline, Vallo. Toutes ces Places sont situées à l'embouchure d'autant de Rivieres dont elles portent les noms. L'interieur du Pays est peu connu, parce que depuis la retraite des Normands, les Naturels n'ont pas voulu souffrir qu'aucune Nation de l'Europe s'y établît; de sorte que tout le Commerce s'y fait à bord, ou sur le rivage, avec des précautions extrêmes de part & d'autre. On trouve dans chaque Canton les mêmes marchandises, c'est-à-dire, de l'or, de l'yvoire & des Esclaves. Quoiqu'il n'y air point de tarif reglé, le Commerce est considérable.

(1) Le même, p. 138.

(2) Des-Marchais, Vol. I. p. 157.

(3) Villault, p. 117. Tome III.

(4) Bosman, p. 491.

(5) Smith, Voyage de Guinée, p. 213.

(6) Des-Marchais, ubi sup. p. 185. Kkkk

Côte D YVOIRE.

On compte trois lieues du Cap-Palmas à Grova; trente de Grova à Tabo; quarre de Tabo au Petit-Tabo; cinq ensuite à Berbi; six de Berbi au Leurs distances. Grand-Drevin; deux du Grand-Drevin à Taho; trois de Taho à la Riviere St-André; & comptant ainsi de Place en Place, sept à Giron; huit au Petit-Drevin; trois à Botrou; sept au Cap La-Hou; dix à Gamo; ce qui fait, pour toute la Côte, l'espace de quatre-vingt-huit lieues depuis le Cap-Palmas jus-Bornes de cet- qu'à Gamo. Quelques Navigateurs l'étendent jusqu'à celle du Mauvais-Peuple, à l'Est; & d'autres, la terminant à Botrou, réduisent toute la Côte du Bon-Peuple à vingt-cinq lieues (7).

Dans la Description de cette Côte, qui est continuellement bordée de Villes & de Villages, on ne s'arrêtera qu'à ceux qui sont connus des Eu-

ropéens.

Tabo-Dune, qui suit Grova, est remarquable par un Grand-Cap-Verd qui en est voisin, & qui paroît couvert de bois, comme tout le Pays. Le cours des marées y est ordinairement Est-Nord-Est; & quelquefois néanmoins Sud, & Sud-Ouest.

Tabo, dix lieues à l'Est de Tabo-Dune, se reconnoît aisément de la mer, au grand rocher qu'on apperçoit dans l'éloignement, à une lieue & demie, Ouest de la Place. Le Cap qui en est voisin, est couvert de grands arbres, dispersés sans ordre, & la Rade n'a pas moins de dix - huit ou vingt brasses de fond. On trouve, près du Village, une petite Riviere, nommée par les Portugais Rio-de-San-Pedro, qui a, du côté de l'Ouest, quelques montagnes, aufquelles ils ont donné aussi le nom de Sierra-de-Santa-Apollonia.

Petri ou Petiero, autre Village, deux lieues plus loin, à l'Est de Tabo. est distingué par un rocher, qui n'en paroît pas éloigné.

Taho, deux lieues à l'Est de Petri; & Berbi, autre Village, deux lieues

plus loin, se reconnoissent à la hauteur de leur montagne.

Druyn ou Drevin-Petri, nommé aussi le Grand-Drevin (8), est près de la Riviere Saint-André. On le reconnoît à quelques maisons, qui s'apperçoivent de la mer sur un terrain assez élevé & peu éloigné du rivage; à plusieurs grands arbres qu'elles ont à l'Ouest, & à quatre Plaines qui se sont voir au milieu des bois, une lieue à l'Ouest de la Ville. Les Portugais appellent ce Cap, Cabo - da - Prayaba; c'est-à-dire, Cap du petit rivage (9). La Ville est située dans une Isle, au milieu d'une Riviere, qui vient du Nord entre deux chaînes de montagnes, derriere lesquelles on trouve des prairies agréables, & des pâturages (10) qui s'étendent à perte de vûe. Outre la Ville, on découvre trois Villages, éloignés d'une demi - lieue l'un de l'autre, qui nourrissent une prodigieuse quantité de vaches & d'autres bestiaux.

Les Habitans de ce Canton font les plus sauvages de toute la Côte. On les accuse d'être anthropophages. Ils sont gloire de porter les dents en pointes, & de les avoir aussi aigues que des aiguilles ou des aleines. Barbot ne

(7) Le même, p. 183. (8) Uring dit qu'il y a, sur cette Côte, plusieurs Villes qui se nomment Drevin, en- p. 165. tre lesquelles il nomme Tabo-Drevin, p. 134.

(9) Barbot, p. 139. (10) Villault, p. 110; & Des - Marchais,

Taho.

Tabo Dune.

te Côte.

l'etri ou l'e-

Taho.

Grand-Drevia.

Caractere des Habitans.

conseille à personne de toucher à cette dangereuse terre. Cependant les Négres apportent à bord de fort belles dents d'éléphans; mais il semble que leur vûe soit de les faire servir d'amorce pour attirer les Etrangers sur leur Côte, & peut-être pour les dévorer; car ils mettent leurs marchandises à si haur prix, qu'il y a peu de Commerce à faire avec eux. D'ailleurs ils demandent avec importunité tout ce qui se présente à leurs yeux, & paroissent fort irrités du moindre refus. Leur inquiétude & leur défiance vont si loin, qu'au moindre bruit extraordinaire ils se précipitent dans la mer, & retournent à leurs Canots. Ils les tiennent exprès à quelque distance, pour faciliter continuellement leur fuite (11).

La Riviere de Saint-André n'est éloignée que d'environ une lieue & demie à l'Est-Nord-Est du Grand-Drevin. Elle se divise en deux bras, dont l'un coule au Nord - Ouest-quart - d'Ouest, & l'autre à l'Est - Sud - Est. Les petits Vaisseaux peuvent la remonter l'espace de quatre lieues, dans un canal large & profond; quoiqu'en Eté l'eau soit quelquesois si basse, que l'entrée se trouve bouchée par une barre de sable. Barbot ayant entrepris d'y pénétrer, fut rebuté par la violence du battement des vagues. L'embouchure de la Riviere regarde le Sud-Est. Elle a, d'un côté (12), un Cap rond, d'une grande

hauteur; & de l'autre, un arbre seul (13).

Des-Marchais prétend que la Riviere de Saint-André est de toute la Côte Marchais pour un l'endroit le plus favorable pour bâtir un Fort. Elle est grande, avant même Fort. qu'elle en reçoive une autre, qui s'y décharge une lieue au-dessus de l'embouchure. Ces deux Rivieres sont bordées de grands arbres, de prairies charmantes, & de plaines fort unies. La Nature semble avoir formé celle de Saint-André pour l'érection d'un Fort, qui n'auroit pas besoin d'autre défense que sa situation. Elle a placé, à cent cinquante pas au-dessus de l'embouchure, une pointe ou une peninsule, que la Riviere environne, & qui n'est jointe au Continent que par un isthme de douze ou quinze brasses de largeur. Cette peninsule est un rocher plat, qui compose une plate - forme fendue par sa sid'environ quatre cens pas de circonférence, assez haute pour commander marion. les environs, sans aucune éminence voisine qui la commande elle-même. Elle est escarpée de toutes parts, & véritablement inaccessible du côté de la mer. De celui de la Riviere, c'est-à-dire, à l'Ouest, la descente est plus aisée; mais cette partie est défendue par des rocs en pointe, qui embarrassent le canal à plus de cinquante pas, & dont les uns sont cachés sous l'eau & d'autres à découvert. La mer y bat avec tant de violence, que les Vaisseaux n'osent en approcher, & que les Chaloupes mêmes ne s'y engageroient pas sans péril. La seule voie, pour gagner la plate-forme, est l'isthme, ou le col qui la joint à la terre; mais (14) il seroit facile de le couper.

Villaut ajoute, que du pied d'une montagne, qui couvre le roc du côté fraîche, du Nord, il sort une source d'eau fraîche, & qu'un seul canon du Fort suffiroit pour la défendre. Les Villes du Grand & du Petit-Drevin, de Tabo & de Giron, ne sont guéres à plus d'une lieue. Du sommet de la plate-

(11) Barbot, p. 139. (12) Uring appelle ce Cap, la Pointe-noire, ou Black Point. Ibid.

Vol. I, p. 165.

(13) Barbot, ubi sup. (14) Villault, p. 111; & Des-Marchais.

Kkkk ij

CÔTE D'YVOIRE.

Riviere de St-

Source d'eau

D'YVOIRE.

forme on découvre, à l'Est, Giron, qui est située au bord d'une grande & belle prairie; & Tabo, à l'Ouest, qui termine une plaine charmante, entremêlée de bois fort agréables jusqu'au pied d'une grande montagne qu'on apperçoit aussi du même lieu (15).

Marques de terre pour le Grand-Dievin.

Les marques de terre sont ici très claires, & rendent le Pays extrêmement facile à reconnoître. Ce sont des arbres fort hauts & fort épais, & trois ou quatre grands Villages qui se présentent d'eux-mêmes, à moins d'un mille l'un de l'autre. Derriere le plus reculé, paroît une haute pointe, à l'Est, où la terre commence à s'élever en promontoire, entre lequel la grande Riviere de St-André vient se décharger dans la mer. Elle est assez profonde pour recevoir fort loin les plus grandes Barques, & ne manqueroit d'aucun avantage pour le Commerce, si l'on pouvoit prendre un peu plus de confiance aux Habitans; mais (16) ils sont les plus barbares de toute la Côte.

Fertilité du ter-

Le terroir, aux environs de la Riviere, est arrosé d'un grand nombre de ruisseaux, qui le rendent naturellement fertile, & propre à recevoir toutes fortes de plantes & de grains. Le riz, le millet, le maiz, les pois, les ignames, les patares, les melons y croissent déja merveilleusement. On y voit des bosquets de palmiers, d'orangers, de citroniers, de cotoniers & d'autres arbres, qui produisent d'excellens fruits sans culture; des noyers d'une espece singuliere, qui portent une noix plus petite que la nôtre, du goût des meilleures amandes; des cannes de sucre, qui parviennent naturellement à la perfection de leur espece, & qui sont plus grosses & plus douces que celles de l'Amérique. Elles sont abandonnées aux éléphans, quoiqu'avec peu de soin on en pût (17) faire beaucoup de sucre & de rum. Enfin, les bestiaux sont ici en abondance; vachés, bœufs, chévres, moutons, porcs, & toute forte de volaille. Un excellent bouf s'y donne pour une douzaine de conteaux de deux sols, & le reste à proportion (18).

. Habits des hom-

Barbot observe que le Pays produit assez de malaguerre pour sa provimes & des fem- sion; & Snock affure que la Côte d'Or n'a rien qui ne se trouve ici. Les Habitans n'y font pas mieux vêtus que leurs voisins de la Côte du Poivre. Ils n'ont qu'une miférable guenille pour cacher leur nudité. Cependant les riches ne sont jamais sans un pagne ou deux, avec un poignard ou un grand couteau à la ceinture. Les femmes sont généralement petites, mais bien faites. Elles ont les traits réguliers, les yeux vifs & les dents belles. Toute leur figure porte un air d'enjoûment & de coqueterie, qui n'est pas déments par leur conduite. Les hommes sont robustes & bien faits. Ils ne manquent ni de sens ni de courage. Mais depuis que les Marchands de l'Europe en ont enlevé quelques-uns, leur défiance est extrême. Jamais ils ne hazardent de mettre le pied sur un Vaisseau, avant que le Capitaine ait fait la cérémonie de se mettre dans l'œil quelques goutes d'eau de mer; lorsqu'ils font à bord, rien (19) ne peut les engager à descendre sous les ponts ou dans les cabines.

Tous les Négres de cette contrée, comme leurs voilins, sur-tout ceux de

<sup>(15)</sup> Villault, p. 112 & Barbot, p. 139. (16) Bosman, p. 88.

<sup>(18)</sup> Le même, p. 174. (19) Le même, ibidem.

<sup>(17)</sup> Des-Marchais, ubi sup. p. 166.

l'Est, sont passionnés pour les anneaux de fer & de cuivre, montés de grelots, dont ils se font un ornement pour les pieds. Les semmes les portent audessus de la cheville, aux bras & aux poignets. Le bruit des grelots leur fair trouver plus de plaisir à la danse, qu'elles aiment d'ailleurs si passionnément, pour les an-neaux, les grequ'après le tems du travail elles donnent chaque jour cinq ou six heures à cet lots & la dante. exercice. Chaque Canton a ses modes & ses usages. Nos plus habiles Maîtres à danser passeroient ici pour des tortues, & trouveroient peut-être dans l'exemple des Négres, des pas & des figures qui serviroient à perfectionner

D'YVOIRE.

Les éléphans doivent être ici d'une étrange grosseur, puisqu'on y achete des dents qui pésent jusqu'à deux cens livres. On s'y procure aussi des Esclaves & de l'or, mais sans pouvoir pénetrer d'où l'or vient aux Habitans. Ils gar- D'où seur viei s dent là-dessus un profond secret; ou s'ils sont pressés de s'expliquer, ils mon- l'or. trent du doigt les hautes montagnes qu'ils ont à quinze ou vingt lieues au Nord-Est, en faisant entendre que leur or vient de-là. Peut-être le trouventils beaucoup plus près, dans le sable de leur Riviere même; ou, peur-être aussi, leur vient-il des Négres de ces montagnes, qui le rassemblent en lavant la terre, comme ceux de Bambuek (21). Enfin toutes les parties de cette contrée seroient très propres au Commerce, si les Habitans étoient d'un caracte-

re moins farouche. On raconte qu'ils ont massacré, dans plusieurs occasions, un grand nombre d'Européens, qui n'avoient relâché sur leur Côte que pour y faire leur provision d'eau & de bois. En 1677, un Vaisseau Anglois y perdit trois hommes. Un Portugais en perdit neuf, en 1678; & depuis peu, un Hollandois en a perdu quatorze. C'est cette inclination sanguinaire qui leur a fair donner par les Portugais le nom de Malagente; car on est persuadé, ajoute l'Auteur, qu'ils sont anthropophages; & loin de se promettre quelqu'avantage de leur commerce, on ne doit point approcher de leur Côte, pour y prendre de l'eau ou d'autres provisions, sans armer les Matelots de mousquets, de demi-piques & de tout ce qui peut servir à leur désense, & la garde doit se faire exactement sur les mâts & sur le promontoire, pour prévenir toutes sortes de surprise (22).

A l'Est de la Riviere de St-André, on apperçoit une douzaine de petits Falaises rouges. monts rouges, qui s'étendent l'espace de trois ou quatre lieues au long de la Côte. Elle est d'ailleurs fort escarpée, & si rouge, que les Portugais lui ont donné le nom de Barreiras-Vermelhas, les François celui de Falaises-rouges, & les Hollandois, celui de Roode-Kliftens. A trois milles de la terre, on trouve douze ou treize brasses d'eau.

Le Village Dromwa-Petri, situé entre le septième & le huitième mont promwa-Petrirouge, est remarquable par deux grands arbres, qui s'apperçoivent d'assez loin. Il est à sept lieues de la Riviere de St-André, & les Habitans ne sont pas moins brutaux & moins sauvages. L'Auteur ne remarqua point d'autre Village entre celui-ci & la Riviere de Kotro (23); & n'ayant vû paroître aucun Canor dans l'intervalle, il en conclut que le Pays est peu habité.

(23) C'est apparemment celle qu'Uring appelle Coslebo.

Kkkkiii

<sup>(20)</sup> Le même, p. 181.

<sup>(21)</sup> Le même, p. 175. (22) Barbot, p. 140.

630

CÔTE D'YVOIRE. Rio-de-l'agos. Cap-La-Hou. Botro, ou Botrou, est situé à l'Est de la Riviere de Lagos (24), d'où quantité de Canots apportent de l'yvoire sur les Vaisseaux.

Le Cap-La-Hou est à deux lieues de Botro, à l'Est. La terre qui les sépare est basse & couverte de bois. Le Cap même n'est qu'une pointe basse, remplie d'arbres, entre lesquels on en distingue un qui s'éleve au-dessus des autres. De toute la Côte de Quaquas, c'est le Canton le plus favorable au Commerce. Les dents d'éléphans y sont grosses, belles & en (25) abondance. Des-Marchais observe que la Côte du Bon-Peuple commence ici; que le Cap s'avance peu dans la mer, & que sa latitude est de cinq degrés dix minutes du Nord, à distance presqu'égale des Caps-Palmas & Tres-Puntas (26).

Ville de La-Ho.

Grande Riviere.

Barbot représente la Ville de La-Hou ou La-Ho, comme une Place grande & bien peuplée, qui s'étend l'espace d'une lieue au long de la Côte, & dont le rivage est d'un fort beau sable jaune, où la mer bat avec assez de violence. Les Pays voisins offrent toutes sortes de provisions, meilleures & moins cheres que sur la Côte de Saint-André & de Drevin. Les Habitans sont d'un naturel doux & sociable; mais sujets à hausser le prix de leur yvoire, suivant le nombre de Vaisseaux qu'ils voient sur leurs Côtes. Ils sont visités fouvent par les Marchands d'Interlope, Anglois & Hollandois, & par toutes sortes de Vaisseaux libres. Un peu plus d'une lieue à l'Ouest de La-Ho, est une grande Riviere, qui se divise en deux bras. Le principal va se rendre dans celle de Saint-André. L'autre continue de couler à l'Est pendant quelques lieues (27). Snock ajoute que la Ville de La-Ho est plantée, comme Axim, d'une multitude de cocotiers; que si la terre étoit aussi haute, & le rivage défendu par un Fort, on auroit peine à distinguer ces deux lieux l'un de l'autre; & qu'à trois milles dans les terres, directement derriere la Ville, on voit plusieurs hautes montagnes (28).

Riviere de Ja-

Après le Cap-La-Ho, la Côte s'enfonce, & s'étend ensuite à l'Est-quart-Sud-Est. C'est dans cet enfoncement qu'on découvre la petite Riviere de Jaque-Leho (29), ou Das Barbas, qui vient du Nord, mais qui n'est pas navigable.

Wollo.

Jack-&-Jacks.

Abîme fans

Le Village de Wollo, ou Vallock, ou Wallatock, est à sept lieues de la Riviere Jaque-Laho, Est-quart-Sud-Est. Le commerce de l'yvoire y est fort médiocre. Après Wollo, on rencontre Jack-&-Jacks (30), qui est suivi de Korbi-la-Hou. Entre ces deux Places, on voit plusieurs petits ruisseaux sur la Côte, & l'on passe l'Abime-sans-fond, que les Anglois appellent Bottomless-Pit, & les Hollandois, Kuyl-Sonder-Grondt. On a cru long-tems que ce lieu étoit en esset sans fond (31). Il n'est point à plus d'une lieue de Korbi-la-Hou, assez près du rivage. Mais des observations plus exactes ont fait reconnoître qu'il n'a que soixante brasses, à la portée du mousquet de la Côte, quoique plus loin dans la mer la sonde ne puisse trouver de

(24) La même que Smith & d'autres appelfent Black-River, ou Riviere noire.

(25) Barbot, ubi sup.

(26) Des-Marchais, p. 185.

(27) Barbot, ubi sup; & Bosman, p. 498.

(28) Bolman, ibid.

(29) Uring le met à 15 milles de son Cotlebo.

(30) Uring & Smith nomment cet endroit Jack-à-Jacks. Uring le met à douze lieues Est de Jaque-Laho, p. 135.

(31) Atkins dit qu'il est sans fond dans l'espace de trois milles, p. 69.

fond. L'Auteur s'imagine qu'elle est emportée par la violence d'un courant qui vient du Sud-Ouest, & conseille de ne quitter Jaque - la - Hou qu'avec un vent propre à faire surmonter cet obstacle. Le meilleur parti, dit-il, est de jetter l'ancre au-delà de Gammo (32), qui est située dans le Pays d'Ado, entre Korbi-La-Ho & Rio-de-Sueiro-da-Costa (33), une lieue & demie à l'Est commode. de Korbi. Cette Rade est également commode aux Habitans de ces trois lieux, pour se rendre à bord, avec des étosses de Quaqua, des dents, un peu d'or, & sur-tout avec quantité de provisions. Les Négres du Pays sont excellens plongeurs. Ils alloient prendre au fond de la rade les moindres bagatelles que l'Auteur se faisoit un amusement d'y jetter, pour les mettre à l'épreuve (34).

Depuis Rio-de-Sueiro-da-Costa jusqu'au Cap-Apollonia, la Côte est basse & unie. Elle s'étend l'espace de douze lieues à l'Est-Sud-Est, continuelle- le Cap-Apolloment bordée de grands arbres, & remplie de Villages, dont les plus re- niamarquables sont Boquu, Issini-Pequena, Issini-Grande, Abbiony, ou Assene, Tebbo & Akanimina. Ils appartiennent tous au Pays des Adousiens ou de

Boquu (35) est situé dans les bois, près de l'embouchure de Rio-Sueiroda-Costa. Issini-Pequena se présente sur le rivage; comme Issini-Grande, qui est plus à l'Est. On découvre, entre ces deux Places, trois Villages moins considérables. Issini-Grande est à l'embouchure d'une Riviere, qui, se perdant dans les fables pendant une grande partie de l'année, ne va jusqu'à la mer que dans la saison des pluies. Cette Ville sut pillée & brûlée, en 1681, par les Négres de l'intérieur des terres. A l'embouchure, & fort près du rivage, est une petite Isle, où l'on pourroit élever un Fort pour la sûreté du Commerce intérieur. Les François y en bâtirent un en 1701, que d'autres raisons lent firent abandonner en 1704. Issini-Grande est célébre par la bonté de son or, qui vient probablement d'Assiente ou de Frita, vers la fource de Rio-de-Sueiro-da-Costa, Pays riche en or, mais (36) qui n'est connu que depuis peu des Européens.

A l'Est d'Issini, on trouve les petits territoires & les Villes d'Albiani & Albiani & Tabes de Tabo; la premiere à six lieues d'Issini, la seconde à dix. Les Vaisseaux Marchands touchent ordinairement à ces deux Places. Elles sont situées dans

des Bois de palmiers, qui se reconnoissent de fort loin en mer.

Akanimina est situé sur une élévation, une demi - lieue à l'Ouest du Cap-Apollonia. Le Pays interieur, entre Boquu & Akanimina, est montagneux. Il fournit de l'or excellent, de l'yvoire & quelques Esclaves. Le mouillage, devant ces deux Places (37), est à deux milles du rivage, sur quinze ou seize brasses. Les Négres sçavent mêler, avec tant d'adresse, de la poudre de cuivre à leur or, que la prudence doir toujours faire recourir aux épreuves. L'yvoire & les Esclaves sont à fort bon marché. Le meilleur ancrage, depuis Issini jusqu'au Cap-Apollonia, est sur seize brasses, à trois quarts de

Côte D'YVOIRE.

Gamino, Rade

Villages entre

Boquu-

Akanimina,

(32) Uring place aux environs, Barscham, cinq lieues aux-delà de Jack-&-Jack. Smith l'appe le le grand Bassam.

(33) Cette Riviere est de quelques lieues à

l'Ouest d'Issini.

(34) Barbot, p. 140 & suiv.

(35) Uring l'appelle Abako, p. 137.

(36) Barbot, p. 141.

(37) Le même, p. 147; & Des-Marchais, Yol. I. p. 219.

CôtE
D'Y VOIRE.
Royaume de
Guiomeré. Caractere de sa
Reine.

lieue du rivage. Près du Cap-Apollonia est le Royaume de Guiomeré, qui, du tems de l'Auteur (38), étoit gouverné par la Reine Asamouchou, Princesse respectée de ses voisins & cherie de ses Sujets. Elle avoit succedé à son frere; & son goût ne la portant point au mariage, elle suivoit son humeur active & guerriere, qui lui faisoit prendre elle-même le commandement de ses troupes. La fortune avoit accompagné si constamment ses armes, que les Européens ni les Négres n'avoient jamais remporté sur elle le moindre avantage. Elle aimoit passionnément les François, & le Chevalier Damon s'étoit lié avec elle par un Traité. Le Royaume de Guiomeré n'a pas beaucoup d'étendue au long de la mer; mais il s'étend fort loin dans les terres il est bien peuplé, riche & renommé par son Commerce. L'or y est commun, l'yvoire en abondance; & la guerre produit toujours à la Reine un grand nombre d'Esclaves (39).

Ses richesses.

Cap Apollonia ou de Sainte Apolline.

Sa fituation.

Phillips place le Cap-Apollonia, environ seize lieues à l'Est d'Issini. Il le représente composé de trois petites montagnes, avec (40) deux ou trois Villa-

ges à l'Ouest. Mais il ne put s'y procurer aucun Commerce.

Suivant Des-Marchais, le Cap-Apollonia, qu'il appelle Sainte-Apolline, est situé à quatre degrés cinquante minutes de latitude du Nord (41), à distance égale de la Riviere de Sucre & du Cap Tres-Puntas. Il est remarquable par sa hauteur & par les grands arbres dont il est couvert. Ses Habitans vivent dans une espece de République, sous la protection, ou plûtor, sous la tyrannie des Hollandois, qui ne leur permettent pas d'autre Commerce qu'avec eux. Aussi cette Côte est-elle peu connue des autres Nations de l'Europe (42).

Snock raconte que la Côte, entre Issini & le Cap-Apollonia, est fort peuplée, & remplie de grands & de petits Villages. Ce Cap, dit-il, a reçu son nom des Portugais, pour avoir été découvert le jour de Sainte Apollonia, ou Sainte Apolline. Il s'avance un peu au Sud, & paroît bas & uni vers le rivage. Mais il s'éleve plus loin en trois montagnes séparées, qu'on découvre de dix lieues en mer, dans un tems serain. Chaque montagne présente quelques arbres dispersés, qui rendent la perspective assez agréable. Il y a trois Villages au pied de ces montagnes, & par conséquent fort près du rivage. Mais l'agitation continuelle des vagues, au long d'une Côte plate & sabloneuse, rend le débarquement difficile depuis le Cap-Apollonia jusqu'à Issini. Cependant le commerce de l'or y est assez avantageux (43).

Qualités de la Côte, depuis Sierra-Leona,

En général, si l'on en excepte deux ou trois Caps, & les hauteurs des environs de Drevin, la terre paroît, non seulement basse, depuis Sierra-Leona jusqu'au Cap-Apollonia, mais si droite, avec si peu de Bayes & d'Isles, que les lieux en deviennent fort dissiciles à distinguer. L'abordage y est aussi très dangereux, parce que les vagues qui sont amenées continuellement du vaste Océan méridional, s'y brisent avec beaucoup de violence. Les Négres sont les seuls qui entendent parfaitement cette Mer, & qui ayent la hardiesse d'en braver les sureurs dans leurs Canots. Depuis Rio-Sestos jus-

(38) Des-Marchais, ibid. p. 72.

(39) Le même, p. 222. (40) Phillips, p. 200.

(41) Voyez la Figure, dans Des-Marchais

( p. 122. ). Labat en loue l'exactitude, quoiqu'elle soit fort différente de celle de Barbot.

(42) Des-Marchais, ubi sup.

(43) Bosman, p. 493.

eu'à ce Cap, les flots sont dans une telle agitation contre le rivage, qu'on est forcé d'employer les Canots des Habitans pour y transporter les marchandises. D'un autre côté, le fond est si rude, qu'on y perd souvent ses ancres. Dans le même espace, l'Auteur trouva presque toujours environ quatorze brasses à une lieue du rivage, excepté au-dessous de Jack-&-Jack', Explication du où le fonds, dit-il, paroît tout d'un coup sans mesure. Mais il en attribue la cause à la longueur de la corde qui soutient le plomb, & qui, tou- sans sond. chant à l'eau dans un si grand nombre de parties, y trouve plus de force pour l'empêcher de descendre, qu'elle n'en tire de la pesanteur de sa masse; ce qui ne lui permet pas d'aller bien loin vers le fond (44). Sans rejetter cette explication, ne pourroit-on pas croire, avec autant de vraisemblance, que la denfité de l'eau sous le poids augmente à mesure qu'il descend & qu'il

la presse; d'où naît une plus forte résistance?

On voit aux environs du Cap-Apollonia quantité de terres défrichées, Apollonia, & cui les Négres fement du Bled-d'Inde. On prétend qu'ils ont reçu des Portugais cette espece de grain. La couleur des Habitans est ici très noire. Habitans-L'Auteur la compare au plus beau jais. Ils sont vifs, entreprenans, exercés au Commerce. Leurs pagnes, qu'ils appellent Tomis, sont plus grands & plus nets que ceux de leurs voisins. Ils portent des colliers d'ambre, des anneaux de cuivre, des Kowris & d'autres ornemens. Leur chevelure, ou la laine de leur tête, est divisée en une infinité de petites tresses, mêlées de petits brins d'écaille & de paillettes d'or. Ils ont tous la figure d'un poignard gravée sur la joue, & souvent sur les autres parties du corps; usage qui s'est communiqué à quelques autres Nations jusqu'à la Côte d'Or. Il est ici fort ancien, & sert à distinguer les Négres maritimes, des Habitans interieurs du Pays, que les premiers enlevent quelquefois pour l'esclavage. La Loi les oblige seulement de payer, sur le prix de la vente, un droit de vingt schellings aux Kabaschirs, & de dix aux Membres du Palaver ou du Conseil. Arkins en conclut (45) que ces enlevemens sont ici plus fréquens que dans les Villes précédentes. Les Esclaves reviennent dans ce Canton à huit livres sterling.

Sur toute la Côte, depuis Sestos, il y a beaucoup de ressemblance dans les alimens. L'Auteur donne la description de trois (46) mets favoris des Négres. 1. Celui qu'il appelle Slabbersauce. C'est une composition de riz, de volaille, de chevreau & de chair d'éléphant, qui n'est que meilleure lorsqu'elle devient un peu puante. On fait tout bouillir ensemble, avec un peu d'ocre & d'huile de palmier. Ce ragoût passe pour ce qu'il y a de plus délicieux dans les festins du Pays. La chair de chien flate beaucoup aussi le goût des Négres. Le Capitaine d'un Vaisseau Anglois, nommé l'Hirondelle, obtint un jeune Esclave en échange pour un chien. Dans d'autres lieux, c'est la chair des singes qui a la préference. 2. Le Bomini est un plat de poisson seché au soleil, & souvent à demi pourri, qu'ils font frire, sans sel, dans l'huile de palmier. L'ayant mêlé ensuite avec un peu de riz bouilti, ils le mangent avidement avec leurs doigts. 3. La soupe noire n'est pas moins estimée dans les Comptoirs Anglois que parmi les Négres. Elle

(46) Atkins, p. 69 & suiv.

(44) Atkins, p. 69 & Suiv.

(45) Le même, p. 73.

Tome III.

ou de l'Abîme

Côte

D'YVOIRE.

Trois mets des Quaquas.

Slabberfauce.

Bomini,

Soupe noire.

- se fait d'un mélange de volaille & de quantité d'excellentes herbes, qu'on fait bouillir avec de l'huile de palmier, de l'ocre & beaucoup de poivre. De-là vient sans doute le Papper-pot, ou la Terrine au poivre, qui est fort en usage à la Jamaïque; mais sans huile de palmier, parce qu'elle manque dans cette Isle.

Agumene. Bogio.

On ne rencontre que deux Villages sur la Côte, depuis le Cap-Apollonia jusqu'à la Riviere (47) Mankou. Ils se nomment Agumene & Bogio. Leur situation est entre un grand nombre de palmiers & de cocotiers. Mais le Commerce y est négligé. Le rivage se courbe ici pendant quelques lieues à l'Est-Nord-Est, & celui du Fort Hollandois d'Axim reprend à l'Est-Sud-Est. Tel est aussi le cours de la marée depuis le Cap-Apollonia. C'est près de Bogio que la Riviere de Mankou tombe dans la mer. Elle vient d'Iguira, son canal est bouché par des rocs & des chûtes d'eau. Les Négres tirent beaucoup d'or de son fable.

Beau rivage.

On compte neuf lieues depuis le Cap-Apollonia jusqu'au Fort d'Axim; terre basse & couverte de cocoriers & de palmiers. Le rivage est fort spacieux. On le croiroit pavé de briques, tant le sable est ferme & uni. Il est extrêmement commode pour les voitures, jusqu'à une lieue d'Axim, ou l'agréable Riviere de Cabra, nommée aussi Ankober, sépare le Pays de Sako de celui d'Axim (48).

Rio Cabra, ou Riviere d'Ankober.

Bosman dit que Rio-Cabra, qui prend aussi le nom d'Ankober du Pays qu'il arrose, est de quatre milles au-dessus du Fort Hollandois de Saint-Antoine. Son embouchure est fort large, & de si peu de profondeur, que l'Auteur doute si les Barques y peuvent passer. Mais, un peu plus loin, elle devient plus profonde en se rétrécissant; & pendant plusieurs milles, elle coule ainst sans aucun changement. Bosman ignore si elle vient de bien loin dans les terres; mais l'ayant remontée l'espace de trois jours, il trouva le Pays aussi beau qu'aucun autre Canton de la Guinée, sans excepter celui de Juida. Les deux rives sont bordées de grands arbres, sur lesquels on admire continuellement un nombre infini d'oiseaux du plus beau plumage, & quantité de finges, qui réjouissent les voyageurs par leurs sauts & leurs grimaces. A quatre ou cinq milles de l'embouchure est le grand Village (49) d'Ankober, fur la rive Ouest.

Barbot, qui fait le même récit, & manifestement d'après Bosman, ajoute que plus haut, vers Iguira, on trouve des rocs & des chûtes d'eau, où les Négres trouvent beaucoup d'or en plongeant. Dans l'intervalle, il nomme trois Villages, habités par autant de Nations différentes: Ankober, qui est le plus proche de l'embouchure; Abocro, qui le suir; & Iguira, près des rochers qui bouchent la Riviere. Le premier est la Capitale d'un Royaume. Les deux autres forment deux especes de Républiques. Autrefois (50) les

Hollandois avoient un Fort dans le Pays d'Iguira.

Ankober. Abecro. Iguira.

(47) Smith & d'autres la nomment Man-

(48) Barbot, p. 148; & Snock, p. 493.

(49) Bosman, p. 111. (50) Barbot, p. 148.



S. II.

Côte D'YVOIRE.

## Productions, Usages, Langue & Mœurs de la Côte d'Yvoire.

OUTES les parties de cette belle Côte produisent une grande abon-1 dance de riz, de pois, de féves, de citrons, d'oranges & de noix de cocos. Les Habitans apportent aux Vaisseaux de grosses cannes de sucre. En un mot, c'est un des meilleurs Pays de la Guinée. La perspective des montagnes & des Villages y est charmante. La plûpart des Villages sont plantés de palmiers & de cocotiers. La substance des montagnes est rouge; ce qui forme, avec la verdure perpétuelle des arbres qui les couvrent, un mélange délicieux pour la vûe. Grand-Drevin & Rio-Saint-André sont les deux meilleurs Cantons. Le coton & l'indigo croissent naturellement dans toute l'étendue de cette riche contrée. L'huile de palmier y est en abondance. Elle se tire du fruit d'une sorte de palmier nommé Tombo. Le même arbre donne Vin de Tombo. le vin qui s'appelle Tombo ou Bourdon, que les Négres mêlent ordinairement avec de l'eau, pour modérer la force de l'un & corriger la crudité de l'autre (1).

Les bestiaux, tels que les bœufs, les vaches, les chévres & les porcs, sont en si grand nombre, qu'ils s'y donnent presque pour rien. Les daims & les

chevreuils n'y font pas plus rares (2).

La Côte abonde en poisson. Mais les plus remarquables, suivant Des-Marchais, sont le Taureau de mer, le Marteau & le Diable de mer. Il en monttrueux. prit des trois especes. Le premier, qu'il nomme aussi le Poisson cornu, étoit long de huit pieds, sans y comprendre la queue, qui en avoit trois. Son cription. corps, qui étoit quadrangulaire, & de la même épaisseur dans toute son étendue, avoit environ cinq pieds de circonférence. Sa peau étoit rude & forte, quoique sans écailles, remplie de pointes inégales, marquetée de grandes taches de différentes couleurs, entre blanc, gris & violet. Son muzeau ressembloit beaucoup à celui du Porc; mais il se terminoit en trompe d'éléphant; & l'animal n'ayant point d'autre gueule, tous ses alimens passoient par cet étroit canal. On ne lui trouva dans le ventre que de l'herbe, de la mousse & quelques petits poissons. Il avoit les yeux fort gros, & bordés d'une sorte de poil dur & épais. Son front, ou la partie superieure de sa tête, étoit armée de deux cornes, osseuses, rudes, fortes, & pointues à l'extrêmité, de la longueur de quinze ou seize pouces. Elles étoient fort droites, & paralleles à son dos, sur lequel s'élevoient deux excroissances rondes, de trois pouces de largeur, qui régnoient depuis l'insertion des cornes jusqu'à un pied de la queue. Cette queue paroissoit composée de deux parties; l'une, près du corps, charnue & couverte de la même peau: elle n'étoit même qu'une continuation de la vertebre du dos. L'autre partie étoit une grande & épaisse nâgeoire (3), de couleur brune, raiée de lignes blanches paralleles. Elle n'étoit pas sillonnée, comme dans la plûpart des poissons, mais elle s'élargissoit un peu vers l'extrêmité. Elle sembloit

(3) L'Auteur l'appelle Empennure.

(1) Villault, p. 118. (2) Barbot, ibid. p. 143 & suiv.

Llllij

Abondance de

Trois poissons

Le Taureau de

servir de défense à l'animal, qui étoit armé aussi, vers le bas du ventre; de deux éperons, longs d'un pied, ronds, osseux & pointus comme les cornes. Ses ouies étoient grandes, chacune accompagnée d'une nâgeoire, assez petite en comparaison de la masse totale, mais très forte. Il en avoit une autre, sous le ventre, entre les deux éperons. Sur le dos, entre les excroissances qu'on a déja remarquées, il s'élevoit une forte de bosse, d'où sortoit encore une nâgeoire, d'un demi-pied de diamétre & de la même hauteur, à peu près de la forme d'un éventail. La chair étoit blanche, grasse & d'assez bon goût (4).

Le Zigana, ou le Marreau.

Le Zigana ou le Marteau, qui porte en Amérique le nom de Pantou-Sadescription flier, est un animal du genre vorace. Il a la tête plate, & qui s'étend des deux côtés comme celle d'un marteau. Ses yeux, qui se trouvent placés aux deux extrêmités, sont grands, rouges, & comme étincellans. Sa gueule a deux rangées de dents fort tranchantes. Le corps est rond, & se termine par une grosse & forte queue (5), dont l'animal se sert pour seconder la voracité de son gosier. Il n'a point d'écailles; mais sa peau est épaisse & marquetée de taches rudes. Ses nâgeoires font grandes & vigoureuses. Il s'élance (6) sur sa proie avec une rapidité extrême. Tout convient à son avidité, sur-tout la chair humaine. C'est une sorte de requin, que les Né-

gres ne laissent pas d'attaquer, & qu'ils tuent fort adroitement.

Le Diable de mer. Sa descripaion.

Le monstre que Des-Marchais appelle Diable de mer, & qui se trouve sur cette Côte, est une sorte de Raye, longue de vingt (7) ou vingt-cinq pieds, & large de quinze ou dix-huit, sur trois d'épaisseur. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce montrueux poisson (8), c'est qu'il a de chaque côté des angles faillans d'une substance aussi dure que la corne, & si pointus, que les coups en sont fort dangereux. Sa queue, qui est longue comme un fouer, est armée aussi d'une pointe redoutable. Le dos est couvert de petites bosses rondes, de la hauteur de deux pouces, avec des pointes aussi aigues que des cloux. La tête est grosse, & jointe immédiatement au corps, sans aucune apparence de col. Elle est fort large, & garnie de dents plates & tranchantes. La nature a donné quatre yeux à cet animal; deux près du golier, qui sont ronds & fort grands: les deux autres plus haut, mais plus petits. Des deux côtés du gosier, il a trois cornes, de longueur & d'épaisseur inégale. Des trois qui sont au côté droit, celle du milieu est longue de trois pieds, & d'un pouce & demi de diametre à son insertion. La plus grande, du côté gauche, n'a que deux pieds & demi de long, & la grosseur proportionnée. Ces cornes sont slexibles, & par conséquent peu capables de nuire. La chair de l'animal est coriasse & de mauvais goût. Son foye donne de fort bonne huile. La peau est rude & séche, comme celle du requin (9).

Figure & caractere des Qua. quas.

La taille commune des Négres Quaquas est haute & bien proportionnée; mais leur physionomie est effrayante au premier coup-d'œil. Cependant, malgré le préjugé d'une figure barbare, l'Auteur les donne pour le Peuple

(4) Des-Marchais, Vol. I. p. 79.

(5) Voyez la Figure.

(7) Des-Marchais, ubi sup. p. 177.

(8) Voyez la Figure.

(9) Des-Marchais, ubi sup. p. 177.

<sup>(6)</sup> La gueule est placée comme celle du Requip.

de toute la Guinée le plus civil & le plus raisonnable. Ils jouissent même

de cette réputation parmi leurs voisins (10).

Ils paroissent rudes & sauvages, dit un autre Voyageur; mais, dans le Commerce, on les trouve doux, sociables, de bonne-foi, & les plus honnêtes Négocians de la Côte. Quoiqu'ils aient du vin de palmier en abondance, ils sont fort sobres, & vendent cette liqueur à leurs voisins, qui font d'insignes yvrognes. Ils boivent une sorte de bierre, qu'ils nomment Rito, dans laquelle il entre beaucoup d'eau, & qui est d'un goût fort agréable, mais qui ne (11) laisse pas d'être assez forte pour enyvrer. En géneral, ils ont tant d'aversion pour l'yvrognerie, que la Loi impose des punitions publiques à ceux qui s'enyvrent jusqu'à perdre la raison. Aussi marquent-ils peu d'empressement pour les liqueurs de l'Europe. Leur maxime est qu'elles alterent la santé ou la raison, & qu'elles rendent l'homme bête ou qu'elles le tuent. S'ils boivent du vin de bourdon, qu'ils appellent Tombo, c'est en y mêlant toujours de l'eau, quoique ce vin soit soible par luimême & rafraîchissant (12).

Quelques Voyageurs ont fait des Quaquas un portrait fort différent. Smith les represente comme des voleurs & des brutaux, qui n'ont pas leurs pa- Nation, reils au monde. S'ils voient quelque chose à bord qu'ils ne puissent trouver l'occasion de voler, ils ne manquent pas du moins de le demander avec impudence. Les refuse-t-on; ils retournent en colere au rivage, & ne souffrent point qu'il en vienne d'autres pour le Commerce. La Chaloupe de Smith n'alloit jamais acheter ses provisions, sans être bien armée; & le plus souvent, elle avoit la précaution de jetter l'ancre à cent pas du rivage,

(13) où elle attendoit les Négres dans leurs Canots.

Suivant Villault, ils étoient accusés de manger les Blancs. Ce Voyageur us sont accusés ajoute que depuis moins de treize ou quatorze ans ils avoient tué & mangé d'anthropophaquatorze Hollandois, qui prenoient de l'eau fraîche à la Riviere de Saint-André, & qui ne leur avoient pas donné le moindre sujet de plainte. Cependant, dit-il, il n'y a point de Nation sur toute la Côte qui craigne tant les armes à feu (14).

Smith les appelle une race maudite de cannibales. Il avoit pris, dit-il, la même idée des autres Nations de Guinée, en leur voyant manger des chiens, des alligators, du poisson puant, & d'autres alimens encore plus horribles; mais il ne trouva que les Quaquas assez barbares, pour faire

l'aveu du goût qu'ils ont pour la chair humaine (15).

Ils ne peuvent souffrir l'usage établi parmi les Européens, de s'embrasser après une longue absence ou lorsqu'ils sont prêts à se quitter. Ils regardent leurs habits. les embrassemens comme un affront. Leurs dents sont fort pointues, par le soin qu'ils prennent sans cesse de les aiguiser; mais la plûpart les ont crochues & mal rangées. Ils regardent comme un grand ornement de laisser croître leurs ongles, & de porter leurs cheveux en tresses plates, qu'ils enduisent d'huile de palmier & de terre rouge. Ce soin de leur chevelure va jusqu'à leur faire empranter une partie des cheveux de leurs femmes, qu'ils

Côte D'Y VOIRE.

Leur sobriété.

Portrait diffé-

(10) Villault, p. 115.

(11) Barbot, p. 143. (12) Des - Marchais, p. 185. (13) Smith, p. 11 r.

(14) Villault . p. 114 & 119.

(15) Smith, p. 112.

LIII iii

du Betel.

ont l'art d'allonger en les joignant ensemble & dont ils se font une sorte de perruque. Quelques-uns les relevent autour de leur tête, & leur donnent la forme d'un bonnet. Chaque jour ils s'oignent le corps du même en-Ils font usage duit qui sert à leur tête. On leur voit mâcher continuellement (16) du betel, & prendre leur salive, qui se teint de cette couleur, pour s'en frotter les joues & le menton. Ils se chargent les jambes de gros anneaux de fer; comme s'ils faisoient gloire de leur pesanteur. Barbot vit au Cap-Laho quantité de Négres qui en portoient soixante livres pesant, au long d'une seule jambe. Ils paroissent charmés du bruit qu'ils font en marchant, avec cette multitude d'anneaux (17); & les gens de qualité affectent de se distinguer par le poids & par le nombre. En un mot, conclut l'Auteur, c'est une Nation dont la seule vûe est capable d'effrayer, & qui joint à cette figure hideuse beaucoup de puanteur (18).

Les gens du commun ne portent qu'une petite pièce d'étoffe pour cacher leur nudité. Mais les Grands se distinguent par une espece de manteau, ou de grand surplis, dont ils sont couverts. Ils portent un cimeterre au côté. Leurs femmes se coupent les cheveux, dont les hommes se servent pour

allonger ou groffir leur chevelure (19).

Sur la Côte de Giron & du Petit-Drevin, les femmes avoient la curiosité de s'approcher du rivage avec leurs filles, & sembloient regarder les Matelots avec beaucoup de complaisance tandis qu'ils faisoient la provision Beauté de leurs d'eau. Villault rend témoignage, qu'à l'exception de la couleur, elles ont les traits si réguliers, qu'elles passeroient, en Europe même, pour des beautés parfaites. Il en vit plus de cinquante, entre lesquelles il n'y en avoit pas une qui ne fûr d'une taille fine & légere, au lieu que la plûpart des hommes sont fort gros & fort grands. L'habillement des femmes est un simple morceau d'étoffe sur le devant du corps. Il n'y a point de Nation où elles soient si nues dans toute l'étendue de la même Côte (20).

> Des-Marchais observe qu'elles ont les cheveux entrelassés de perits brins d'or pur, & que les ouvriers du Pays marquent à l'envi leur habileté dans la forme qu'ils donnent à ces petits ornemens. Ils les confondent tous fous le nom de Manillas, terme aussi géneral parmi les Négres, que celui de joyaux en Europe. Les femmes des Négres riches en ont la tête chargée, & leur parure monte à des sommes considérables. Une jeune & belle fille n'est pas sans agrément dans cet état. Cependant les maris, qui ont une autorité absolue (21) sur leurs femmes, ne sont pas difficulté de leur enlever quelquesois leurs bijoux, pour les échanger contre les marchandises dont ils ont besoin.

> Les Exomphales, ou les ruptures du nombril, sont ici des infirmités fort communes. Mais les autres difformités du corps sont fort rares dans toute la Nation. Entre un grand nombre de Négres, l'Auteur n'en vit que deux qui eussent à se plaindre de la Nature. L'un étoit né borgne, l'autre sans nez (22).

Maladie commune dans le Pays.

femmes.

Leur parure.

(16) Les Indiens Orientaux ont le même ulage.

(17) Villault dit qu'ils joignent des grelots à leurs brasselets, p. 112.

(18) Barbot, p. 143.

(19) Villault, p. 119; & Barbot, p. 142.

(20) Villault, p. 115.

(21) Des-Marchais, p. 188.

(22) Atkins, p. 67.

Leur langage est barbare, & d'autant plus inintelligible, qu'ils parlent fort vîte. Lorsqu'ils se rencontrent les uns les autres, soit au rivage, soit hors de leur Pays, ils se mettent la main sur l'épaule, & se prenant par les doigts, qu'ils font craquer, suivant l'usage de toute la Côte, ils répetent tions. plusieurs fois, à voix basse, le mot de Quaqua. C'est de-là que l'Auteur croit devoir tirer l'origine de leur nom.

Côte D'YVOIRE. Leurs faluta.

C'est ici l'usage, pour les enfans, de suivre la profession de leur pere. Le fils d'un Tisserand exerce le même métier, & celui d'un Facteur n'a dans les condepoint d'autre emploi que le Commerce. Cet ordre est si bien établi, qu'on ne souffriroit pas qu'un Négre sortit (23) de sa condition naturelle. Cependant ils ont peu d'arts méchaniques. Atkins dit qu'une serrure passa pour une rareté si précieuse, qu'elle attira tous les Habitans du Canton. Nos montres leur paroissoient encore plus admirables. La fabrique du papier, dit

Ordre établi

le même Auteur, leur paroît un prodige (24).

on remet cet article au Chapitre suivant. Si les Quaquas respectent beaucoup leurs Rois & leurs Prêtres, cette soumission vient moins de leur goût pour l'ordre, que de l'opinion qu'ils se forment de ces deux dignités. Ils croient que la magie & les enchantemens sont des qualités attachées à la Prêtrise & à la Royauté. Le Roi de Saka, Pays voisin du Cap-Laho, passe sur-tout pour le plus puissant Magicien de l'Univers. Il observe, tous les ans, Pratiques superau commencement de Décembre, une cérémonie mysterieuse à l'honneur stitueuses. de la Mer, qui est la plus grande Divinité du Pays. Cette cérémonie dure jusqu'au mois d'Avril. Il envoie, par intervalles, quelques-uns de ses gens dans un Canot, au rivage d'Axim, de Sama, de Commendo, & des autres lieux de la Côte d'Or, pour y offrir à la Mer un facrifice de quelques vieux haillons, de différentes fortes de pierres, & de plusieurs cornes de boucs remplies de poivre. Les Prêtres chargés de cette commission prononcent certains mots à voix basse, pour obtenir de la Mer qu'elle daigne être calme pendant la saison de l'Eté, & favorable par conséquent à la navigation & au Commerce des Habitans. Aussi-tôt que le premier Canot est revenu, il en part un autre, qui va faire à son tour les mêmes céremonies, & qui est relevé successivement par d'autres jusqu'à la fin de la saison. Le premier part de Korbi-Laho. Il est immédiatement suivi des Facteurs Négres de ce Port, qui portent dans plusieurs Canots leurs étosses, pour les vendre dans le même lieu où se fait le sacrifice. A leur retour, d'autres suivent aussi le

Le fond des pratiques religieuses ressemblant à celles de la Côte d'Or, Rois & Prétres

Quelque jugement qu'on veuille porter des Négres de cette Côte, il est certain qu'ils sont passionnés pour le Commerce. S'ils apperçoivent un Vais- passionnés pour seau sur la Côte, ils commencent par l'observer soigneusement; & lors-

second, le troisième & tous les autres Canots du Roi. Cette méthode s'observe avec un ordre merveilleux, & chacun trouve ainsi le moyen de vendre ses marchandises. Vers la fin du mois d'Avril, les Canots enchanteurs laissent à la Mer la liberté de s'agiter à son gré, & les Marchands se hâtent

Les Quaquas

(23) Barbot, ubi sup.

(24) Il faut supposer qu'on la leur explique, ear on ne conçoit pas qu'ils pussent la connoî-

de regagner chacun leur Canton (25).

tre autrement.

(25) Barbot, p. 143 & suivantes.

qu'ils croient leur constance bien établie, ils s'empressent de porter à bord des provisions, de l'or, de l'yvoire & des Esclaves, pour lesquels ils reçoivent, en échange, des marchandises de l'Europe. Il est toujours plus sûr de les attendre, que de transporter des marchandises au rivage, parce qu'avec la précaution de n'en recevoir à la fois qu'un certain nombre sur le tillac, on ne court aucun danger; au lieu qu'à terre ils sont les plus forts, & peuvent aisément succomber à la tentation d'égorger les Marchands, pour se saisir de leurs biens. Mais comme il leur reste toujours de l'inquiétude, Leurs défianils obligent le Capitaine Européen de se mettre dans l'œil un peu d'eau de mer; serment redoutable dans leurs idées, après lequel ils s'approchent du Vaisseau beaucoup plus librement. Ils sont persuadés que celui qui violeroit sa promesse, après cette cérémonie, perdroit aussi-tôt les yeux. Mais quoique de leur côté ils ne manquent pas de s'engager par le même lien, l'Auteur conseille de ne rien négliger (26) pour se garantir de la fraude & de la surprise. Barbot observe aussi que lorsqu'ils approchent des Vaisseaux, ils trempent la main dans l'eau falée & s'en font distiller quelques goutes dans les yeux; ce qui signifie qu'ils aimeroient mieux perdre les yeux (27) que de blesser la bonne-foi du Commerce (28).

Circonstances rapportées diffélault,

Villault represente cette pratique avec quelques circonstances différentes, semment par vil- Il raconte qu'à leur arrivée, le Capitaine doit se présenter pour les recevoir; & qu'alors mettant un pied sur l'échelle du Vaisseau & tenant l'autre sur leur Canot, ils prennent dans la mer une poignée d'eau, qu'ils jettent au visage du Capitaine. C'est la plus forte assurance qu'ils puissent donner de leur amitié & de leur bonne-foi. Ils sont si attachés à cette superstition, qu'ils n'entreroient pas (29) dans un Vaisseau sans l'avoir observée; & lorsqu'ils veulent assurer quelque chose, ou l'attester solemnellement, ils emploient la même cérémonie. On prétend que depuis plusieurs années les Habitans de la Côte du Mauvais-Peuple ont abandonné cette formule de serment, & qu'elle ne subsiste plus qu'à la Riviere de Saint-André, au Cap-Apollonia & au Cap-Laho. Dans les autres Cantons, les Négres se contentent d'examiner curieusement un Vaisseau qui arrive, d'en faire plusieurs fois le tour dans leurs Canots, en considérant sa fabrique & l'habillement des Matelots; & s'ils croient reconnoître qu'on leur réponde en François, ils viennent à bord sans aucune défiance (30).

Amulement pour les Mate-Lotse

C'est un amusement pour les Matelots, au long de cette Côte, de se voir environnés d'un grand nombre de Canots, chargés de Négres, qui crient de toute leur force Quaqua, Quaqua, & qui s'éloignent aussi promptement qu'ils se sont approchés. Depuis que les Européens en ont enlevé plusieurs, leur inquiétude est si vive, qu'on ne les engage pas facilement à monter à bord. C'est Barbot (31) qui parle ici. La meilleure méthode, pour les attirer avec leurs marchandises, est de prendre un peu d'eau de

(26) Villault, p. 115. Il dit au contraire, dans un autre endroit (p. 187) qu'on peut se ils se retirent & renoncent au Commerce. fier à eux après cette cérémonie.

(27) Barbot, ubi sup.

Capitaine du Vaisseau n'imite pas seur action

(29) Villault, p. 116.

(30) Des-Marchais, ubi sup.

(31) Barbot, p. 141,

<sup>(28)</sup> Atkins, p. 73. Il ajoûte qu'ils prenment aussi de l'eau dans la bouche, & que si le

mer & de s'en mettre quelques gouttes dans les yeux; parce que la Mer étant leur Divinité, ils regardent cette cérémonie comme un ferment. Ce- D'YVOIRE, pendant elle ne réussit pas dans tous les endroits de la Côte, comme l'Auteur en fit l'expérience à Tabo (32).

Les outrages, dir Smith, qu'ils ont souvent reçus des Européens, leur inspirent des soupçons continuels. Le Vaisseau de ce Voyageur s'arrêta plu- prennent paul-sieurs fois devant dissérentes Villes & tira quelques coups de canons pour traiter avec fignal, fans voir paroître un Canot, ni même un Négre fur le rivage. En- 1:8 Quaquas. fin, quelques Bâtimens de la même Nation, qui commerçoient aussi sur la Côte, l'informerent que les Habitans ne s'approchoient guéres des Vaifseaux Anglois, dans la crainte d'être enlevés pour l'esclavage, & qu'ils avoient ordinairement plus de confiance aux François. Cet avis lui devint fort utile. Il prit aussi - tôt le pavillon de France; & faisant le Commerce en Langue Françoise, non-seulement il se procura des échanges très avantageux, mais il reçut (33) continuellement une grande abondance de rafraî-

Les Anglois

chissemens & de provisions.

Les Quaquas sont ordinairement quatre ou cinq dans un Canot. Mais il Précautions est rare qu'on en voie monter plus de deux à la fois sur un Vaisseau. Ils y merce. viennent chacun à leur tour, & n'apportent jamais deux dents ensemble. Celui qui se hazarde le premier, observe avec soin s'il y a des armes & beaucoup d'hommes sur le tillac. Il en avertit ses compagnons; le Commerce se fait alors avec assez de tranquillité. Mais quoiqu'ils paroissent guéris de leur défiance, on leur proposeroit en vain de descendre dans les cabines ou sous les ponts. Ils appréhendent tellement les armes à feu, que l'Auteur ayant fait tirer un jour sur un Bâtiment d'Interlope, plusieurs Négres, qui étoient sur le tillac, se précipiterent dans les flots (34). Il ob-serve que s'ils découvrent quelqu'arme en approchant du Vaisseau, ils retournent droit au rivage, sans que rien puisse les rappeller. Aussi les Anglois, qui vont à terre dans la Chaloupe, prennent-ils soin de cacher leurs fufils & leurs piftolets.

On auroit peine à se figurer de quelle patience on a besoin pour finir les Commerce sur la affaires de Commerce avec des Peuples si grossiers. Outre la férocité de leur côte d'yvoire. naturel (35), on a toujours l'obstacle du langage à surmonter; car, s'il est impossible de les entendre, ils paroissent encore moins capables d'entendre les Européens. Tout se fait par des gestes, & par des signes de la main ou des doigts, en mettant une certaine quantité de marchandises près de leur or ou de leur yvoire. A Dromva-Petri, Barbot, las de perdre quantité de Barbot se fait marchandises en daschis ou en présens, sit retenir à bord une dent d'élé- faits aux Négres. phant, qui égaloit à peu près la valeur de ce qu'il avoit donné. Au Cap-Laho, il fit retenir deux dents, jusqu'à ce que les daschis fussent restitués. Les Négres se déterminerent enfin à cette restitution; mais ce ne fut pas sans une vive querelle, accompagnée de plusieurs coups, entre ceux qui avoient reçu les daschis & celui dont on avoit retenu la marchandise. Dans le trouble, quelques-uns de ceux qui étoient à bord sauterent dans les flots, & plongerent si long-tems, qu'ils ne reparurent que fort loin hors de la

Mmmm

<sup>(32)</sup> Smith , p. 111. (33) Villault, p. 73. Barbot, p. 142. .. Tome III.

<sup>(34)</sup> Barbot, p. 142. (35) Le même, ubi sup.

Côte D'YVOIRE. Importance de origine.

portée du mousquet. Lorsqu'ils eurent regagné leurs Canots, ils prirent la suite à force de rames.

Les daschis, qui sont les premiers objets de l'empressement des Négres. ces presens. Leur ne paroissent pas d'abord d'une grande importance. C'est un couteau de peu de valeur, un anneau de cuivre, un verre d'eau-de-vie, ou quelques morceaux de biscuit. Mais ces libéralités, qui ne cessent point au long de la Côte, & qui se renouvellent quarante ou cinquante fois le jour, emportent à la fin cinq pour cent sur la cargaison du Vaisseau. Ce pernicieux usage vient des Hollandois, qui se crurent obligés, en arrivant sur la Côte de Guinée, d'employer l'apparence d'une génerosité extraordinaire pour ruiner les Portugais dans l'esprit des Négres. Il n'y a point de Nation pour qui leur exemple n'ait pris la force d'une Loi. Toute proposition de Commerce doit commencer par les daschis. Ainsi ce trait de politique est devenu un véritable fardeau pour l'Europe, & pour ceux mêmes qui l'ont inventé.

Le même usage est établi sur la Côte d'Or, & commence au Cap-Laho; avec cette différence, que les daschis ne s'accordent qu'après la conclusion du marché, & qu'ils y portent le nom de Dassi-mi-Dassi. Mais sur toutes les Côtes inferieures, depuis la Riviere de Gambra, les Négres veulent que leurs daschis soient payés d'avance. Ils ne voient pas plutôt paroître un Vaisseau, qu'ils les demandent à grands cris (36).

Marchandifes qu'on tire de la Côte d'Yvoire-

Les seules marchandises qui font la matiere du Commerce, dans cette division, sont les étoffes de coton, le sel, l'or & l'yvoire. Suivant Villault, les Négres fabriquent d'assez jolies étosses, à raies blanches & bleues, d'environ trois quarts de largeur, & longues de deux ou trois aunes. Elles se vendent fort bien sur la Côte d'Or. Les Négres du commun en font des pagnes (37). Des-Marchais dit que ces piéces d'étoffe (38) sont composées de six lais, cousus ensemble, chacun d'environ trois aunes de longueur, sur fix pouces de largueur. De - là vient le nom de Côte-des-fix-bandes, que les Hollandois ont donné à la Côte des Quaquas. Leur teinture bleue est tort belle & se soutient long-tems.

Etoffes fabriquées par les Négres.

Barbot s'étend un peu plus sur cet article. Il nous apprend qu'entre Korbi-Laho & la Côte de Quaqua, le Pays produit beaucoup de coton, & que les Habitans des terres interieures le travaillent avec beaucoup d'industrie. Les étoffes qui se fabriquent au Cap-Laho sont composées de six lais, ou de six bandes, longues de trois aunes & demie de France. Elles sont très fines. Celles de Korbi-Laho n'ont que cinq bandes, de trois aunes de long, & sont plus grossieres. Les Négres de la Côte servent de Facteurs à ceux de l'intérieur des terres, pour vendre leurs étoffes aux Européens, sur-tout aux Hollandois, desquels ils tirent en échange une sorte de toile bleue, nommée Alkori, dont il se fair un grand commerce sur la Côte d'Or & dans les autres parties de la Guinée méridionale.

d'Afrique , avec Commerce,

Quelques Facteurs Négres, qui parcourent sans cesse le Pays pour achelequeliss sont en ter des étoffes, raconterent à l'Auteur que les Négres intérieurs en vendent une quantité considérable à certains Peuples blancs qui sont fort éloignés dans les terres, & qui voyagent ordinairement sur des mules ou sur des ânes, armés d'épieux ou de zagaies. Il y a beaucoup d'apparence que ce sont les Arabes de Zara, ou des rives du Niger.

Côrs D'YVOIRE.

Les Quaquas se font aussi des pagnes d'une sorte de chanvre, ou d'une Plante qui lui ressemble beaucoup. La teinture qu'ils lui donnent est fort belle (39), & le tissu composé avec beaucoup d'art.

Les mêmes Négres font un grand Commerce de sel avec leurs voisins au Nord-Est; & celui-ci le transportent plus loin, dans des régions où sa rareté le rend fort cher. S'il faut s'en rapporter aux Quaquas, ce transport se fait jusqu'au-delà du Niger, dans un Pays dont les Habitans ne sont pas noirs, & qui, suivant la description qu'on en sit à l'Auteur, ne peuvent

être que les Mores (40).

Les contrées interieures, derriere les Quaquas, fournissent une grosse quantité de dents d'éléphans, qui font le plus bel yvoire du monde. Elles rieures & leurs sont achetées constamment par les Anglois, les Hollandois & les François; quelquefois aussi par les Danois & les Portugais. Mais depuis que le Commerce de la Guinée est ouvert à toutes les Nations, l'Angleterre en tire plus d'avantages que la Hollande. Ce nombreux & perpétuel concours de Vaisseaux Européens, qui visitent annuellement la Côte, a fait hausser aux Négres le prix de leurs marchandises, sur-tout celui de leurs grosses dents d'éléphans, dont quelques-unes pesent près (41) de deux cens livres. Le Pays en fournit une si étrange quantité, que, suivant le témoignage de Des-Marchais, il s'en est vendu, dans un seul jour, jusqu'à cent quintaux. Les Négres racontent que le Pays intérieur est si rempli d'éléphans, sur-tout quantité d'élédans les parties montagneuses, que les Habitans sont obligés de se creuser des cavernes aux lieux les plus escarpés des montagnes, & d'en rendre les portes fort étroites. Ils ont recours à toutes sortes d'artifices pour chasser de leurs plantations ces incommodes animaux. Ils leur tendent des piéges, dans lesquels ils en prennent un grand nombre. Mais, si l'on doit se sier au récit des Négres, la principale raison qui rend l'yvoire si commun dans le même Pays, est que les éléphans jettent leurs dents tous les trois ans ; de sorte qu'on les doit moins à la chasse des Négres qu'au hasard, qui les fait trouver dans les forêts (42).

Villault & Barbot rendent le même témoignage. Suivant Barbot, les éléphans sont en si grand nombre sur toute cette Côte, que malgré la guerre qu'on leur fait continuellement, les Négres sont obligés, pour leur sûreté, de bâtir leurs Habitations sous terre. On raconte, dit aussi Barbot, que ces animaux jettent leurs dents tous les trois ans; & que vivant cent ans, & plus, la quantité de dents qui se trouvent ainsi dans les forêts est véritablement innombrable. Cependant, on observe qu'elle est fort diminuée, soit que les Négres aient plus de négligence à chercher les dents, soit que les des eléphans. maladies aient emporté une grande partie des éléphans; & que l'une ou l'autre de ces deux raisons, joint à la multitude de Vaisseaux qui abordent

sur la Côte, a fait hausser le prix de cette marchandise (43).

(39) Barbot, p. 143.

(40) Des-Marchais, Vol. I, p. 186.

(41) Villault, p. 118.

(42) Des-Marchais, ubi sup. p. 187. (43) Villault, ubi sup. Barbot, ubi sup.

Mmmm ij

Contrées inteproductions.

Pro l'girufe

CÔTE D'YVOIRE.

Marchandi es qu'ils demandenr.

Facilités pour le Commerce,

Nul Etabliffement or la Côte d Yvoise.

Villault, après avoir admiré combien les Négres & leurs femmes portent d'or dans leurs cheveux, se croit en droit de conclure que le Pays n'est pas sans O: de la Côte quelques mines de ce précieux métal. Cependant il avoue qu'ayant demandé plusieurs fois aux Négres, de quelle source ils le tirent, ils s'accordoient Tromperie des tous à tourner les yeux & la main vers les montagnes. Mais s'il l'a trouvé Negres, & fort commun, sur-tout vers le Cap-Apollonia, il ajoute qu'étant en pourreyens de Pévidre, ils ont l'art de le falsisser par un mélange de poudre de cuivre. La précaution la plus sûre, lorsque le Commerce se fait à bord, c'est de leur demander si leur or est pur, & de les menacer du plus sévere châtiment, tel que la perte de leur liberté. S'ils persistent à soutenir que leur marchandise est de bon alloi, il faut la peser devant eux, & la mettre dans l'eauforte, qui consume immédiatement le cuivre. Ensuite, la pesant une seconde tois, si l'on s'apperçoit de quelque fraude, on charge les fripons de chaînes, jusqu'à ce qu'ils offrent de payer leur rançon. On comprend ici; dit Villault, combien il y a d'avantage à faire le Commerce à bord. Si l'on est trompé à terre, il y a peu de ressource, parce que les Rois & les Seigneurs du Pays sont d'aussi mauvaise foi que leurs Sujets (44).

Les marchandises de l'Europe qu'on demande en échange, sur la Côte d'yvoire & des Quaquas, font les mêmes qu'au Cap-Monte & à Rio-Sestos, en y ajoutant des Cantabrodes, nommés aussi Contacarbes; c'est-à-dire, des anneaux de fer de la grosseur du doigt, que les Négres portent aux jambes avec des grelots de cuivre, comme ils portent aux bras des anneaux de cuivre ou des brasselets (45).

Pour la facilité du Commerce, au long de la Côte, on ne doit employer que des Barques, ou d'autres petits Bâtimens, parce qu'il est souvent nécessaire de s'arrêter à chaque lieu, & de laisser le tems aux Négres d'apporter leur yvoire de l'interieur du Pays. La dépense d'ailleurs est plus légere, & les Habitans viennent plus librement à bord lorsque l'Equipage est moins nombreux. Mais il faut alors que la garde se fasse avec soin, & sur-tout qu'on ne permette jamais aux Négres de s'approcher en trop grand nombre. La facilité du pillage les tente toujours. Combien les Portugais n'en ont-ils pas fourni d'exemples (46)!

Villault a trouvé plusieurs Mulâtres sur cette Côte; mais il ne croit pas que les Européens (47) y aient jamais eu d'Etablissement. Smith observe que cet Côte, aussi-bien que celle de Malaguette, étant divisée en plusieurs petits Royaumes, qui n'ont point entr'eux d'interêts capables de les diviser, la guerre y est fort rare, & que par consequent le Commerce des Esclaves y est moins avantageux que sur la Côte d'Or & sur celle des Esclaves (48).

(44) Villault, p. 119.

(45) Des-Marchais, p. 189.

(46) Barbot, 142.

(47) Villault, p. 113 & 116.

(48) Smith, p. 113.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.





















# TABLE

DES CHAPITRES ET DES PARAGRAPHES CONTENUS DANS CE VOLUME.

AVERTISSEMENT, LETTRE DE M. BELIN, Pag. iij

#### LIVRE VII.

Voyages au long des Côtes occidentales d'Afrique, depuis le Cap-Blanco jusqu'à Sierra-Léona; contenant l'établissement du Commerce des Anglois sur la Riviere de Gambra, vulgairement la Gambie.

HAPITRE I. Observations sur l'o-CHAP. VI. Voyages de François Moorigine & les progrès de la Comre dans les Parties interieures de l'Afrique, contenant la description des pagnie Royale d'Afrique en Angle-Pag. 1 Pays & des Habitans, CHAP. II. Description génerale de la 76 Parag. I. CHAP. VII. Voyages, esclavage & dé-Riviere de Gambra & des Royaumes voifins, livrance de Job-Ben-Salomon, Prin-Parag. II. Etablissemens des Anglois ce de Banda, en 1732, Parag. I. Esclavage & Voyages de Bensur la Gambra, CHAP. III. Voyage du Capitaine Ri-Salomon, Parag. II. Remarques tirées de Job-Benchard Jobson pour la découverte de la Salomon sur le Royaume de Futa, - Riviere de Gambra , & du commerce d'or de Tombuto, Parag. I. Navigation de l'Auteur, & CHAP. VIII. Observations sur le Comses entreprises sur la Gambra, merce des Européens dans la Gambra, Parag. II. Divers incidens du Voyage Parag. II. Commerce des François & de Johson sur la Gambra, des Portugais sur la Riviere de Gam-CHAP. IV. Mémoires concernant les Mines d'or, recueillis dans un Voyage bra, sur la Gambra, par un Auteur ano-CHAP. IX. Deux Voyages au Cap-Verd & sur les Côtes voisines, nyme, CHAP. V. Voyage sur la Riviere de Parag. I. Voyage de Peter - Vanden Broeck au Cap-Verd, là même. Gambra en 1724, pour le progrès Parag. II. Voyage de Le-Maire aux Isdes découvertes & du Commerce, par les Canaries, au Cap-Verd, au Séle Capitaine Barthelemi Stibbs, 53 Mmmm iij

| LES ET PARAGRAPHES.                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Parag. IV. Sierra-Leona, par Atkins,                                  |
| 239                                                                   |
| Parag. V. Isles de Gomera, de Palma,                                  |
| d'Hiero ou Ferro, de Lancerota &                                      |
| de Fuerte-Ventura, 243                                                |
| CHAP. XV. Histoire naturelle de la                                    |
| Côte occidentale d'Afrique, 252                                       |
| Parag. I. Saisons, Arbres & Terroir,                                  |
| là même.                                                              |
| Parag. II. Arbres & Fruits, 260                                       |
| Parag. III. Racines & Plantes, 271                                    |
| CHAP. XVI. Animaux Sauvages &                                         |
| privés, 2.78                                                          |
| Parag. I. Lions, Tigres, Léopards, Loups, &c. là même.                |
| Loups, &c. là même.                                                   |
| CHAP. XVII. Betes Jauvages & pri-                                     |
| vées , 286<br>Parag. I. Eléphans , Buffles , Vaches                   |
| Parag. I. Elephans, Buffles, Vaches                                   |
| Sauvages, &c. là même.                                                |
| Parag. II. Antilopes, Cerfs, Biches,                                  |
| Capiverds, Singes, Champaniz, Ci-                                     |
| vettes, Chevaux, Bæufs, Moutons,                                      |
| Ge. 292                                                               |
| CHAP. XVIII. Insectes & Reptiles.                                     |
| Guana, Lézard, Camileon, Sau-<br>terelles, Mosquites, Fourmis, Abeil- |
| les, Grenouilles, Scorpions, Vers,                                    |
| C .                                                                   |
| CHAP. XIX. Oiseaux & Volaille, 303                                    |
| CHAP. XX. Poissons & Monstres ma-                                     |
| rins,                                                                 |
| CHAP. XXI. Animaux amphibies, 324                                     |
| 7, 7.4                                                                |
|                                                                       |

## LIVRE VIII.

Voyages en Guinée, à Benin, & sur toute la Côte, depuis Sierra-Léona jusqu'au Cap de Lope-Consalvo.

HAP. I. Voyage de Villault, Sieur de Bellefond, aux Côtes de Gui-Parag. I. Départ de l'Auteur, & son Journal jusqu'au Cap de Monte, 336 Parag. II. Description du Cap de Mon- CHAP. III. Voyage de Loyer à Issini

te. Petit-Dieppe. Rio-de-Sestos. Côte de Malaguette, CHAP. II. Voyage du Capitaine Thomas Philipps au Royaume de Juida, & dans l'Isle de Saint-Thomas, 354

| •                                               |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TABLE DES CHAPITRE                              | S ET PARAGRAPHES. 647                                             |
| fur la Côte d'or, avec la Description           | CHAP. VII. Voyage de William-Smith                                |
| du Pays & des Habitans, 399                     | en Guinée, 475                                                    |
| Parag. I. Causes du Voyage de l'Auteur,         | Parag. I. Départ, Voyage & Avantu-                                |
| & sa navigation jusqu'à Issini, 400             | res de l'Auteur jusqu'à la Ville de                               |
| Parag, II. Erection d'un Fort, Audien-          | Jamaique en Afrique, 476                                          |
| ces du Roi. Le Fort est attaqué par             | Parag. II. Continuation du Voyage en                              |
| les Hollandois. Ingratitude d'Ania-             | diverses Parties de l'Afrique, avec                               |
| ba. Son origine, 406                            | quelques avantures singulieres de                                 |
| Parag. III. Situations, bornes, cli-            | l'Auteur, 491                                                     |
| mat & productions du Royaume d'Is-              | Parag. III. Lettre de M. Bullfinch Lamb                           |
| fini. Négres Kompas & Veteres, &c.              | à M. Tinker, Gouverneur du Fort                                   |
| 416                                             | Anglois de Juida, touchant le Roi                                 |
| Parag. IV. Figures, habits, caracte-            | de Dahomay & ses Etats, 504                                       |
| res, alimens, maisons, loix & gou-              | CHAP. VIII. Nouvelle Relation de quel-                            |
| vernement des Issinois, 427                     | ques Parties de la Guinée, par le Ca-                             |
| CHAP. IV. V. Voyage de John Atkins              | pitaine William Snelgrave, 509                                    |
| en Guinée, au Bresil, & aux Indes               | Parag. I. Etat du Royaume de Juida à                              |
| occidentales, 444                               | l'arrivée de l'Auteur. Histoire de la                             |
| Parag. I. Navigation de l'Auteur, &             | ruine de ce Royaume, 513                                          |
| ses observations en divers lieux jus-           | Parag. II. L'Auteur se rend au Camp                               |
| qu'au Cap-Corse, 447                            | du Roi de Dahomay. Spectacles bar-                                |
| Parag. II. Arrivée de l'Auteur au Cap-          | bares, & circonstances curieuses jus-                             |
| Corfe. Misérable état du Comptoir               | qu'à son retour en Angleterre, 519                                |
| Anglois. Suite du Voyage à Juida,               | Parag. III. Second Voyage de l'Auteur                             |
| aux Isles du Prince, & de Saint-Tho-            | à Juida. Révolutions dans ce Pays.                                |
| mas, à Mina, &c. & retour de l'Au-<br>teur, 454 | Imprudence & mort cruelle du Gouverneur Anglois. Ruine du Commer- |
| CHAP. VI. Voyage du Chevalier Des-              | ce des Esclaves, 535                                              |
| Marchais en Guinée & aux Isles voi-             | Parag. IV. Remarques sur les Esclaves                             |
| fines, 465                                      | Negres, sur leurs révoltes, & sur la                              |
| Parag. I. Voyage de l'Auteur depuis le          | conduite qu'il faut tenir avec eux,                               |
| Havre-de-Grace jusqu'au Royaume                 | 543                                                               |
| de Juida, & de-là jusqu'à l'Isle du             | Parag. V. Relation de la prise de l'Au-                           |
| Prince, 467                                     | teur par les Pirates, 549                                         |
|                                                 | 7 17                                                              |
|                                                 |                                                                   |

### LIVRE IX.

Description de la Guinée, contenant la Géographie & l'Histoire Naturelle & Civile du Pays.

CHAP. I. Côte de Malaguette, ou Parag. II, Histoire naturelle des mêmes du Poivne, 568
CHAP. II. Description des Pays interieurs entre Sierra-Leona & Rio-Sestos, 584
Parag. III. Conquêtes de Karrows & des Folgias, 590
parag. IV. Caractere, Mœur's, Usages,

#### 3638 TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES.

Langues des Habitans de ces Régions, & particuliérement des Quojas, 595. Parag. V. Description de Rio-Sestos, ou Sestro, & du Pays qui en dépend, 607. Parag. VI. Supplément sur le Pays & les Usages de Sestos, tirés de Barbot, 615.

Parag. VII. Côte de Malaguette, où du Poivre, proprement dite, 618
CHAP. III. Description de la Côte d'Yvoire, 624
Parag. II. Productions, Usages, Langue & Mœurs de la Côte d'Yvoire, 635

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

On trouvera le Privilege au premier Volume.











